



## PURCHASED FOR THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

FRENCH HISTORY

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

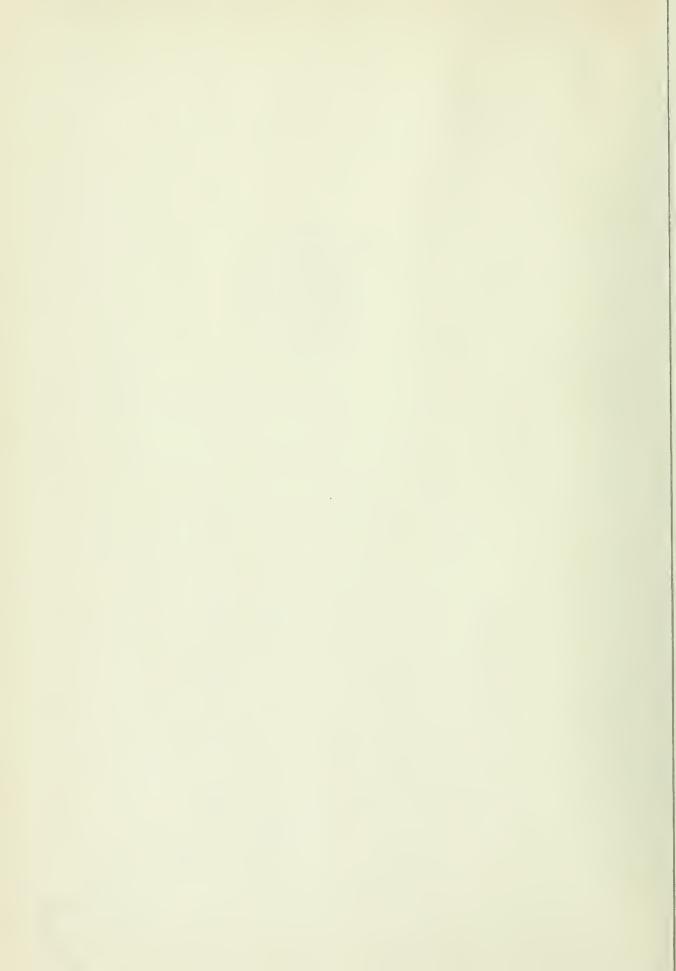



7-140

## DICTIONNAIRE

DE LA

# NOBLESSE

#### CONTENANT

Les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles nobles de la France, l'explication de leurs Armes et l'état des grandes Terres du Royaume, possédées à titre de Principautés, Duchés Marquisats, Comtés, Vicomtés, Baronies, &c., par création héritages, alliances, donations, substitutions mutations, achats ou autrement.

On a joint à ce Dictionnaire

LE TABLEAU GENEALOGIQUE ET HISTORIQUE

### DES MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE

ET UNE NOTICE DES FAMILLES ETRANGERES, LES PLUS CANCIENNES, LES PLUS NOBLES ET LES PLUS ILLUSTRES

PAR

### DE LA CHENAYE-DESBOIS ET BADIER

#### TROISIEME ÉDITION

entièrement resondue, réimprimée conformément au texte des Auteurs
& augmentée d'une TABLE GÉNÉRALE de tous les noms
de samilles, de terres, de siefs, d'alliances cités dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un Armorial
représentant les blasons de Maisons dont les généalogies sont comprises
dans cette édition.

#### TOME PREMIER



## A PARIS

Chez SCHLESINGER frères, libraires-éditeurs

Rue de Seine, 12

M DCCC LXIII

7 6%







CS 587 L3 1863 u

## DICTIONNAIRE

DE LA

# NOBLESSE

#### CONTENANT

Les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie des Familles nobles de la France, l'explication de leurs Armes et l'état des grandes Terres du Royaume, possédées à titre de Principautés, Duchés Marquisats, Comtés, Vicomtés, Baronies, &c., par création héritages, alliances donations, substitutions mutations, achats ou autrement.

On a joint à ce Dictionnaire

LE TABLEAU GENEALOGIQUE ET HISTORIQUE

#### DES MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE

ET UNE NOTICE DES FAMILLES ETRANGERES, LES PLUS CANCIENNES, LES PLUS TROBLES ET LES PLUS ILLUSTRES

PAR

## François Alexandre Aubert DE LA CHENAYE-DESBOIS ET BADIER

#### TROISIEME EDITION

entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des Auteurs
& augmentée d'une Table Générale de tous les noms
de familles, de terres, de fiefs, d'alliances cités dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un Armorial
représentant les blasons de Maisons dont les généalogies sont comprises
dans cette édition.

#### TOME PREMIER



## A PARIS

Chez SCHLESINGER frères, libraires-éditeurs

Rue de Seine, 12

M DCCC LXIII

## CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Le Dictionnaire de la Noblesse fera distribué par demi-volume de près de 500 colonnes in-4°, imprimé sur beau papier vergé collé, en caractères neus gravés & sondus exprès par M. René, Directeur de la Fonderie générale. Il aura 17 volumes & un Armorial de même sormat, publié pour la première sois, donnant les blasons de Familles insérées dans l'ouvrage.

Le Dictionnaire de la Noblesse sera terminé par une Table générale de tous les noms de Familles, de Terres, de Fiess, d'Alliances cités dans le corps de l'ouvrage. Celle-ci offrira d'un coup-d'œil la réunion de toutes les Familles nobles de la France & des pays étrangers mentionnées dans la publication, & renverra, pour l'historique propre à chacune d'elles, au volume qui la concernera. Cette disposition épargnera les recherches longues & satigantes que nécessitent les anciennes éditions du Dictionnaire de la Noblesse & ses nombreux suppléments.

Le prix du demi-volume, au domicile des éditeurs, est de 10 francs.

Un grand nombre de Maisons nobles nous ayant déjà honorés de leurs souscriptions, notre publication tend à s'écouler rapidement, & dès lors, le prix de l'ouvrage sera augmenté pour les nouveaux souscripteurs au sur & à mesure de la publication des volumes subséquents.

Les souscripteurs pourront saire insérer à la fin de l'ouvrage une Annotation exclusivement généalogique ou de filiation, dont l'étendue ne pourra dépasser trente lignes; les Notices des éditions in-8° & in-4° du Didionnaire de la Noblesse feront reproduites textuellement; les Annotations, qui tendront à les modifier, seront placées à la fin de l'ouvrage; elles devront être basées sur des documents authentiques & pourront être puisées dans les Recueils généalogiques antérieurs à 1789 & dans ceux de MM. Viton de Saint-Allais, de Courcelles, &c.

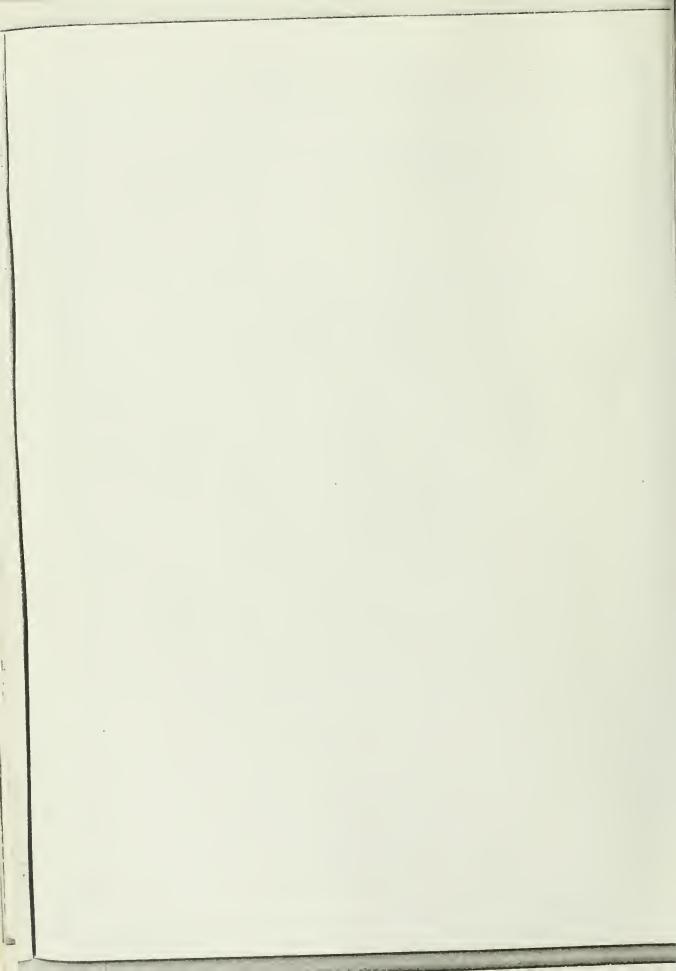

Cosson Ref.

23246



## PREFACE DES EDITEURS

eux motifs nous avaient inspiré depuis longtemps l'idée de réimprimer le Dictionnaire de la Noblesse de La Chenaye-Desbois & Badier: sa rareté & son utilité.

Sa rareté est telle qu'on a vu des exemplaires de cet ouvrage atteindre, dans les ventes publiques, le chiffre de 1,800 francs; quant à son utilité, elle est incontestable. Ce Dictionnaire est en esset le nobiliaire le plus vaste & le plus complet que nous possédions, non seulement en France, mais encore en Europe.

Ce que personne n'a fait pour l'histoire de la Noblesse en général, La Chenaye-Desbois l'a fait pour son histoire particulière, en réunissant en un seul corps d'ouvrage les généalogies & les annales privées de tant de familles distinguées.

Quel travail, quelles recherches, nous dirons même quel courage n'a-t-il pas fallu à l'auteur du Dictionnaire de la Noblesse pour accomplir cette grande tâche! Et que de dissicultés ont dû venir entraver sa vaste entreprise. La Chenaye-Desbois vivait en un temps, où, sans souci du lendemain, la Noblesse, forte de son passé, ne croyait pas aux révolutions prochaines, amenant avec elles la destruction des titres, l'incendie des chartriers de famille. Aussi une partie de ses membres ne répondit-elle pas toujours à l'appel de l'auteur dont la pensée constante sut de n'écrire ses notices généalogiques que sur des documents irrécusables.

Cependant après l'apparition de quelques-uns des volumes de sa deuxième édition l'indifférence cessa. Les documents authentiques affluèrent de toutes parts dans le cabinet du savant héraldiste. Rien mieux que ce mouvement ne constata l'estime acquise désormais à la publication de La Chenaye-Desbois. Et pourtant cette estime si justement méritée sut, depuis, & plus d'une fois, révoquée en doute. On taxa le Distionnaire de la Noblesse d'erreurs plus ou moins graves, sans tenir aucun compte des difficultés primitives que nous venons de signaler; on alla même jusqu'à accuser de vénalité le laborieux généalogiste, qui mourut pauvre. Or, il sussit de lire les douze volumes in-4° de La Chenaye-Desbois pour se convaincre de la conscience avec laquelle il corrigea lui-même les fautes commises involontairement, de la scrupuleuse exactitude avec laquelle il cita les auteurs & les documents qui servirent de base à sa rédaction, ainsi que les noms des Notaires qui rédigèrent les actes dont il fait mention fréquemment, & enfin de l'indépendance qui le portait à déclarer que sa responsabilité ne devait pas être engagée, lorsqu'il se bornait à reproduire la Généalogie & les titres qui lui étaient envoyés par les membres des familles sur lesquelles il manquait de documents authentiques.

Au surplus, il nous a été donné de nous expliquer ces dissérentes accusations, & nous avons reconnu que presque tous les détracteurs de La Chenaye-Desbois qui, à leur tour, se sont occupés de généalogies, n'ont sait autre chose que puiser dans le Dictionnaire de la Noblesse les éléments de leurs travaux modernes, & cela, en général, sans mentionner cette source si commode & si abondante.

Nous n'entendons nullement reconnaître ici que l'œuvre de La Chenaye-Desbois est parfaite, mais au moins avons-nous le droit de dire que les imperfections qu'on y peut rencontrer ne sont pas de nature à amoindrir ce qu'il y a de véritable valeur dans un travail aussi vaste & aussi précieux.

La Chenaye-Desbois s'est justifié lui-même de tout reproche. Il dit, en effet, ce qui suit dans la préface du tome XII de son Dictionnaire, page III, ancienne édition:

« Pour former ces douze volumes que je viens de donner, j'ai eu la satif-« faction de rédiger les Généalogies qui y sont insérées, les unes, d'après des

- « titres originaux que j'ai moi-même vérifiés, & elles font en grand nombre,
- « les autres, d'après des Mémoires légalifés ou collationnés fur les originaux
- « par les juges des lieux; les autres enfin d'après Du Chesne, l'Histoire des
- « Grands Officiers de la Couronne, &c. J'ai fait aussi quelquefois usage de
- « simples Mémoires que je ne puis garantir.
  - « Malgré ces précautions sur une matière aussi délicate que l'est celle des
- « Généalogies, & tous les foins que j'ai apportés pour me mettre à couvert de
- « reproches (auxquels j'ai répondu dans l'Avis au tome IX), il y a eu des-
- « gens si prévenus contre cet ouvrage, avant même qu'il en ait paru un vo-
- « lume, qu'ils n'ont point craint de m'accufer d'une trop grande facilité: c'est
- « au public à en juger. Je suis d'ailleurs très-reconnaissant envers les per-
- « fonnes dont j'ai reçu plusieurs lettres, qui me prouvent le cas qu'elles font
- « de mon entreprise. Ce que je nie propose encore de faire, c'est, si le Ciel
- « me conferve la fanté, de paffer en revue ces douze volumes (Collection, en
- « ce genre, la plus complète qui ait paru) d'en réparer les fautes, négligences
- « ou omissions dont je m'appercerrai ou que l'on me sera connaître, & de les
- « donner dans le même ordre alphabétique. »

La Chenaye-Desbois ne put accomplir ce projet. La mort le surprit au milieu de ses travaux, &, plus tard, l'honneur échut à son élève, Badier, de continuer son œuvre.

Badier publia trois volumes de supplément, mais au lieu d'exécuter ce qu'avait projeté son devancier, il crut devoir poursuivre les travaux purement généalogiques sans songer à faire ensin un classement de tous les articles contenus dans les douze volumes de La Chenaye-Desbois, plus une Tablegénérale des matières; il eut en cela un tort d'autant plus grand que les Notices généalogiques par lui produites sont par elles-mêmes incomplètes, en ce sens qu'il renvoie presque toujours au texte de La Chenaye-Desbois, ce qui occasionne les plus satigantes recherches.

Aussi, ces trois volumes de supplément, qu'on ne recherche aujourd'hui qu'en raison de leur rareté, n'ont-ils aucune valeur pris séparément. Ils en acquerront une très-grande au contraire dans une resonte générale avec le texte de La Chenaye-Desbois, surtout à l'aide de la Table générale qui fera disparaître les dissicultés de recherches inhérentes à l'ancienne édition.

Ce que La Chenaye-Desbois eut fait si les évènements le lui avaient permis, & ce que Badier a négligé volontairement ou non de mettre à exécution, nous l'avons accompli dans cette nouvelle édition & c'est ici que nous devons expliquer comment nous avons compris cet important travail.

Dans l'ancienne édition du Dictionnaire de la Noblesse tous les articles sont classés par ordre alphabétique, mais comme au fur & à mesure de la publication des volumes l'auteur recevait des documents supplémentaires ou rectificatifs, il arriva que ces renseignements divers ne purent jamais être classés à leur rang, de telle sorte que des faits concernant une famille de la lettre A, durent, par exemple, être intercalés dans la généalogie d'une famille de la lettre R, alliée de la précédente. On conçoit tous les inconvénients de ce système que La Chenaye-Desbois n'avait adopté qu'avec la volonté de refondre fon travail pour une troisième édition. La table de l'ancienne édition ne pouvait obvier à de tels inconvénients, car, faite à la hâte, elle est incomplète, & il n'a rien moins fallu qu'une lecture assidue des quinze volumes pour nous rendre compte de la situation & pour la débrouiller. Nous avons donc entièrement refondu les tomes XIII, XIV & XV de Badier dans les douze rolumes de La Chenaye-Desbois. Le classement des généalogies par ordre alphabétique a été fait avec le plus grand foin, & toutes les indications subséquentes que nous avons rencontrées dans l'ouvrage ont été rapportées exactement à leur place naturelle. En outre, comme La Chenaye-Desbois n'avait pas cru devoir rapporter dans l'édition in-4° une partie des notices de l'édition in-80, nous avons été amenés, dans l'intérêt des familles, à faire entrer ces divers articles, selon leur ordre alphabétique dans le travail général.

Il existe parsois dans le Dictionnaire de la Noblesse plusieurs articles sur une même famille. Lorsque deux textes identiques dans leur ensemble, ne dissèrent que par quelques légères intercalations partielles, nous ne répétons pas les deux textes, mais nous ne négligeons jamais de conserver scrupuleusement les intercalations dont il s'agit, en les indiquant par des guillemets « ». Ensin, lorsque nous avons rencontré deux articles sur une même famille avec des dissérences notables, nous nous sommes fait un devoir de les laisser subsister entièrement en les faisant suivre tous deux à leur rang,

ce qui permettra de se rendre un compte exact de la valeur des variantes. Il est inutile d'ajouter que nous avons minutieusement corrigé toutes les sautes typographiques & autres indiquées par La Chenaye-Desbois & Badier dans le courant & à la sin de chaque volume.

Tels font les avantages que présente notre nouvelle édition: ils ne sont pas les seuls. L'ancienne édition est imprimée sans goût, sur mauvais papier, avec des caractères en quelque sorte illisibles; nous avons voulufaire de la nôtre un monument digne du public auquel elle s'adresse. Notre papier vergé collé sort de l'une des plus célèbres fabriques de France. Il a été exécuté spécialement pour nous, & nous l'avons fait marquer à notre siligrane. Pour l'impression nous avons fait graver & sondre exprès des caractères de type ancien destinés spécialement à notre publication. En ce qui concerne la disposition typographique nous avons apporté le plus grand soin à ce qu'elle sui irréprochable.

Tous les noms de familles sont imprimés en petites capitales, les noms d'alliances en italique. Les noms de terre sont indiqués par un astérique (\*) & les articles resondus de Badier sont distingués par une palme (\*); de plus, contrairement à ce qui a eu lieu dans l'ancienne édition, nous avons mis à la ligne les divers degrés de siliation des familles, en les distinguant par des carastères particuliers. Ensin, notre Distinguaire de la Noblesse sera complèté par un Armorial, exécuté avec la plus serupuleuse attention.

Le lecteur pourra donc consulter sans fatigue ce vaste répertoire généalogique, qui, ainsi classé & resondu, laissera loin derrière lui tous les recueils du même genre.

Le Dictionnaire de la Noblesse ne fera pas seulement recherché par la Noblesse; les Bibliothèques publiques & particulières ne sauraient s'en passer, les Savants, les Historiens, les Magistrats eux-mêmes le consulteront avec fruit à plus d'un point de vue. En un mot, l'œuvre de la Chenaye-Desbois en se popularisant, s'il est permis de s'exprimer ainsi, c'est-à-dire en devenant accessible à toutes les personnes qui ont intérêt à la posséder, gagnera certainement à être connue.

Et maintenant il nous reste à remercier nos nombreux Souscripteurs des encouragements précieux qu'ils nous ont adressés pour cette vaste & im-

portante réimpression. Les plus grandes Familles de France ont répondu les premières à l'annonce de notre souscription. Le chiffre de trois cents adhérents que nous avions sixé sut rapidement dépassé, & depuis longtemps notre premier volume aurait été distribué si nous eussions voulu publier notre ouvrage dans les conditions ordinaires de la librairie & brusquer notre travail de remaniement. Nous avons été secondés pour cette réimpression dissicile par des savants spéciaux qui, dans leur modessie, veulent resier inconnus, mais que nous espérons néanmoins remercier nominativement, en publiant notre dernier volume dans lequel nous insérerons les Annotations généalogiques & de siliation de nos Souscripteurs, conformément à l'annonce de notre prospectus.

SCHLESINGER Frères.



## AVANT-PROPOS

LA CHENAYE-DESBOIS.

ANS le droit naturel, les Hommes font égaux; mais la force & la vertu ont fait les distinctions de la Liberté & de l'Esclavage, de la Noblesse & de la Roture.

Sans parler des premières Monarchies de l'Orient (les Babyloniens, les Mèdes & les Perfes) qui furent fondées fur la force, & gouvernées fous l'autorité d'un Souverain, les Grecs se piquoient tous de naître & vivre libres. La Noblesse cependant n'étoit pas inconnue parmi eux; on sçait la considération qu'ils avoient pour certaines Familles, descendues de leurs premiers Héros. Ils ont eu des Ecrivains Généalogistes. Callicratidas, au rapport de Stobée, a fait un Traité du Bonheur des Familles; Cinathon le Lacédémonien, dit Pausanias in Corinthiacis, a composé des Généalogies en vers; & Hésiode a parlé de la race des Dieux dans sa Théogonie.

Les Romains, dès leur première origine, connurent la Noblesse : ils l'attachèrent au sang de quelques Familles, auxquelles ils consièrent le Pouvoir public par l'établissement du Sénat. Salluste dit, en parlant de Catilina, qu'il étoit d'une Famille noble, nobili genere natus. Dans les beaux jours de la République, il étoit honteux pour un Chevalier Romain de ne pas connoître son origine: nescire Proavum turpe est, dit Ciceron; & le même Auteur, dans une de ses Lettres à son ami Atticus, s'exprime ainsi: « il n'y a point de » plaisir plus doux ni plus agréable, que celui que goûtent les personnes ani» mées du désir d'avoir quelque connoissance des actions des grands Hom» mes : » nihil potest esse dulcius iis qui aliquam cupiditatem habent notitiæ
clarorum Virorum. Ovide, dans ses Fastes, lib. 4, nous a transmis la Généalogie détaillée du Fondateur de Rome, qu'il fait remonter à Jupiter; & il y
a des Gentilshommes parmi nous (mais à la vérité en plus petit nombre qu'autresois, parce que nous vivons dans un siècle plus éclairé) qui ne sçavent pas
même le nom de leurs ayeuls. Ils dorment dans cette ignorance, contens de
jouir paisiblement de la fortune de leurs Ancêtres.

Les Gaulois furent gouvernés par les Nobles (a), fous l'autorité de plusieurs Rois, avant que César entrât dans leur pays. Le Comte de Boulainvilliers présume que la dignité de la Noblesse étoit aussi ancienne parmi ces Peuples que leur Gouvernement. Mais il n'y avoit chez eux pour gens de distinction que les Druides (leurs Prêtres) & les Chess de la Nation. Ce sut Caligula qui sit ouvertement la guerre aux Nobles de la Gaule. Cet Empereur & ses Successeurs ayant, par leur violente domination, éteint ce qu'il y avoit d'ancienne Noblesse dans les Gaules, on vit naître en sa place de nouveaux Nobles, sormés par la Magistrature suivant le Droit Romain. Ceux-cine laisserent pas de s'attirer quelque considération dans l'esprit des peuples; mais l'arrivée des Francs, depuis nommés François, dissipa dans peu toute leur grandeur.

Ces nouveaux Conquérans leur ôtèrent bientôt toutes les Magistratures, & leur défendirent expressément l'exercice des armes. C'est ce qui sit que la plupart d'entre les principaux Gaulois embrassérent l'état ecclésiassique, ne trouvant point d'autre objet à leur ambition que ce genre de dignité, qui n'étoit pas en usage chez les François, à cause de leur ignorance du latin, qu'ils n'apprirent jamais assez bien pour le parler en public.

Ces François, dans leur origine, étoient un Peuple du Nord, étranger à l'égard des Gaulois & des Romains, & par conséquent compté au nombre des Barbares. Ils méritoient assez ce nom par la grossièreté de leurs mœurs. Les

<sup>(</sup>a) Ce mot vient du latin Notus, Notabilis, c'est-à-dire Recommandable, qui est connu, & sans doute connu de bonne part, & dont la renommée a pour sondement la Vertu.

anciens Auteurs les dépeignent amateurs de la liberté, vaillans, légers, avides, de gain, inquiets & impatiens. A mesure qu'ils étendirent leurs conquêtes, la puissance de leurs Chess ou Rois s'éleva de même à proportion, & ces Peuples s'assujettirent en quelque sorte, dans leur élection, à garder l'ordre successif, de la manière qu'elle sut pratiquée sous la première & la seconde race.

L'Histoire marque expressément qu'il y avoit parmi les François, des Seigneurs au service desquels le Peuple se dévouoit, soit que ce degré de supériorité sût un droit de leur naissance, soit qu'il sût le fruit de leurs belles actions, ce qui paroît le plus probable. L'engagement que les insérieurs prenoient en cette occasion, étoit d'aider, de servir, de mourir avec leurs Seigneurs dans les périls; & celui de ces Seigneurs, alors seulement Nobles de distinction, étoit de désendre leurs Sujets & leurs Coutumes, & de les exempter de toute autre servitude que de la leur. On voit, dès le berceau de la Monarchie, dans la personne de nos Rois tout l'éclat & la grandeur réelle qui appartiennent au Chef d'une Nation si belliqueuse, & en même tems les droits & les avantages que cette Nation a acquis & conservés sous la conduite & la protection de ces mêmes Rois.

Les Nations voifines de la nôtre, encore plus attachées que nous ne le fommes à la diffinction des rangs, ont aussi conservé à leur Noblesse l'idée de la supériorité comme due à la naissance, & prise dans le sang des Conquérans.

Hidalgo, fils de Goth, signifie parmi les Espagnols la même chose que Noble & Gentilhomme parmi nous, parce que les Goths ont été les Conquérans de l'Espagne, comme les François de la Gaule; &, entre ceux-là, les Aragonois ont conservé dans la plus importante de leurs cérémonies, qui est celle du Couronnement de leurs Rois, un formulaire qui fait connoître que les Nobles ne prétendoient point se donner un Roi pour augmenter leurs privilèges & leurs dignités, mais pour conserver ceux qu'ils possédoient au droit de leur naissance, en choisissant un de leurs pareils pour Chef de tous les autres, asin qu'il les conduisit & les gouvernât conformément aux Loix établies.

Les Maifons distinguées du Royaume d'Angleterre cherchent leur origine dans le sang des *Normands* & des *Saxons*, & elles justifient leur antiquité par l'étymologie de leurs noms, qu'ils tirent de la Langue de ces deux Peuples.

Ceux qui, comme les Allemands, se croient Aborigènes (a), sont monter si haut le commencement de leur Noblesse, que la mémoire des hommes, qui conserve à peine l'histoire des grands événemens, est facilement consondue dans ces recherches particulières, & ne présente au-dessus des titres, qui sont assez modernes, qu'une tradition à laquelle on fait tenir la place d'une preuve dans une telle antiquité. Tant il est vai que toute l'Europe Occidentale concourt dans un sentiment commun de caractériser la Noblesse par l'avantage du sang, aussi ancien que la Royauté. En esset, quand on remonte à l'origine de ces Peuples, qui ont sormé les dissérens Etats dont nous venons de parler, on voit que cette distinction du sang sur la récompense du mérité & des services rendus à la Patrie, généralement reconnus de tous. C'est ainsi que l'amour de la gloire produisoit sans cesse d'excellens Citoyens, & grossissoit toujours la classe des Nobles.

Dans la fuite, l'enthousiasme ayant sait passer les distinctions de l'homme qui avoit bien mérité de sa Patrie, jusqu'à ses sils, dans l'espérance d'exciter davantage leur émulation; ces fils sormèrent ce qu'on appelle la Noblesse d'origine, & il arriva que, jouissant de cet honneur par leur naissance, ils négligèrent souvent de marcher sur les traces de leurs pères. Cette Noblesse d'origine sut inconnue aux François sous les Rois de la première Race, & longtems sous ceux de la seconde. Cependant il y avoit dans l'Etat deux classes disserentes de Citoyens; mais toutes les familles vivoient dans le même ordre: les distinctions & les prérogatires n'étoient que personnelles & non héréditaires; & voilà cette Noblesse de distinction beaucoup plus ancienne que la Noblesse d'origine, puisqu'elle remonte à la naissance des Peuples, ou du moins à celle des dissérentes Monarchies.

Si parmi les *François* quelque Citoyen fe distinguoit par des actions éclatantes à la guerre, ou par un mérite supérieur, le Roi le faisoit Anstrustion ou Leude (b). On ne trouve point dans les anciens Ecrivains les cérémonies

(a) Terme formé du grec 0,005, Montagne, & 75005, Genus, comme qui diroit Race de montagnes, hommes qui semblent produits par les montagnes qu'ils habitent.

<sup>(</sup>b) L'Auteur de l'Esprit des Loix dit que les Leudes étoient ces Volontaires, qui, chez les Germains, suivoient les Princes dans leurs entreprises. Tacite les désigne par le nom de Compagnons, Comites; la Loi Salique par celui d'Hommes qui sont sous la soi du Roi, qui sunt in truste Regis; les Formules de Marculfe par celui d'Anstrustions du Roi, du mot Trew, qui signisse

que l'on pratiquoit à la réception d'un Leude; ils apprennent seulement que, pour prêter serment de sidélité entre les mains du Prince, il étoit tiré de la classe commune des Citoyens, & entroit dans un ordre supérieur, dont tous les Membres, revêtus d'une Noblesse perfonnelle, avoient des privilèges particuliers, tels, par exemple, que d'occuper dans les Assemblées générales de la Nation (appelées le Champ de Mars & dans la suite le Champ de Mai) une place distinguée; de sormer le Conseil toujours subsissant de la Nation (Cour de Justice) dont le Roi étoit le Président, & où l'on résormoit les Jugemens rendus par les Seigneurs particuliers; & de ne pouvoir être jugés dans leurs dissérends que par le Prince & ce Conseil de la Nation (a).

Leur Noblesse, qui ne se transmettoit point alors par le sang, laissoit leurs ensans dans la classe commune des Citoyens, jusqu'à ce qu'ils eussent mérité, par des services personnels, d'être eux-mêmes admis à prêter le serment de sidélité au Roi pour être reçus au nombre des Leudes. Cette sage politique excitoit l'émulation, & donnoit de l'ardeur aux moins actifs. Mais l'amour de la gloire commença à s'assoiblir, lorsque la dignité de Leude ne sut plus attachée au mérite, & que les plus riches & les plus adroits à plaire y furent associés: toute émulation même sut éteinte, quand des Esclaves, que leurs Maîtres venoient d'assranchir, y surent scandaleusement élevés.

Chez les Romains, dans le tems de la République, une simple Couronne flattoit infiniment ceux qui l'avoient méritée par leurs belles actions. Chez les François, au commencement de la Monarchie, le don d'une Epée ou d'un Cheval, sait par le Prince, flattoit aussi insiniment le cœur d'un nouveau Leude; mais ces marques de distinction, pour des services rendus à la Patrie, ne surent plus de saison, quand la cupidité s'empara des cœurs; & alors nos Rois se trouvèrent contraints d'y substituer une partie de leurs domaines.

Bientôt des Courtisans flatteurs & intriguans, sans être saits Leudes, obtin-

Fidèle chez les Allemands; & chez les Anglois True, Vrai. Nos premiers Historiens les ant défignés par celui de Leudes, de Fidèles, en latin Leudes, Fidèles. Les autres qui les ont suivis, par ceux de Vassaux & de Sénieurs, en latin Fideles & Seniores.

<sup>(</sup>a) Les Ducs & Pairs du Royaume représentent ces anciens Leudes, & sorment, avec les Chambres assemblées du Parlement de Paris, le Conseil subsissant de la Nation, où le Roi préside, quand il plait à Sa Majesté, comme quand il tient son Lit-de-Justice.

rent les mêmes dons, qui ne furent d'abord qu'amovibles, & ils ceffèrent de l'être par le Traité de Paris de 695, qui contribua beaucoup à l'affoiblissement de la Puissance Monarchique, parce que nos Rois alors, continuant toujours de donner, se virent (après la mort des enfans de Charlemagne) presque sans domaines, & par conséquent presque hors d'état de rien donner. C'est la juste remarque de tous nos Historiens.

Ce Traité de Paris produisit encore un abus maniseste; les dons du Roi étant devenus héréditaires, les descendans de ceux qui les avoient reçus, prétendirent que les prérogatives de la Noblesse y étoient attachées. Nos Rois, dont la soiblesse avoit besoin d'appui, n'arrêtèrent pas cette usurpation dans l'espoir que l'indulgence qu'ils faisoient paroître, attacheroit davantage à leurs personnes; & peu-à-peu on s'accoutuma à penser que les sils des Leudes tenoient de leur naissance les mêmes droits dont leurs pères avoient joui; & l'on commença à distinguer dans l'Etat deux ordres, celui des François Nobles, & celui des François qui n'étoient pas Nobles.

Le titre de Chevalier, exprimé en latin par celui de Miles, commença à paroître fur la fin de la feconde Race, & fut donné dans certains actes à quelques Seigneurs. Ce ne fut cependant que fous les premiers Rois de la troifième, que ces Chevaliers commencèrent à former un fecond corps, tant dans l'Etat que dans les Armées. Il y avoit alors une espèce de Jurisprudence qui régloit leur rang, leurs droits, leurs prérogatives, l'âge, les qualités & les autres conditions nécessaires pour parvenir à cette dignité. Ce qu'on appeloit Miles sous Philippe-Auguste, étoit un homme qui avoit fait preuve de Noblesse par de bons titres, par sa valeur & ses belles actions, & à qui la Chevalerie avoit été conférée avec certaines cérémonies qu'on peut lire dans les Mémoires sur l'ancienne Chevalerie, de M. de Lacurne de Sainte-Palaye.

Ce n'étoit pas affez de la naissance pour parvenir à la Chevalerie, c'est-àdire des preuves de Noblesse de nom & d'armes (dont cependant nos Rois dispensoient quelquesois); il falloit encore avoir l'âge de majorité, c'est-à-dire vingt-un ans, & avoir fait preuve de son courage. C'est ce qui fait que dans nos Historiens on trouve beaucoup de Seigneurs de la première qualité qui

n'ont que le titre d'*Ecuyer*. Guillaume le Breton, parlant du Seigneur de la Tourelle, qui s'étoit signalé à la bataille de Bouvines, dit de lui:

## Qui fieri Miles & origine dignus & actu.

Ce Seigneur de la Tourelle étoit à la vérité d'une grande naissance, mais il n'étoit point encore Chevalier. Nos Rois accordoient quelquesois la dispense d'âge, surtout aux ensans des Princes. Le Sire de Joinville écrit que Saint Louis sit Chevalier le sils du Prince d'Antioche, qui n'avoit que seize ans. Il se trouve quantité d'autres exemples semblables.

Ces Chevaliers avoient sous eux des Ecuyers: ceux-ci étoient de deux sortes, les uns portoient ce nom à cause de la qualité de leurs Fies; & il y en avoit beaucoup de cette espèce, surtout dans les Etats du Roi d'Angleterre. Ecuage est appelé en latin scutagium, c'est-à-dire servitium scuti, & tel tenant qui tient sa Terre par écuage, tient par service de Chevalier.

Les autres *Ecuyers* étoient généralement tous les Gentilshommes qui faifoient le fervice auprès des *Chevaliers*, avant de parvenir eux-mêmes à cette dernière dignité: on les appeloit en latin *Scutarii*, *Scutiferi*, *Armigeri*. Leurs fonctions étoient d'être affidus auprès des *Chevaliers*, & de leur rendre certains fervices, furtout à l'Armée & dans les Tournois. Telles font l'origine & la différence des *Chevaliers* & des *Ecuyers*.

Quand les premiers prirent le parti de se retirer du Parlement, & d'abandonner une de leurs plus anciennes & illustres prérogatives, qui étoit celle de juger les Peuples (ce qui arriva sous les règnes des premiers Valois), les Légistes restèrent seuls; car déjà les Prélats étoient exclus de cette Assemblée, où ils avoient eu droit d'opiner. C'est ce qui donna dès ces tems-là, c'est-à-dire vers le commencement du quatorzième siècle, à la Robe cette considération dont elle a toujours joui depuis; & de-là vient cette distinction, qu'on ne connoissoit point autresois, de la Noblesse & de la Noblesse de Robe.

On dit que les premières Lettres d'annobliffement furent données en 1270 par Philippe le Hardi en faveur de Raoul l'Orfèvre; mais on trouve des

annoblissemens dès le tems de Philippe-Auguste (a). Charles V accorda la Noblesse à tous les Bourgeois de Paris : elle leur fut confirmée par Charles VI, Louis XI, François Ier & Henri II; mais Henri III restreignit ce privilège, en 1577, aux seuls Prévôts des Marchands & aux Echevins. Il sut supprimé en 1667, rétabli en 1707; supprimé de nouveau en 1715, & rétabli ensin en 1716, tel qu'il subsisse aujourd'hui.

Le Fief est une espèce de dignité, surtout quand il est titré; mais, quoi-qu'héréditaire, il ne communique point la Noblesse aux Roturiers. Avant l'Ordonnance de Blois, le Roturier qui achetoit un Fief noble, devenoit Noble: par l'Article 268 de cette Ordonnance, Henri III supprima ce privilège. On compte en France environ 70000 Fiefs, dont 3000 ou environ sont des Fiefs titrés, tels, par exemple, que les Principautés, les Duchés, les Marquisats, les Comtés, Vicomtés & Baronies, &c. On compte aussi 4000 Familles ou environ d'ancienne Noblesse, & environ 90000 Familles nobles, qui toutes donnent 400000 têtes ou personnes, dont 100000 ou environ sont toujours prêtes à marcher au premier ordre pour le service du Roi & la défense de la Patrie.

La profession des Armes annoblissoit autresois ceux qui l'exerçoient; mais Henri IV, qui devoit cependant beaucoup à tant de braves Capitaines qui l'avoient servi si glorieusement, déclara, par son Edit de 1600, qu'elle cesseroit d'arnoblir, & qu'elle ne servit pas censée avoir annobli ceux qui n'avoient exercé cette profession des Armes que depuis l'an 1563, c'est-à-dire depuis l'époque des guerres de Religion en France. Mais Louis XV, en rétablissant ce droit par son Edit donné à Fontainebleau au mois de Novembre 1750, a prouvé le cas qu'il fait de la profession des Armes (b).

(b) Par l'Article X de cet Edit, tout Officier né en légitime mariage, dont le père & l'ayeul auront acquis par leurs services l'exemption de la Taille, sera Noble de droit, après toutesois qu'il

<sup>(</sup>a) Ce fut Victor Brodeau, dont nous parlerons dans ce Didionnaire, qui sut annobli par ce Pince, au camp devant Acre en Egypte, à cause des belles actions de son père & des siennes. La traduction de ces Lettres d'annoblissement commence par ces mots: Philippe, par la grace de Dieu Roi de France, Salut: le principal soin des Princes étant de récompenser le mérite des hommes illustres, nous le saisons en accordant la Noblesse à Victor Brodeau, dont le père a fait des actions éclatantes dans la guerre facrée, & nous voulons qu'il porte sur son écu trois pals en chef sur la croix recroisetée; donné à Paris l'an 1191.

De quelque manière donc qu'on ait acquis la Noblesse, elle passe aux descendans de ceux qui l'ont obtenue. Mais cette grâce, qui n'étoit d'abord accordée qu'à des services signalés, sans se transmettre par le sang, & qui continue d'être héréditaire par la bonté du Prince, rend les Nobles redevables envers l'Etat, & fait qu'ils lui doivent les services personnels pour lesquels ils n'ont reçu prématurément une récompense si honorable & si utile, que pour les porter à donner aux autres Sujets l'exemple de l'amour, de la sidélité, de l'attachement & du zèle que nous devons tous au Roi & à la Patrie.

Par ce que nous venons de dire, on voit que les distinctions ont formé la Noblesse personnelle; que de celle-ci est sortie la Noblesse héréditaire, cette Noblesse de nom & d'armes d'origine qui a commencé au premier Leude, Fidèle ou Anstrustion, dont l'origine n'étoit souillée d'aucune tache de servitude; car alors l'antiquité seule faisoit les Nobles, ou plutôt les Nobles étoient ceux qui se distinguoient par les services rendus à la Patrie. Ainsi quand un attachement à une ancienne Noblesse est le principe d'un amour inviolable pour la vertu, on ne peut trop en maintenir l'idée. Elle contribue au bonheur de l'humanité, mais l'orgueil & la vanité en sont souvent le fruit.

La Noblesse se perd par le trasic & par le tenement des Terres à serme, ainsi qu'il est porté par l'Article 119 de la Coutume d'Orléans. Louis le Grand ayant voulu rétablir le Commerce maritime, donna une Déclaration qui permet expressément aux Gens de qualité d'entrer dans le Commerce de Mer sans déroger, & Louis XV vient de le renouveler.

En Bretagne, les Gentilshommes qui veulent trafiquer, laissent dormir leur Noblesse, & cessent de jouir des privilèges qui y sont attachés, pendant tout le tems que leur commerce dure; mais, dès qu'ils le quittent, ils reprennent

aura été créé Chevalier de Saint-Louis; fervi le tems preserit par les Articles IV & VI, ou profité de la dispense accordée par l'Article VIII; & ce, à compter du jour & de la date du Certificat. Cette Noblesse, acquise par les Articles ci-dessus cités, passe de droit, suivant l'Article XI, aux enfans du dernier. Il y a une Déclaration du Roi, donnée à Versailles le 22 Janvier 1752, interprétative de cet Edit du mois de Novembre 1750; royez l'un & l'autre. Nous ajouterons seulement que les Articles I & II de l'Edit consèrent la Noblesse aux Officiers Généraux, non nobles, à compter de la date de leurs Lettres ou Brevets de services, & demeurent annoblis avec toute leur possérité, née & à naître en légitime mariage. Du nombre de ces derniers Officiers Généraux qui ont profité de cet Edit, étoit M. De Chevert, dont la possérité auroit été annoblie, s'il en avoit laissé.

leur Noblesse sans avoir besoin de Lettres de Réhabilitation. Une simple déclaration faite au Gresse, par laquelle ils renoncent au commerce, leur suffit.

Un Noble qui déroge perd sa Noblesse, & ne peut être relevé que par une grâce spéciale du Prince. Les Auteurs ne s'accordent point entr'eux sur le degré jusqu'auquel des Lettres de Réhabilitation peuvent être accordées. Le Bret assure que cela se peut jusqu'au septième degré; Charles d'Hozier n'admet que le troissème à demander cette grâce; & La Roque veut que ce soit jusqu'à l'insini, parce que, dit-il, les grâces du Prince ne peuvent pas être plus bornées que sa puissance.

HENRI IV aimoit beaucoup sa Noblesse, & un jour un Ambassadeur d'Espagne lui ayant marqué sa surprise de ce qu'il étoit souvent environné d'une soule de Gens de qualité & de condition, ce Monarque lui répondit: Si vous m'aviez vu un jour de bataille, ils me pressent bien davantage. Quel éloge de la Noblesse de France, sorti de la bouche de Henri IV!

Plusieurs tournent en ridicule la délicatesse des Allemands en matière de Noblesse, mais ils ignorent de quelle conséquence il est en Allemagne de ne pas se mésallier. Amelot-de-la-Houssaye dit dans ses Mémoires qu'on voit encore à la porte de la salle où s'assemble le Chapitre de Trèves, un vieux tableau presqu'essacé qui représente un fils naturel de l'Empereur Conrad III, demandant un Canonicat de cette Eglise. Le Prevôt ou le Doyen lui répond au nom du Chapitre: Domine, te filium imperatoris esse credimus, probate esse utrinquè Nobilem: « Seigneur, nous ne doutons pas que vous soyez « fils de l'Empereur, mais prouvez-nous que vous êtes Noble des deux côtés. »

Pour être éligible aux Chapitres de Trèves, de Mayence & de Strasbourg, il faut faire preuve de feize quartiers de noblesse paternelle & maternelle, sans mésalliance; & nous avons peu de Maisons en France qui pussent four-nir des Chanoines à ces trois Chapitres, depuis surtout que l'ancienne Noblesse n'a pas dédaigné de s'allier avec la Finance.

Les idées Espagnoles sur la Noblesse sont à peu près aussi févères que celles des Allemands. Dans leur esprit, il suffit d'être Espagnol pour être

Noble, furtout parmi les Castillans, qui se croient une espèce d'hommes supérieurs aux autres.

Quand le Duc de Vendôme fit signer les Chess de la Noblesse Espagnole en saveur de Philippe V, plusieurs ajoutèrent à leur signature, Noble comme le Roi. Le Duc qui ne vouloit préjudicier en rien aux affaires du Prince pour lequel il agissoit, les laissa faire; mais il perdit patience, quand l'un d'entr'eux, allant encore plus loin que les autres, 'ajouta à la qualité de Noble comme le Roi, ces mots: un poco piu, un peu davantage. Apparemment, lui dit le Duc de Vendôme, vous ne révoquez pas en doute la noblesse de la Maison de France, la plus ancienne de l'Europe?... Non, Seigneur Duc, reprit l'Espagnol, mais Philippe V est François, & moi je suis Castillan.

On compte quatre classes de Noblesse: la première est celle des Princes du Sang; la seconde, celle de la Haute Noblesse; la troisième, celle de la Noblesse ordinaire; & la quatrième, celle des nouveaux annoblis. Cette division n'est pas nouvelle, beaucoup d'Ecrivains s'en sont servi. Mais depuis que François Ier voulut bien se qualifier de premier Gentilhomme de son Royaume, quelqu'auguste que soit la naissance des Princes du Sang, on peut, sans craindre de leur déplaire, les placer à la tête de la Noblesse.

Plusieurs Auteurs mettent de la dissérence entre Gentilhomme, Homme de qualité & Homme de condition. Le fils d'un Homme annobli, disent-ils, est Gentilhomme, & sa fille Demoiselle; & les ensans de la haute Noblesse & d'ancienne Race, mais sans illustration, sont Gens de condition.

Pour nous, nous nous bornons à diviser la Noblesse en Noblesse de race & Noblesse de naissance. Ceux dont les ancêtres ont toujours passé pour Nobles, & dont on ne peut découvrir l'origine, sont Nobles de race; ceux dont les ancêtres ont été annoblis, quand même leur annoblissement remonteroit jusqu'au règne de Philippe-Auguste, qui est l'époque des premiers, ne sont Nobles que de naissance; car leur acte d'annoblissement prouve qu'ils ont êté Roturiers, au lieu que la Noblesse de race n'est sondée que sur la possession; & si le titre paroissoit, il la détruiroit.

Il y a en France des Charges considérables, qui, quoiqu'elles ne soient pas

Charges de la Couronne, donnent rang parmi la haute Noblesse: telles sont celles des premiers Gentilshommes de la Chambre du Roi, celles des Capitaines de ses Gardes, &c. La haute Noblesse comprend aussi les Chevaliers du Saint-Esprit; ceux qui commandent la Noblesse, comme les Maréchaux de France, les Gouverneurs des Provinces, les Lieutenans-Généraux, &c. Il y a encore certaines Familles illustres, mais qui, sans posséder aucune Charge, ont aussi rang parmi la haute Noblesse.

En Normandie, ceux qui font dans l'ordre de la Noblesse ordinaire sont appelés Noblès, &, dans la plus grande partie des autres Provinces du Royaume, ils ne sont qualisses que d'Ecuyers. Cependant il y en a dont la manie est de se titrer de Chevaliers, de Marquis. Comtes, &c., même de Hauts & Puissants Seigneurs; qualifications aussi que des Tabellions de Campagne, ou le Bailli d'un petit Seigneur, donnent à cet Ecuyer, qui souvent n'a pas cent ans de Noblesse. Le Sage & Destouches (ces célèbres Comiques), l'un dans sa Comédie de Turcaret, & l'autre dans celle du Glorieux, ainsi que Boursault, dans son Mercure galant, en ont bien sait la critique.

Quoi qu'il en foit, nous allons donner dans cette nouvelle Edition du Dictionnaire de la Noblesse les Généalogies des Nobles de race & des Nobles de naissance, d'après les Mémoires qu'on nous a fait passer, & nos recherches, tant sur les Familles qui subsistent que sur celles qui sont éteintes. Il est inutile de relever l'importance d'un Ouvrage qui a pour objet principal de donner un tableau sidèle des plus grandes Maisons de France & de l'Europe, & de ces Maisons qui ont mérité la Noblesse par des services rendus à la Patrie & à l'État.

Leur Histoire représente celle de l'Héroïsme; elle rappelle les noms fameux des Guerriers, ces illustres Patriotes qui ont combattu pour leur Pays & pour leur Prince, ou qui les ont servis utilement par leurs travaux, leurs biens & leurs vertus. On s'empresse de connoître ces grands Hommes, ces nobles Familles que la valeur & la fortune ont élevées au-dessus des peuples pour leur donner l'exemple & des devoirs & des vertus.

C'est donc une étude utile que celle des Généalogies, qui assigne en quelque façon l'illustration & le rang à chaque Famille noble. Sans le fil de

l'Art généalogique & héraldique, on se perd dans le labyrinthe des noms; on consond tout, & l'on ne distingue point l'ordre des tems. Nous ne devons notre confiance qu'à ces Critiques exacts qui ne se méprennent point sur les origines & qui sçavent distinguer l'ordre des Familles. Tels sont de nos jours les Historiens qui ont acquis de la réputation. Ils n'ont bien décrit les services & les exploits des Héros, qu'après avoir fait connoître & leur origine & leur naissance.

Beaucoup de personnes regardent les Généalogies comme un ouvrage inutile: jamais décision ne caractérisa plus l'ignorance. Les vraies (car pour les fausses on les abandonne au plus grand mépris) sont aussi utiles à l'Histoire que les Cartes de Géographie. Celles-ci apprennent à connoître les Lieux, & les autres l'état des Familles nobles.

Quelle science même est plus nécessaire à l'harmonie de la société, que celle des Généalogies! C'est par elle que l'on apprend à distinguer ces Races illustres d'avec ces Familles nouvelles: c'est en rappelant à celles-ci les bornes qui leur sont prescrites, que l'on conserve aux premières les rangs qui leur sont réservés. Aussi ne voit-on que ceux dont l'ambition se trouve par là arrêtée s'élever contre cette science, qui d'ailleurs exige de si vastes connoissances, qu'on peut dire qu'il n'en est point de plus difficile à acquérir?

Nous avons déjà fait paroître un Dictionnaire Généalogique, Héraldique, en trois Volumes in-8 en 1757, lequel a été suivi de trois Volumes de supplément en 1761, & d'un quatrième en 1765. Cet ouvrage eut beaucoup de succès, cependant il étoit alors très-imparsait, parce qu'il étoit dissicile, & même impossible d'y mettre l'étendue & les persections nécessaires. Un pareil ouvrage ne peut être bien composé que par le concours des Familles nobles. C'est par cette raison que nous avons ouvert, au mois de Mars 1769, une Souscription en invitant tous ceux qui avoient de bons Mémoires à nous les communiquer.

C'est ce qu'a déjà fait un très-grand nombre de personnes, & ce que plusieurs sont encore tous les jours. Les Familles, dans cette nouvelle Edition, sont à leur rang, dans leur ordre naturel, & leurs Généalogies exposées clairement & appuyées (presque toutes) sur des titres authentiques & non équivoques. S'il y en a que nous ayons réduites à leur juste valeur, c'est pour en écarter les fables, qui désignrent les Généalogies, & qui sont comme l'ivraie qui gâte le bon grain.

Outre l'origine & l'état actuel des anciennes & illustres Massons du Royaume, dont les noms sont consignés dans les Fastes de notre Histoire, & même dans des Mémoires publics & particuliers, on trouvera dans ce premier volume, ainsi que dans les suivans, un très-grand nombre de Familles nobles, dont les Généalogies n'ont pas encore été publiées. Elles sont dressées sur des titres originaux, ou d'après des Mémoires certains & légalisés par des Juges des lieux.

Nous constatons aussi dans ce même ouvrage l'origine & l'état présent des Maisons Souveraines de l'Europe; nous donnons encore l'histoire des Erections successives des grandes Terres & Seigneuries du Royaume, en Baronies, Comtés, Marquisats, Duchés, Principautés, &c., & nous parlons des Maisons qui les ont autresois possédées & de celles qui en ont la jouissance actuelle, soit par alliance, héritage, acquisition ou donation du Prince: objet intéressant & propre à répandre plus de lumières sur notre travail.

La première Édition de ce Dictionnaire ne doit être regardée que comme un essai en ce genre; car, depuis la publication de notre *Prospectus*, il a pris une telle consistance, que nous l'envisageons aujourd'hui comme devant être un Livre de Bibliothèque; c'est ce qui nous a fait prendre le parti de lui donner la forme de l'in-4° au lieu de l'in-8° que nous avions annoncée d'abord; mais le Public n'y perdra rien, parce qu'un Volume in-4° en fait deux in-8.





## DICTIONNAIRE

DE

## LA NOBLESSE.



DADIE (b'), Seigneur d'Arbocave, de Saint-Germain & de Saint-Cassin en Béarn, porte: d'or, à l'arbre de sinople, au lévrier de gueules, accolé d'argent, & atta-

ché par une chaîne de même à l'arbre au haut du fût; au chef d'azur chargé d'un croiffant d'argent, accossé de deux étoiles d'or.

ABADIE (L'), samille originaire du pays des environs de Dax en Gascogne, pays de Foix. Elle tire son nom de la Seigneurie de l'Abadie, & remonte à Arnauld-Guilhem, qui suit:

I. Arnauld-Guilhem de l'Abadie, Ecuyer, Capitaine, Seigneur du lieu de l'Abadie, de Gamarde & de Casterat, vivoit en 1463, & avoit épousé, par contrat du 16 Décembre de la même année, Jeanne de Baylens de Poyanne, qui testa le 11 Juin 1512. Il est sait mention dans un titre de samille d'un Arnauld de l'Abadie, stère du précédent, qui possédoit la Seigneurie d'Auro, conjointement

avec Noble Raymond de Poyanne, héritier de cet Arnauld, qui vendit ladite Seigneurie au fils d'Arnauld-Guilhem, dont nous allons parler.

II. BERTRAND DE L'ABADIE, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Gamarde, fils d'Ar-NAULD-GUILHEM & de Jeanne de Poyanne, vivoit en 1512, étant marié avec Noble Marguerite de Baffabat, de laquelle il eut:

III. GUITARD DE L'ABADIE, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Casterat, épousa Noble Madeleine de Serres, de laquelle il eut:

1. ETIENNE, qui suit;

2. Et JEAN, dont la postérité sera rapportée

ci-après.

IV. ETIENNE DE L'ABADIE, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Casterat, Capitaine, épousa Jeanne de Bergougnan, Dame dudit lieu au pays d'Armagnac, dont:

1. JEAN, qui suit;

 Et Jeanne, mariée par contrat du 19 Octobre 1602, avec Noble François de la Caze, Ecuyer, Seigneur de Sardiac, dans le Comté d'Astarac. V. Jean de L'Abadie, Seigneur dudit lieu & de Bergougnan, mourut sans postérité, après avoir assisté au contrat de mariage de sa sœur.

## SECONDE BRANCHE.

IV. Jean de l'Abadie, Ecuyer, second fils d'Etienne & de Madeleine de Serres, Capitaine d'une Compagnie de gens de pied, épousa Noble Jeanne de Camon, fille d'Arnauld-Guilhem de Camon, Chevalier, Seigneur de Gauzis, Bombardé, &c., & de Noble Bertrande de Pujol, Dame dudit lieu, par contrat du 13 Octobre 1558. De ce mariage sont sortis:

1. JEAN-CHARLES, qui fuit;

2. Jean, rapporté après la postérité de son

3. Et Marguerite, mariée 1° avec Jean-Jacques Cledes, Ecuyer, Seigneur d'Urgons, & 2° avec Jean d'Arozier, Seigneur de la Bartête.

V. Jean-Charles de l'Abadie, Ecuyer, Seigneur de Gauzis, Bombardé, Capitaine d'Infanterie, épousa Demoiselle Madeleine de Cafaget, dont:

VI. CHARLES DE L'ABADIE, Ecuyer, Seigneur de Bombardé, épousa 1º Marguerite de Caumette, & 2º Catherine d'Arbo, de la-

quelle il eut :

MARGUERITE DE L'ABADIE, mariée à Charles de Toupignan, Ecuyer, Seigneur de Balazin, & Gouverneur pour le Roi de la Citadelle de Tournay.

#### TROISIÈME BRANCHE.

V. Jean de L'Abadie, Ecuyer, fecond fils de Jean & de Jeanne de Camon, se maria, par contrat du 26 Juillet 1619, avec Marie d'Artiguenave, fille de Jean, Ecuyer, Baron de Vielle en Tursan, & de Bertrande de Prugues, sa seconde semme. De ce mariage vinrent:

1. CHARLES, qui suit;

2. MARIE, mariée à François-Louis d'Artigues-Dossaux, Ecuyer, Seigneur de Seires, Gaston, Saint-Julien, &c., par contrat du 20 Décembre 1659;

3. Et Isabeau de L'Abadie, mariée à Raymond

de la Coste, Ecuyer.

VI. CHARLES DE L'ABADIE, Ecuyer, Seigneur de Gauzis, épousa Marie d'Arbo, fille

de Noble Fortanier d'Arbo, Ecuyer, Seigneur de Pedepeyran, Capitaine dans le Régiment Royal - Roussillon, & de Demoiselle Marguerite de Borrit, par contrat du 16 Février 1670. De ce mariage sont nés:

1. FORTANIER, qui suit;

2. Jean, Doyen & Chanoine d'Aire en Gascogne, mort en 1748;

3. Et Marguerite, mariée à Noble Jean de Cloche, Ecuyer, Baron de Fargue.

VII. FORTANIER DE L'ABADIE, Ecuyer, Seigneur de Gauzis, fut le premier qui prit la qualité de Seigneur d'Aydrein, parce que MARGUERITE DE L'ABADIE retira la Terre de Gauzis, qui avoit été donnée en légitime par son grand-père à celui de Fortanier, & celuici exigea le partage de toutes les dépendances de la Maison de Vielle dont sa grand'mère étoit co-héritière. Fortanier de L'Abadie fut successivement Enseigne & Lieutenant dans le Régiment de la Marine, par Brevet du 28 Août 1688, Capitaine dans le Régiment Royal le 12 Août 1690. Il épousa, par contrat du 12 Septembre 1691, Antoinette de Grofsan, fille de François de Grossan & de Marie de Recollin, sœur de Léon de Grossan, Capitaine au Régiment d'Anjou, Infanterie. De ce mariage vinrent:

1. JEAN, qui fuit;

2. Et Pierre, Chanoine de Saint-Laubouer, Diocèfe d'Aire.

VIII. JEAN DE L'ABADIE, Ecuyer, Seigneur d'Aydrein, né au mois de Septembre 1695, Officier au Régiment de Chamigny - Bourdonné par Brevet du 10 Juillet 1708, &c., est mort le 9 Février 1772. Il avoit épousé, par acte du 8 Janvier 1720, Marie-Anne de Blanquefort, dont il eut:

1. JEAN-PIERRE, qui fuit;

2. Et Jean-Baptiste, appelé le Chevalier de L'Abadie, marié à Saint-Justin dans les Landes, à Marie Pustienne. Nous en ignorons la postérité.

IX. Jean-Pierre de l'Abadie, Ecuyer, Seigneur d'Aydrein, né le 2 Novembre 1733, a épousé, par contrat du 14 Février 1759. Françoise-Catherine de Beruche, sœur de Julie-Catherine de Beruche, semme de Jacques de Panget, Seigneur de l'Heme, Conseiller au Parlement de Pau. Du mariage de Jean-Pierre de l'Abadie sont sortis seize enfans, savoir: 1. JEAN-BERNARD DE L'ABADIE DE GAUZIS, NÉ le 3 Août 1760, reçu Garde-du-Corps du Roi, le 3 Janvier 1778;

2. JEAN-JACQUES, appelé l'Abbé de L'ABADIE,

né le 24 Novembre 1762;

3. Pierre-Hilaire, Chevalier, né le 13 Janvier 1764;

4. PIERRE-GORGONIUS, né le 9 Septembre

1766;

- & 6. Jean Timothée & Jean Bernard, frères jumeaux, nés le 22 Août 1767;
   Jean-Damase, né le 11 Décembre 1768;
- 8. Jean-Eusebe, né le 15 Décembre 1769; 9. Roch, né le 16 Août 1771, mort jeune;
- 10. RAYMOND, né le 31 Août 1772;
- Jean-Charles, né le 13 Mai 1775;
   Louis-Marie-Augustin, né le 7 Septembre 1776;
- 13. VINCENT-Léon, né le 21 Janvier 1778;
- 14. MARGUERITE, appelée Mademoifelle D'Ay-DREIN, née le 8 Septembre 1761;

15. Marthe, née le 13 Juillet 1765, morte en

1768;

16. Et Marie-Françoise, née le 4 Avril 1774.

Les ennemis du Roi, pour outrager les Seigneurs de l'Abadie à cause de leur fidélité envers leur Souverain, mirent le seu à la maison noble de l'Abadie en 1570, & aussi au Château de Gamarde: suivant une enquête faite en 1617, tous les titres & documens y surent brûlés, ce qui empêche qu'on puisse remonter plus haut.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse par MM. Pelot, le 8 Avril 1667, Bezons, le 6 Juillet 1693, la Bourdonnaye, le 10 Décembre 1705, & Lamoignon, le 6 Mars

1714.

Les Seigneurs de l'Abadie ont été compris dans toutes les convocations de la Noblesse de Guyenne, dans les cas urgens pour combattre les ennemis de l'Etat. Elle a presque toujours conservé le nom de Gauzis uni à celui de l'Abadie, pour distinguer cette branche des l'Abadie-Bonbardé, & elle avoit été inscrite sous le nom de Gauzis dans le rôle de la Capitation des Nobles, quoiqu'elle n'eût plus cette terre.

Les armes de cette famille sont: de gueules à deux lions affrontés d'or, rampans contre une montagne d'argent, au chef cousu d'azur, chargéd'une colombe essorant d'argent. Ces armes sont surmontées d'une couronne de Comte qu'on voit sur des peintures, des sculptures anciennes, & sur la vieille vaisselle

de cette famille.

I.

ABANCOURT, famille de Beauvoifis.

Adrien d'Abancourt est qualifié de Mon-

Adrien d'Abancourt est qualifie de Monfeigneur & Chevalier, dans un acte du 20 Novembre 1455, contenant le rachat fait par Guillaume d'Abancourt, Ecuyer, son fils, de la Terre & Seigneurie de Courcelles-les-Campeaux, qui avoit été vendue par ledit Adrien.

François d'Abancourt, septième petit-fils d'Adrien, Seigneur de Puiseaux, de Courcelles & du But-David, reçu d'abord Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, au Grand-Prieuré de France, où ses preuves ont été admises, le 14 Octobre 1662, & maintenu dans sa noblesse, par Arrêt du Conseil d'Etat, rendu contradictoirement, le 23 Juin 1667, épousa à Amiens, le 31 Janvier 1674, Marie de Gouaix, fille d'Etienne de Gouaix, Capitaine au Régiment de Champagne, Maréchal de Bataille des Armées du Roi, & de Charlotte-Madeleine de Pience; de ce mariage sont issue:

1. Jean-Baptiste d'Abancourt, Ecuyer, Seigneur de Puiseaux & de Courcelles.

 & 3. Marie-Françoise & Anne d'Abancourt, reçues toutes deux, le 20 Mai 1686, à Saint-Cyr. Voy. l'Armorial de France, reg. I, part. I, pag. 1.

Lesarmes: d'argent, à une aigle de gueules, becquée & membrée d'or, les ailes étendues.

(ABANCOURT (D'), ancienne famille noble, originaire d'Amiens, dont nous venons de donner une notice. Il en est parlé brièvement dans l'Armorial de France, reg. I, part. I, & dans le Nobiliaire de Picardie. Suivant un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, rendu à Compiègne, le 23 Juin 1667, en faveur de François d'Abancourt, Seigneur de Courcelles, & de Claude & Louis, ses coufins, par lequel ils surent maintenus dans leur noblesse, le plus ancien du nom qui y soit rappelé est:

JEAN D'ABANCOURT, Ecuyer, Seigneur de Courcelles, dont il rendit aveu & dénombrement, le 6 Avril 1377, à l'Evêque de Beauvais, à cause de son Vidamé de Gerberoy. Il donna, le 24 Janvier 1402, un autre dénombrement de cette Seigneurie au même Evêque, dans lequel il est qualissé Chevalier, & reçut lui-même, le 22 Avril 1410, soi & hommage de Jean de Sains pour le sies qu'il

possédoit, mouvant de lui à cause de sa Terre de Courcelles.

Adrien d'Abancourt, Chevalier, Seigneur de Courcelles, vivanten 1415, vendit la Terre

de Courcelles, & eut pour fils:

GUILLAUME D'ABANCOURT, Ecuyer, Seigneur D'ABANCOURT, lequel donna son dénombrement au Vidame de Gerberoy en 1451 & fit le rachat de la Terre de Courcelles-lès-Campeaux, du nommé Nicolas le Bastier, bourgeois de Paris, le 20 Novembre 1455, par acte passé sous les Sceaux Royaux de la Prévôté d'Angy dans lequel son père est qualifié Monfeigneur & Chevalier. Il sut père d'A-DRIEN, qui fuit:

ADRIEN D'ABANCOURT, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Courcelles, acquit de Guillaume Gonner un Fies noble, relevant de l'Evêché & Comté de Beauvais, par acte du 25 Février 1482, signé le Sellier, Notaire, « transigea, le 1er Février 1499, avec Noble Jean du Quesnel, Ecuyer, son gendre, sur les dissérends qu'ils avoient ensemble. » Il étoit mort en 1503, & avoit épousé Catherine Eudes,

dont:

1. François, qui fuit;

2. N... D'ABANCOURT, mariée à Jean de Quefnel, Ecuyer;

3. Et Adrienne d'Abancourt, mise par acte du 22 Mars 1503, fous la tutelle de Robert le Prevost, Conseiller au Parlement.

François d'Abancourt, Ecuyer, Seigneur de Courcelles, reçut un aveu d'héritages de Jean du Sauchon, le 14 Juillet 1508, « étoit en procès le 23 Juillet 1509 avec Robert le Prevost, Conseiller au Parlement, tuteur d'Adrienne d'Abancourt, sa sœur, & transigèrent ensemble, par acte du 4 Octobre 1510, passé devant les Notaires de Gournay, pour raison de la Terre de Courcelles. » De Demoiselle Andrée de Richebourg, sa semme, il eut:

I. JEAN, qui suit;

2. JEANNE, mise avec son frère & ses sœurs fous la tutelle de MM. Thomas d'Aban-court, Prêtre, Curé de Saint-Médard, & Pierre de Richebourg, par acle passé en la Justice de Gerberoy le 9 Mars 1524;

3. Françoise, mariée à Antoine de Saint-Remy, Ecuyer, comme il appert d'une obligation du 2 Mai 1534;

4. Et Antoinette, mentionnée dans un acte

du 21 Mai 1519, par lequel ladite Andrée de Richebourg, sa mère, lors veuve, & ses enfans ci-dessus, baillent à cens & rentes feigneuriales les héritages y mentionnés.

JEAN D'ABANCOURT, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Courcelles & de Fricourt, passa une obligation, le 2 Mai 1534, à Antoine de Saint-Remy, Ecuyer, son beau-srère, de la fomme de 910 liv. pour restant de la dot de sa sœur, & épousa Damoiselle Susanne Couet, avec laquelle il fit donation de la Terre de Courcelles & de trois autres Fiess nobles, à Jean, leur fils puîné, à la réserve de l'ususruit pendant sa vie, & celle de ladite Dame Couet, sa mère, par acte du 5 Mars 1570. Elle vivoit encore le 6 Juin 1577, & eut pour ensans:

1. Antoine, né fourd & muet, qui eut pour tuteur & curateur Jean, son frère, ainsi qu'il appert d'une Sentence rendue en la Vicomté de Gournay, le 4 Septembre 1576;

2. JEAN, qui fuit;

3. Pierre, auteur d'une branche rapportée ci-

après;

4. Et Marguerite, mariée à Christophe Dau-phigny, Ecuyer, Sieur des Anthoux, ainsi qualifié dans une Sentence rendue au Présidial d'Amiens, le 27 Septembre 1576, contre Jean d'Abancourt, son beau-frère.

JEAN D'ABANCOURT, IIIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Blanquart, de Courcelles & autres lieux, transigea, le 6 Juin 1577, avec fa mère, & lesdits Christophe Dauphigny, Ecuyer, & Marguerite d'Abancourt, sa semme, sur la succession à eux échue par le décès de Jean d'Abancourt, leur père, & vivoit encore le 6 Janvier 1580, que Messire Jean de Mailly obtint à Gournay une Sentence contre lui. Il avoit époufé, par contrat du 17 Janvier 1574, passé devant Langlois, Demoiselle Ide de Neufville, dont pour fils

François d'Abancourt, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Blanquart, de Courcelles & autres lieux, qui rendit soi & hommage de sa Terre & Seigneurie de Courcelles, le 4 Janvier 1602, à l'Evêque de Beauvais, à cause de son Vidamé de Gerberoy. Il transigea, par acte du 5 Février 1601, passé devant Langlois & Varnier, Tabellions en la Vicomté de Gournay, avec Pierre d'Abancourt, Ecuyer, Seigneurde Fricourt, héritier d'Antoine, Ecuyer, & de Damoiselle Madeleine de Mercartel, ses père & mère, sur les différends qu'ils avoient

ensemble. Il étoit mort en 1633, & avoit épousé, par contrat du 24 Février 1603, Demoiselle Marguerite le Vert, fille de Nicolas le Vert, Ecuyer, Seigneur de Bumesmard, & de Michelle de Beauvisage, dont :

1. Pierre, Ecuyer, Seigneur de Courcelles, émancipé par Lettres du 10 Septembre 1624, entérinées au Siège de Neuschâtel les 23 & 24 du même mois;

2. François, qui fuit;

3. Nicolas, Ecuyer, rappelé comme majeur avec François dans une transaction du 18 Janvier 1633, passée devant Langlois & Malheure, Tabellions de Gournay, entre ladite Marguerite le Vert, alors veuve, tant en fon nom que comme tutrice de ses deux ensans mineurs, pour raison de sa dot & de son douaire;

4. Antoine-François; 5. Et Marie d'Abancourt, qui fut fous la tutelle de sa mère avec son frère.

Françoisd'Abancourt, III'du nom, Ecuyer, Seigneur de Courcelles, de Puiseux & du But-David en la Paroisse de Saint-Martin du Tertre, Diocèse de Beauvais, Généralité de Paris, d'abord reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, au Grand-Prieuré de France, où ses preuves furent admises, le 14 Octobre 1662, sut maintenu dans la qualité de Noble & d'Ecuyer, avec CLAUDE & Louis D'ABANCOURT, ses cousins, leurs ensans, succession & postérité, sur la production de leurs titres, par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, rendu à Compiègne le 23 Juin 1667. Il avoit épousé, 1° par contrat du 22 Septembre 1639, passé devant André Langlois, Notaire Royal au Bailliage d'Amiens, Marie de Fétis, fille de seu Guillaume de Fétis & de Jeanne de la Rue; & 2º le 31 Janvier 1674, à Amiens, Marie de Gouaix, fille d'Etienne de Gouaix, Capitaine au Régiment de Champagne, Maréchal de Bataille ès armées du Roi, & de Charlotte-Madeleine de Piennes. De cette seconde femme, il eut:

1. JEAN-BAPTISTE D'ABANCOURT, Ecuyer, Seigneur de Puiseux & de Courcelles;

2. & 3. Marie-Françoise & Anne d'Abancourt, reçues toutes deux, le 20 Mai 1686, au nombre des Demoifelles élevées dans la Maifon Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, fur les titres qu'elles produisirent alors, justifiant de leur noblesse depuis Adrien D'ABANCOURT, Chevalier, vivant en 1415, leur VIIº aïeul.

Seigneurs de la LANDE, &c.

Pierre d'Abancourt, Ecuyer, Seigneur de la Lande, fils puîné de Jean Ier, Ecuyer, Seigneur de Courcelles & de Fricourt, & de Sufanne Couet, obtint une Sentence, le 24 Mai 1588, au Baillage de Gournay, contre Mefsire Jean de Mailly, Chevalier de l'Ordre du Roi, qui ordonne l'homologation & exécution d'un acte fait le 20 du même mois, dans laquelle il est qualifié d'Ecuyer, & est dit frère d'Antoine d'Abancourt, fils aîné dudit feu JEAN Ier, Ecuyer. Il épousa, par contrat du 23 Mars 1599, Demoiselle Judith de Frerot, & en eut:

Michel d'Abancourt, Ecuyer, Seigneur de la Lande, &c., qui transigea, le 24 Mars 1623, par acte passé devant Garnier, Notaire, dans lequel il est justifié qu'il est fils de Pierre D'ABANCOURT, & ledit PIERRE, fils de JEAN D'ABANCOURT & de Demoiselle Susanne Couet. Il avoit épousé, par contrat du 4 Novembre 1616, Demoiselle Marie de Belleau, fille de Jacques de Belleau, Ecuyer, & de Françoise de Charlet, dont:

1, Louis, qui suit;

2. Geoffroy, Prêtre & Chanoine de Saint-Quentin, a présent au contrat de mariage de son frère Louis, & auquel son père donna. procuration à cet effet; »

3. Et CLAUDE D'ABANCOURT, Chevalier, Seigneur de Rouveroy, Aide-de-Camp des Armées du Roi, Gentilhomme fervant de Sa Majesté, Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie, présent audit contrat.

Louis D'Abancourt, Chevalier, Seigneur de la Lande, Fransure & autres lieux, Vicomte de Vadancourt, Lieutenant de Roi de la Ville de Saint-Quentin en Vermandois, épousa, par contrat du 22 Juillet 1651, passé devant Bellot & Nocque, Notaires à Saint-Quentin, Dame Marie du Breuil, veuve de Messire Charles d'Essourmel, Chevalier, Seigneur de Vert, & autres lieux. Il fut maintenu dans la qualité de Noble & d'Ecuyer, &c., ainsi que son srère Claude d'Abancourt, avec François, Seigneur de Courcelles, leur cousin, par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, rendu contradictoirement le 23 Juin 1667, comme on l'a dit. (Article extrait dudit Arrêt, dont expédition en parchemin, collationnée à l'original, déposé aux Archives du Louvre, qui nous a été communiqué.)

Les armes: d'argent, à l'aigle de gueules, becquée & membrée d'or, les ailes étendues; l'écu furmonté d'un casque de prosil. Cimier: une tête de Maure sur la pointe d'une lance. Supports: deux lions de gueules.

ABBADIE (b'), Seigneur de Lattes, Généralité de Rouen, maintenu dans sa noblesse le 11 Juillet 1667, qui porte: écartelé, au 1 d'argent, au chef de gueules, chargé d'une rose d'or, qui est d'Abbadie; au 2 d'azur, au sénestrochère d'argent, mouvant du côté sénessire de l'écu, & tenant en main une épée de même; au 3 d'azur, à un croissant d'argent, & au 4 de gueules, au lion d'or grimpant.

ABBANS, Maison éteinte, qui tiroit son nom d'un château situé dans le Bailliage de Quingey, à trois lieues de Besançon. Elle étoit une des quatre Familles qui avoient droit de sépulture dans l'Eglise de Saint-Etienne de cette ville. Une prérogative si grande fait présumer que les Seigneurs d'Abbans l'avoient autresois enrichie par leurs libéralités. L'ancienneté de leur origine, soutenue par l'éclat des alliances, leur donna, parmi la Noblesse du Comté de Bourgogne, un rang distingué, dans lequel ils se maintinrent jusqu'à l'extinction de leur race.

Les armes de cette Maison étoient: d'argent, à la croix de gueules, accompagnée de deux roses de même en chef.

L'auteur de l'Histoire généalogique des Sires de Salins a donné celle de la famille p'Abbans, tom. I, page 36, chiffre 10.

ABBÉ (L'), Seigneur des Autieux en Normandie, Généralité d'Alençon, & Election d'Argentan, famille maintenue dans fa noblesse le 27 Juillet 1667.

Guillaume l'Abbé, qualifié du titre de Noble, l'an 1525, avoit été annobli en 1523. Il eut de fon mariage avec Nicole Droulin, laquelle étoit morte l'an 1522:

RICHARD L'ABBÉ, Sieur des Autieux, qui avoit épousé, le 18 Novembre 1536 Marguerite Gocurot, dont:

Philippe L'Abbé, Sieur de la Barre, allié à Barbe de Nocey, qu'il épousa le 8 Février 1604, dont:

Gaspard L'Abbé, Seigneur des Autieux, marié le 20 Août 1640, avec Anne le Cesme, dont:

Charles L'Abbé, Seigneur des Autieux qui épousa Françoise Dusour, dont il eut deux fils & six filles, desquelles:

Madeleine-Charlotte L'Abbé fut reçue à

Saint-Cyr le 20 Mars 1705.

C'est ce que nous sçavons de cette samille qui porte pour armes: d'or, au chevron d'azur, accompagné en chef de deux étoiles de fable, & en pointe d'une rose de gueules.

ABBÉ, en Normandie: d'azur, au chevron d'argent, à trois flammes d'or, issantes du chef.

ABBÉ, en Normandie: d'argent, à une aigle de gueules, becquée & membrée d'or.

ABBÉ, Seigneur de Rossière en Normandie, Généralité de Rouen, maintenu le 4 Mars 1668, porte: d'azur, au fautoir d'argent, à trois flammes d'or, issantes du chef.

ABBÉ (L'), Seigneur de Soquène en Normandie, Généralité d'Alençon, & Election de Bernay, ancienne Noblesse, dont les armes sont: d'argent, au fautoir de sinople.

ABBEVILLE, en Beauvoisis: de gueules, à trois écussons d'argent.

ABBEVILLE, en Picardie: d'azur, àtrois bandes d'or, & trois fleurs-de-lys de même en chef.

ABDIS, en Normandie: d'or, à la croix ancrée de gueules, cantonnée de quatre croix d'azur.

ABEILLE (D'), en Provence. On trouve, dans les Archives de Tarascon, que Louis D'ABEILLE étoit compris parmi les Nobles de cette ville, dont il étoit Juge en 1427. Il laissa:

I. Joseph d'Abeille, marié, par contrat du 13 Février 1460, avec Anne de Laugier. Il vivoit encore en 1480, & eut pour fils:

11. Pierre d'Abeille, qui épousa Gabrielle de Roc, par contrat du 26 Juin 1528, dont il

eut Pierre II, qui fuit:

III. PIERRE D'ABEILLE, IIe du nom, fut nommé Viguier Royal de Marfeille le 13 Novembre 1555; de fon mariage avec Alione de Paul qu'il avoit époufée en 1553, naquirent Charles, qui fuit, & Balthasard, auteur d'une branche établie à Tarascon, & éteinte de nos jours.

IV. Charles d'Abeille s'allia, par contrat

du 26 Avril 1579, avec Madeleine de Raoux,

de laquelle il eut:

V. VICTOR D'ABEILLE, qui épousa, le 27 Septembre 1639, Claire de Cazeneuve, fille de François-Marie de Cazeneuve, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Peyrolle, & d'Isabelle de Forbin-la-Barben; il eut:

VI. Antoine d'Abeille, Seigneur de Peyrolle & de Roubion, marié, par contrat passé à Aix, le 13 Octobre 1663, avec Louise de Mathieu, fille d'André de Mathieu, Confeiller en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence, & de Lucrèce d'Isnard-

Léonard.

VII. André d'Abeille, Seigneur de Rognete, & en partie de Peyrolle, issu de ce mariage, épousa Gabrielle de Ricard, fille de Noble Louis de Ricard & d'Anne de Thomas, veuve de Guillaume de l'Hefaud,

de laquelle il eut:

VIII. JEAN-LOUIS D'ABEILLE, Seigneur de Rognete, & en partie de Pontevès, marié par contrat passé le 9 Mars 1726, avec Anne-Gabrielle-Catherine d'Abeille, fille de Jean-Baptisse d'Abeille, Chevalier de Saint-Louis, Commandant d'Artillerie en Provence, & de Dame Susanne de Villèle; il a eu de ce mariage:

 JACQUES D'ABEILLE, mort en 1755, Garde de la Marine au Département de Toulon.

 & 3. Deux filles, l'une est Religieuse à l'Abbaye Royale de Tarascon, l'autre non établie.

Cette samille a été maintenue dans sa noblesse par les Commissaires du Roi, députés pour la vérification des titres de noblesse, le 10 Avril 1669. Voy. Hist. héroïque & univ. de la Noblesse de Provence, par Arteseuil.

Les armes font : d'azur, à une ruche d'or, accompagnée de trois abeilles de même,

deux en chef & une en pointe.

ABELLY, Maison l'une des plus anciennes, illustres & des mieux alliées de Bretagne: d'argent, au sanglier de sable défendu du champ; au chef d'azur, chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux quinte-feuilles d'or. Voyez PHILIPPE.

ABILLON (D'). JOACHIM D'ABILLON, I'T du nom, fut élu Maire de Saint-Jean-d'Angely le 27 Mars 1547.

II. JEAN D'ABILLON, Ier du nom, son fils, Ecuyer, Sieur de Beaufies, Echevin l'an 1581,

puis Maire & Cap. de ladite ville l'an 1582, épousa, le 13 Juin 1547, Marie Dubois, sœur de Pierre Dubois, Seigneur du Sudre & de Savignac, dont il eut:

1. FLORIZEL D'ABILLON, Ecuyer, Sieur de Beaufief, Commandant de la Garnison de

Saint-Jean-d'Angely;

 JEAN D'ABILLON, Ecuyer, Sieur de la Ligne, Lieutenant-Général de Saint-Jean-d'Angely, en 1589, nommé Echevin & Confeiller de la même ville le 14 Mars 1603;

3. Simon d'Abillon, qui fuit.

III. SIMON D'ABILLON, Sieur du Sudre & de Savignac, a eu de son mariage avec Susanne Brachet, qu'il épousa le 20 Octobre 1600, fille d'Ignace Brachet, Sieur de la Milletière, célèbre protessant:

1. JEAN D'ABILLON, qui suit;

2. Susanne d'Abillon, femme de Noble homme Joachim de Sainte-Hermine, Ecuyer, Sieur de la Funellière;

 Et Madeleine d'Abillon, femme de Jofué d'Abillon, Ecuyer, Sieur de Beaufief.

IV. Jean d'Abillon, IIº du nom, Ecuyer, Seigneur de Savignac, &c., & de Bochemore, Conseiller, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, épousa en troisièmes noces, le 3 Mai 1652, Marguerite Truchon, veuve de Jean Tarteau. Ils instituèrent conjointement, le 7 Décembre 1669, par leur tessament, pour héritier leur fils.

V. Joachim d'Abillon, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Savignac, &c., lequel fut maintenu dans fa noblesse par Ordonnance de M. Bezons, Intendant de Bordeaux, le 9 Septembre 1695. Il eut de Marie-Sufanne-Angélique de Belhade, son épouse, fille d'Alexis de Belhade:

 Joachim d'Abillon, 111e du nom, Ecuyer, Seigneur de Savignac & de Sudre;

 Marie-Angélique d'Abillon, née le 31 Mars 1696, & reçue à Saint-Cyr le 10 Février 1707.

Lesarmes: de gueules à cinq billettes d'argent couchées & posées, l'une au-dessus de l'autre en pal.

\* ABLAINSEVILLE, ou ABLAINSE-VELLE, en Artois, Diocèfe d'Arras, Terre & Seigneurie, qui appartient à une branche de la Maison de Gantès. Voyez GANTÈS.

ABLEGES, en Bourgogne: d'or, à deux fasces d'azur, chargées de trois étoiles d'or.

\* ABLEIGES. Les Seigneuries d'Ableiges

& de Villeneuve-Saint-Martin furent unies & érigées en Châtellenies par Lettres du mois de Février 1671, enregistrées au Parlement le 17 du même mois, & à la Chambre des Comptes le 14 Mars suivant; puis en Comté, par Lettres du mois de Décembre 1691, enregistrées le 12 Mars 1692 en faveur de Gilles François de Maupeou, Maîtres des Requêtes. Voyez MAUPEOU.

ABON, famille originaire de Gap en Provence, où, selon l'Histoire héroïque & univ. de la Noblesse de Provence, tom. I, page 3, elle jouissoit des privilèges accorcés aux Nobles dès 1414.

1. Pierre d'Abon, qui y vivoit à peu près vers ce temps, épousa Anne de Justas, dont

il eut:

11. Jean d'Abon, Ier du nom, qui fut compris comme Noble dans la révision des seux qui se sit en Dauphiné l'an 1457.

111. Guillaume d'Abon, I<sup>er</sup> du nom, fils de Jean, s'allia en 1496 avec Alix de Vala-

voire, Dame de Reynier.

IV. JEAN D'ABON, He du nom, Seigneur de Reyner, issu de ce mariage, épousa par contrat du 12 Janvier de l'année 1524, Marguerite de Glandevès-de-Gréoux, qui le rendit père de quatre ensans mâles:

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. & 3. OLIVIER & FRANÇOIS, qui s'établirent en Dauphiné, ou cette famille existe encore; 4. Et Pierre d'Abon, qui sut Chevalier de

Malte.

V. Guillaume d'Abon, IIe du nom, Seigneur d'Antraye & de Reynier, épousa *Eléonore d'Autane* le 25 Juillet 1567; Jean & Charles naquirent de ce mariage.

VI. Jean d'Abon, IIIe du nom, Seigneur de Reynier, se maria, le 14 Février 1599, avec Susanne de Pioule, de laquelle il laissa:

VII. MELCHIOR D'ABON, qui fit alliance, par contrat du 1er Février 1634, avec Julie d'A-bon, sa cousine au troisième degré: leurs descendans n'ont laissé que des filles, qui sont leur demeure à Perthuis, où cette samille a toujours subsissé depuis qu'elle est en Provence.

D'une des branches établies en Dauphiné est forti Jacques-Auguste d'Abon, Ecuyer, Seigneur de Boulays, qui a eu de Madeleine-Thérèfe de l'Aigneau, Sous-Gouvernante de feue Marie-Anne d'Orléans, Duchesse de Savoie:

Renée-Thérèse d'Abon, morte à Paris dans la foixante-dix-huitième année de fon âge, le 18 Juillet 1736, étant née le 16 Février 1659; elle avoit été Fille d'honneur de la même Duchesse de Savoie, & avoit été mariée en 1687 avec Jean-Baptisse de Rouvroy, Marquis de Rouvroy, par création du mois de Janvier 1714, Sieur du Puy-de-Froissy, &c., Lieutenant-Général des Armées Navales du Roi & Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, décédé à 85 ans, le 23 Mars 1744, frère de Jean, Chevalier de Malte, & des Comtesses de Saint-Valier & d'Oisy. Voyez ROUVROY.

Les armes d'Abon: fascé, emmanché d'or & d'azur de trois pièces & demie, les pointes arrondies.

ABONDE, famille noble, originaire de Mantoue, qui, suivant l'Armorial de France, reg. 1, part. 1, pag. 4, a pour auteur:

I. JEAN ABONDI, Noble Citoyen de la ville de Mantoue. Il avoitépousé en 1511, suivant un certificat du 7 Juin 1596, donné par le Garde des Archives de ladite ville, Noble Paule Aldegati, fille de Louis Aldegati, de laquelle il cut:

II. Frédéric Abondi, qualifié Gouverneur de la ville de Ponsas dans le Montserrat, qui de Marguerite Sivelli, avec laquelle il se

maria le 19 Avril 1558, eut:

111. Jules-Jean d'Abonde, né à Mantoue, élevé Page du Roi dans sa Petite-Écurie. Il sut naturalisé par Lettres du mois d'Août 1597, confirmées par le Roi Louis XIII au mois d'Août 1620, registrées en la Chambre des Comptes de Paris le 18 Janvier suivant. Il avoit épousé, le 5 Août 1596, Françoise Piedefer, seigneur de Bondernaut, & de Marguerite du Moutier; de ce mariage vinrent:

1. François d'Abonde, qui fuit;

 Et Louis d'Abonde, Ecuyer, Lieutenant dans la Compagnie dudit François son frère.

IV. François d'Abonde, Ecuyer, Seigneur de Vulaine, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Longueval, épousa, le 15 Février 1641, Marie de Catelan, fille de Georges de Catelan, Seigneur de Mauni, de Maupas, & en partie de Bagnaux, Chevalier des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem, Maréchal

des Logis d'une Compagnie de 200 hommes d'armes d'Ordonnance, fous le titre de la Reine; & de Françoife le Pelletier. Il eut

de ce mariage:

V. CHARLES-ALEXIS D'ABONDE, 1er du nom, Seigneur de Vulaine, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel du Régiment de Chartre, qui fut maintenu dans la qualité de Noble & d'Écuyer par Ordonnance de M. Phelypeaux, Commissaire départi, du 31 Décembre 1701. Il fut tué en Flandres le 27 Novembre 1708, commandant l'arrière-garde d'un Détachement, après 45 années de services. Il avoit épousé en troisièmes noces, le 12 Août 1699, Marie Moreau, fille de François Moreau, Avocat au Parlement, Conseiller du Roi, Élu à Nemours, & de Marie Lesèvre. Il eut de ce mariage:

1. CHARLES-ALEXIS, qui fuit;

2. & 3. Marie-Alexis & Louise-Marguerite D'Abonde, reçues toutes deux à Saint-Cyr, l'une le 20 Décembre 1709, & l'autre le 3 Février 1718.

VI. CHARLES-ALEXIS D'ABONDE, Iledu nom, Écuyer, Seigneur de Vulaine, né le 22 Août 1702, Lieutenant d'Infanterie en 1718.

Les armes: d'azur, à trois étoiles d'or, posées 2 & 1; parti d'un échiqueté d'or & d'azur, & un chef d'argent, chargé d'une aigle de fable, les ailes étendues.

¢ ABOS. Il fe trouve dans le Béarn deux Terres & deux Paroisses de ce nom, l'une sous l'invocation de Saint Jean, & l'autre

lous celle de Saint Laurent.

M. de Marca, dans l'Histoire de Béarn, sol. 447, rapporte qu'en l'année 1117 Bernard Garcie de Bisanos fit accord avec Gui, Evêque de Lescar, & lui confirma la donation faite à fon Eglise par Raimond de Bifanos, fon père, & de Benanie, fon épouse, de la quatrième partie de la Terre située dans la Paroisse de Saint-Jean d'Abos, les Seigneurs d'Abos possédant le reste de la Terre. Les habitants de l'autre Terre & Paroisse d'Abos, fuivant le même auteur, firent, le mercredi après sa sète de Noël, en 1340, ferment de fidélité à Aliénor de Cominges, Comtesse de Foix, de Béarn, de Marsan, mère & tutrice de Gaston, Comte de Foix & de Béarn. Ces deux Terres, du nom d'Abos, situées dans la Généralité de Pau, ont vraifemblablement donné le nom à une famille noble & ancienne.

L'historien du Béarn, ci-dessus cité, sait mention de Bernard d'Abos, Chevalier, qui sut du nombre des Gentilshommes qui, après avoir suivi Gasson de Béarn, leur Prince, à la Terre-Sainte, dans la croisade de Gode-froi de Bouillon, & dans les guerres en Espagne contre les Sarrasins, sirent, à leur retour, des donations à l'Église de Lescar. Ce Bernardd'Abos, Seigneur de Saint-Jean d'Abos, sut caution, avec Arnaud d'Artix, pour Bernard de Cressne, qui avoit mis en cause l'Abbé de Saint-Pé devant Pierre de Gavaret, Vicomte de Béarn, & la Vicomtesse Guniarde, sa semme.

B..... D'ABOS (peut-être BERNARD) figna, avec les autres Seigneurs de Béarn, aux conventions de mariage, la veille des ides d'Octobre 1260, de Constance, fille de Gaston, Vicomte de Béarn, & de Marthe, sa semme.

Bernard d'Abos, Chevalier, qualifié Miles dans un acte latin, fe trouve au nombre des Gentilshommes de Béarn qui, au jour de la quinzaine de Pâques 1286, firent ferment, fur les Saints Evangiles, à Gaston de Moncade, VIIº du nom, Vicomte de Béarn, d'obferver tous les règlements & les dispositions qu'il pourra faire au sujet de sa succession en saveur de Marguerite, sa seconde fille, femme de Roger-Bernard, Comte de Foix. Le même Bernard, Seigneur d'Abos, signa, comme témoin, avec Audon, Seigneur de Cedirac, Chevalier, à la transaction passée entre Roger-Bernard de Foix, Marguerite, fa femme, & Gaston de Béarn, leur fils, avec Auger de Benac, Abbé d'Escale-Dieu, le jour de Saint-Marc 1305.

ARNAUD-GUIELMV D'ABOS fut du nombre de ceux qui furent intimés par devant les Commissaires du Roi de France, à la requête d'Amanieu d'Albret, au sujet & comme complice des excès que le Sénéchal de Guyenne avoit commis contre ses Vassaux, au préjudice de la fauve-garde du Roi de France.

Dominique-Bernard d'Abos, Damoiseau, fut sondé de procuration par la Comtesse Marguerite & par Gaston, Comte de Foix, son sils, par acte en parchemin du 9 Décembre 1316, pour retirer des héritiers du Pape Clément V, certaines sommes d'argent que Gaston, sils de ladite Marguerite & père de Gaston, Comte de Foix, lui avoit prêtées.

ARNAUD D'ABOS, Chevalier, lut témoin au ferment que Jeanne, Comtesse de Béarn, & Gasson, Comte de Foix & de Béarn, son fils, firent en la maison commune d'Orthez, le 16 Février 1319, de faire observer les fors & coutumes du pays de Béarn. Cet acte est en latin & signé de plusieurs Gentilshommes du pays, du nombre desquels est cet Arnaud p'Abos.

RAIMOND-GARCIE D'ABOS est du nombre des Nobles du Bailliage de Pardiez, qui prêtèrent & jurèrent serment de fidélité à Aliénor de Cominges & au Comte de Béarn, son fils, le jour de la sête de l'Épiphanie 1343. Le même RAIMOND-GARCIE sut témoin au serment de fidélité de Bernard d'Abidos & de Guillaume-Arnaud, Seigneur de Méritens, rendu à la Comtesse & au Comte de Foix & de Béarn, dans le Château d'Orthez, le samedi après la Conversion de Saint Paul 1345.

Bernard de Saint-Laurent d'Abos est du nombre des Nobles du Bailliage de Pardiez qui prétèrent serment de fidélité avec Raimond-Garcie, Seigneur d'Abos, à la Comtesse & au Comte de Béarn, le jour de l'Épiphanie 1343.

Bernard d'Abos, Abbé d'Artix, prêta aussi serment à la Comtesse & au Comte de Béarn dans l'Église d'Urgos, le 15 Février 1343.

MENAUD, Abbé d'Abos, est mentionné dans

d'autres hommages de l'an 1343.

Arnald-Raimond d'Abos est du nombre des témoins Nobles qui signèrent le serment de sidélité des gens du Bailliage de Mailhers, le 11 Mars 1345. Il sut aussi témoin dans l'acte de serment de sidélité des habitants du Bailliage de Bellis, la même année; dans celui des habitants de la Paroisse de Serre, le dimanche après la Notre-Dame de Mars 1346; & dans l'acte de soi & hommage sait par Arnaud de Caupenne, le 3 Novembre 1359.

Bernard d'Abos prêta serment de fidélité à la Comtesse & au Comte de Foix & de Béarn, son fils mineur, dans l'Église d'Ur-

gos le 2 Avril 1346.

Arnaud Ramonnet d'Abos fut témoin du ferment de fidélité rendu à la Comtesse & au Comte de Foix & de Béarn, son fils, par Morin, Seigneur de Biela, & Bernard de Saubene, à Alambaye, le 14 Février 1347.

BERNARD de Saint-Laurent d'Abos fit hom-

mage à Mathieu, Comte de Foix & de Béarn, dans l'Église des Frères Prédicateurs d'Orthez, le 15 Septembre 1391.

GAILLIARD, OU GAILLIARDET D'ABOS, fit ferment de fidélité à Mathieu, Comte de Foix & de Béarn, dans la maison des Frères Prédicateurs d'Orthez, les mêmes jour, mois &

an.

Gailliand d'Abos est qualifié Sénéchal de Béarn dans le contrat de vente fait par Jacques, Vicomte de Vilmur, à Jean, Comte de Foix & de Béarn, de la Vicomté de Vilmur, du 13 Juillet 1425. Ce contrat est en latin & figné de plusieurs Gentilshommes qui furent témoins, du nombre desquels est ce Gailliand d'Abos. Il fut présent au serment de fidélité que Jeanne de Domec, Dame de Gaurége, fit à Jean, Comte de Foix & de Béarn, en la ville d'Orthez, le 16 Juin 1428. Il est aussi qualifié Seigneur d'Abos, dans l'accord fait entre le Comte de Foix & le Comte d'Astarac, sur l'hommage que le Comte d'Astarac devoit au Comte de Foix pour le Château de Barbazan en Bigorre, & au ferment que fit le Commandant dudit Château le 1er Octobre 1432.

Messire Gailliard, Seigneur d'Abos en Vicviel, Chevalier, sit soi & hommage à Jean,

Comte de Béarn, en 1428.

GAILLIARD D'ABOS, Chevalier, fut témoin du serment de sidélité qu'Arnaud, Évêque de Lescar, sit à Jean, Comte de Foix & de Béarn, le 15 Juin 1428.

JEAN, Seigneur d'Abos, Chevalier, fit foi & hommage à Jean, Comte de Foix & de

Béarn, le même jour.

Bernard d'Abos & Jean d'Abos, Écuyers, fervoient en la Compagnie de Monseigneur le Comte de Foix, suivant la montre qui en sui fut saite à Béziers, le 14 Janvier 1430. Ils sont employés dans une autre montre de 8 Chevaliers & de 104 Écuyers à Carcassonne, le 11 Juillet même année. (Titre scellé du Cabinet de M. Clairambeau, vol. 234, sol. 11.) Autre montre de ladite Compagnie, saite à Narbonne, le 14 Décembre 1430. (Vol. 234, sol. 13.)

Bouzon D'Abos fut le quatrième des Écuyers de la Compagnie d'Arnaud Guilhem, Seigneur d'Audaux, vue & revue à Montpellier le 10 Juin 1431. (Titre scellé du Cabinet de M. de Gagnières. vol. 91, fol. 75.)

Bernard D'Abos, Seigneur d'Abos, est

nommé dans une tranfaction du 12 Juin 1462, passée entre Jean, Vicomte de Carmain, Catherine de Courage, sa semme, d'une part, & le Procureur de Gaston, Comte de Foix, par laquelle il paroît qu'il étoit caution avec Jean de Béarn, Seigneur de Miassens, & Sabin de Mauleon, d'une fomme de 6000 écus, à l'occasion & à cause des conventions & traités de mariage de Monfeigneur de Cominges & ladite Dame Catherine. Catherine, Reine de Navarre, par son testament du 25 Juin 1504, nomme pour les exécuteurs testamentaires les Evêques de Lescar & de Conserans, le Seigneur de Sainte-Colombe, le Seigneur D'Abos & le

Seigneur de Meritens.

Quoique tout ce qui vient d'être rapporté des Seigneurs d'Abos en Béarn, fur les titres authentiques, conservés dans les archives de cette province, n'établisse pas une filiation suivie, & qu'il est impossible aujourd'hui de pouvoir le faire, à cause de la perte des titres domestiques, il prouve cependant l'ancienneté de leur noblesse. Les Terres nobles D'Abos, dont ils étoient Seigneurs, dans un temps où les noms propres ne saisoient que commencer d'être joints aux noms de baptême, & qui sont devenues le nom propre de leur postérité, passent, parmi les personnes au fait de l'histoire, pour la preuve la plus certaine d'une Noblesse d'extraction. Les fiefs, dans ces temps reculés, étoient la récompense des fervices militaires : la qualité de Chevalier, Miles, dans les titres latins, dont la plupart sont décorés, ne se donnoit qu'à ceux qui l'avoient méritée par les armes. & n'étoit point héréditaire, ni un vain titre.

On voit que leurs Souverains les ont toujours appelés dans les occasions les plus importantes : ils ont exigé leur fignature dans les actes les plus authentiques, & qui intéreffoient même les difpositions de leurs succesfions & l'établissement de leur famille.

Dans les astes de foi & hommage qu'ils ont faits à leurs Souverains, & dans ceux des autres Gentilshommes, où ils ont signé comme témoins, ils y paroissent avec les Sei-

gneurs les plus distingués.

La dignité de Sénéchal de Béarn, dont Gailliard d'Abos étoit revêtu en 1425, & qu'il possédoit encore en 1432, ne se donnoit qu'à la haute Noblesse. Tout doit donner une ces Seigneurs, de leur mérite & du rang distingué qu'ils tenoient dans leur pays. Le nombre des Seigneurs contemporains, qui portoient ce nom dans dissérents temps, prouve que cette famille étoit très-étendue & qu'elle devoit former plusieurs branches.

Dans le Vexin-François, gouvernement de l'Isle-de-France, Généralité de Paris, il y a une famille noble du nom b'ABOS, qui y est établie depuis plus de 250 ans. Pierre d'Abos, Ecuyer, fut le premier qui vint s'établir dans ce pays, à l'occasion du mariage qu'il contracta avec Anne de Themericourt, qui lui apporta des biens confidérables. L'ancienne tradition & les mémoires domestiques de cette famille le font fortir des Seigneurs d'Abos en Béarn, notamment le Mémorial présenté à l'Ordre'de Malte en 1631, pour la réception de François-Maximilien d'Abos, par lequel il est dit qu'au cas que Messieurs les Commissaires ne jugeassent pas la preuve de noblesse, remontant à Pierre d'Abos, Écuyer, fusfisante, ils étoient suppliés de se transporter en Béarn, au château d'Abos, entre Pau et Navarreins, d'où cette famille est originaire. Leurs armes étoient pour lors fur la porte du château, mais la preuve de noblesse s'étant trouvée suffisante, fans plus grande information, il fut reçu dans cet Ordre le 7. Juin 1631. Il est mort depuis Commandeur de Boncourt & Seraincourt, près Laon. Une allégation aussi précise, dont on demande que la preuve foit faite juridiquement, ne doit pas laisser douter de la vérité de l'énoncé. Les Terres & autres biens, que Pierre d'Abos eut en France par son mariage, & qui sont restés dans la samille jusqu'à nos jours, lui firent abandonner le Béarn, sa patrie, où, peut-être comme cadet, il n'avoit pas des biens considérables. Nous commencerons donc la généalogie de cette branche par ce Pierre, qui en est le chef.

I. Pierre d'Abos, Écuyer, fut le premier (comme on l'a ci-devant dit), qui vint s'établir dans le Vexin-François, à l'occasion du mariage qu'il contracta avec Anne de Themericourt, veuve de Bertrand du Breuil, Écuyer, & fille de Philippe, Écuyer, Seigneur de Themericourt, entre Pontoise & Magny, & de Jeanne de Saulx. Ils transigèrent conjointement, le 5 Juillet 1482, avec Catherine de Themericourt, fœur d'Anne, & Pierre idée avantageuse de l'ancienneté de celle de l de la Pause, Écuyer, son mari, sur la suc-

Bij

cession de Philippe de Themericourt, leur père. Ils vendirent conjointement à Guillaume de Badouvilères, Gressier de la Chambre des Comptes de Paris, la Terre de Verdelot en Brie, par aste du 1er Juillet 1503, & changèrent la Terre Dacy en Mulcien, contre celle de Chauvigny; dans tous ces dissérents astes, il a toujours pris la qualité d'Écuyer. Il eut de son mariage:

1. BERTHIN, qui fuit;

Et Claude, Ecuyer, quisut curateur des enfants mineurs de son frère, & mourut sans postérité. Sa succession sut partagée entre ses neveux & nièces, le 27 Juillet 1563.

II. BERTHIN D'ABOS, Ecuyer, Seigneur d'Herville, par la donation que lui en fit Catherine de Themericourt, sa tante, en saveur de son mariage, servit dans la Compagnie de Louis de Brezé, Comte de Maulevrier, Grand-Sénéchal de Normandie. Il fut tué dans un combat fingulier, au mois de Mai 1529. Il avoit épousé, par contrat passe devant Richard Bedar, Notaire à la Rocheguyon, en 1516, Françoise de Silly, nièce de noble & puissant Seigneur Charles de Silly, Seigneur de la Rocheguyon, Baron de Rochesort & de Louvois, présent audit contrat. Elle eut la garde-noble & la tutelle de ses ensants, après la mort de son mari, le 20 Juin 1529; & Messire Jean de Créquy, Comte de Mantes & de Meulan, Capitaine des 100 Gentilshommes de la Maison du Roi; Guillaume de Mornay, Chevalier, Seigneur de la Chapelle, & CLAUDE D'ABOS, Écuyer, furent nommés leurs curateurs. Elle mourut en 1558, laissant:

1. Achin, qui fuit;

2. Jean, mort jeune;

3. Louise, mineure en 1529, mariée, par contrat du 2 Décembre 1537, à Denis de Fossés, Seigneur de Posne & de la Tremblaie, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Chambre. Il transigea en cette qualité, le 2 Juin 1563, avec Achin d'Abos, son beau-srère, sur la succession de Berthin père, & de Pierre d'Abos, leur aïeul, & de Claude d'Abos, leur oncle. Ils sont inhumés dans le chœur de l'Église de Posne, sous une tombe où est représentée leur estigie;

4. NICOLE, aussi mineure en 1529, mariée 1º par contrat du 11 Juin 1548, à Pierre de Cléry, Écuyer, Seigneur de Fremainville; & 2º par contrat du 22 Janvier 1558, à Charles de Quincheux, Écuyer, Seigneur de Souville;

5. & 6. Jeanne & Françoise, Religieuses à l'Abbaye de Maubuisson.

III. Achin d'Abos, Écuyer, né en 1519, Seigneur d'Herville, Themericourt, Godelan, Villepreux, Follainville, Menerville, Boiffy & Ivry-le-Temple en partie, Chevalier del'Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Chambre, Capitaine de 50 hommes d'armes des Ordonnances & Gouverneur de la ville de Meulan, commença à servir jeune dans la Compagnie d'Ordonnance de l'Amiral de Chatillon, & obtint, en cette qualité, lettres de terrier pour ses Seigneuries d'Herville & Themericourt. Il commandoit 300 hommes de pied, François & Gascons, dans la ville de Metz, fuivant la revue qui en fut faite le 3 Mai 1552. Il étoit en garnison, lorsque cette ville sut assiégée par Charles-Quint, qui fut obligé d'en lever le siège par la vigoureuse résistance des assiégés, & de la Noblesse de France, qui s'y enserma, sous le commandement du Duc de Guise. Il sut aussi Panne. tier ordinaire du Roi, par Brevet du 23 Août 1558. Il est qualifié d'Enseigne de 50 hommes d'armes des Ordonnances dans la Compagnie de M. de Montmorency-Meru, dans la transaction qu'il passa avec Louise D'ABOS, sa sœur, le 2 Juillet 1563, a la même qualité dans un aveu qu'il rendit de sa Terre d'Herville au Seigneur de Saint-Martin de la Garenne, le 8 Septembre 1566, & étoit Lieutenant de la Compagnie de 100 hommes d'armes de M. d'Auxy d'Amboise, suivant sa quittance du 5 Février 1568. Le Roi CHARLES IX le nomma à l'Ordre de Saint-Michel, par Lettres données à Metz, le 9 Avril 1569, & il en reçut le collier des mains de M. de Vieville. Il est qualifié de haut & puissant Seigneur, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Chambre, dans un aveu à lui rendu le 9 Mars 1582. Il porta les armes fous fix Rois de France, favoir: François I, HENRI II, FRANÇOIS II, CHARLES IX, HENRI III & HENRI IV; fe trouva dans toutes les actions fous ces six règnes, & notamment aux batailles de Dreux. où il sut blessé, de Moncontour, de Jarnac & de Saint-Denis, ou le Connétable de Montmorency sut tué. Il eut la confiance des Rois CHARLES IX, HENRI III & HENRI IV, qui lui écrivirent plusieurs lettres : ce dernier, à son

avénement à la Couronne, le confirma dans la charge de Gentilhomme de sa Chambre, par Brevet du 20 Mars 1595. Sur la fin de sa vie il se retira dans sa Terre de Themericourt, & y mourut, âgé de quatre-vingt-huit ans, le 6 Janvier 1607. Il est enterré dans l'Eglise de ce lieu, & l'on voit, sur sa tombe, son effigie & son épitaphe, où sont décrites ses principales actions. Il avoit épousé, par contrat du 15 Décembre 1544, Denise de Boutigny, fille de Julien, Ecuyer, Seigneur de Boutigny, homme d'armes des Ordonnances du Roi dans la Compagnie du Duc de Guise, & d'Antoinette le Boucher. Elle mourut le 25 Juillet 1591, & est inhumée dans l'Eglise de Themericourt. De ce mariage vinrent:

1. GILLES, qui fuit;

 ROBERT, auteur de la branche des Seigneurs de Grandeamp & de Saint-Cloud en Auge, rapportée ci-après;

3. Charles, auteur de celle des Seigneurs de la Pelletière & de Saint-Hilarion, près de Dreux, aussi rapportée ci-après;

4. Jean, émancipé par fon père, par Sentence du 9 Mai 1560, pour fa part, est héritier pur & fimple de Mathurin de Boutigny, fon grand-oncle maternel; Nicolas le Boucher, Écuyer, fut fon curateur. Il mourut fans postérité;

5. MAXIMILIEN, Écuyer, Seigneur de Sainte-Maur, marié, par contrat du 7 Mars 1594, à Françoise de Franqueville, fille de Guillaume, Écuyer, Seigneur de la Galitraye, & d'Anne de Courcelles. Elle étoit veuve, fans ensants, le 24 Octobre 1598, qu'elle transigea pour son douaire;

6. Antoine, Religieux Bénédictin à l'Abbaye

de Saint-Denis;

 Anne, mariée, par contrat du 3 Janvier 1571, & veuve, en 1605, de Pierre de Montfaucon de la Roque-Taillade, Écuyer, Seigneur de Relly;

8. Suzanne, marice, par contrat du 8 Juin 1570, & veuve, le 18 Mai 1607, de Pierre de la Chefnaye, Chevalier, Seigneur de la

Neuf-ville-fur-Aunelle;

9. Françoise, mariée, par contrat du 17 Février 1579, à André de Guiry, Seigneur du Perché, Chevalier de l'Ordre du Roi, duquel elle n'eut point d'enfants. Elle fit donation de tous ses biens à Achin d'Abos, son petit-neveu, & son filleul, le 18 Juin 1630, & sut inhuniée dans l'Église du Perché, où son corps sut trouvé sain & entier, plus de cent ans après son inhumation, & celui de son mari entièrement consumé;

 Et Jacqueline, Religieuse à l'Abbaye de Maubuisson, où elle sit profession le 10 Avril 1575.

IV. GILLES D'ABOS, Chevalier, Seigneur de Herville & de Themericourt, s'attacha à la Maison de Guise, & sut Gouverneur du Cardinal de ce nom en sa jeunesse. Le Roi le fit Gentilhomme de sa Chambre, & suivant un certificat de l'année 1588, le nomma Guidon de la Compagnie d'Ordonnance de Charles de Montmorency, Duc Damville. Il mourut le 25 Septembre 1612, & avoit épousé, 1º par contrat du 29 Mars 1577, Françoise de Morainvilliers, fille de haut & puissant Seigneur Charles de Morainvilliers, Baron de Flacourt, Seigneur de Binanville, de Montainville, & de Louise de Freny. Elle eut pour son partage, avec ses sœurs, la Terre de Binanville & d'Arnouville, mourut en Juin 1500, & fut inhumée dans l'Église d'Arnouville; fon mari épousa, 2º le 26 Avril 1609, Denise de Fontettes, fille de Jean de Fontettes, Ecuyer, Seigneur de Vauroux, & de Jeanne de Beuffy, dont il n'eut point d'enfants. Du premier lit vinrent:

1. MAXIMILIEN, qui fuit;

2 Dominique, né le 16 Août 1584, mort fans

alliance avant l'an 1614;

3. Denise, née le 9 Octobre 1582, mariée, par contrat du 22 Mars 1605, à Paul d'Antift de Maussan, Chevalier, Comte de Morcour, Capitaine au Régiment des Gardes-Françoises, & premier Chambellan de Monsieur, frère unique du Roi;

 Et Madeleine, née le 2 Juin 1585, mariée à Florent de Fontettes, Ecuyer, Seigneur de Vauroux, frère de Denife de Fontettes,

feconde femme de Gilles D'Abos.

V. Maximilien d'Abos, Chevalier, Seigneur de Herville, Themericourt, Binanville & Arnouville, né le 8 Mars 1581, fit partage avec ses sœurs de la succession de ses père & mère, le 4 Juin 1614. Il étoit Capitaine de 100 hommes de pied, par Brevet du 11 Juillet 1620 & 1622, quitta le service à cause de sa santé délicate, & mourut au Château de Binanville le 7 Avril 1651; il est inhumé dans l'Église d'Arnouville. Il avoit épousé, par contrat du 19 Janvier 1607, Geneviève Hennequin, morte en 1627, & inhumée dans l'Église d'Arnouville, fille de Louis Hennequin, Seigneur de Sondre, & de Claude de Palleau ou Palluau, dont:

1. GABRIEL, qui fuit;

- 2. Achin, rapporté après la postérité de son
- 3. Dominique, Chevalier, appelé M. d'Arnouville, Seigneur de Moumer, baptifé le 18 Octobre 1617. Il fervit, avec son frère aîné, dans le Régiment du Marquis de Fossés, leur parent, suivant un certificat du Comte de Barault, Gouverneur de Nancy, de 1635, & fut maintenu, avec ses frères, dans sa noblesse, par Arrêt du Conseil d'État du Roi du 21 Mai 1667. Il avoit épousé, par contrat du 19 Février 1640, Élifabeth de Villedon, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Creffy, & de Jacqueline Louet, dont il eut un garçon & deux filles, favoir:

Maximilien, baptifé le 2 Février 1642, mort jeune;

Anne, baptifée le 12 Juin 1643, Religieuse à l'ancienne Abbaye de Saint-Cyr;

- Et Catherine-Geneviève, aussi Religieuse à la même Abbaye, & morte le 11 Février 1718.
- 4. Jacques, baptifé le 19 Octobre 1620, mort jeune ;

5. Léonor, tige des Seigneurs de Jaucourt & de Themericourt, rapportés ci-après;

6. François-Maximilien, baptifé le 9 Juin 1625, reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieure de France, le 7 Juin 1631, & Commandeur de Boncourt & de Seraincourt près Laon;

7. Geneviève, baptifée le 3 Décembre 1619, mariée, par contrat du 12 Janvier 1645, fans postérité, avec Nicolas de Bouju, Écuyer, Seigneur de Cigy & du Bosc-le-Borgne;

8. Françoise, Religieuse Ursuline à Mantes, prosesse le 15 Octobre 1641, sous le nom de Sœur de la Purification, & morte en odeur de sainteté.

VI. GABRIEL D'ABOS, Chevalier, Seigneur de Herville, Binanville, Arnouville, le Breuil, baptisé le 15 Février 1614, servit Cadet dans le Régiment des Gardes-Françoises, Compagnie de M. de Mauffan, fon oncle, fut ensuite Officier dans le Régiment du Marquis de Fossés, son cousin, en 1635, & Capitaine dans le Régiment Cardinal en 1640. Il fut maintenu dans sa noblesse avec ses frères Achin, Dominique & Léonor, par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 21 Mai 1667, mourut subitement au Château de Binanville le 17 Septembre 1683; & avoit épousé, par contrat du 26 Avril 1646, Françoife-Marie Soify-Maudétour, Maître-d'Hôtel du Roi & de la Reine, & de Geneviève de Catinat. tante du Maréchal de France de ce nom, & sœur de Louis-Denis, Marquis de Rubantel, Lieutenant-Général des armées du Roi, & Lieutenant-Colonel du Régiment des Gardes-Françoises. Elle mourut à Paris, & son corps fut transporté dans l'Église d'Arnouville, où elle fut inhumée. Il eut de son mariage:

MAXIMILIEN, qui fuit;

2. GABRIEL, Chevalier, Seigneur de Herville, né & baptisé le 10 Octobre 1655. Il servit dans le Régiment des Gardes-Françoises, & fut tué le 26 Avril 1689, au combat de Valcour, étant Lieutenant des Grenadiers;

3. Elisabeth, baptifée le 4 Avril 1647, mariée le 12 Avril 1668, avec Louis-François de la Noë, Chevalier, Seigneur de la Noë, Gifay, Saint-Ouen, de Mancelle & Villers-la-Barre. Elle est morte en couches d'Elisabeth-Renée de la Noë;

4. Prudente-Françoise, baptifée le 20 Septembre 1649, & morte jeune sans alliance;

5. Geneviève, baptisée le 20 Janvier 1653. Religieuse Bénédictine de Mantes, où elle fit profession le 29 Novembre 1672;

6. Et Françoise, baptisée le 10 Février 1654, mariée le 15 Novembre 1672 à Robert de Mauriel, Chevalier, Seigneur de la Tourelle & de Nogeon.

VII. MAXIMILIEN D'ABOS, Chevalier Seigneur de Herville, Binanville, Arnouville, Boinville, le Breuil, né & ondoyé dans la Chapelle du Château de Binanville, le 30 Mai 1651, & baptifé dans l'Églife d'Arnouville. le 7 Juillet 1655, servit en qualité d'Aidede-Camp des armées du Roi, par Brevet du 8 Mai 1689, où il est qualifié de Marquis de Binanville, & les années suivantes, jusqu'en 1695. Il sut maintenu dans la noblesse par jugement des Commissaires-Généraux, du 28 Septembre 1698. Après avoir mené une vie très-languissante, il mourut le 4 Novembre 1700. Son Corps fut transporté le 6 suivant. dans l'Eglise d'Arnouville, où il est inhumé. Il avoit épousé, par contrat du 22 Février 1681, Marie-Anne d'Abos, sa cousine germaine, fille d'Achin d'Abos, Chevalier de l'Ordre du Christ, & Lieutenant-Général de la Cavalerie Portugaise, & de Violante de Brito, d'une ancienne Maison de Portugal, Elle mourut au Château de Binanville le de Rubantel, fille de Mathurin, Seigneur de 1 6 Juillet 1694, & fut inhumée dans l'Églife

d'Arnouville. Ils eurent pour fils unique: VIII. LOUIS-MAXIMILIEN D'ABOS, Chevalier, Seigneur de Herville, Binanville, Arnouville, Boinville, le Breuil, Lartoire & Montmors, né au Château de Binanville le 3 Mai 1689, ondoyé dans la Chapelle du Château, & baptisé à Saint-Sulpice à Paris, le 11 Mai 1693. Il n'étoit âgé que de 11 ans à la mort de son père, & il eut pour tuteur Louis-Denis de Rubantel, Marquis de Maudétour, Lieutenant-Général des armées du Rci, son grand-oncle, lequel étant décédé en Avril 1705, l'institua, par son testament, son légataire universel. En cette qualité, il devint Seigneur des Terres de Mézières & de la Breteche, près Magnyen Vexin. Il sut Substitut du Procureur-Général du Parlement de Paris, en attendant l'âge pour pouvoir être pourvu d'une charge de Conseiller au même Parlement, dans laquelle il sut reçu le 5 Août 1711. Il hérita des biens maternels d'Éli/abeth-Renée de la Noë, sa cousine germaine, veuve sans enfants de Guillaume de Karuel, Chevalier, Seigneur de la Pasnière, & fille de François-Louis de la Noe, Seigneur de la Noë, la Barre, Gisay, & d'Elisabeth d'Abos. Elle mourut le 23 Mai 1742; & par le partage de sa succession, sait entre ses cohéritiers, le 21 Juin 1743, les Terres de la Barre, le Baustraux, Gisay, Saint-Ouen, Mancelle & Villers, lui échurent. Il se démit de sa charge de Conseiller au Parlement en saveur d'Antoine - Maximilien, qui fuit; il avoit épousé, par contrat du 16 Février 1726, Louise-Geneviève Bauyn de Cormery, née posthume le 9 Novembre 1710, fille de François de Bauyn, Chevalier, Seigneur de Cormery, de Mancheville, &c., & de Marie-Louise Lottin de Charny, ses père & mère, qui étoient décédés. Elle sut sous la tutelle de Louife Beuryer, fon aïeule maternelle, dont elle recueillit la succession au mois d'Avril 1727, mourut le 26 Novembre de la même année, le 14° jour d'une couche, & elle sut inhumée dans l'Église d'Arnouville.

IX. Antoine-Maximilien d'Abos, Chevalier, Seigneur de Binanville, Mancheville, Embos, né au Château de Binanville le 4 Novembre 1726, ondoyé dans la Chapelle du Château, reçut les cérémonies du baptême dans l'Églife de Saint-Pierre-aux-Bœufs en la cité à Paris. Il fut pourvu, fur la démission de son père, de la charge de Conseiller au

Parlement de Paris, dans laquelle il fut reçu le 22 Juillet 1749, & fut distribué à la première Chambre des Enquêtes. Il est mort en 17... & avoit épousé Demoiselle N. le Vavasseur-d'Herouville, dont un fils, qui suit:

X. N... p'Abos, Chevalier, Seigneur de Binanville, &c., appelé le Marquis d'Abos, l'un des premiers Chambellans de Monsieur, & Capitaine d'Infanterie dans fon Régiment, marié par contrat figné par le Roi, la Reine & la Famille Royale, le 25 Août 1776, avec Demoifelle de Chavagnac, fille du Lieutenant-Général de ce nom, dont nous ignorons la postérité, que nous avons demandée par une lettre.

#### Seigneurs de Themericourt & de Lartoire.

VI. Achin d'Abos, fecond fils de Maxi-MILIEN & de Geneviève Hennequin, Seigneur en partie de Themericourt, baptisé le 16 Janvier 1616, servit Cadet dans le Régiment des Gardes - Françoises, Compagnie de M. de Maussan, son oncle. En 1633, il se trouva au siège de la Motte, en qualité de volontaire, & eut une Compagnie dans le Régiment de M. de Belbrune, son cousin, par Brevet du 10 Août 1636; passa en Portugal avec plusieurs autres Officiers que le Cardinal de Richelieu y envoya pour foutenir la Révolution qui s'y fit en saveur du Duc de Bragance, qui fut proclamé Roi de Portugal, fous le nom de JEAN IV; eut la feconde Compagnie des Chevau-Légers qui fut levée dans ce Royaume, par Brevet du 26 Septembre 1641; servit, en cette qualité, jusqu'au 4 Juillet 1646, qu'il fut nommé Commissaire-Général de la Cavalerie de la province de Trasmontès; puis il commanda, en la même qualité, la Cavalerie dans celle d'Allintejo, pendant les années 1647, 1648 & 1649, qu'il fut fait Lieutenant-Général dans l'armée de la même province, par Brevet du mois d'Avril 1649; & il fervit, en cette qualité, depuis 1650 jusqu'en 1660, qu'il fut fait Général de la Cavalerie dans l'armée de la province de Bara, par Brevet du 15 Décembre 1661. Pendant tout ce temps il se distingua dans toutes les actions qui fe passèrent entre les Portugais & les Espagnols. Les gazettes de ce temps, & autres écrits publics, en sont une mention honorable, & ·le Comted' Eriffera, Seigneur portugais, qui, par son Histoire des guerres de Portugal, 2 mérité le nom de Tite-Live portugais, parle des belles actions d'Achin d'Abos, Seigneur de Themericourt, ainsi que le Sieur de la Clede, qui nous a donne en françois l'Histoire de ces guerres, qui n'est, à proprement parler, qu'une traduction de celle du Comte d'Erissera. On conserve dans la samille beaucoup de lettres que Jean IV, Roi de Portugal, Alphonse, son fils, la Reine Régente, & le Prince Don Pedre, qui succèda à la Couronne après la déposition d'Alphonse, son frère, lui écrivirent pour marquer la satissaction des services qu'il leur avoit rendus. Il sut fait Chevalier de l'Ordre du Christ, qui est celui que porte le Roi de Portugal, & eut une Commanderie considérable; mais soit par amour pour sa patrie, soit qu'il se vit déchu de la saveur qu'il avoit eue, il se détermina à repasser en France sous le prétexte de mettre ordre à ses affaires, & il se servit de l'occasion de l'Insante de Portugal, qu'on conduisoit pour aller épouser le Roi d'Angleterre. Il obtint enfin son congé, qu'on lui avoit plusieurs fois resusé, mais seulement pour le temps nécessaire à terminer ses affaires en France, & à condition de revenir en Portugal, où ses emplois & ses honneurs lui seroient conservés. De retour en France, il fit l'acquisition de la Terre de Lartoire, Paroisse des Essarts, où il mourut le 7 Avril 1681, après avoir été maintenu dans sa noblesse, par Arrêt du Conseil d'État du Roi, le 21 Mai 1667. Il avoit épousé, dans la ville d'Elvas en Portugal, Violante de Brito, Dame portugaise, d'une ancienne Maison de ce Royaume, dont il eut:

1. ÉTIENNE, né à Borbas en Portugal, Moufquetaire de la feconde Compagnie de la Garde du Roi de France en 1674, mort

jeune & sans alliance;

2. Ét Marie-Anne, née dans la ville d'Elvas en Portugal, mariée, par contrat du 22 Février 1661, à Maximilien d'Abos, Chevalier, Seigneur de Binanville, fon coufin germain. Elle est morte au château de ce nom, le 6 Juillet 1694, & est inhumée dans l'Églife d'Arnouville.

## Seigneurs de Jaucourt & de Themericourt.

VII. Léonor d'Abos, Chevalier, Seigneur de Jaucourt & de Themericourt, 5° fils de

Maximilien & de Geneviève Hennequin, ne au Château de Binanville le 22 Juillet 1622, & baptisé le 3 du même mois 1623, passa en Portugal & y fervit avec fon frère Achin. Il partagea la succession de son père avec ses frères & sœurs, le 1er Juin 1651, sut maintenu dans sa noblesse, avec ses frères par Arrêt du Conseil d'État du Roi du 21 Mai 1667, & vendit la Terre de Themericourt. Il épousa, 1° par contrat du 24 Octobre 1644, Catherine de Fredet, fille de Mery, Chevalier, Seigneur de Jumauville & del'Hôtel du Bois, & de Françoise Arnoul; & 2º par contrat du 30 Août 1666, Charlotte Esther le Tiran, fille de Jean le Tiran, Chevalier, Seigneur de Fremainville, & de Marthe de Montet. Du premier lit vinrent :

- 1. Maximilien-François, baptisé à Jumauville le 1er Septembre 1645. Il fervit fur mer avec son frère Gabriel, Chevalier de Malte, rapporté ci-après; eut part aux actions de ce brave Chevalier, & commanda un vaifseau saisant course sous le pavillon de Malte, contre les Tures, étant de conserve avec le Chevalier de la Barre. Ils attaquèrent une Sultane, gros vaisscauture, & le sieur de Themericourt, après avoir perdu beaucoup de foldats, ciant prêt de s'en emparer, celui qui commandoit cette Sultane, fit mettre le seu aux poudres, & ils auroient péri l'un & l'autre, si le Chevalier de la Barre n'eut quitté la Sultane qu'il attaquoit de son côté, & ne sut venu au secours de son frère. Cependant Maximilien-François D'ABOS s'en empara; mais ayant été blesse de plusieurs coups dans le combat, il mourut peu de temps après. Voy. l'Histoire de Malte, par l'Abbe de Vertot, t.V.
  - 2. Gabriel d'Abos, dit le Chevalier de Themericourt, baptisé le 15 Décembre 1646, reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré de France, le 7 Août 1663. Il servit, dès sa plus tendre jeunesse, sur le vaisseau du Comte de Binanville, son oncle, qui lui donna, ainsi qu'à Maximilien-François, son srère, dont on vient de parler, un vaisseau à chacun sur la prise qu'il avoit faite sur les Turcs, avec lesquels ils sirent la course eontre les Insidèles, & attaquèrent, dans le capal de Samos, une caravane richement chargée, & composée de 15 vaisseaux, dont ils prirent plusieurs, & dissipèrent le reste.

En 1668, ces deux frères étant dans le port de Niso, Isle de l'Archipel, pour radouber leurs vaisseaux, ainsi que le Cheva-

lier de Verüe & le Sieur de Bremond, ils furent attaqués par cinquante-quatre galères turques, commandées par le Capitaine Bacha, qui menoit un secours d'hommes, de vivres & de munitions au fiége de Candie. Les deux frères Themericourt, quoique leurs vaisseaux sussent en mauvais ordre, & que ceux du Chevalier de Verüe & de Bremond fussent absolument hors d'état de servir, se déterminérent d'amarrer leurs deux vaisseaux enfemble avec des cordages, en forte qu'ils bouchèrent l'entrée du port, & ils attendirent ainsigénéreusement que ces galères les attaquaffent. En effet, le combat commença à la pointe du jour, & ils essuyèrent toute l'artillerie des galères : la leur répondit aussi vivement, ayant sait passer tous les canons de leurs vaisseaux du côté des Tures. Ceux-ci, voyant qu'ils ne pouvoient en venir à bout, ni pénétrer dans le port pour les attaquer des deux côtés, se déterminèrent à faire descendre des troupes à terre, qui, par leur feu continuel, les incommodèrent beaucoup. Ils brûlèrent auffi les agrès des vaiffeaux du Chevalier de Verüe & de l'aîné Themericourt, qui etoient sur le rivage, ce qui leur causa une perte estimée plus de 30.000 livres. Ensin, les Tures déscipérant de pouvoir les forcer, ayant perdu beaucoup de monde, plusieurs de leurs galères, qui étoient coulées à fond, d'autres endommagées, & fe voyant hors de combat, prirent le parti de les abandonner & de faire battre la retraite. & se retirérent dans l'Isle d'Armentières, pour se radouber, où ils restèrent pendant plusieurs jours. Les frères Themericourt les y suivirent, & demeurérent plusieurs jours à la vue du port d'Armentières; mais les galères turques ne voulurent pas rifquer un second combat. La Gazette de France & les Nouvelles publiques ont fait le récit de cette belle action, & rapporté qu'il fut tiré, en moins de vingt heures de temps, plus de 4000 coups de canon, fans le feu de la moufqueterie. Le Chevalier de Themericourt y sut légèrement bleffé, ce qui ne l'empêcha pas (comme on vient de le dire) de pourfuivre les galères turques.

Ces deux frères continuèrent de faire la coursecontre les Insidèles, tantôt ensemble, tantôt séparément. Le Chevalier sit une prise considérable, estimée plus de 50,000 écus. En la conduisant au port de Malte, il sut attaqué par cinq vaisseaux Barbaresques, contre lesquels il se désendit pendant trois jours. Ce ne sut que le der-

nier qu'il perdit sa prise, & les Corsaires l'abandonnèrent. Il tâchoit de gagner le port de Malte, lorsqu'il survint une tempête confidérable, qui jeta son vaisseau, déjà endommagé du dernier combat, qu'il venoit d'effuyer, & le fit échouer fur les côtes de Tunis, où les habitants recueillirent les débris de son vaisseau, & le-firent esclave. Les Tunisiens, ayant appris que c'étoit le Chevalier de Themericourt, dont ils connaissoient la valeur par euxmêmes, crurent que c'étoit un présent digne d'être envoyé au Grand-Seigneur Маномет, IVe du nom. On le transféra à Constantinople où il sut mis dans le château des Sept-Tours; mais Mahoner IV l'ayant voulu voir, il fut transféré à Andrinople, où il faisoit sa résidence ordinaire, L'ayantfait venir devant lui, il lui demanda si c'étoit lui qui, avec son vaisseau seul, avoit attaqué tant de fois ceux de fes sujets ou de ses alliés, & qui avoit eu la témérité de se désendre contre cinquante-quatre de fes galères. Le Chevalier lui répondit que c'étoit lui-même. Le Grand-Seigneur loua beaucoup fa valeur, lui dit que c'étoit dommage qu'un aussi brave homme fût Chrétien, & offrit, s'il vouloit se faire Mufulman, de lui donner le commandement général de fes vaisseaux, dignité appelce Capitan Bacha, avec 100,000 piaftres & une Princesse de son sang pour femme. Ce généreux Chevalier refusa toutes ces offres éblouissantes, qui auroient pu tenter un jeune homme de vingtquatre ans, & répondit avec fermeté au Grand-Seigneur: qu'il étoit né Chrétien, Gentilhomme, & qu'il étoit de plus engagé dans un Ordre qui fait un vou particulier de vivre & mourir en la foi de Jéfus-Christ & de défendre, au péril de sa vie & de fon fang, fon faint nom. MAHOMET IV lui donna vingt-quatre heures pour fe déterminer; mais il perfista dans sa serme réfolution. Comme on vit que la douceur & les offres étoient inutiles, on employa la violence; on lui donna plusieurs sois la bastonnade, & on le mutila dans ses membres, fans pouvoir rien obtenir. Le Grand-Scigneur, touché de fa jeunesse, de sa sermeté & de sa valeur, lui auroit fait grâce, s'il n'en avoit été dissuadé par l'interprète Panaioty, qui avoit un grand crédit sur son esprit, & tenoit un rang confidérable à la Porte : il étoit ennemi particulier du Chevalier, parce qu'il avoit été souvent saire du dégât dans une Isle de l'Archipel que Manomer avoit donnée à l'interprète. Enfin, fatigué d'une fi lon-

gue réfistance, que la douceur des offres & la violence des tortures n'avoient pu vaincre, il ordonna qu'on lui tranchât la tête; ce qui fut exécuté dans le Parvis du Sérail d'Andrinople, où fon corps, partagé en quatre (avec cette infeription gloricuse: Le fléau des mers est mort), & fa tête au bout d'une lance, restèrent expofés pendant quelques jours; mais de crainte que les Chrétiens n'enterressent quelques parties du corps de ce généreux martyr, on fit jeter le tout dans la rivière qui passe à Andrinople. On dit cependant que les Capucins de cette ville ont recouvré sa tête, & la Congrégation de la Propaganda Fide a sait saire un procèsverbal de son martyre. (Voy. l'Histoire de Malte, par l'abbé de Vertot.)

J. Louis-Léonor d'Abos, qui suit;

4. Marie, baptifée à Themericourt le 1º Mars 1653, mariée, 1º par contrat du 18 Novembre 1683, à François le Bout, Chevalier, Seigneur d'Echauvilliers, Grand-Maître des Erux & Forêts de Touraine; & 2º en Janvier 1701, à Nicolas de la Tournelle, Chevalier, Seigneur d'Angers & de la Salle, Colonel d'un Régiment de Cavalerie, & Brigadier des armées du Roi. Elle est morte, veuve, sans enfants, en son château d'Echauvilliers, le 22 Avril 1743;

5. CATHERINE, née à Themericourtle 1st Mars 1659, mariée, par contrat du 23 Juin 1686, à Charles de Hallot, Chevalier, Seigneur de la Chartre, Capitaine dans le Régiment de Vendôme. Elle mourut à Mantes, laissant une sille unique, & plusieurs autres

enfants morts jeunes.

Léonor D'Abos eut aussi de Charlotte d'Essher le Tiran, sa seconde semme:

6. Charles-Jacques d'Abos, Seigneur de Jaucourt, baptifé à Themericourt le 180 chohre 1669, & mort au Château de Binanville, le 23 Août 1741. Il avoit époufé, par contrat du 17 Février 1702, Élifabeth de Bouju, fille de Nicolas, Chevalier, Seigneur de Cigy & du Bofe-le-Borgne, morte fans postérité à Femainville, où elle est inhumée.

VII. Louis - Léonor d'Abos, baptifé à Themericourt le 6 Mars 1654, reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré de France le 8 Novembre 1667, Page de la Grande-Écurie du Roi en 1671, puis Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoifes, fut blessé trèsdangereusement à un siège, & mis au nombre des morts dans les Nouvelles publiques. Étant devenu, par la mort de ses deux frères

aînés, le chef de sa famille, il quitta la croix, se maria, & se retira à Rouen, avec la famille de sa femme. Il y mourut en odeur de fainteté, & est inhumé aux Carmes - Déchaussés de cette ville. Il avoit épousé, par contrat du 13 Octobre 1683, Marguerite Labbé, fille de Georges Labbé, Chevalier, Seigneur d'Epreville, & de Marguerite le Page, morte à Rouen. Il laissa pour fille unique:

MARIE - MARGUERITE D'ABOS, mariée par contrat du 26 Décembre 1703, à Yves Maillet, Chevalier, Seigneur de Friardel, près Orbec, vivante en 1751.

# Seigneurs de Grandcamp & de Saint-Cloud en Auge.

IV. Robert d'Abos, Écuyer, Seigneur de Beauval & de Follainville, second fils d'Achin, & de Denife de Boutigny, eut en partage les Terres de Beauval & de Follainville. Il avoit époufé, par contrat du 18 Juillet 1578, Marguerite de Monnay, Dame de Grandcamp en la Vicomté d'Orbec, Bailliage d'Evreux, de Saint-Cloud en Auge, la Barberie & la Francardière, fille, héritière en partie de Jean de Monnay, Écuyer, Seigneur de Gauville, & de seu Marguerite de Foullonges. Elle est nommée dans plusieurs actes des années 1597 & 1599. Étant veuve, elle se maria par contrat du 15 Mai 1598, à Guillaume de Bonnechofe, Ecuyer, Seigneur de la Boulaye & Saint-Jean de Thenney en partie. De fon premier mari elle eut:

r. André, qui fuit;

 CLAUDE, Écuyer, Seigneur de Saint-Cloud en Auge, marié à N... Filleuille, dont il n'eut point d'enfants;

 Et Marguerite, femme, par contrat du 20 Février 1623, de Thomas de Bonnechofe, Écuyer, Seigneur de la Volotière.

V. André d'Abos, Écuyer, Seigneur de Grandcamp, servit à l'arrière-ban, suivant un certificat du 4 Novembre 1636, sut employé au rôle des Nobles du Bailliage d'Evreux, par Sentence des Commissaires au Règlement des Tailles, du 3 Mai 1641, & sut déchargé, comme Noble, des droits de francsfies, par Ordonnance du 14 Février 1657. Demeurant à Grandcamp, étant âgé de soixante-douze ans, il eut acte de la présentation de ses titres de noblesse pardevant M. de Marle, Intendant d'Alençon, où il sit comprendre tous ses ensants, le 22 Juin 1667. Il

avoit époufé, par contrat du 27 Février 1623, Marguerite de Bonnechofe, fille de Charles, Écuyer, Seigneur de Calende & de la Pallezière, & d'Anne de Glefquin, dont:

1. NICOLAS, qui fuit:

2. CLAUDE, marie à Barbé du Moulinet, veuve de N... des Hayes d'Épinay;

 André, âgé de trente-trois ans en 1667, vivant en 1697, & mort Prêtre & Curé de Grandeamp;

4. François, Écuyer, âgé de trente ans en

1667;

- 5. Pierre, âgé de vingt-quatre ans en 1667; G. Charles d'Abos, Chevalier, Seigneur de Saint-Cloud, qui fut Capitaine de Cavalerie & Major du Régiment de Clermont, d'où il fut tiré & chosfi par Louis XIV en 1697, pour être auprès du Comte de Touloufe. Il fut Licutenant de ses Gardes, & mourut le 18 Février 1716, étant à la chasse dans la plaine de Bellancour, entre le bois de Boulogne, ayant eté écrafé par fon cheval, qui s'abattit : il fut enterre le jour suivant à Saint-Euslache. Il avoit épousé Marguerite Bitaut, fille de Jaeques, Chevalier, Seigneur de Chizé & du grand & petit Riou, & de Madeleine de Coulange, morte avant fon mari. Il en eut:
  - Charlotte Marguerite Françoise n'Abos, marice, par contrat du 1er Mai 1715 à Louis-Thomas d'Angerville-d'Auvrecher, Chevalier, Seigneur de Grainville, de Heulan, &c., mort en 1719, dont elle a eu un fils. Elle s'est remarice, le 24 Novembre 1722, à Michel-Joseph d'Effon, Chevalier, Seigneur de Douville, dont elle a des enfants;

Et Marguerite-Élisabeth-Élégnore, mineure en 1717, morte fans alliance.

 8 & 9. Et trois filles, comprises avec leurs frères dans la maintenue de noblesse du 22 Juin 1667.

VI. NICOLAS D'ABOS, Écuyer, Seigneur de Grandcamp, né en 1630, épousa, par contrat du 25 Juillet 1670, Renée du Bois, fille de seu Pierre du Bois, Écuyer, Seigneur du Parc, & de Susanne de Bonensant, dont

1. CLAUDE, qui fuit;

2. Anne, mariée par contrat du 14 Novembre 1699, avec Louis Lucas, Écuyer, Seigneur de Clermont, fils de Jean, & de Jeanne-Elifabeth de Bec-de-Lièvre.

VII. CLAUDE D'ABOS, Écuyer, Seigneur de Grandcamp, épousa, par contrat du 6 No-

vembre 1706, Marie Allorge, lille d'Anne, Écuyer, Seigneur de Malicorne, & d'Agnès Mauduit. Elle se remaria à Georges de Brétignère, Écuyer, Conseiller du Roi, Maire perpétuel & Lieutenant-Général de la ville de Verneuil. Elle eut de son premier mari:

VIII. JACQUES-CLAUDE-PIERRE D'ABOS, Écuyer, Seigneur de Grandcamp, né le 30 Octobre 1718, qui épousa: 1º par contrat, reconnu le 21 Mars 1740, Marguerite-Henriette de Vaumesle, fille de Jean-Baptisle, Écuyer, Seigneur & Patron de Saint-Michel de Livet, & de Catherine du Bois, nièce de Renée du Bois, semme de Nicolas d'Abos, Seigneur de Grandcamp; & 2º le 11 Février 1777, Demoiselle N... le Grix de la Fontelaye, fille de N... le Grix, Écuyer, Seigneur de la Fontelaye, & de N... Frogex. Du premier lit il a eu:

1X. PIERRE-JACQUES D'ABOS, né le 12 Février 1741, mort en Avril 1771, fans postérité de lon mariage, contracté en Février 1767, avec Constance de Liberge, fille de N.. de Liberge, Écuyer, Seigneur & Patron de Grandchain. Elle est décédée en

Mars 1778. .

Seigneurs de La Pelletière, près Châteauneuf, au Bailliage de Chartres, &c.

IV. CHARLES D'ABOS, Écuyer, Seigneur de Herville, troisième fils d'Achin, & de Denise de Boutigny, fut exempté du ban & arrière-ban par le Roi, le 9 Février 1695, en confidération de fes fervices, en qualité de Capitaine d'une Compagnie de gens de pied, obtint exemption du logement de gens de guerre, le 23 Décembre 1696, & eut ordre, le 25 Août 1697, de lever une Compagnie de cent hommes de pied. Il vendit à GILLES D'ABOS, son frère, le 8 Mars 1608, tous les droits qu'il pouvoit avoir fur les Terres & Seigneuries de Herville, de Themericourt, avec le quint de la Terre de Boiffy, du chef de Denife de Boutigny, leur mère. Il épousa, le 17 Septembre 1686, Anne de Canquelin, fille de Denis, Seigneur de la Pelletière, & de Claude de Denise. Elle ctoit veuve le 16 Mai 1626, & elle eut la garde-noble de ses enfants, qui sont:

1. MAXIMILIEN, qui fuit;

2. Charles, dont la postérité sera rapportée après celle de son aîné;

Cij

3. Et Louise, mariée, par contrat du 1er Juillet 1612, avec Tannegui de l'Estang, Écuyer, Seigneur du Labit, fils de seu Jean de l'Estang, Ecuyer, Seigneur du Labit & de Mandreville, & de Susanne Guerard.

V. MAXIMILIEN D'ABOS, Écuyer, Seigneur de la Pelletière & de Marville-le-Moutier-Brulé, qualifié Chevalier de l'Ordre du Roi, dans plusieurs actes des 9 Juillet 1629 & 8 Février 1631, eut commission, le 13 Août 1636, de lever une Compagnie de cent hommes de pied, pour le service du Roi. Il sut présent au contrat de mariage de Charles d'Abos, son frère, & à celui de Louis D'ABOS, son neveu, le 18 Juin 1662. Il étoit mort en 1668, & avoit époufé, par contrat du 22 Mai 1625, Marguerite Viole, fille d'Euftache Viole, Ecuyer, Seigneur de Soullers, & de Judith de Boulainvilliers. Étant devenue veuve, elle eut acte de la représentation des titres de noblesse de son mari pardevant M. de Marle, Intendant d'Alençon, & déclara n'avoir que deux filles, favoir :

> Angélique d'Anos, mariée avec Louis de Recard, Écuyer, Scigneur de Saint-Martin, d'avec lequel elle étoit féparée le 24 Janvier 1669;

Et Catherine d'Abos, mariée, par contrat du 17 Août 1640, avec Louis de Boulène, Écuyer, Seigneur de la Tourneuve.

# Seigneurs de Saint-Hilarion.

V. Charles d'Abos, Écuyer, Seigneur de Saint-Hilarion, près Châteauneuf, fils puîné de Charles, & d'Anne de Canquelin, fervit au siége de Gravelines en qualité d'homme d'armes de la Compagnie du Maréchal de la Meilleraye, suivant plusieurs certificats. Il reçut un aveu le 30 Décembre 1653, & mourut le 28 Janvier 1662. Il avoit épousé, par contrat du 28 Décembre 1626, Anne du Tertre, fille de seu Louis, Écuyer, Seigneur de Montaigu, & de Catherine Lépine, dont il eut:

1. Louis, qui fuit;

 CHARLES, Seigneur de Marville, Enfeigne dans le Régiment Cardinal en 1655, puis Lieutenant de cavalerie dans le Régiment de Lorraine, tué au fiege de Montmédy;

3. Marguerite, mariée à François le Verrier, Écuyer, Seigneur de la Leu;

4. Marie, alliée, à l'âge de vingt-cinq ans à !

Claude de Mazis, Ecuyer, Seigneur de Nuisement, près Evreux. Elle vivoit encore en 1701;

5. Et Elisabeth, qui fut préfente au contrat de mariage de fon frère en 1662.

VI. Louis d'Abos, Écuyer, Seigneur de Saint-Hilarion & de Marville-le-Moutier-Brulé, épousa, par contrat du 18 Juin 1662, Marie le Tellier, fille de seu Hedor le Tellier & de Marie Naugors. Elle étoit veuve le 7 Juin 1686. Ses ensants surent:

1. CLAUDE, qui fuit;

François, tué au fervice, fans alliance;
 Charles, Écuyer, Seigneur de Marville, qui passa procuration à sa mère le 7 Juin 1686, & sut tué au siège de Philippsbourg,

fans postérité;

 Et Marie-Louise, née le 14 Janvier 1675, baptifée dans la Paroiffe de Saint-Hilairedu-Mont à Paris, reçue à Saint-Cyr en 1687, & morte fans alliance.

VII. CLAUDE D'ABOS, Ecuyer, Seigneur de la Pelletière & de Saint-Hilarion, servit depuis 1680 jusqu'en 1697 dans le Régiment de Royal-Cavalerie, dont il fut Aide-Major, & ensuite dans les Gendarmes de la Garde. Il fut maintenu dans sa noblesse par Jugement rendu de M. Phélipeaux, Intendant de Paris, le 4 Septembre 1701, étant alors âgé de vingt-six ans. Il éponsa, 1º par contrat du 5 Mai 1699, Elisabeth de Baudouin, fille de seu François de Baudouin, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle, & d'Elifabeth de Villereau, dont il n'eut point d'enfants; & 2º Ambroise-Marie Grandmesnil, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Messé & de Crepainville, & de Gabrielle de Fillemain. De ce second lit sont issues:

1. Louise-Madeleine, morte jeune & fans alliance;

2. Et Louise-Ambroise, mariée, 1º par contrat du 8 Novembre 1724, à Pierre d'Urville, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine & Major du Régiment Royal - Étranger, Cavalerie, mort en Allemagne, fans postérité, en Avril 1748; & 2º à Charles-Gilles le Cornu, Chevalier, Seigneur d'Oinville, Capitaine au Régiment d'Enghien, Chevalier de Saint-Louis, Gouverneur de Dreux, fans enfants.

Les armes: de fable, au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, 2 & 1.

ABOS DE FOLLAINVILLE-PALLE-TIÈRE: Famille de Normandie, Généralité

ABO

42

d'Alençon, qui sut maintenue dans sa noblesse le 22 Juin 1667.

Maximilien d'Abos de Binanville sut reçu

Chevalier de Malte le 7 Juin 1631.

Gabriel d'Abos de Themericourt sut aussi reçu Chevalier de Malte le 7 Août 1663.

Louis d'Abos de Binanville, qui sut reçu le 11 Août 1711 Conseiller au Parlement de Paris, a recueilli beaucoup de dissérentes

généalogies.

De cette famille étoit Marie-Louise d'Abos de Saint-Hilarion, née en 1675, & reçue à Saint-Cyr au mois d'Août 1683, après avoir prouvé fa noblesse, depuis Bertin d'Abos, Seigneur de Themericourt, qui épousa, en 1516, Françoise de Silliquet, qui étoit le quart-ayeul de ladite Marie-Louise.

Les armes: de fable, au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent.

ABOSVILLE (p'): de sinople, au château antique de trois tours d'argent.

I.

ABOT DE CHAMPS DE LA METRUINIÈRE: Famille de Normandie. Généralité d'Alençon, maintenue dans sa noblesse le 4 Juillet 1666 & le 3 Juillet 1667.

I. Jean Abot, Écuyer, Sieur de Mellad, & Jeanne, fa semme, vivants le 30 Juillet

1399, eurent pour fils:

II. Pierre d'Abot, Écuyer, Seigneur de Gournai en 1463, qui fut marié avec Jeanne Gabelle, dont est issu:

III. DENIS ABOT, Sieur de la Chaife, à cause de sa mère. Il épousa, le 6 Septembre 1483, Antoinette de la Cherve, mère de

IV. Guillaume Abot, Conseiller ordinaire en la Cour des Grands-Jours du Comté du Perche, le 18 Juin 1526, depuis Conseiller au Parlement de Paris. Il sut matié, le 15

Mars 1522, avec Agnès Croquet.

V. GILLES ABOT, leur fils, Écuyer, Seigneur de la Chaise & de Champs, sur Enseigne de cent Gentilshommes de la Maison du Roi, & Gentilhomme servant de Sa Majesté. Il servit à la cérémonie des Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit à Rouen, le 5 Janvier 1597; de son mariage accordé le 28 Juin 1580, avec Françoise de Sansaroir, est issu:

VI. ANTOINE ABOT, Sieur de Champs, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, le 31 Mai 1636, Gentilhomme fervant de Sa Majesté, marié, le 13 Janvier 1618, avec Renée de Pasti, dont naquit:

VII. PIERRE ABOT, Sieur de Recay & de Champs, Lieutenant dans le Régiment de Picardie, qui se maria le 7 Mars 1658 avec Marie du Chesnay. De ce mariage sortit:

VIII. JACQUES ABOT, Sieur de Recay, de Champs & de Hautpoix, qui épousa, le 19 Novembre 1683, Marguerite Picard.

IX. PIERRE ABOT, leur fils, Sieur de Champs, épousa, le 7 Mars 1711, Marie-Madeleine Barril, dont est né, le 29 Mai 1718,

X. Pierre-René Abot, reçu Page du Roi en fa Petite-Écurie, le 16 Août 1734.

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à une coquille d'argent; aux 2 & 3 d'argent, à une branche de fougère, posée en pal.

Π.

ABOT-DE-CHAMPS, Famille noble originaire du Perche, Diocèse de Séez, Élection de Mortagne, Généralité d'Alençon, dont nous allons parler iei, d'après l'Armorial génér. de France, reg. I, pag. 6.

I. Jean Abot, Écuyer, Seigneur de Mellay, & Jeanne, sa semme, vivoient le 30 Juillet 1399. Ils laisserent de leur mariage:

11. Guillaume Abot, Ier du nom, Ecuyer, vivant le 16 Juin 1400, qui, de sa semme, qu'on ne connoit point, laissa pour sils:

III. PIERRE ABOT, I'r du nom, Écuyer, Sieur de Gournay, en 1463, marié à Jeanne Gabelle, fille & héritière de Jacques Gabelle, Sieur de la Chaise, dont vint:

IV. Denis Abot, Écuyer, Seigneur de la Chaife, de Loifelière, du Jarossay, & de la Grande-Bretonnière, qui donna son aveu & dénombrement, le 25 Juin 1532, à Marie de Luxembourg, Duchesse douairière du Vendômois, & Dame de Nogent-le-Rotrou, à cause de sadite Terre & Seigneurie de la Chaise, mouvante de la Châtellenie de Nogent. Il avoit épousé, par contrat du 6 Septembre 1483, Antoinette de la Cherve, & en eut:

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. Jean, Curé, Chanoine de Notre-Dame de Mortagne;

3. François, Sieur de la Mauvezinière;

Et PIERRE, qui fit un accord avec ses frères aînes, sur les différends qu'ils avoient cus pour les partages des biens de leurs père & mère.

V. Guillaume Abot, IIe du nom, Écuyer, Seigneur de la Chaise, Conseiller ordinaire en la Cour des Grands-Jours du Comté du Perche, le 18 Juin 1526, ensuite Président en l'Echiquier, & Chancelier d'Alençon, puis Conseiller au Parlement de Paris, avoit épousé, le 15 Mars 1522, Agnès Croquet, sille de Mathurin Croquet, citoyen de Paris, & de Noble Agnès Goulas, dont:

 Guillaume, Écuyer, Seigneur du Réray en Bourbonnois, Confeiller au Parlement de Paris;

2. GILLES, qui fuit;

3. Et Galois, Chevalier, Seigneur de la Chaife, Gentilhomme de la Maifon du Roi.

VI. GILLES ABOT, Écuyer, Seigneur du Réray, de la Chaise & de Champs, Enseigne des cent Gentilshommes de la Maison du Roi, & Gentilshomme servant de Sa Majesté, servit en qualité d'Enseigne, à la Cérémonie des Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, saite dans la ville de Rouen, le 5 Janvier 1597. Il avoit épousé, le 28 Juin 1580, Françoise de Sansavoir, sille de Noble Seigneur Messire Jean de Sansavoir, Chevalier, Seigneur de Gourrigue, Conseiller, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, & de Bertranne-le-Grand. De ce mariage vint:

VII. Antoine Abot, Écuyer, Seigneur de Champs, créé Chevalier de l'Ordre du Roi, le 31 Mai 1636, Gentilhomme servant de Sa Majesté & Maréchal-des-Logis de la Compagnie des Gendarmes du Comte de Tresmes. Il avoit épousé, le 13 Janvier 1618, Renée du Pasti, fille de Jacques du Pasti, Sieur de la Haye, Lieutenant particulier à Monagne, & d'Esprite Abot. Il en eut:

 Jean Aeot, Écuyer, Seigneur de Champs & de Lignerolles, qui a fait postérité, mais elle nous est inconnue;

2. Et Pierre, qui suit.

VIII. Pierre Abor, IIe du nom, Écuyer, Sieur du Réray & de Champs, Lieutenant au Régiment de Picerdie, épousa, le 7 Mars 1658, Marie du Chesnay, fille de Charles du Chesnay, Écuyer, Sieur du Marais, & de Marie de Gueroult, dont:

IX. JACQUES ABOT, Écuyer, Sieur du Réray, de Champs, Seigneur de Hautpoix,

maintenu dans sa noblesse par ordonnance de M. de Marle, Commissaire départi dans la Généralité d'Alençon, du 4 Juillet 1666, sur les preuves qu'il en sit depuis 1399. Il sit hommage au Roi de sa Terre & Seigneurie de Hautpoix, en sa Chambre des Comptes à Rouen, le 2 Mars 1697, qu'il tenoit dans la mouvance de la Châtellenie de Mortagne, avoit épousé, le 19 Novembre 1683, Marguerite Pelard, sieur de la Ronce, & de Marguerite Guillé. De ce mariage sortit:

X. Pierre Abot, IIIe du nom, Écuyer, Seigneur de Champs, au pays du Perche, Diocese de Séez, où il demeuroit, qui épousa, le 7 Mars 1711, Marie-Madeleine Barril, sille de René Barril, Ecuyer, Seigneur & Patron de Felngs, Mauregard, &c., Conseiller Secrétaire du Roi, Lieutenant Criminel au Bailliage de Mortagne, & de Madeleine

Moreau, dont est issu:

XI. PIERRE - RENÉ ABOT - DE - CHAMPS, Écuyer, né le 29 Mai 1718, reçu Page du Roi en fa Petite - Écurie, le 16 Août 1734, fur fes titres de nobleffe qu'il produifit alors en remontant à Jean Abot, Écuyer, Seigneur de Mellay, vivant en 1399.

Il y a d'autres branches de cette samille

que nous ne connaissons point.

Les armes: écartelées, aux 1 & 4 d'azur, à une coquille d'argent; aux 2 & 3 d'argent, à une branche de fougère de sinople, posée en pal.

ABOVAL, en Picardie: d'azur, à trois merlettes d'argent, rangées en chef.

ABOUAT : fascé d'argent & de gueules de six pièces.

ABRAHAM, en Bretagne: d'argent, à trois jumelles de fable, accompagnées de dix étoiles de gueules, 4 & 3, 2 & 1.

ABRANTÈS (Ducs d'), fortis de la Maifon Royale de Portugal. Le premier Duc de
ce nom fut Alphonse de Portugal-Alencaftro, Grand d'Espagne, Marquis de Porto-Séguro & de Val-de-Fuentes, Grand Commandeur de l'Ordre de Saint-Jacques en Portugal, Conseiller d'État pour la Guerre,
Général des Galères, & Grand-Justicier du
Royaume de Portugal; second fils d'Alvaro
de Portugal-Alencastro, Duc d'Aveiro, & de
Julienne de Portugal-Alencastro. Alphonse
sut sait Général des Galères du Royaume en

1625, & créé Duc d'Abrantès & Grand d'Efpagne par Philippe IV, Roi d'Espagne en 1645. Il épousa Anne de Sande-Padilla-Bobadilla, Marquise de Val-de-Fuentes en Castille, fille unique d'Aevare de Sande, premier Marquis de Val-de-Fuentes, & de Marie-Anne de Padilla-Bobadilla, héritière du Comte de Méjorada. En étant resté veus le 26 Janvier 1649, il embrassa l'état eccléfiastique, ce qui donna lieu à une dispute de la part des Grands d'Espagne, qui ne voulurent point que dans les Chapelles il eût féance sur leur banc avec sa soutane; ce qui sut décidé en leur saveur par le Roi d'Espagne. Il mourut le 28 Mars 1654, laissant de son mariage:

t. Augustin de Portugal-Alencastro, Duc d'Abrantès, qui suit;

 Louis de Portugal - Alencastro, mort sans alliance;

3. Et Marie de Portugal-Aleneafiro, mariée, le 22 Oétobre 1654, avec Pierre de Legrade-la-Cerda & la Cuéra, Comte de Bannos, Marquis de Ladrada, duquel elle fut la première femme, & n'en eut qu'une fille.

Augustin (ou, felon quelques-uns, Cons-TANTIN) de Portugal-Alencastro, Duc d'Abrantès, Grand d'Espagne, Marquis de Porto-Séguro, de Sardoal, & de Val-de-Fuentes, Comte de Méjorada, Grand-Commandeur de l'Ordre de Saint-Jacques, prétendit fuccéder aux biens du Duc d'Aveiro, au préjudice de Marie de Portugal-Alencastro, fa cousine, mariée au Duc d'Arcos, soutenant que les silles ne pouvoient en hériter; mais il sut débouté de ses prétentions au mois d'Octobre 1679, & mourut au mois de Février 1720, âgé de 83 ans. Il avoit époufé Jeanne de Noronna, fille de Ferdinand de Noronna, premier Duc de Linarès, & de Marie-Anne de Sylva. Ses enfants furent:

FERDINAND de Portugal-Alencastro, Marquis de Val-de-Fuentes, qui suit;

2. JEAN-EMMANUEL-DE-LA-CROIX de Portugal-Alencastro, Duc d'Abrantès en 1720 après la mort de son père, & de Linarès du ches de sa mère. Il embrassa l'état ecclésiastique, & sut nommé à l'Évêché de Malaga au mois de Novembre 1717, puis à celui de Cuença au mois de Mars 1721, & sacré le 7 Septembre suivant;

 Anne-Augustine de Portugal-Alencastro, Religieuse au Couvent de l'Incarnation à Madrid.

Madrid;

4. Isabelle de Portugal-Alencastro, mariće en 1686 à Bernard de Carjaval, Commandour d'Anigrada

mandeur d'Anjarada;

5. EMMANUELLE-FRANÇOISE de Portugal-Alencastro, Dame d'honneur des Reines d'Efpagne Marie-Louise d'Orléans & Marie-Anne de Bavière-Neubourg, toutes deux semmes du Roi Charles II. Elle épousa en 1689 Joseph-Bernardin Bazan-de-Bénavides & Pimentel, Marquis de Santa-Cruz, de Viso & de Bajone, Grand d'Espagne, après la mort duquel, arrivée en 1694, elle se sit Relig cuse aux Carmélites déchaussées à Madrid;

6. Et Joseph de Portugal-Alencastro.

FERDINAND de Portugal-Alencastro, Marquis de Val-de-Fuentes, Duc de Linarès, Gentilhomme de la Chambre du Roi d'Espagne, Lieutenant-Général de ses Armées, & Vice-Roi du Mexique, mourut avant son père en 1692. Il avoit été marié, le 26 Janvier 1685, avec Léonore de Sylva, Dame d'honneur de la Reine, & fille d'Isidore de Sylva-Portugal, Marquis d'Oran; & de cette alliance sortirent:

1. Augustin de Portugal-Alencastro, mort jeune;

 Ét losace de Portugal-Alencastro, austi décédé jeune.

Les armes: d'argent, à cinq écuffons d'azur, posés en croix, chargés chacun de cinq besants d'argent en sautoir, ayant un point de sable; & une bordure de gueules, chargée de huit tours d'or, posées 3, 2 & 3, & un lambel d'argent à deux pendants, brochant sur les trois premières tours.

(Voy. Histoire des Grands Officiers de la Couronne, par le P. Anseime, tom. I, p. 673.)

ABSOLU, Famille de l'Isle-de-France, qui porte: de gueules, à une croix de Malte d'or, posée en cœur, & accompagnée en ches de deux molettes d'argent, & en pointe d'un croissant de même.

Madrileine Absolu, née le 4 Juillet de l'an 1681 du mariage de Jacques Absolu, Écuyer, Sieur de la Gâtine, & de Marie Charpi, fut reçue à Saint-Cyr au mois de Septembre 1692, & prouva fa noblesse depuis l'an 1536, que vivoit Mauri Absolu, Seigneur de Launai, fon quart-ayeul.

ABZAC, originaire du Périgord, où est une Forteresse de son nom. Cette Maison est reconnue, par son ancienneté, pour une

des premières de la Province, qui a été fon berceau. Une généalogie de seu Charles d'Hozier remonte la filiation à Hugues D'ABZAC, qui fit bâtir la Forteresse d'Abzac fur la Dordonne. Il étoit en 1220 Chevalier, Baron de Languais, sans doute du ches d'Helinette de Languais, sa semme. La même généalogie lui donne pour fils Aimar d'Abzac, Sénéchal pour le Roi d'Angleterre. Si on l'en croit encore, cet Aimar d'Abzac

fut père de Pierre.

Le Juge d'Armes de France ne doute point que la Maison d'Abzac n'ait toute cette ancienneté, & même qu'elle ne puisse encore aller au-delà. Mais comme seu M. Charles d'Hozier n'a point eu les titres originaux, garants des filiations, & que tout autre témoignage, quelque fidèle qu'il puisse être, n'a point lieu, on ne compte la descendance que depuis Hugues d'Abzac, Chevalier Banneret en 1338. N'ayant point reçu de mémoires particuliers de cette Maison, nous parlons d'après ce qu'on lit dans l'Armorial génér. de France, reg. II, part. I.

1. Hugues d'Abzac, Chevalier Banneret en 1338, servit avec deux Ecuvers és parties de Guyenne, fous Pierre de Marmande, Sénéchal du Périgord. On lui donne pour temme Jeanne de Pradelle, Dame de Beauregard. Quoi qu'il en foit, il fut père de trois

fils, favoir:

1. AIMAR D'ABZAC, qui fuit;

2. Elle, mort fans postérité;

3. Gantonnet, qui paroît avoir été un des Preux Chevaliers de fon temps. Il fit le voyage de la Terre-Sainte en 1300, avec le Duc de Bourbon, Louis II, lorsque ce Prince alla mettre le siege devant Tunis. Il passa dans l'isle de Chypre; après cette expédition, il fut Général des troupes de l'Églife, fous le Roi Jacques I, ou fon fils Janus ou Jean II, durant les guerres contre les Génois, qui tenoient alors dans l'isle de Chypre la ville de Phamagouste. Il devint Connétable de ce Royaume, charge confidérable, qui n'étoit donnée qu'aux Princes du fang des Rois. Il revint mourir en France.

H. Almar ou Adhemar d'Abzac, Seigneur d'Abzac, de la Douze, de Prouet, de la Cropte, de Montastruc, & des Château & Seigneurie de Beauregard, fit vente de la Terre d'Abzac, des forêts qui en dépendoient, & d'une autre Terre à Amalric ou Amauri de Barrière, Chevalier, Habitant de la Cite de Périgueux, qui en reçut l'investiture le 16 Mai 1386, des mains du Comte de Périgord, Archambaud, IVe du nom, furnommé le Viel.

Almar d'Abzac épousa Noble Catherine de Wals, dite de Boniface, veuve d'Archambaud-de-Barrière, Dame de Villamblar, de Longuo près Mutlidan, d'Hiran, de la Roclie, de Ferrières, de Limeirac, &c., qui lui fit une donation univerfelle de tous ses biens, le 28 Mai 1394, à condition d'écarteler les armes de Wals & de Boniface. Il eut de son mariage:

1. OLIVIER, qui fuit;

2. BERTRAND D'ABZAC, Seigneur de Doume, Chevalier. Il fut un zele Partifan des Anglois, au nom desquels il conclut, le 10 Janvier 1421, un traité avec Charles de Boureon, Capitaine Général pour le Roi, & agiffant au nom du Roi Charles VII, alors Dauphin. GANTONNET D'ABZAC, fon oncle, lui legua tous les biens qu'il possedoit, c'est-à-dire les Seigneuries de Clarens, de Montelard, de Montledier, de Bregerac ou Bergerac, de Mourens, de Beauregard, avec une fomme de mille francs d'or. . Guillemette de Boniface lui sit aussi do-

nation de la Paroiffe de Mayac. Il mourut au temps de cette transaction, laissant deux fils, tous deux appelés Jean, morts fans postérité, & une fille nommée Marquise;

3. Jean d'Abzac, qui cut pour son domaine la Seigueurie de Beauregard, avec d'autres biens assis dans la Paroisse de Boissac, vers la rivière de Creuze. Il fut père d'A-MALRIC OU d'Aimeri d'Abzac, austi Seigneur de Beauregard, qui vivoit encore le 25 Avril 1515. Celui-ci eut pour fils Hugues d'Abzac, Seigneur de Beauregard, marié, par contrat du 1er Juillet 1489, avec Demoifelle Marguerite d'Aix, Dame de Méimi. De ce mariage fortit Jeanne d'Abzac, fille unique, qui épousa, le 15 Juillet 1515, François d'Aubusson, Chevalier, Seigneur de Castel-Nouvel, cadet de l'illustre Maison d'Aubusson de la Feuillade, & tige de la branche des Seigneurs de Beauregard & de Castel-Nouvel.

III. OLIVIER D'ABZAC, pour remplir la condition que son père contracta par son mariage avec Catherine de Wals, dite de Boniface, prit pour armes: d'or, à une fasce de gueules, accompagnée de six sleurs-delys d'azur, qui est de Boniface; écartelé de gueules, à une fasce d'or, qui est de Wals:

& fur le tout d'Abzac, qui est d'argent, à une bande d'azur, chargée au milieu d'un bezan d'or, à la bordure d'azur, chargée

de neuf bezans d'or.

OLIVIER D'ABZAC, Seigneur de la Douze, de Mayac, de la Cropte, de Reillac, de Sanillac, &c., est qualissé *Ecuyer* dans des lettres que Jean de France, Duc de Berry, frère de Charles V, & oncle de Charles VI, lui donna le 30 Juillet 1412, environ quinze jours après le Traité de Bourges, qui défarma l'oncle & le neveu. Il épousa *Jeanne de Barrière*, dont il laissa à sa mort:

1. Guy, qui fuit;

2. Elie, Chanoine de Saint-Front de Péri-

gueux, & Curé d'Auriac.

3. BERTRAND D'ABZAC de la Douze, qui fuivit, comme fon oncle, le parti des Anglais; & ayant été pris les armes à la main, fut décapité à Limoges, en punition de fon attachement opiniâtre pour les ennemis de l'État.

IV. Guy d'Abzac, Seigneur de la Douze, de la Cropte, de Reillac, de Sanillac, de Saint-Gérard, de Saint-Félix, de Saint-Cernin ou Saint-Saturnin, de Mortemer, du Château de Mayac, & aussi Seigneur de la Maison noble de Périgueux, c'est-à-dire du Domaine que les Seigneurs de Boniface avoient eu dans cette ville, fut Consul & Maire en 1445, charges municipales qui ont été quelquesois possédées par des Seigneurs de la plus haute naissance, qui ne les croyoient pas au-dessous d'eux. On sçait d'ailleurs qu'à Bordeaux, le Maire doit être toujours un Seigneur du premier rang; & l'usage a été anciennement le même dans toute la province, comprise sous le nom d'Aquitaine, & aujourd'hui fous le gouvernement général de Guyenne. Guy d'Abzac testa au Château de la Douze le 29 Juillet 1478, âgé de 78 ans; & il eut de sa semme Agnès de Montlouis, fille de Louis, Seigneur de Montpaon, de Malayoles, de Bonnes, de Vergnolles, &c., & de Belleguette de Limeuil de Saint-Alvaire:

1. JEAN, qui suit;

 PIERRE, Abbé de Notre-Dame-de-la-Grâce, au Diocèfe de Carcassonne, successivement Evêque de Rieux, de Leicloure, Archevêque de Narbonne, &c.;

 Hugues, Abbé de Billeux, Diocèse de Poitiers, Prieur de Fontenai, Camérier Commendataire de l'Abbaye de Saint-Jeand'Angely, Prieur de Champdolant, &c.;

Tome I.

 BERNARD, Chanoine des deux Eglifes cathédrale & féculière de Saint-Etienne & de Saint-Front de Périgueux, Curé de la Force, & Archiprêtre de Saint-Méard d'Exideul;

 Guillaume, tige de la branche des Seigneurs de Mayae, rapportée ci-après;

 Jean, Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem, qui, lors du testament de son père, en 1478, étoit pour lors outre-mer;

7. Louise, femme de Noble Antoine de Carbonnières, Seigneur de Pelavezi;

8. Anne, accordée le 29 Mai 1466, & veuve de Noble Jean de Groffoles, Seigneur de Flamarens & de Montastruc;

9. Jeanne, veuve de Noble Pierre de Goth,

Seigneur de Pélatignon;

10. CATHERINE, mariée avec Antoine de Groffoles, fils d'Etienne, Seigneur de Caumont en Lomagne, qui moururent, laiffant trois enfans: Raimond, Jean & Bernard de Groffoles;

11. JEANNE la jeune, femme de Noble Raimond d'Aix, Seigneur de Mesmi, de Mesmiaco, que Guy d'Abzac nomme éxécuteur de ses dernières volontés, avec son fils

BERNARD D'ABZAC, le Chanoine.

V. Jean d'Abzac, Ier du nom, Seigneur de la Douze, de la Cropte, de Reillac, &c., qualifié Ecuyer, Chambellan & Maître-d'Hôtel de Jean, Sire d'Albret, dans une Ordonnance du 18 Juin 1491, époufa: 1º le 10 Août 1455, Jeanne de Saint-Aftier, fille du Seigneur des Bories; 2º le 14 Février 1470, Jeanne de Narbonne Taleyran, fille de Jean, Baron de Taleyran, & de Sibille de Carmain. Il eut du premier lit:

1. JEAN, qui fuit;

 GUILLAUME, Prêtre, Chanoine de Saint-Etienne & de Saint-Front de Périgueux, Protonotaire apostolique, Conseiller-Clerc au Parlement de Bordeaux, Prieur de la

Faye, &c.

3. Audouin, Moine de l'Abbaye de la Grasse, d'abord Abbé de la Sauve Majeure (Sylvæ Majoris) au Diocèse de Bordeaux, puis Prieur de Camon au Diocèse de Mirepoix, & Chambrier ou Camérier de Grasse, la démission de son oncle, & Abbé de la même Abbaye au commencement de 1495, & Vicaire Général de tout le Diocèse de Narbonne, qu'il ne gouverna pas longtems, étant mort le 25 Octobre 1498.

4. Un autre Jean, qui paroît avoir embrassé l'état ecclésiastique. Un Mèmoire de la Maifon le sait aussi Abbé de la Grasse, après son

frère Audouin.

De trois filles, nées fans doute du fecond lit, l'aînée, nommée Jeanne, épousa le 15 Juin 1525, Etienne de Cauna. On ignore quel

parti prirent les deux autres.

VI. JEAN D'ABZAC, IIº du nom, Seigneur de la Douze, de la Cropte, n'est qualifié que Noble & Ecuyer dans fon testament du 30 Janvier 1528. Il époufa, le 23 Novembre 1490, Gabrielle de Salignac, fœur de Claude de Salignac, semme de Guy de Gontaut; de ce mariage il laissa:

I. PIERRE D'ABZAC, qui fuit;

2. Et Jeanne, semme de Bertrand de la Cropte, Seigneur de Languais.

Le mémoire domestique met deux enfans de plus, & les sait même aînés des précédens. Ce font:

1. François d'Abzac de la Douze, tué à Pampelune, au tems de l'ufurpation de la Navarre:

2. Et Charlotte, qui épousa, le 26 Septembre

1507, Annet de Fay.

VII. Pierre d'Abzac, ler du nom, Chevalier, Baron de la Douze, Seigneur de la Barriere, de la Cropte, de Senillac ou Sanillac, de Vergnolles, de Reillac en Limousin, Chevalier de l'Ordre du Roi, testa le 18 Novembre 1550, & ne vécut que fort peu de tems depuis son mariage avec Jeanne de Bourdeille, fille puînée de François, Seigneur, Baron de Bourdeille, de Brantosme, &c., & d'Hilaire du Fou-de-Vigean. De ce mariage vinrent:

1. GABRIEL, qui suit;

2. François, reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré de Toulouse en 1549, mort avant fon père, ou peu de tems après, fuivant un acte du 17 Décembre 1551.

3. Un fecond François, dont les preuves, dit l'Abbé de Vertot, surent faites pour l'Ordre

de Malte en 1555.

4. Georges, Prieur de la Faye.

5. Foucaud, Chanoine des deux Eglises de Périgueux, Saint-Etienne & Saint-Front.

6. Autre Gabriel, reçu dans l'Ordre de Malte en 1560, & Commandeur de Bordeaux en

7. Jean, dont la mort est marquée avant celle

de son frère François.

8. Jeanne, mariée par contrat du 17 Décembre 1551, avec Annet de Bourbon-Malause, Vicomte de Lavedan, Baron de Beaucan, de Barbafan, de Malaufe, &c.

VIII. GABRIEL D'ABZAC, Ier du nom, Baron de la Douze, Seigneur de Barriere, de la

Cropte, de Reillac, de Vergnolles, de Vieilleville & de Peiramont, qualifié Ecuyer dans le testament de son père, du 18 Novembre 1550, eut commission de Charles IX, le 30 Mai 1569, pour donner en cette qualité le Collier de l'Ordre à Clinet d'Aidie, Seigneur de Cailus & de Ribérac. Il époufa, par contrat du 25 Juillet 1546, Antoinette Bernard, Dame de Vielleville & de Peiramont, & testa le 24 Février 1575. Les enfans sortis d'eux surent:

1. GABRIEL, qui suit;

2. Foucaud, à qui son père légua, ainsi qu'à ses autres ensans puinés, une fomme de quinze mille livres, pour tous droits, même fur la succession de leur mère;

3. Pierre d'Abzac, tige d'une seconde bran-

che rapportée ci-après;

4. JEANNE, mariée le 1er Juillet 1571 à François de Lambertie, Ecuyer, Seigneur de Lambertie, de Saint-Paul-de-la-Roche,

de la Valouze, &c.;

5. & 6. Françoise & Jacquette, mortes lorfque leur père testa, mais après avoir été mariées, l'une par contrat du 8 Décembre 1571, avec Jean de Sireuil, Ecuyer, Seigneur de Sircuil, & Co-Seigneur de Scicurae; l'autre, le 8 Juin 1572, avec François de Royere, Ecuyer, Seigneur de Brignac, dont elle laissa un fils unique, nommé Gabriel-Guy de Royere;

7. YSABEAU, mariée par contrat du 25 Avril 1581;

8. Anne, mariée 1º le 22 Septembre 1582, avec Jean de Calvimont, Ecuyer, Seigneur de Lern, de Turssac, de Saint-Paul; & 20 le 14 Janvier 1588, avec Foucaud d'Aubusson-Castel-Nouvel, Seigneur de Beauregard, de la Rue, &c.;

9. GAERIELLE, l'aînée, mariée par contrat du 7 Août 1586, avec Georges de Tilhet, Seigneur de Mauroufe, & depuis, Baron d'Or-

gueil;

10. Gabrielle la jeune, mariée 1º le 21 Novembre 1585, avec Raimond de Marquefsac, Seigneur dudit lieu & de Saint-Pantali; 2º le 22 Février 1594, avec Jean de Saint-Aslier, Seigneur de Sauveterre.

11. MARGUERITE, mariée 1º à Philippe de Fayoles de Melet, ou plutôt, de Melet de Fayoles, srère puiné, consanguin de Madelon de Melet, que Catherine de Mé-Dicis envoya en Pologne pour en faire revenir Henri III, après la mort de Char-LES IX; 2º par contrat du 14 Avril 1588, à Odet de Montlezun, Chevalier, Seigneur de Seudat de Montcassin, de Farges, de Saint-Cyprien, & Chambellan du Roi.

IX. GABRIEL D'ABZAC, IIº du nom, Baron de la Douze, Seigneur de Barriere, de la Cropte, de Reillac, de Vergnolles, de la Ruë, Baron de Lastours, de Peiramont & de Vielleville, Chevalier de l'Ordre du Roi, dès le 5 Mai 1599, puis Gentilhomme de sa Chambre, obtint au mois de Novembre de l'an 1615, des Lettres-Patentes, en forme de Charte, portant érection de la Terre & Baronie de la Douze en Marquisat. Il sut Capitaine de cinquante hommes d'armes. Il avoitépousé, par contrat du 29 Janvier 1591, Jeanne de Lassours, fille & héritière de Jean, Baron de Laflours en Limoufin, qui lui porta en mariage cette Baronie, avec le titre de premier Baron de la Province. Ils testèrent l'un & l'autre le 14 Août 1616; leurs enfans furent:

1. GABRIEL, qui fuit;

2. Charles, rapporté après son srère;

Et quatre filles. L'aînée, Marguerite, étoit en 1658 veuve de Philippe de Melet de Fayoles, Seigneur de Neufvic, & Saint Pardoux; la seconde, appellée Jeanne, sut Dame de la Bermondie; & Anne, qui étoit la quatrième, épousa le Seigneur des Coutures.

X. Gabriel D'Abzac, IIIe du nom, qualisié Marquis de Vergnolles, ne succéda pas au Marquifat de sa Maison, ayant été déshérité par le testament commun de son père & de sa mère, pour avoir épousé, contre leur volonté, Esther de Larmandie, fille du Baron de Longa, non que le mariage ne fût fortable, puisque les deux Maisons avoient déjà des alliances, au moins indirectes, mais parce qu'il y avoit alors de l'inimitié entr'eux & le Baron, Gabriel d'Abzac, Colonel d'un régiment, fut affaffiné au retour d'un voyage de Paris, & ne laissa qu'une fille Madeleine d'Abzac de la Douze, mariée le 27 Août 1645, à Charles Gouffier, Comte de Gonnor & de Maulevrier, une des Dames d'Atour de la Reine Anne d'Autriche, mère de Louis XIV.

X. CHARLES D'ABZAC, Marquis de la Douze, Baron de Lastour, Seigneur de Barriere, Senillac, Vicilleville, Peiramont, &c., second fils de Garriel, Ilodu nom, & d'Anne de Lastour, qui l'infituèrent leur héritier, à condition qu'il ne pourroit défunir les Terres de la Douze & de Lastours qu'en saveur des mâles, sut, ainsi que son père, Capitaine de cinquante hommes d'armes, &

ensuite Colonel d'un régiment d'Insanterie, avec lequel il servit en Italie sous Louis XIII. Il tessa le 11 Février 1659. Il sut marié deux sois: 1° le 15 Janvier 1621, avec Anne-Louise Chapt de Rassignac, fille de Jean, mort en 1625, Maréchal de Camp des Armées du Roi; 2° avec Charlotte Thinon. Il eut pour ensans:

Du premier lit:

1. JEAN d'ABZAC de la Douze, mort jeune;

 François d'Abzac de la Douze, appellé le Marquis de Vergnolles, qui ne laissa point d'enfans de Marie de Befançon, fille de Charles, Seigneur du Plessis-Besançon;

3. CHARLES D'ABZAC de la Douze, mort Mestre de Camp ou Colonel d'Infanterie, sans avoir été marié;

4. Une fille, mariée avec le Seigneur de Fayac.

Du second lit restèrent :

1. Pierre d'Abzac de la Douze, qui fuit;

2. CHARLOTTE, mariée, 1º le 9 Février 1660, à François-David de la Tour, Seigneur de Ventaut en Limoufin; 2º à N.... Ribette, de la ville de Riom en Auvergne;

 MARIE-ANNE, mariée à Henri de Taillefer, Comte de Roussilles, Seigneur de Barriere, &c.

XI. Pierre d'Abzac, IIº du nom, Marquis de la Douze, Baron de Lastours, Seigneur de Vergnolles, de Barriere, de Senillac, &c., fut décolé à Toulouse en 1669, après avoir été marié deux fois: 1º le 17 Janvier 1655, avec Madeleine de Clermont la Batut, fille de Louis de Clermont, Seigneur de Clermont & de la Batut, & de Louise de Pardaillan de Gondrin; 2º avec Finette Pichon, fille d'un Président à Mortier du Parlement de Bordeaux. Il étoit accufé d'avoir empoisonné la première de ces deux femmes, pour pouvoir épouser la seconde : il fouffrit la mort avec beaucoup de fermeté, proteslant de son innocence jusqu'au dernier foupir. Il eut du premier lit:

JEAN-FRANÇOIS; qui fuit; Et du fecond lit, un autre fils qui ne lui furvêcut pas de beaucoup.

XII. JEAN-FRANÇOIS D'ABZAC fut encore Marquis de la Douze, Baron de Laflours, Seigneur de Barriere, de Vergnolles, de Senillac, &c., par la remife que la Demoifelle de Clermont, fa tante, lui fit de tous fes biens confisqués à fon profit. Il épousa, le 2 Août 1688, Marie-Thérèse Tailleser, sa cousine germaine. Il est mort sans postérité en 1698, & sa succession passa dans la seconde branche que nous allons rapporter: pour sa veuve, elle prit une seconde alliance avec Annet d'Aubusson Cassel-Nouvel, srère puiné du Comte d'Aubusson, Lieutenant-Général des armées du Roi.

#### SECONDE BRANCHE.

IX. PIERRE D'ABZAC de la Douze, Ecuyer, Seigneur de Reillac, troifième fils de Gabriel D'ABZAC de la Douze, Ier du nom, & d'Antoinette Bernard, épousa, par contrat du 2 Décembre 1612, Marie Jay, veuve de Denis de la Porte, Conseiller du Roi, Juge criminel en la Sénéchaussé de Périgord, fille de Noble homme Bertrand Jay, Seigneur de Beausort, Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi, & d'Adrienne de Laud, dont:

1. BERNARD, qui fuit;

2. Jean, qualifié Prieur de la Faye & de l'Eguillac de Lauche.

3. N... mort en bas-âge;

4. Une fille, époufe de N... Royere, Ecuyer, Sieur de Montlieu.

X. Bernard d'Abzac de la Douze, Ecuyer, Seigneur de Reillac, de l'Eguillac de Lauche en Périgord, & de la Baronie de Montançais, épousa, par contrat du 16 Novembre 1636, Sibylle Mérigat, fille de Louis, Ecuyer, Sire de Beaulieu, l'un des cent Gentilshommes de la Maison du Roi, & de Jeanne Carrier, sœur de Jean, ancien Contrôleur des Décimes de Périgord, dont:

1. JEAN, qui fuit;

 N... mort fans enfans de fon alliance avec une Demoifelle de la Marthonie, veuve du Seigneur des Hommes, du nom de Chabans;

3. N... Prieur de la Faye;

 JEANNE, mariée avec François de Hautefort, dit le Marquis d'Hans-Hautefort, Seigneur d'Ajac, &c.

XI. JEAN D'ABZAC de la Douze, IIIº du nom, Baron de Montançais, Seigneur de Reillac, de l'Eguillac de Lauche, épousa, par contrat du 29 Janvier 1667, Gabrielle Joumart-Tison-d'Argence, fille de François, Seigneur d'Argence, &c., & de Françoise de Beaupoil Saint-Aulaire, dont:

1. N... mort à Calais dans le Service;

2. N... mort fans alliance;

3. JEAN, qui fuit;

XII. JEAN D'ABZAC de la Douze, IVº du nom, Baron de Montançais, Seigneur de Reillac, de la Cropte, &c., fuccéda au Marquis de la Douze après la mort de fon cousin JEAN-FRANÇOIS D'ABZAC. Il entra dans la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi. Ayant quitté le Service, il épousa, par contrat du 18 Avril 1699, Isabelle d'Alesme de Lauterie, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Roche, &c., Conseiller du Roi, Lieutenant-Général & Criminel au Siége Présidial de Périgueux, & d'Isabelle de Landry. Il eut de son mariage:

1. JEAN, qui fuit;

 PIERRE, Prieur de la Faye & de l'Eguillac de Lauche, & en même tems Seigneur de cette dernière Terre, aujourd'hui réunie au Prieuré;

3. Georges, qui a fervi dans la feconde Com-

pagnie des Mousquetaires;

 Bernard, qui a aussi fervi dans la même Compagnie, appelé le Chevalier de la Douze;

5. Marie-Anne Ursule, veuve de François Philibert du Chefne de Montréal, Lieute-

nant-Général de Périgueux.

XIII. JEAN D'ABZAC de la Douze, Vº du du nom, dit le Comte de la Douze, né le 19 Avril 1700, Page du Roi, dans sa Grande-Écurie, au mois de Mars 1725, Lieutenant dans le Régiment de Condé, après quelques années de service, a épousé, le 3 Août 1728, Marguerite de Combabessouse, fille aînée de Nicolas, Seigneur de Saint-Qentin de Loupiac, Conseiller en la Grand'Chambre du Parlement de Bordeaux, & de Marguerite de Gasca; de ce mariage restent trois fils & deux filles:

1. JEAN, qui fuit;

2. & 3. BERNARD; GANTONNET-MICHEL;

4. & 5. Marie-Anne-Ursule, & Anne.

XIV. JEAN D'ABZAC de la Douze, né en Juillet 1729.

## TROISIÈME BRANCHE. Seigneurs de MAYAC.

V. Guillaume d'Abzac, Seigneur de Mayac & de Limeirac, cinquième fils de Guy d'Abzac, Seigneur de la Douze, & d'Agnès de Montlouis, épousa, le 3 Septembre 1476, Antoinette de la Cropte, fille de Jean,

Damoiseau, Seigneur dudit lieu & de Languais; il eut pour ensans:

1. François, qui fuit;

2. & 3. Guillaume, Eccléfiastique; & Antoine;

 & 5. Philippe ou Philippette; & Marie, Religieuses au Monastère de Sainte-Claire à Toulouse;

- & 7. Antoinette & Jeanne, femmes, l'une de Raimond de la Vergne, Seigneur de la Vergne au Diocèfe de Limoges; l'autre, de Jean Commarques, Seigneur de Baiffac;
- 8. Hélène, mariée à François Rançonnet;
- ALIX, alliée à un habitant de la ville de Sarlat;
- 10. Jeanne la jeune, mariée à Jean de Belli, Seigneur de Rafac.

VI. François d'Abzac de Mayac, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, eut pour femme Souveraine de Paleyrac, fille de Bertrand, dont:

1. PIERRE, qui suit;

2. Guinot ou Gui, Curé de Gouzelles:

- 3. François, Seigneur de Sarrazac. Il traita avec son frère aîné les 16 & 24 Juin 1568, & laista, de Louise Dubois, sa semme, Pierre, austi Seigneur de Sarrazac, dont la postérité substitioit encore dans ces derniers tems en la personne de son arrièrepetit-fils Henri d'Abzac, Seigneur de Sarrazac, marié en Normandie au mois de Février 1715, avec une Demoiselle du nom de Fay;
- 4. GUILLAUME, Religieux en Notre-Dame-de-Rofaliez en Poitou, & Prieur de Saint-Gaudin de Niort;
- 5. GABRIEL, Seigneur de la Chouzedie, qui n'est connu que par le testament de sa mère;
- Jeanne, femme de Jean Maignac, Ecuyer, Seigneur de Mazerolles en Angoumois.

VII. Pierre d'Abzac, Seigneur de Mayac, étoit marié, le 25 Juillet 1541, avec Marguerite de Salignac de Rochefort, fille de Raimond, dont la Maison avoit déjà une alliance avec celle d'Abzac. Marguerite testa le 18 Mai 1572, & son mari le 30 Octobre 1575. Leurs ensans substitués tous les uns aux autres, surent:

1. François, qui fuit;

 Guinor ou Gui, Seigneur de Villard, dont la postérité sera rapportée après celle de son aîné;

3. Bardin, tige d'une branche distinguée par le nom de Cazenac;

 Souveraine, mariée avec François de Cuffac, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, proche Bergerac;  MARGUERITE, mariée le 18 Février 1571, avec Léonard Leroux, fils de Pierre, Seigneur de Luffor, &c.

VIII. François d'Abzac, IIº du nom, Ecuyer, Seigneur de Mayac & Rimerac, Gentilhomme ordinaire de S. M., épousa par contrat du 25 Juin 1577, Bonne de Heu, fille mineure de Robert, Seigneur de Malleroyau, pays Messin, & de Claude du Chastelet, dont:

1. ISAAC, qui fuit;

2. JACOB, né le 10 Mai 1588;

 MARGUERITE, mariée à Louis Perry, Ecuyer, Seigneur de la Chauffie;

4. & 5. JEANNE & HENRIETTE, mariées, la première, 1° à N... Jay, Seigneur de Roffignol; 2° à Jean de Biron-Montferrand, Ecuyer, Seigneur de Fontlongue. La feconde s'allia avec François de Cosnac, & elle sut sa seconde semme, sans ensans.

IX. ISAAC D'ABZAC, Ecuyer, Seigneur de Mayac, &c., épousa 1º Marie Couraudin, fille de Robert, Ecuyer, Seigneur de Villautrange, & de Françoise Lerry; 2º le 20 Mai 1629, Esther de Livenne, unique héritière de François, son père, Ecuyer, Seigneur de Bouix.

Du premier lit sont sortis:

1. JACQUES D'ABZAC de Mayac, qui suit;

2. Pierre, Capitaine dans le Régiment de Conti, qui fut blessé à la bataille de Fribourg en 1644;

 Bernard, tué le 3 Août 1645 au combat de Norlingue, étant Capitaine dans le Régiment de Saint-Simon.

Du fecond lit vinrent:

- François d'Abzac, Seigneur de Mailleroi & de Bouix dans l'Election d'Angoulême, marié à Paris le 15 Novembre 1661, à Béatrix-Françoife d'Atraupré, fille de Louis, Seigneur d'Atraupé en Bourgogne;
- 2. Un fecond François, appellé le Chevalier de Mayac.

X. JACQUES D'ABZAC, Seigneur de Mayac, de Limerac, &c., fut successivement Page du Roi dans sa Petite-Ecurie, & Capitaine dans le Régiment de Gaston, frère unique de Louis XIII. Il sut maintenu dans sa noblesse en 1667, avec ses frères & cousins, par M. Daguesseau, Intendant de Limoges. Il étoit alors premier Chambellan de S. A. R. Monsieur, Gaston Duc d'Orléans, & mourut Maréchal de Camp des Armées du Roi, en Ostobre 1678. Il sut marié trois sois: 1º le 22 Mai 1648, avec Madeleine

Estourneau, fille de François, Baron de Ris, Seigneur de la Motte-Terfanne en Périgord; 2º le 30 Juin 1650, avec Anne de Babaine, fille de Paul, Seigneur d'Usson en Saintonge, & de Diane d'Estuer de Causfade; 3º le 8 Juin 1654 avec Louise de Bremond d'Ars, fille de Jean-Louis, Seigneur d'Ars, &c., & de Dame Marie de Verdelin. Il n'eut des enfans que de la troisième semme, qui lui apporta la Terre de Migré, favoir :

1. Jacques d'Abzac, mort en 1701, fans avoir été marié;

2. HENRI, qui suit;

3. Annet-Joseph d'Abzac de Mayac, qui de son mariage avec une Demoiselle du nom de Vaul.v., laissa un fils mort sans postérité & deux filles, une Religieuse à Exideuil, l'autre mariée à Charles d'Estrade, Seigneur de Contie;

4. Jacques, Seigneur du Bourg;

5. François, Seigneur de Villautrange; 6. Et une fille, Religieufe aux Carmélites de Saintes.

XI. HENRI D'ABZAC, Baron de Rouffiac, Seigneur de Mayac, &c., mourut fubitement en 1722, après avoir été fuccessivement Capitaine des Chevaux-Légers & de Carabiniers. De fon mariage, le 15 Novembre 1694, avec Marie-Benoîte Saunier de Montplaisir, fille unique de François, Seigneur de Montplaisir, & d'Adrienne de Lannes, Dame de Pommiers, il avoit eu:

1. Annet-Joseph d'Abzac de Mayac, né le 7 Octobre 1695, reçu Page du Roi dans fa Grande-Écurie le 22 Mai 1714, mort en 1719, fans avoir été marié;

2. François, qui fuit;

3. Guillaume, Capitaine dans le Régiment d'Enghien;

4. Joseph, Capitaine dans le Régiment de Poitou;

5. Un fecond François;

6. Un troisième François, né le 5 Septembre 1712, reçu Page de la Grande-Écurie le 4 Septembre 1727, enfuite Officier dans le Régiment de Saint-Simon, Cavalerie;

7. Bernard, Garde-Marine;

8. MARTHE, mariée 1º à François-Jean, Seigneur de la Roche, &c., Chevalier de Saint-Louis; 2º le 20 Mai 1721 à Charles Boisseul, Seigneur dudit lieu, Capitaine dans le Régiment de Lambefc, Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis;

Q. BARBE, l'aînée, alliée à François Faucher, Seigneur de Vessac;

10. Marie, femme du Baron de la Lumi-

nade, du nom de Beaupoil-Saint-Aulaire; 11. Et BARBE D'ABZAC, la jeune.

XII. FRANÇOIS D'ABZAC, IIIe du nom, Seigneur de Mayac, de Montplaisir, de Pommiers, dit le Marquis de Migré, étoit Moufquetaire du Roi lorfqu'il épousa Marie d'Aydie-Ribérac, fille d'Armand, appellé le Vicomte d'Aydie, & de Marie de Beaupoil Saint-Aulaire, dont:

1. Antoine d'Abzac de Mayac; 2. Guillaume d'Abzac de Mayac;

3. 4. & 5. Marie, Marthe & Marie la jeune.

## QUATRIÈME BRANCHE.

### Seigneurs

DE VILLARD, DE SAINT-PARDOUX, &c.

VIII. Guy d'Abzac de Mayac, Seigneur de Villard, dans la Paroisse de Saint-Pardouxla-Rivière en Périgord, second fils de Pierre D'ABZAC, Seigneur de Mayac, & de Margueguerite de Salignac de Rochefort, épousa par contrat du 3.... 1576 Louise Brun de la Valade, fille de Jean, Seigneur dudit lieu, & de Catherine de Lur-de-Longa. Les enfans fortis de ce mariage font:

1. PIERRE, qui fuit;

- 2. Jacques, qui épousa, par contrat passé le 31 Décembre 1612, Catherine le Poivre, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur de Tuffas, & de Judith de Barbezières. Il eut de ce mariage Isaac, qui fut, avec ses deux cousins, maintenu dans sa noblesse le 14 Août 1667, par M. Daguesseau, Intendant de Limoges. Il avoit épousé, le 20 Octobre 1645, Anne d'Escranayac, fille de Jean, Ecuyer, Sieur du Verger, & de Jeanne Bigot, mais on en ignore la postérité;
  - 3. Helie, Seigneur de la Combe près de Ruffec en Angoumois, qui époufa une Demoifelle du nom de Chevalier; on ignore aussi quels furent ses ensans, & si sa postérité subliste;

4. RAIMOND, auteur de la Branche des Seigneurs de Pressac, rapportée ci-après; 5. JACOB, mort sans postérité;

Et quatre filles: la première & les deux dernières ne font connues que par une transaction du 25 Novembre 1621. La feconde, nommée MARGUERITE, époufa, le 18 Février 1602, Antoine de Boiffeul, Seigneur dudit lieu en Bas-Limousin.

IX. Pierre d'Abzac, Seigneur de Villard, de Saint-Pardoux-la-Rivière, époufa, par contrat du 27 Septembre 1607, Anne Perry, fille de Jean, Seigneur de Mazières, &c., & de Marie Eschallard. De ce mariage sortirent:

1. JEAN, qui fuit;

2. Un autre fils, Seigneur de Saint-Pardoux,

mort à Tours sans postérité;

Et trois filles, dont les deux premières prirent le voile, l'une à Périgueux, & l'autre à Saint-Pardoux; & la troisième, mariée au Seigneur de Bélac en Angoumois.

X. Jean d'Abzac, Écuyer, Seigneur de Villard, de Saint-Pardoux-la-Rivière, &c., épousa, le 25 Janvier 1640, Renée de Lambertie, fille de Jean, Écuyer, Seigneur de Prung, &c., & de Jeanne Coustin du Masnadae, dont:

1. JACQUES, qui fut Page de la Reine;

2. Hélie, qui suit;

3. RAIMOND, Lieutenant de Cavalerie;

4. N..., appelé le Sieur de Robertie, Capitaine dans le Régiment de Picardie;

5. N..., Lieutenant dans la Compagnie de fon frère;

6. Une fille, Religieuse à Saint-Pardoux;

 MARIE, semme d'Antoine de la Roche-Amyrond, Seigneur de Prémillac, de la même Maison dont est l'Archevêque de Reims, & Grand-Aumônier de France depuis 1760.

XI. HELIE D'ABZAC de Villard, reçu Page du Roi dans sa Grande-Écurie en 1667, ensuite Capitaine dans le Régiment du Roi, qui n'eut de son mariage avec N... pour unique

héritière que :

XII. RENÉE-FRANÇOISE D'ABZAC, Dame des Terres de Villard, de Mazières & de Saint-Pardoux-de-la-Rivière, qui les porta toutes en mariage à Claude d'Alogni, Seigneur du Puy-Saint-Astier, qu'elle épousa par contrat du 24 Octobre 1702.

# CINQUIÈME BRANCHE.

Seigneurs DE PRESSAC.

IX. RAIMOND D'ABZAC, Seigneur de la Forest & de Villard en Périgord, quatrième sils de Guy d'Abzac, Seigneur de Villard, & de Louise le Brun de la Vallade, successivement Capitaine d'Insanterie dans le Régiment d'Epernon, Insanterie & de Cavalerie, se maria 1º le 5 Janvier 1613, avec Guionne de Singarreau, Dame de Pressa en Angoumois, sille & héritière de Jean mort Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Catherine de

Bermondet, morte sans ensans: mais elle l'institua son héritier, au moins en partie, & la Terre de Pressac lui resta par transaction; & il se maria 2° à Anne d'Alouë, fille de Louis, Seigneur des Ajots en Angoumois, & de Marie de Livenne. Il eut du second lit:

X. JACQUES D'ABZAC, Seigneur de Pressac & de Vouzan, Page du Roi en sa Grande-Écurie, marié, 3 Juillet 1655, avec Marie Raoul, fille de Samuël, Écuyer, Seigneur de Vouzan & de la Bergerie, & de Claude Guérin, dont:

- 1. GABRIEL D'ABZAC, Seigneur de Savignac; 2. Antoine d'Abzac, Seigneur de Vouzan;
- 3. & 4. Louis d'Abzac & Suzanne;
- 5. Julie, mariée par contrat du 9 Janvier 1694, avec Jean de la Breuille, Seigneur de Chantrezac & des Pousses en Limousin, fils de Jean, Seigneur des mêmes lieux, & de Marie Taveau, laquelle, devenue veuve, se remaria avec un Jean d'Abzac, qualifié Seigneur de Fermage, qui, de concert avec sa semme, slipula par le contrat que, s'ils venoient à se séparer des suturs époux, ceux-ci jouiroient de la Terre des Pousses; & Jacques, père de Julie, conjointement avec fon fils Gabriel D'Abzac, délaissa à fa future épouse la Terre de Vouzan, au moyen de quoi elle renonça à toute fuccession, soit paternelle, soit maternelle.

XI. Gabriel D'Abzac, Seigneur de Savi-

gna

Les armes de la branche de la Douze: d'argent, à une bande d'azur, chargée au milieu d'un bezan d'or, & une bordure d'azur, chargée de neuf bezans d'or.

ACARIE, dans l'Orléanais: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même.

ACARY, en Picardie: d'argent, à l'aigle éployée de fable.

ACCAULT: de gueules, au coq d'argent, ay ant sur l'estomac un écusson d'azur, attaché au col avec un lien de même; le coq posé sur une terrasse d'argent:

\* ACERAC, Seigneurie en Bretagne, qui est entrée avec la Baronnie d'Ancenis dans la Maison de Rieux par l'alliance de Jeanne de Rochefort avec Jean II, Sire de Rieux, créé Maréchal de France en 1397; dignité à laquelle sut élevé, en 1417, son second fils Pierre de Rieux, Seigneur d'Acerac. Cette Seigneurie retourna par sa mort à son srère

aîné Jean III, père de François, & ayeul de Jean IV, Sire de Rieux, Maréchal de Bretagne en 1470, & nommé, par le testament du Duc François II, tuteur & gardien de ses deux filles, comme son proche parent. Jeanne de Rohan, sa mère, étoit fille de Marguerite de Bretagne, tante du Duc. Son second fils François de Rieux, eut en partagela Seigneurie d'Acerac, que son fils Jean sit ériger en Marquisat par Lettres du mois de Septembre 1574, enregistrées le mois d'Avril 1576. Son fils étant mort sans alliance, Acerac passa son neveu Jean de Rieux. Voyez RIEUX.

ACH

ACHAIE ET MORÉE, branche de la Maison de Savoie, qui a subsissé depuis l'an 1235 jusqu'en 1418. Les Princes d'Achaïe & de Morée, Comtes de Maurienne & de Piémont, portoient de gueules, à la croix d'argent, qui est Savoie, à la bande d'azur brochant sur tout.

Les Princes de Montemillo à Naples se furnomment actuellement Princes d'Achaïe.

Thomas II, troisième fils de Thomas I, Comte de Savoie, reçut d'Amé IV, son srère aîné, le Comté de Piémont en 1235, auquel il ajouta la Principauté de Carignan par l'achat qu'il en fit de la Maison de Provence, & la Principauté de Capoue dont il sut gratissé l'an 1254. Il sut marié pour la seconde sois en 1245 avec Béatrix de Fiefque, sœur du Pape Adrien V. Il eut Thomas III qui lui a succédé; Amé V, qui a continué la Maison de Savoie. Voyez SAVOIE. Louis qui a sait la branche des Barons de Vaud. Voyez VAUD.

THOMAS III, marié avec Guye de Bourgogne, fille de Hugues, Comte de Châlons & Palatin de Bourgogne, eut Pierre, Archevêque de Lyon en 1307; Amédée, Archidiacre de Reims; Thomas, Chanoine d'Amiens; GUILLAUME, Abbé de S. Michel de la Suze en Piémont. Philippe, l'aîné de tous les enfans, Comte de Maurienne & de Piémont, perdit son père jeune, & acquit le titre de Prince d'Achaïe & de la Morée par son mariage en 1301 avec Isabelle de Ville-Hardouin, fille unique & héritière de Guillaume de Ville-Hardouin, Prince d'Achaïe & de la Morée. Il épousa en secondes noces Catherine de Viennois. Il eut des ensans de l'une & de l'autre, & de plus un fils naturel nommé Antelme, batard d'Achaïe, d'où sont sortis les Seigneurs de Colegno. Philippe mourut

en 1334. Jacques de Savoie, prince d'Achaïe & de la Morée, comte de Piémont, l'aîné de ses fils, eut pour première semme Béatrix d'Est; pour seconde, Sibille de Beaux; pour troisième, Marguerite de Beaujeu, de laquelle il eut Philippe, qu'il fit mourir en 1369 pour avoir pris le parti du Marquis de Saluces dans la guerre qu'il lui avoit déclarée. Il eut encore deux autres enfans, Amédée & Louis, & un fils naturel nommé Antoine, qui a fait la branche des Seigneurs de Busque. Voyez BUSQUE. Amédée de Savoie, Prince d'Achaïe, de la Morée, Comte de Piémont, né en 1363, n'eut que deux filles de son mariage avec Catherine, fille d'Amé III, Comte de Genève. Il mourut en 1402, & Louis de Savoie son frère lui succéda. Il sut comblé de bienfaits de Ladislas, Roi de Naples, de l'Empereur Sigismond & du Pape Martin V. Il fonda l'Université de Thurin en 1405, & mourut en 1418, sans ensans de Bonnes de Savoie, sa semme, fille d'Ané VII, dit le Rouge: il ne laissa qu'un fils naturel, Louis de la Morée, qui a fait la tige des Seigneurs de Raconis. Voyez RACONIS. Il nomma pour son héritier Ané VIII, dit le Pacifique. Ainsi le Piémont sut réuni à la Savoie.

ACHARD. Le nom d'Achard est fort ancien, & un nom patronymique, & connu dans

les tems les plus reculés.

En 640 vivoit Achard, Évêque de Noyon, & Grand-Référendaire fous les règnes de Clotaire II & de Clovis II, Rois de France; il fut facré fous celui de ce dernier Monarque. Il s'étoit rendu illustre à la Cour de Clotaire II dans la Charge de Grand-Référendaire, qui avoit le Sceau Royal, & fous lui étoient les Petits-Référendaires, que l'on nommoit Chanceliers. Voy. Mézeray, Hiftoire de France, pag. 372 & 418.

Le même Mézeray rapporte que le même pays d'Angoumois sut délivré des Sarrazins en 725, sous le règne de Chilpéric II, Roi de France, par une victoire entière, où les Aquitains eurent part, étant accourus au péril.

Ce fut sans doute en mémoire de cette victoire qu'on érigea une Croix sur le grand chemin d'Angoulême à la Rochesoucauld, sur le pied de laquelle on lit une ancienne inscription ainsi conçue:

Les Achards, les Tifons & les Voifins Du Pays ont chassé les Sarrazins. Ces Infidèles avoient été attirés en France par Eudes, Duc d'Aquitaine, & s'étoient emparés de la ville d'Angoulème, d'où ils furent chaffès par un Achard, lequel fit enfuite rebénir les Églifes, & rétablit l'Évêque de cette ville fur fon fiége épifcopal. En mémoire de cette action, l'ainé de la Maifon d'Achard a le droit de conduire l'Évêque d'Angoulême, lors de fa première entrée dans cette ville; & ce droit, qui avoit été accordé par les Rois de France, fut confirmé par le Roi Louis XIV; vore; les Provisions données par ce Prince à Pierre Joumard-Tifon, Marquis d'Argence, pour la charge de Lieutenant de Roi en Bourgogne du 16 Septembre 1710.

On trouve un Jacques Achard qui fouscrivit le 10 Octobre, indiction 9, & la troisième année du règne d'Eudes, Roi de France, l'acte de donation que sit Ebles, IIe du nom, Comte de Poitou, au Chapitre de Saint-Martin de Tours d'un héritage considérable, situé dans la Paroisse de Saint-Savignien, sur la rivière de Charente. Voy. l'Histoire des Comtes de Poitou & Ducs de Gyrenne, p. 209.

Elbon Achard figna l'afte de donation que firent en 985 Robert & Adéard fa femme, au Monastère de Saint-Cyprien de Poitiers. Cet afte est rapporté par Besly, p. 292, des Preuves de fon histoire des Comtes de Poitou.

Un Achard figna en 990 l'acte d'une donation faite par Guillaume, Duc de Guyenne, & Abbé de Saint-Hilaire de Poitiers, à un nommé Guillaume. Voy. Besly, p. 287.

Un autre Achard & Amélie, sa semme, cédèrent en 1005 aux Religieux du Monastère de Saint-Cyprien, des terres & marais salans; & l'acte en sut signé tant par eux que par Guillaume, Duc de Guyenne; Guillaume, son sils; Gilbert, Évêque de Poitiers, & le Vicomte Boson. Voy. le même Besly, p. 277.

Un autre Achard, Rosalie, sa semme, & Caladon, seur fils, sondèrent, le 14 des calendes de Mai de l'an 1007, l'Abbave de Saint-Laon de Thouars. Voy. Gallia Christiana, tom. II.

Guillaume Achard, Sire de la Motte, sut l'un des Seigneurs qui signèrent, le 6 des nones (2 Mars) 1096, l'acte de la restitution d'une partie de l'Isle d'Oléron, saite à Guillaume, Duc de Guyenne, Comte de Poitou, par Ebles de Chastellaillon. L'an 1124, & sous le pontisicat de Gilbert, Évêque de Poi-

tiers, un Pierre Achard fouscrivit l'acte de la fondation de l'Abbaye de Trifai en Poitou, de l'Ordre de Citeaux, filiation de celle de Pontigny. Quelques-uns prétendent que cette Abbaye ne sut sondée qu'en 1142 ou 1145. Voyez Gallia Christiana, tom. II, p. 423.

Guillaume IX, Duc de Guyenne, Comte de Poitou, étant décédé le 10 Février 1126, fon corps fut inhumé dans l'Abbaye de Moutierneuf à Poitiers; & l'acte de fon inhumation fut figné par Guillaume, Évêque de Poitiers; Wulgrin II, Comte d'Angoulême; Émeric, Vicomte de Thouars; Robert le Bourguignon; Raoul Achard, connu parmi la Noblesse distinguée de Poitiers, dit le Comte de Boulainvilliers, dans son État historique de la France, fait sur les Mémoires des Intendans, tom. V, p. 339; & par Guillaume d'Aspremont. Voyez Besly,

Histoire de Poitou, p. 129.

Pierre Achard, Gouverneur de Poitiers. fit bâtir dans cette ville une Porte qui subsisse encore fous le nom de la Porte Achard. Les mémoires domestiques disent qu'il avoit époufé Elizabeth Raymond. Quelques-uns prétendent que ce Pierre Achard étoit frère d'Achard, appelé Jean dans quelques mémoires, lequel étoit Évêque d'Avranches dans le douzième siècle. Ce Prélat étoit natif du Comté de Domfront en Normandie, ce qui l'a fait croire Anglois, parce que la Normandie étoit alors foumife au Roi d'Angleterre. Il avoit été Chanoine Régulier de Saint-Augustin, & fut le deuxième Abbé de Saint-Victorlez-Paris. Il fuccéda à Guildouin en 1155, & fut élevé fur le Siége de l'Eglife d'Avranches en 1162, après la mort de Herbert. Achard eut beaucoup de part à la bienveillance de Henri II, Roi d'Angleterre, & iI fut le parrain d'Aliénor, fille de ce Prince, depuis femme d'Alfonse IX, Roi de Castille. Il mourut le 29 Mars 1172, & sut enterré dans l'Eglife de la Sainte-Trinité de l'Abbaye de la Luzerne au Diocèfe d'Avranches. On y voit cette épitaphe: Hic jacet Achardus, Episcopus, cujus charitate ditata est paupertas nostra. On trouve dans le livre des Abbés de Saint-Vistor cette inscription en vers:

Hujus oliva domús, Anglorum gloria cleri, Jampridem dignus cælesti luce foveri; Fælix Achardus, slorens ætate fenili, Præsul Abrincensis ex hoc signatur ovili.

Et on a de ce Prélat divers ouvrages, entr'autres : De divisione animæ, de Sanctá Trinitate, de tentatione Domini in deserto; & une Histoire de la vie de Saint Gézelin.

Moreri, au mot ACHARD.

Un Chevalier Achard fut envoyé à Bordeaux en 1202 à la tête d'une Compagnie de cent archers, ou gens d'armes, selon Dupleix, p. 537; c'étoit un posle sort honorable dans ce tems là. On le dit fils de Pierre Achard, Gouverneur de Poitiers, dont on vient de parler; & on lui donne pour femme la fille unique du Seigneur de Pommiers, duquel il prit les armes, qui sont trois étoiles. Quelques uns lui donnent pour fils:

OLIVIER ACHARD-DE-POMMIERS, duquel def-

cendent les Seigneurs de ce nom.

Robert Achard, compris, dans un rôle arrété le 14 Juin 1294, au rang des Vicomtes désignés par Edouard I, Roi d'Angleterre, pour passer en Gascogne au service de ce Prince dans la guerre qui s'étoit allumée l'année précédente entre lui & le Roi de France Philippe IV, dit LE Bel, & laquelle fut terminée heureusement par Raoul de Clermont, dit de Nesle, Connétable de France, après la défaite des Anglois à deux reprifes, & leur avoir enlevé la ville de Bordeaux & plusieurs autres Places.

On lit dans un titre de l'Abbaye d'Orbeftier, du Lundi avant les Cendres de l'an 1348 : Nomina Nobilium qui tenentur residentiam in Castro Thalomon annis singulis....; scilicèt Helias Achardy, per tres menses sequentes continuos, hæredesque Gumberti de Mothá per quindecim dies continuos tenentur facere residentiam in Castro de

Thalomon, &c.

Marguerite, déguerpie de Guillaume

ACHARD-VARLET.

Le nom d'Achard est encore porté par différentes familles du Royaume, tant en Dauphiné, qu'en Normandie & en Guyenne.

Quant à celle dont il est ici question, son origine est des plus anciennes: elle est sortie des anciens Princes de Montpellier, (de la même race dont étoit le bienheureux Saint Roch), felon les provisions de la charge de Lieutenant de Roi en Bourgogne, au Département de l'Autunois, de l'Auxois, & de l'Auxerrois, données par le seu Roi Louis XIV à Pierre Jounart-Tison, Marquis d'Argence, le 14 Septembre 1710, dans lesquelles il est dit, qu'il n'y a point de samilles qui aient prodigué plus généreusement sa vie &

fes biens pour l'Etat.

Cette Maison s'est divisée en diverses branches, sçavoir: des Seigneurs de Pommiers, de Vesac, & Desogers, ou des Augiers, de Sufferte, d'Argence, de la Brangelie, de Balauzac, de Légé, de Champagné & des Houlmes, dont quelques-unes font actuellement éteintes. La plupart de ces branches portent aujourd'hui le nom de Joumart, en vertu d'une substitution; & celle d'Argence a ajoûté au nom de Joumart, celui de Tifond'Argence par une autre substitution.

I. Nous avons remarqué ci-desfus qu'A-CHARD, que l'on dit fils de PIERRE ACHARD, Gouverneur de Poitiers, épousa une fille du Seigneur de Pommiers. Cet Achard, qualifié Chevalier, fut envoyé à Bordeaux en 1202, à la tête d'une Compagnie de cent archers, felon Dupleix. On présume, d'après cet au-

teur, que,

II. PIERRE ACHARD, Seigneur de Pommiers, étoit son fils. Celui-ci est compris au nombre des Chevaliers qui suivirent en 1214 Philippe Auguste, Roi de France, dans la guerre qu'il eut contre l'Empereur Отном IV, & se trouva avec lui à la bataille de Bouvines, gagnée le 27 Juillet de cette année par ce Monarque sur cet Empereur.

III. OLIVIER ACHARD, Seigneur de Pommiers, pouvoit être fils de Pierre; il soufcrivit en 1269 l'acte de l'accord fait entre Alphonse de France, Comte de Poitiers, & l'Evêque d'Agen. Gallia Christiana, p. 434. On lui donne pour semme une Demoiselle

de Grailly.

IV. Louis Achard, Seigneur de Pommiers, suivoit en 1345 le parti d'EDOUARD III, Roi d'Angleterre, contre JEAN de France, Duc de Normandie, & se distingua à la bataille de Poitiers le 19 Septembre 1356; il passa en Espagne avec Edouard, Prince de Galles, surnommé le Noir, felon l'auteur de l'Histoire de Charles V, p. 918; lequel rapporte les noms des Seigneurs qui accompagnèrent le Prince de Galles en ce voyage l'an 1369; ces Seigneurs étoient le Captal de Buch, les Sires de Pons & de Parthenay, les Comtes d'Armagnac, de Périgord & de Mucidan, le Sire d'Albret, le Seigneur de Pommiers, & ses frères, dits Achards, ceux de l'Esparre & de Curton; on lui donne pour semme Livie, fille du Sei-

gneur de Fronsac.

V. Charles Achard, Seigneur de Pommiers, fils de Louis Achard, fit hommage de sa Seigneurie de Pommiers, à EDOUARD, Prince de Galles, comme Duc de Guyenne en 1373. Il accompagna le Roi Charles VI au voyage de Flandres, & fut l'un des Chevaliers qui restèrent auprès de ce Prince pour fa garde pendant la bataille donnée à Rofebecq, entre Ypres & Courtray, le 27 Novembre 1282, où les Flamands, qui s'étoient revoltés contre leur Comte, furent défaits par les François. L'Abbé le Laboureur, dans fon Histoire de Charles VI, p. 60, dit qu'il ne resta auprès de la personne du Roi, pour sa garde, que l'élite des plus braves, & des plus renommés Chevaliers de ce tems, scavoir: Messire Raoul de Renneval, le Begue de Villaines, le Sire de Pommiers, le Vicomte d'Acy, Messire Guy le Baveux, & Messire Enguerrand de Heudin, tout le reste de l'armée ayant mis pied à terre. La femme de CHARLES ACHARD fut, selon un mémoire domestique, une Demoiselle de la Maison de Cadillac, laquelle le rendit père de

1. Pierre Achard, Co-Seigneur de Pommiers, auteur des Seigneurs de Verac, qui sub-

fistent encore;

2. Et de Jacques Achard, aussi Co-Seigneur de Pommiers, qui suit.

VI. Jacques Achard, Co-Seigneur, ou Seigneur en partie de Pommiers, servit utilement dans les guerres de son tems. Il se trouva au siège d'Orléans sous le Comte de Dunois, & il y périt malheureusement sous le pont de cette ville, où il se noya dans une sortie que ce Comte sit sur les Anglois le 6 Mai 1429. Dès l'an 1415, il avoit été marié avec Jeanne Joumart, Dame de Susserte, issue d'une ancienne Maison, sœur & héritière d'Audouin Joumart, Seigneur de Susserte, & d'Yvonne de Creyssac.

VII. Audouin Joumart, se voyant sans ensans, sit son testament le 20 Décembre 1441 en saveur de sa sœur, & l'institua son héritière dans tous ses biens, & lui substitua Audouin Achard, son neveu & silleul, à condition de prendre le nom & les armes de Joumart, lesquelles étoient d'azur à trois annelets d'or, posés 2 & 1; & à son désaut, Pierre son frère ainé. Il paroit que de ce ma-

riage il n'y eut que ces deux enfans :

 PIERRE ACHARD, qui étoit l'aîné, continua la possérité des Seigneurs de Pommiers en partie, d'où sont sortis les Seigneurs des Augiers, qui subsissent encore dans le Bordelois.

2. AUDOUIN ACHARD, surnommé JOUMART, qui continua la postérité sous le nom de

JOUMART.

VIII. Audouin Achard, Damoifeau, prit le nom & les armes de Joumart, en vertu de la substitution de son oncle, & sut Seigneur de Sufferte, de la Borde, de Légé & de la Brangelie. Il fut présenté par sa mère au Sire de Pons, Jacques, Seigneur de Pons & de Riberac, pour son vassal, le 12 Août 1446. Le Roi Charles VI & Pierre, IIe du nom, Duc de Bretagne, ayant confisqué les biens d'Au-DOUIN JOUMART, fon oncle maternel, lui donnèrent, & à Jeanne Joumant sa mère, la confiscation de ces biens en 1451; & le 8 Août 1452, il fit hommage le 5 Mars 1464 à Alain, Sire d'Albret, pour l'hôtel noble fitué au Bourg de Vaussing, & qu'il tenoit de lui sous le titre d'achat d'une paire de gants blancs, & le 14 Octobre suivant il eut soussrance d'un an pour faire les foi & hommage qu'il lui devoit pour ce qu'il tenoit de lui en fief, à caufe de fa Châtellenie de Montpaon.

Audouin Achard-Joumart avoit épousé, le 10 Octobre 1450, Noble Agnès Jaubert, fille de Noble Bernard Jaubert, Damoifeau, Seigneur de Montagrier, d'Allemans & Montardy. Il mourut avant le 6 Mai 1492; les enfans fortis de cette alliance furent:

1. Bernard Joumart-Achard, dit le Vieux, Seigneur de Sufferte, qui a continué la

poslérité;

 Bernard Joumart-Achard, furnommé le Jeune, Seigneur de Sufferte en partie, qui transigea le 6 Décembre 1513 sur le partage des successions de ses père & mère avec Charles Joumart, son frère;

3. Charles Joumant-Achard, Seigneur de

Fargès, vivant en 1513;

 PIERRE JOUMART-ACHARD, Eccléfiastique, présens aux articles du mariage de Jacques Joumart, son neveu, le 12 Décembre 1510;

5. MARIE JOUMART-ACHARD, Dame en partie de Sufferte, mariée, avant le 28 Août 1487, avec Jean Gombaut, Ecuyer, Seigneur de l'Efcardiere en Fronfadois, & qui vivoit encore avec lui le 23 Mai 1501;

6. Et JEANNE JOUMART-ACHARD, vivante le 23 Mai 1501, & morte avant le 6 Décem-

bre 1513.

IX. BERNARD JOEMART, furnommé le Vicux,

Damoiseau, Seigneur de Sufferte, de Chournia & de la Brangelie, fit un accord le 21 Mai 1488 avec Marie Joumant, fa fœur aînée; transigea avec sa mère & avec ses srères & fœurs au fujet de la fuccession paternelle le 6 Mai 1492; fit son testament le 20 Décembre 1507, & assista au contrat de mariage de Jean de la Cropte, Seigneur de Chassaignes. Il fut marié deux sois; la première, par contrat du 22 Septembre 1477, avec Françoise de la Porte, morte fans enfans, fille d'Alain, Ecuyer, Seigneur de Luzignac en Périgord, & d'Agnès de Plederan, Dame de Champnières en Limousin; la seconde, par autre contrat du 4 Avril 1479, avec Catherine d'Ayts, fille de Bertrand, Seigneur de la Feuillade, & de Louise Dumesnil. De ce fecond mariage fortirent:

1. Jacques Joumart, Ecuyer, Seigneur de Sufferte, de Loirat & de Fougerat, auteur de la branche des Seigneurs de Sufferte, & des Marquis d'Argence, fubstitués au nom de Tifon-d'Argence, qui existent encore;

2. Jean Joumart Achard, Ecclésiastique;

3. Jean Joumart-des-Achards, Seigneur de la Brangelie, qui fuit;

4. Armoise Journart, femme de Jean de Montferrand, Seigneur de Bellegarde;

5. Et Morelle Joumart, morte fans enfans du Seigneur de Puyregnier fon mari.

X. Jean Joumant-des-Achans, Seigneur de la Brangelie, de Sufferte en partie, de la Double & des Houlmes, partagea le premier dimanche du mois de Juin 1511, avec JACQUES Joumant, Seigneur de Sufferte, son frère aîné; fit fon testament le 14 Avril 1534, & mourut le 28 Avril 1542. Il avoit été marié en premières noces, par contrat du 27 Avril 1516, avec Gilberte de la Cropte-de-Languais, vivante en 1527, fille puinée de François de la Cropte, Vicomte de Languais, & de Marguerite de Roffignac; Gilberte de la Cropte-de-Languais étoit de la même Maifon, & parente, du quatrième au neuvième dégré, d'Uranie de la Cropte-de-Beauvais, Comtesse de Marennes en Saintonge; mariée le 17 Décembre 1682 à Louis-Thomas de Savoye, Comte de Soissons, Duc de Carignan. Jean Joumant-des-Achands épousa en fecondes noces Marguerite de Vaux, Dame des Houlmes, morte avant le 2 Octobre 1533. Du premier mariage vint :

1. Jacques Joumant-des-Achands, Seigneur de Sufferte, qui a continué la postérité.

Et du second mariage fortirent:

2. François Joumart-des Achards, Seigneur de Champagné & de la Gellerie, Chevalier de l'Ordre du Roi, qui de fon mariage avec Marguerite Jaubert de Cumont, laquelle étoit veuve le 5 Octobre 1583, laissa:

MARGUERITE JOUMART-DES-ACHARDS, mariée par contrat du 5 Octobre 1583 à Jean Bouchard, Ecuyer, Seigneur de Plausson, qui sit son testament le 12 Juin

 Annet Joumart-des-Achards, Ecuyer, Seigneur des Houlmes, vivant le 23 Mars 1561. Il époufa Louife de la Place-de-Tor-

fac, & en eut:

GASPARD JOUMART-DES-ACHARDS, Ecuyer, Seigneur des Houlmes, de Mafpoitevin, & en partie de Saint-Méard, de Drouné & de Sallebeuf, vivant le 5 Octobre 1583; de Michelle Bouchard d'Aubeterre, sa femme, fille de Mery Bouchard d'Aubeterre, Seigneur de Monchaude, & de Renée Gillier, il laissa:

Philippe Joumart-des-Achards, mariée par contrat du 24 Août 1588, à Antoine de Chabans, Seigneur de Chabans, de Menefplez & de la Chapelle-Fauchier, lequel testa le 15 Mai 1608.

4. Honorette Joumart-des-Achards, vivante le 2 Octobre 1533.

X1. Jacques Joumant-des-Achards, Ecuyer, Seigneur de Sufferte, dela Brangelie & de Légé, épousa par contrat du 25 Novembre 1544, Catherine de Montardy, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Lascoux, Co-Seigneur de Montagrier, & de Marguerite de Salagnac; & fitson testament le 8 Janvier 1554. Il avoit eu de Catherine de Montardy, sa semme:

- 1. Poncet Joumant-des-Achards, Seigneur de Sufferte, qui suit;
- 2. NICOLAS JOUNART-DES-ACHARDS;
- 3. Et Marguerite Joumant-des-Achards.

XII. Poncet Joumart - Des - Achards, Ecuyer, Seigneur de Sufferte & de la Brangelie, Vicomte de la Double, de Loirat & de Fougerat; Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine & Gouverneur du Château-Trompette de Bordeaux, fut institué héritier de fon père par son tessament du 8 Janvier 1554. Il signala sa valeur à la bataille de Coutras le 20 Octobre 1587, pour le parti Catholique contre les Huguenots; sit son tessament le 11 Avril 1590, & sut sait Gouverneur du Château-Trompette le premier

Octobre fuivant. Il avoit épousé, par contrat du premier Octobre 1574, Louise de Chabans, fille de Pierre de Chabans, Seigneur de Menesplez, de Lavignac, & en partie de la Chapelle-Fauchier; Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant de la Compagnie de cinquante hommes d'armes des Ordonnances de Sa Majesté, commandée par M. de Sanssac, son beau-srère, & de Louise Prevôt de Sanssac; de cette alliance il avoit eu:

- Antoine Joumart-bes-Achards, Seigneur de la Brangelie, qui fuit;
- 2. François Jounart-des-Achards;
- 3. Louise Joumant-des-Achards;
- Et Catherine Joumant-des-Achards, tous nommés dans le testament de leur père, du 11 Avril 1590.

XIII. ANTOINE JOUMART - DES - ACHARDS, Chevalier, Seigneur de la Brangelie, Vicomte de Légé & de la Double, Maréchal des Camps & Armées de Sa Majesté, épousa, par contrat du 16 Février 1616, Louise Pasquier, fille de Nicolas Pasquier, Ecuyer, Seigneur de la Prévôté de Mincy, de Gemus, & de la Madelene, près de Paris, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, & de Susanne de Brémont d'Ars, Dame de la Baronnie de Balenzac en Saintonge; & il avoit eu de cette alliance:

- GASPARD JOUMART-DES-ACHARDS, Seigneur & Vicomie de Légé, Maréchal de Camp des Armées du Roi, tué à l'affaire de Caftel-Jaloux;
- 2. NICOLAS JOUMART-DES-ACHARDS, Scigneur de la Brangelie, qui fuit;
- 3. Antoine Joumant-des-Achands, Vicomte de Légé, tué au Mas d'Agénois;
- Henriette Joumant-des-Achards, Abbesse de l'Abbaye d'Aubeterre en Angoumois, de l'Ordre de Citeaux;
- 5. Et Jeanne Joumart-des-Achards, mariée, par contrat du 24 Février 1642, avec Jean-François de Beyrac, Seigneur de Tayac, de Malmoissons & de la Pomarede, fils de Claude de Beyrac, Co-Seigneur de Tayac, de Castels & de Meirals, & de Catherine de Saillans. Il sit son testament le 9 Août 1661, & Jeanne Joumart étoit veuve de lui le 15 Mars 1668.

XIV. NICOLAS JOUMART - DES - ACHARDS, Chevalier, Seigneur de la Brangelie, de Légé, de Mesne, de la Borde & de Balauzac; Vicomte de la Double; sait Colonel d'un Régiment d'Infanterie, par commission du 23 Mai 1646, sit son testament le 30 Mai 1674.

Il avoit épousé, par contrat du 14 Septembre 1639, Claire de Chabans, fille de Louis de Chabans, Chevalier, Baron de Chabans & de Mesne, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & privé, Gouverneur de la ville de Sainte-Foy, & Ambassadeur à Venise, & de Susanne Guillard de l'Epicheliere; elle tiroit son extraction par Marie de Béthune, sa bisayeule maternelle, des Maisons les plus illustres d'Angleterre & de France; il en eut:

- Antoine-Henri Joumart-des-Achards, Vicomte de la Brangelie, qui a continué la postérité;
- Henri Joumart-des-Achards, Chevalier, Seigneur de Légé, mort après le 30 Mai 1674 dans l'Isle de la Martinique, servant en qualité d'Officier dans la Marine;
- 3. Geoffroy Joumart-des-Achards, Vicomte de Légé, marié à Marguerite de Fayolles de Mellet, fille de Philippe de Fayolles de Mellet, Marquis de Neuvie, & de Louise de Tailleser-de-Barrière-de-Mauriac, dont les Vicomtes de ce nom qui existent encore, & dont est fortie Marie-Antoinette Joumart-des-Achards, veuve de François-Isaac de la Cropte, Marquis de Bourzac depuis le 31 Juillet 1758, srère aîné de seu Jean-François de la Cropte de Bourzae, Evêque de Noyon, Comte & Pair de France;
- 4. Pierre Joumant-des-Achards;
- François Joumart-des-Achards;
   Louis Joumart-des-Achards, tous nommés dans le testament de leur père, du 30 Mai
- Et Julie Joumart-des-Achards, Religieuse de l'Ordre de Citeaux dans l'Abbaye d'Aubeterre en Angoumois.

XV. Antoine - Henri Joumant - Des -ACHARDS, Vicomte de la Brangelie, de Balauzac, de Légé, de Remignac & de Papalis, fervit pendant l'espace de vingt-deux ans en qualité de Colonel, & fit son tessament en 1701. Il avoit été marié par contrat du 1er Août 1667, avec Angélique de Taillefer-de-Barrière, fille de François de Taillefer-de-Barrière, Chevalier, Seigneur de Mauriac, & de Marie du Marcheis: elle étoit tante de Marguerite de Taillefer, semme de Gabriel de Taleyrand de Périgord, & ayeule de Gabriel-Marie, Comte de Taleyrand, Prince de Chalais, Grand d'Espagne de la première classe. Antoine Joumant - DES -Achards eut de son mariage :

1. Hélie-François Joumart-des-Achards, Comte de la Brangelie, Baron de Balauzac, marié avec Hippolyte-Angèle de Beaumont-Gibaud, sœur de seu Léon-de-Beaumont, Evêque de Saintes, & cinquième fille de Henri de Beaumont-Gibaud, Seigneur de Saint-Germain-du-Sault, de Juignac, de la Brissetière & d'Eschillais, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & de Marie de Salignac, sœur de seu M. l'Archevêque de Cambrai, & fille de Pons de Salignac, Comte de Fénélon, & d'Y-sabeau d'Esparbez, fille de François d'Esparbez-Bouchard-d'Aubeterre, Marquis d'Aubeterre, Maréchal de France, dont la postérité est éteinte;

 Réné Joumart-des-Achards, Eccléfiastique;
 Louis Joumart-des-Achards, Baron de Balauzac, dont la postérité existe;

4. Jean Joumart-des-Achards, Vicomte de la Brangelie, qui fuit;

5. GABRIEL JOUMART-DES-ACHARDS, Eccléfiaftique;

6. Et Louise Joumart-des-Achards, morte fille.

XVI. JEAN JOUMART-DES-ACHARDS, Chevalier, Seigneur, Vicomte de la Brangelie, Capitaine au Régiment de Normandie, épousa par contrat du 8 Juin 1715, Marie-Charlotte de Villars, Baronne de la Motte-Landeron, fille de Pierre de Villars, Chevalier, Seigneur de Soudet & de la Faucherie, & de Marie-Anne de Saint-Jean-de-la-Fillolie: elle tiroit son extraction par Jean-Louis, dernier Marquis de Saluces, fon quatrième ayeul maternel, des Maisons d'Auvergne, de Bar, de Bourgogne - Palatin, Chalon de Savoye, de Sicile, & autres Maifons des plus illustres. Jean Joumant-des-Achards transigea, le 4 Novembre 1716, au fujet de la succession de son beau-père, & le 7 Avril 1729 au sujet de celle de sa belle-mère, avec Nicolas de Villars, Chevalier, Seigneur de la Fillolie, & avec Gabriel de Villars, Ecuyer, Prêtre & Dosteur en Théologie, ses beaux-frères. Les ensans nés de ce mariage

1. Louis Joumart-des-Achards, mort à l'âge de dix-fept ans, étant dans la Marine;

 Joseph Joumart-Des-Achards, qui fervit dans le Régiment de Vexin, fous le Comte de Raymond, fon parent, & mourut aussi à l'âge de dix-fept ans;

 Angélique - Gabrielle Joumant - Des -Achards, Baronne de la Motte-Landeron, mariée par contrat du 18 Février 1738, & veuve de François-Alexandre de Galard de Béarn, Chevalier, Seigneur de Nadaillac, d'Argentines & de Soudet.Voy. à GALARD DE BÉARN, DE BRASSAC, fa postérité;

 Louise Joumant - des - Achards, morte ayant le voile blanc;

5. Marie-Louise Joumant-des-Achards;

 Et Anne-Françoise Joumant-des-Achards, toures deux Religieuses à la Visitation de la Rochesoucauld, où cette dernière est Supérieure depuis 1761.

Achard porte: coupé, le chef d'argent, à trois doubles triangles de fable, posés deux & un; & la pointe aussi d'argent, à trois

fasces de gueules.

Et Jounart-des-Achards-la-Brangelie: écartelé, aux 1 & 4, d'azur, à trois étoiles d'or, posées deux & une, aux 2 & 3 d'azur, à trois besans d'or, posés deux & un.

ACHARD: d'argent, à trois fasces de gueules, surmontées de trois delta de sable, 2 & 1, entrelassés s'un dans l'autre.

ACHARD, Seigneur des Mortiers de Saint-Auvieux: d'azur, au lion d'or, armé & lampassé de gueules, & deux fasces de même, brochantes sur le tout.

ACHARD-DUPIN, Sieur d'Hautenoë & des Aulnis, famille de Normandie, Généralité d'Alençon maintenue dans fa noblesse le 2 Août 1666.

REGNON ACHARD épousa en 1477 Jaquette de Lezay.

François Achard, Sieur Dupin, fut reçu Chevalier de Malte le 17 Décembre 1647.

Les armes: d'azur, au lion d'argent, à deux fasces de gueules alaisées, brochant fur le tout.

ACHARD-FERRUS, en Dauphiné: de gueules, à trois heaumes d'argent, grillés & embellis d'or, 2 & 1.

ACHÉ DE MARBEUF, en Normandie, ancienne noblesse distinguée par ses alliances & ses services, qui remonte par filiation suivie à

I. ÉTUDES D'ACHÉ, Chevalier, Seigneur de Beuzeral, marié à Jeanne Mauvoisin, laquelle étant veuve au mois de Juillet 1423, sournit au Roi son aveu de la Terre & Seigneurie de Serquigny, qui lui étoit échue par la mort de Guillaume Mauvoisin & de Noble Dame Madame Isabeau d'Harcourt, ses père & mère. Elle eut de son mariage:

II. JEAN D'ACHÉ, Ier du nom, Écuyer, Sei-

gneur de Beuzeral, qui épousa Marie Tournebu, Dame de Marbeuf, près d'Evreux. De cette alliance vint:

III. Simon d'Aché, Écuyer, Seigneur de Serquigny & de Beuzeral, qui étoit marié, en 1466, à Catherine de Courtenay, fille de Jean de Courtenay, Chevalier, Seigneur de Bléneau Champignelle, &c., & de Cathe-

rine de l'Hôpital, dont:

IV. JEAN D'ACHÉ, IIº du nom, Écuyer, Seigneur de Serquigny & de Marbeuf, qui fit hommage au Roi en fa Chambre des Comptes de Paris, le 25 Mai 1487, tant à cause des Fiess, Terres & Seigneuries de Marbeuf, de Fumechon & de la Barre, mouvante du Comté de Beaumont-le-Roger, que pour la Seigneurie de Villequier, mouvante du Vicomté de Caudebec, & pour celle de Bliquetuit, mouvante du Vicomté de Pont-Audemer. Il obtint des Lettres Royaux, le 22 Juin 1496, pour rentrer, par droit de lignage, dans la possession de la Châtellenie de Beaumesnil, que Jean de Tournebu, son grand oncle, avoit donnée en 1458 à Jean de Lorraine, pour l'unir à perpétuité à son Comté d'Harcourt, contre laquelle convention, son neveu le Duc de Lorraine l'avoit transportée à Jean, Bâtard de Vaudemont, son oncle, pour le prix de 2000 écus d'or. Il avoit épousé, par accord du 24 Septembre 1489, Louise de Dreux, fille de Noble Seigneur Gauvain de Dreux, Chevalier, Seigneur de Muzi, de Louïe, &c., & de Marguerite de Fourneaux. De ce mariage vint :

V. Charles d'Aché, Chevalier, Seigneur de Serquigny & de Marbeuf, Pannetier du Roi François I. « Il obtint des Lettres de relief d'adresse, le 10 Février 1535, par lesquelles le Roi renvoya au Parlement de Rouen, le jugement du procès qu'il avoit, comme héritier de Louise de Dreux, sa mère, contre le Seigneur de Beu & la Vicomtesse d'Assy, à cause du partage, qu'il leur demandoit dans la fuccession de Catherine de Dreux, sa tante, Dame d'Esneval, femme de Louis de Brezé, Comte de Maulévrier, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Grand-Sénéchal de Normandie. » Il avoit époufé, le 22 Avril 1524, Marguerite de Vaffy, fille de Philippe de Vaffy, Vicomte hérédital de Fontenay-le-Marmion, Seigneur de la Quaife, &c., & de Jeanne de

Rupierre, dont fortit:

VI. JEAN D'ACHÉ, IIIº du nom, Seigneur de Serquigny & de Marbeuf, Écuyer ordinaire d'Écurie du Roi, par Lettres du 27 Mai 1567, Capitaine du Château de Tancarville, l'an 1590, avoit épousé, le 19 Février 1546, Renée le Conte, fille de Noble & puisfant Seigneur Charles le Conte, Seigneur & Baron de Nonant, & de Catherine d'Amfreville. Il en eut:

VII. GILLES D'ACHÉ, ÉCUYET, Seigneur de Fontenay & d'Azeville, qui sut Lieutenant de la Compagnie de Gendarmes du Seigneur de Fervaques, en 1594, & avoit épousé, par contrat du 17 Juillet en 1583, Madeleine de Mailloe, fille & héritière de Noble & puissant Seigneur Jacques de Mailloe, Seigneur du Mont de la Vigne, & de Françoise de Créquy, « sa veuve, remariée alors avec haut & puissant Seigneur Messire Georges de Mathan, Baron de Saint-Ouen, Chevalier de l'Ordre du Roi. » Leurs ensans surent:

1. JACQUES, qui suit;

2. François, Seigneur du Hommet;

3. Et ROBERT D'ACHÉ, Seigneur de Fontenay, « auxquels ladite Madeleine de Mailloc, leur mère, donna le partage, le 19 Mars 1617, dans les biens qui leur étoient échus par la mort de leur père. »

VIII. JACQUES D'ACHÉ, ÉCUYET, Seigneur de Marbeuf, épousa le 14 Juin 1616 Marguerite de la Luzerne, fille de Pierre de la Luzerne, Écuyer, Seigneur de Brévant, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur du Mont-Saint-Michel, dont vint:

IX. Gabriel d'Aché, ler du nom, Écuyer, Seigneur de Saint-Aubin & de Marbeuf, marié le 6 Septembre 1667 à Catherine de Baudry, fille de Hamon de Baudry, Écuyer, Seigneur de Piencourt, & de Charlotte de la Motte de laquelle il a eu:

Pierre-François-Placide, qui fuit; & entr'autres fœurs,

MARIE-ANNE-D'ACHÉ, reçue à Saint-Cyr, le 10 Décembre 1686, fur fes titres de Noblesse, produits alors pour sa réception.

X. PIERRE - FRANÇOIS - PLACIDE D'ACHÉ, Écuyer, Seigneur de Marbeuf, reçu Page du Roi en fa Grande-Ecurie, le 1er Avril 1686, épousa le 20 Mai 1694, Anne du Rolet, fille de François du Rolet, Seigneur de Normanville, Gouverneur de Louviers, & Lieutenant de Roi des Ville & Château de Caën, dont:

GABRIEL, qui fuit;

Louis d'Aché, qui réfidait, avec son frère en la Paroisse de Saint-Denis à Evreux.

X1. « GABRIELD'ACHÉ, IIº du nom, Ecuyer, Seigneur de Marbeuf, a été Capitaine au Régiment des Vaisseaux. Nous ignorons sa

postérité, saute de mémoire. »

« De la même maison est N... D'Aché de Marbeuf, Ches-d'Escadre de la promotion de 1756, en prenant le commandement de l'Escadre qui a été aux Indes, ensuite nommé Lieutenant-Général des armées navales en 1761, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis en 1766, Ha pour neveu le Marquis de Marbeuf, marié à Demoiselle N... Michel, fille de seu M. Michel de Nantes, un des Directeurs de la Compagnie des Indes, dont des ensans. C'est tout ce que nous savons de cette Maison, saute d'instruction. »

Les armes: chevronné d'or & de gueules, de six pièces (Article extrait de l'Armorial de France, reg. I, part. 1, pag. 6 & suiv.).

ACHÉ, Seigneur de Mesnivilté, en Normandie, Généralité de Caën: d'azur, à une fasce d'argent, accompagnée de trois écussons d'or, deux en chef & un en pointe ll y a plusieurs familles de ce nom, qui portent mêmes armes.

ACHÉ (D'), Sieur d'Esterville, Bretteville, Rouveron, au Diocese de Bayeux, en Normandie, Généralité de Caën: d'or, à deux chevrons de gueules, à la pointe de même.

ACHER, en Auvergne: de gueules, à deux haches adoffées d'or.

ACHER (D'), Sieur de la Neufville, Election de Bayeux. Porte: d'azur à la fasce d'argent, accompagné de trois écussons d'or, deux en chef & un en pointe.

\* ACHERES, Seigneurie dans le Gâtinois François, unie à la Baronnie de Rougemont, fous le nom de Baronnie d'Acheres, par Lettres-Patentes du 28 Juillet 1626, registrées le 8 Novembre suivant. Il y eut dans la fuite une autre union de la même Baronnie d'Acheres, à la Baronnie de la Chapellela-Reine, sous le titre de Marquisat, par Lettres-Patentes du mois d'Avril 1680, registrées le 18 Décembre suivant, en faveur de

Jean-Pierre d'Argouges. Voy. ARGOU-GES.

ACHEU, Seigneur de Saint-Maximiliende-Plovich, en Normandie, Généralité de Rouen: parti d'argent, le premier chargé d'une croix ancrée de fable, & le second d'une aigle éployée, & à deux têtes de même.

ACHEU, en Picardie: mêmes armes.

ACHEU-CALONNE, en Bourgogne: d'argent, à l'aigle de fable.

ACHEY, Maison connue, il y a plus de 500 ans, au comté de Bourgogne. Elle est une des plus illustrées par fes alliances avec les Maisons de Vienne, de Beaussremont, de Gramont, de Poitiers, &c. & par les premières dignités de l'Eglife & de l'épée. Voy. pour la généalogie, l'Histoire du Comté de

Bourgogne, par M. Dunod.

MARGUERITE-ETIENNETTE D'ACHEY, Dame & Comtesse de Remiremont, sut mariée le 30 Avril 1701 avec Etienne Damas, Chevalier, Seigneur, Comte de Crux en Nivernois, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Dauphin, étranger, dont elle est restée veuve depuis le 29 du mois de Juin 1721. Elle mourut le 2 Avril 1743, âgée de 63 ans, laissant deux garçons & deux filles. Voy. le Mercure de France du mois de Juin 1743, pages 1238 & 1239.

Les armes: de gueules à deux haches d'armes d'or, mises en pal, & adossées.

ACHIER, en Dauphiné: d'or à la tour ouverte, donjonnée de gueules, maçonnée & hercée de sable, sommée de deux hallebardes ou haches d'azur.

ACHILLY, en Dauphiné: de gueules, au sanglier de sable.

ACHY, en Dauphiné: de gueules, à trois chevrons d'argent.

ACHY, Terre qui est un Fief qui relève de l'Evêché de Beauvais, qui vaut environ 7000 livres de rentes. Il est situé à deux lieues & demie de Beauvais sur la rivière du Terrai.

ACIER, en Auvergne: d'or, à la tour crenelée de gueules.

'ACIER, en Querci: une branche de Ri-CARD-GOURDON qui avoit la Seigneurie d'Acier, portoit pour armes: écartelé, aux 1 &4, d'azur, à trois étoiles d'or mises en pal; aux 2 & 3, d'or à trois bandes de gueules, qui est Ricard.

La Terre d'Acier appartenoit depuis longtems à la Maison de Ricard, une des plus

anciennes du Languedoc.

JEAN RICARD, troisième fils de PIERRE Ricard, Seigneur de Gourdon, fit la branche d'Acier en épousant Catherine du Bos, Dame d'Acier, fille d'Auger du Bos, Seigneur d'A-

cier en Querci.

Jacques Ricard, fils aîné de Jean, fut Grand-Ecuyer de France. Il n'eut point d'enfans de fa première semine Catherine d'Archiac; & de sa seconde Françoise de la Queille, il eut François, mort sans possérité des blesfures qu'il reçut à la bataille de Cerisolles en 1544. Il avoit épousé Louise d'Estampes, Dame de la Ferté-Nabert, fille unique de Claude d'Estampes & d'Anne Robertet.

JEANNE, sa sœur, devenue héritière de son srère, en épousant Charles de Crussol, Vicomte d'Uzès, lui apporta la Terre d'Acier qui resta aux ensans qu'elle eut de ce premier mariage; car après la mort du Vicomte d'Uzès, elle se remaria à Jean-Philippe Rhingrave. Voy. le P. Anselme, tom. 111, p.768.

ACIGNÉ, Seigneur de Grandbois, de Kernabat, de Carnavalet, en Bretagne: d'hermines, à une fasce alaisée de gueules, chargée de trois sleurs-de-lys d'or.

- \* ACIGNÉ, Terre en Bretagne que Judith, Dame d'Acigné, porta à son mari Charles II de Cossé, Maréchal de France. Elle sut le partage de leur second sils Charles, en saveur duquel elle sut érigée en Marquisat par Lettres du mois de Juillet 1609, enregistrées le 7 Juin suivant. Charles étant mort sans possérité, ce Marquisat retourna à son srère François, Duc de Brissac. Voy. COSSÉ.
- ACQUEST. Les armes: d'or, à la croix de gueules, brifée d'un croiffant d'argent, accompagnée de feize alérions d'azur. La Terre d'Acquest est une des premières Seigneuries de la Maison de Montmorenci; elle passa des Croifilles-Montmorenci, en 1474, aux Bours-Montmorenci. Pierre de Montmorenci, septième sils de Jean de Montmorenci-Bours, donna à sa branche le nom d'Acquest de Montmorenci, vers l'an 1569, & quelques cadets de cette branche portèrent le nom de Villeroi. Voy. MONTMORENCI.

ACQUEVILLE, famille de Normandie, Généralité d'Alençon, maintenue dans sa-no-ble se le 17 Juin 1666.

Les armes: d'argent, au gonfanond'azur frangé de...

I.

ACRES (DES), dont les Seigneurs & les Barons de l'Aigle en Normandie, Généralité de Rouen.

SÉBASTIEN DES ACRES, Seigneur de la Chapel-Vicil & de la Mancelière, épousa Marie d'Aubrai en 1587, qui lui porta en dot la Baronnie de l'Aigle. Il étoit fils de Florentin des Acres, Ecuyer, Seigneur de la Mancelière, & petit-fils de Jean des Acres, Ecuyer, qui vivoit en 1491. Marie d'Aubrai, son épouse, sut mère de

NICOLAS DES ACRES, Baron de l'Aigle, mort au fiége de la Rochelle, où fe fignala fon frère JEAN DES ACRES, Chevalier de Malte, qui y commandoit un Vaisseau de Roi. Le Baron de l'Aigle avoit épousé, le 12 Mai 1612, Genevière de Vipart-de-Silli, dont naquit:

JACQUES DES ACRES, Baron, puis Marquis de l'Aigle, en faveur duquel, en confidération des fervices de fes ancêtres, la Baronnie de l'Aigle fut érigée en Marquifat par Lettres du mois d'Avril 1550, enregistrées en la Chambre des Comptes de Rouen le 19 Décembre 1654. Il avoit épousé, le 10 Novembre 1640, Marie de Briançon, Dame de la Saludie, mère de

Louis des Acres, second Marquis de l'Aigle, Baron du Lac & de la Saludie, Lieutenant du Roi en la province de Normandie. Louis, décédé le 21 Mars 1717, avoit épousé, le 7 Avril 1669, Marie-Charlotte de Lancy-Razai, morte le 27 Août 1724: leur fils

Jacques Louis, Marquis de l'Aigle, Lieutenant du Roi en la province de Normandie, Brigadier des Armées du Roi le 26 Avril 1704, a époufé en premières noces en 1698 Marie Chopin, décédée en 1723; en fecondes, en 1732, Gabrielle-Françoife de Château-Thierri, veuve du Baron de Rai, père de la Dame Dupleix de Bacquancourt. Ses enfans du premier lit font:

 Louis-Gabriel des Acres, Comte de l'Aigle, fait en 1748 Lieutenant-Général des Armées du Roi, marié 1º en 1735, à Anne Petit de Villeneuve, morte fans possérité la

même année, laquelle étoit lors veuve, du 21 octobre 1734, de Jean-Baptiste-Maximilien le Féron, Chevalier, Seigneur du Plessis-aux-Bois, de Villayer, d'Iverny, & Cuify; Conseiller du Roi au Parlement de Paris, & Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel; & fille de Nicolas Petit, Chévalier, Seigneur de Villeneuve, Paffy, &c., Conseiller, puis Président de la Cour des Aydes de Paris, & de Marie-Anne Neyret. 20. & en 1740, à Françoise ou Thérèse-Gillette Loquet, fille de Charles Loquet, Armateur de Saint-Malo, du même nom, & nièce de la Maréchale de Broglie, décédé le 6 Septembre 1750, & fon fils au mois d'Avril 1751; 3º le 19 Mai 1756, à Anne-Salomé-Josephine de Waës, fille de seu Jean-Guillaume-Anne, Baron de Waës, & de Catherine de Limminghe, dont un fils né à Paris, Paroitse Saint-Sulpice, le 27 Mars 1758.

 MARIE DE L'AIGLE, née le 19 Mai 1700, mariée le 11 Mai 1724 avec Parfait de Prunelé, Seigneur de Thignonville, né le 13 Décembre 1695; morte le 22 Décembre

1762. Voyez PRUNELÉ.

3. Marie-Therese, née le 16 Avril 1702, mariée le 2 Décembre 1720 à Jacques-Adrien-Alexandre du Bose de Marchainville, & veuve depuis 1747, avec une fille non mariée.

4. Angelique-Charlotte, décédée en Février 1740, mariée en Avril 1736 à Louis de Karuel-Merci, mort en 1744, fon fils mort en 1747, & fa fille mariée en 1745 à N.... de Boifgarein.

5. Angelique, dite Demoifelle de l'Aigle, néc le 18 Juin 1704, morte fille à Paris en 1746.

Du second lit:

N..... DES ACRES-DE-L'AIGLE, Chevalier de Malte, Enseigne dans le Régiment des Gardes-Françoises, a obtenu un Guidon de Gendarmerie en 1747; a quitté la Croix de Malte, & s'appelle le Conte de l'Aigle depuis son mariage, le 3 Mars 1763, avec Anne-Espérance Chauvelin, née le 8 Décembre 1725, veuve sans ensans du 30 Janvier 1748 de Henri Colbert-Maulevrier, & fille de l'ancien Garde des Sceaux & d'Anne Cahouet de Beauvais. Le Comte de l'Aigle, Mestre de Camp du Régiment des Cuirassiers, a un sils né le 3 Août 1764.

Les armes de des Acres-de-l'Aigle sont: d'argent à trois aigles de fable.

# II.

ACRES (DES). Cette Maison paroît trèsancienne en Normandie.

Quelques auteurs prétendent que ce nom a été donné à un Seigneur qui, étant à la fuite de Godefroi de Bouillon, se signala à la prise de Saint-Jean-d'Acres, & devoit dès lors être un officier distingué dans l'armée des Croisés; d'autres, ce qui paroît plus probable, veulent que le nom pes Acres esl propre à cette Maison de celui de la terre des Acres située Paroisse de la Bourgondière, & à deux lieues de Châteauneuf en Thimerais, parce qu'il est notoire que dans les siècles reculés les Seigneurs ne portoient point d'autre nom que celui de leurs Terres & Seigneuries. Ce qui paroît savorable à ce dernier sentiment est que Thevet, dans sa Cofmographie, dit qu'un nommé François des Acres, s'étant attaché à Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie, lorsqu'il conquit l'Angleterre, sut ensuite chargé par ce Prince de conduire le fecours qu'il envoyoit à l'Empereur, qui étoit en guerre contre son frère. Cet empereur, en récompense de ses services & de sa vertu, lui sit porter sur son écu trois aigles de sable en champ d'argent, armes que cette Maison porte encore aujourd'hui. On rapporte même que dans les débris de la terre des Acres, on a vu une cheminée en pierre, sur le linteau de laquelle lesdites armes étoient gravées.

Quoi qu'il en foit, comme nous n'avons donné qu'une notice decette Maison (col. 82), en voici la généalogie, d'après un Mémoire

envové.

1. Jean des Acres, le premier connu par filiation suivic, eut trois fils, savoir:

ROBERT, qui fuit;

FLORENTIN & HONORAT, dont on ignore la destinée.

II. Robert des Acres laissa pour fils:
III. Marc des Acres, qui épousa Marguerite du Tillon, & en eut:

IV. Guillaume des Acres, qui, de son ma-

riage avec Judith de Teil, eut:

V JEAN DES ACRES, IIº du nom, marié à

Jeanne le Ballu, dont:

VI. Jean des Acres, IIIº du nom, Écuyer, Sieur de la Barberie, ainsi qualisié dans différens asses & traités des années 1497, 1518, 1520, & autres. Il sur reçu au serment de sidélité, comme Gentilhomme, par François de Vendôme, Vidame de Chartres, le 20 Janvier 1543, & avoit épousé l'héritière de Saint-Preu-Chenonville, dont:

VII. FLORENTIN DES ACRES, qui affifta, avec les autres Gentilshommes, au procèsverbal de la rédaction de la coutume de Châteauneuf en Thimerais, le 8 Mai 1553, & mourut vers 1563. Il avoit épousé Noble Marguerite le Moine, qui lui porta la Seigneurie de la Chapelle-Viel. Elle étoit petitenièce du Cardinal le Moine, Fondateur du Collége de fon nom, à Paris. De ce mariage vint:

VIII. SÉBASTIEN DES ACRES, Ier du nom, qui fut un des 600 Gentilshommes qui accompagnèrent Henri IV, lorsqu'il sut sacré à Chartres, le 27 Février 1594. La confiance que l'on avoit en fa probité, le fit choisir, en 1605, par la Noblesse du Bailliage d'Alençon, pour recevoir les deniers du ban & arrièreban. Il mourut le 16 Août 1606, & avoit époufé, en Janvier 1588, Marie d'Aubray, tille aînée de Nicolas d'Aubray, Chevalier, Seigneur & Baron de Laigle & de Jeanne de Godefroy, celle-ci seur de Jacques de Godefroy, Chevalier de l'Ordre du Roi, qui affifta, pour la Nobleffe de la vicomté de Caudebec, à la rédaction de la coutume de Normandie. C'est par ce mariage que la Terre & Seigneurie de l'Aigle est entrée dans la Maison des Acres, ladite Marie d'Aubray l'ayant eue par le partage qu'elle fit avec fes deux sœurs, après le décès de ses deux frères & fes père & mère. Leurs enfans furent:

1. NICOLAS, qui fuit;

 Jean, Chevalier de Malte qui se distingua beaucoup sur les vaisseaux du Roi, lorsque M. de Montmorency désit la flotte des Rochelois rebelles, devant l'Isle de Ré, en 1626.

3. & 4. Sébastien & Marquis, morts à la fleur

de leur äge, fans alliance;

 Et Renée, mariée en 1615, à Louis de Bonneville, Écuyer, Seigneur dudit lieu, & du Chambelard.

IX. NICOLAS DES ACRES, Seigneur de la Chapelle-Viel & de la Baronnie de Laigle, tué au siège de la Rochelle, le 9 Septembre 1628, avoit épousé, le 12 Mai 1612, Geneviève de Vipart, fille de Guillaume de Vipart, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Silly, & de Françoise de Saint-Pierre, Baronne de la Ferté-Fresné & des Autieux, dont:

JACQUES, qui suit;

Et une fille, morte sans alliance.

X. JACQUES DES ACRES, Seigneur de la Cha-

pelle-Viel & Baron de Laigle, obtint du Roi Louis XIV, en récompense de ses services & de ceux que ses ancêtres avoient rendus à l'Etat, l'érection de sa Baronnie de Laigle en Marquisat, par Lettres-Patentes du moisd'Avril 1653, enregistrées dans la Chambre des Comptes de Rouen, le 19 Octobre 1654. Il sut depuis Lieutenant pour le Roi des Baillages d'Alençon & d'Evreux, & mourut le 3 Juillet 1693. Il avoit épousé vers 1640, Marie de Briançon, sille de Louis de Briançon, Chevalier, Seigneur & Baron de la Saludie, & d'Olive de Gomer, Dame du Breuil dont:

1. Louis, qui suit;

2. CHARLOTTE Hélène, morte en 1722, semme de Louis d'Herissy, Chevalier, Seigneur de Fierville & de Fontenil;

3. Susanne-Jacqueline, Religieuse à la Chaise-

Dieu, Ordre de Fontevrault;

 Geneviève-Thérèse, Religieuse Bénédictine au Couvent de Laigle;

 Et Chrétienne-Madeleine, Religieuse au même Couvent, où elle est morte Prieure, en 1713.

XI. Louis des Acres, Ier du nom, Seigneur de la Chapelle-Viel, Baron du Lac & de la Saludie, Marquis de Laigle, Lieutenant pour le Roi aux Bailliages d'Alençon & d'Evreux, fur la démission de son père, en 1669 épousa, au mois de Mars de la même année, Marie-Charlotte de Lancy, morte le 27 Août 1724, fille de Henry de Lancy, Marquis de Raray, & de Catherine d'Angennes, Gouvernante des Princesses, filles de Gaston de France, Duc d'Orléans. Il avoit fait le voyage de Hongrie en 1664, s'étoit trouvé à la bataille de Saint-Gothard, & mourut le 21 Mars 1717, ayant eu de son mariage:

1. Louis-Jacques, qui fuit;

2. Jean-Baptiste, Chevalier de Malte, Licutenant des vaisseaux du Roi, mort en 1713;

 Toussaint, Prieur de la Genevraye & de Saint-Nicolas du château de Laigle, mort en 1709;

4. Charles-Hippolyte, Chevalier de Malte, premier Ecuyer du Comte de Charolois,

mort devant Belgrade en 1717;

 MARIE-LOUISE, GOUVERNANTE des Princesses de Condé, & Dame d'honneur de Mademoiselle de Charolois, morte en 1723, sans alliance;

6. Marie-Charlotte, Prieure des Filles-Dieu

de Chartres;

7. Et Catherine-Jeanne, Religieuse Bénédic-

tine, Prieure de Laigle, puis du Couvent de Loigny, & morte Abbesse de Saint-Nicolas de Verneuil, en 1764.

XII. Louis-Jacques des Acres, Seigneur de la Chapelle-Viel, Baron du Lac & de la Saludie, Marquis de Laigle, né à Paris, le 8 Janvier 1671, a fervi avec distinction dans fa jeunesse, tant en Italie qu'en Allemagne, en qualité de Capitaine de Cavalerie, s'est fignalé particulièrement dans une action devant le camp de Roott, où il commandoit une garde ordinaire, le 24 Juin 1694, de Iaquelle M. le Maréchal de Lorge jugea à propos de rendre compte à Louis XIV, en des termes très-flatteurs. Il forma ensuite un Régiment d'Insanterie de son nom, sut nommé Brigadier des armées du Roi, le 26 Avril 1704, & Lieutenant de Roi dans la province de Normandie. Il avoit épousé: 1º en 1698, Marie Choppin, morte en 1723, fille de N... Choppin, Secrétaire du Roi, & 2º en 1732, Marie-Françoise Gabrielle de Cháteau Thierry, alors veuve du Baron de Ray, père de Madame Dupleix de Bacquencourt. Du premier lit sont iffus:

1. Louis-Gabriel, qui fuit;

2. Marie-Madeleine, née le 19 Mai 1700, mariée le 11 Mai 1724, avec Parfait de Prunelé, Chevalier, Seigneur de Saint-Marc, près Etampes, & de Thionville, mort au commencement de Septembre 1771, & elle, dès le 22 Décembre 1762;

 MARIE-CHARLOTTE, née le 16 Avril 1702, mariée le 2 Décembre 1720, à Jacques-Adrien-Alexandre du Bofq, Chevalier, Seigneur, Comte de Marchainville, dont elle est devenue veuve en 1747, avec une

fille non mariée;

4. Angélique-Charlotte, mariée au mois d'Avril 1726, avec Louis de Karuel de Meray, Capitaine de Dragons, & Gentilhomme de M. le Duc d'Orléans, mort en 1744, étant veuf depuis le mois de Février 1740, laissant un fils, mort en 1747, & une fille, mariée en 1745, à N... de Boifgarein;

 MARIE-LOUISE-ANGÉLIQUE, dite Mademoifelle de Laigle, née le 18 Juin 1704, morte fans alliance, à Paris en 1746, & du fecond

lit;

6. Louis des Acres, né au mois d'Avril 1734, reçu Chevalier de Malte de minorité. Il a fervi dans les Gardes-Françoifes, jufqu'en 1747, qu'il a été fait Guidon de Gendarmerie, successivement Enfeigne, Brigadier & Mestre-de-Camp des Cuirassiers. 11 a quitté la croix, a pris le titre de Comte de

Laigle, & a époufé, le 3 Mars 1763, Anne-Espéranse de Chauvelin, veuve sans enfans, du 30 Janvier 1748, de Henri Colbert de Maulevrier, & fille de l'ancien Garde des Sceaux & d'Anne Cahouet de Senneville, dont un fils, né le 13 Août 1764.

XIII. Louis-Gabriel des Acres, Chevalier, Marquis de Laigle, Colonel du Régiment d'Enghien en 1723, Brigadier des armées du Roi en 1740, sut sait Maréchal de Camp dans le Fort-Louis du Rhin, où il s'étoit jeté avec son détachement, lorsque le Prince Charles de Lorraine passa cette rivière avec son armée, & conserva toujours ce poste important. La confiance qu'on avoit en lui fit que le Roi lui laissa la garde & la désense d'Ostende, lors de la conquête de cette place, & en récompense de ses services, le fit Lieutenant-Général de ses armées en 1748, & Lieutenant de Roi en la province de Normandie. Il est mort en Février 1774, âgé de 69 ans & avoit époufé, 10 en 1735, Marie-Anne Petit de Villeneuve, morte sans postérité, la même année, six semaines ou environ après son mariage. Elle étoit veuve, du 21 Ostobre 1734, de Jean-Baptiste-Maximilien le Féron, Maître des Requêtes, & fillede Nicolas Petit, Chevalier, Seigneur de Villeneuve, Passy, Conseiller, puis Président de la Cour des Aides de Paris, & de Marie-Anne Negret. Il avoit époufé, 20 en 1740, Françoife-Gilette Locquet de Grandville, fille de Charles Locquet, Seigneur de Grandville, Armateur de Saint-Malo; 3º le 19 Mai 1756, Anne-Salomé-Josephe de Waës, fille de Jean-Guillaume-Anne, Baron de Waës & du Saint-Empire, libre Seigneur de Kessenich, & de Catherine-Augustine-Josephe Van den Berghe de Limminghe. Du fecond lit font nes un garçon, mort en Avril 1751, & une fille, morte avant sa mère; & du troisième lit, un garçon, né à Paris, sur la Paroisse Saint-Sulpicele 27 Mars 1758.

Les armes: d'argent à trois aigles de fable, 2 & 1.

ACRY, Seigneur de Concherot: de gueules, à neuf croissants d'argent, abaissés sous autant de larmes de même, & posés, 3, 3, & 3.

AÇUMAR. La branche des Comtes d'Açumar tire son origine de celle de Ferreira, si connue tant par ses ancêtres, d'où sont sortis les derniers Rois de Portugal, que par ses

descendans, qui ont sormé plusieurs branches illustres.

Constantin, quatrième fils de François DE PORTUGAL-LEMOS, Marquis de Ferreira, & d'Eugénie de Bragance, reçut en partage le Comté d'Açumar. Il n'eut point d'enfans de Marie de Mendosa, sa première femme; mais de sa feconde Béatrix de Silveira-Castro, il eut: 1º François; 2º Jean, Religieux Carme; 3º ALVARE, Chevalier de Malte. François fut fort confidéré à la Cour, & parvint aux premières dignités. Nommé Général d'Armée, il gagna la bataille de Honnecourt en 1642. De son épouse Antoinette de Villena-Soufa, neuvième fille de Henri de Soufa, Comte de Miranda, il eut GASPARDE-CONSTANTINE-BÉATRIX, MENCIE, Marie-Thérèse, toutes trois mariées & mortes sans postérité, ainsi que Gaspard-Constantin, leur frère, qui n'eut point d'enfans d'Antoinette Henriquez-de-Ribéra, fon épouse. Le Comté d'Açumar à sa mort est rentré dans la Maison de Ferreira. Cependant GASPARD-CONSTANTIN cut de Marie Ruis, sa concubine, Joseph-François de Lémos, à qui il laissa le Marquisat de Villescas, qui lui fut disputé par le Duc de Cadaval; mais ce Duc perdit son procès en 1685.

Les armes: d'argent au fautoir de gueules, chargé de cinq écusfons de Portugal.

ADAM - DE - MORCHE - BOSC - FON - TAINE, samille de Normandie, Election de Coutance.

Thomas Adam, Écuyer, eut une fille qui fut mariée en 1496 à Guillaume-Michel de Cambernon.

François Adam, Seigneur de Morche-Bosc, sut présent à un Traité sait avec Pierre d'Harcourt le 28 Février 1578.

Guillaume Adam, Ecuyer, épousa en 1495 Jeanne Murdiac, dont naquit Jean Adam, Ecuyer. Voyez d'Hozier, La Roque, & Histoire d'Harcourt, pag. 1416.

Porte: d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois roses de même, 2 en ches & 1 en pointe.

ADAM, Sieur de Mousebosq, de la Varende, en Normandie, Généralité de Caën, Election de Coutance: d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois roses de même, deux en chef & une en pointe.

ADAM, Sieur d'Urville, Généralité de

Caën, Elestion de Carentan: de gueules au chevron d'or, accompagné de trois roses de même, 2 en chef & 1 en pointe.

ADAM, Seigneur de Bonnemarc, en Normandie, Généralité de Rouen, maintenu dans sa noblesse le 20 Mai 1670; (samille qui subsiste en deux branches): d'azur à trois maillets d'argent, posés 2 & 1, surmontés chacun d'une rose d'or.

ADAM: d'or, à l'aigle de fable éployée; au chef d'azur, chargé d'un folcil d'or.

ADAM, en Bretagne: d'or, à une tour crénelée de fable, sommée d'un tourillon de même.

ADAM, Seigneur de Gouzhamon, Kermalhuezan, &c., en Plessin: vairé d'argent & de gueules, à la bordure de fable, chargée de huit befans d'argent.

ADAOUST. On trouve, dit le nouvel Armorial de Provence, dans un registre des archives de la Cour des Comptes d'Aix, un Jugement rendu en 1664 par les Commisfaires du Roi, députés pour la vérification des titres de noblesse, qui confirme la famille d'Adaoust dans la qualité de Nobles que ses auteurs prenoient.

I. LAURENT D'ADAOUST acquit un office de Grand-Audiencier & de Sécretaire en la Chancellerie de Provence, par Lettres-Patentes, le 16 Juin 1654. Il exerça cet office pendant fix mois, & laissa deux fils, Jean & Barthelemy d'Adaoust, qui ont sait chacun une branche.

#### PREMIÈRE BRANCHE.

II. JEAN D'ADAOUST ÉPOUSA, par contrat passé le 22 Mai 1677, Louise d'Azan, fille de Pierre d'Azan, Avocat-Général au Parlement, de laquelle il eut:

Pierre-François d'Adaoust, qui fuit; Et Thérèse d'Adaoust, marice en premières noces à Noble François de Martins-Puilobier, & en fecondes à Noble André Treffemanes-Brunet.

III. PIERRE-FRANÇOIS D'ADAOUST fitalliance avec Jeanne Corbille, par contrat du 29 Juin 1734. Il a eu de cette alliance:

1. LAURENT-MARIE-PIERRE D'ADAOUST;

2. Jean-Joseph-Corneille d'Adaoust, Garde de la Marine au Département de Toulon;

3. Marie d'Adaoust, non mariée en 1757.

#### SECONDE BRANCHE.

II. Barthélemy d'Adaoust, deuxième fils de Laurent, fut pourvu de l'office d'Avocat du Roi au Bureau des Préfidens & Tréforiers de France à Aix en Provence. Il époufa, par contrat du premier Janvier 1684, Anne de Ravel, des Seigneurs d'Esclapon, de laquelle il a deux fils qui suivent:

1. Jean-Baptiste d'Adaoust, pourvu de l'office de fon père, mort fans enfans;

2. Pierre, qui suit.

III. PIERRE D'ADAOUST, marié par contrat du 10 Novembre 1745, avec Catherine de Gastaud, fille d'Ignace de Gastaud, Confeiller en la Cour des Comptes, dont il a deux fils, qui font:

JEAN-BAPTISTE-LAURENT D'ADAOUST; Et IGNACE-PIERRE-AUGUSTE D'ADAOUST.

LAURENT D'ADAOUST, neveu germain de LAURENT, Grand-Audiencier, avoit sait une troissème branche. Il est mort Conseiller en la Cour des Comptes de Provence, laissant ÉLISABETH D'ADAOUST, semme d'Ignace de Gastaud, Conseiller en la même Cour; & Rose d'Adaoust, mariée à Joseph Raymond de France, Conseiller au Parlement de Provence.

JEAN-JOSEPH D'ADAOUST, dont l'ayeul, BAR-THÉLEMY D'ADAOUST, étoit Secrétaire du Roi, fait une quatrième branche à Pertuis; les deux premières branches font établies à Aix.

Les armes: d'azur au chevron d'or, chargé d'un lion de même en abîme, & surmonté en chef d'argent à trois étoiles de gueules.

Ι.

ADHEMAR. On ne se propose point ici de rapporter ce qu'on sçait depuis long-tems sur l'ancienneté & l'illustration de la Maison d'Adhémar ou Azémar. On trouve dans la Provence & dans l'Albigeois, & chez tous les écrivains des XIIIe, XIVe & XVe siècles, des preuves évidentes de sa grandeur. Si l'on en croit un ancien poème italien sur la conquête de la Corse, intitulé Adhémaro, on verra qu'un Adhémar, désigné parent de Charlemagne, après avoir conquis Gênes, & la Corse, en a été le premier Souverain. Tous les auteurs anciens ont eu la même opinion sur cette origine.

Quoi qu'il en soit, il est incontestable que cette Maison a donné les Comtes d'Orange de la première race, des Vicomtes de Marscille, & qu'elle a possédé en souveraineté, par une siliation prouvée depuis le X° siècle, des terres considérables entre le Rhône & la Mer, dont la plûpart se nomment encore aujourd'hui terres franches.

La Maison d'Addiémar sut maintenue dans ses droits de souveraineté par une ratification de l'Empereur Frédéric I. La charte scellée en lacs de soie rouge, & de la bulle d'or de l'Empereur, se conserve dans les archives du

Château de Grignan.

La ville de Montelimar en Dauphiné, qui porte encore de nos jours le nom de Montivelven Adhemarii, est une des anciennes possessions des branches de la Maison d'A-DHÉMAR, si puissante en Provence & en Dauphiné. On ne parlera ici d'aucune de ces branches éteintes; l'extrait généalogique que nous allons donner, commence à la féparation de la branche qui s'est établie en Albigeois. ll a pour objet de saire connoître les rameaux existans qui, sortant de cette branche, se sont étendus dans le Languedoc & le Rouergue. Avant que d'en donner la filiation, on croit devoir prévenir que le nom d'Azémar a été dans les premiers siècles de cette Maison aussi fouvent porté que celui d'Adhémar; vérité conslatée par tous les sceaux & les titres anciens; vérité connue de tous ceux qui ont travaillé fur la Maison d'Adhémar, & que M. d'Hozier de Sérigny a certifiée au Roi, d'après l'ordre qu'il avoit reçu de Sa Majesté d'examiner les pièces originales, & de lui en rendre compte. Voyez de plus le nouveau Traité de Diplomatique, où vous trouverez de ces variations d'orthographe, sur toutes les anciennes Maisons de France.

I. Lambert d'Adhémar ou Azemar, fils de Guillaume-Hugues, & de Laure de Genère, vivoit en 1170. Il fut déshérité par son père (disent les archives du Château de la Garde; & l'Abbé Pithoncurt, tom. III, p. 42) pour l'avoir attaqué dans son Château de la Garde. L'Empereur Frédéric I approuva, le 20 Août 1178, cet acte de sévérité & de justice. Ce Lambert-Monteil-Adhémar, si cruel dans sa famille, passa avec Giraud Adhémar, Seigneur de Monteil & de Grignan, une tranfaction authentique, qui constate les droits des habitans de la ville de Montelimar; il n'y

a pas long-tems qu'elle étoit encore enchaffée dans les murs de cette ville fur une plaque de bronze.

Il y a un traité passé le 8 des calendes de Février 1280, entre Noble Messire A. de Poitiers, Comte de Valentinois, d'une part, & Messire Lambert, Seigneur de Monteil-Adhémar, & Hugues Adzemann, fon fils, Seigneur de la Garde, d'autre part; par lequel ils promettent de se donner mutuellement secours pour la désense de leurs biens, terres, hommes, &c. & pour agir contre leurs ennemis, exceptant du dit traité le Roi de France & le Dauphin Viennois, le Seigneur de Montlaur, & Messire Bertrand, Seigneur de Baux, Comte d'Avelino, &c. L'original de cet acte en parchemin est scellé des sceaux desdites parties, & se trouve au Château de Panat.

Ce même Lambert fut marié avec Tiburge de Baux, fille de Bertrand, Sire de Baux, & de Tiburge de Montpellier-Omelas, Princesse d'Orange. L'acte de ce mariage de 1237 est aux archives du Château de Panat; & l'Abbé Pithoneurt, dans son Histoire du Comtat Venaissin, en parle, tom. IV, p. 23. Quant à la Maison de Baux, Bouche dit, dans son Histoire de Provence, in-solio, sect. 1x, p. 911, qu'elle étoit une des plus puissantes de l'Europe, qu'elle avoit porté le titre de Roi d'Arles, & même encore celui d'Empereur de Constantinople.

Pour faire connoître qu'elle étoit la confissance de la Maison d'Adhémar dans ces tems reculés, il est bon de faire remarquer que Béatrix de Siche, petite-fille de Louis VIII, Roi de France (suivant la généalogie des Rois de France, par le Père Anselme, tom. I, p. 194) épousa Bertrand de Baux, & que Tiburge de Baux épousa Lambert de Monteil'-Adhémar, duquel mariage sont provenus trois fils & une fille, sçavoir:

1. Hugues d'Adhémar, auteur de la branche des Co-Seigneurs de Monteil-Adhémar, Barons de la Garde, éteinte dans la perfonne d'Antoine de Monteil-Adhémar;

2. Lambert d'Adhémar, chef de la branche établie en Languedoc, rapportée ci-après;

3. Bertrand d'Adhémar, furnommé de Cla-Rensayes, Évêque de Saint-Pol-Trois-Châteaux, vivant encore en 1288. Voyez Gallia Christiana, fol.717, tom. I. 4. Briande de Monteil-Adhémar, mariée 10 à Lambert de Thurey, Chevalier François, à qui Simon, Comte de Montfort, de Narbonne & de Touloufe, avoit donné en fief la Baronnie de Lombers en Albigeois, qui avoit anciennement appartenu à la Maison d'Adhémar, & que ledit Simon avoit usurpée, lors de la conquête de cette province. La Terre de Lombers revint à fes premiers maîtres par la donation que Lambert de Thurey, mort fans enfans, en fit à fa femme, qui en jouit quelque tems. Briande de Monteil-Adhémar fe remaria en secondes noces avec Guy de Montfort. Seigneur de la Ferté-Alais en Beauce, frère de ce fameux Simon, Comte de Montfort, cité ci-dessus. Il fut tué au siège de Vareilles en 1228, laissant un fils nommé Guy II de Montfort, qui mourut sans postérité en 1254.

II. Lambert de Monteil - Adhémar ou AZEMAR, Chef de la branche établie en Languedoc, & second fils de Lambert, IIº du nom, & de Tiburge de Baux, est rappellé, dans le testament de Hugues, son frère ainé, sait le 6 des calendes de Février 1237, dont l'original en parchemin se trouve dans les archives du Château de Panat. Ce Lambert de Monteil-Adhémar, qualifié de Seigneur & Baron de Lombers en Albigeois, profita de l'absence de Philippe de Montsort, qui étoit outre-mer, pour se saire donner la garde de cette Baronnie, qu'on avoit mise sous la main du Roi S. Louis, & que la Reine Blanche, fa mère, adjugea audit Lambert, comme oncle maternel de Guy de Montfort, IIº du nom. Il fuccéda en 1254 dans la Baronnie de Lombers. Voyez l'Histoire de Languedoc, tom. III, p. 479. Mais ceci se trouve plus amplement expliqué dans les Articles donnés en 1293 par Hugues d'Adhémar, son fils, par les réponses auxdits Articles, par plusieurs lettres du Roi Saint Louis & du Roi Phi-LIPPE, déposées dans les archives de la Chambre des Comptes de Montpellier. Au retour de Philippe de Montfort, le procès recommença, ainsi que nous le verrons.

Lameert d'Adhémar, Seigneur de Lombers, passa un accord avec Hugues, son srère aîné, Seigneur de Monteil-Adhémar & de la Garde, le 17 des calendes d'Ostobre 1237, par lequel son dit srère lui donna en sief pour lui, ses ensans & ses descendans mâles à l'infini, tout ce que Lambert, leur père, avoit tenu dans le Château de Clarensayes, &c.

fous la condition que ses seuls descendans males lui succéderoient, lui rendroient hommage (à lui Hugues), & que lui Lambert renonceroit à tous ses droits sur la succession

paternelle, maternelle, &c.

Cet acte de séparation, original en parchemin, scellé des deux sceaux des parties contractantes, est très-important, & mérite la plus grande attention. C'est l'esset de la renonciation qui y est stipulée, qui a laissé les branches de Languedoc dans la médiocrité, quand celle de Grignan faifoit passer fa fortune dans une Maifon étrangère, par le mariage de Blanche d'Adhémar avec N. de Castellanne, Baron d'Entre-Casteaux, mariée en 1559. Voy. ENTRE-CASTEAUX. Cet afte de 1237 est le nœud qui lie les branches de Provence & de Languedoc. On verra dans la fuite Guigues, petit-fils de Hugues, Seigneur de la Garde, demander à un autre Hugues, fils de Lambert, Seigneur de Lombers, l'hommage qu'il lui doit, en vertu des conditions stipulées dans le présent accord de 1237, passé entre les deux frères. De plus, on voit dans les deux fceaux attachés au corps du parchemin les noms d'Adhemar & d'Azemar, lesquels sont employés avec cette variété d'orthographe dans tout le cours de l'acte. Enfin, c'est une piéce qui sait connoître tout à la fois les branches de Languedoc & de Provence, & qui fixe l'époque de leur féparation, ainsi que le nom & les armes de chacune d'icelles.

Lambert de Monteil-Adhémar rendit volontairement hommage de la Terre de Clarenfayes à Bertrand, fon oncle, furnommé de Clarensayes, Evêque de Saint-Pol-Trois-Châteaux. Hugues & Briand, ses deux fils, ratifièrent ce qu'il avoit fait le 2 Novembre 1274. Il est nommé dans le testament sait le 6 des calendes de Février 1237 par Hugues Adhemari, Seigneur de Montelimar, son frère, qui mit sa Terre & ses ensans sous sa désense. Il est encore nommé dans l'accord passé, aux nones de Mars 1240, entre Alazie, sa bellefœur, veuve de Hugues Adhemari, Seigneur de Monteil, son frère, &c. Tous ces titres se trouvent dans les archives du Château de Panat, dans celles de M. le Marquis de Castellanne au Château de la Garde en Dauphiné.

Enfin, Messire Lambert de Monteil-Adhé-Mar, Chevalier, Seigneur, Baron de Lombers, fut caution d'Aimar de Poitiers, Comte de

Valentinois, lorsqu'il promit de payer à AL-PHONSE, Comte de Poitiers & de Toulouse, fils du Roi de France Louis VIII, la fomme de deux mille livres tournois; & lui LAMBERT fcella de fon fceau les dites lettres d'obligation le vendredi d'après la séte de S. Pierre & de S. Paul l'an 1270. Il en est parlé dans les Preuves de l'histoire de Languedoc, t. III, p. 596. Ce seu Messire Lambert de Monteil-Adhémar, Seigneur de Lombers, est nommé dans une quittance donnée, aux nones de Décembre 1302, par Tiburge de Clarensayes, fa fille. L'original de cette quittance en parchemin, avec le sceau de ladite Tiburge en cire verte (brifé), est dans les archives du Château de Panat. Heut de son mariage avec Berengère cinq enfans, fçavoir:

1. Hugues de Monteil-Adhémar ou Azemar, mort en 1307, lequel eut une fille unique, nommée Marguerite, qui par fon contrat de mariage de l'an 1309, où elle est dite fille de seu Hugues, porta les biens de la Maison d'Adhémar dans celle de Cominges; c'est sans doute ce qui a faiteroire que cette branche du Languedoc étoit éteinte, ne pensant point aux oncles de ladite Marguerite, qu'on va faire connoître d'une manière non équivoque.

Noble & puisant homme Messire Hugues Adhemari, Chevalier, Seigneur de Lombers, transigea, le jeudi veille de la Circoncision de N. S. l'an 1304, avec noble & puissante Dame Aliénore de Montfort, Comtesse de Vendôme: voulant terminer les procès qui depuis long-tems causoient des brigues & des dissensions, ils se jurèrent une paix perpétuelle, & convinrent par cette transaction que Marguerite, fille unique dudit Seigneur de Lombers, & de seu Dame Helise, épouseroit un des fils de la Comtesse de Vendôme, & du seu Comte Jean.

Cette transaction en original, qui est dans les archives de la Chambre des Comptes de Montpellier, liasse des titres de Lombers, fait connoître Agnès de Penna, seconde semme de Hugues, rappellée dans le contrat de mariage de Marguerite, sa fille, qui épousa, comme on l'a dit, le 8 des ides de Janvier 1309, Noble homme Guy de Cominges, fils de magnisque homme & puissant Seigneur Bernard, par la grâce de Dieu, Comte de Cominges; ladite Demoiselle suture épouse, stipulant en présence, & du consentement

d'Agnès de Penna, sa belle-mère, & d'Adnémar de Clarensayes, fon cousin germain paternel, confanguinei mei germani. L'original est en parchemin dans les archives du Roi, au Château de Foix, & se trouve en copie légale dans les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, vol. 38, fol. 140.

On n'a rapporté ici le contrat de mariage de Marguerite que pour faire connoître son cousin, fils de Briand, qui fuit, qui a conti-

nué la lignée.

2. BRIAND, qui fuit, fecond fils de HUGUES, & oncle de Marguerite;

3. N.... Adhémar, mort fans postérité;

4. TIBURGE ADHÉMAR, nommée dans l'accord cité ci-dessus, passé entre son père & son oncle, le 17 des Calendes d'Octobre 1237, & dans la quittance qu'elle fit à Giraud Adzemarii, Seigneur de Monteil, & non dans les articles donnés par Hugues, où il est dit que son père Lambert mourut laiffant quatre enfans, Hugues, Briandus,

Adhemarii & Vacqueria;

5. Et Demoiselle Vacquerie - DE - Montilio, mariée, 1º avec Pierre, Vicomte de Lautree, mort fans enfans en 1270; (ce premier contrat de mariage se trouve dans les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, vol. 39, fol. 194). Cette Dame Vacqueria Adhemarii, fœur de llugues & de Briand, épousa en secondes noces Jourdain de Lisle, Chevalier, dit le Vieux. Ils étoient morts tous les deux au mois d'Août 1332, que leurs enfans furent condamnés par Arrêt de la Cour du Roi (qui fe trouve dans les archives de Montpellier) à rendre à Aliénore de Montfort, Comtesse de Vendôme, ce qui étoit convenu par la tranfaction paffée entr'elle & Messire Adhemarii, Chevalier, Seigneur de Lombers. Les enfans du fecond mariage de Vacquerie avec Jourdain de Lisle, furent trois filles mariées dans les Maisons de Narbonne, d'Astarac & de Colonne en Italie.

Hugues, Seigneur de Lombers, ne forma point de degrés. On vient de voir que sa postérité finit dans la personne de Marguerite, fa fille. On en parlera cependant encore, parce qu'il fut l'aîné des enfans de Lambert de Mon-TEIL, qu'il foutint lui feul le procès fur la Baronnie de Lombers, & qu'enfin il a fait connoître fon frère cadet, Briand d'Adhémar, lequel a continué la branche du Languedoc, & fe trouve nommé dans tous les actes qui ont rapport à Hugues, son frère.

Tome I.

Hugues, Seigneur de Lombers, fils aîné de Lambert de Monteil, fut sommé par Guigues, Seigneur de la Garde, de lui rendre hommage pour la Terre de Clarenfayes, conformément aux conditions stipulées dans l'accord puffé le 17 des Calendes d'Ostobre 1237 entre Hugues, Seigneur de la Garde, grandpère du demandeur, & Lambert de Monteil, fon frère, père du désendeur. L'acte sut passé le Jeudi d'après la fête de Saint Michel de l'an 1292, dont l'original en parchemin est aux archives du Château de Panat.

Dans une transaction passée le 22 Juillet 1305, en présence d'illustre Aimar de Poitiers, Comte de Valentinois, entre magnifique & puissant Seigneur Messire Adhemarn, son petit-fils (nepos), Seigneur de Montilio-Adhemarii, Baron de la Garde d'une part, & puissant Seigneur Giraud Adhemarii de Montilio, Seigneur & Baron des Baronnies de Grignan, son cousin; il est stipulé que l'on donnera la Baronnie de Monte-Albano, possédée par Hugues Adhemarii, Baron de la Garde, à magnifique & puissant homme Mesfire Hugues Adhemarii-Montilio, Seigneur, Baron de Lombers, fon coufin (confanguineus), pour toutes ses prétentions sur la Maison de Monteil de la Garde-Adhémar. Ainsi cette Baronnie fut transportée, du consentement des Parties contractantes, & de celui dudit Seigneur Comte de Valentinois. Cette transaction est en original dans les archives du Château de Panat. C'est pour la seconde fois que la branche du Languedoc a renoncé à la fuccession des branches de Provence & du Dauphiné.

Hugues, Seigneur de Lombers, passa un bail à fief, fous le feul nom d'Azemar à Albi, le Vendredi avant la Translation de S. Martin de l'an 1306. Cet asse se trouve dans les archives des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, vol. in-folio, nº 108, p. 176, en copie légale, tirée de fon original en parchemin, qui se trouve dans les archives de l'Eglife Cathédrale de Sainte-Cécile d'Albi,

Le même Hugues foutint, pour lui & pour ses frères, la fameuse querelle mue entre les Adhémar & les Montfort, prouvée par ce qui est dit dans les Registres du Parlement, nommés olim, qui sont les plus anciens Registres, sc'est le 3º folio 28] & par le Mémoire que lui Hugues donna au Parlement d'hyver, féant à Paris en 1293. Ce titre déjà cité plufieurs fois fous le nom d'Articles, est un rouleau de parchemin immense qui jette un très-grand jour sur ces degrés. Il y est dit, entr'autres choses:

[Article 85.] Que ledit Seigneur LAM-BERT, Baron de Lombers, mourut laiffant après lui lefdits Seigneurs HUGUES, BRIAND, ADHEMAR, & Dame VAC-

QUERIE, ses enfans.

[Article 86.] Que ledit Seigneur HU-GUES se mit dans le droit & place de BRIAND & d'ADHÉMAR, ses frères, qui prétèrent hommage audit Seigneur PHI-

LIPPE, père du Roi vivant.

Que Philippe de Montfort, le jeune, voulant le troubler dans sa possession, assembla une armée pour le déposséder à force ouverte; qu'en ayant porté sa plainte au Roi LOUIS, Philippe de Montfortlui en fit réparation, & promit, en sa présence, de reftituer tout ce qu'il avoit usurpé sur le Lomberrois, &c. &c. &c.

Cependant il perdit fon procès, comme nous le verrons dans la suite. Hugues sut de plus condamné avec fon frère Briand, à rendre hommage à Bégue de la Barrière, pour la Terre de Villelongue, autresois nommée Malemort, située au Diocèse de Rhodès; hommage qu'ils vouloient bien rendre à Alphonse, Comte de Poitiers & de Toulouse, mais non à ceux qui en avoient acheté la Terre. Les Parties ayant comparu devant le Sénéchal de Rhodès, Briand appella de sa condamnation au Jugement du Roi : la Sentence du Sénéchal sut confirmée par Arrêt rendu en ladite Cour du Roi, au moisd'Août 1278. Cet acte en parchemin, scellé d'un grand sceau en cire verte, sur lacs de soie verte, est dans les archives du Château de Panat.

Comment a-t-on pu ignorer cette postérité, qui est si évidemment annoncée dans des titres conservés à la Chambre des Comptes de Montpellier, & dont tout le monde pourroit avoir connoissance?

III. BRIAND DE MONTEIL-ADHÉMAR, Second fils de Lambert, & père d'Adhémar de Cla-RENSAVES, qui suit, étant mort avant Hugues, son frère, il lui laissa ses droits sur la Terre de Lombers à foutenir. Hugues, dans tout le cours du procès, parle de Briand Adhéman, son srère. Briand est qualifié Chevalier, Damoifeau, Co-Seigneur de Lombers, de Clarensayes, & de Villelongue, aliàs de Malá-morte, comme on l'a vu ci-dessus; lui Briand est rappellé dans l'hommage que LAMBERT, leur père, rendit volontairement à son stère Bertrand de Clarensayes, Evêque de Saint-Pol-Trois-Châteaux. Il est nommé dans le nombre des enfans que Lambert Monteil laissa. Voy. les articles donnés par Hugues en 1293, l'Histoire de Saint-Pol-Trois-Châteaux, & les Manuscrits de la Bibliothèque d'Aubezases.

Briand fut condamné avec son srère ainé Hugues, comme nous venons de le dire, par des Lettres à grand sceau, émanées de la Cour du Roi. On verra au Vo degré, que cette condamnation oblige Galvan Adhémar, leur petit-fils, à rendre hommage de la Terre

de Villelongue.

Feu Noble homme Briand Adhemarii est nommé avec seu Hugues Adhemarii dans une quittance donnée le 27 Août 1255, au fujet d'un legs pie qu'Adhémar de Claren-SAYES, fils de Briand, avoit fait à l'intention de tous les morts de sa Maison (de genere fuo); Hugues & Briand font rappellés dans le contrat de mariage de Vacquerie, leur fœur.

Enfin, dans une requête, présentée au Sénechal de Carcassonne par les héritiers de Montfort, contre Messire Hugues Adhémar, Chevalier, Briand, Damoiseau, son srère, & Dame VACQUERIE, sa sœur, il est dit que lesdits Hugues, Briand & Vacquerie tiennent injustement lesdites Ville & Château de Lombers. Cette requête est énoncée à la tête d'un Arrêt qui fut rendu en conséquence au mois d'Août 1332, où il est dit que la susdite requéte avoit été présentée, il y a long-tems (dudium); & effectivement elle doit être antérieure à l'année 1278, puisque Briand Adhé-MAR n'y est qualifié que Damoifeau, & qu'il est qualifié Chevalier dans les Lettres à grand sceau de cette année, rapportées cidessus.

Nous nous sommes étendus sur les preuves de ces deux degrés: 1º ils sont l'époque de la séparation des branches de Provence & de Languedoc; 2º il nous a paru que les auteurs qui ont écrit de la Maison d'Adhémar, n'avoient pas suffisamment connu ce Briand, frère de Hugues, Seigneur de Lombers, & père de tous les Adhémans qui existent aujourd'hui dans le Rouergue & le Languedoc.

Les preuves de sa filiation sont dans les archives publiques de Montpellier, de Paris & du Château de Foix, où tout le monde peut les vérifier. Il étoit mort avant 1293, & il laissa de son mariage avec N.... Adhémar de Clarensayes ou Clairansac, qui vit terminer à son désavantage la querelle de ses

pères.

IV. ADHÉMAR OU AZEMAR DE CLARENSAYES, en latin Clarenfayis, fut, ainfi que BRIAND fon père, & Hugues fon oncle, Co-Seigneur de Villelongue, autresois nommée Malemort. On ne voit point qu'il ait pris la qualité de Co-Seigneur de Lombers: à peine eût-il le tems d'établir ses prétentions sur cette Terre, dont Marguerite, sa cousine germaine, avoit porté les droits à la Maison de Cominges, ainsi qu'il est prouvé par son contrat de mariage de 1309, auquel nous avons dit qu'Adhémar de Clarensayes signa.

On trouve des Lettres-Patentes du Roi Phillippe V, données en son Parlement le 5 Juin 1318, dans lesquelles il est dit que procès s'étant mû au sujet de la Baronnie de Lombers entre Hugues Adhemari, &c. Guy de Cominges, plaidant pour une part, demanda un ajournement des héritiers dudit Hugues, ce qui lui sut accordé; & en esset, il sit ajourner Jeanne de Narbonne, Gaucerande de Colonnes, & Adhémar de Clarensayes, qui se dit cousin germain & le plus proche héritier de Marguerite d'Adhémar, fille unique dudit Hugues Adhemari, son oncle, &c. L'original en parchemin est dans

les archives de Montpellier.

On retrouve dans un autre afte, à la suite de ces Lettres du Roi, toute la longue hiftoire du procès de la Baronnie de Lombers. & la manière dont il fut suivi, jusqu'à la mort de ladite MARGUERITE ADHÉ-MAR; que la Dame de Narbonne & sa fœur, ses cousines germaines d'une part, & ADHÉMAR DE CLARENSAYES, fon cousin germain, comme mâle & héritier plus prochain, & institué par le testament de la même MARGUERITE D'ADHÉ-MAR, d'autre part, se portèrent pour ses héritiers devant le Sénéchal de la Cour du Roi à Carcaffonne, &c. Original tiré des archives de Montpellier, armoire des titres de Castres, liasse des Lombers, nº 20.

Guy de Cominges se sondoit sur ce qu'il avoit été mari de Marguerite, & sur une

cession à lui saite par Aduémar de Clarensayes. Voy. les archives de Montpellier.

Enfin, la Cour du Roi rendit un dernier Arrêt à Paris au mois d'Août 1332, dans lequel il est dit : vû que la Comtesse de Vendôme a mieux prouvé son droit, toutes les parties de la Baronnie de Lombers lui sont adjugées, &c.

C'est à la perte de ce grand procès, qu'on peut fixer l'époque du peu d'aisance & de l'oubli de cette branche du Languedoc. La Baronnie de Lombers comportoit plus de

trente villes ou villages.

Il ne resta à Adhémar de Clarensayes, que la Seigneurie de Villelongue, & fans doute aussi sa Terre de Clarensayes; fondé fur la donation qui en sut saite à LAMBERT, fon grand-père, pour lui & fes ensans mâles à l'infini. Acte de 1237 motivé entre les deux frères, & dont voici le passage littéral : Notum fit omnibus hominibus, modernis hominibus & futuris, quod ego HUGO AD-ZEMARIUS, Dominus Montilii, filius quondam Domini LAMBERTI, Domini Montilii, dono, concedo & trado per me & fuccessores meos tibi LAMBERTO, fratri meo, & filiis tuis masculis, qui de te ex legitimo matrimonio fuerint procreati; & filiis masculis qui ex siliis tuis masculis fucrint de legitimo matrimonio procreati ufque in infinitum, in feudum, falvis conditionibus infrà scriptis omnibus, quidquid Dominus LAMBERTUS, pater meus & tuus, kabebat vel alius, vel alii pro eo, in Castro de Clarensayis, &c. &c. &c.

S'il ne posséda pas cette Terre, du moins il en porta le nom; ce nom de Clarensayes n'étoit pas nouveau dans sa samille. LAMBERT, fon grand-père, le prir fouvent; Bertrand, Evêque de Saint-Pol-Trois-Châteaux, son grand-oncle, & Tieurge, fa tante, n'en portèrent jamais d'autre. Il figna fous ce nom au mariage de Marguerite Adhénar, qui contracta en présence & du consentement d'Adhémar de Clarensaves, son cousin germain (confanguinei mei germani); (c'est elle qui parle). Le Notaire se sert dans le même acte du terme de confobrinus, pour exprimer la qualité de cousin maternel, que la suture épouse, fille d'Helis de Lautrec, y donne à Guillaume, Vicomte de Lautrec. Ceux qui voudront juger par eux-mêmes, trouveront ce contrat de mariage en forme légale dans les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, vol. 38, sol. 240. L'original est au Château de Foix.

Feu (quondam) Adhémar de Clarensayes, Seigneur en partie (Domini parcelarii) du Château de Villelongue, est nommé dans la quittance donnée en l'an 1355 à Noble Dame Fines Rattier, sa semme, tutrice de Galvan Adhémar, son fils, qui suit; cette quittance a pour objet un legs pie qu'Adhémar de Clarensayes sit dans son testament à l'intention que Dieu lui remît ses péchés, ceux de Briand, Hugues, & tous autres morts de sa lignée (de genere suo). Il mourut avant l'an 1355, laissant de Fines Rattier, sa semme:

V. Galvan d'Adhémar ou Azemar, mineur lors du décès de fon père, sut, comme lui, Co-Seigneur du Château de Villâ-longâ, aliàs Malá-morte. Il y a une réquisition faite en 1384, par Galvan d'Adhéman, appellé quelquefois Azemar, à Lambert Adhé-MAR, Seigneur de la Garde-Monteil, &c. des biens & terres qu'Adhémar de Clarensaves, son père, avoit du posséder dans ce pays-là; fans doute qu'il ne fut pas plus heureux que l'avoit été son père dans ses prétentions sur la Baronnie de Lombers; du moins l'on n'entend plus parler de la Terre de Clarenfayes, qu'il redemandoit par cet affe de 1384. Il assista, comme témoin, au contrat de mariage passé le 10 Juillet 1396, devant Guillaume Guiberti, Notaire, entre Noble Geraud de Barreria, Seigneur de Firmy, de Firminio, & Noble Marquise de Servierra.

GALVAN D'ADHÉMAR, fils de seu (quondam) DE CLARENSAYES, Seigneur parcelier du Cháteau de Villelongue au Diocèfe de Rhodès, fit hommage le Lundi 14 Juillet 1399 à Noble Guillaume Barreria, Seigneur de Châteauneuf-de-Perrelezio, de ce qu'il tenoit dans ledit Château de Villelongue, en exécution de l'Arrêt [ou Lettres de la Cour du Roi] rendu en 1278 contre Hugues, fon grandoncle, & Briand, son grand-père, dont on a parlé ci-dessus. Cette Terre de Villelongue, appellée autresois Malemort, vint en entier à Galvan, par fon mariage avec Hélène Berenguières, Dame du Château de Malemort; mais comme ils n'eurent point de postérité, elle retourna aux héritiers de cette Dame, à la fuite d'un grand procès, qui fut intenté en 1419 contre RIGAL D'ADHÉMAR, qui suit, fils & héritier du susdit Galvan & d'Helipse

D'ADHÉMAR, avec laquelle ledit GALVAN s'étoit remarié en secondes noces. Ladite HÉLIPSE sit donation de tous ses biens à RIGAL D'ADHÉMAR, son sils, en l'an 1424: acte original au Château de Panat.

Comme les degrés fuivans, depuis la Baronnie de Lombers, n'offrent plus que la décadence d'une Maison jadis puissante, nous en abrégerons l'histoire.

VI. RIGAL D'ADHÉMAR, fils de GALVAN & d'HÉLIPSE D'ADHÉMAR, Seigneur, ainfi que le fut fon père, de Villelongue & de la Rocque-Rocozel en Albigeois, de Ponts, & de quelques autres Terres, fit hommage le 23 Février 1420 des Château & Forteresse de Villelongue, avec ses Fauxbourgs (fuburbanis), Ville (villa), Mandemens, dépenderes

dances, &c.

RIGAL ADHÉMAR, qualifié noble & puissant homme (nobilis & potens vir) ratifia, le 22 Février 1428, une donation de quelques pièces de terre, faite à Hugues & à Jean de Coffinhiegres. Il est encore nommé dans une donation qui lui fut faite, le 2 Janvier 1424, par Hélipse d'Adhéman, sa mère, veuve (relida) de Galvan d'Adhémar. Le même RIGAL D'ADHÉMAR, nommé Azémar dans un acte qui se trouve dans les archives de Villelongue, & Adhémar dans tous les autres, foutint un procès considérable contre les héritiers de sa belle-mère, qui redemandèrent la Terre de Villelongue, portée à Galvan, son père, par Hélène Berenguieres, Dame de Malemort, décédée sans postérité. La perte de ce procès & la très-nombreuse samille que Rigal laissa, ne contribuèrent pas peu à appauvrir ses descendans. Il épousa, par contrat passé le 13 Août 1411, Noble Célébie de Barreria, petite-nièce du Révérendissime Seigneur Pierre de la Barriere, Cardinal, Eveque d'Autun, vivant en l'an 1283; ce qui fe prouve par une réquisition de RIGAL AZE-MAR, (qui est dans les archives du Château de Firmy en Rouergue) à l'effet de saire exécuter l'accord ancien, passé entre les Sieurs de Barriere, pour raison de la Terre de Firmy, qui revenoit à sa semme. Cette Terre avoit été donnée à fon grand-père maternel en 1283 par le Révérendissime Seigneur Pierre de la Barriere, Cardinal, Evêque d'Autun.

RIGAL D'ADHÉMAR tessa le 12 Mai 1473; il fit une fondation remarquable dans une Chapelle de l'Eglise Paroissale de Trebas, pour

-66

la rédemption de tous ses péchés, & de ceux de Noble Fines Rattier, fon ayeule. En fuivant le testament, l'on trouve: Plus, ledit Pierre, un de ses enfans, (son légataire universel) sera tenu de saire transporter les offemens de Noble Fines, son ayeule, enterrée dans le cimetière de N.D. de Cabres, dans le tombeau de la Maifon. Titre important, qui fait une nouvelle preuve pour le IVe degré & le fuivant, puisqu'il nous fait connoitre la femme d'Adhémar-de-Clarensayes, & la mère de Galvan Adhémar. Cébélie de la Barriere, Dame de Firmy, testa le 11 Décembre 1461, & laissa de son mariage avec Rigal d'Adhénar douze enfans, entr'autres:

1. Jean d'Adhémar, qualifié haut & puissant Seigneur, Chevalier, Seigneur de Firmy, marié à Borguine d'Herail-de-Lugan. Il fut père de Gaspard, Chevalier, Seigneur du même lieu, marié 1º avec Noble Marguerite d'Hebrard-de-Saint-Sulpice, dont il n'eut point d'enfans, & en fecondes noces avec Demoifelle Delphine de Durfort, laquelle attira dans sa Maison les biens de Jean, son sils unique, mort sans postérité, & qui sit sa mère son héritière;

2. Pierre, qui eut la terre de la Rocque-Rocozel, & dont la possérité sinit dans la perfonne d'Isabeau d'Azemar, laquelle épousa, en 1582, Noble Jean-Pierre de Monta-et, Seigneur de la Motte, à qui elle donna ses biens, que ses descendans possèdent encore aujourd'hui;

3. Guillaume, qui fuit;

4. Un autre Pierre, dont la posserité subsiste dans les personnes de Messieurs d'Adhémarde-Cransac, Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal-Lorraine, & d'Adhémarde-Lantagnac, Capitaine dans celui de Flandres.

Ces Adhémar-Lantagnac ont pluficurs alliances avec les Voisin & les Rigaud-Vaudreuil, dont l'ancienneté est conservée par une chanson connue de toute la Province, & déjà rapportée ci-dessus:

> Les Rigauds & les Voisins Ont chassé les Sarrazins. Les Voisins & les Rigauds Ont chassé les Visigoths.

Les autres enfans de RIGAL D'ADHÉMAR & de Cébélie de la Barrière font morts fans postérité.

VII. Guillaume d'Admémar ou Azemar, troisième fils de Rigal, sut institué légataire

de la Barrière par le testament de Cébélie de la Barrière, sa mère, du 11 Décembre 1461, & par celui de son père du 12 Mai 1473. Il épousa par contrat de mariage du 29 Décembre 1475, Souveraine de Salgues, fille de Jean, Seigneur de Salgues, & Dame de la Garinie, Terre, qui, par ce mariage, est entrée dans la Maison d'Adhémar. La minute originale de ce contrat est dans les archives du Château de Panat. De ce mariage vinrent:

1. RAYMOND, qui fuit;

2. MARC D'AZEMAR, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, lequel, dans fon certificat de noblesse, donné par la vénérarable Langue en 1506, & dépofé dans les archives d'Arles en Provence, est reconnu de très-ancienne Maison. Lui MARC AZE-MAR fit une donation à RAYMOND D'ADHÉ-MAR, fon frère, le 4 Mai 1506, à condition de payer fon passage, & de lui sournir les vêtemens & harnois nécessaires, un hoqueton, appellé foubreveste, de fatin cramoifi, avec fes manipules pour l'ornement des Chevaliers (ad decorem militum); il fut reçu Chevalier fous le nom d'Azemar, tandis que fon frère se maria sous celui · d'Adhemar. L'original en parchemin de la donation de MARC D'AZEMAR est dans les archives du Château de Panat.

VIII. RAYMOND D'ADHÉMAR, Seigneur de la Garinie, prit, ainsi que ses ancêtres, le nom d'Adhémar dans son premier contrat de mariage avec Claire de Peyrusse, du 23 Novembre 1491: l'original de ce contrat est dans les archives des Prêtres de Peyrusse en Rouergue; mais dans le testament qu'il fit le 4 Mai 1506, & qui se trouve dans les archives du Château de Panat, il changea l'orthographe de ce nom en celui d'Azemar, que fes descendans ont plus particulièrement adopté depuis, variation fréquente dans les branches de Montelimar, de Grignan, de la Garde, dans les sceaux & les anciens titres, où, comme on l'a déjà dit, les noms des anciennes Maisons se trouvent écrits dans la même page de deux & trois saçons dissérentes Voy, le nouveau Traité de Diplomatique. tom. IV, p. 503. RAYMOND n'eut point d'enfans avec Claire de Peyrusse. Il laissa d'Hélix de Seguy, sa seconde semme, un fils nommé Balthazako, qui suit; la grosse de son testament, en parchemin, du 12 Mars 1542, est dans les archives du Château de Panat.

1X. Balthazard d'Azemar, Seigneur, ainfi que le fut son père, du Château de la Garinie, de la Rocque-Rocozel en Albigeois, de Ponts, &c. transigea pour lui & pour Dame Hélix de Seguy, fa mère, & pour la Dame de Glandieres, fa femme, le 14 Avril 1538, avec Dame Delphine de Durfort, veuve de Gaspard Adhémar, Seigneur de Firmy, pour raison de la substitution des biens de Rigaud d'Azeman, &c. La grosse de cette transaction, en parchemin, signée du Notaire recevant, est dans les archives du Château de Panat. Balthazard épousa, par contrat du 21 Juin 1526 (il se trouve dans les mêmes archives) Catherine de Glandieres, fille d'Antoine de Glandieres, Seigneur de Prades & de Balzac. Il fit fon testament au Château de la Garinie, le 1er Mai 1553, dans lequel on reconnoît neuf enfans, dont cinq filles & quatre garçons; trois moururent à la guerre sans possérité, servant avec le Duc de Genevois, & resta Marc, qui suit.

X. Marc d'Azemar, institué héritier universel par le testament de Dame Catherine de Glandieres, sa mère, le 21 Février 1571, (déposé aux mêmes archives du Château de Panat) laquelle avoit furvécu à Balthazard, fon mari, fut, ainfi que fes aveux, Seigneur du Château de la Garinie & autres Terres. Il épousa, par contrat passé le 6 Novembre 1572 (déposé dans les mêmes archives) Demoiselle Françoise de Narbonne, fille de seu Balthazard de Narbonne, Seigneur & Baron de Puylones, & de Demoifelle de Saint-Gerry, fa semme. Il étoit mort le 5 Décembre 1592, que ladite Demoifelle de Narbonne, administratrice de la personne de JEAN, leur fils unique, qui fuit, fit une donation de cinq cents livres, infinuée le 20 Février 1593 en la Sénéchaussée de Rouergue. Cet acte de donation se trouve dans les archives du Château de Panat, ainsi que tous les contrats.

XI. Jean d'Azemar, Seigneur de la Garinie, fils de Marc & de Françoife de Narbonne, se maria en 1603 avec Isabeau de la Garde-de-Sagues; il en eut quatre fils,

scavoir:

1. Pierre, qui fuit;

2. René-Marc, Chef de la branche des Seigneurs de Panar, dont la postérité sera rapportée ci-après;

3. & 4. N.... & N.... morts à la guerre fans

postérité.

XII. Pierre d'Azemar, Seigneur de la Garinie & de Montsalcon, Gouverneur pour Sa Majesté de la Citadelle de Perpignan en 1662, épousa, le 21 Septembre 1642, Dorothée de Thubières-de-Caylus, fille de Jean de Thubières, tige de la branche des Comtes de Caylus. Il en eut deux garcons, scavoir:

1. René d'Azemar, Seigneur de la Garinie,

qui fuit :

2. Et Balthazard, auteur de la branche du Vicomte d'Adhémar, rapportée ci-après.

XIII. René d'Azenar, Seigneur de la Garinie, par son mariage avec Jeanne de Seguy, fit les branches de la Garinie & de la Bourrefie. Il eut entr'autres enfans:

- 1. Noble Pierre d'Azemar, auteur de la branche des Seigneurs de la Garinie, qui fuit;
- 2. Et Balthazard, auteur de la branche de la Bourresie, rapportée ci-après.

XIV. Noble PIERRE D'AZEMAR, Seigneur de la Garinie, né environ l'an 1676, a servi en qualité de Capitaine d'Infanterie, & se retira du fervice pour époufer, le 7 Juillet 1719, Demoiselle Anne de Bonnes, née le 26 Août 1691, fille de seu Noble Sébastien de Bonnes, Seigneur de Ronel, & de Demoifelle Marie-Madelene de Penel-de-Parlan. Il est mort le 2 Décembre 1744, & a laissé de fon mariage:

1. Louis, qui fuit;

2. Joseph d'Azemar, né le premier Avril 1730, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Rhodès;

3. Pierre, né le 7 Juin 1731, Volontaire au Régiment de Bourbonnois;

4. MARIE-ANNE D'AZEMAR-DE-LA-GARINIE, née le 18 Mai 1720, mariée à N.....

5. Louise d'Azemar-de-la-Garinie, née le 19 Mai 1726, non mariée;

6. Jeanne d'Azemar-de-la-Garinie, née le 20 Décembre 1732, mariée à Noble François d'Orfal, Seigneur de la Soulière;

7. Et CATHERINE D'AZEMAR-DE-LA-GARINIE, née le 29 Avril 1734, Religieuse à l'Ab-

baye du Buis, près Aurillac.

XV. Louis d'Adhémar, fils de Pierre d'A-ZEMAR, Seigneur & Propriétaire des Fiefs & Terres de la Garinie & de Montfalcon, chef des nom & armes d'Adhéman, est entré au service âgé de 20 ans, en 1745, s'est trouvé à la bataille de Fontenoy, est entré au mois d'Octobre de la même année dans les Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie de Noailles, où il fert depuis ce tems, & a fait toutes les cam-

110

pagnes depuis 1745: il est connu dans ce

Corps fous le nom de Montfalcon.

XIV. BALTHAZARD D'AZEMAR, second fils de René & de Marie de Seguy, auteur de la branche de la Bourresie, épousa, par contrat du 6 Février 1723, Louise de Sausocde-Montblanc, née le 21 Juin 1695, fille de Jacques & de Gabrielle Fabret. Il a laissé, étant mort le 9 Mars 1744, & elle le 12 Juin de la même année:

1. François, né & baptifé le 26 Décembre 1723, qui fert dans les Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie de Noailles depuis

2. Louis, mort Volontaire dans le Régiment d'Aubigny, Dragons; il étoit né le 20 Sep-

tembre 1728;

3. MARC-ANTOINE, Major dans le Régiment de Chartres, Infanterie, né le 23 Juillet 1730;

4. Et Antoine, qui fert dans les Gardes-du-Corps du Roi, aussi Compagnie de Noailles depuis 17.... né le 8 Août 1733.

# BRANCHE

#### du Vicomte d'Adhénar.

XIII. BALTHAZARD D'ADHÉMAR, Seigneur de Montfalcon, second fils de Pierre d'Aze-MAR & de Dorothée de Thubières-de-Caylus, servit le Roi pendant plus de 75 ans, & mourut âgé de 97 ans, commandant les Ville & Château de Nîmes, où il a établi fa postérité. Il sut père de huit ensans, dont trois filles reçues à Saint-Cyr, fur les preuves de leur noblesse, & cinq garçons, dont un mort Ecclésiastique, deux morts au service du Roi, le quatrième, nommé François d'Azemar-de-LA-BORIE, ancien Exempt des Gardes-du-Corps, vit sans postérité dans ses terres en Languedoc: il est le cadet de seu Balthazard, qui fuit:

XIV. BALTHAZARD D'AZEMAR-DE-MONT-FALCON, Seigneur de Vaquerolles & la Barbin, qu'avoit acquis Balthazard d'Azemar, fon père, lui fuccéda, comme aîné, dans tous fes biens. Il eut de son premier mariage, avec Mademoiselle du Bousquet, un fils tué à la bataille de Rosbac. Il mourut en 1761, après avoir servi le Roi plus de 50 ans. Il avoit épousé en secondes noces en 1735 Demoiselle Marie de Cambis, fille de Louis de Cambis, Baron de Fons, issu d'une des meilleures Maisons du Languedoc, originaire d'Italie,

dont JEAN-BALTHAZARD, qui fuit:

XV. JEAN-BALTHAZARD D'ADHÉMAR-DE-Montfalcon, Seigneur de Vaquerolles & la Barbin, institué aux biens de son père, par testament du mois de Janvier 1758; Colonel du Régiment de Chartres, Infanterie. C'est lui qui, pour monter dans les carosses du Roi, a établi (d'après les titres originaux que nous avons cités) fa descendance de l'ancienne Maison d'Adhémar, dont il ne portoit pas le nom, par un usage dont il n'y a que trop d'exemples en France. Voyez la Gazette de France du 8 Mars de l'année 1765 à l'article de Verfailles. Cette branche, toujours fans fortune, & plus connue par la continuité de fes fervices, que par des illustrations, porte en effet pour devise: plus d'honneur que d'honneurs.

Comme on n'avoit pour objet dans cette généalogie que la filiation, on n'a parlé ni des alliances, ni des grandes charges, ni des Chevaliers de l'Ordre, que la Maison d'Adhé-MAR a fournis.

Elle porte pour armes : d'or à trois bandes d'azur, sur mi-parti de France & de Toulouse, ainsi que le portoit au XIIIº siècle LAMBERT DE MONTEIL-ADHÉ-MAR ou AZEMAR, Baron de Lombers, treizième ayeul du Vicomte d'ADHÉ-MAR, & Chef des branches établies en Languedoc. Voyez fon sceau au Ve volume de l'Histoire du Languedoc : il est conservé en original dans le trésor des chartes de Toulouse, ce qui est une pièce non moins curieuse qu'honorable pour la Maison d'Adhé-

# BRANCHE des Seigneurs DE PANAT.

XII. RENÉ-MARC-D'AZEMAR, second fils de JEAN & d'Isabeau de la Garde-de-Sagnes, sut Aide-de-Camp des Armées du Roi, enfuite Lieutenant-Colonel du Régiment de Vaillac, après avoir fait vingt-deux campagnes en qualité de Capitaine, pour avoir désendu Villesranche contre les Croquans, & lui avoir maintenu cette Place fous fon obéissance. Il avoit épousé en 1648 Delphine de Fontanges, fille de Noble Pierre-Jean de Fontanges-d'Aubrogues, Seigneur de Panat & de Cap-de-Naguet. Il en eut fix garçons, dont quatre font morts sans postérité au service du Roi. Le troisième, nommé Pierre d'Azemar, Seigneur de la Sère, lequel fervoit dans le même Régiment que ses frères, avoit sormé un rameau éteint dans la perfonne du seu Comte de la Sere, Lieutenant-Général des Armées du Roy, Inspecteur Général d'Infanterie, Grand-Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, Gouverneur des Invalides.

Le premier des ensans de René-Marc d'Azemar & de Delphine de Fontanges, est Pierre-

Jean D'Azeman, qui fuit;

XIII. PIERRE-JEAN D'AZEMAR, Seigneur de Panat, Cap-de-Naguet, Bruejouls, fut Major d'Infanterie, & épousa, le 29 Novembre 1680, Marie, fille de Messire François de Sennederre, dont quatre garçons:

1. René-Marc, qui fuit;

 CHARLES D'AZEMAR, dit le Chevalier de Panat, Capitaine au Régiment du Roi, Dragons, mort fans possérité;

3. Pierre-Jean d'Azemar, décédé jeune;

 Et Louis d'Azemar, Prieur-Commendataire de Saint-Pantaléon, & Chanoine de Rhodès, vivant en 1769.

XIV. René-Marc d'Azemar, fils aîné de PHRRE-JEAN & de Marie de Sennederre, qualifié, ainfi que son père, Chevalier & Seigneur de Panat, Cap-de-Naguet & Bruejouls, fut Moufquetaire du Roi dans la seconde Compagnie, & enfuite Capitaine au Régiment de Gondrin, ci-devant Cruffol, dans lequel cinq de fes oncles, dont trois étoient morts les armes à la main, avoient fervi en qualité de Capitaines. Il époufa, le 27 février 1713, Claudine, fille de Messire Jean-François d'Albignac, Marquis de Triadou & de Saint-Gervais, Gouverneur pour Sa Majesté de la Ville de Meyruès en Languedoc, & de Lucrèce de Lastic-de-Saint-Jal. Il est mort en 1751, laissant de son mariage quatre enfans, scavoir:

1. Pierre-Jean d'Azemar, qui fuit;

2. Prançois-Louis, dit le Chevalier de Panat, élevé Page du Roi dans sa Grande-Ecurie, successivement Cornette, Lieutenant, Aide-Major, Capitaine d'un Régiment de Cavalerie, aujourd'hui Royal-Navarre; Lieutenant-Colonel par commission du mois de Mai 1748; nommé par Sa Majesté, aumois de Juillet 1764, Commandant en Ches de l'Ecole de Cavalerie établie à Metz; Lieutenant-Colonel du Régiment Royal, Cavalerie, & Brigadier des Armées du Roi;

 René-François, Prêtre & Docteur de Sorbonne, Aumônier de Madame Adelaide, & Abbé de l'Abbaye Royale & Séculière de Sainte-Foy-de-Conques;

4. Et Elisabeth, Religieuse Bénédictine à l'Abbaye Royale de Saint-Cernin près

nodes.

XV. Pierre-Jean d'Adhémar, qualifié Chevalier, Comte de Panat, Seigneur de Bruejouls, Saint-Georges-de-Grandval, Pradels, Abbas, Savignac, Saint-Christophe, Cap-de-Naguet, le Caillaret, & autres lieux, a été élevé Page du Roi dans fa Grande-Ecurie, & a fervi dans le Régiment d'Infanterie de Monseigneur le Dauphin; s'est marié, le 6 juillet 1737, avec Marie-Jeanne-Félice, fille de Louis-Arnaud de Corn, Chevalier, Marquis d'Ampare, Baron de Lieucamp, la Chapelle-Saint-Gerand, Lieutenant de MM. les Maréchaux de France, & de Dame Anne-Françoife de Bar, Marquife d'Ampare. Le Comte de Panat a été pourvu successivement de la charge de Lieutenant de MM. les Maréchaux de France, de celle de Commissaire de la Noblesse en Rouergue. Il a de fon mariage, pour fils unique:

Louis-Elizareth d'Adhémar, d'abord Page du Roi dans fa Petite-Ecurie, & ensuite Mousquetaire dans la seconde Compagnie.

Généalogie dressée sur un Mémoire imprimé, & d'après les titres originaux. Toutes les branches connues de la Maison d'ADHÉMAR, sont rapportées dans cette Généalogie.

# Π.

# ADHEMAR, en Languedoc. Nous avons donné (col. 91) la Généalogie de la Maifon d'Adhémar, sournie par M. le comte d'Adhémar, Ambassadeur du Roi à Bruxelles. On lit aussi, tome IV, de notre première édition, page 134, un mémoire de la maifon d'Azémar qui dit que les noms Azémar & Adhémar font des noms synonymes & ne forment que la même Maison. La samille d'Adhémar en Languedoc, rapportée à la Généalogie d'Azémar (voy. ce mot), reconnoit pour être de la famille, la branche D'Adhémar, établie aujourd'hui à Bordeaux, dont Joseph d'Adhénar, mort en 1781, étoit chef, & a laissé une semme & des ensans, nous en avons déjà parlé dans les Etrennes de la Noblesse de 1781. Il avoit pour auteur

Antoine d'Adhémar, Seigneur de Montsnaiz, marié en 1400, à Noble Gaillarde de Luzençon, lequel parvenu à une extrême vieillesse, au désaut d'ensans mâles de son fils Charles, substitua tous ses biens sur la tête de Gaillarde d'Adhémar, sa fille ainée, & au désaut d'ensans mâles de celle-ci, à Jeanne d'Adhémar, sa feconde fille, toutes deux sœurs de Charles.

Après la mort d'Antoine d'Adhémar, Gaillarde de Luzançon, sa veuve, maria en 1491 son sils Charles, avec Noble Louise de Merle, sille de noble puissant homme Garin de Merle, Seigneur de Montpeiros, &c. De ce mariage vint:

- Guillaume d'Adhémar, Seigneur de Montfnaiz, qui eut des ensans de sa semme, dont on ignore le nom;
- 2. Louis, qui fuit.

Louis d'Adhémar, qualifié dans plusieurs actes de 1550, Seigneur de Montsnaiz & de Creissel, épousa Jeanne Martin, dont il eut:

JEAN D'ADHÉMAR, Seigneur de Montsnaiz, qui succéda aux biens de son père, épousa Demoiselle Gabrielle de Currière, le 1er Février 1654, fille de N... de Currière, Seigneur de Vabres, & d'Isabeau de Corneillan, d'une illustre samille de Rouergue, de ce mariage est sorti:

François d'Adhémar, marié le 16 Janvier 1696. De ce mariage, font fortis;

- 1. Joseph, qui fuit;
- 2. Thomas, qui sert à la Havanne;
- 3. François, dont on ignore la destinée.

Joseph d'Adhémar, Écuyer Seigneur de Montsnaiz, mort en 1781, avoit épousé, 1° le 11 Octobre 1706, Mademoiselle N... Dubos, dont il a eu plusieurs ensans, qui font morts; & 2° Demoiselle Catherine Lurat, dont il a plusieurs ensans, savoir:

- 1. Pierre d'Adhémar, âgé de 15 à 16 ans, qui a embrassé l'état ceclésiastique;
- 2. Pierre-Clément, âgé de 12 à 13 ans;
- 3. CATHERINE, âgée de 14 ans;
- Et Marie, âgée à-peu-près de 12 ans, en 1782.

Les armes: d'or, à trois bandes d'azur sur mi-parti de France & de Touloufe. Voyez col. 91 & fuivantes à la généalogie D'ADHÉMAR.

ADIGARD. Sieur des Bois, de la Planche, en Normandie, Généralité de Caën, Election

de Carantan: d'argent, à trois équerres de fable, deux & une.

ADONVILLE, famille noble de la Beauce.

- I. JEAN D'ADONVILLE, Ecuyer, Seigneur de la Barte & de Jonville-Bertrand près Epernon, avoit pour femme Hardouine de Fougerais, devenue veuve en 1507, dont trois ensans, qui partagèrent la succession de leurs père & mère, devant Berault, Notaire & Tabellion à Epernon, le 28 Décembre 1519, sçavoir:
  - 1. JEAN, mort sans postérité.
  - 2. Louis, qui suit.
  - 3. MARGUERITE, qui épousa, par contrat passé pardevant Guyamet, Notaire à Epernon, le 12 Juillet 1507, Jean d'Averton, Ecuyer, Scigneur de la Mothe.

11. Louis d'Adonville, Ecuyer, Seigneur de la Barte & de Teseux, avoit pour semme, Yvonne Martin: l'un & l'autre moururent avant 1581, ils eurent Jacques, qui continue la possérité, &

Charles, Seigneur de la Barte, qui acquit devant Renard, Notaire à Epernon, le 16 Janvier 1581, les droits successis de son frère Jacques, Seigneur de Reseux; il sit, conjointement avec Louise Lorissan sa senme, son tessament devant ledit Renard, le 29 Mars 1580.

III. Jacques d'Adonville, Ecuyer, Seigneur de Refeux, fut nommé tuteur des enfans de Noël Bardin, Ecuyer, par Sentence du 17 Mars 1581, rendue au Bailliage d'Etampes, & transigea devant Truants, Notaire Royal à Sermaise, le 2 Novembre 1596, Philippe Bardin, sa semme, étant présente, de laquelle il eut entr'autres ensans:

IV. Jean d'Adonville, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur, de Reseux, qui partagea les successions de ses père & mère devant ledit Truants, Notaire, le 8 Février 1643; il épousa, par contrat passé devant Bachelet, Notaire Royal, à Rouville, le 16 Juillet 1643, Antoinette de Marcheville, de laquelle il eut:

V. PIERRE D'ADONVILLE, Chevalier, Seigneur des Vaux & de Nangeville en partie, né le 30 Juillet 1646, mort le 23 Février 1717, maintenu dans sa noblesse sur le vû des titres, par Jugement de M. de Bouville, Intendant d'Orléans, du 26 Août 1709; il avoit épousé, par contrat passé devant Mibault, Notaire Royal à Prasville, le 6 Juillet 1694, Jacqueline de Frétard, née le 3 Novembre

1653, fille de Louis de Frétard, Chevalier, Seigneur de Rocheux, & de Jacqueline de Croix, dont Marie-Madeleine, née le 24 Juillet 1700, élevée dans la Maison Royale de Saint-Cyr, morte sans alliance, & Fran-

çois, qui suit;

VI. François d'Adonville, Ier du nom, Chevalier, Seigneur de Roinvilliers, au Bailliage d'Étampes & de Nangeville en partie, né à Prafville en 1695, fut maintenu dans fa noblesse par Sentence de l'Election de Chartres, du 19 Septembre 1719; il a épousé, par contrat passé devant Colleau, Notaire Royal à Sermieuse en Beauce, le 26 Juillet 1717, Claude de Vidal, fille d'André de Vidal, Chevalier, Seigneur d'Ezerville, & de Claude

de Vigny, dont est issu:

VII. François d'Adonville, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de Tourneville, né en 1723, Lieutenant au Régiment de Rohan, Infanterie, qui se trouva à la bataille de Dettingen en 1743, & sit les campagnes suivantes jusqu'à la paix; il épousa dans l'Église de Roinvilliers, le 18 Février 1749, en vertu d'une dispense de Rome, Marie-Anne-Françoise de Vidal, sa cousine germaine, née en 1721, fille de Guy de Vidal, Chevalier, Seigneur en partie de Moulineux, & de Marie-Anne de Sainxe-d'Ormeville, dont sont sistemes.

1. François-Frédéric, né le 17 Mai 1750;

2. Louis-Victor-Amédée, né le 1er Octobre 1752;

3. Leon, né le 4 Septembre 1754;

4. Et Madelene-Julie-Victoire, née le 29 Juillet 1751.

Extrait de titres & mémoires de famille, & envoyé par M. le Marquis de Prunelé.

Les armes: d'azur, à fix Annelets d'or, 3, 2, & 1.

ADOUE-DE-SAILHAS, dans le Comté de Cominge, ancienne Noblesse de nom & d'armes. Généalogie dressée sur les titres, & jugée véritable par le Juge des lieux, Jean-François de Palissard, Conseiller du Roi, Juge en ches, civil & criminel, de partie du Comté de Cominge, au Siége & Châtellenie de l'Isle & Dodon, & à laquelle M. de Lartigue, Ecuyer, Conseiller du Roi, Juge-Mage, Lieutenant-Général né en la Sénéchaussée & Siége Présidial de la ville de Toulouse, a apposé le sceau de ses armes, & signé

que les trente-huit signatures au bas des pages sont les véritables de M. Jean-Francois de Palissard, à qui les titres de cette Maison ont été communiqués. L'origine de cette Maison remonte à

I. Bernard Adoue-de-Sailhas, Seigneur de Sailhas & de Mirepeix. Il fut un des grands Seigneurs du Pays de Cominge, fous le règne de Philippe III, Roi de France. Il est qualifié de Chevalier dans l'hommage qu'il rendit à Bernard Comte de Cominge, l'an 1276, de la Seigneurie, Château & Forteresse de Mire-

peix. Il peut être père de

II. SICARD ADOUE-DE-SAILHAS, Damoifeau, Seigneur de Sailhas & de Mirepeix. Il fut témoin à une concession le 15 Janvier 1352, en présence de très-illustre Prince, Pierre-Raimond, par la grâce de Dieu, Comte de Cominge. Il servit dans la guerre de Gascogne, & sur du nombre des deux cents hommes d'armes des Ordonnances du Roi, menés par le Comte de Foix en 1339 au Mont-de-Marsan, contre les Anglois; l'histoire générale du Languedoc par Dom Claude de Vic & Dom Vaissette, Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, en sait mention. Il sut père de

III. Roger Adoue-de-Sailhas, qualifié Damoifeau, Seigneur de Sailhas & de Mirepeix, qui testa le 8 Août 1412, en faveur de Bernard, IIo du nom, son fils ainé qui suit; laissa la jouissance de certains biens à Seguine de Paramiers, sa semme, & ordonna qu'il sût

enterré honorablement.

IV. Bernard Adolle-de-Sailhas, IIe du nom, épousa, par contrat du 6 Février 1486, Marguerite de Luscan, fille du Seigneur de Luscan, Chevalier; testa le 20 Septembre 1542, en saveur de son fils ainé qui suit, nomma pour exécuteurs testamentaires Jean & Savari d'Aure, Vicomtes de Larboust, choisit sa sépulture dans l'Église de Saint-Marcet, & mourut peu de tems après. Il laissa sa semans furent:

1. RAYMOND, qui fuit;

2. Guillaune Adoue-de-Sailhas, qui em-

brassa l'état Ecclésiastique;

3. Un autre Guillaume Adoue-de-Sailhas, homme d'armes des Ordonnances du Roi, qui, fuivant deux actes, des 27 Mai 1606 & 25 Juillet 1621, épousa Isabeau d'Orbefsan, fille de Roger, Seigneur de Sainte-Foi.

V. RAYMOND ADOUE-DE-SAILHAS, Seigneur

deSailhas, Saint-Marcet & Lalouret, fut institué héritier universel, par le testament de son père. Il épousa 1º par contrat du 27 Octobre 1557, Jeanne de Gestas, fille légitime de Pierre de Gestas, Ecuyer, Scigneur de Saint-Marcet & de Flauran. Elle eut en dot la Seigneurie de Saint-Marcet, outre les accoutremens nuptiaux, joyaux de noces & ornemens de tête. Jean d'Aure, Vicomte de Larboust, & plusieurs autres Seigneurs signèrent ce contrat de mariage. Elle mourut fans ensans peu de temps après, & son mari sut son héritier universel.

Il épousa, 2° par contrat du 8 Octobre 1564, Madelene, Vicomtesse d'Aure, proche parente de Menaud-d'Aure, Vicomte d'Assé, sille légitime du Vicomte d'Aure-de-Larbouss, issue par semmes, des anciens Ducs d'Aquitaine & de Gascogne, & par máles, des premiers Comtes de Cominge. Elle eut, par voie de succession, la Terre & Seigneurie de Lalouret, qu'elle aliena peu de tems après à François, Vicomte d'Aure. De ce mariage

naquirent:
1. Pierre, qui fuit;

MARGUERITE ADOUE-DE-SAILHAS, mariée,
 avec N... Jacques de Laloubatere; &
 avec Jean de Bobene, duquel elle eut Jean-Louis de Bobene, Chevalier, Seigneur de Fossat, Maréchal des Camps & Armées du Roi;

3. El Isabeau Adoue-de-Sailhas, mariée à Jean de Foix, Seigneur de la Bone-lifen, de la famille de Foix-Candate, Barons de Doazit en Béarn. Elle donna quittance, le 26 Mars 1607, d'une partie de fa dot.

Une transaction du 15 Mai 1617 prouve les alliances de Marguerite & d'Isabeau d'Adoue-de-Sailhas.

VI. PIERRE ADOUE-DE-SAILHAS, Seigneur de Sailhas & de Saint-Marcet, fut, par le testament de son père, héritier d'une partie de ses biens, & eut la Seigneurie de Sailhas. Il épousa, par contrat passé le 9 Décembre 1586, Isabelle, Comtesse de Cominge, de la maison des premiers Comtes de Cominge, & seigneur de Mancieux, & de Françoise de Montpezat. Roger, Comte de Cominge, Baron de Peguilhan, son oncle, & plusieurs autres grands Seigneurs signèrent à son contrat de mariage. Leurs ensans surent:

1. JEAN, qui fuit;

2. ODET ADOUE-DE-SAILHAS, qui épousa Mar-

guerite d'Espagne. Il paroît qu'elle fut veuve le 24 Juin 1617, & l'on croit qu'ils n'eurent aucune postérité.

VII. JEAN ADOUE-DE-SAILHAS, époufa, par contrat du 1er Février 1613, Bernarde de Baisse. Il mourut à Saint-Marcet le 27 Juillet 1654, & sui inhumé dans l'Eglise dudit lieu au tombeau de ses ancêtres, ayant par son testament sait plusieurs legs pieux. Il laissa de son mariage:

1. CHARLES, qui fuit;

2. Et Jean Adoue-de-Sailhas: on ignore ce qu'il est devenu.

VIII. CHARLES ADOUE-DE-SAILHAS, né le 12 Mai 1620, Ecuyer, Seigneur de Saint-Marcet, par engagement du Domaine; il en fut enfuite évincé par Sentence du Sénéchal de Toulouse, du 17 Décembre de l'année 1641, confirmée par transaction du 15 Mars de l'année suivante; son père l'institua son héritier universel. Il eut acte, le 1 Juin 1667, de la représentation de ses titres de Noblesse, de l'Intendant de Guyenne, Commissaire député du Roi, qui le maintint dans sa Noblesse, par son Ordonnance de la même année. Il eut ordre du Roi, le 6 Juillet 1674, de se rendre aux frontières d'Espagne, pour servir dans la convocation de la Noblesse auprès du Maréchal d'Albret, Gouverneur pour le Roi en Guyenne. Il fut pourvu l'année fuivante du Commandement de la Vicomté de Nebouzan, pour y convoquer & commander la Noblesse pour la sûreté & garde du pays, & foutenir la guerre que Louis XIV avoit contre l'Espagne. Il mourut le 9 Juin 1694, âgé de 74 ans, & fut inhumé le foir fuivant dans l'Eglise de Saint-Marcel, au tombeau de ses ancêtres. Il avoit épousé, 1º par contrat passé au Château de Tailhebourg, Diocèse de Cominge, le 27 Août 1692, Marie de Sentérame fille légitime de Nicolas de Sentérame, Sieur de Guierlas, & de Marguerite d'Espagne; elle renonça par son contrat de mariage, aux prétentions qu'elle avoit fur les biens de Bernard d'Espagne & de Marie-Paule d'Antin, ses ayeux. Elle testa le 30 Décembre 1665, en faveur de fon mari, & mourut fans enfans, le même jour, après avoir nommé pour fon exécuteur testamentaire le Seigneur de Montpezat.

Et 2º par contrat passé au Château de Pomarede, Diocèse de Cominge, le 17 Mai 1678, Angélique de Cassaigner, fille légitime de Pierre-Corbeyran-de-Castaigner, Seigneur de Pomarede, & de Léonore de Saint-Paston, fille de François de Saint-Paston, Seigneur de Salerm, & de Paule-Marguerite de Pechepeyrou-de-Beaucaire, dont:

1. JEAN-GUILLAUME, qui fuit;

 Jean-Bertrand, rapporté après fon frère aîné.

IX. Jean-Guillaume Adoue-de-Sailhas, né à Saint-Marcet le 7 Février 1684, fait Lieutenant au Régiment de Guyenne, Dragons, par Brevet du 21 Juillet 1711, quitta le fervice & épousa, par contrat passéau Château de Beaumont, Diocèse de Toulouse, le 27 Décembre 1714, Catherine de Bertier, de l'ancienne samille des Bertier de Toulouse, nièce d'Antoine-François de Bertier, Evêque de Rieux, & fille de François de Bertier, Vicomte de Chateleux, Marquis de Pinsaguel, Seigneur de Pouze, Mourvilles, Jantes, & autres places, & de Jeanne d'Anglar de Roche-d'Agoult, Vicomtesse de Chateleux. De ce mariage sont nés:

1. Adrien Adoue-de-Sailhas, mort âgé de

25 ans sans postérité;

2. El Anne Adoue-de-Sailhas, morte jeune en 1719. Leurs père & mère, qui testèrent les 10 Mars 1744 & 10 Septembre 1754, font morts au Château de Garravet en Septembre 1754, & ont été inhumés dans l'Eglise du même lieu.

IX. JEAN-BERTRAND ADOUE-DE-SAILHAS, qualifié haut & puissant Seigneur, Baron de Garravet, Seigneur de Salerm, Chevalier de Saint-Louis, second fils de Charles & d'Angélique de Castagner, né & baptisé à Saint-Marcet le 6 Mai 1686, prit la tonsure en 1695, & se destina dès sa jeunesse à l'état ecclésiastique, qu'il quitta pour embrasser le parti des armes. Il fut d'abord Lieutenant au Régiment d'Infanterie, aujourd'hui Béarn, par commission du Roi du 23 Septembre 1710 & du 4 Juillet 1720, Capitaine au même Régiment le 5 Mai 1739, premier Capitaine de Grenadiers en 1736, Chevalier de Saint-Louis le 8 Mars 1738, avec une pension de 500 livres sur le Trésor Royal. Il rendit hommage au Roi de sa Baronnie de Garravet & Seigneurie de Salerm, & autres biens nobles & féodaux, pardevant les Tréforiers de France le 7 Janvier 1755. Il mourut au Château de Garravet le 13 Janvier 1762, âgé de 75 ans, 8 mois & 7 jours, & a été en-

terré dans le Chœur du même lieu. Il avait épousé, par contrat passé au Château d'Aujean, Diocèse d'Auch, le 4 Novembre 1739, avec dispense du Pape de la même année, sur le secondautroisième degré de parenté, Marie-Angélique de Laforgue, fille d'André de Laforgue, Écuyer, Seigneur de Pommarede, Anjean & Vianzam, & de Françoise de Montd'Aux, dont:

1. JEAN-BAPTISTE, qui suit;

2. Jean-Joseph, né & baptisé à Salerm le 19 Mars 1742, mort à Salerm le 1 Septembre 1744;

3. Bertrand-Albert-Claude, né à Garravet le 4 Mars 1749, & mort le 2 Mai 1755;

4. Et Jeanne-Thérèse, née à Salerm le 30 Juillet 1744, & morte l'année suivante.

XI. JEAN-BAPTISTE ADOUE-DE-SAILHAS, QUAlisié haut & puissant Seigneur, Baron de Garravet, Seigneur de Salerm, né à Salerm le 24 Mars 1741, a été reconnu le 12 Octobre 1766 & le 7 Octobre 1768, par les Consuls & la Communauté de Garravet, pour seul Seigneur, & Baron-Justicier, haut, moyen & bas Foncier, dans toute l'étendue de cette Baronnie; il y perçoit les lods & ventes, & enfin tous les autres droits utiles & honorifiques, spécifiés dans fes titres. Il a fait hommage au Roi le 7 avril 1769 de sa Baronnie de Garravet, Seigneurie-Dime inféodée à Salerm, & autres biens nobles & féodaux. Il a époufé, par contrat du 6 Août 1768, Jeanne Bergé, fille unique de Bertrand Bergé. Il n'y a jusqu'à présent, de ce mariage, que Bertrand-Marie-Angélique Adoue-de-Sailhas, né le 4 Juin

Les armes: aux 1 & 4 d'or, à une levrette de gueules accollée, & bouclée de fable, à une bordure de fable, chargée de huit bezans d'or, qui est des anciens Comtes d'Aure: aux 2 & 3 de gueules, à quatre otelles d'argent, qui est des premiers Comtes de Cominge; sur le tout, de gueules, à la face ondée d'or, chargée d'une tourterelle d'azur, becquée & membrée d'argent, qui est d'A-

DOUE-DE-SAILHAS.

ADRETS (DES), Terre & Baronnie en Dauphiné, Diocèse de Grenoble, qui appartenoit vers l'an 1562 à François de Beaumont, Gentilhomme du Dauphiné; elle appartient encore à la même Maison. Voyez BEAU-MONT.

121

ADRIENNAIE: d'azur, semé de France au lion d'argent, ou à l'orle de neuf sleurs-de-lys d'or.

ADUISARD, Sieur de la Chapelle, en Normandie, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans fa noblesse le 6 Septembre 1666, qui porte: de gueules, au chevron d'argent.

ADY (v'), Seigneur d'Armeries: d'azur au lion d'or, tenant de sa paite sénestre une clef de même.

AELST (van), en Flandres: d'or, à trois anilles de fable, 2 & 1, au franc quartier d'argent, chargé de 3 fasces aussi de fable.

AFFAGARD, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans fa noblesse le 6 Mars 1667. La Rocque, dans son Traité des Bans & Arrière-Bans, parle d'un Robert Affagard, & d'un Guillaume de Hestroy, Chevaliers, qui servoient l'an 1271 pour Robert d'Essouteville, qui devoit service de deux Chevaliers & demi par quarante jours. Le même, dans son Histoire d'Harcourt, p. 1858, parle de Michelle Affagard, mariée vers l'an 1480 avec Thomas Duvalde-Beaumontel. Dans la montre de l'an 1470, Vicomté de Montivilliers, comparut, suivant le même historien, Guillaume Affagard, armé de brigandines, sallades, gantelets & javelines.

C'est tout ce que nous sçavons de cette samille, dont les armes sont: de gueules, à trois diamans d'argent, posés 2 & 1.

AFFIER: burrelé d'or & de gucules de douze pièces,

AFFRIQUE. La Maison de Luders en Lorraine ie qualifie de Comtes d'Affrique. Voyez la Généalogie des Salles. N... S... Affrique, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Chartres, Abbé de Valbone, ordre de Citeaux, Diocèse de Perpignan, depuis le mois de Juin 1754.

AFFRY. Le nom primitif de cette Maifon, l'une des plus illustres & anciennes de la Suisse étoit d'Avril, d'Avrile, d'Avrile, d'Avrile, d'Avrile, d'Avrile, d'Avrile, de ne latin de Aprilt. Ce ne sut que vers le milieu du XVI stècle que ce nom sut changé en celui d'Afril, d'Affril, d'Affril, pour remplacer, dans l'Idiôme François, par la lettre F, le V que l'on prononce en Allemand dans bien des endroits, comme la lettre F.

JEAN SIEBMACHER, qui publia à Nuremberg,

en 1605, l'Armorial général de l'Empire, y compit, à l'article de la Suisse, les armes des Nobles Von Avry, en françois d'Avry; ce font les mêmes armes que cette Maison porte aujourd'hui, qui sont: d'argent, à trois chevrons de fable, casque couronné & rehaussé d'un bonnet pyramidal d'argent, chargé de trois chevrons de fable, la pointe du bonnet surmontée d'une houppe de plumes mêlées de fable & d'argent, lambrequins d'argent & de sable.

Ces armes avoient été gravées en 1585 à la tête d'une Epître dédicatoire. Sébassien Werro, Curé de la ville de Fribourg en Uchtlandt, dédia, cette année, la traduction allemande Traité du Jésuite Ecossois, Jean Hayum, contre les Protessans, à Noble Seigneur Louis Von Afry, Avoyer de la Ville de Fribourg en Suisse. Il plaça au-dessus de l'écu d'Afry, Invia virtuti nulla est via: c'est-à-dire en stançois, Il n'est pas de chemin inaccessible pour la vertu. On lit aussi les vers suivans au bas des mêmes armes:

Si genus a Proavis longum deduecre claris Estiminus; atmagnum est salis extendere samam: Nobilitate potens AFRINUS, pedore major Magnanimo, nactus quum consilioque manuque Sit decus & laudem laus illi à numine summa Perdurans est prisca patrum pietasque sidesque.

Nous observerons encore que les armes de la Maison d'Affre, telles qu'elle les porte aujourd'hui, sont sculptées aux quatre coins de la tombe de Pierre d'Avrie, Abbé de Hauterive, Ordre de Cîteaux, Diocèse de Lausanne, mort le 2 Novembre 1449 dans son Abbaye.

Il y a dans le Canton de Fribourg deux villages du nom d'Avry, l'un dit Avry devant Pont, l'autre dit Avry-sur-Matran. Le premier, qui est situédans le Baillage de Pont, comprend dans la banlieue de sa Paroisse le château & le village de Pont, qu'on nomme aussi Pont-en-Ogoz. L'autre village d'Avry dépend de la Paroisse de Matran, dans l'ancien territoire de la ville de Fribourg.

L'ingénieux M. Bochat, dans ses Mémoires critiques pour servir d'éclaircissement sur divers points de l'Histoire ancienne de la Suisse, fait dériver le nom du village d'Affry de la langue celtique Affon-Ry, qui vouloit dire le courant de l'eau. Il prétend qu'on en a sormé le nom de ce village qui est sur la rivière, c'est apparemment d'Avry-sur-Glane (Glana) dont il veut parler.

Ce qui est certain, par les plus anciennes chartes de l'Abbaye de Hauterive, c'est que la Maison d'Affry possédoit des droits Seigneuriaux dans ce village; mais on ne sçait si elle leur a donné son nom, ou si elle le leur doit primitivement: telle est l'ancienne preuve de la noblesse de nom & d'armes de la Maison d'Affry.

M. Leu, Bourguemaître de la République de Zurich, & M. le Baron d'Alt, Avoyer de celle de Fribourg, ont donné des extraits généalogiques de la Maifon d'Affry. Le plus ancien titre qui en fait mention est du X11º siècle; on le trouve dans le recueil des actes de l'Abbaye de Hauterive (liber donationum) qui est conservé dans ce Monastère.

Jacques Carmentran, Notaire & Commissaire, dressa ce recueil le 12 Février 1468; la plupart des titres qui y font rapportés, existent encore dans les archives de Hauterive. Dans leur nombre il en est un qui dit que Guillelmus, Miles, de Aprilis, Guil-LAUME D'AVRIL, Chevalier, Mario de Treyvaux ou Troifvaux, Chevalier, Mario, Miles, de Tribus Vallibus, & Ulric Decuvillens, Chevaliers, furent témoins de la donation faite à Hauterive entre les mains de Guil-LAUME, Abbé de ce Monastère, par Hugues de Spindes, Chevalier. Cet acte est sans date: mais comme il se trouve dans le recueil de Carmentran, entre les chartes depuis 1173 jusqu'en 1209, on peut raifonnablement déterminer le tems où vivoit Guillaune d'Avril ou d'Apvril, Chevalier.

Cette charte parle aussi du Chevalier GuyDespindes, de Conrad Despindes, Religieux
de Hauterive, de Cono, Prêtre de Saydors,
& de Pierre, Juge principal (Minister) d'Arconcié. Ce dernier se trouve nommé dans
quatre autres actes de Hauterive, des années
1162, 1172 & 1173. Cono, Prêtre de Saydors,
paroît dans un acte de la même Abbaye de
1169. Henri, fils de Burchard de Spindis,
avoit sait une donation à ce Monastère, dès
l'an 1142, en présence de Pierre & Hugues
de Spindis. Ulric Decuvillens, & Cono,
Prêtre de Saydors, sont nommés dans un acte
de Landric, Evêque de Lausanne, en saveur
du Monastère de Hauterive.

Willelmus, Miles, de Avril, Guillaume, D'Avril, Chevalier, assista, avec Guillaume, Seigneur de Pont, & Otton de Pont, stère de ce dernier, à la donation que Pierre &

Rodolf, Comtes de Gruières, frères, firent des dixmes d'Unens au Monastère de Hauterive; cet acte est de l'an 1171. Unens ou Onnens est un grand village du Canton de Fribourg dans l'ancien territoire de cette ville. La collation de la Cure de ce village dépend de l'Abbaye de Hauterive.

Guibert, Seigneur de Rivoria (Ruéres), Guillaume D'Avril, Ganier de Dreitlar, Pierre, son neveu, fils de Rodolf, Rodolf de Saint-Pierre, & Pierre, son srère, Hugues, Chevalier Despindes, Rodolf de Praroman, Berthold de Marlie, &c., furent témoins de la donation faite au Monastère de Hauterive par Jordan de Gregnegles. Cette donation consistoit en des biens situés à Neurvoz, autrement Neiruz, village considérable, dont l'Abbaye de Hauterive a encore aujourd'hui la basse jurisdiction. Ce village est dans la paroisse de Matran, & dans l'ancien territoire de la ville de Fribourg. Cette donation doit être antérieure à l'année 1161. GUILLAUME D'AVRIL n'y est pas encore qualifié de Chevalier, ainsi qu'il en prend le titre dans l'aste de 1171.

L'Abbaye de Hauterive (en latin Alta Ripa) fondée en 1137 par Guillaume, Seigneur de Glane, compte parmi fes bienfaiteurs les Nobles d'Avril, & ils y ont leur fépulture dans la Chapelle de Saint-Nicolas. Nous allons rapporter quelques-unes des donations faites à cette Abbaye par les Nobles de cette Maison, rassemblées dans un recueil par Dom Bernard de Lenzbourg, Abbé de ce Monastère, & d'une ancienne noblesse, dont nous donnerons la généalogie dans son rang.

HERBERT D'AVRIL donna au Monassère de Hauterive une pose de terre de son alleu de Magnoldens, aujourd'hui Magnolden ou Magnedens, village dans la Seigneurie d'Illens, Paroisse d'Escuvillens, éloignée à une petite lieue de l'Abbaye de Hauterive. Cette donation est de la fin du douzième siècle.

Perot d'Avril, c'est-à-dire Pierre, en patois Perot d'Avril, sut témoin de l'insinuation du Mas du Dessalay. Radulphe d'Avril, Religieux de Tela, sut témoin de la donation faite au Monastère de Hauterive par Huet de Posdor, au sujet des dixmes de Rupa. Ulric d'Avril, Religieux, de Hauterive, sut témoin de la confirmation que Conon de Prez sit de la donation que son père Boson & sa mère Dame Floreta avoient saite au Monastère de Hauterive, d'un bois situé à Chavanie. Le même Ulric d'Avril avoit aussi été présent, en automne 1209, à un aste, par lequel Borcard de Chebri, Chevalier, conclut son accommodement avec le Monastère de Hauterive, au sujet de quelques dixmes.

GIROLD (GERAUD) D'AVRIE, frère du susdit Ulric, fut préfent à l'acte daté de Matran, par lequel Guillaume de Nurvoz, fa femme Agnès, leur fils Pierre, & Guibert, frère de Guillaume Guerpirunt, donnèrent au Monastère de Hauterive une garantie pour quelques fonds de terre, situés à Chavanei. Un acte dont nous allons bientôt parler, & qui est de 1282, fait mention de Pierre de Nyrvez. GUILLAUME, JEAN & BOVON, tous trois fils d'ALEYSON D'AVRIE, & non encore mariés, reconnurent, en 1260, tenir de l'Abbaye de Hauterive quelques terres jointes à leurs alleus d'Avrie. Le même Bovon, fils d'ALEYson d'Avrie, & fon neveu Guillaume, reconnurent, en 1283, tenir de la même Abbaye quelques fonds de terre annexés à leurs biens allodiaux situés à Avrie.

JEAN D'AVRIE, fils de GUILLAUME, dit de Nyrvez, donna, en Février 1293, en aumône perpétuelle (in perpetuam eleemosynam) pour le falut de fon âme, & celui de fes ancêtres, au Monastère de Hauterive, tout son alleu & héritage qu'il possédoit dans le territoire d'Avrie, tant en terres, prés, bois, &c. que cens, avoyeries, fervices, avec tout domaine & toute jurisdiction quelconque, cum pleno dominio & omnimodâ jurisdidione. Le même Jean d'Avrie, excité par le même motif que celui de fes ancêtres, pour le falut de fon âme, donna en Février même année 1293 au Monassère de Hauterive, tout ce qu'il possédoit encore dans certaines pièces & tènemens, derriere le territoire d'Avrie, avec tout domaine, auffi-bien que tous les biensimmeubles. Ces deux actes prouvent les droits feigneuriaux dont jouissoit alors la Maison d'Avrie, & sont entendre qu'elle étoit une branche de celle de Nyrvez, qui, fuivant un acte de 1282, dérivoit de celle de Praroman. Il peut se saire que ces trois Maisons ayent eu une même & commune origine, & qu'elles fussent partagées en plusieurs branches.

On croit que la Maison de Nyrvez s'éteignit dans celles d'Avrie & de Praroman. Celle de Praroman, qui sit des donations considérables au Monassère de Hauterive dans les XIIº & XIIIº fiècles, jouissoit des droits seigneuriaux dans le village de Praroman, en latin Pratum-romanum.

PÉRRETTE D'AVRIE, veuve d'Humbert de Lovens, donna, en Avril 1293, en aumône au Monastère de Hauterive, tout l'alleu de Lovens, avec les terres, cens, & tout ce que son mari pouvoit y avoir, en exécution de sa dernière volonté. Parmi les témoins de cette donation, étoit Guillaume d'Avrie, père de la veuve de Lovens, Bourgeois de Fribourg. C'est la plus ancienne date du droit de Bourgeoissie que la Maison d'Affry ait eue dans la ville de Fribourg.

La tradition veut que les d'Affre aient donné les premiers ornemens à l'Eglife Collégiale de Fribourg, qui est sous l'invocation de Saint Nicolas. Cette Eglife sut bâtie en 1178 par Bertold, Duc de Zeringen, Fon-

dateur de la ville de Fribourg.

GUILLAUME D'AVRIE, Bourgeois de Fribourg, des l'an 1293, ne vivoit plus en Juin 1295. Un acte de cette année porte qu'Ulric d'Avrie, fils de ce Guillaume, & fes fœurs Perrette, Marguerite & Béatrix confirmèrent au Monastère de Hauterive douze deniers de cens, que leur père avoit légués à ce Monastère, pour le salut de son âme, & celui de ses ancêtres.

Plusieurs de cette Maison ont été Abbés du Monastère de Hauterive, entr'autres JEAN d'Avrie en 1389, mort en 1394, enterré à Hauterive dans la Chapelle des Nobles d'A-VRIE. PIERRE, élu Abbé en 1405, mort le 2 Novembre 1449 avec une haute réputation, après avoir reçu du Pape Martin V, le 23 Juin 1416, par une Bulle datée de Genève, la première année de fon Pontificat, pour lui & ses successeurs, le droit de porter les ornemens Pontificaux, la mître & l'anneau. Il avoit affisté au Concile de Bâle. Il augmenta les rentes de son Abbaye, bâtit à neuf la maison que ce Monastère avoit anciennement dans Fribourg: on voit fon tombeau dans la chapelle de ses ancêtres. C'est une pierre aux quatre coins de laquelle on remarque un écu aux armes d'Avrie, telles que cette Maison les porte aujourd'hui. La filiation que nous en allons donner depuis JEAN, qui vivoit en 1380, est prouvée par les regiftres & actes de la République de Fribourg, par les registres de l'Eglise Paroissale de cette ville, par un grand nombre de titres, comme

contrats de mariage, testamens, acquets, ventes, brevets militaires, épitaphes, & par le témoignage de plusieurs historiens.

I. JEAN D'AVRIE, ler du nom, qui vivoit en 1380, eut de son mariage avec Marguerite

N....

JEAN, qui suit;

II. Jean d'Avrie, IIe du nom, paroît par l'aste du renouvellement de Bourgeoisse à Fribourg, passé en 1409, être fils de Noble JEAN D'AVRIE, Ier du nom. Il épousa en 1425 Isabelle, fille de Noble Jacques de Praroman, dont il eut :

Guillaume, qui suit;

III. Guillaune d'Avry, Ier du nom, étoit mineur à la mort de son père, suivant un aste du 8 Mai 1437, qui nous apprend le second mariage de sa mère Isabelle avec Noble Pierre de Foucigny, d'une des plus nobles familles de la ville de Fribourg. GUILLAUME D'Avry renouvella en 1446 sa Bourgeoisie de Fribourg, il sut élu du Conseil des Soixante en 1459, Banneret en 1470, Conseiller d'Etat en 1472, Baillif ou Gouverneur de Ponten-Ogoz en 1487 & 1488. Il étoit en même tems Conseiller d'Etat, il mourut en 1493. Il avoit époufé, par contrat du 12 Mars 1457, Noble Dame Jacquette, veuve de Noble Jacques d'Endlisperg : cet acte est souscrit par Noble Petermann Pavillard, Conseiller d'Etat de Fribourg, ce qui sait présumer que l'épouse de Guillaume d'Avry, au nom de laquelle Petermann Pavillard signa, étoit née Pavillard, d'une Maison illustre dans les fastes de Fribourg. Guillaume d'Avry avoit commandé en 1476 dans Morat le contingent des troupes que Fribourg avoit envoyées pour la désense de cette Place, contre Char-LES, Duc de Bourgogne; il s'y acquit une gloire immortelle avec Adriende Bubenberg, qui commandoit 2000 Bernois dans la même ville. Bubenberg & d'Avry la défendirent avec tant de bravoure, qu'ils donnèrent aux secours des Cantons le tems d'arriver. Les Suisses remportèrent une victoire complète fur les Bourguignons devant Morat, le 10 Juin 1476, & le Duc Charles fut sorcé d'en lever honteusement le siège. Guillaume d'A-VRY écrivit une relation de la guerre de Bourgogne, qui doit être d'autant plus curieuse, que son auteur avoit été témoin d'une partie des événemens dont il parle. Cette

relation a passé dans les mains d'une branche de la noble famille de Fegelin.

Guillaume D'Avry fut Baillif de Granson en 1476, après la bataille de Morat : il obtint en 1482 le Bailliage de Morat, après Gilian de Rumlingen de Berne. Il sut en 1491 l'un des Députés du Canton de Fribourg avec Thierry d'Endlisperg, pour pacifier le différend survenu entre Berne & les habitans de Sanen. Ils le terminèrent amiablement.

On ignore de quelle branche étoit Jean D'AVRY, qui travailla en Août 1450 avec Guillaume de Felga, Pierre de Gorbières, & plusieurs autres dans la Diète de Berne, à rétablir la paix entre Fribourg & les mécontens de cette ville. ULMAN D'AVRY étoit en 1472 du Petit Conseil de Fribourg. Guil-LAUME D'AVRY laissa de son mariage Louis,

qui suit:

IV. Louis D'Avry, Ier du nom, fut du Conseil Souverain de Fribourg en 1487, du Conseil des Soixante en 1490, Baillif de Ponten-Ogoz depuis 1494 jusqu'en 1496; Baillif de Chenaux, aujourd'hui Estavayé, depuis 1499 jusqu'en 1501; Baillis d'Illens depuis 1506 jusqu'en 1508. 11 mourut en 1513, & avoit épousé en premières noces, le 19 Décembre 1486, Catherine de Vullierens, fille de Noble Othon d'Avanche, d'une ancienne Maison, dont la noblesse remontoit à l'antiquité la plus reculée; en secondes noces, le 23 Novembre 1494, Elizabeth-Catherine, fille de Noble Henri Matter, Conseiller d'Etat de Berne, dont il eut François, qui fuit:

V. François d'Avry, ou d'Affry, ler du nom, porta en 1536 l'un des deux drapeaux de la levée de 1000 à 1200 hommes que le Canton de Fribourg avoit accordés cette année à François Ier, Roi de France, sous le commandement des Capitaines Caspar Werli ou Verli, Rodolf Lowenstein & Ulric Koënig. Cette levée servit en partie dans la Provence. Il fut élu Confeiller de Fribourg en 1541, Bourguemaître de cette Ville en 1543, Conseiller d'Etat en 1547. Il mourut entre la Saint-Jean de 1570 à celle de 1571. Il avoit épousé Catherine de Clery ou Cleri, fille de Noble Louis de Cleri, d'une famille noble établie à Fribourg, & originaire du Pays de Vaud, & de Noble Dame Agnès de Wippingen ou Wippens. Il eut de ce mariage:

1. Louis, qui fuit;

2. ELISABETH, mariée à Noble Pierre de Griffach ou Cressier.

VI. Louis d'Affry, 11e du nom, Seigneur de Givisiez, élu du Confeil Souverain de Fribourg en 1560, fut au service de Charles IX, Roi de France, & combattit en 1562, à la bataille de Dreux, autrement dite bataille de Blainville. Les Suisses contribuèrent le plus, par leur valeur, au gain de cette bataille, qui fut donnée le 19 Décembre, furveille de Saint-Thomas Apôtre; & leurs Capitaines imaginerent d'établir entr'eux un Ordre de Chevalerie, & pour perpétuer le fouvenir de leurs fervices rendus, & pour augmenter l'ardeur de leurs compatriotes au fervice du Roi. C'est une médaille d'or, qui est entre les mains de M. le Comte d'Affry. Elle est attachée à une chainette d'or ; sa forme est ovale; on y voit d'un côté l'Apôtre Saint Thomas, mettant un doigt dans la plaie du Sauveur, & de l'autre on lit ces mots:

Superstites Helvet. Legion. Duces superatis in vigilia D. Thomæ apud Druidas hostibus hanc societatem instituerunt, 1567.

Ce monument prouve le zèle de Louis D'AFFRY & des autres Capitaines Suisses, pour le service du Roi Charles IX. Ce zèle éclata fous ce règne en plusieurs autres occasions, comme à la retraite de Meaux, aux batailles de Saint-Denis, Jarnac, Moncontour, & au siège de la Rochelle. Louis d'Affry sut élu à Fribourg du Confeil des Soixante en 1564, & il fe distingua encore en 1567, qui est la date de la médaille ci-dessus rapportée, par fon attachement pour le Roi Charles IX. Ce fut lui qui fut envoyé à Lyon à la tête des Suisses de la Garde du Roi, pour y pacifier les troubles qui s'y étoient élevés. Il sut fait Conseiller d'Etat de Fribourg en 1571, & obtint en 1572 la première dignité de cette République, qui est celle d'Avoyer. Ses infirmités l'obligèrent de fe démettre de cette charge en 1601, & il mourut le 14 Février 1608, laissant d'Urfule de Praroman, sille de Noble Guillaume de Praroman, & de Noble Dame N.... de Garmifmeil:

1. François, qui fuit;

 Et Catherine-Anne, mariée à Noble Nicolas-Jean d'Alex, fils de Noble Antoine d'Alex, & de Noble Dame Anne Fégelin.

VII. François d'Affry, IIº du nom, du Confeil Souverain de Fribourg en 1611, du

Confeil des Soixante en 1616, Conseiller d'Etat en 1618, Bourguemaître & Confeiller de la Guerre en 1619; fut créé Lieutenant des cent Suisses de la Garde ordinaire du Corps du Roi Louis XIII en Mai 1624, à la mort du Colonel Jacques Fégelin, & posséda cette charge jusqu'en 1645. Il fut Capitaine d'une Compagnie de 300 hommes du Régiment Suisse d'Am-Rhin, depuis 1625 jusqu'à la réforme de ce corps le 12 Mai 1627. Il leva le 28 Mars 1630 un Régiment Suisse de son nom au service de la France : ce Régiment, composé de 3000 hommes, fervit sur la frontière de la Lorraine, dans l'armée du Maréchal de Marillac, & fut reformé en Septembre 1630, les motifs de crainte qu'on avoit du côté de l'Allemagne ayant ceifé. D'Affry leva un nouveau Régiment Suisse de fon nom, composé de 3000 hommes, en Août 1635: ce Régiment fervit en Picardie dans l'Armée du Maréchal de Châtillon; il fut réformé au commencement de 1637. François d'Affry fut fait Statthalter, ou fecond Chef de la République de Fribourg en 1630, & Envoyé de ce Canton en 1644. Il assista à plusieurs Diètes ordinaires & extraordinaires du Corps Helvétique en 1627, 1629, 1633, 1639 & 1644. Et au milieu des divisions qui partagèrent les esprits entre le service de France & celui d'Espagne, il continua de s'attacher à celui qu'il croyoit le plus utile & le plus honorable pour la Suisse en général. Le Duc de Longueville, Souverain de Neufchâtel & de Valengin, le nomma en 1628, Gouverneur de ces Comtés. Ce Gouvernement ne l'empêcha pas de remplir les premières charges de l'Etat de Fribourg, ni même de servir à la tête de son Régiment en France. Il conferva ce Gouvernement jufqu'à fa mort. Des infirmités l'obligèrent en 1645, de prendre les eaux de Bourbon; mais au lieu d'y trouver sa guérifon, il y trouva le terme de fa vie. Il mourut à Moulins en Bourbonnois, le 5 Mai de cette année, & l'on voit fon Epitaphe fur une pierre en relief dans l'Eglise Royale, Collégiale & Paroissiale de cette ville, il avoit époufé Anne de Diesbach, fille de Noble Roch de Diesbach, Baron de Grandcourt, & de Noble Dame Marie de Meffelo ou Meffello, & petite-fille de George de Diesbach & de Marguerite Verli. Voyez DIESBACH. Il en cut:

1. JEAN-LOUIS, qui suit;

 Et François-Pierre, dont la possérité sera rapportée après celle de son aîné.

VIII. JEAN-LOUIS D'AFFRY, Conseiller d'Etat de la République de Fribourg, Capitaine dans le Régiment Suisse de Wolffgang Greder en France, au mois de Mai 1635; servit dans la Valteline, fous le commandement du Duc de Rohan; se distingua le 10 Novembre de cette année au combat de Morbegno, où ce Général remporta la victoire fur les Espagnols. Voyez l'Histoire militaire des Suisses, par le Baron de Zur-Lauben, tom. 11, & VI. Le Régiment de Greder fut réformé en Avril 1637, & d'Affry fut fait Lieutenant de la Compagnie de son père au Régiment des Gardes Suisses en Avril 1639. Il l'obtint au commencement de 1643, par la démission de fon père, & la posséda entière jusqu'en 1650, qu'une moitié en sut résormée; celle qui lui fut confervée resta couplée avec la demie-Compagnie de Fégelin, depuis le 27 Novembre 1650 jusqu'au 16 Juin 1668, que l'une & l'autre furent licenciées. D'Affry avoit fervi à la tête de sa Compagnie aux Gardes, en Juin 1645, au siège de la Mothe en Lorraine; en 1646, à celui de Longwy; en 1647, 1648 & 1649, à Piombino en Toscane; en 1650, le 27 Novembre, fa demi-Compagnie aux Gardes, couplée avec celle de Pierre Fégelin, étoit à Paris; en 1655 il la commandoit aux siéges de Landrecies & de Condé; en 1658, au siége de Gravelines; & en 1667, à celui de Lille. Il avoit aussi levé, en 1641, une Compagnie dans le Régiment Suisse de Praroman, qui fervit dans la Catalogne & dans le Rouffillon. Cette Compagnie sut résormée en Novembre 1650; elle étoit alors dans le Régiment de Reynold, ci-devant Praroman.

JEAN-LOUIS D'AFFRY épousa Françoise de Roussel ou Roucelz, née le 7 Juillet 1620, d'une Maison illustre de la Lorraine, établie à Metz, fille de Nicolas-de-Roussel, Seigneur de Vernivelle & Vany. De ce mariage vin-

rent:

1. N ... D'AFFRY, qui suit;

2. Et Marie-Marguerite, mariée à Georges de Diesbach, fils de Jost de Diesbach, & de Madelene Manuel. Voyez DIESBACH.

IX. N... D'AFFRY, eut de son mariage avec N... trois fils & une fille; le fils se nomme JEAN-PIERRE-NICOLAS D'AFFRY-DE-VANY: cette branche est prête à s'éteindre.

On ne sçait de quelle branche étoient JAC-

QUES D'AFFRY, Bailli ou Gouverneur de Morat en 1665-1669, & N... D'AFFRY, Religieux de l'Abbaye de Wettingen, Ordre de Cîteaux, dont on voit le tombeau avec l'écusson de ses armes dans l'Eglise de l'Abbaye des Religieuses de Frauenthal, même Ordre de Cîteaux, Canton de Zug.

### SECONDE BRANCHE.

VIII. François-Pierre d'Affry, IIIº du nom, fils puiné de François 11, Avoyer de la République de Fribourg, & d'Anne de Diesbach; du Conseil Souverain de Fribourg en 1644; du Conseil des Soixante en 1647; Gouverneur des Comtés de Neuchâtel & de Vallengin, au nom du Duc de Longueville en 1671; Conseiller du Conseil d'Etat de Fribourg, en 1683; Conseiller de la Guerre en 1688; il mourut le 14 Mai 1689, ayant résigné, à cause de son âge avancé, le Gouvernement & la Charge de Lieutenant-Général des Comtés de Neuchâtel & Vallengin, le 18 Juillet 1686. Etant Lieutenant aux Gardes Suiffes, il combattit vaillamment comme Volontaire en 1652, à la désaite de 400 Espagnols près du Catelet, par le Marquis de Saint-Genies & le Gouverneur d'Arras. 11 obtint en 1659 la moitié de la Compagnie de François-Pierre de Praroman, dans le Régiment des Gardes Suisses; & en 1666 il leva une Compagnie franche, laquelle, à fa mort, passa à son fils ainé, qui la fit entrer dans le nouveau Régiment dujeune Stuppa. Il laissa de son épouse Marie-Othile, fille de Nicolas de Praroman, Seigneur de Wevy, Colonel d'un Régiment Suisse de fon nom au service de France, & Capitaine au Régiment des Gardes Suisses, & de Noble Dame Elifabeth de Wallier Saint-

1. Joseph-Nicolas, qui fuit;

2. Et François, rapporté après son frère aîné.

IX. Joseph-Nicolas d'Affry, Capitaine d'une Compagnie dans le Régiment Suisse du jeune Stuppa en 1679 & 1681, & Capitaine d'une demi-Compagnie stranche Suisse, Chevalier de Saint-Louis en 1703, sut nommé Gouverneur & Lieutenant-Général des Comtés souverains de Neuchâtel & Vallengin, le 18 Juillet 1686, par Louis de Bourbon, Prince de Condé, & Henri-Jules de Bourbon, Duc d'Enghien, Curateurs honoraires du Duc de Longueville leur neveu. A la mort

du dernier Duc de Longueville en 1694, d'Affray favorisa les prétentions du Prince de Conti. La Duchesse de Nemours, qui avoit été reconnue par les Etats de Neuchâtel, Souveraine de Neuchâtel & de Vallengin, destitua d'Affray de son Gouvernement. Il se retira à Fribourg, y sut sait Conseiller d'Etat, & Général d'Artillerie au nom du Corps Helvétique. Il mourut à Fribourg en Mars 1729, ayant eu de son mariage avec Ursule Wild, d'une ancienne samille Patricienne de la République de Fribourg, trois silles, sçavoir:

 URSULE-LAURE, mariée à Rodolf de Caftella, mort fans enfans à Paris le 28 Février 1743, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, Maréchal-de-Camp dans les armées du Roi, & Colonel du Régiment des Gardes Suisses de S. M.

2. Marie-Marguerite;

3. Et Marie-Othile.

IX. François D'Affry, IVe du nom, baptisé le 6 Mai 1667; Enscigne dans le Régiment Suisse du jeune Stuppa, aujourd'hui Jenner, obtint le 25 Octobre 1686 une Compagnie vacante dans le même Régiment par la démission de son srère aîné, qui avoit été nommé Gouverneur de Neuchâtel. Il fut créé Major du Régiment Suisse de Surbeck en 1693. Ce sut lui qui à la bataille de Nerwinde, en 1693, indiqua à la Cavalerie un endroit pour passer un ravin sous le seu des Brigades de Surbeck & de Zur-Lauben. On peut lire, dans l'Histoire militaire des Suisses, tom. III, les efforts extraordinaires que firent ces Brigades, pour fixer la victoire dans cette mémorable journée. D'Affry obtint du Roi, en Mars 1698, la distinction de sa Compagnie de deux cents hommes dans le Régiment de Brendlé, qui lui fut confervée entière à la réforme qui fuivit la paix de Rifwick dans les troupes Suisses. Il sut nommé Lieutenant-Colonel du Régiment de Brendlé le 10 Février 1701, obtint commission de Colonel d'Infanterie le 29 Mai 1702, & une moitié de la Compagnie de Wagner aux Gardes Suisses le 25 Juin de la même année. Il conserva cette troupe jusqu'à sa mort. Il sut créé Chevalier de Saint-Louis le 1er Janvier 1705, Brigadier le 18 Juin 1709, Aide-de-Camp de M. le Duc de Bourgogne le 8 Mai 1708. Il se jetta en 1711 dans Bouchain, pour détendre cette place avec M. de Ravignan, contre les Alliés qui l'affiégeoient. Il eut une pension de quinze cents li-

vres le 12 Août 1714; fut nommé, le 22 Décembre de la même année, Colonel du Régiment Suissede Greder, aujourd'hui Waldener, fans perdre son rang de Capitaine aux Gardes Suisses; Maréchal-de-Camp le 1er Février 1719. Le Roi le choisit, le 4 Ostobre 1733, pour aller fervir comme Maréchal-de-Camp à l'Armée qui s'affembloit du côté des Alpes. S. M. le nomma, le 6 Octobre de la même année, Maréchal-de-Camp dans l'Armée d'Italie, dont elle avoit donné le commandement au Maréchal de Villars, fous les ordres du Roi de Sardaigne. Il fut fait Lieutenant-Général le 20 Février 1734; fervit aux siéges de Gerrad'Adda, de Novarre, du Château de Tortonne, & de Colorno; & il fe trouva au combat de Parme: il fut tué le 19 Septembre 1734 à la bataille de Guastalla, en combattant à la tête du Régiment du Roi Infanterie, & fut enterré dans la ville de Guastalla. Cet Officier Général s'étoit acquis une grande réputation dans cette campagne & dans les guerres de Louis XIV. Il avoit épousé, le 31 Juillet 1700, Marie-Madelene de Diesbach, fille de Jean-Frédéric de Diesbach, Seigneur de Heitenriet, & de Marie-Elifabeth de Steinbrougg, morteà Fribourg le 27 Mars 1752. De ce mariage sont nés:

1. N..., mort en bas-âge;

2. Louis-Auguste-Augustin, qui fuit;

3. OTHILE, née en 1701, mariée à Noble Conflantin de Mailliardor, Brigadier des Armées du Roi, Capitaine de Grenadiers au Régiment des Gardes Suisses. Voyez MAILLIARDOR.

4. Marie-Elisabeth, née en 1705, reçue Chanoinesse à Lons-le-Saulnier en Franche-

Comté:

5. Et MARIE-ANNE-THÉRÈSE, reçue aussi Chanoinesse du Noble Chapitre de Lons-le-Saulnier, le 16 Mai 1729, après avoir fait preuve de trente-deux quartiers paternels & maternels. Cette Dame est aujourd'hui Religieuse à Montdorge, Diocèse de Laufanne, Canton de Fribourg.

X. Louis-Auguste-Augustin, Comte d'Affry, Scigneur de Prévondavaux, Saint Barthelemi, Biolley, & de Melani, né à Verfailles le 28 Août 1713, Cadet dans la Compagnie de fon père aux Gardes Suisses, le 15 Avril 1725, Enseigne le 14 Août 1729, Capitaine-Commandant la Compagnie Colonelle du Régiment Suisse de son père, le 25 Février 1733; Capitaine-Commandant de la demi-Compa-

gnie de son père aux Gardes Suisses le 21 Janvier 1734, Capitaine en titre le 13 Octobre de la même année, Chevalier de Saint-Louis le 29 Mai 1740, Brigadier le 2 Mai 1744, Lieutenant-Colonel du Régiment des Gardes Suisses le 11 Avril 1746, Maréchal-de-Camp le 1er Janvier 1748; obtint, le 30 Novembre 1749, une seconde demi-Compagnie aux Gardes. Il avoit aussi obtenu, en Ostobre 1734, la Compagnie de son père dans le Régiment de Wittmer. Il sut crée Lieutenant-Général des Armées du Roi le 1er Mai 1758, & Colonel du Régiment des Gardes Suiffes le 26 Août 1767. Le Roi lui a accordé les entrées de sa chambre le 5 Octobre de la même année.

AFF

Il s'est trouvé en 1733 en Italie aux combats de Colorno & de Parme, & à la bataille de Guastalla; il a fait en 1743, avec le Régiment des Gardes Suisses, la campagne sur le Rhin; il le commandoit à la bataille de Fontenoi & au siège de la Ville & Citadelle de Tournay en 1745 ; aux batailles de Raucoux & de Lawseld, & au siége de Mastricht en 1746, 1747 & 1748. Le Roi l'a nommé en 1755 fon Ministre Plénipotentiaire, & en 1760 fon Ambassadeur près des Etats-Généraux. Après avoir rempli pendant plusieurs années cette dignité, avec l'applaudissement général de la France & de la Hollande, il a servi comme Lieutenant-Général en 1762 à l'armée du Roi en Westphalie & dans la Hesse. Le Canton de Fribourg lui a donné en 1756, par une distinction toute particulière, la dignité honoraire de Conseiller d'Etat & de Guerre.

Il a épousé, le 2 Juillet 1738, Marie-Elizabeth, fille unique de Protais-Joseph d'Alt, Baron du Saint Empire Romain, Seigneur de Prevondavaux, Saint-Barthelemi, de Biolley & Melani, Colonel au fervice du Roi de Sardaigne, mort le 10 Janvier 1741. De ce

mariage sont nés:

1. Louis-Auguste, Comte d'Affry, baptifé à Fribourg en Suisse le 6 Avril 1744, Ossicier aux Gardes Suisses en 1758, Aide-Major de ce Régiment, & aujourd'hui Capitaine-Commandant de la Compagnie de son père dans le même Régiment des Gardes Suisses, depuis 1766;

2. JEAN-PIERRE-NICOLAS-CHARLES-JOSEPH, appelé le Chevalier d'Affry, second Sous-Lieutenant de la Compagnie Colonelle du Régiment des Gardes Suisses, depuis 1766;

3. Et Madelene, Comtesse d'Affry, nommée Dame de l'Ordre de la Croix étoilée par l'Impératrice, Reine de Hongrie & de Bohême, Marie-Thérèse d'Autriche, le 3 Mai 1764; mariée le 21 Septembre 1762 à François, Comte de Diesbach-Torny.

136

Voyez l'explication des armes de cette Maifon au commencement de cette généalogie.

\* AGAR, ancien nom de la Terre & Duché de Saint-Aignan en Berry. Voyez SAINT-AIGNAN.

\*AGARD-DE-MAUPAS. Les Terres & Seigneuries de Morogues, de Maupas & de Parassis, situées en Berry, surent unies & érigées en Marquifat sous le nom de Marquisat de Maupas, par Lettres du mois de Mars 1725, enregistrées au Parlement le 3 Décembre suivant; & en la Chambre des Comptes de Paris, & au Bureau des Finances de Bourges les 13 & 28 Mars 1726, en faveur & en considération des services de Pierre-Antoine AGARD-DE-Morogues, ci-devant Colonel d'un Régiment d'Infanterie, fils d'Antoine Agard, Ecuyer, Seigneur de Morogues, & d'Anne Turpin-de-Lincham; & petit-fils de Clé-MENT AGARD, Ecuyer, Seigneur de Rosiers & de Bourgneur, Conseiller, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, & de Catherine le Large. Le Marquis de Mauras a époufé, le 30 Août 1716, Catherine-Madelène Bougard-de-Villedart. De ce mariage sont nés:

1. Pierre-Marie Agard, Marquis de Maupas, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, qui a époufé, le 4 Avril 1748, Agnès Cailleteau-de-la-Chapelloire, mère de Jérôme-Antoine-Clément Agard, né

le 10 Avril 1750;

2. Louis-Vincent Agard-des-Morogues, Docteur de Sorbonne, Chanoine & Archidiacre

de l'Eglise de Bourges.

CLÉMENT AGARD, Seigneur de Rosiers, avoit pour frère Antoine Agard, Ecuyer, Sieur des Turaux, père de Joseph Agard, Sieur des Turaux, qui a laissé de Madelène Sabathier, fon épouse :

I. JEAN BAPTISTE AGARD-DES-TURAUX, Docteur de la Maison de Sorbonne, Doyen de

l'Eglise de Bourges;

2. CLÉMENT AGARD, Sieur des Turaux, ancien Capitaine des Grenadiers dans le Régiment de la Vieille-Marine, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint Louis;

3. Et Marie Madelène Agard.

Les armes d'AGARD-DE-MAUPAS sont : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, & en pointe d'une

tête de Léopard de même.

Il y a en Provence une autre Maison du nom d'Agard, dont les armes sont : de gueules, à une molette d'éperon d'argent, au chef cousu d'azur, chargé d'une croix sleuronnée d'or.

AGARD, Seigneur d'Oulins en Provence : de gueules, à une molette d'éperon d'argent; au chef cousu d'azur, chargé d'une croix treflée d'or.

AGARD, en Berri, dont il y a eu des échevins de ce nom à Bourges en 1623, 1630 & 1641. Les armes: d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux étoiles d'argent en chef, & d'une tête de léopard de même en pointe.

Une branche cadette a ajouté pour brisure : un croissant montant d'argent, abaissé sous

la tête du léopard.

AGAY (p'), ancienne Noblesse de Franche-Comté, subsistante aujourd'hui en deux branches. Elle s'est toujours distinguée & soutenue avec éclat dans l'Épée & la Robe, & est admise dans les Chapitres nobles de cette Province, où l'on exige la preuve de seize quartiers.

I. Hugues d'Agay, Écuyer, Seigneur de la Tour-de-Laubespin, Ossicier de Philippe, dit Le Bon, Duc de Bourgogne, en 1463, sut nommé du Conseil de ce même Duc par Lettres du 3 Juin de ladite année. Il avoit épousé Sibille Vincent, sille de Jean Vincent, Maître des Requêtes des Ducs de Bourgogne, dont:

1. JEAN, qui fuit;

 Autre Jean, pourvu de la dignité d'Aumônier au Chapitre noble de Gigny en Franche-Comté, en 1474;

3. Et Henri, reçu en 1509, Conseiller au Parlement de Franche-Comté, marié &

mort sans postérité.

II. JEAN D'AGAY, Ior du nom, Écuyer, Seigneur de la Tour-de-Laubespin, épousa Louise Annol, & en eut:

1. JEAN, qui suit;

2. Pierre, mort sans postérité;

3. Et Denise, mariée à Renaud de Faulquier.

III. JEAN D'AGAY, IIº du nom, Écuyer, Seigneur de la Tour-de-Laubespin, épousa Charlotte de Cizé, dont:

GUILLAUME, qui fuit;

Et JEAN, Ille du nom, marié avec Jeanne du

Tartre, de laquelle il eut: Simon d'Agay, mort sans postérité de Françoise de Vesoul, sa semme.

IV. Guillaume d'Agay, Écuyer, Seigneur de la Tour-de-Laubespin, épousa Barbe du Tartre, sœur de Jeanne, semme de Jean d'Agay, son srère. Il en eut:

Bonaventure, qui fuit;

Et CLAUDINE, mariée à Guillaume de Sarrazin, Seigneur de Saint-Martin.

V. Bonaventure d'Agay, Ier du nom, Écuyer, Seigneur de la Tour-de-Laubespin, fut nommé, en 1619, Gouverneur du Château de Grimont-sur-Poligny, pour les Archiducs Albert & Isabelle, & épousa Philiberte Sordet. Leurs ensans surent:

1. ETIENNE, qui fuit;

2. Antoine, Capitaine d'une Compagnie d'hommes d'armes au fervice du Roi d'Efpagne, tué sur la brèche de Venlo, dans les Pays-Bas, en 1637;

3. Et Charlotte, marice à Philibert de Bau-

thoin

VI. ETIENNE D'AGAY, Écuyer, Seigneur de la Tour-de-Laubespin, sut reçu, en 1655, Procureur-Général du Parlement de Franche-Comté. Il avoit épousé, en 1627, Barbe-Angèle de Froissard, dont:

1. Bonaventure, qui suit;

2. Philippe-Charles, Prieur de Clalrvaux & Chanoine de Poligny;

3. François-Nicolas, Prieur de Rey & Cha-

noine d'Arbois;

4. Antoine, Chevalier, Capitaine d'une Compagnie d'Arquebusiers à cheval, tué au Siége de Salins en 1674;

 Ferdinand, auteur de la branche des Seigneurs de Myon, rapportée ci-après;

6. Jeanne-Philiberte, mariée à Claude Gillaboz, écuyer;

 Et Jeanne Guillemette, mariée à Hugues de Gabriel, Chevalier.

VII. Bonaventure d'Agay, IIº du nom, Chevalier, Seigneur de la Tour-de-Laubefpin, nommé en 1653 Gouverneur du Château de Grimont, & en 1676 Confeiller au Parlement de Franche-Comté, épousa Thérèse-Louise de Laborey, Dame de Byarnez, de laquelle vinrent:

PHILIPPE-JOSEPH-IGNACE, qui fuit;

Et ETIENNETTE-FRANÇOISE, mariée à Denis-Grégoire de Pétremand, Conseillerau Parlement de Franche-Comté.

VIII. Philippe-Joseph-Ignace d'Agay, Scigneur de Byarnez, reçu Confeiller à la Chambre des Comptes de Franche-Comté épousa, en 1690, Jeanne-Madeleine-Mairot de Mutigney, dont:

- PHILIPPE-CHARLES, Chevalier, Commandant de bataillon au Régiment de Champagne, Chevalier de Saint-Louis, mort fans alliance en 1765;
- 2. Jean-Prosper, qui fuit;
- 3. & 4. Barbe-Thérèse & Antoinette-Francoise:
- & 6. Anne-Jeanne & Jeanne-Madeleine, mortes toutes deux Chanoinesses de l'Abbaye noble de Sainte-Claire de Montigny en Dauphiné.

IX. Jean-Prosper d'Agay, Chevalier, Seigneur de Byarnes, Chevalier de Saint-Louis, a épousé, en 1766, Anne-Josephe de Montgenet, « dont une fille née en Avril 1770. »

#### BRANCHE

### des Seigneurs DE MYON.

VII. FERDINAND D'AGAY, Chevalier, fils puiné d'ETIENNE, Seigneur de la Tour-de-Laubespin, & de Barbe-Angèle Froissard, reçu Conseiller au Parlement de Franche-Comté en 1691, mort en 1731, avoit épousé Jeanne-Marie Mercier, qui lui apporta en dot la Terre & Seigneurie de Myon. Il a laissé de son mariage:

- 1. Antoine-Philibert, qui fuit;
- 2. CHARLES-DENIS-FRANÇOIS, Abbé Commendataire de l'Abbaye de Sorez, Vicaire-Général & Archidiacre d'Orléans, enfuite Chanoine de l'Eglife Métropolitaine de Befançon;
- 3. Philippe-Charles, dit M. de Myon, Chevalier, Lieutenani-Colonel du Régiment de Blaifois, Infanterie, en 1746; en 1748, Lieutenant du Roi au fort Griffon de Befançon & Chevalier de Saint-Louis;
- 4. Jean-Claude, dit M. Montfaugeon, Chevalier, Lieutenant-Colonel du Régiment Dauphin, Infanterie, & Chevalier de Saint-Laire
- Luc, dit le Chevalier d'Agay, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment Guienne, Infanterie, Major de la ville de Colmar, en 1752;
- 6. & 7. Deux filles Religieuses.

VIII. ANTOINE-PHILIBERT D'AGAY, Chevalier, Seigneur de Myon, & du Chef, de sa femme, de Villers, Mutigney, Bay, Bémont, &c., d'abord reçu Conseiller au Parlement de Franche-Comté, puis Président à Mortier au même Parlement, en 1744, mort en 1766, avoit épousé Anne-Ignace de Boitousetd'Epernay, de laquelle sont nés:

1. Marie-François-Bruno, qui fuit;

 PHILIPPE-JOSEPH-FRANÇOIS, Prieur, Commandataire des Prieurés de Heauville & de Clairvaux, Chanoine de l'Eglife Métropolitaine de Befançon en 1770;

 JEAN-GABRIEL, Chânoine du Chapitre Nohle & Cathédrale de Saint-Claude, & Vicaire-Genéral du Diocèse d'Autun en 1770, nommé par le Roi le 28 Juillet 1779; Coadjuteur de l'Evêché de Perpignan;

 MARGUERITE-FRANÇOISE-BERNARDINE, mariée en 1748 à Claude-François-Joseph de Montgenet, Chevalier, Seigneur de la Roche Montaigu-Colombier, &c.;

 & G. Louise-Ferdinande & Jeanne-Françoise-Ursule, mortes toules deux Chanoinesses de Lons-le-Saunier; la dernière en 1740.

IX. Marie-François-Bruno d'Agay, Chevalier, Seigneur de Myon, de Villers & de Mutigney, créé Comte d'Agay, par Lettres-Patentes de l'an 1766, reçu d'abord Avocat-Général au Parlement de Franche-Comté, en 1749, Maître des Requêtes en 1759, Préfident au Grand-Confeil en 1765, & Intendant de Bretagne en 1767, a épousé Charlotte le Bas-du-Pless, dont:

1. Antoine-François-Ignace, Chevalier;

2. Antoine-Thérèse-Joseph, qui a été Moufquetaire du Roi dans fa première compagnie;

3. & 4. Anne-Charlotte-Joséphine & Marguerite-Françoise-Nicole.

Les armes: d'or, au lion de gueules armé & rampant, au chef d'azur. Supports: deux lions de gueules. Cimier: un lion de même iffant du cafque, avec une couronne de Marquis. Généalogie dressée sur titres qui nous ont été communiqués.

AGE (DE L'). Cette Maison, très-ancienne en Berri, est devenue illustre par ses alliances & ses emplois à la Cour; elle portoit pour armes: d'or, à la croix de gueules, brisée d'un lambel. Elle a sourni dix degrés. Guillaume de l'Age, Lieutenant-Capitaine de la Tour de Vincennes en 1369, sut père d'Adam de l'Age, Seigneur de Chazelet en Berri, marié à Jeanne du Gué, qui eut pour ensans, Remier, Jacques, Jacquette & Jeanne. Renier, Seigneur de Chazelet & de Chaulmet, avoit pour armes: d'or, à la croix de gueu-

142

les. Son fils JEAN Ier eut d'un fecond mariage, en 1488, avec Gabrielle de Laval, Jean IIo, Chevalier, Seigneur de Tendu en Berri, qui, marié en 1507 à Anne Berruyer, en eut René DE L'AGE, qui échangea en 1540 ses Terres du Chazelet & de Tendu, pour celle de Puy-Laurens. llépousa en 1529 Gilberte Savary-Lancosme, & en eut Honoré de l'Age, René, Jean, Guy, qui furent hommes-d'armes fous le Chevalier d'Angoulème en 1572, & une fille nommée Marie, mariée à Jean de Chabannes Honoré, Seigneur de l'Age & de Puy-Laurens, Chambellan du Duc d'Anjou, Gentilhomme de sa Chambre, eut de son mariage, en 1561, avec Anne d'Aubuffon, fille puinée de Jean d'Aubuffon II, Seigneur de Ia Feuillade, René, Seigneur de l'Age, Fran-COIS, GUILLAUME, JACQUELINE, GILBERTE, & Françoise. René fut Confeiller, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Sous-Gouverneur de Gaston Jean-Baptiste de France, Duc d'Orléans, &c., marié en 1602 avec Jeanne Pat, fille puinée de Guillaume Pat, Seigneur de Rhodez, Prevôt & Maître de Cérémonies des Ordres du Roi, &c., dont:

1. Antoine de L'Age, qui fuit;

 Anne, Supérieure de Sainte-Marie à Bourges;

3. Madelene, Religieuse à l'Annonciade de Bourges;

 Et Louise, Religieuse à Sainte-Claire de Limoges.

Antoine fut élevé Enfant d'honneur de Gaston de France, Duc d'Orléans, jusqu'à l'age de vingt ans; ce qui le fit monter aux plus hautes dignités dans la maifon de ce Prince. Le Duché-Pairie d'Aiguillon en Guyenne étant éteint en 1621, par la mort de Henri de Lorraine, fils de Charles de Lorraine, Duc de Mayenne; Louis XIII, à la recommandation de son srère Gaston de France, érigea ce Duché sous le nom de Duché-Pairie de Puy-Laurens en 1634, en faveur de cet Antoine de L'Age. Il n'en profita pas long-tems; le Roi le fit arrêter en 1637 & conduire à Vincennes, où il mourut sans ensans cinq mois après: ainsi ce Duché s'éteignit une feconde fois avec la maison de l'Age. Marguerite-Philippe de Cambout, fa veuve, nièce du Cardinal de Richelieu, & fille puinée de Charles de Cambout, Baron de Pont-Château, & de Philippe de Beurges, fa première femme, se remaria en 1639 à Henri de Lorraine, Comte d'Harcourt, second fils de Charles de Lorraine, ler du nom, Duc d'Elbeus. Voyez P. Anselme, tom. IV, p. 284.

AGEN, en Agénois: de gueules, au griffon d'or, tenant dans ses pattes un ecriteau où est écrit: Nisi Dominus custodierit, adextre d'un château d'argent.

\* AGÉNOIS. C'est un Comté que Louis XIII engagea au Cardinal de Richelieu: les héritiers de ce Ministre en jouissent aujour-d'hui sous ce titre. Emmanuel-Armand de Vignerot-du-Plessis, né le 31 Juillet 1720, par la démission d'Armand-Louis son père, a porté pendant quelque tems le nom de Duc d'Agénois. L'Evêque d'Agen prend la qualité de Seigneur & Comte d'Agen, depuis que Gombault, fils de Garcias, Duc de Gascogne, & son fils Hugues, tous deux Seigneurs & Comtes d'Agen, en ont été successivement Evêques. Néanmoins ce Prélat n'a aucune Jurisdiction sur la ville. Voyez AI-GUILLON.

AGES (DES), en Berri: d'argent, au lion de sable, couronné d'or, armé & lampassé de gueules.

AGIES, Seigneur de Longprès, de Saint-Denis, du Mesnil-Rousset, Généralité d'Alençon, maintenu le 11 Avril 1666: de gueules, à trois besans d'or, posés 2 & 1, surmontés d'un lambel de trois pendans de même.

AGIMON, ancienne Maison, qui ne subfisse plus depuis plusieurs siècles. Elle portoit pour armes: burrelé d'argent & de gueules de dix pièces, qui sont les mêmes que celles de Loos. Voyez LOOS.

AGLEVIM-LE-DUC, en Bourgogne: écartelé, aux 1 & 4, de gueules, à trois chevrons abaissés d'or, accompagnés de trois besans de même au chef d'or, aux 2 & 3, d'or, à la bande de gueules accossée de trois ducs d'argent.

AGNEAU, en Provence: d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'un agneau d'argent.

AGNEAU, en Normandie: d'or, à deux fasces de sinople, accompagnées de huit merlettes de gueules, mises en orle.

AGNEAUX. Il est constant que la Maison

d'Agneaux tire fon origine des Bailliages de Caen ou du Cotentin; mais nous n'avons pas affez de preuves de cette Famille pour décider de celui dont elle est fortie.

Il y a un titre de l'an 1228, qui parle de Messire Philippe d'Agneaux, Chevalier Ban-

neret.

Les Mémoires de M. Bigot-fous-Mefuil, Confeiller en la Cour des Aides de Normandie, font mention du même Philippe d'A-GNEAUX, Chevalier, & de Guillaume, Seigneur d'Agneaux, en 1223.

Parmi ceux qui accompagnèrent Jean de Harcourt, Amiral de France, au voyage qu'il fit fur Mer-l'an 1295, est nommé Mon-

Sieur Jean d'Agneaux, Chevalier.

L'armorial dresse par le commandement du roi Charles V, l'an 1368, fait mention de

Fouques D'AGNEAUX, Chevalier.

Guillaume d'Agneaux épousa Catherine de Fontaines en 1373, dont sortit, entr'autres ensans, Jeanne d'Agneaux, semme d'Alexandre de Nolent, Seigneur de Saint-Contest.

Guillaume d'Agneaux, Chevalier, époufa

Jeanne d'Escageul.

Les armes sont : d'or, à deux fasces de sinople, accompagnées de sept merlettes de gueules, & mises en orle.

AGNEAUX, ou AlGNEAUX, ou Al-GNEUX (p'), Sieur de l'Isle, d'Auval, en Normandie, Élection de Bayeux, Généralité de Caën: d'azur, à trois agneaux d'argent, 2 & 1.

AGNEUX-ALENCOURT: d'or, à trois croissans montans de gueules, 2 & 1.

AGNICOURT. Les Seigneurs d'Agnicourt font fortis de la Maifon de Boufflers, par la branche des Seigneurs de Harly.

ALEAUME DE BOUFFLERS, fecond fils de PIERRE DE BOUFFLERS, & de Marie de Prouville, vivoit en 1475. Il eut de Marie de Fraffin, sa première semme, NICOLAS & MICHEL, Seigneur de Louverval, & de Catherine Gaillard, sa seconde semme, Claudine, Antoinette, Marguerite & Jeanne, qui toutes firent des mariages suivant leur rang.

NICOLAS DE BOUFFLERS, l'ainé des enfans d'ALEAUME, Lieutenant-Général de Bapaume, eut de Catherine Henne, sa semme:

1. JEAN, qui fuit:

 JEAN-NICOLAS, homme-d'armes, mort à Bar-le-Duc; 3. Jean, Religieux de Saint-Vaast. 4. Adrien, Seigneur de Tilloy;

 6. & 7. Catherine, mariée trois fois; Marguerite & Jeanne aussi mariées, & deux autres filles Religieuses.

JEAN DE BOUFFLERS, Écuyer, Seigneurd'A-GNICOURT, MOUTUT en 1551, sans ensans de Françoise de Habare, sa semme, qui se maria en secondes noces à Jacques de Moncheaut; ainsi sinit la branche des Seigneurs d'AGNICOURT, qui portoient les mêmes armes que la Maison de Boufflers. Cependant le dernier Seigneur d'AGNICOURT portoit trois écussons: écartelé, aux 1 & 4, de Boussiers, aux 2 & 3, de sinople, à la croix engrêlée d'argent. Voyez BOUFFLERS.

AGOULT, Maifon ancienne & originaire de Provence. Guillaume d'Agoult, Seigneur d'Apt, vivoiten 1008. RAYMBAULD D'AGOULT, un de ses descendans au quatrième degré, mort en 1113, eut de Sance, héritière de la Maifon de Simiane, deux fils: l'aîné, nommé Guiraud, prit le surnom de Simiane. Voyez SIMIANE, Lecadet, BERTRAND RAYM-BAULD, Seigneur de Sault, continua (suivant le P. Jean Colomby, Jésuite; Guy Alard; le P. Dominique; le P. Briaçon, Dominicain, & d'autres écrivains), la lignée du surnom d'Agoult, qui se partagea en plusieurs branches, dont une produisit plusieurs rameaux, tant en Provence qu'en Dauphiné, où quelques-uns subsistent encore. Foulques D'Agoult, un des arrière-petits-fils de Bertrand RAYMBAULD, quitta le nom d'Agoult, quoiqu'il sût l'aîné de sa Maison, & prit les noms & armes de Pontevez, écartela feulement d'Agoult aux 2 & 3. Il en usa ainsi à cause de fa mère, héritière de fa Maison; & c'est de lui que fortirent les Seigneurs de Pontevez, Comtes de Carces, qui dans le dix-septième siècle sont consondus dans les Simiane, Marquis de Gordes. Une sœur de ce Fouques épousa Burgundion de Trets, souche des Barons d'Olieres, qui prirent le surnom d'A-GOULT, & dont je parlerai plus bas. Quant à la Terre & Seigneurie de Sault, qui fut le partage d'un frère puiné de Foulques-b'A-GOULT dit PONTEVEZ, elle se conserva dans les descendans, dont, saute d'hoirs mâles, elle passa en 1394 dans une branche cadette d'A-GOULT, Seigneur de Mison; elle en sortit aussi saute de mâles, & entra, par une Louise

D'AGOULT, dans la Maison de Montauban, laquelle prit les furnom & armes d'Agoult. Ce fut pour l'un d'eux que la Terre de Sault fut érigée en Comté l'an 1561. Mais Louis d'A-GOULT-DE-MONTAUBAN, Comte de Sault, fils aîné d'un autre Louis d'Agoult-de-Montau-BAN, Comte de Sault, mourant fans enfans, institua pour son héritière Chrétienne d'Aguerre, sa mère. Jeanne d'Agoult, sœur du testateur, & semme de Claude-François de la Baume, Comte de Montrevel, contesta en vain ce testament. Le Comté de Sault sut adjugé à Chrétienne d'Aguerre, qui se rendit célèbre en Provence pour le parti de la Ligue : elle donna ce Comté à Charles de Créqui, Duc de Lesdiguières, Pair & Maréchal de France, fon fils du premier lit : ce Comté a passé dans la Maison de Villeroy. On peut voir pour la généalogie de la Maison d'Agoult, Allard, Des Mazures, part. II, p. 1; le Laboureur, p. 102 & fuivantes. Quant à la branche ainée d'Agoult, qui a changé ce nom en celui de Simiane, voyez SIMIANE.

Burgundion, dit de Trets, Vicomte titulaire de Marseille, épousa en secondes noces Madile d'Agoult d'Entrevenes, de laquelle il eut Isnard, à qui la Seigneurie d'Olieres tomba en partage. La postérité d'Isnard a pris & conservé le nom d'Olieres; il est le fixième ayeul de Louis d'Agoult, Baron d'Olieres, mari de Dauslne de Villeneure, dont les deux fils, Balthazard & Pierre, partagèrent la Baronnie d'Olieres: la postérité du premier subsisse dans les ensans de Baltha-

ZAR IV, Baron d'Olieres.

PIERRE D'AGOULT, deuxième fils de Louis, fut père d'Antoine, marié à Eléonore de Valavoire, mère de Pierre, qui épousa Marguerite de Forbin-de-Solières, & sut père de Joseph, qui obtint l'érection d'Olieres en Marquisat, par lettres du mois de Mars 1689, enregistrées à Aix le même mois. Il a eu de sa semme Françoise de Glandevez:

1. Auguste D'Agoult, Marquis d'Olieres;

2. GASPARD D'AGOULT, reçu Chevalier de Malte en 1688, devenu depuis Baron & Marquis d'Olieres, & marié à Anne-Marquier de Fortia-de-Piles; de ce mariage est né:

Joseph - Gabriel - Gaspard - Anne D'A-GOULT, des Vicomtes de Marfeille, Chevalier, Baron & Marquis d'Olieres, marié le 27 Juin 1752 à Marie-Anne Tome I. de Lanion, fille unique de Jean-Baptifle-Pierre-Jofeph, Marquis de Lanion, Maréchal de Camp, & de Marthe Kfulques; il a pour fœur Catherine d'A-GOULT, mariée à N.... de Raouffet, Marquis de Seillons, dont il a trois garçons & trois filles.

AGOULT. Autre famille qui subsisse en

Provence, & qui a pour tige:

1. Fouquet d'Agoult, Seigneur des Terres de Rogne, Valonne, Angles, Verguons & Saint-Auban, dont il prêta hommage au Roi le 19 Mai 1489. Il est qualisé Chevalier dans cet hommage, & magnifique Seigneur dans plusieurs reconnoissances de ses Vasfaux. Il sit son testament, reçu par Maliverni, Notaire à Aix, le 6 Août 1526, & laissa d'Anne de Bouic, qu'il avoit épousée à Arles en 1490 (Donil, Notaire), Honoré, Raymond, François & Arnaud, qui suivent:

11. Honoré fut chef de la branche des Seigneurs de Rogne, terminée en la personne de Julie d'Agoult, mariée l'an 1597 avec Henri de Raffelis, Seigneur de Courmes, auquel elle apporta la Seigneurie que ses des-

cendans possèdent encore.

II. RAYMOND, Seigneur de Saint-Auban, avoit épousé Antoinette de Raymond des Seigneurs d'Eoux. Il en eutunfils & sept filles, l'une sut mariée à Jean Flotte, dont les descendans ont pris le nom de FLOTTE-D'AGOULT.

11. Arnaud d'Agoult, Seigneur de Mauriès, Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa Lucrèce de Gérente-Cabanes, de laquelle il eut:

1. François, Seigneur de Mauriès;

 Et Balthazard, mort Grand-Prieur de Saint - Gilles : cette branche est encore éteinte.

11. François d'Agoult, Seigneur d'Angles, Saint-Laurent & Saint-Jurs, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de deux cents hommes d'armes, se maria avec Françoise de Castellane, des Seigneurs de Montmeyan, par contrat passé devant Minuti, Notaire à Moustiers, le dernier Novembre 1578, & sit son testament, reçu par le même Notaire, le 24 Novembre 1586; il eut entr'autres enfans:

1. Balthazard, qui fuit;

2. Et ROLLAND, reçu Chevalier de Malte, mort Commandeur de Gap.

III. Balthazard, IIo du nom, Seigneur

AGU

148

d'Angles, Saint-Jurs & Saint-Laurent, s'allia avec Anne d'Aguillery de Lefreoux, le' 25 Avril 1594 (Chaussers), Notaire à Saint-Jurs), & laissa de son mariage:

1. JEAN, qui fuit;

2. Rolland, Chevalier de Malte;

3. Et CLAUDE-JEAN, qui fit une branche éteinte depuis peu par la mort de Louis b'AGOULT, Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, Capitaine dans le Régiment des Landes.

IV. JEAN D'AGOULT, Seigneur des fusdits lieux, épousa Melchione de Marin (Jacques, Notaire à Saint-Michel, le 3 Mars 1633); il fit son testament le 29 Mai 1671 (Perrimond, Notaire à Quinson), & eut de son mariage:

1. ANTOINE, qui fuit;

2. Annibal, Chevalier de Malte;

3. Et JEAN, Prieur de Deuil;

V. Antoine d'Agoult, Seigneur d'Angles & de Saint-Laurent, épousa Madelène de Desidery, le 2 Novembre 1683 (Guraud, Notaire à Quinson). Il testa à Saint-Michel le 20 Juillet 1724, & laissa de ce mariage trois fils encore vivans:

1. André, qui fuit;

 Jean-Antoine, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Paris, Abbé de N. D. de Bonneval, Diocèfe de Rhodez;

 Et Louis - Annibal - François, Mestre-de-Camp au Régiment de Conti, Cavalerie, & Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis.

VI. André d'Agoult, Seigneur, Baron de Saint-Michel; Capitaine au Régiment de Toulouse, Insanterie, Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, Syndic de la Noblesse en 1746, & ensuite Procureur-Joint, a épousé Madelène Daunet, par contrat passé à Marfeille le 22 Février 1727; leurs ensans sont:

 Louis-Fouquet, Enfeigne au Régiment des Gardes-Françoifes;

2. & 3. Charles-César & Jean-Antoine, Gardes de la Marine;

4. François Auguste;

5. Louis-Annibal, qui est à l'Ecole Militaire;

6. Louise-Marguerite-Antoinette;

 MADELÈNE-ALEXANDRE, mariée à Louis de Saint-Chamas, Capitaine dans le Régiment de Médoc;

8. Et Marie-Anne-Angélique.

Les armes : d'or, au loup d'azur ravissant, qui font les mêmes qu'Agoult-Montmaur en Dauphiné.

AGOULT-DE-MONTMAUR, en Dau-

phiné. Hector-Samson d'Agoult, Baron de Montmaur, n'a eu de fon mariage avec Marie-Françoife Amieu-de-Fautrieu, Dame en partie du Comté de Vinssobres en Dauphiné, qu'une fille unique:

Marie-Justine-Espérance d'Agoult, mariée avec Jean-Joseph-Paul-Antoine Montpezat-Tremoletti-de-Bucelli, Marquis, puis Duc de Montpezat, Lieutenant de Roi du Languedoc, aujourd'hui Baron de Montmaur.

Les armes d'Agoult en Dauphiné sont : d'or, au loup ravissant d'azur, armé & lampassé de gueules.

#AGUE, famille noble originaire d'Ecosse, dont la filiation remonte à

Thomas Ague, qui vint s'établir en Poitou. Il fut Archer de la Garde du Corps (créée par Charles VII en 1448, & réformée par Louis XI en 1481). Ce dernier Prince lui accorda des Lettres de naturalité, pour ses bons & agréables services, datées de Chinon, en 1462. Il étoit Noble d'extradion, ce qui se prouve par deux titres en latin rapportés comme ayant été trouvés bons pour l'exemption de la Taille, l'un est une Sentence rendue le 1er Novembre 1584, en saveur de Robert Ague, par Claude Mallon, Conseiller du Roi au Parlement, & Commissaire député pour la résormation des Tailles en Poitou; Thomas Ague épousa Eloise de Mesures, dont:

II. ROBERT AGUE, Ecuyer, ainsi qualissé dans son contrat de mariage de 1492, avec Jeanne de Larme, sille de François de Larme, d'une ancienne noblesse du Poitou. Il en

eut:

III. James Ague, Ecuyer, qui épousa, par contrat passé devant Benest & Monier, notaires à Saint-Maixent, le 29 Octobre 1518, Perette Angelly ou Enzely, fille de Laurent Angelly, Ecuyer, Seigneur de la Voûte-Saint-Coutant, & de Huguette Vasselot. De ce mariage vint:

IV. Louis Ague, Ecuyer, qui servit au ban du Poitou & en sut dans la suite exempté, à cause de sa vieillesse, comme il appert d'un certificat de M. d'Estissac, daté de La Rochelle le 16 Mai 1568. Pierre de Vasselot, Ecuyer, Seigneur de Gacougnolle, donna audit Ague, son allié, la maison noble de la Voûte-Saint-Coutant. Il avoit épousé Renée Gazeau, dont:

1. Robert, qui suit;

2. GILLES;

3. Et Marie, mariée en 1571, à Pierre Guillotin, fils de Jean Guillotin & de Françoife Brochard.

V. Robert Ague, Chevalier, Seigneur de la Voûte-Saint-Coutant, obtint en sa saveur une Sentence rendue par Claude Mallon, le 1et Novembre 1584, qui déclare que les titres qu'il avoit produits, sont bons pour l'exemption de la Taille. Il avoit épousé, par contrat du 8 Septembre 1568, Louise de Chemirault, fille de Guichard de Chemirault, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle de Sainte-Solline, & de Jacquette d'Authon, d'une samille originaire d'Angleterre, où elle a sait de très-belles alliances, & qui passa en France sous le Roi Charles VII. Il partagea pour sa semme, avec Mar tin d'Authon, le 26 Mai 1579. De ce mariage vinrent:

Louis, qui fuit;

SUZANNE AGUE, mariée avec Ifaac de Lage, Ecuyer, Seigneur des Allars, lequel transigea pour sa semme, le 30 Mars 1612, avec Louis Ague, son beau-srère.

VI. Louis Ague, Chevalier, Seigneur de la Voute-Saint-Coutant, épousa, par contrat du 10 Octobre 1611, Judith Favreau, fille de Jérôme Favreau, Ecuyer, Seigneur d'Aises, & de Rose Meschein. A cause de son grand âge, il sut déchargé du ban en 1635 & 1639.

Il eut de son mariage:

VII. Jacques Ague, Chevalier, Seigneur de la Voûte-Saint-Coutant, qui, fur la production de ses titres devant M. de Barentin, Commissaire nommé à cet esset, obtint une Ordonnance le 10 Décembre 1667, par laquelle, sur le vu de ses titres, il sut confirmé dans ses qualités de Noble, d'Ecuyer & de Chevalier, lui & ses successeurs, ensans & posserité, nés & à naître en loyal mariage, avec exemption attribuée & accordée par Sa Majessé aux Nobles d'extraction. Il épousa, par contrat du 12 Novembre 1663, Antoinette de la Mare, sille de Messire N... de la Mare & de Marie Guerive, dont:

René, qui suit;

Et Jacques, Chevalier, Seigneur du Mollain, mort Capitaine d'une Compagnie d'Inval des détachés. Il fut marié & eut des enfans, auxquels René, fon frère, donna un curateur.

VIII. René Ague, Chevalier, Seigneur de la Voûte-Saint-Coutant, qui fervit au ban du Haut-Poitou, ès années 1693, 1694 & 1695. Il épousa, par contrat du 28 Avril 1695, Charlotte Girard, fille de François Girard, Chevalier, Seigneur des Loges, & de Marguerite de Pons, d'une Maison originaire de Saintonge. Ses ensans surent:

1. François, qui fuit;

2. Louise, morte fans alliance;

 Renée, mariée à Joseph Maréchal de Fin, Chevalier de la province de Bourbonnois;
 Et Thérèse, mariée à Blaise de Nossay de

la Forge-Tillou.

IX. François Ague, Chevalier, Seigneur de la Voûte-Saint-Coutant, servit Volontaire dans le Régiment de Laval & épousa, par contrat du 30 Août 1734, Marie-Anne Thérèse de Nossay, fille de Pierre de Nossay, Chevalier, Seigneur de la Forge, & de Jac-

quette Thebault, dont:

- X. Charles-François Ague, Chevalier, Seigneur de la Voûte-Saint-Coutant, qui reçut ordre de seu Maréchal de Senneterre, le 5 Juin 1758, pour servir au ban du Haut-Poitou & se rendit au quartier d'assemblée, dont le Commandant en ches étoit le Marquis de Chateigner de Rouvre. Ledit Ague servit dans l'Escadron de M. de Boisragon. Il a épousé, par contrat du 19 Juin 1761, Marie-Radegonde le Coq, sille de François le Coq, Chevalier, Seigneur de Fousalmois, & de Louise-Françoise de Chateigner-du-Plessis de Rouvre. De ce mariage sont issues.
  - 1. Charles-René Ague de la Voûte-Saint-Coutant, né le 3 Juillet 1762;

2. Charles-François, né le 10 Octobre 1764,

- 3. Charles-René, né le 5 Octobre 1767;
- 4. Charles-Joseph, né le 5 Octobre 1768;
- 5. CHARLES-FRANÇOIS, né le 21 Février 1771;
- 6. Thomas, né le 24 Janvier 1773, mort;
- & 8. CLAUDE-SIMON & Louis, frères jumeaux, nés le 6 Mars 1774;
- MARIE-LOUISE-CHARLOTTE, née le 8 Septembre 1763;
- Et Claire-Thérèse Radegonde, née le 8 Novembre 1765.

Les armes: d'argent, à trois fasces de sable au croissant de gueules.

AGUENIN, en Bourgogne.

Guy Aguenin, natif de la ville de Tonnerre en Bourgogne, Gentilhomme ordinaire de la Chambre de Jean, Duc de Bourgogne, en 1360, épousa Catherine de la Baume, dont il laissa:

1. JEAN, qui suit;

2. Pierre Aguenin, Chanoine de Sens;

3. Et Jacques Aguenin, mort fans hoirs.

JEAN AGUENIN, fut premièrement Procureur-Général, puis second Président du Parlement de Paris l'an 1417. Il épousa Jeanne de la Porte, de laquelle il eut:

1. Pierre, mentionné ci-après;

2. Jean Aguenin, Chanoine de Notre-Dame, & Conseiller au Parlement, mort l'an 1472;

3. André Aguenin, Chanoine de Saint-Méderic, & Chapelain de Saint-Bon, mort l'an 1483;

4. Guy Aguenin, Confeiller au Châtelet, mort l'an 1463, fans laisser d'enfans de Jeanne de Cornillan son épouse;

5. PHILIPPE AGUENIN, semme de Jean de Longuejoue, Avocat du Roi au Châtelet;

6. Et Jeanne Aguenin, semme de Nicolas de Longueuil, Seigneur de Bistelles, Avocat du Roi au Châtelet.

Pierre Aguenin, Avocat du Roi au Châtelet de Paris, & depuis Conseiller en icelui, prit pour semme Marguerite le Duc, fille de Guillaume le Duc, Seigneur de Villevaudé, Préfident au Parlement, & de Jeanne Porcher son épouse. Il mourut à 28 ans, l'an 1433, laissant un seul fils:

Guillaume Aguenin, Conseiller au Parlement, qui sut marié deux sois, 1º avec Girarde de Longueuil, fille de Jean de Longueuil, IIIº du nom, Seigneur de Maisons, Lieutenant Civil de Paris, & de Marie de Morvillers son épouse; 2° avec Jossine Sanguin. Il mourut en 1508. Il eut des ensans de ses deux mariages.

Du premier lit:

1. PIERRE, qui fuit;

2. Jean Aguenin, Chanoine de Saint-Méderic;

3. Marie Aguenin, mariée, l'an 1462, à Robert Lotin, Conseiller au Parlement;

4. MARGUERITE AGUENIN, femme de Jean Beauliard, Avocat du Roi en la Chambre des Comptes;

5. Jeanne Aguenin, Religieuse à Longchamp.

Du second lit:

6. Guillaune Aguenin, mort l'an 1476;

7. Yvonne Aguenin, femme de Jean de Livres, Maitre des Requêtes;

8. Et Claude Aguenin, femme de Jean Bloffet, Seigneur de Saint-Main.

Pierre Aguenin, Seigneur de Villevaudé, Conseiller-Auditeuren la Chambre des Comp-

tes, épousa, l'an 1487, Catherine le Coq, fille de Girard le Coq, Seigneur d'Esgrenay, Conseiller en la Cour des Aides, & de Marguerite Culdoë son épouse, dont il eut:

1. JEAN qui fuit;

2. Guillaume, rapporté après son srère aîné; 3. Jeanne Aguenin, semme de Jean des Lan-

des, Seigneur de Magnanville;

4. MARIE AGUENIN, semme de Jean Hutin, Seigneur de Bonville en Gâtinois;

5. GIRARDE AGUENIN, femme d'Antoine Vachot, Seigneur du Plessis-Pommeray, Auditeur des Comptes;

6. MARGUERITE AGUENIN, semme de François Ravaut, Procureur du Roi à Montargis;

7. MADELENE AGUENIN, Religieuse à Pont-aux-Dames;

8. CATHERINE AGUENIN, Religiouse à Gersy, morte en 1572;

9. Et Antoinette Aguenin, semme de Robert Fufée, Seigneur de Voisenon.

Jean Aguenin, Conseiller du Roi en sa Cour des Aides de Paris, épousa Marie Thibaut, dont il eut:

1. Marie Aguenin, semme de Jacques de Nogental, Vicomte de Troly en Picardie;

2. Et Justine Aguenin, semme de Jean Matthieu, Seigneur de Belon, Maître des Requêtes.

Guillaume Aguenin, Seigneur de Faverieux, deuxième fils de Pierre Aguenin, Seigneur de Villevaude, & de Catherine le Cocq, son épouse, prit pour semme, le 1et Décembre 1544, Marie le Berruyer, fille de Jean le Berruyer, Seigneur de Mouy, & mourut le 3 Octobre 1569, laissant:

1. PIERRE, qui fuit;

2. NICOLAS AGUENIN, Chevalier de Malte;

3. François Aguenin, Seigneur de Faverieux, qui eut pour semme Lucrèce de Selve, dont fortit une fille Marie Aguenin, née

4. Et Marie Aguenin, semme de Gabriel le Sueur, Seigneur de Puysieux-en-Mulcien.

Pierre Aguenin, Seigneur de Villevaudé, épousa, le 15 Août 1578, Marguerite Matthieu, fille de Jean Matthieu, Seigneur de Belon, Maitre des Requêtes, & de Justine Aguenin. De ce mariage vinrent:

1. Guillaume, mentionné ci-après;

2. JEAN AGUENIN, Conseiller au Parlement, & Aumônier du Roi, Prieur de Saint-Père;

3. François Aguenin, Chanoine de l'Eglise de Sens;

4. PIERRE AGUENIN, Chevalier de Malte;

5. Marie Aguenin, femme de Jean Aurillot, Seigneur du Perray;

6. Et Justine Aguenin, morte sans alliance.

Guillaume Aguenin, Seigneur de Villevaudé & de Faverieux, épousa, le 28 Février 1618, Elizabeth Millot, fille de Nicolas Millot, Ecuyer, & d'Elizabeth de Creil, dont sont sortis:

1. Louis, duquel nous allons parler;

2. JEAN AGUENIN, Religieux de la Sainte-Trinité;

3. François Aguenin, Religieux à Sainte-Geneviève de Paris;

4. NICOLAS AGUENIN, Seigneur de Faverieux;

5. Et ELIZABETH AGUENIN.

Louis Aguenin, Seigneur de Villevaudé & de Puysieux, Conseiller au Grand-Conseil, épousa, le 16 Juillet 1645, Marguerite de Pleure, fille de Claude de Pleure, Conseiller au Parlement, & de Jeanne Vialard, dont il eut plusieurs ensans.

Les armes sont: de gueules, à trois chevrons d'or, accompagnés de trois bezans de même, deux en chef & l'autre en pointe.

AGUENIN, en Bourgogne: de gueules, à trois chevrons d'or, accompagnés de trois bezans de même, 2 & 1; au chef aussi d'or.

AGUERES, en Guyenne: d'or, à trois pieds d'oiseaux, au naturel, 2 & 1.

AGUERRE. Guillenton d'Aguerre, Seigneur de Marquigny-au-Bois, épousa Madelène de la Fontaine, Dame de Russieu, dont il eut:

 HÉLÈNE D'AGUERRE, femme en 1568 de François de Chabeu, Seigneur de Feillens, fils de Humbert de Chabeu, Seigneur du même lieu, & de Catherine de Monfpey;

 JACQUELINE D'AGUERRE, semme de Georges de Lyobard, Seigneur du Chastelard, veuf de Guillemette de Chevriers, & fils de Claude Lyobard, Seigneur du Chastelard, & d'Ifabeau de Châteauneuf-de-Lascaris, son épouse; puis en secondes noces, du Sieur de Sennemond, Gentilhomme du Duc DE NEMOURS;

3. Guillemette d'Aguerre, Dame de Mar-

quigny-au-Bois.

GRATIAN D'AGUERRE, Baron de Vienne, épousa Madelène de Cassers, dont il eut:

JEAN D'AGUERRE, Baron de Vienne, qui prit pour semme Jacqueline de Lenoncourt, sille de Thierry, Seigneur de Lenoncourt, & de Jeanne de Ville, dont sortit:

CLAUDE D'AGUERRE, Baron de Vienne,

Grand-Maître de Lorraine. Il épousa Jeanne de Hangest, Dame de Moyencourt, fille de Joachim de Hangest, Seigneur de Moyencourt, & de Marie de Moüy, son épouse, dont il eut:

CHRÉTIENNE D'AGUERRE, femme en premières noces d'Antoine, Sire de Créquy & de Canaples, Prince de Poix, fils de Gilbert de Blanchefort, Seigneur de Saint-Janvrin, & de Marie, Dame de Créquy & de Canaples, fon époufe, père & mère du Maréchal de Créquy, tué à Brême; puis en fecondes noces de François-Louis d'Agoult, Comte de Sault, fils de François d'Agoult, Comte de Sault, & de Jeanne de Vese, son époufe, dont sortit le dernier Comte de Sault.

Les armes: d'argent, à trois corbeaux de fable, 2 & 1.

AGUESSEAU, Maison illustre, établie à Paris, qui a donné un Chancelier de France. Elle a possédé anciennement des terres dans l'Isle d'Oléron & en Saintonge. Nous allons en donner la Généalogie, d'après Moréri, édition de 1759, qu'on trouve imprimée en addition à la fin du tome X.

I. Jacques Aguesseau, Seigneur de la Terre de Maslas, autrement appellée la Motte, sut, suivant d'anciennes Généalogies & Mémoriaux, Gentilhomme de la Reine Anne de Bretagne, semme de Charles VIII, & se trouva à la suite de ce Prince, à la bataille de Fornoue, donnée le 6 Juillet 1495. Il eut pour fils:

11. Pierre Aguesseau, Seigneur de Maslas, ou la Motte, qui épousa Pierrette Raguenaud, Dame de Rabesne, en l'Isle d'Oléron. Plusieurs de leurs descendans ont écartelé des armes de Raguenaud. De son mariage vint:

III. OLIVIER AGUESSEAU, Seigneur de Maftas ou la Motte, & de Rabesne, Saint-Martin, la Calletière, Saint-Georges-des-Cousseaux, près de Xaintes, qui fit des acquisitions en Saintonge, & épousa Marguerite Joyeux, fille de Guillaume Joyeux, Ecuyer, Seigneur de Boisjoli, dont il eut:

 PIERRE, qui fuit, auquel fon père donna la Terre de Rabefne;

2. Jacques, qui eut celle de Mastas, & ne laissa

point de postérité;

 4. 5. & 6. Et quatre filles l'une desquelles, nommée Françoise Aguesseau, sut mariée à N... de Cumont, sils de Jean de Cumont, Seigneur de Voissay & de Fiesbrun, descendu de Raimond de Cumont, mentionné dans des Lettres de 1336. Voyez l'Histoire de Saintonge, par Maichin, liv. I, chap-IV, n. 14 & 16.

IV. Pierre Aguesseau, IIe du nom, Seigneur de Rabefne, &c., mentionné dans le rôle de l'arrière-ban des Nobles de Saintonge, de 1557, posseda pendant plusieurs années la charge de Lieutenant-Général de Saint-Jean-d'Angely, dans laquelle il donna, felon le témoignage du même historien Maichin, des marques éclatantes de sa vertu & de sa capacité, & surtout de sa sidélité inébranlable, de sa fermeté & de son ardeur, pour le service du Roi & la défense de l'Eglife, dans le temps des troubles dont cette Province sut agitée. Il épousa 1º Anne de Ramescasse, morte sans laisser d'ensans; & 20 Mathurine de Cumont, fille de Jean de Cumont, Seigneur de Voissay & de Fiesbrun, dont on a parlé au degré précédent. De son fecond mariage, il cut:

V. Christophe Aguesseau, Seigneur de la Calletière, quivendit, par contrat du 1º Septembre 1572, à Olivier de Cumont, son cousin germain, plusieurs biens en Saintonge, qu'il avoit recueilli, comme héritier & donataire universel de Pierre Aguesseau, son père, & de Mathurine de Cumont, sa mère. Il avoitépousé, par contrat passé à Beaumontsur-Oise le 1º Janvier 1552, Antoinette Destampes, fille de François Destampes, Seigneur de Mauléon, & de Madeleine-le-Grand, Dame de Puiseulx. Il laissa entr'au-

tres enfans deux fils:

FRANÇOIS, qui fuit;

Et Jean, Seigneur d'Ignocourt & d'Happeglefne, tige de la feconde branche rapportée ci-après.

VI. François Aguesseau, Seigneur de la Calletière en Saintonge & de Puyseulx, épousa par contrat passe à Chambly, le 10 Mai 1580, Françoise le Gay, fille de Jean le Gay, Seigneur de Ronquerolle, mentionné, dans la comparution des Nobles, au procès-verbal de la réduction des coutumes de Perrone, Mont-Didier & Roye, en 1567, & de Catherine de Louvencourt. Sa veuve eut, en 1607, la tutèle & garde-noble de plusieurs ensans qu'il laissa, entr'autres:

VII. Antoine Aguesseau, qui remplit fuccessivement plusieurs fonctions importantes, fut Lieutenant-Criminel au Châtelet de Paris, Maître des Requétes en 1622; Président du Grand-Conseil, en 1624; Conseiller au Confeil-d Etat & direction des Finances, Intendant de Picardie; enfin, en 1631, premier Président au Parlement de Bordeaux, où il a laissé une réputation, qui s'y est perpétuée jusqu'à présent. Voyez son éloge dans l'Histoire de Saintonge, & dans d'autres ouvrages. Il quitta peu de temps avant son décès, la place de premier Préfident, & mourut à Paris le 16 Janvier 1645. Il avoit époufé 1º Anne Blondeau, veuve de Jules-Céfar Paure, Seigneur de Berlise, Conseiller au Parlement; 2º Françoife Marefehal, morte fans enfans, fille de Pierre Mareschal, Seigneur de Fontenay, Président de la Chambre des Comptes de Bourgogne, & de Françoise de Montholon; & 3º le 13 Mai 1634, Anne de Givès, fille de Nicolas de Givès, Seigneur de Poully, Correcteur des Comptes, & d'Elifabeth Budé. (Voy. GIVES.) Elle étoit veuve de François du Faure, Seigneur de la Roderie, Savignat, &c., Capitaine aux Gardes, dont elle avoit une fille, qui fut mariée à Nicolas-Alexandre de Gouffier de Bonnivet, Marquis de Crevecœur. Elle mourut au Carmélites à Paris, où elle se fit Religieuse, après avoir établi ses enfans. Antoine d'Agues-SEAU eut de son premier mariage avec Anne Blondeau deux ensans savoir:

1. François d'Aguesseau, d'abord Confeiller au Parlement de Rouen, enfuite Confeiller au Grand-Confeil, & depuis Confeiller au Parlement de Paris, Maître des Requêtes & Préfident du Grand-Confeil, mort le 13 Septembre 1659, fans laisser d'ensans de fon épouse Madeleine de Pleurre-de-Romilly, qui décéda deux jours après lui;

2. Marie, semme de Claude Housset, Seigneur du Houssay, de Trichâteau, Collanges, &c., Intendant des Finances, Chancelier de Monsieur, srère du Roi, morte à Paris le 1er Février 1704, sans ensans. Et du troisième mariage avec Anne de Givès, naquirent:

3. HENRI, qui suit;

4. Et Catherine, mariée à François, Comte de Javerlhac en Périgord..

VII. Henri d'Aguesseau, d'abord Confeiller au Parlement de Metz, sut, après la mort de son frère ainé, reçu Maître des Requêtes en 1660, Président du Grand-Conseil en 1661, nommé Intendant de Limoges en 1667, & de Bordeaux en 1669. Sa santé y ayant été altérée par un trop grand travail,

il quitta les fonctions d'Intendant, & revint exercer de nouveau celle de Maitre des Requetes & de Président du Grand-Conseil; mais en 1677, il sut nommé à l'Intendance de la Province de Languedoc, qui lui fut redevable de plusieurs réglemens sur les Manufactures & fur les Études de Droit & du grand Ouvrage du Canal de Languedoc. Le Roi lui donna une place de Conseiller d'Etat en 1683. Après l'Edit de 1685, il fe conduisit avec beaucoup de sagesse, à l'égard des Religionnaires, & calma les premiers troubles des Cévennes. Ayant quittécette Intendance, pour remplir ses sonctions au Conseil, il tut honoré de la confiance de Louis XIV, & eut part à l'inslitution de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, à l'établissement d'une assemblée du Conseil, pour les affaires du Commerce, dont il fut nommé le Chef, & à plufieurs Loix & Réglemens. Il fut choisi avec plusieurs Conseillers d'Etat, pour aller visiter plusieurs Provinces, afin d'examiner les abus qui pouvoient y être à résormer; nommé en 1695 Conseiller au Conseil Royal des Finances, & en 1715 Conseiller au Conseil de Régence pour les Finances, il mourut âgé de plus de quatre-vingt-un ans, le 27 Novembre 1716, & voulut être enterré dans le Cimetière de la Paroisse Saint-André-des-Arts. Les villes des Provinces, dont il avoit été autresois Intendant, lui rendirent d'ellesmêmes des devoirs funébres. Il avoit époufé, au mois de Janvier 1663, Claire le Picart de Périgny, fille de Jean le Picart, Seigneur de Périgny, Maître des Requêtes, & de Catherine Talon. Elle mourut le 10 Septembre 1713, ayant eu de son mariage:

1. HENRI-FRANÇOIS qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE-PAULIN, Prêtre, mort à

Paris, le 20 Janvier 1723;

3. Joseph-Antoine d'Aguesseau, Seigneur de Valjouan, &c., Confeiller au Parlement, mort fans enfans de fon mariage avec Louife du Bois, Dame de Buillet, décédée

le 10 Janvier 1723;

4. MARIE-CATHERINE D'AGUESSEAU, aînée de ses frères, mariée, le 4 Février 1683, à Charles-Marie de Saulx, Comte de Tavannes, mère entr'autres du Chevalier des Ordres de ce nom, Lieutenant-Général & Commandant de la Province de Bourgogne, & du Cardinal de Tavannes, mort Prélat, Commandeur des Ordres du Roi, Archevêque de Rouen & Grand-Aumônier de France;

 THÉRÈSE-CLAIRE-CLAUDE D'AGUESSEAU, aussi ainée de ses srères, Religieuse de la Congrégation de l'Enfance, ci-devant établie à Toulouse, morte à Paris le 11 Novembre 1720;

 Et Madeleine, mariée, le 6 Septembre 1700, à Pierre-Hedor le Guerchois, Seigneur d'Averton, Sainte-Colombe, &c., Confeiller d'Etat, morte le 9 Décembre

1740, fans enfans.

VIII. HENRI-FRANÇOIS D'AGUESSEAU, né à Limoges le 27 Novembre 1668, reçu Avocat du Roi au Châtelet le 29 Avril 1690, Avocat-Général au Parlement le 12 Janvier 1691, Procureur-Général le 19 Novembre 1700, nommé à la dignité de Chancelier de France le 2 Février 1717, pour laquelle il préta ferment au Roi le lendemain ; élu Honoraire de l'Académie Royale des Sciences le 24 Avril 1728, Commandeur des Ordres du Roi le 31 Juillet 1736, mort à Paris le 9 Février 1751, au commencement de sa 83e année, est mis au rang des hommes les plus illustres de France, foit comme favant, foit comme Magistrat. Voyez son éloge dans Moréri, à la fin du tome X en addition, édition de 1759. Il a été inhumé dans le Cimetière de la Paroisse d'Auteuil, auprès d'Anne le Fèvre d'Ormefson, sa semme, morte le 1er Décembre 1735, & qu'il avoit épousée le 4 Octobre 1694, fille d'André le Fèvre d'Ormesson, Maître des Requêtes, Intendant de Lyon, & d'Eléonore le Maître de Bellejamme. On voit leurs épitaphes au pied de la Croix du Cimetière d'Auteuil, que leurs enfans ont fait élever & dont le Roi a donné les marbres. De leur mariage font fortis:

1. Îlenri-François de Paule d'Aguesseau, fucceffivement Avocat du Roi au Châtelet, Avocat-Général au Parlement, Confeiller d'Etat, au mois de Septembre 1729, Confeiller au Confeil-Royal de commerce en 1757, mort le 31 Décembre 1764. Il avoit épousé, le 4 Avril 1729, Françoife-Marthe-Angélique de Nollent, fille de Jean de Nollent, Seigneur d'Hesbertot, &c. & de Marie-Madeleine de' Nollent, Dame de Trouville-fur-Mer;

2. JEAN-BAPTISTE-PAULIN, qui fuit;

 HENRI-LOUIS D'AGUESSEAU, Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de Flandres, mortle 11 Février 1747, Maréchal de Camp & Chevalier de Saint-Louis;

4. Henri-Charles d'Aguesseau de Plaintmont, Avocat du Roi au Châtelet, ensuite Avocat-Général au Parlement de Paris, mort âgé de 27 ans, le 27 Septembre 1741;

5. CLAIRE-THÉRÈSE, mariée le 16 Février 1722 à Guillaume-Antoine, Comte de Chastelus, Vicomte d'Avalon, &c., premier Chanoine Héréditaire de la Cathédrale d'Auxerre, Lieutenant-Général des armées du Roi, Commandant en Roufillon, mort à Perpignan, le 13 Avril 1742, laissant postérité. Voy. CHASTELUS;

6. Anne-Marie d'Aguesseau, morte le 9 Sep-

tembre 1745.

JEAN-BAPTISTE-PAULIN D'AGUESSEAU DE Fresne, Comte de Compans & de Maligny, fuccessivement Conseiller au Parlement, Commissaire en la seconde Chambre des Requêtes du Palais, Maître des Requêtes, Conseiller d'État ordinaire, en 1734, Doyen du Conseil, Prévôt-Maître des Cérémonies de l'Ordre du Saint-Esprit, a épousé 10 le 29 Février 1736, Anne-Louise-Françoise du Pré, Dame de la Grange-Bleneau, morte le 13 Février 1737, fille de Louis-François du Pré, Seigneur de la Grange-Bleneau, & d'Anne-Louise Robert; 2º le 16 Août 1741, Marie-Geneviève-Rofalie le Bret, morte en Novembre 1759, fille de N... le Bret, alors premier Président du Parlement de Provence; & 3º le 4 Novembre 1760, Gabrielle-Anne de la Vienville, dont il n'a point d'enfans. Du premier lit il a eu:

1. HENRIETTE - ANNE - LOUISE D'AGUESSEAU, Dame de la Principauté de Tingry, mariée le 25 Février 1755, à Jean-Paul-François de Noailles, Comte & aujourd'hui Duc d'Ayen. Voy. NOAILLES.

Et du second lit:

2. HENRI-CARDIN-JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

3. Angélique-Françoise-Rosalie, mariée le 13 Septembre 1762, à Baptiste-Gaspard Bochard de Saron, Président au Parlement de Paris;

4. Et Antoinette-Elisabeth-Marie, mariée, le 30 Avril 1777, à Louis-Philippe, Comte

de Ségur. Voy. SÉGUR.

X. Henri-Cardin-Jean-Baptiste d'Agues-SEAU DE FRESNE, d'abord Avocat du Roi au Châtelet, Avocat-Général au Parlement de Paris, le 31 Décembre 1774, a épousé, le 18 Janvier 1775, Marie-Catherine de Lamoignon, fille aînée de Chrétien-François de Lamoignon, Marquis de Basville, Baron de Saint-Yon, &c. Président à Mortier au même Parlement, & de Marie-Elifabeth Berryer, dont des ensans.

# SECONDE BRANCHE.

VI. JEAN AGUESSEAU, fils puîné de CHRIS-TOPHE, Seigneur de la Calletière & d'Antoinette Destampes, né en 1559, épousa en 1582, Marie de Louvencourt, Dame d'Ignocourt & d'Happeglesne, en Picardie.

VII. JEAN D'AGUESSEAU, IIe du nom, Seigneur d'Ignocourt & d'Happeglesne, épousa, en 1632, Marie de Louvencourt de Vau-

chelles, de laquelle il laissa:

VIII. François d'Aguesseau, Seigneurd'Ignocourt & d'Happeglesne, marié, en 1671, avec Anne de Hertes, dont il a eu:

IX. François d'Aguesseau, IIe du nom, Seigneur d'Ignocourt & d'Happeglesne, qui a laissé de son mariage avec Marie de Fornet; trois fils, favoir:

1. JEAN-FRANÇOIS D'AGUESSEAU, Seigneur d'Ignocourt, d'Happeglefne & d'Aubertcourt, Conseiller Honoraire à la Cour des Aides, marié en 1721, à Marie de Gaudemer, dont il a une fille;

2. N ..., qui fuit;

3. JEAN-BAPTISTE D'AGUESSEAU, Chanoine & Archidiacre de l'Eglife de Troyes.

X. N... D'AGUESSEAU DE LA LUX, Gouverneur de Beaumont-en-Argone, Ingénieur en chef à Bouillon, & Chevalier de Saint-Louis a épousé Demoiselle N... de Lettres, dont un fils, Officier au Régiment d'Auvergne, & une fille dont nous ignorons la postérité.

Les armes: d'azur, à deux fasces d'or, accompagnées de fix coquilles d'argent, trois en chef, deux entre les deux fasces, & une

en pointe.

AGUILLINQUI, en Provence. L'auteur du Nobiliaire de Provence dit qu'il y avoit deux samilles de ce nom, celle dont Pierre D'AGUILLINQUI, Seigneur de Châteausort, annobli en 1608, étoit auteur, n'existe plus depuis 1722; l'autre est plus ancienne. Guil-LAUNE D'AGUILLINQUI étoit Consul d'Aix en 1522; il eut pour fils Gaspard, père de Nico-LAS, qui alla s'établir à Sisteron. Cette ville ayant été ravagée en 1564, & les Lettres-Patentes de ses Priviléges ayant été brûlées, Nicolas fut député auprès du Roi Charles IX, qui passoit par Arles, pour en obtenir de nouvelles, que ce Prince lui accorda avec bonté, après lui avoir donné des marques de sa protection. Ledit Nicolas mourut en 1612, laiffant Gaspard, IIº du nom, marié avec Jeanne

d'Audiffret, de la ville de Manosque, par contrat du 4 Avril 1624. Il en eut plusieurs enfans, dont deux embrassèrent l'état ecclésiastique.

L'aîné, ALEXANDRE D'AGUILLINQUI, fit alliance avec Demoiselle l'Evêque, des Seigneurs de Saint-Etienne, de laquelle il laissa:

Paul D'Aguillingui, aujourd'hui Chef de

cette famille.

Les armes: fascé de six pièces, argent & sable, au chef de gueules chargé d'un lion d'or passant.

AGUISY, en Champagne: d'argent, à trois merlettes de fable, posécs 2 & 1, celles en chef affrontées.

AGULHAC, en Languedoc: d'azur, à une étoile d'or, & deux croissans entrelassés de même.

AGUT, en Provence. BARTHELEMY D'AGUT, originaire de Martigues, acquit dans Aix, où il vint s'établir, un office de Conseiller en la Chambre des Comptes le 27 Octobre 1569.

Son fils Honore, habile Jurisconsulte, sut Assessing American Procureur du Pays, & reçu en 1603 Conseiller au Parlement. Il épousa en 1590 Marguerite Blégiers, dont il eut:

JEAN - BARTHELEMY D'AGUT, qui succéda à l'office de son père en 1631, & sut marié avec Isabeau de Toron. De ce mariage naquirent:

1. JEAN D'AGUT, auteur d'une branche éteinte;

2. Pierre, qui fuit;

 Et CATHERINE, mariée en 1648 avec Henri des Laurens, Seigneur de Saint-Martin, Confeiller au Parlement de Provence.

Pierre d'Agut fut pourvu de la charge de Conseiller, que son père & son ayeul avoient exercée. Il épousa Anne du Perrier, fille de François du Perrier & de Marguerite de Duranti-Saint-Louis.

Joseph-Schion, leur fils, Seigneur en partie de Porcieux, fut reçu Préfident en la Cour des Comptes le 10 Février 1693. Il époufa Claire de Viany, fille unique de Jacques de Viany, Confeiller en la même Cour.

JEAN-BAPTISTE D'AGUT, issu de ce mariage, a été second Consul d'Aix, Procureur du Pays en 1740, & marié en 1716 avec Marie-Marguerite de Grimaldi-de-Beuil, de laquelle il a eu un fils décédé sans alliance.

Les armes: d'azur, à trois flèches d'or, Tome I. posées en pal & en sautoir, les pointes en bas. Devise: Sagittæ potentis acutæ.

AHIBLECOURT, en Artois: d'azur, à trois jumelles d'argent.

AICELIN-DE-MONTAGU: de fable, à trois têtes de lion arrachées d'or, lampassées de gueules, & posées 2 & 1.

AIDIE. Voy. AYDIE.

\* AIGLE (L'), Ville & ancienne Baronnie de Normandie, la première du Duché d'Alençon. Ses anciens Seigneurs, connus dès le règne du Duc Raoul, avoient féance à l'Echiquier d'Alençon avant tous les autres Seigneurs.

Angenov, let du nom, Seigneur de l'Aigle, qui fut tué en 1086 à la bataille gagnée par Guillaume le Conquérant, contre le Duc Harald, fonda le Prieuré de Saint-Sulpice de

l'Aigle.

La Baronnie de l'Aigle passa fur la fin du douzième siècle dans la Maison d'Harcourt. Jeanne d'Harcourt, fille du Maréchal Jean, Sire d'Harcourt, la porta dans celle d'Avaugour, par son mariage avec Henri, IVe du nom, Seigneur d'Avaugour.

Leur fille aînée, Jeanne d'Avaugour, la porta à son mari Guy de Bretagne, Comte de Penthièvre. Leur fille, Jeanne de Bretagne, la porta en 1337 à Charles de Blois-Châtillon, Duc de Bretagne du ches de sa semme.

Ce Prince la donna en 1351 à fa fille Marguerite, en la mariant à Charles d'Espagne, Comte d'Angoulème, Connétable de France, que Charles le Mauvais, Roi de Navarre, fit aflassiner le 6 Janvier 1364, dans la ville de l'Aigle.

Marguerite de Bretagne-de-Blois n'ayant point eu d'enfans, cette Baronnie retourna à fon frère Jean de Blois, Comte de Penthièvre, dont le fils Charles laissa pour fille unique &

héritière :

Nicole de Blois, dite de Bretagne, Comtesse de Penthièvre, Vicomtesse de Limoges, Dame de l'Aigle, mariée en 1437 à Jean de Brosse, 11º du nom, Vicomte de Bridiers, auquel le Roi sit don de la Basse Justice de l'Aigle, par Lettres du mois de Février 1474. Son petit-fils René de Brosse, dit de Bretagne, ayant quitté le service du Roi, & suivi en Italie le Connétable de Bourbon, ses biens surent consisqués. François I<sup>er</sup>, dans sa détention à Madrid, après la perte de la bataille de Pavie, donna la Baronnie de l'Aigle à Aimée Mottier-de-la-Fayette, semme de François de Silli, Baron de Lonnai.

En 1555 cette Baronniesut vendue à François d'Aubrai, Baron de Bruyères-le-Châtel, Gentilhomme de François de France, Duc d'Alençon, qui de Catherine Pretesecelles eut, entr'autres ensans, Nicolas Aubrai, Baron de l'Aigle, marié à Jeanne de Godefroi, & qui en eut trois filles.

Marie Aubrai, l'aînée, porta en 1587 la Baronnie de l'Aigle à Sébastien des Acres, encore aujourd'hui possédée par sa postérité.

Voyez ACRES.

AlGNEUX (b'), en Normandie, Généralité d'Alençon, samille maintenue dans sa noblesse le 1<sup>er</sup> Septembre 1667, dont les armes sont: d'azur, à trois agneaux d'or, 2 & 1.

AIGNEVILLE, en Picardie: d'argent, à un écusson d'azur, posé en cœur.

AIGNEVILLE, Seigneur de Millencourt, de Halloy, de Romaine, en Picardie : d'argent, à l'orle d'azur.

AIGREFEUILLE, famille originaire du Languedoc. Pierre d'Aigrefeuille, marié à Jeanne d'Agier-de-la-Basside, étoit Confeiller en la Chambre des Comptes de Mont-

pellier en 1636.

PIENRE D'AIGREFEUILLE son fils, mort Sous-Doyen des Conseillers de cette Chambre des Comptes, le 2 Octobre 1695, a eu de Marie-Hiacinthe de Cœur-de-Chéne, JEAN-PIERRE D'AIGREFEUILLE, Seigneur de Caunelles, Lasosse, Président à la même Chambre, le 20 Janvier 1705, puis Conseiller d'Etat, par Brevet du 22 Janvier 1736. Il a eu de Louise-Marie Duché-de-Caunelles:

1. FULCRAND-JEAN-JOSEPH-HIACINTHE D'AlGREFEUILLE, Chevalier, Seigneur de Caunelles, la Fosse, &c., reçu Premier Président de la Chambre des Comptes de Montpellier le 16 Janvier 1755. Il est né le 26
Février 1700, avoit été reçu, le 28 Septembre 1720, Président en la même Chambre,
en survivance de son père, sur la démission
duquel il entra en exercice au mois de Juillet 1724. Il a épousé, le 6 Juin 1746, Pauline d'Arcussia, sille de Charles-Michel,
Marquis d'Arcussia, Seigneur de Fos, &c.,

& de Madelène de l'Isle. Il a eu de ce Mariage:

Charles-Jean-Louis-Toussaint D'Aigrefeuille, né le 197 Novembre 1747;

- Françoise Antoinette d'Aigrefeuille, encore fille;
- MARIE D'AIGREFEUILLE, mariée le 9 Décembre 1728, à Joseph de Flogergues, Confeiller en la Chambre des Comptes, dont plusieurs ensans.

Cette samille est divisée en plusieurs branches établies en différentes Provinces. Elle a donné un grand nombre de sujets recommandables dans l'Eglise & dans l'Epée, avant qu'elle entrât dans la Magistrature.

Les armes: d'azur, à trois étoiles d'or de fix raies, posées deux & une, au chef cousu

de gueules.

\*AIGREMONT. ULRIC, Seigneur d'Aigremont, fondateur de l'Abbaye de Morimont, vivoit en 1102, avec Adeline de Choifeul, fa femme. La Maison de Choifeul portoit anciennement aux 1 & 4 de Choifeul, aux 2 & 3 de gueules au lion couronné d'or, qui est Aigremont, avant l'an 1247, depuis l'alliance d'Alix, Dame d'Aigremont, avec Jean, Sirede Choifeul, fils d'Alix-de-Dreux, Princesse du Sang.

REGNIER DE CHOISEUL, fils puiné de JEAN, 11º du nom, eut la Seigneurie d'Aigremont,

par le partage du 24 Juin 1310.

Cette branche, après avoir sormé sept degrés, s'est éteinte en la personne de Gillequin de Choiseul, Seigneur d'Aigremont & de Rinsecourt, père de Marie de Choiseul, qui porta en dot la Terre de Rinsecourt, à Francois d'Anglure, l'an 1490; & après la mort de Gillequin son père, sans ensans mâles, la Terre d'Aigremont passa aux Seigneurs du Fremoy, vers l'an 1491, du même nom de Choiseul, dont toutes les branches qui existent actuellement sont issues.

Ledernier Duc de Luxembourg, né le 11 Octobre 1593, mort le 23 Mai 1616, est qualisié Souverain de la même Terre d'Aigremont. Voy. tom. III, p. 832, des Grands Officiers de la Couronne. Et de cette branche de Choifeul-Aigremont étoit issue celle d'Isché, dont il n'est resté que la Comtesse de Gonzague, mariée en 1702, & la Baronne de Haness, mère de la Marquise d'Olonde, mariée le 26 Novembre 1740, au Chesdu nom d'Harcourt, dont deux sils. Voy. CHOISEUL.

d'Uzès. Ancienne Baronnie avec un château, à laquelle furent jointes les Paroilles de Marvejols, Saint-Benoît, Colombies, Ledignan, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Nazaire-des-Gardies, Canaules, Saint-Martin de Ligaujac, Marcillargues & Saint-Roman, toutes limitrophes & qui échurent en partage, en 1316, à Catherine de Plasian, fille ainée & co-héritière de Guillaume de Plasian, Seigneur de Vesenobre, laquelle vendit cette Baronnie en 1321 à Pierre d'Aleyrac, Chevalier. Elle passa ensuite dans la maison de Rochemore, par le mariage de Marguerite d'Aleyrac, fille & unique héritière de Pons d'Aleyrac, Baron d'Aigremont, avec Thomas de Rochemore, Seigneur de Saint-Michel, qu'elle épousa le 13 Avril 1561. Voy. RO-CHEMORE.

AIG

AIGREMONT, en Franche-Comté: de gueules, à trois croissans d'argent, 2 & 1.

AIGREMONT, en Champagne: de gueules, au lion d'or, couronné de même.

AIGREMONT (D'), Sieur de Commendat, de Bonneville & de Pepinvars, en Normandie, Elestion de Valognes, Généralité de Caen: d'or, à une sasce échiquetée d'argent & de gueules, de trois traits, à un lion de gueules, iffant du haut de la fasce.

AlGUEBELLE, en Dauphiné: de gueules, au griffon d'or, couronné de même, la queue passée entre les jambes, retroussée sur le dos.

AIGUEBELLE, en Provence: d'or, au griffon de sable, couronné de même.

AIGUEBONNE : c'étoit une des branches les plus distinguées de la Maison d'Urre, dans le Diocèfe de Valence. Le Comte d'Aiguebonne mérita d'être nommé Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit; il ne sut point reçu, étant mort en 1654. Il avoit un fils nommé le Baron d'Aiguebonne, qui avoit un Régiment de Cavalerie, à la tête duquel il se distingua beaucoup au combat de Pro dans le Milanez, après le passage de la Mora, où le Prince THOMAS DE SAVOYE battit le Marquis de Velada, Gouverneur du Milanez, le 19 Octobre 1645. Voy. URRE.

AIGUERES, en Provence: de gueules, à

six besans d'argent, dont cinq posés en sautoir, & le sixième en pointe.

AIGUIERES: écartelé, au 1 d'azur, à l'arbre d'or; au 2 d'argent, chargé d'un sanglier de sable; au 3 de sinople, à la patte de griffon d'argent, mise en pointe, & au 4 de gueules, à trois tours d'or.

'AIGUILLON. Les Baronnies d'Aiguillon, Montpezat, Sainte - Livrade & d'Olmerac, furent érigées en Duché-Pairie par Hen-RI IV, en 1599, en saveur de Henri de Lorraine, fils aîné de Charles de Lorraine, Duc de Mayenne. Mais ce Duché s'éteignit par sa mort fans enfans males, l'an 1621. Louis XIII l'érigea de nouveau en 1634, fous le nom de Puylaurens, en saveur de l'Age, & s'éteignit également. Enfin le même Prince l'érigea encore en 1638, en saveur de Marie-Madelène Vignerot, nièce du Cardinal de Richelieu, laquelle testa en saveur de sa nièce Marie-Thérèse de Vignerot, morte Religieuse Carmélite en 1705. Il a passé à Louis-François-Armand de Vignerot son neveu, fils de Jean-Baptiste-Amador, Marquis de Richelieu. inflitué héritier du Duché d'Aiguillon, par sa tante, mais non reçu, & qui est mort le 22 Oftobre 1730.

ARMAND-Louis, fon fils, d'abord-appellé Comte d'Agénois, créé de nouveau Duc & Pair d'Aiguillon, reçu le 10 Mai 1731, avec rang de ce jour, né en Cctobre 1683, époufa le 12 Août 1718, Anne-Charlotte de Crussol-Florenfac, & cst mort le 31 Janvier 1750.

EMMANUEL-ARMAND, son fils unique, né le 31 Juillet 1720, a été d'abord Comte d'Agénois, sait Colonel du Régiment de Brie, Insanterie en 1739; puis Duc, par démission ou par Brevet, en Janvier 1740, & appellé Duc d'Agénois, fait Brigadier le 2 Mai 1744, Maréchal-de-Camp le 1er Janvier 1748, déclaré Noble Génois, avec le Maréchal Duc de Richelieu, & inscrit au Livre d'Or le 17 Octobre de la même année, est devenu Duc d'Aiguillon le 31 Janvier 1750, par la mort d'Armand-Louis de Vignerot-du-Plessis-Richelieu, Duc d'Aiguillon, fon père, Chevalier des Ordres, Lieutenant-Général des armées, & ci-devant au Gouvernement du Comté de Nantes, Commandant en chef de la Province de Bretagne, premier Commissaire du Roi aux Etats de cette Province, Gouverneur de la Fère en Picardie, puis d'Alface, le 7 Mai

1762, Capitaine-Commandant de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, après la mort du Duc de Chaulnes, arrivée en Septembre 1769, a été marié le 4 Février 1740, à Louife-Félicité de Bréhant, fille unique de Louis-Robert-Hippolite, appelé Comte de Plelo, Ambassadeur de France en Danemarck, & d'une sœur du Comte de Saint-Florentin, nommée Dame du Palais de la seue Reine en 1748; dont, pour ensans vivans, un garçon & une fille mariée, le 18 Novembre 1766, avec le Comte de Chabrillant. Voyez pour les armes à la branche de Richelieu, au mot PLESSIS-RICHELIEU.

AILBIÈRES: coupé d'argent & d'or, au lion coupé d'azur & de gueules.

\* AILESBURI, en Angleterre. La Maison de Bruce tiroit son origine des Lords de Skletond ou Cleveland, dans la Province d'Yorck, où elle s'est distinguée pendant un long espace de tems. Cette famille vint s'établir en Angleterre vers l'an 1598: Elle y posséda les premières dignités de la Cour. On trouve de cette Maison un Pair d'Angleterre, un Garde des Registres de la Chancellerie, plusieurs Chambellans, plusieurs Comtes & Marquis, des alliances avec les plus grandes Maisons de ce Royaume, même avec Marie, sœur de Henri VIII, & Reine de France. Robert Bruce sut créé Comte d'Ailesburi le 18 Mars 1664. Son arrière-petitfils Robert est né en 1707, de Charles & d'Anne Sackville, de la Maison d'Halifax.

AILHAUD-DE-MÉOUILLE, anciennement AILLY, en Provence, originaire de Picardie, où elle portoit le nom d'AILLY.

Le plus ancien titre que l'on trouve de cette famille est une transaction du 5 Mars 1215, par laquelle Pierre & Guy d'Ailly ont partagé les biens de seu leur père qui possédoit à Barjols la Terre de Calion, & où il y est dit que cette Terre appartenoit à leurs ancêtres.

I. Guy D'AILLY épousa, le 10 Mars 1216, SIBILE AILHAUD, qui lui porta en mariage les Terres d'Arlan & de Mus, & qui testa en saveur de Fouquer, leur fils qui suit:

II. Fouquet Ailhaud, Seigneur & Damoifeau d'Arlan & de Mus, prit le nom de sa mère, en vertu de son testament sait l'an 1245 (Giraud, Notaire); il se retira en Provence, où il épousa, par contrat passé devant Tornatori, Notaire à Sisteron, en 1248, Anne d'Agoult. De ce mariage il eut deux fils:

1. JEAN, qui fuit;

 Antoine, qui accompagna Charles d'Anjou à la conquête de Naples en 1264.

III. JEAN AILHAUD, Scigneur d'Arlan & de Mus, épousa Lucie de Lascaris, par contrat du 10 Octobre 1278, dans lequel il se dit fils de magnifique Fouquet. Il eut de son mariage:

1. PIERRE, qui suit;

2. Jacques, qui prit le parti de l'Eglife; il fe fit d'abord Moine, puis il fut Evêque de Glandève, comme il est prouvé par une transaction qu'il fit saire à ses deux neveux, Guy & Jean, le 29 Avril 1333.

IV. Pierre Ailhaud, fit alliance le 7 Septembre 1312 (Reclus, Notaire) avec Cécile

de Podio, de laquelle naquit:

- 1. Guy Ailhaud, qui s'attacha aux Princes de Savoye. De lui est descendu au troisième degré Thomas Ailhaud, Gentilhomme du Prince de Piémont, Duc de Savoye, qui sut père de Catherine Ailhaud, mariée, par contrat du 15 Juin 1549, à Jean Mengin, Hedunom, Ecuyer. Voy. MENGIN. On ignore la destinée de cette première branche;
- 2. JEAN, qui fuit;

V. Jean Ailhaud, Co-Seigneur de Méouille, passa une transaction avec Guy son frère, le 29 Avril 1333, dans laquelle ils se disent fils de Noble & généreux Pierre Ailhaud; le sujet de cette transaction a donné lieu à une autre que nous citerons ci-après. Ledit Jean, dont on ignore l'alliance, sut père de:

VI. Blaise Ailhaud, Ecuyer, Co-Seigneur de Méouille, qui fut père de Jacques, qui fuit :

VII. Jacques Ailhaud, Ecuyer, Co-Seigneur de Méouille, passa une transaction le 23 Avril 1423 avec la Communauté de Méouille, aus sujet d'une difficulté qui duroit depuis plus de quarante ans avec le Sieur Dursort de la Grave. Il est dit dans cette transaction qu'elle avoit été commencée par seu Noble & généreux Jean Ailhaud, Co-Seigneur de Méouille, & avoit continué pendant la vie de Noble & généreux Blaise, fils de Jean. Ledit Jacques eut pour fils: Geillaume, qui suit, & Etienne.

IX. Guillaume Ailhaud, Ecuyer, succéda à Jacques son père, ainsi qu'il est justissé par une donation du 7 Septembre 1484, que ledit Guillaume sait à son srère, où ils se disent

fils de Noble Jacques, Ecuyer.

X. PIERRE AILHAUD, Seigneur de Cheiron, fils de Guillaume, servit sous le roi Louis XII, & continua son service pendant le règne de François Ier, se trouva à la journée des Eperons & à plusieurs autres rencontres. Il avoit épousé Frémésie Ambroisie, dont il eut Laurent & Jean qui suit, en saveur duquel il sit son testament le 4 Juillet 1540, où il se dit fils de Noble Guillaume, & institue son héritier Jean son fils.

XI. JEAN AILHAUD, Ecuyer, Seigneur de Cheiron, fut marié à Catherine d'Arbaud, sille de Noble Jacques d'Arbaud, Seigneur

de Pourchiery, dont il eut:

 Jean, Capitaine d'une Compagnie de cent cinquante hommes de guerre, tué au siège de la Rochelle, mis devant cette ville par HENRI III.

2. CLAUDE, qui fuit;

3. Antoine, Conseiller au Parlement d'Aix

en 1592;

4. Pierre, qui prit le parti des armes & fervit long-tems avec distinction. Ses lettres de fervice lui furent données à Saint-Germain-en-Laye. Le Roi lui accorda d'autres lettres portant droit de cens pour une partie de la Terre de Méouille, de la vente faite ou à faire de cette Seigneurie. Sa Majesté s'exprime en ces termes:

Désirant gratisser & traiter favorablement notre cher & bien aimé PIERRE AILHAUD, Ecuyer, pour les bons & recommandables services qu'il nous a rendus, & ses pères, lui donner moyen de continuer, & c. Données à Melun le 17 Février 1600, & enregistrées à la Cour des Comptes d'Aix en Provence.

XII. CLAUDE AILHAUD, Ecuyer, épousa, par contrat du 15 Mars 1587 (Rasqui, Notaire à Draguignan) Catherine de Rascas,

riage:

1. JEAN-HONORÉ, qui suit;

 Jean, Capitaine d'Infanterie, mort à Méouille, en langueur des blessures qu'il avoit reçues à la guerre.

fille de Noble Jacques. Il eut de ce ma-

XIII. JEAN-HONORÉ D'AILHAUD, épousa 1º Catherine de Demandols, dont il n'eut point d'ensans; 2º par contrat passédevant Barenne, Notaire à Châteauneuf, le 6 Février 1617, Jeanne de Lascaris, des Comtes de Vintimille, fille d'Augustin, nièce du Grand-Maître. Ledit JEAN-HONORÉ marcha au ban & arrière-ban. Il eut de son second mariage,

parmi plusieurs ensans mâles morts au service du Roi:

1. Antoine, qui fuit;

 Et Pierre, Capitaine d'Infanterie, tué au . fiège de Leras en 1640.

XIV. Antoine Ailhaud, Seigneur de Méouille, d'Angles & de Cheiron, marcha au ban & arrière-ban à la prife d'Orange. Il époufa le 6 Février 1652, (Martin, Notaire à Castellane) Claire de Martini, des Seigneurs de Brénon & de Saint-Jean, dont il eut:

1. PAUL, qui fuit;

2. Joseph, mort Lieutenant d'Infanterie à Metz;

3. Antoine, mort Prêtre, Docleur en Droit Civil & Canon.

XV. PAUL AILHAUD, Seigneur de Méouille, d'Angles, & autres lieux, fut confirmé dans sa Noblesse par Ordonnance de M. le Bret en 1710. Il avoit sait la Campagne en qualité de Lieutenant d'Infanterie, & quitta le service après la mort de son srère: il épousa, le 3 Juin 1693 (Gal, Notaire à Rians) Marie de Desidery, dont il eut:

- 1. Antoine, qui fuit;
- 2. JEAN-FRANÇOIS;
- 3. JEAN-JOSEPH;
- 4. JEAN-BAPTISTE.

XVI. Antoine Ailhaud, Seigneur du Villars & de Méouille, a servi en qualité de Capitaine de Cavalerie dans le Régiment du Luc; à la dernière paix de Louis XIV, il passa dans celui de Luynes, puis il sut résormé avec pension. Du temps de la dernière peste de Provence en 1720, il eut le commandement de la ligne qui s'étendoit depuis Vinon jusqu'à Castellane; après quoi le Roi lui donna une gratification. Il avoit été employé quelquesois par les Ministres du Roi, pour des négociations ou affaires de Sa Majesté. Lorsque l'armée de la Reine de Hongrie passa le Var en 1746, M. le Maréchal de Maillebois donna commission à Antoine Ailhaud de lever une milice dans la Viguerie de Caftellane, avec la permission de choisir les Officiers qui devoient commander sous ses ordres. Il est mort sans tester le 12 Février 1750. Il avoit épousé, par contrat passé le 10 Février 1733 (Garnier, Notaire à Montferrat), Marie-Anne du Perrier-la-Garde, dont il eut:

1. FRANÇOIS AILHAUD, né le 24 Février 1749;

172

2. & 3. Marie-Anne-Clotilde, & Anne-Eli-SABETH AILHAUD.

AIL

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 de sable, à troistêtes de lion d'or, au chef de gueules, chargé d'un foleil d'or; aux 2 & 3 de gueu-

les, à trois bandes d'or.

L'Auteur du nouveau Nobiliaire de Provence donne l'état actuel d'une famille du nom d'Ailhaud, dont est chef Jean-Gaspard AILHAUD, Seigneur de Vitrole, Castelet & Montjustin, marié avec Anne-Luce Icard, de laquelle il a postérité. Il est fils de JEAN AILHAUD, qui avoit été Seigneur des mêmes Terres, & d'Anne Bacquet sa semme. Celuici fut pourvu en 1745 d'un office de Secrétaire du Roi. Il acquit une réputation peu commune par les heureuses découvertes qu'il fit dans la science de la Médecine. Il remontait, dit le même auteur, par différens degrés, selon les pièces qu'on lui a présentées, signées des Notaires, &c. jusqu'à Laurent, fils de Pierre Ailhaud, & de Frémésie Ainbroifie, ainsi qu'il conste par le testament dudit Pierre, visé dans l'Ordonnance de M. le Bret, de 1710. Ses autres fils sont Denis & Louis Ailhaud, Eccléfiastiques. Son cousin Louis d'Ailhaud, Confeiller au Siége d'Aix. fut marié avec Lucrèce le Brun, de laquelle il n'eut qu'un fils, qui n'a point de postérité de son mariage avec Jeanne-Françoise-Scolastique d'Honoré.

Les armes de cette branche font: de guenles, à trois tête's de lion d'or arrachées, au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

\* AILLECOURT, Seigneurie qui a ppartient à la Maison de Choiseul, & dont une branche a porté le nom. Voyez CHOISEUL.

AILLON, au Maine: d'azur, à la croix engrêlée d'argent.

AILLY. Le nom de cette Maison s'écrit indifféremment, d'Ailly ou d'Ally, & plus anciennement d'Arly. On voit aussi les mêmes différences dans les anciens titres latins : de AILLIACO, de ALLIACO. Les armes: de gueules, à deux branches d'alizier d'argent, passées en double santoir au chef échiqueté d'argent & d'azur de trois traits.

La Terre d'Ailly-haut-Clocher, en Picardie, a donné le nom à la Maison d'Ailly, qui est une des plus anciennes & des plus grandes de Picardie, comme on le voit par les regif-

tres du Parlement.

On lit dans ces registres du Parlement de l'an 1442: JEAN D'AILLY, Sieur d'Aresnes, est de fort noble lignée, & des plus anciennes de Picardie; fon père fut Chambellan du Roi, Bailli de Ponthieu & Capitaine d'Abbeville.

Et dans un Arrêt du même Parlement, du 5 Juin 1501, on lit: Domui d'AILLY ex Patriæ Picardiæ antiquioribus & majoribus domibus existenti complures, magnates & principes, & potentissimum defudus carifsimus consanguineus noster Dux Brabantii, alligati & confederati existerant.

Cette Maison a l'honneur d'être alliée à la Maison de France, par le mariage de Jacque-LINE D'AILLY, fille de RAOUL D'AILLY, Vidame d'Amiens, & de Jacqueline de Béthune, avec JEAN DE BOURGOGNE, Comte de Nevers, Duc de Brabant, arrière-petit-fils du Roi Jean.

Elle a pris alliance avec celles de Lannoy, Pecquigny, Auxi, Anglure, Reinneval, Créqui, Estourmel, Clermont-Nesle, Bouslers, Harcourt, Béthune, Mailly, Hénin-Liétard, Halluin, Bournonville, Melun, Roye, Rouvroy-Saint-Simon, Espinay-Saint-Luc, Estampes, Beuil, Batarnai, Longueval, Mouchy, Humières, Laval, Riencourt, Coligni, Cambray, Albert, Vieuxpont, Rambures, Gouffier, Beauvau, &c.

ROBERT III D'AILLY, Seigneur de Boubers & de Fontaines, connu sous le nom de Sire d'Arly, descendant au neuvième degré de Robert d'Ailly, vivant en 1090, épousa 1º la Dame du Bruc, en Flandres, dont il eut un fils, père de Catherine d'Ailly, mariée à Jean de Fosseux, dont la postérité est passée dans la Maison de Montmorency; 2º en 1342, Marguerite de Pecquigny: parcemariage, la Terre de Pecquigny & le Vidamé d'Amiens passèrent dans la maison d'Ailly; & en 1620 dans celle d'Albert, par le mariage de Char-LOTTE-EUGÉNIE D'AILLY, héritière de la branche aînée de la Maison d'Ailly. Voy. AL-BERT-DE-CHAULNES.

Outre la branche des Vidames d'Amiens, cette Maison en a sormé plusieurs autres, entre lesquelles sont les branches de Varenne, de Sains, d'Ignaucourt, de Bellonne, d'Arefne, de la Mairie, d'Anneri & de Montgerout.

La branche d'AILLY-DE-LA-MAIRIE, qui est la seule en France dont la postérité subsisse aujourd'hui, se partage en deux autres branches par les ensans de Charles d'Ailly, Seigneur de la Mairie, fils de Waleran d'Ailly, Ecuyer, Seigneur de Brach, Quiri-le-Verd, Malnart, Cateux & Neuvi-le-Roi, demeurant à Pierre-Pont près Montdidier, en 1470, avec Nicole de Saint-Quentin sa semme, & à

Brai-sur-Somme en 1497.

CHARLES D'AILLY, leur fils, Ecuyer, Seigneur de la Mairie, demeurant à Montdidier, fut, dans une assemblée de parens du Vidame d'Amiens, élu tuteur de Jean d'Ailly, Seigneur de Bellonne. Il épousa 1º Michelle de Maillé, morte en couches en 1500; 2º Perrette Cossart, fille de Jean Cossart, Ecuyer, Seigneur d'Espiés & d'Anneri, & de Cathe-

rine Dampont.

Du premier lit il eut Antoine D'Ailly, Chevalier, Seigneur de la Mairie, filleul d'An-TOINE D'AILLY, Vidame d'Amiens, suivant les registres de l'Hôtel-de-Ville de Montdidier, du 3 Juin 1557. Il s'offre de s'ensermer dans la ville, avec M. de Morville, M. le Baron de Magnac, M. de Brouilly & M. de Saillant, le cas advenant qu'il en fut befoin, sans qu'aucun de la ville les eût priés, mais seulement de leur propre volonté, & pour saire service au Roi & aider ceux de la ville. Antoine eut de sa semme Charlotte de Famechon, fille d' I'vain de Famechon, Ecuyer, Chef du Confeil de Malines, & d'Antoinette Thory, HEC-TOR D'AILLY, Seigneur de la Mairie & d'Hardinval près Dourlens, mort fans ensans de sa semme Catherine de Longueval, veuve de Guillaume, Baron de Maubec, & de Jacques, Seigneur de Monceaux; & deux filles, l'une desquelles épousa Nicolas de Massue, Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin, ayeul de Henri de Massue, Marquis de Ruvigni, Seigneur de Reinneval, réfugié en Angleterre avec Milord Gallowai fon fils. Charles D'AILLY cut de son second mariage, avec Perrette Coffart-d'Espiés:

1. Jeanne d'Ailly, mariée à Jean de Lannoy, Ecuyer, Seigneur d'Ichandung, en Cham-

pagne, dont postérité;

Elle est rappelée dans le Codicile de Jacqueline d'Ailly, fille de Raoul d'Ailly, de la branche d'Aresnes, passé à Brach, Prévôté de Montdidier, le 13 Février 1513, par lequel ladite Jacqueline d'Ailly laissa cent livres à Jeanne d'Ailly, Fille de Charles d'Ailly, fon cousin.

2. HUGUES D'AILLY, qui a formé la branche d'Anneri, &c.;

3. Et CLAUDE D'AILLY, Chevalier, Seigneur de

Montgerout, Lannoy, Clerson, Montcornel, Enseigne de la Compagnie des Gendarmes de M. d'Estoutéville-de-Villebon, un des cent Gentilshommes de la Maison du Roi, Gentilshomme ordinaire de sa Chambre, Chevalier de l'Ordre, Gentilshomme d'honneur de la Reine. Il épousa 1º Jeanne de Joigny-Blondel, veuve de Martin de Bournonville, Chevalier, Seigneur de Château-Renaud; 2º le 12 Juin 1579, Catherine de Graveron, sille de Robert, Seigneur de Condreville, & de Nicole de la Haie.

Anne d'Ailly fa fille fut mariée à Nicolas de Riencourt, Chevalier, Seigneur de Tilloloi; & Françoise d'Ailly, fa petite fille, le fut à Etienne de Rouffé, Chevalier, Baron de Wabent; ils ont laissé postérité.

Celle de CLAUDE D'AILLY, est éteinte dans ANTOINE D'AILLY, Seigneur de Tilloloi, son arrière petit-fils, qui n'eut qu'une sille de Marie de Rambures, qu'il avoit épousée le 3 Juillet 1658.

Hugues D'Ailly, Chevalier, Seigneur de Louville & d'Anneri, frère aîné de CLAUDE, Seigneur de Montgerout, dont on vient de parler, & fils du fecond mariage de Charles D'AILLY, Seigneur de la Mairie, quitta la Picardie où il demeuroit encore en 1565, & vint s'établir à Anneri près Pontoise, qui lui étoit échu du ches de sa mère; il étoit en 1567 & 1569, homme d'armes de la Compagnie de M. de Sainte-Maure, Marquis de Nesle, puis Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de M. d'Estouteville de Villebon. Il eut de fon mariage avec Madelène d'Auvergne, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Gagin, & de Marie de Sailly, entr'autres enfans, MARIE D'AILLY, qui épousa Emmanuel de Joigny-Blondel-de-Bellebrune; ils eurent plusieurs enfans, dont deux Chevaliers de Malte. Dans deux Enquêtes faites en 1611 & 1618, pour la réception de ces deux Chevaliers, huit Gentilshommes attestent que René & François de Joigny étoient fils de Demoiselle MARIE D'AILLY, qu'elle est fortie de noble race de nom & d'armes, qu'ils ont connu le père de ladite Demoiselle, qu'on l'appeloit Hugues d'Ailly, Ecuyer, Seigneur d'Anneri & Montgerout, Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de M. de Villebon, qu'il étoit Gentilhomme de nom & d'armes, issu de la Maison des Vidames d'Amiens; qu'ils ont trouvéà la grande porte du lieu Seigneurial d'Anneri & dans le Chœur de l'Eglife dudit village, au-dessus du Grand-Autel, proche le contre-table, les armes figurées d'un échiquier, un lion au milieu, qui sont les armes de la Maison du Vidame d'Amiens & de la Maison de Dampont.

Dans la feconde Enquête de Malte, de 1618, les Gentilshommes attessent que Demoiselle Maried'Ailly, mère de François de Joigny, étoit Demoiselle de nom & d'armes, de bonne & ancienne race, portant en ses armes un échiquier d'argent & de bleu, & deux bran-

ches d'alisier au-dessous.

C'est le *chef échiqueté* qui de tout tems a fait les armes distinctives de la Maison D'AIL-Ly. Les branches d'alisier ont été ajoutées dans la fuite, & depuis qu'on a commencé à les prendre, les Vidames d'Amiens les ont prifes & supprimées indifféremment dans leurs sceaux. Les Seigneurs d'Anneri ont également pris & supprimé les branches d'alister dans leurs armes, comme on le voit dansle Nobiliaire de Champagne de M. Caumartin, généalogie de Lannoy; & dans celui de Picardie de M. Bignon, généalogie de Rouffé. Hugues d'Ailly, Seigneur d'Anneri, & CLAUDE D'AILLY, Seigneur de Montgerout, fon frère pour distinguer leurs armes de celles desautres branches, portoient fouvent (comme on le voit dans la première Enquête de Malte 1611, dans les titres scellés de Gagnières à la Bibliothèque du Roi, & Cabinet de M. de Baujon) fur le tout des armes d'AILLY, l'écusson de Dampont, leur grand'mère: entre plusieurs exemples semblables, on en trouve un dans les armes de Jacqueline de Béthune, femme de RAOUL D'AILLY, Vidame d'Amiens; elle portoit sur le tout de Béthune, l'écusson de la Maison de Ghistelles, dont étoit sa mère.

CHARLES II D'AILLY, Chevalier, Seigneur de Louville & d'Anneri, servit sous la Cornette-Blanche devant Amiens, en 1597, épousa le 27 Août 1595, Geneviève Testu-de-Balincourt, fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Balincourt & Margicourt, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, & de Geneviève le Sueur, dont, entr'autres ensans, Geneviève, mariée à André de Cleri, Chevalier, Seigneur de

Serans, &c.

CHARLES III D'AILLY, Chevalier, Baron d'Anneri, Gentilhommeordinaire de la Chambre du Roi, Maréchal-de-Camp, Conseiller d'Etat, épousa le 23 Janvier 1539, Renée de Vieuxpont, Fille-d'Honneur de la Reine,

fille de Pierre de Vieuxpont, Seigneur de Fatouville, & d'Esther de Poix, dont:

JACQUES D'AILLY, Chevalier, Marquisd'Annebaut, Comte de Pont-Audemer & de Ponteautou, Vicomte de Verneuil, Seigneur d'Anneri, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-légers, servit en 1674, en qualité d'Aide-de-Camp du Roi : il épousa 1º Marie-Thérèse de Châtel-de-Saint-Aignan, fille de Charles, Maréchal-de-Camp, Gouverneur de Piombino, en Italie, & de Marguerite de Damiette-de-Bêthencourt; 20 le 8 Novembre 1682, Françoise-Joséphine de Gouffier, fille de Maximilien, Marquis d'Epagni, Maréchal-de-Camp, & de Renée de la Roche-Cousin. Il eut du second lit: Philippe, Chevalier d'Ailly, Maréchal-de-Camp, & plufieurs filles, dont une morte Chanoinesse d'Avesne, & une mariée à Claude Amable, Chevalier d'Ensernet, dont la Comtesse d'Aubeterre, veuve du Marquis de Bouillé, & la Marquise de Néry, mère du Marquis de Rarai, Enseigne de Gendarmerie, marié à Isabelle de Bazan-de-Flamanville. Du premier lit il cut Pierpe-Louis, Comte d'Ailly, Marquis de Senecei, Baron de Layves, Marnai, & Chaffant, premier Capitaine de Grenadiers dans le Régiment du Roi, Infanterie, mort le 7 Août 1741; marié le 4 Août 1733 à Marie-Louise-Madelène de Beauvau, fille de Gabriel-Henri de Beauvau, Marquis de Montgauger, & de Marie-Madelène de Brancas, morte en Juillet 1763, dont Louis-Joseph, Comte d'Ailly, Marquis de Senecei, Baron de Layves, Marnai & Chassant, non encore marié en 1770.

\* AILLY. Il y a cu des Seigneuries de ce nom, dont une branche de l'ancienne & illustre Maison de Clermont en Beauvoisis, éteinte dans le XIVe siècle, portoit le nom. Voyez CLERMONT en Beauvoisis.

AIMAR, en Provence. Cette samille se trouve divisée en deux branches. Il est dit dans le Nobiliaire de Provence qu'elles ont une tige commune.

#### PREMIÈRE BRANCHE.

I. GUILLAUME D'AIMAR, de la ville de Perthuis, fut pourvu de l'office de Conseiller au Parlement de Provence en 1554, & mourut Doyen du même Parlement, après avoir plusieurs sois exposé sa vie pour le service du

Roi à l'occasion des guerres de la Ligue. Il avoit épousé Antoinette d'Étienne, dont il

1. Joseph d'Aimar, Seigneur de Montlaux, reçu Procureur-Général au Parlement d'Aix en 1587, & Préfident-à-Mortier l'an 1604. Il épousa Marguerite de Mistral-Montdragon, de laquelle il n'eut que des filles;

2. Honoré, Seigneur de Montsalier, sut d'abord Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, & ensuite reçu Président au Parlement d'Aix en 1610. Il n'eut d'Eléonore de Forbin, fa femme, qu'une fille, mariée au Seigneur de la Valette, fils na-

turel du Duc d'Epernon;

3. Jean-André d'Almar, d'abord Confeiller au Parlement de Toulouse, sut ensuite reçu en furvivance de l'office de fon père l'an 1588. Il vécut plus en folitaire qu'en homme du monde: sa façon de vivre lui sit donner le furnom d'Hermite, 11 ne se maria pas, & laiffa fes biens aux Chartreux d'Aix, pour la construction de leur Monastère;

4. Silvy D'Aimar, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, époufa Jeanne de Forbin, de la branche des Seigneurs de la Barbent. Il n'en eut qu'une fille, mariée à Claude d'Aube, Marquis de Roque-Martine;

5. Et François, qui fuit.

II. François d'Aimar, après avoir exercé l'office de Lieutenant-Particulier au Siége d'Aix, fut reçu Conseiller en la Cour des Comptes de Provence l'an 1614, & pourvu d'un office de Président en la même Cour l'an 1624. Il eut de sa semme Anne d'Albi, Dame de Brés:

1. Jean-François, qui fuit; 2. Joseph d'Aimar, ci-après;

3. François d'Aimar, Capitaine au Régiment Royal, un des Gentilshommes de l'Académie d'Arles. Il fut plusieurs sois député en la Cour pour les affaires de ce Corps, dont on peut dire qu'il faisoit le principal ornement;

4. Et Françoise d'Aimar, mariée avec Jacques Grillet-de-Briffac, Seigneur d'Aubres & de Cazillac, Gentilhomme de la ville d'A-

vignon.

III. Jean-François d'Ainar, Baron de Châteaurenard, & Conseiller au Parlement en 1634, épousa Anne de Grollée, des Sei-

gneurs de Viriville, dont :

IV. François d'Aimar, Baron de Châteaurenard, Seigneur de Brés, qui de Catherine de Morel-Volonne, sa femme, eut entr'autres enfans:

V. Joseph d'Aimar, Baron de Châteaurenard, élu premier Conful d'Aix, Procureur du Pays aux années 1709 & 1740. Il n'a laissé de son mariage avec Demoiselle de Tonduty, fille de Pierre-François, Baron de Malijay, qu'une fille unique, mariée avec le Vicomte de Reillane, de la Maison de Thomassin.

III. Joseph d'Aimar, Seigneur de Montsalier, second fils de François, Président en la Cour des Comptes, & d'Anne d'Albi-de-Bres, sut reçu Conseiller en la même Cour l'an 1650, & marié avec Demoifelle de Villardy, des Seigneurs de Quinfon: ses descendans sont établis en Languedoc.

Les armes de cette branche font: de gueules, à une colombe efforante d'argent, tenant à son bec un rameau d'olivier d'or, & au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

### BRANCHE

### des Seigneurs DE PIERRERUE.

1. Jean d'Aimar étoit Viguier de la ville de Perthuis au milieu du seizième siècle. Il épousa Anne d'Etienne, dont il eut:

II. Antoine d'Ainar, qui vint s'établir à Aix, où il fut pourvu d'un office de Confeiller en la Cour des Comptes le 20 Novembre 1580, & reçu le 14 Juin 1583. Il épousa, par contrat du 20 Septembre 1587, Bernardine de Durand, dont il eut entr'autres enfans:

1. JEAN-BERNARD, qui fuit;

2. Et GASPARD, qui a formé le rameau ci-

III. JEAN-BERNARD succéda à l'office de son père, dans lequel il fut reçu'le 23 Mai 1615. Il épousa Honorade de Coriolis, des Seigneurs de la Bastide & de Limaye, & mourut Doyen de la Cour. Il laissa:

1. Louis, qui fuit;

2. Honoré, qui épousa Catherine de Galliffet, dont il eut Pierre d'Aimar, qui a été second Conful d'Aix, Procureur du Pays;

3. Et une fille, mariée à Sextius d'Arlatan, Confeiller au Parlement de Provence.

IV. Louis d'Aimar, Seigneur de Pierrerue, Conseiller en la Cour des Comptes, époufa Catherine d'Audiffret, par contrat du 14 Juin 1648, dont:

V. Louis, IIe du nom, Conseiller en la Cour des Comptes, marié à Suzanne de Seguiran, de laquelle il n'eut point de possérité.

III. GASPARD D'AIMAR, second fils d'An-

TOINE, fervit d'abord pendant quelques années en qualité de Capitaine d'Infanterie. Il fut enfuite reçu Tréforier-Général de France l'an 1647, & marie le 3 Mai 1633, avec Gabrielle de Veteris, Dame en partie de la Terre de Puymichel, dont il fit hommage au Roi le 9 Octobre 1664. De ce mariage naquirent entr'autres enfans :

1. JEAN-FRANÇOIS, Seigneur de Puymichel, qui fut reçu Trésorier-Général de France le 12 Mars 1685. Il n'eut point d'enfans d'Anne d'Arbaud, sa semme;

2. Et Pierre, qui suit.

IV. Pierre d'Aimar époufa Anne Gautier,

V. François d'Aimar, qui fuccéda à l'office de son oncle en 1713. Il épousa Catherine d'Arnaud, fille d'Ignace, Secretaire du Roi,

1. JEAN-BAPTISTE-ALEXANDRE;

2. & 3. César & Esprit-Louis, Officiers dans les Armées du Roi;

4. & 5. Deux filles, Religieufes dans le Monaftère Royal de Nazareth dans la ville d'Aix.

Cette branche porte: d'azur, au chevron accompagné de trois dauphins, le tout d'or, & au chef coufu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

AIMAR, en Provence: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois dauphins de même, deux en chef & un en pointe; au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

AIMARS, en Dauphiné: écartelé, aux 1 & 4, d'azur, à trois bandes d'or; aux 2 & 3, parti d'azur, & d'or, au chef de gueules, chargé de deux plattes d'argent.

AIMINI, en Provence; noblesse connue

depuis le treizième siècle.

BERTRAND AIMINI, Prévôt de l'Eglife Cathédrale d'Avignon en 1295, est le premier de cette Maison dont on ait connaissance. Il sut élu Evêque de la même ville vers l'an 1300, & rendit hommage pour les Châteaux de Noves, Barbantane, Verquières & Airagues, à Robert d'Anjou, Roi de Naples & Comte de Provence, & à Charles, Duc de Calabre, son fils aîné, au Palais d'Aix le 3 Décembre 1309. Il mourut peu de jours après.

1. François-Bertrand Aimini, fon frère, étoit Général des troupes du Roi ROBERT; il

eut pour fils:

II. Pierre Aimini, Seigneur en partie d'Ai-

nac, de Feissal, d'Auribeau & de Lambert,

qui fut père de:

111. GIRAUD AIMINI, Seigneur de Saint-Jurs; lequel rendit hommage au nom de fon père, pour les Seigneuries fusdites, au Roi Robert en 1345, ainsi qu'il appert aux archives du Roi à Aix, registre Trioleti, fol. 198, arm. A. Quoique sa famille jouît des priviléges des Nobles, il obtint des Lettres de Noblesse de René, Roi de Naples & Comte de Provence, données à Marfeille le 9 Avril 1470, enregistrées aux archives du Roi à Aix le 27 Janvier 1477, registre Aquila, arm. A, fol. 56. Il fit fon testament reçu par Pauloni, Notaire à Digne, le 27 Décembre 1496, en faveur de Louis, Faulquet, Antoine & Jean Aimini, fes quatre fils.

FAULQUET fut auteur de la branche des Seigneurs de Masblanc à Tarafcon, terminée en la personne de Marguerite Aimini, mariée à Guillaume de l'Estang-Parade de la ville d'Arles. On ignore la destinée de Jean &

d'ANTOINE.

IV. Louis Aimini, Seigneur en partie de Saint-Jurs, Viguier de la ville d'Arles en 1476, accepta pour son père une obligation de 25 florins d'or de Monet d'Ozal, devant Bricy, Notaire à Puymichel, le 30 Septembre 1462. Il sut père de:

1. Antoine, qui fuit;

2. Et ETIENNE, qui épousa par contrat passé devant Bricy, Notaire, le 25 Mars 1477, Dauphine Nadal, fans enfans.

V. Antoine Aimini, Co-Seigneur de Saint-Jurs & de Saint Julien-d'Asse, sut Capitaine de quatre Compagnies d'Ordonnance, & marié, 1º le 28 Décembre 1516 (Pechelini, Notaire à Riez) avec Pasquette Blanqui; 2º avec Madelène le Grars, fans postérité. Il eut de son premier mariage, entre plusieurs enfans:

1. MAXIME, qui fuit;

2. Et JEAN AIMINI, Abbé de Lure, Ordre de Saint-Benoît, Diocèse de Sisteron.

VI. Maxime Aimini époufa, 10 à Valensole le 6 Février 1545, Melchionne Britton, fille de Geoffroy & de Brienne Serve; 2° Hélène de Safalin, d'une famille noble de Manosque, de laquelle il n'eut point d'ensans. Il laissa de son premier mariage:

Antoine Aimini, & Annibal, qui fut Aumonier de la Reine MARGUERITE, & Abbé de Lure après le décès de son oncle.

VII. Antoine Aimint étoit Gouverneur du Château de l'ure en 1579. Il fut tué devant Génes à la tête de plusieurs Compagnies qu'il commandoit. Il avoit épousé, par contrat passée devant Ferrand, Notaire à Manosque, le 19 Mai 1566, Jeanne Rossang, fille de Jean & de Louise de Vachères, de laquelle il eut:

1. André, qui suit;

2. Et Pons Aimini, Prieur de Pierrevert.

VIII. André Aimni, au rapport du Père Colomby, donna des preuves de sa bravoure aux siéges de la Rochelle & de Montauban, auxquels il se trouva parmi les Volontaires. Il se maria à Marseille avec Françoise Rebut, sille de Jean & de Marguerite du Chemin, & devint père de plusieurs ensans, en saveur desquels il sit son testament, reçu par Pessaire, Notaire à Manosque, le 2 Janvier 1622. Ces ensans sont:

1. Honoré, qui suit;

2. PIERRE, Archidiacre de Riez;

 Et Catherine Aimin, qui eut un legs de fon père, qu'elle exigea avec la dot que la ville de Tarafcon étoit tenue de lui donner en exécution du testament de Louis Aimini, Archidiacre de Nimes.

IX. Honoré Aimint fit alliance le 8 Avril 1646. (Chatelinat, Notaire à Manosque) avec Sibile Figuière, fille de Paul & de Claire Faucher, & sur maintenu dans sa noblesse par les Commissaires du Roi, députés pour la vérification des titres de noblesse, le 11 Janvier 1668. Il laissa:

1. Joseph Aimini, qui fuit;

2. PAUL, Co-Seigneur de Puymichel, Prieur du Castelet & d'Entrevènes;

 FÉLIX AIMINI, Archidiacre de l'Eglife de Riez;

4. Et une sille non mariée.

X. Joseph Aimini épousa, le 25 Avril 1677, Marie Richieud, fille de Jean-Baptisse, Seigneur d'Argent, & d'Anne Fresse de Montval, & sut maintenu dans sa noblesse par Jugement de M. le Bret, Intendant de Provence, le 6 Avril 1710. Il eut de son mariage:

X1. PIERRE AIMINI, Officier de Vaisseau du Département de Toulon, qui s'allia en 17.. avec Thérèse de Sabran, fille de Jean-Louis, Seigneur de Chantereine & d'Aiguines & de Françoise de Demandols. Leurs en-

fans furent:

1. Honoré, qui suit;

 Et JEAN-BAPTISTE, Archidiacre de l'Eglife Cathédrale de Riez. XII. Honoré Aimin, Seigneur en partie de Puymichel & d'Hauteval, Chevalier des Ordres Militaires & Hospitaliers de Notre-Dame de Mont-Carmel, & de Saint-Lazare de Jérusalem, & Sénéchal de Digne par provisions du Roi, données à Verfailles le 15 Mars 1729, se maria le 7 Septembre 1726 (Cheris, Notaire à Castellane) avec Marguerite de Raymond, fille de César, Seigneur d'Eoulx & de Thorene, & de Rosaline de Villeneuve-la-Gaude, de laquelle il a possérité.

11 y a une branche de cette famille établie à Tarascon, de laquelle il y a un Officier de

Vaisseau.

Consultez, sur cette samille, Nostradamus, Jean Colombi, Jésuite, dans ses Opuscules, liv. 1, p. 98, Gallia Christiana, le Nobiliaire du Comtat Venaissin, archives du Roi à Aix, armoire A, regist. Trioleti, sol. 199, & le Nobiliaire de Provence, tom. I, p. 15.

Les armes d'Aimini font: échiqueté de douze pièces, fable & or, 3 3 3 3, les fix de fable chargées chacune d'un bezan d'or.

AINARD, ancienne Maison du Dauphiné, qui date dès l'an 965, & qui dans le quinzième siècle a pris le nom de Montainard, sous lequel elle est connue aujourd'hui. Voy. MONTAINARD.

AINEUX: d'or, à trois croiffans, montant de gueules.

AINODS & OSSLAWEN, en Allemagne. Les Seigneurs de cette Maison descendent de celle d'Althan, par Guillaume, Ier du nom, des fils de Wolfgang, Baron de Murstetten, & ont eux-mêmes donné naissance à d'autres branches.

Christophe, Baron d'Althan, Seigneur d'Ainods & d'Osslawen, fut fait Conseiller de l'Empereur Maximilien II. Son mérite l'éleva, sous Rodolphe II, à la dignité de Pré-

sident de la Chambre Impériale.

MICHEL-ADOLPHE, fon fils, foutint la réputation de ses ancêtres. Son mérite distingué l'éleva à la dignité de Général, & à celle de Feld-Maréchal & de Membre du Conseil de Guerre. Sa valeur le rendit recommandable auprès de l'Empereur Rodolphe II, qui, pour récompenser ses services, érigea en sa faveur la Baronnie d'Althan en Comté, dont ses descendans ont pris le nom.

Michel-Jean, fon fils ainé, Comted'Althan, Baron de Murstetten, &c. sut Chambellan de l'Empereur FERDINAND III, & ensuite Colonel de mille Chevaux.

Michel-Venceslas-François, son second fils, fut Conseiller Intime de l'Empereur, & son

Ambassadeur en Suède.

Michel-Jean eut de son épouse Marguerite, fille de Jean-Ulric, Prince d'Eggenberg & duc de Crumlau, plusieurs ensans, dont entr'autres:

Michel-Jean, Comte d'Althan après lui, qui eut de son mariage avec Thérèse-Marie, fille de Hartmann, Prince de Lichtenstein:

Michel-Jean, né en 1679. Celui-ci sut Conseiller Intime & Grand-Maître des Écuries de Sa Majeste Impériale, & honoré du Collier de l'Ordre de la Toison-d'Or. Il épousa en 1709 Marie-Anne, de la Maison de Pignatelli à Naples, de laquelle sont sortis:

1. Michel-Jean, né à Barcelonne en 1710;

2. Michel-Borromée, né en 1715;

3. Michel-Antoine-Ignace, ne en 1716;

4. Et Marie-Thérèse, néc en 1711.

Quintin, Comte d'Althan, né en 1577, cinquième fils de Christophe, Baron d'Althan, & Seigneur d'Ainods & d'Osslawen, a commencé la branche Quintilienne. Il eut de sa troisième semme:

François-Richard, Chambellan de l'Empereur, qui, marié deux fois, ne laissa que

deux filles.

CHRISTOPHE-JEAN, Comte d'Althan, né en 1633, Chambellan & Grand Veneur de l'Empereur, fut employé dans les affaires les plus importantes, & envoyé plusieurs sois en ambassade, où son mérite le distingua.

GUNDACKER-Louis, l'aîné de ses ensans, lui fuccéda dans tous ses honneurs, biens & dignités & fut fait Général, Feld-Maréchal & Gouverneur de Raab en 1706. Il a eu de sa semme Elisabeth, Comtesse de Wratislaw:

1. Joseph-Antoine, né en 1709; 2. Et Jean-Venceslas, né en 1710.

Les armes: d'azur, à la fasce d'argent, chargée d'un A de sable.

AINVAL, en Picardie: d'argent, emmanché de gucules, à la bande d'azur cottoyée de deux cottices de même, brochant sur le tout, brifé d'une molette d'azur au côté sénestre, avec cette devise : Nescit labi virtus.

\* AlRAGUES ou EYRAGUES. Terre & Seigneurie en Provence, Diocèse d'Avignon, acquise du Marquis de Trans, le 17 Novem-

bre 1628, par François Bionneau. Elle est aujourd'hui possédée par Etienne-Joachim de Bionneau, fils de Jean-Baptiste, & issu au cinquième degré de Jean Bionneau, fils d'André, originaire du Poitou, & de Perette Chesnier. Ce Jean de Bionneau suivit le Baron de la Garde, Général des Galères de France, & s'établit à Marseille, où il se maria avec Douce Gantelme, par contrat du 28 Décembre 1555. Il sut reçu Secrétaire de la Chambre du Roi en 1590, & testa en 1600.

AIREBOUDOUZE, en Languedoc: écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à la gerbe debled d'or, qui est d'Aireboudouze, aux 2 & 3 de gueules à la croix d'argent, cantonnée aux 1 & 2 de deux molettes d'éperon d'or, qui est de Guy, en Champagne.

AISAY: burrelé d'or & de gueules de dix pièces.

AISNÉ (l'), de Parvilly: d'azur, à une croix alaisce d'or, accompagnée de trois étoiles de mêne, deux en chef & une en

AIX, en Provence: d'or, au pal de quatre pièces de gueules au chef de Jérusalem, parti de Naples.

AIX-DE-MESMI-DE-LA-VILLE-DIEU. La Villedieu-de-Comblé, Châtellenie dans le Bailliage de Saint-Maixant, qui fut érigée en Marquisat par Lettres du mois d'Avril 1689, en saveur & en récompense des services de Jean D'Aix-DE-MESMI, Chevalier, Seigneur de Villedieu, &c. & de ceux que ses ancetres avoient rendus aux Rois, prédécefseurs de Sa Majesté, & notamment Michel D'Aix, son père, Seigneur de la Guillotière; lequel, après avoir été successivement Colonel d'Insanterie, & de Cavalerie, Gouverneur de Mardick & de Landrecy, Sergent de Bataille, Maréchal-de-Camp, & Conseiller d'Etat, périt par accident sur mer, au retour de Gigeri, où il avoit été envoyé pour servir dans cette expédition en qualité de Lieutenant-Général des Armées de Sa Majesté.

AIXÁNT, en Bourgogne: d'azur, à la bande d'or, à trois étoiles de même, deux en chef & une en pointe, chargée d'une vivre en fasce.

AlXON: d'or, au lion tourné de gueules. AJAC, Château & Terre dans le Périgord, 185

tombés en partage à François d'Hautefort, troisième fils de René d'Hautefort, Seigneur de Marquessac, de Buzac & d'Ajac, qui épousa Jeanne de Marquessac.

Francois s'allia en 171 8avec Jeanne d'Ab-

zac-de-la-Douze, dont il a eu:

Bernard-Jean-Louis, dit le Comte d'Haute-FORT-BOZEIN, premier Ecuyer de M. le Comte de Touloufe en 1727, mort sans poitérité;

Marie d'Hautefort, mariée à Jean du Chef-

ne, Marquis de Montréal;

JEANNE, semme d'Antoine de Biron-Montferrand, & Capitaine dans le Régiment de Toulouse;

Et Jeanne, alliée à Jean de Sanzillen, Sci-

gneur de Douillac.

Bernard d'Hautefort, dit le Marquis d'Ajac, a épousé Marie-Jeanne de Montesquiou-Fages, dont est forti:

François-Joseph d'Hautefort, Marquis d'Ajac, Capitaine de Cavalerie. Voy. HAU-

TEFORT.

AJASSON, en Berri: de sable, à la fasce fuselée d'argent.

AJON. Cette famille, fuivant un mémoire envoyé, est originaire d'Allemagne, & est venue s'établir en Basse-Normandie, dans le tems de l'inondation des Normands, qui vinrent ravager une partie de la France.

ALEXANDRE D'AJON, le premier dont il foit fait mention, prit possession en 1312 d'une Terre auprès de Vire dans la Basse-Normandie, Bailliage de Condé, à laquelle il donna fon nom. Il époufa en 1318 Judith de Matignon, dont vint:

ROBERT - MAURICE, Chevalier, Seigneur d'Ajon, de Grand-Cliamp, la Garenne, &c., né en 1320. Il époufa en 1343 Jeanne Duthizac,

dont il eut:

CHARLEMAGNE, Chevalier, Seigneur d'Ajon, de Grand-Champ, la Garenne, &c., né en 1347. Il fe maria en 1372 avec Charlotte de Viefville, de laquelle vint:

HENRI, Chevalier, Seigneur d'Ajon, du Mesnil, &c., néen 1374, & marié en 1397 à Sufanne d'Elbouf, de laquelle est issu:

JEAN-BONAVENTURE, né en 1397, qui se maria en 1424 à Jeanne de Lis, elle sut mère de

GABRIEL-TOUSSAINT, Chevalier, Seigneur d'Ajon & de Lauzen, né en 1450, lequel épousa en 1471 Hélène Brunel-de-Grandsée, dont est issu:

Jérôme, Chevalier, Seigneur d'Ajon & autres lieux, né en 1473. Il s'allia en 1501 avec Henriette de Boutteville, dont est sorti:

Tristan, Chevalier, Seigneur d'Ajon, & autres lieux, né en 1503, qui eut pour femme en 1529 Catherine de Pignerol, mère de

Daniel, Chevalier, Seigneur desdits lieux, né en 1531, & marié en 1556 à Claire de

Cajeux; il en eut:

Daniel, IIe du nom, né en 1567, lequel épousa en 1590 Louise-Elisabeth d'Aguay, dont est islu:

ETIENNE, Chevalier, Seigneur de Grand-Champ, né en 1592. Il se maria en 1611 à Mathurine Darcy, & en eut:

Guillaume, Chevalier, Seigneur d'Ajon,

&c., né en 1614.

Ce Guillaune, fut maintenu dans les droits & priviléges de la Noblesse, par Sentence du 10 Juillet 1534, rendue en l'Election de Caen, sur les preuves par lui saites pour satisfaire à l'Edit du Roi, donné contre les usurpateurs des titres de la Noblesse. Il épousa en 1635 Bonne de Quetissens, mère de

Bénédic, Chevalier, Seigneur d'Ajon, &c. né en 1636, & marié en 1656 à Elizabeth de Luxbois, de laquelle font issus plusieurs enfans mâles, dont deux ont été tués à la bataille de Ramillies: il n'est resté de ce ma-

riage que

Jean, Chevalier, Seigneur d'Ajon & de Bugny, Capitaine d'Infanterie au Régiment Dauphin, né en 1672, & marié en 1698 à Marie-Madelène de Gueldrap-d'Honnecourt, qui descendoit, dit le mémoire domellique de la famille, des Princes de Gueldres. Il a eu de ce mariage:

JEAN-CHARLES, Chevalier, Seigneur d'Ajon, Sommette, Tris, la Chapelle, Nacre, Bray, Saltibray, Thillancourt, le Puchot & Bugny; ancien Capitaine d'Infanterie, né le 15 Février 1710, & marié le 11 Juin 1734 à Jeanne-Elifabeth-Urfule Tondu-d'Heronval, dont plusieurs ensans, sçavoir: .

1. JEANNE-ELISABETH-URSULE DE SOMMETTE, née le 24 Mai 1735;

2. MARIE-VICTOIRE-URSULE-AMÉLIE DE THIL-LANCOURT, née le 25 Mai 1744;

3. JEAN-CHARLES-MARIE - MAURICE D'HONNE-COURT, né le 22 Septembre 1753;

4. Et Louise-Agnès-Gabrielle de Maucourt, née le 9 Juillet 1756.

Les armes : d'or, à l'aigle de fable éployée,

abaissée, surmontée d'une trangle de gueules, chargé de trois étoiles d'argent au chef

ALABAT, en Berri, famille qui a donné plusieurs Echevins à la ville de Bourges ès années 1497, 1513, 1541 & 1544; un prud'homme cette même année, & un Abbé de Saint-Sulpice dans le frère Guillaume Ala-BAT, qui portoit: écartelé, aux 1 & 4, de gueules, à fix grillets d'or, posés 3, 2 & 1; & aux 2 & 3, d'argent au chevron de fable, accompagné de trois perroquets de sinople, posés deux en chef & un en pointe, membrés & becqués de gueules, au chef de même, chargé de trois béliers passans, & accornés du premier, qui est de Béville.

ALAGNI: d'or, à une croix de gueules, chargée de cinq fleurs-de-lys d'argent.

ALAGONIA, en Provence: d'argent, à six tourteaux de sable, posés en pal, 3 & 3.

ALAIGRE, au Perche: de gueules, à la tour d'argent, le champ semé de fleurs-delys d'or.

ALAIN: d'or, à dix losanges de gueules.

ALAIN-DE-BEAUMONT: d'azur, à trois jambes de vache, coupées & onglées

ALAIRE: de gueules, au chevron d'or accompagné de trois papillons d'argent.

\* ALAIS. La Ville d'Alais, Capitale des Cévennes en Languedoc, étoit possédée aussi bien que celle d'Anduse & plusieurs autres, avant le tems de Saint Louis, par la Maison de Bermond, l'une des plus anciennes & autresois des plus puissantes du Languedoc. C'est de cette Maison que Saint Louis acquit Alais & Anduse en 1243. Ces deux Places furent possédées par les Rois de France jufques vers l'an 1345, que Philippe de Valois les donna à Humbert, Dauphin de Viennois, par acte du 21 Juillet 1347; ce dernier les vendit pour la fomme de trente mille livres parisis à Guillaume Roger I, Seigneur de Beaufort, frère du Pape Clément VI, mort avant le 24 Juillet 1383. Raimond-Louis, son petit-fils, testa le 5 Juillet 1399 en faveur d'Antoinette de Beaufort, sa fille unique. C'est en saveur de ce Raimond-Louis que la Seigneurie d'Alais fut érigée en Comté vers l'an 1396. A Antoinette de Beaufort suc-

céda dans le Comté d'Alais & la Baronnie d'Anduse, Louis de Beaufort, Seigneur de Canillac, fils de Marques de Beaufort, & petit-fils de Guillaume Roger I. Ce Louis de Beaufort, Comte d'Alais, mourut le 14 Juillet 1455; il eut pour successeur Charles de Beaufort, son fils, mort avant l'an 1494. Jacques de Beaufort, srère de Charles, lui fuccéda, & institua héritier son neveu Jacques de Montboissier, fils de sa sœur Isabeau, & le même qui mourut vers l'an 1577.

Jean de Montboissier, fils de Jacques, céda en 1584 le Comté d'Alais à Henri, Duc de Montmorency, qui lui donna Saint-Ciergues & autres Terres en Auvergne. Henri, Duc de Montmorency, donna en 1591 le Comté d'Alais à sa fille Charlotte, mariée avec CHARLES DE VALOIS, fils naturel de CHARLES IX. Louis-Emmanuel de Valois, fils de Char-LES & de Charlotte de Montmorency, étant mort sans postérité le 13 Novembre 1653, le Comté d'Alais échut aux enfans de Charlotte de Montmorency, Princesse de Condé, & sut donné en partage à Armand de Bourbon, Prince de Conti, bisayeul de Louis-François DE BOURBON, Prince de Conti, Comte d'Alais, Grand-Prieur de France, &c., né le 13 Août 1717. Voyez CONTI.

Outre le Comté d'Alais, il y a la Baronnie d'Alais, que Dominique de Cambi ou Cambis, fils de Luc & de Marie de Pazzi, acheta de la famille de Pelet-Narbonne. Cette Baronnie a été érigée en Vicomté au mois de Décembre 1574 par HENRI III, en saveur de François de Cambis, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, & Chevalier de son Ordre. Voyez, pour les Lettres de cette érection, dans le tom. I du Dia. des Gaules, art. ALAIS, p. 84. Habelle de Cambis, fille aînée de Jacques, Vicomte d'Alais, mariée avec Jacques de Berard, Seigneur de Montalet, & Anne de Cambis, sa sœur cadette, mariée le 11 Avril 1655 à Jean-François de la Fare, Baron de la Salle, partagèrent entr'elles le Vicomté d'Alais, & portèrent chacune leur part dans les Maisons de Montalet & de la

ALAIX, en Bretagne: d'azur, à trois quintefeuilles d'argent percees d'or.

ALAMANON-LE-ROUX, en Provence: d'argent, à trois pals de gueules, à la bande d'azur, brochante sur le tout, chargée de trois besans d'or.

ALAMARTINE: de gueules, à deux fasces d'or, à un trefsle de même entre les deux fasces.

♦ ALAS D'ANISY (a), Terre en Artois, dite le Bos de Péelu, laquelle appartenoit à la Maison de Waroquier, audit pays, qui la céda, par un échange de l'an 1284, à la Maison de Coucy, ainsi qu'on le verra dans la Gé-

néalogie qui suit.

La Maison de Waroquier ou Varoquier établie à Saint-Affrique en Rouergue, est originaire d'Artois, & quelques Historiens la font puinée de la Maison de Hersin, audit pays; ce que l'on pourrait affirmer, puisque la Maison de Waroquier, dans son origine, portoit les mêmes armes que ceux de la Maifon de Hersin, dont ils ont eu de tout tems le nom pour eri de guerre. Quoiqu'il en soit, nous nous contenterons de dire que celle-ci ne le céderoit en rien à l'autre, qui est connue en Artois dès l'an 1153; car, felon une charte de l'Eglise de Marneil, à Arras, l'on voit un Robert de Hersin, Seigneur dudit lieu, avec Asso de Hersin, son frère, qui portent de sinople, à trois croissans d'argent. On trouve dans le même tems un Gui de Herfin, Chevalier Croifille, qui vivoit avec Beaudonin de Hersin, & selon une charte du Monastère de Saint-Eloy, l'on voit un Richelin de Herfin, qui vivoit environ l'an 1175.

Selon les registres de Saint-Barthelemy de Béthune, & une charte d'Anchin, on voit un Eustache de Hersin, Chevalier, Seigneur dudit lieu, qui vivoit avec Pierre de Hersin, en 1202, & pareillement, selon une charte de l'Abbaye de Choigny & de Saint-Barthelemy de Béthune, cet Eustache vivoit encore

cn 1218, 1219 & 1221.

Selon un compte de Jean Billouard, Tréforier, rendu en la Chambre en 1322, on trouve un Jean de Herfin, Seigneur dudit lieu, dit neveu de B.... de Rouy, & conçu en ces termes: Joannes de Herfin, nepos B....

de Royaco, 98 livres, 2 fols.

L'on trouve encore en 1242 un Robert de Hersin, Ecuyer, Bailli de la Gorgue, lequel donna une quittance au receveur de la ville de Douai, de 10 liv., qui lui revenoient, pour avoir gardé la sête de la Gorgue avec plusieurs Gentilshommes d'armes dudit Pays.

Par un emprunt fait fur les Gens des Trois-Etats, à Paris, en 1279, régnant Philippe-le-Hardi, fe trouve Pierre de Waroquier à 60 fols, & les taxes étoient alors à 2 ou 3 fols, & depuis Petrus Waroquier, tenens cambium regis, & un compte de Jean de Waroquier, Receveur des amendes & forsaitures fur les ennemis du Royaume, en 1297.

Par un extrait d'un rouleau en parchemin, contenant le nom des Chevaliers de la livrée de M. de la Marche, depuis Paques 1321, qui fut Roi après Charles-le-Bel audit an, fe voit parmi les Ecuyers, M. Adam de Ver, de Vermichelin de Saquenes, Thevenin Waroquier, Jeannot Waroquier, Renaud de Saint-Fiacre, Valet tranchant de la Reine d'Angleterre & Polain, Ecuyer de la Reine.

Par un extrait d'un ancien registre, intitulé: Secundus liber debitorum hospitorum & guerrarum Regis ad terminumnativitatis, 1355, mal daté pour 1375, Vincentius de Walricherii Magister requestarum, 1371, Oudardus de Ratii Miles, &c., partie se-

Dernier extrait. Il se voit clairement que Wauroquier & Wauriquier n'est qu'un, & sans doute Vincent, Maître des Requêtes, sut aïeul ou bisaïeul de l'autre Vincent, Archer.

Par Lettres du 16 Décembre 1358, l'on voit un Robert de Waroquier, Chevalier, Bailli de Caen, au Vicomté de Cauderber, pour ladite ville, où il lui ordonne de payer à Jean le Roux & Girard du Temple, 60 fols tournois pour ouvrages & gages faits.

Ce Robert de Waroquier est sans doute le même qui donna une quittance le 8 Janvier 1371 à Yvon Huart, Receveur de la Vicomté de Caen pour la somme de 41 liv. 13 s. 4 den. tournois, pour se payer de 500 liv. tournois, pour ses gages de garde dudit Châtel, & dans laquelle il se qualisse Châtelain dudit Châtel de Caen.

Par lettres du 16 Novembre 1370, Robert de Waroquier, & Roger le Masnier, Chevalier, & Pierre Bourgeoise, Pannetier du Roi, commis pour recevoir les montres & revues des gens d'armes, &c., écrites à Etienne Braque, Trésorier des Guerres, par laquelle ils lui envoyoient, sous le seel commun (qui est une main d'un côté & un chevron de l'autre).

L'original en parchemin d'un compte, en latin, au Roi Philippe IV, dit LE BEL, en

<sup>(</sup>a) Généalogie dressée par M. le comte de Wa-Roquier, que nous donnons sans y rien changer.

1296, énonciatif de plusieurs Chevaliers, Ecuyers, & autres, prouve la qualité de Chevalier donnée à Anselme de Waroquier en ces termes : Anselmo de Waroquier, & Journal de Maroquier, & Journal de Maroquier, & Maroquier, & Maroquier, & Maroquier, & Maroquier, & Journal de Maroquier, & Journal

hannes de Castillano, Milites.

Par une quittance donnée à Amiens & cellée le 3 Février 1395, l'on voit que Gilles de Waroquier étoit Chevalier, Capitaine du Châtel de l'Ecluse, & qu'il a reçu de Guillaume d'Orgemont, Ecuyer, Trésorier des guerres, la somme de 325 liv. tournois, sur les gages de lui Chevalier & de treize Ecuyers de sa compagnie.

Un Jacques de Waroquier acquit en 1462 la Terre de Chartrelle avec Béatrix Trillen, fille de Guillaume Trillen & de Jeanne Boifel, sa semme, veuve en premières noces, de Jean Colin; en 1584 sut mariée Nicole de Waroquier, sille de Jean de Waroquier, Contrôleur des Guerres, & d'Anne Morel, à Nicolas Jacquier, Commissaire des Guerres.

Quoi qu'il en soit de cette Maison, l'on verra clairement, par la généalogie qui suit, qu'elle est très-ancienne & noble. Les guerres, qui ont souvent ravagé les Terres de ceux de ce nom, nous mettent dans l'impossibilité de remonter plus loin leur filiation, & de faire connoître les différentes branches qui en sont sorties. Nous ne manquerons pas de saire connoître les différens degrés d'élévation où ceux de ce nom sont parvenus depuis le douzième siècle.

Les différentes Lettres des Rois, que conferve cette famille, font affez connoître les fervices qu'ils ont de tout tems rendu à l'Etat, comme on va le voir par celles qui fuivent:

Lettre du Roi au Duc de Longueville en faveur de Warquier.

Mon Cousin, ayant avisé, pour aucunes bonnes considérations, d'honorer de mon Ordre de Saint-Michel, le Sicur de Waroquier, mon Confeiller & Trésorier de France à Paris, je vous ai fait expédier la dépêche à ce nécessaire, pour lui donner en mon nom le collier dudit Ordre de Saint-Michel, que je vous envoie avec la lettre que je lui écris, laquelle vous lui ferez remettre, en lui donnant avis du tems & du lieu où il aura à se rendre pour recevoir ledit collier; en rétant celle-ci pour autre subjet, je prierai Dieu qu'il vous ait, mon Cousin, en sa sainte garde. Escrit à Saint-Germain-en-Laye, le 6 Janvier 1643. Signé LOUIS. Et plus bas: de Loménie.

LETTRE DU ROI A M. DE WAROQUIER, SON CONSEILLER-TRÉSORIER-GÉNÉRAL DE FRANCE A PARIS.

Mons. DE WAROQUIER, les services que vous m'avez rendus en divers lieux & importantes affaires, me donnent sujed de reconnaître vos vertus & mérites, en vous honorant du collier & Ordre de Saint-Michel, lequel vous sera donné par mon Cousin le Duc de Longueville, suivant la commission que je lui en ai adressée à cet esset, m'assurant que ce témoignage d'honneur vous obligera à continuer en la sidélité que vous debvez à mon service. Je prie Dieu, vous avoir, Mons. de Waroquier, en sa fainte garde. Escrit à Saint-Germain-en-Laye, le 6 Janvier 1643. Signé LOUIS. Et plus bas: de Loménte.

DE PAR LE ROI, CHEF ET SOUVERAIN DE L'ORDRE DE MONSIEUR SAINT-MICHEL.

A notre très-cher & amé Cousin le Duc de Longueville, Pair de France, Chevalier de nos Ordres. Salut : les personnes de vertu la plus espurce, n'ont jamais rien de plus cher que d'avoir la satisfaction de se voir utiles à leur Prince & à leur Pays; fous cette maxime ont vécu les ancêtres de notre amé & féal Conseiller François DE WAROQUIER, Ecuyer, Trésorier de France & Général de nos Finances à Paris; FRANÇOIS DE Wahoquier. son bisaïeul, ayant donné des preuves de son courage dans les guerres où il a eu emploi, comme ses pères avoient fait dans celles des Pays-Bas, leur pays natal, François, son aïeul, ay ant fidèlement fervi dans toutes les affaires, qu'il a négociées pendant la régence de la Reine Catherine de Médicis, de laquelle il a eu l'honneur d'être Secrétaire, & René DE Waroquier, mon Confeiller, son père, ayant rendu plus de 20 années de service à notre trèshonoré Seigneur & Père, & à Nous, en notre Cour des Aides de Paris, en la charge, dont il est mort revêtu, & en sa jeunesse dans les armées: & n'étant pas raisonnable que tant de services demeurassent sans être recognus, ni que l'assedion & sidélité, avec laquelle le Sieur DE WAROQUIER, imi:ant ses ancêtres, s'est comporté dans plusieurs emplois considérables à lui donnés, demeurât fans marque d'honneur; & de notre approbation, nous avons avifé, en attendant autre récompense, de le choisir pour être Chevalier de notre Ordre de Saint-Michel, & étant nécessaire de commettre, pour cette cérémonie quelqu'un des plus notables Chevaliers, & considérant ne pouvoir mieux faire un plus digne choix que de votre personne, pour lui donner le collier dudit Ordre. A ses causes, nous vous avons commis & député, commettons & députons par ces présentes, pour donner de notre part, audid Sieur de WAROQUIER, le collier de notre Ordre, prendre & recevoir de lui le serment, en tel cas requis & accoutumé, & nous envoyer l'ade en la forme contenue au Mémoire que nous vous envoyons. De ce faire, vous donnons plein pouvoir, puissance & mandement spécial: car tel est notre plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 6º jour de Janvier 1643. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, Chef & Souverain dudit Ordre, DE LOMÉNIE. Et scellé. Et au dos est l'acte de réception.

Cette Maifon conferve, en original, un Arbre généalogique, remontant en 1241, attesté & signé par Pierre-Albert de Launay, Chevalier, Confeiller du Roi Catholique, Contrôleur-Général de fon Artillerie & des Finances aux Pays-Bas, fon Roi d'Armes ordinaire & Héraut du Duché de Brabant, & Henri Prévost de Leval, Ecuyer, Roi d'Armes ordinaire & Héraut de la Comté d'Artois, ladite attestation en date du 3 Avril 1652 à Bruxelles, & scellé de leur sceau; ladite attessation confirmée par E. Labina de Bauffen, Conseiller, Roi d'Armes & Généalogisse de l'Empereur, en 1781, où l'on voit clairement que cette Maison est originaire d'Artois, & des plus nobles & anciennes dudit Pays.

## GÉNÉA LOGIE.

Premier degré. Messire Jacques de Warroquier, Chevalier, Premier auteur connu, dont on prouve une filiation suivie par titres authentiques, portoit de sinople à trois croissans d'argent; supports: deux lions d'or, couronne de Marquis; cimier: un croissant, cri de guerre: Herssin; devise: à jamais Warroquier. Il vivoit en 1240. Il épousa, en 1241, Dame Jeanne de Beaumont, ou Belmont, qui portoit de gueules au fautoir d'argent, fille de Jacques de Beaumont, Seigneur dudit lieu, de l'illustre Maison de Beaumont qui subsiste aujourd'hui dans les branches de Beaumont-Behorlegui & de la Châtre.

La Maison de Croy, ou Crouy, étant entrée dans celle de Beaumont, est perpétuée par les semmes dans la possérité de Jean, Roi de Hongrie, duquel descendent les Princes de Chimay, ceux de Croy & d'Havré d'aujourd'hui; de cette Maison de Beaumont est encore issue Jeanne de Beaumont, Comtesse de Fauquembergue, mariée à Wautier de Vertaing, dit Fierbras, de la Maison de Bousses-Vertaing, & Adrienne de Beau-

Tome I.

mont, Dame de Roses, mariée, 1º à Jacques le Poivre; & 2º à Jean de Hainecourt, Sieur de Layens; & 3º à Henri de Lignières, Prévôt de Valenciennes; & Rosette Beaumont, semme en 940 de Beaudoin, Sire de Créquy.

Quant à Jacques de Waroquier, il pouvoit être fils, ou frère de Simon d'Amigny & de Robert de Waroquier, frères, Ecuyers, Seigneurs du Bos d'Alas d'Anify, dit le Bos de Péelu, dont ils firent échange avec Noble & puissant Enguerrand, Sire de Coucy & d'Oify (qui fut premier Amiral de France) au mois de Décembre 1284, suivant le titre original que l'on conserve dans la samille. De ce

mariage vint Jacques qui suit.

II. Messire Jacques de Waroquier, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de Planques, lequel mourut, en 1270, & sut inhumé en sa Terre. Il avoit épousé Demoiselle Marie d'Esne, qui porte: de sable à 10 losanges d'argent posées, 3, 3, 3 & 1, fille de Pierre d'Esne, Seigneur dudit lieu, & de Dame Marie de Courrières, dont étoit Jeanne d'Esne, semme d'Antoine de Sainte-Aldegonde, fils d'Albert de Sainte-Aldegonde, Chevalier, tué à la bataille de Nicopolis, en 1669, & de N..., de Mailly, & Isabeau d'Esne, Dame de Saint-Crepin, semme de Wautier de Bousies-Vertaing, en 1335, & aussi Robert d'Esne, Gouverneur du Château de Coucy, en 1411, pour Charles, Duc d'Orléans, & pareillement Antoinette d'Efne, morte en 1606, fille d'Adam d'Esne, Seigneur de Betencourt, & de Bonne de la Laing, après être mariée à Antoine de Roisin, Seigneur de Rongies, &c., dont le petitfils, nommé Beaudry de Roifin, Baron de Selles, épousa Maximilien-Albert de Gand. De ce mariage font islus:

1. JACQUES, qui suivra; 2. Et Pierre, qui suit.

111. Messire Pierre de Waroquier sut marié en 1290, à Demoiselle Leanne de Louvigny, dont les armes sont: de gueules au lion d'argent, l'écu semé de billettes de même, sille de Jacques de Louvigny, Seigneur dudit lieu.

Pierre mourut en 1295, laissant de son

mariage:

1. Pierre de Waroquier, Religieux, qui portoit ses armes: écartelées, aux 1 & 4 de sinople, à trois croissans d'argent, aux 2 & 3 de Louvigny, comme il appert par l'Arbre généalogique, dressé par le Héraut

2. COLART DE WAROQUIER, mort sans alliance en 1330, il portoit ses armes: écartelées, aux 1 & 4 de Waroquier, aux 2 & 3 de Louvigny, fur le tout d'Esne;

3. JACQUES, qui suit.

IV. Messire Jacques de Waroquier, IIIº du nom, Ecuyer, fut fait Chevalier & Capitaine, fous le Duc Eudes de Bourgogne, & fe fignala ès années 1317 & fuivantes, comme on le voit dans le jugement fait par les Princes & Prélats de France, lors de la querelle de Philippe V, avec ledit Sieur Duc, dans lequel banniffement font compris, entr'autres Chevaliers & Capitaines, comme Hedor de Saveuse, Jacques de Waroquier, Messire Jean de Poix, Messire Charles l'Albert, Mathieu des Prés, le Sieur de Saint-Léger.

Ledit Jacques de Waroquier épousa Dame Marie de Souastres, dont les armes sont : de finople, freté d'argent de fix pièces, fille de Messire Beaudouin, Chevalier, Seigneur de Souastres, & de Dame Isabelle de Caumont; elle étoit sœur ou tante de Marie de Souastres, fille de Beaudouin, Ile du nom, Seigneur de Souastres, & de Marguerite de Rely, mariée à Guyon de Beaufort, Sei-

gneur de Mets, &c.

Jacques mourut en 1325, & son épouse en 1335. Ils gissent en l'Eglise de Souastres, où l'on voit leur sépulture, comme il en est sait mention dans la fondation de la Chapelle de Souastres.

De leur mariage sont venus :

1. JEAN, qui fuit;

2. Dame Jeanne de Waroquier, qui époufa Messire Collart, Sieur de Ranchicourt, Chevalier dont les armes font: d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois tourteaux de même, lequel pouvoitêtre neveu d'Isabeau de Ranchicourt, mariée, en 1267, à Jean'de Carency de Béthune, Seigneur de Planques-Despreaux, &c.; & pareillement neveu d'Alix de Ranchicourt, marié à Hugues de Carency de Béthune de Planques, Seigneur de Vendin, en 1294;

3. Dame Madeleine de Waroquier, qui épousa Messire Jacques de Saint-Aubin, Chevalier, Seigneur dudit lieu, lequel mourut en 1360, & dont les armes font: d'or, au chef de gueules. Il pouvoit être aïeul ou bisaïeul de Philippe de Saint-Aubin, les du nom, lequel épousa Marguerite de l Mailly, Dame de Wavrans, de laquelle il eut Philippe de Saint-Aubin, marié à Demoiselle Marguerite de Beurières & de laquelle étoit Catherine de Saint-Aubin, mariée en 14.... à Michel de Molambais.

V. Messire Jean de Waroquier, Ier du nom, Ecuyer, fut fait Chevalier d'Artois, & Capitaine de Beaumont, par Eudes IV, Duc de Bourgogne, pour s'être signalé entre ledit sieur Duc & Robert d'Artois, Comte de Beaumont-le-Roger, devant Saint-Omer, au mois de Juillet de l'an 1340, qui lui donna pour armes: d'azur, à une main dextre d'argent apaumée & pofée en pal au lieu de finople à trois croissans d'argent, (Ce sait a été vérifié dans les registres de l'Empire par les Généalogistes de l'Empereur & par M. l'Abbé Ghefquières, Historiographe de l'Empereur, en la présente année 1781.)

Ce Jean de Waroquier, Chevalier, donna une quittance à Jean Chauvel, Trésorier des Guerres, sur ce qui lui étoit du pour ses gages de Capitaine de Beaumont, trois Ecuyers & huit Sergens de pied de sa compagnie d'Enseigne, ès guerres de Gascogne, en la garde de ladite ville, du 12 Novembre 1346, favoir: pour droitement, 65 fols tournois, pour poignée 21 fols tournois, pour bannière 7 fols, par la main de Raoul de Lisle, son Lieutenant, en cinq parties, 124 livres tournois, ce qui faifoit 129 livres, 3 fols, dont il donna quittance le 22 Avril 1350, où se voient encore aujourd'hui les armes ci-dessus, ornées du mantelet & casque de chevalier, &c.

Jean de Waroquier épousa Dame Jeanne de Croisilles, qui porte: de gueules à dix lofanges d'or, posées 3, 3, 3 & 1, fille de Meffire Pierre de Croifilles, Chevalier, Seigneur dudit lieu, & de Dame Marie Veronnier.

JEAN mourut en 1360, & fut inhumé en l'Eglise d'Arras, laissant de son mariage:

1. JEAN, qui fuit;

2. Pierre de Waroquier, mort fans alliance en 1351;

3. Jacques, mort de même;

4. Marie de Waroquier, qui sut mariée à Jacques de Hesecques, Ecuyer, Seigneur de Héricourt, qui portoit: d'or, à trois fafces d'azur, chargées d'un chevron de fable.

VI. Messire Jean de Waroquier, II. du nom, Chevalier, lequel donna une quittance, le 2 Décembre 1351, à honorable & sage homme Guillaume Chaslots, Receveur de Bourges de 4000 liv. que le Roi avoit donné à JEANDE WAROQUIER, Chevalier, fon père, & a plusieurs autres Chevaliers, Ecuyers & autres prisonniers des ennemis Anglois, pris à Saintes, & cela pour aider de payer leur

rançon, &c.

JEAN vivoit encore en 1419; il sut tué au siége de Melun en 1420, après avoir épousé Dame Jeanne de la Motte, ou la Mothe, Dame héritière dudit lieu, qui porte: d'or, au croissant d'azur, ensermé d'un double trescheur fleuronné & contre-fleuronné de sinople, fille de Jacques de la Motte, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Dame Agnès de Crescey. Il pouvoit être oncle ou cousin de Jean de la Motte, lequel eut une fille, nommée Isabeau de la Motte, mariée en 1439 à Agneux de Bailleul, & pareillement oncle de Jeanne de la Motte, fils de Hugues de Maulde, Chevalier, & de Jeanne Naudion.

Henri, Roi de France & d'Angleterre, donna un mandement à la Chambre des Comptes en faveur de Jeanne de la Motte, par lequel il ordonna que la fomme de 214 livres tournois, fut allouée & comptée à ladite veuve Waroquier, à prendre & recevoir fur la recette de Sens, le 3 Mai 1425.

De leur mariage font issus:

1. JEAN, qui fuit;

 Demoifelle Jeanne de Waroquier, qui époufa Jacques de Beaucourroy, Ecuyer, dont les armes font: d'argent, au lion de

fable écartelé de Créqui;

3. Demoifelle BARBE DE WAROQUIER, qui époufa Baudouin de Crane, dont les armes font d'hermines, à la bande de gueules, chargée de trois boucles ou fermeaux ardillonnés d'or, d'une famille qui a donné alliance à Guillaume de la Corhuufe, fils de Charles, Chevalier, Seigneur dudit lieu, & dont la fille Anne de la Corhuufe épousa Eloy Mazin, Seigneur de Couderberg, Capitaine d'une compagnie libre de 300 hommes de troupes Wallons, au fervice de Sa Majesté Catholique, & de laquelle est issue Jeanne de Crane, qui épousa Antoine de Brouilly, duquel elle eut Antoine de Brouilly, tué à la bataille d'Azincourt, en 1415, après avoir époufé Jeanne de Ghistelles, & dont est issu aussi N.... de Crane, marié en 1200, à Dame N... Roofe, fille de Wautier Roofe, Député de la Noblesse de Flandres.

VII. JEAN DE WAROQUIER, Chevalier, IIIº du nom, Seigneur de la Motte, rendit de

grands & mémorables services à la bataille de Guinegatte, où il perdit la vie, en 1479, comme il appert par l'Ordonnance d'Antoine des Esfars, ci-dessus mentionnée. Il avoit épousé, Dame Jeanne de Caumont, ou Caulmont, dont les armes sont: de gueules, à trois molettes d'éperon de cinq pointes d'or, l'écu semé de croix recroisettées, au pied siché de même, fille de N... de Caumont, Chevalier, Seigneur de Caulincourt & de Courricourt. De ce mariage sont venus:

1. Louis, qui fuit;

2. JACQUES;

3. Et Vincent, dont il est parlé dans l'Ordonnance du Sieur des Esfars, & dont on ignore la destinée.

VIII. Noble Louis de Waroquier, Ecuyer, Seigneur de la Motte & de Méricourt, Lieutenant de 50 hommes d'armes, & Maîtred'Hôtel du Roi, comme il appert par une Ordonnance d'Antoine des Esfars, Seigneur de Thieu, &c. Maître-Général Réformateur des Eaux & Forêts de France, du 5 Juillet 1482, pour laisser prendre audit Louis DE WAROQUIER, Maître d'Hôtel du Roi, & à JACQUES ET VINCENT DE WAROQUIER, ses frères, hommes d'Ordonnances de Sa Majesté, sous la charge & conduite de Gui d'Amboise, Seigneur d'Aubijoux, certains bois de haute-futaie & autres chênets à faire marais, à édifier ou en disposer à son profit, à les avoir & prendre ès forêts de Cuissé, Halatte, Pommeraye & Flurine au Bailliage de Senlis, ès lieux même dommageables, pour le Roi, notre Sire, & plus aifés & profitables pour lesdits Waroquier, dont Sa Majesté leur avoit fait don, par Lettres y mentionnées, en considération des grands & notables fervices, qui avoient été faits à Sa Majesté par le défunt Sieur leur père; ladite Ordonnance donnée à Paris, fous le scel dudit office, au jour & an que deslus, & par un rôle de montre du dernier Août 1485, on voit que lesdits JACQUES & VINCENT DE WAROQUIER, Étoient hommes d'armes de Sa Majesté, sous la charge dudit Gui d'Amboise.

Ledit Louis de Waroquier est peut-être le même qui est mentionné dans l'épitaphe d'un François de Waroquier, Sieur de Viel-Dampierre, qui est à Saint-Germain-l'Auxerrois, où il est dit fils de Louis de Waroquier, Sieur de Freny... Signemont, Blesme, Viel-Dampierre, le Frense, Gentilhomme ordinaire de

200

la Chambre du Roi, Gouverneur de la ville & citadelle de Vitry-le-François, mort le 30

ALA

Décembre 1500, &c.

Louis de Waroquier fut marié à noble Demoiselle de Wignacourt, ou Vignacourt, qui porte: d'argent, à trois fleurs-de-lys, de gueules au pied coupé, fillede Messire Louis, dit Sohier, Seigneur de Wignacourt & de Dourton, Chevalier, & de Dame Alix de Bernemicourt, dont les armes sont: d'azur, au chef d'argent écartelé de Belleforière, sœur de Guislain de Wignacourt, Seigneur de Dourton, Chevalier, marié à Dame Louise de Pronville, Dame de Bugnastre, & pareillement sœur de Marguerite de Wignacourt, femme, en secondes noces, de Pierre de Bonnières, Seigneur de Souastres, Chevalier, & aussi sœur de Jean de Wignacourt, Seigneur de Berlettes, marié à Isabeau de Pronville; elle avoit pour 10° aïeule Charlotte de la Viefville, mariée à Messire Huon de Wignacourt, Seigneur dudit lieu, lesquels vivoient en 1209. Elle étoit aïeule d'Alof & bisaïeul d'Adrien de Wignacourt, tous deux Grands-Maîtres de Malte, & d'elle viennent les alliances avec la Maison Royale de Bourbon, celles de Montmorency, Mailly, la Porte, des Princes de Ligne, Barbancon, Créquy, Croy, Tencques, Saveufe, Nédonchel, Courcol, Poix, Dubois, Drucat, Beaudreliques, le Vasseur, Andenfort, Deps, Villesbrulin, Beauvais, Berghes, Villiers - de - l'Isle -Adam, Lannoy, Luxembourg-Bournel. Saint-Omer, Beauffort, Bellestac, Noailles, Bours, Croix, Coupigny, du Chastel, Froisfies, Fiennes, Grincourt, Gouffier, Gallo-Salomanca, Houchin, Hornes, Hoston, Licques, Maizières, Morel, Ostrel, Paille, Renerse, Sars, Tige, la Vicuville, Villersbrulin, &c. &c.

De son mariage est issu:

WAAST, qui fuit; & d'autres enfans, dont on ignore la destinée.

IX. Noble homme Wast, ou Waast de Waroquier, Ecuyer, Seigneur de la Motte & de Méricourt, qui écarteloit ses armes de celles de Wignacourt, ayant pour supports deux licornes d'argent, pour cimier un croissant d'argent, &c., sut premièrement homme d'armes de M. de Moyencourt, puis Capitaine d'une Compagnie d'hommes d'armes des anciennes Ordonnances, mourut des blessures reçues au siège de Saint-Pol en

Artois, & voulut être inhumé en l'Eglise des Nones de Saint-Michel de Doulens en Picardie, en la sépulture de Demoiselle Marie DE WIGNACOURT, sa mère, où se voit son épitaphe. Il fit son testament devant Adrien Morel, Notaire à Doulens, le 25 Août 1537. ll avoit été marié à Noble Demoiselle Marie du Molinet, qui porte: d'argent, à trois annilles, ou fers de moulin de fable, & qui sut son héritière, fille de N... du Molinet, Seigneur d'Archicourt, lequel étoit frère de Guillaume du Molinet, Procureur-Général en la Chambre des Comptes de Paris, & elle étoit sœur de Jean du Molinet, Seigneur d'Archicourt, Ecuyer, homme d'armes, qui fuccéda à Wast, fon beau-frère, dans la commission de Capitaine, comme il le demanda par son testament. Elle étoit aussi coufine ou nièce de Marie du Molinet, semme de Jean Cauchon, Seigneur de Dugny, laquelle avoit pour sœur Marie du Molinet, mariée à Jacques Cauchon, Seigneur de Vernezay & de Dugny, Vicomte de Louvois, & d'elle viennent les alliances avec les Maisons de Duval, de la Croix, d'Orléans-Rothelin, la Malmaifon, Plancy, Aigret, Chery, l'Archer, Monceaux, Potier de Gesvres, Seiglières, Montmorency, &c.

De ce mariage est venu François, qui

fuit:

X. Noble François Waroquier, 1er du nom, Ecuyer, Seigneur de Méricourt, premierement, homme d'armes d'une Compagnie d'Ordonnances, puis Commissaire ordinaire des Guerres & de l'Artillerie de France, fous les Rois François Ier & Henri II, dès l'an 1543, mourut de fièvre chaude, ou maladie d'armée, lorsqu'il venoit pour se rendre en Cour, & sut inhumé au Prieuré de Saint-Nicolas d'Arey, près Senlis, le 24 Aout 1554, où l'on voit encore aujourd'hui fon épitaphe.

Il sut marié, par contrat passé devant Isaac Cagnier & Florent Cleret, Notaires royaux en la Prévôté & Chatellenie de Compiègne, le 9 Octobre 1532, à Noble Demoiselle Anne Thibault de Sery, qui porte: de gueules à la fasce d'argent, chargée de trois merlettes de fable, fille de Noble Laurent Thibault, Ecuyer, Seigneur de Sery ou Cery & de Beaurain en Valois, Lieutenant-Général à Compiègne, & de Noble Demoiselle Marie Morel, dont les armes sont: d'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois quintesfeuilles de gueules, & accompagné de trois molettes d'éperon de fix pointes d'or.

Les parens qui ont signé pour le Sieur de Waroquier, sont Messire Charles, Seigneur de Wignacourt & de Dourton; Messire Jean de Wignacourt, Seigneur de Berlettes; Messire Pierre Courcol, Seigneur de Vaillancourt, Sieur Doncy, Messire Louis de Créquy, Seigneur de Vriolant, tous cousins du côté de Marie de Wignacourt, leur bisaïeule paternelle, & de Noble homme Messire Gervais du Molinet, Conseiller & Procureur-Général en la Chambre des Comptes de Paris, de Jean du Molinet, Ecuyer, Seigneur de la Pillardière; Louis du Molinet, Sieur d'Arcicourt, cousins maternels.

Les parens qui ont figné pour la Demoifelle font Messire Nicolas Thibault, Ecuyer, Conseiller du Roi en sa Cour du Parlement, cousin-germain du père; Messire Nicolas Thibault, Ecuyer, srère; Noble Etienne Morel, Seigneur de Dombernaud, cousin maternel, & Demoiselle Anne Thibault Danton.

Demoiselle Anne Thibault obtint une commission des Commissaires établis par le Roi en la Chambre du Trésor au Palais à Paris, pour faire commandement aux Elus de Compiègne & Gressiers de l'Election, de lui délivrer à elle veuve de Waroquier, les acquêts par elle produits sur les comptes par elle rendus devant lesdits Elus, le 9 Juin 1556.

L'on voit encore, par un extrait des registres des Commissaires ordonnés par le Roi, pour juger en dernier ressort en la Chambre du Trélor au Palais de Paris, &c., que les Commissaires ont renvoyé devant Sa Majesté Pierre Coffin, Gilles Poultier & Feron de Baffin, pour leur être pourvû, ainsi que de raison en saveur de ladite veuve de Waroquier, à l'effet de représenter les pièces par lesquelles il paroît être dû la somme de 137 liv. 6 f. 11 den. audit François de Waroquier, pour avances concernant la levée des chevaux & charriots. D'elle viennent les alliances avec les Maisons de Vé, l'Escrivain, la Cavelle, le Fusclier, Deschamps, dit Morel, Garges, Kerromp, Pochon, de Guenins, Rouhault de Gamaches, Montmorency, Thury, Longueil, Villiers de Marchecreux, Chaulny, Laval, Roquetun-la-Tour, Briconnet, Befançon, Antonis, du Molinet, Monceaux, Potier de Gesvres, &c.

De ce mariage est issu François, qui suit : XI. Noble homme François de Waro-Quier, ou Varoquier IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Méricourt & de Combles, fut sous la tutèle de sa mère, après la mort de fon père. Il renonça à la fuccession des biens de son père, le 31 Octobre 1564, (ce sut lui qui le premier vint habiter Paris). Il fut Secrétaire de la Reine Catherine de Médicis, par Brevet donné à Saint-Romain le 1er Août 1569; Secrétaire par provision, les Lettres données, le 13 Décembre 1577, en considération des négociations importantes, qu'il avoit reçues, pour laquelle charge il préta serment entre les mains de M. Martin de Beaune, Abbé de Coulons, Chancelier de la Reine, le 19 Janvier 1578. C'est de lui que parle Mézeray, en son Histoire de France, tome III, pag. 538 & fuiv. de laquelle est extrait ce qui suit. C'est sur l'année 1685, lors de l'entreprise du Duc d'Anjou sur Anvers, où tout le monde fait qu'il perdit la confiance des siens, & y ruina ses affaires, ainsi qu'il est rapporté dans les annales de la ville de

D'autre part, cette nouvelle étant venue en France, la Reine Mère, véritablement touchée de la honte de son fils, dont elle étoit cause en partie, lui envoya, pour le consoler & le servir en ce désespoir, Fran-COIS DE WARQUIER DE MÉRICOURT, son Secrétaire, dont elle avoit éprouvé l'adresse & la capacité en ses plus épineuses affaires, lui donnant ordre d'aller par après vers les Etats, & d'effayer, en communiquant privement avec les principaux, d'adoucir les aigreurs & de pallier la faute; car, comme il étoit originaire d'une ancienne Maison de ce Pays-là, & qu'il y avoit des particulières habitudes, elle voyoit qu'il y seroit reçu avec moins de défiance, & plus favorablement écouté qu'un autre.

Malines, où l'on trouve l'ambassade du sieur

DE WAROQUIER.

Il fut marié deux fois, 1º par contrat passé en l'Hôtel de Messire Guillaume du Molinet, Procureur-Général en la Chambredes Comptes, l'acte reçu par Gohier & Mahués, Notaires à Paris, le 6 Août 1564, à Noble Demoiselle Claude Pinon (qui porte: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois pommes de pin, de même écartelé au 2 d'azur au chevron d'or, chargé de trois quintesfeuilles de gueules, accompagné en chef de

deux étoiles d'or & en pointe d'une tête licorne d'argent, qui est de Hierosme au 3 d'or à la bande d'azur, chargé de troischandeliers d'or, qui est de Canlers), née le 15 Octobre 1540, filleule de M. de Longeuil, Avocat au Parlement, & de Demoiselles Boucher & Godesroy, fille de Messire Simon Pinon, Ecuyer, Seigneur de Bardillon, Conseiller, & de Demoiselle Anne Hierosme.

Les parens qui ont signé pour le Sieur de Waroquier sont Noble Anne Dural, cousine par son mari, Messire Guillaume du Molinet, Procureur-Général, &c., & Messire Robert

du Molinet, ses cousins, &c.

Ont figné pour la Demoiselle, Noble homme Raoulin le Boulanger, Ecuyer, oncle par sa semme; Demoiselle Geneviève Guiberteau, tante par son mari; Demoiselle Charlotte

Charmolue, cousine par son mari.

Claude Pinon étoit sœur de Jean Pinon, Confeiller-Auditeur des Comptes, marié à Demoiselle Marie Bourdereuil, fille d'Ambroise Bourdereuil & de Marguerite du Verdier, & cousine-germaine de Messire Jacques Pinon, Sieur de Doncy & de Vitry, &c., décédé Doyen des Conseillers du Parlement, & Conseiller d'Etat, en 1641, âgé de 76 ans, illustre par sa piété comme par sa science, après avoir épousé Jeanne le Peutre, & petite-nièce de Messire Laurent Pinon, Evêque d'Auxerre, en 1434. Elle donne aux Waroquier les alliances avec les Maisons de Canlers, Fortetgalard de Pointville, Arnaud, le Bret, Cardaillac-la-Chapelle, Chevalier, Damas d'Anlezy, Massol, le Roux, Macquart, Marion-Druy, Montmorency-Thouy, Ricouart-d'Hérouville, Charpentier, Piedefer, Machault, le Noir, Marny, Hobier, Biet de Maubranche, Balzac d'Antraigues, du Val-Foutenay, Loménie de la Ville-aux-Clercs, Pluvinel, Montefcot, le Maistre, Dudivé, Guiberteau, Corail de Rouville, Crcil, Cuigy, d'Orginal, Picot, Aligre, &c.

François de Waroquier, veuf de Claude Pinon, décédée le 26 Février 1573, conclut l'inventaire de fon épouse le 13 Janvier 1581; il passa un contrat le 1er Mai 1584, devant Barin, & son consrère, Notaires, à Paris, il passa un contrat deconstitution de rente devant Bergeron, & son confrère, Notaires à Paris, le 1er Mars 1586; passa un 3º contrat chez les mêmes le 12 Août 1586; il assista au

contrat de mariage de Jean Pinon, fon beaufrère, l'aste reçu par Herbain & le Normant, Notaires, le 13 Décembre 1587. Il épousa, en secondes noces, le 11 Décembre 1580, Dame Marguerite Chapellier, dont les armes sont: d'or, au chevron de gueules, chargé de trois roses d'argent, & accompagné de trois fleurs d'aube-foin d'azur, tante paternelle de Madame la première Chancelière d'Aligre, & pareillement grande-tante du Chancelier d'Aligre, dernier décédé, & aussi grandetante de Madame la Chancelière le Tellier, mère de M. le Marquis de Louvois, Ministre & Secrétaire d'Etat. Il est décédé le 15 Octobre 1618, & a été inhumé en la fépulture de Claude Pinon, son épouse, en l'Eglise Saint-Nicolas-des-Champs, où se voit son épitaphe, & Marguerite Chapellier est décédée le 22 Janvier 1610, a été inhumée en la fépulture. de MM. de Saint-Cyr, ses ancêtres, au cimetière des Saints-Innocents, près la Chapelle d'Orgemont.

Du premier mariage sont issus:

René, qui suit;

Et Augustin de Waroquier, Ecuyer, Seigneur de Comble, né le 15 Juillet 1567, filleul de Messire Georges d'Anets, Auditeur en la Chambre des Comptes, son cousin, & de Messire Jean Pinon, son oncle, & de Noble Demoiselle Charlotte Charmolue, sa cousine, décédée sans alliance le 27 Octobre 1596, âgé de 29 ans, & inhumé au Cimetière des Saints-Innocens, en la sépulture de MM. Pinon, ses ancêtres.

XII. Noble René, ou Reyne de Waro-QUIER, Ecuyer, Seigneur de Combles, né le 19 Novembre 1565, filleul de Messire Reyne de Canlers, & de Claude Gilles, Conseillers du Roi, & Auditeurs en sa Chambre des Comptes, ses cousins, & Demoiselle Anne Dural, sa cousine. Il sut d'abord destiné à l'état Ecclésiastique, comme on le voit dans les Lettres données par M. de Gondy, Evêque de Paris, du 4 Février 1573, mis sous la tutèle de son père, ayant pour curateur Messire Jean Pinon, son oncle, par acte dressé le 15 Décembre 1580, par Messire Jacques Pous-Jenay, Conseiller du Roi au Châtelet de Paris, successivement homme d'armes de la Compagnie de M. le Duc d'Angoulême, s'est trouvé, en cette qualité au siège d'Amiens, comme il appert par son certificat de service du 1er Avril 1620, puis Conseiller du Roi &

Payeur des gages de MM. de la Cour des Aides, après Messire Jacques du Vivier, par contrat passé devant Hogier & Chapelain, Notaires, le 22 Septembre 1607, puis retenu Secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi, par Brevet donné à Paris par M. de Bellegarde, Grand-Ecuyer de France, le 30 Septembre 1612; il transigea avec les héritiers de Messire Robert Allaire, oncle de sa semme par contrat passé devant Nourry & Perrier, Notaires, le 17 Mai 1618, il passa un autre contrat devant Mahieu, & son Consrère, le 3 Mars 1618; il recut un exploit, conjointement avec Demoiselle Marie Bourdereuil, veuve de Jean Pinon, à lui donné par Mangrand, huissier, le 7 Novembre 1622; il fit un contrat de constitution de rentes sur les Gabelles, le 17 Novembre 1621, &c., sut marié (par contrat passé devant Mahieu, & son Confrère, Notaires au Châtelet de Paris, le 21 Décembre 1607, célébré à Saint-Jacquesde-la-Boucherie, le 27 Janvier 1608), à Noble Demoiselle Françoise Hardy, qui porte: d'azur, au lion d'or, armé & compassé de gueules, fille de Messire Claude Hardy, Ecuyer, Sieur de Leslourville, Conseiller au Châtelet de Paris & de Noble Demoiselle Marguerite Allaire, dont les armes sont: de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois papillons d'argent, celle-ci sœur de Robert Allaire, Conseiller d'Etat, & fille de N... Laisné de Bruyères.

Françoise Hardy avoit pour troisième aïcule, Simone Chartier, fille de Jean Chartier, Sieur de Donton & de Rochesort, issu d'Alain Chartier, qui épousa Siphène le Maire (Voy. LE MAIRE), mariée à Marc Hardy, Sieur d'Auteville; pour bisaïeule Siméone David, de Saint-Pélavi, mariée à Pierre Hardy, Ecuyer, Sieur d'Auteville; pour aïeule Jeanne Chassinat, mariée à Etienne Hardy, Ecuyer, Sieur d'Auteville, & pour sœurs: 1º Marie Hardy, semme de Michel le Vayer, Conseiller au Châtelet; 20 Anne Hardy, semme de Claude le Chapellier, Seigneur de Saint-Cyr; 3º Claude Hardy, semme de Jacques Bouvilliers, & pour srère, Sébassien Hardy, Ecuyer, Seigneur de Lestourville & de la Tabaise, Confeiller & Receveur des Tailles du Mans, marié à Demoiselle Marie Belot-Despontis; elle étoit cousine germaine de Claude Hardy, Ecuyer, Grand-Audiencier de France & Maître des Comptes, marié à Demoiselle Susanne Picot, & elle donne aux Waroquier les alliances avec les Maisons de Molé, Montholon, Bruslart, Bourdin, Brousses, d'Oviat, Velbert, Hardy, la Trousse, le Noir, Boisherpin, Bailleul, la Pallu, Mauroy, Guiberteau, Potier de Novion, Nandor, Portehors, Pingré, le Fèvre, le Bossu, Goullon, Belot, le Breton, &c.

René de Waroquier est décédé le 23 Juillet 1627, & son épouse le 1et Mars 1637, âgés tous deux de 62 ans: ils sont inhumés à Saint-Nicolas-des-Champs, où sont leurs épitaphes, & de leur mariage est issu François,

qui fuit.

XIII. Messire François de Waroquier, IIIº du nom, Ecuyer, Seigneur de Méricourt, né & batifé en la Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, le 7 Avril 1612, filleul de Messire Francois de Waroquier, son grandpère & de Demoifelle Anne Pingré, sa tante, lequel a été fuccessivement Conseiller du Roi, Tréforier de France, Général des Finances, Grand-Voyer, en la Généralité de Paris, le 6 Mai 1636, dont il a prêté serment entre les mains de M. le Chancelier de France, le 9 dudit mois, reçu en la Chambre des Comptes, le 19 Juin, & au Bureau des Finances, le 30 Juin de la même année, nommé Commifsaire pour le Roi pour juger les malversations à la levée de l'emprunt, en vertu d'Arrêt des Lettres-Patentes de l'année 1636; Commissaire Général pour les subsissances en 1639, Commissaire pour le Roi pour l'exécution de la déclaration de Sa Majesté portant révocation des Annoblis, Exempts, Privilégiés & Commenceaux en la Généralité de Paris, en 1641; nommé Chevalier de l'un des Ordres du Roi, le 6 Janvier 1643, comme nous l'avons dit ci-dessus (col. 192), reçu après ses preuves de noblesse, & après avoir fait le serment accoutumé le 21 Octobre 1643; Commissaire avec M. de Montescot, Intendant de Justice en la Généralité de Paris, pour régler la conduite des Troupes, & distribuer les étapes en ladite Généralité, le 10 Avril 1644, par provisions de Lettres signées Louis, & plus bas le Tellier, & scellées; il a obtenu des Lettres en sorme de confirmation de noblesse, au mois de Mai 1647, registrées au Bureau des Finances le 9 Décembre 1649, visées en la Cour des Aides le 13 Octobre 1649, & depuis paraphées d'Hozier; nommé Maître

d'Hôtel ordinaire du Roi, par provision de Lettres du 12 Août 1649, signées Louis, & plus bas par la Reine régente, sa mère; pour laquelle place il prêta ferment entre les mains de Monseigneur le Prince de Condé, Grand-Maître de France, le 22 dudit mois; nommé Commissaire pour la seconde sois, pour le réglement des troupes avec pouvoir de nommer les Capitaines & Lieutenans dans les Régimens, par Lettres données le 16 Janvier 1651, fignées Louis, & plus bas le Tellier; Commissaire, pour la troisième sois, en 1653, puis Confeiller d'Etat, en 1656, en considération des fervices, qu'il avoit rendus à Sa Majesté & au Roi Louis XIII, particulièrement près les Provinces d'Italie, dès l'année 1634, maintenu par ordre du Roi, en fa charge de Conseiller-Trésorier de France, par Lettres d'honneur données par Sa Majesté le 3 Avril 1656, régistrées au Bureau des Finances, & depuis paraphées d'Hozier; confirmé en sa noblesse & dignité de Chevalier de Saint-Michel, par M. de Sourdis, le 25 Novembre 1663, lors de la première suppression des Chevaliers; consirmé, pour la seconde fois, en ladite dignité, le 28 Avril 1665, par Lettres signées Louis, & plus bas le Tellier, & depuis paraphées d'Hozier; confirmé, pour la troisième sois, en 1666, & alors les chevaliers surent réduits à 50; reçu Président au Bureau des Finances, le 14 Juin 1667, puis premier Président audit Bureau.

Il fut marié (par contrat passé devant Pierre Fieffé & Guillaume Duchesne, Notaires à Paris, le 18 Janvier 1647) à Noble Demoiselle Marie Phelippe de Billy, qui porte: d'argent, au cherron de gueules, accompagné de trois glands & de trois olives couples & lies ensemble de sinople au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or, écartelé d'un vairé d'argent & d'azur, à trois faces de gueules, sur le tout de gueules à la croix dentelée d'argent, fille de Messire Vincent Phelippe, Ecuyer, Seigneur de Billy & de Bonainville, Conseiller du Roi, Doyen des Auditeurs en sa Chambre des Comptes, & de Dame Marie le Clerc, dont les armes sont : de gueules à trois molettes d'or, posées 2 & 1, à la bordure engrêlée d'argent.

Les parens qui ont figné pour le Sieur de Waroquier font Messire Charles Pinon, Seigneur de Quincy & de Villeneuve, Conseiller

du Roi, en ses Conscils, & Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, cousin paternel; Messire Pierre Pinon, Chevalier, Seigneur de Châtillon, Conseiller & Maitre-d'Hôtelordinaire du Roi, Trésorier Général de France à Paris, cousin paternel, Messire Etienne Macquart, Ecuyer, Consciller, Secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France, cousin paternel; Messire Claude Hardy, Conseiller de Sa Majesté en ses Conseils, & Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes à Paris. cousin-germain maternel; Messire Sébastien Hardy, Ecuyer, Sieur de la Croix-de-Pierre, en Vendômois, Conseiller de Sa Majesté & Trésorier de France à Paris, cousin-germain maternel; Noble homme Regnault de Mauroy, Consciller, Secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France, & Auditeur en sa Chambre des Comptes, cousin maternel, & parent de la Demoiselle, pour laquelle ont signé Vincent Phelippe, Ecuyer, Sieur de Longeau, frère; Messire Nicolas de Bailleul, Chevalier, Seigneur de Vattetot & de Torfy, &c., Conseiller de Sa Majessé, & Président en sa Cour de Parlement, cousin paternel; Messire Nicolas de Tudert, Abbé de Saint-Georgesfur-Loire, Doyen de l'Eglise de Paris, & Confeiller du Roi en ses Conseils & en sa Grand'-Chambre du Parlement; Messire Jean Phelippe, Ecuyer, Confeiller de Sa Majesté, & Trésorier des Gardes-du-Corps, oncle paternel; Noble homme Jacques de Montrouge, Sieur de Courgousson, ancien Echevin de Paris, grand-oncle maternel; Messire Julien le Bret, Seigneur de Mesnil, oncle paternel; Noblehomme Philippe de Parades, Confeiller de Sa Majesté, & Contrôleur des Gages du Parlement, oncle paternel; Noble homme Louis de la Vergne, Conseiller de Sa Majesté, & Trésorier des Gardes-du-Corps, oncle paternel; Messire Marc le Boulanger, Chevalier, Seigneur de Vervins, Quincampoix, &c., Conseiller de Sa Majesté, en ses Conseils, premier Président en la quatrième Chambre des Enquêtes, & Prévôt des Marchands de cette ville, cousin paternel; Messire Pierre de Hodicq, aussi, Conseiller du Roi en ses Conseils, & premier Président en la cinquième Chambre des Enquêtes, cousin maternel, Antoine Ollains, Ecuyer, Seigneur de la Ferrière, cousin-germain paternel, Noble homme Messire Pierre Abelly, Avocatau Parlement, cousin paternel, &c., & d'elle

viennent les alliances avec les Maisons de Compain, Sapin, Cardon Anglure, Marentin, Torger, Ferrarye, le Comte, Saint-Simon, Maillebois, Sève, Vion, Noau, Brou, Duvivier, Biet, Lottin, &c.

François de Waroquier est décédé en Décembre 1699, âgé de 89 ans 5 mois 3 jours, & a étéinhumé à Saint-Nicolas-des-Champs, en la sépulture de *Marie Phelippe*, décédée le 8 Janvier 1663, où se voient leurs épitaphes, laissant de son mariage:

1. LAURENCE;

2. Louis, dont on parlera;

3. François-Auguste, qui a continué la pofrité;

4. Denise, née le 17 Octobre 1654, décédée jeune;

5. VINCENT, né le 27 Octobre 1643, décédé jeune;

 Marie-Camille, née le 14 Avril 1646, décédée jeune;

7. Henriette - Marie, née le 10 Septembre 1647, décédée jeune;

8. Claude, né le 14 Octobre 1648, décédé jeune;

 François-Julien, né le 26 Janvier 1650, décédé jeune;

10. Jean-François, décédé jeune; 11. Marie-Françoise, décédée jeune;

 MARIE DE WAROQUIER, Religieuse Ursuline au Couvent d'Argenteuil, le 6 Novembre 1680.

XIV. François-Auguste de Waroquier, Jer du nom, Chevalier, né le 31 Juillet, & batiséle 4 Août 1658, en la Paroisse Saint-Louisen l'Isle-Notre-Dame, à Paris, filleul de Mesfire Etienne Macquart, Ecuyer, Conseiller du Roi, Maison, Couronne de France & de fes Finances, fon cousin paternel, & de Dame Claude Peroult, sa cousine germaine à cause de M. de Noau, son mari; il a été successivement Lieutenant de Cavalerie au Régiment d'Arnolfiny, le 2 Novembre 1677; puis Cornette dudit Régiment, par Brevet donné à Versailles, le 10 Mars 1684; Lieutenant réformé de Cavalerie, entretenu par Sa Majesté, par Ordonnance donnée à Fontainebleau, le 15 Novembre 1684; Lieutenant de la Compagnie de Durollet, en 1689; Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de Jouve, par Brevet donné à Versailles, le 4 Janvier 1690, puis Lieutenant de Cavalerie au Régiment de la Reine, en 1690, & Capitaine-Lieutenant dudit Régiment.

Tome 1.

François-Auguste a transplanté sa samille à Saint-Affrique en Rouergue, où il s'est marié à Noble Demoiselle Susanne de Galtier, de Montagnol, qui porte de gueules à trois rochers, d'échiquier d'or à la bordure crênelée de six pièces de même, sille de Noble Pierre de Galtier, Seigneur de Montagnol, Conseiller du Roi & Juge de Saint-Affrique, & de Dame Madeicine de Gallot, dont les armes sont: d'or, auléopard couronné d'azur, par contrat passé devant Antoine Rames, Notaire à Saint-Affrique, le 11 Mai 1692, célébré en l'Eglise paroissiale, le 12 Mai 1693.

Sufanne de Galtier étoit fœur de Gédéon de Galtier, Capitaine d'Infanterie au Régiment de Castelnau; elle avoit pour grand-oncle maternel Messire Ifaac Hébert, Evéque & Comte de Vabres, & pour bisaïeule paternelle Noble Jeanne de Maillac de Vergnes de la Motte, laquelle étoit très-proche parente de la Maison d'Arpajon, elle donne aux Waroquier les alliances avec les Maisons de Roqueseuil, la Salle, la Roquemeurel-Saugnac, Sédage, Comeiras, Gessac, Duteil, Puisages, Rocozel-Fleury, Coulot, Golatrave, Alagrin, Rudelles, la Panouse, Noailles, etc.

François-Auguste transigea avec son père, conjointement avec fon frère, le 20 Avril 1693, l'acte recu par Monneral & Coullon, Notaires à Paris; il sut maintenu dans sa noblesse par M. Saufan, Intendant à Montauban, le 20 Mars 1697; ses armes registrées le 16 Juin 1700; il renonça, conjointement avec son frère & sa sœur, à la succession de défunt son père, constituant son Procureur à cet effet Me François Pillos, Procureur au Châtelet, l'acte reçu par Torinon & Vast, Notaires à Paris; il partagea les biens de son père avec son frère & sa sœur, par acte reçu par Raymond, Notaire à Paris; il fut maintenu dans sa Noblesse, conjointement avec son frère, par MM. les Commissaires-Généraux, les Lettres données à Paris, le 8 Juillet 1706; il est décédé, le 21 Décembre 1736, âgé de 78 ans, inhumé en l'Eglise de Saint-Affrique, en la fépulture de Demoifelle Sufanne de Galtier, son épouse, décédée le 4 Décembre 1728, laissant pour ensans:

- 1. Louis, Ecuyer, décédé fans alliance, le 19 Mai 1756, âgé de 50 ans;
- 2. François-Auguste, qui fuit;
  3. Jean-Batiste, qui fuivra.

XV. Noble & puissant Seigneur Messire François-Auguste de Waroquier, 11º du nom, Chevalier, Sieur de Méricourt, &c., né le 26 Février, & batisé le 3 Mars 1708, audit Saint - Affrique, filleul de Noble Francois de Galtier, son oncle, & de noble Demoiselle Madeleine de Waroquier, sa sœur. Il a été d'abord destiné à l'état Ecclésiastique dès l'âge de sept ans; pourvu d'un Canonicat de ladite ville, à l'age de treize ans; puis il a fervi fuccessivement en qualité de Cadet dans le Régiment de Puisseulx, Cavalerie, en 1728; il a fait en cette qualité toutes les campagnes d'Allemagne; il a été grièvement blessé au siège de Philisbourg; puis sait Sous-Lieutenant dans le Bataillon de Milice de Rodès; successivement Licutenant dudit Bataillon, en 1743; puis Aide-Major au Bataillon de Cahors, en 1744; Major d'Infanterie, comme il appert par un acte de constitution en faveur de Louis-Charles, son fils; l'afte reçu par François Crebassa, Notaire Royal à Saint-Affrique, le 28 Juillet 1781; il a suivi en ces qualités toutes les campagnes de ce tems-là; puis il a été réformé, en 1748, à la paix d'Aix-la-Chapelle, & s'est marié (par contrat passé le 12 Mars 1749, contrôlé, le 12 Mai 1763, chez Crebassa, Notaire à Saint-Affrique, le 27 Mars 1749) à Dame Elifabeth de Floris, qui porte: d'or, au lion de sable armé, & lampassé de gueules à une guirlande de fleurs pour bordure, fille de Messire Pierre Lasleur, dit de Floris, Ecuyer, Seigneur de la Cafelle & du Pujols, &c., ancien Lieutenant au Régiment de Tiraqueau, auparavant Sous-Lieutenant en celui de Froulay, lequel, après avoir quitté le service, s'est fait recevoir Avocat en Parlement & de Dame d'Elifabeth d'Albignac de Ferrièresd'Arre, qui porte: d'azur, à trois pommes de pin d'or, au chef de même; celle-ci fille de Noble Gabriel d'Albignac, Ecuyer, Seigneur de Ferrières, Baron d'Arre, Capitaine au Régiment de Rouergue, & fœur de noble Gabriel d'Albignac, &c., marié à Dame Madeleine de Chapelain de Bèdes.

Elisabeth de Floris donne aux Waroquier les alliances avec les Maisons de Lacam, Foubesse, Massals, dont aujourd'hui un Comte de Brioude, de Veisières, Fabrègues, Dupuy-Montbrun-Mommejan, Solages, Rocozel-Fleury, Ginestous, Duclaux, Montvaillant, Beauvoir, Caladou, Belcastel, Lau-

zières, d'Alboy-Montrozier, Raymond Arnal, &c.

De ce mariage sont issus:

1. Pierre-François, qui fuit;
2. Louis-Charles, qui fuivra;

3. Noble Demoiselle Ponce-Laurence de Waroquier de Méricourt, née le 22 Octobre 1752, batisée le 26 dudit mois, filleule de Messire Pons de Fleury, Marquis de Rocozel, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Grand-Croix, Commandeur & Ossicier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, Commandant & Gouverneur du Roussillon, & de Mont-Louis, son parent paternel & maternel, & de Dame Laurence Treton de Ravière, sa cousine;

 Noble Demoiselle Elisabeth-Susanne-Ursule de Waroquier de Méricourt, dite Mademoiselle de Baldassé, née le 29 Mai, batisée le 31 dudit mois 1756, audit Saint-Af-

frique;

 Noble Jean-François de Waroquier, dit le Chevalier de Combles, né le 1er Novembre 1760, décédé jeune, &c.

XVI. Noble & puissant Seigneur Messire Pierre-François de Waroquier, Sieur de Méricourt, dit le Marquis de Waroquier, né le 27 Juillet, batisé le 29 dudit mois, 1750, filleul de Noble Demoiselle Anne d'Albignac de Ferrières-d'Arre de Roquairol, sa grand' tante, Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi, en 1765, après avoir sait ses preuves de noblesse; arrivé au Grade de Capitaine de Cavalerie, en 1780, il a subi la résorme que le Roi a saite de sa Maison, le 15 Décembre 1775, avec 210 liv. de pension, par Brevet donné à Versailles, le 1et Janvier 1779, signé Louis, & plus bas, Gravier de Vergennes, en attendant son remplacement, &c.

XVI. Noble & puissant Seigneur Messire Louis-Charles de Waroquier, Chevalier, Sieur de Méricourt & de Combles, dit le Comte de Waroquier, né le 20 Juin 1757, a sait ses preuves pour êtreadmis dans les Troupes de Sa Majesté, par devant M. Chérin, & depuis preuve de trois cens ans de noblesse, pour être reçu Ecuyer de main du Roi par-

devant M. d'Hozier.

### BRANCHE

des Seigneurs DE SAINT-AFFRIQUE,

XV. Noble & puissant Seigneur Messire JEAN-BATISTE DE WAROQUIER, Seigneur & Gouverneur pour le Roi de la ville de SaintAffrique, où il est né le 17 Octobre 1713; a servi successivement dans sa Cavalerie en qualité de Cadet; puis il est entré dans les Gardes-du-Corps, Compagnie de Villeroy; arrivé au grade de Capitaine de Cavalerie, en 1764; sait Chevalier de Saint-Louis, en 1766; il s'est marié en 17.... à Demoiselle Catherine de Galtier de Montagnol du Terrier, sa cousine germaine, décédée en 1776, laissant pour enfans:

1. JEAN-BATISTE-BARTHÉLEMY, qui suit;

2. François-Auguste-Gédéon, dit le Chevalier de Waroquier;

3. JEAN-LOUIS, dit l'Abbé de WARQUIER;

 CATHERINE-LAURENCE, élevée à Saint-Cyr, & mariée à Noble Amans-Charles, de Vigouroux, Ecuyer, Seigneur de Barry, & Baron d'Avieu;

5. Catherine, dite Mademoiselle de Fonte-

may;

6. Françoise, élevée à Saint-Cyr;

7. Susanne-Laurence, dite Mademoifelle de la Motte;

8. Et Louise-Geneviève de Waroquier.

XVI. Noble & puissant Seigneur Messire Jean-Batiste-Barthélemy de Waroquier, Chevalier né le 14 Mars 1754, élevé à l'Ecole Royale Militaire, Chevalier de Saint-Lazare au sortir de l'Ecole, Chevau-Léger de la Garde du Roi, en 1771; Ecuyer de main du Roi, après avoir sait preuve de trois cens ans de noblesse à la place de M. le Comte de Stuart; reçu après avoir prété serment entre les mains de Monseigneur le Prince de Condé en 1780.

## Enfans du treizième degré.

XIV. Noble Louis de Waroquier, Sieur de Méricourt, né & batisé en l'Eglise Royale de Saint-Paul à Paris, le 9 Janvier 1645, filleul de Messire Louis de Bailleul, Chevalier, Seigneur de Soify, Conseiller du Roi en sa Cour du Parlement, alors Président-à-Mortier, en survivance de son père, cousin de la mère du batifé, & de Dame Marie le Clerc, sa grand-mère. Il a été successivement Page de la Chambre de M. le Duc de Guife, puis deux ans Cadet au Régiment des Gardes-Francoifes, Compagnie de Pradel; Enfeigne au Régiment de Sully, dit Castelneau, le 6 Janvier 1666; Lieutenant d'Infanterie dans le Régiment des Vaisseaux du Roi; puis Capitaine audit Régiment, après la bataille de Senef, par la démission de M. de Cramand,

par Ordonnance du Roi, donnée à Versailles, le 6 Septembre 1674; puis Capitaine des Chevaux-Légers, décédé, sans avoir été ma-

XIV. Noble Demoiselle Laurence DE WA-ROQUIER (fille de François & de Marie-Phe-LIPPE), née le 9 Juillet 1653, batisée en la Paroisse de Saint-Louis-en-l'Isle-Notre-Dame de Paris, le 19 Janvier 1654, filleule de Madame Laurence de Clermont, veuve du dernier Connétable de Montmorency, sa cousine, & de M. le Marquis de Wignacourt, dit Alof de Wignacourt, frère d'Adrien, Grand-Maitre de Malte, ses cousins paternels. Elle a été mariée (par contrat passé devant Gallois & Bouset, Notaires à Paris, le 25 Octobre 1682) à Messire Charles Treton, Conseiller du Roi en sa Cour des Aides, dont les armes sont: d'azur, à trois étoiles à cinq pointes d'argent posées 2 & 1 (Voy. Armorial général, coté Paris, pag. 612) fils de Messire Marc Treton, Ecuyer, Conseiller, Secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France & de ses Finances, & de Dame Fran-

çoise Cordier.

Les parens qui ont assisté pour la Demoiselle, sont Demoiselle Denise-Angélique DE WAROQUIER, fœur, Messire Jean-Julien-Phe-LIPPE DE BILLY, Conseiller du Roi en sa Cour du Parlement, première Chambre des Enquêtes, oncle maternel; dame Madeleine de Ferrary, tante; haut & puissant Seigneur Messire Nicolas Potier, Chevalier, Seigneur de Novion, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, premier Président en sa Cour du Parlement, parent paternel; haut & puissant Seigneur Messire Louis de Bailleul, Chevalier, Marquis de Château-Gontier, Confeiller du Roi en tous ses Conseils, Président à Mortier en ladite Cour, cousin maternel, à cause de Dame Marie Habert, fon aïeule, haut & puissant Seigneur Messire Jean de Longeuil, Chevalier, Marquis de Maisons, aussi Confeiller du Roi en tous ses Confeils, Président à Mortier audit Parlement, cousin paternel; haut & puissant Seigneur Messire Nicolas le Camus, Chevalier, Seigneur de la Grange, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, premier Préfident en sa Cour des Aides, cousin paternel, à cause de Dame Marie de la Barre, sa mère, haut & puissant Seigneur Mesfire François d'Argouges, Chevalier, Marquis du Pleslis-Patté, Confeiller d'Etat ordi-

naire & ci-devant premier Président au Parlement de Bretagne, cousin maternel; Mesfire Pierre-Janvier du Maineblanc, Chevalier, Vicomte de Bois-Herpin, cousin paternel, à cause de Dame Michelle de la Barre, sa mère; Dominique - Vincent - Phelippe de Billy, Ecuyer, coufin-germain maternel; Messire Antoine-Hardy Clix, Conseiller du Roi, en sadite Courdu Parlement, cousin paternel, Messire Jean le Boulanger, Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, cousin maternel; Messire Galliot Gallard, Chevalier, Seigneur de Pointville, aussi Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître de Requêtes ordinaire de son Hôtel, cousin paternel, à cause de Dame Marie Macquart, son épouse; Messire Nicolas le Clerc de Lesseville, Chevalier, Président ès Enquêtes de la Cour, cousin maternel; Messire Jean de Longeuil, Chevalier, Seigneur de Sens, Conseiller audit Parlement, cousin maternel; Messire Henri Chapellier, Avocat-Général honoraire en ladite Cour des Aides, cousin paternel; Messire Charles-Auguste le Clerc de Lesseville, Chevalier, Seigneur de Saillancourt, Confeiller du Roi, au Châtelet, cousin maternel; dame Madeleine Lotin, épouse de Messire du Vivier, cousine germaine maternelle. De ce mariage est venue Laurence Treton, mariée à Messire François de Ravière, Conseiller honoraire en la Cour du Parlement, dont les armes sont : d'azur, à trois étoiles d'argent, posées 2 & 1, laquelle est décédée au mois de Mars 1765, sans postérité.

### BRANCHE

des Seigneurs DE PLANQUES.

III. Messire Jacques de Waroquier, Chevalier, Seigneur de Planques (fils de Jacques & de Demoiselle Marie d'Esne), portoit : de sinople à trois croissans d'argent, posés 2 & 1, pour supports : deux lions d'or armés, & lampassés de gueules, l'écu timbré d'un casque de prosil sommé d'une couronne de Marquis ayant pour cimier un croissant, & pour devise : A Jamais Waroquier. Il sut marié à Dame Michelle de Liancourt, qui portoit : d'azur, à trois jumelles d'or, écartelé de gueules, à la bande suselle d'or, fille de François de Liancourt, & de Dame Jeanne Huldeberge, de laquelle est issu Jean, qui suit.

IV. Messire Jean de Waroquier, Chevalier, Seigneur de Planques, marié à Dame Marie de Crespiœuil, qui portoit : d'azur, à l'aigle employé de gueules, becqué & membré d'or, fille de Jacques de Crespiœuil, Chevalier, Seigneur dudit lieu & de Dame Jeanne de Proissy, de laquelle samille étoit Charles de Crespiœuil, Seigneur de Bricque, marié à Pasquette de Beaussort, & Marguerite de Crespiœuil, mariée à Jean d'Orstrel, dit de Lierres.

De ce mariage vint:

t. Jean de Waroquier, Ecuyer, Seigneur de Planques, mort fans alliance;

2. Demoifelle Anne de Waroquier, décédée de même:

3. Et Dame Jeanne de Waroquier, Dame héritière, après son frère, de la Terre de Planques, mariée à Messire Pierre d'Applaincourt, Seigneur dudit lieu, dont les armes font: d'ajur, à la croix d'argent, chargée de cinq croissans, montans de gueules, pofés 1, 3 & 1. De ce mariage est issu au second degré, Messire Jacques d'Applaincourt, Chevalier, qui mourut à la bataille d'Azincourt, en 1415, avec le Seigneur d'Applaincourt, son père, & Jean, Seigneur d'Applaincourt, fut fait Chevalier à la prise de Pont-Audemer, en 1449, où surent tués deux de ses Gentilshommes, appelés Jean Dumefnil & Ferri Clabault. La branche aînée de cette Maison est tombée en quenouille dans la Maison d'Estampes, où Sara, Dame d'Applaincourt, fille & héritière de Jean, Seigneur d'Applaincourt & de Béthencourt, & de Barbe d'Ongnies, de Chauncs, porta la Terre d'Applaincourt en mariage à Jean d'Estampes, Seigneur de Valançay, Chevalier des Ordres du Roi.

Walerand d'Applaincourt est qualisé Ecuyer, Seigneur de Thieuloye & Jean d'Applaincourt, Seigneur de Hardécourt, dans le procès-verbal de la Coutume de Montdidier. en 1567, où Barbe d'Ongnies, mère de Sara, est aussi nommée. Charles d'Applaincourt, Seigneur dudit lieu, sut marié, en 1484, à Isabeau de Sailly, qui porte: d'argent, au lion armé, couronné & lampassé d'azur, fille de Jean VIII, Sire de Sailly, & d'Isabeau de Montbleru.

François-Auguste de Waroquier porte ses armes tiercées, ce qui forme huit quartiers, au 1 de Wignacourt, au 2 du Molinet, au 3 de Thibault, au 4 de Pinon, au 5 de Hardy, au 6 de Phelippe de Billy, au 7 de Gàltier.

au 8 de Floris, 'fur le tout de Waroquier; pour supports: deux licornes d'argent, l'écu timbré d'un casque de fasce d'argent, grillé & bordé d'or, orné de ses lambrequins; cimier: un lion couronné, couronne de Marquis, tenant un écu de sinople à trois croissans d'argent, le lion accosté de deux demi-vols aussi d'argent, cri de guerre: Hersin; devise: reda ubique & sic & cor, devise qui, selon la Colombière, convient sort bien à leur nom & à leurs actions.

Le comte de Waroquier porte: d'azur, à la main dextre d'argent, posée en pal, écartelé d'argent à trois fleurs-de-lys, de gueules, au pied coupé & nourri; pour supports: deux Anges vêtus de robes blanches, tenant chacun une bannière, celle à droite aux anciennes armes de sa Maison; & la gauche aux armes de l'écu, l'écu fommé d'une couronne Ducale, ayant un cafque de fasce d'argent, grillé & liféré d'or, orné de ses lambrequins, couronné d'une couronne de Comte, de laquelle soi t un croissant d'argent accossé de deux demi-vols de même; le casque accoste de deux autres casques de profil, pour marque de l'ancienne chevalerie de sa Maifon, ornés de leurs lambrequins, le cafque à droite sommé d'une couronne de Vicomte, ayant pour cimier un lion naissant d'or, & la gauche fommé d'une couronne de Marquis, ay ant pour cimier une licorne naissante d'argent; la devise: rella ubique & sic & cor, écrite sur un oriflamme; cri de guerre: HERSIN.

Voyez, surcette Famille, le Trophée d'armes héraldiques, par le Sieur de la Coste, pag. 85; la Science des Armoiries, par Palliot, pag. 443; l'Etat de la Noblesse de France, de 1781 & 1782; le Calendrier des Princes, 1768 & 1769; l'Armorial général de France, chez Lamy, 1782; les Statuts de Saint-Michel, la Colombière, pag. 408 & 604; le Parlement de Paris, par Blanchard, pag. 60 & 100; le Promptuaire Armorial, pag. 236; les Origines du Chevalier Flémichel; le Recueil des Hérauts d'armes de Flandres des anciennes Maifons nobles des Pays-Bas; Ménestrier; les Etats de la France; le Traité de la Noblesse de la Roque; le Martyrologe des Chevaliers de Malte; l'Armorial universel.

ALBALESTRIER, en Languedoc : de

gueules, au chevron d'argent, chargé de quatre pommes de pin de finople.

ALBANI, famille Romaine, originaire de la ville d'Urbin dans l'état eccléfiastique. Elle doit son élévation au Pape Clément XI, qui en étoit sorti. Horace Albani, stère de ce Pontise, continua la postérité de sa samille. Annibal Albani, fils aîné du précédent, sut Cardinal du titre de S. Clément: Charles Albani second fils, prince de Soriano, Camérier d'honneur du Pape, Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne de Toscane, &c., mourut à Rome le 2 Juin 1724. Alexandre Albani, dernier fils d'Horace, est Cardinal-Diacre depuis 1721. Cette samille subsiste dans les ensans de Charles Albani, Prince de Soriano. Voyez Moréri.

\* ALBAROUX ou AUBEROUX, dans le Comtat-Venaissin, Diocèse de Vaison: Fief avec haute, moyenne & basse Justice, dans la mouvance du Roi, qui a été possèdé anciennement par la famille des Baux, & enfuite par celle de Budes, & successivement par celles de Peyre, de Pelletier, de Gigondas & Pannis.

ALBENAS (D') ALBENACH, Noblesse établie à Sommières en Languedoc, depuis 1608, originaire de Nîmes, Seigneurs de Gajan depuis 1524.

I. RAIMOND D'ALBENAS, Professeur-ès-Loix, servoit le Roi en 1349, dans la Cavalerie, pour lors appellée Gendarmes ou Chevaux-Légers. Il étoit au combat qui fut donné en Gascogne entre les Anglois & les François l'an 1351, rapporté par le P. Daniel, tom. V, p. 6. Les François commandés par Guy de Nesle, Seigneur d'Ossemont, Maréchal de France, furent taillés en pièces; première époque de ce grade dans l'Histoire du Languedoc, par Dom Vaissette, tom. IV, p. 274. L'on voit que l'Archeveque d'Auch, Commandant dans la Province du Languedoc. convoqua la Noblesse de la Sénéchaussée, avec ordre de se trouver à Toulouse le 1er Janvier 1350: il donna des Lettres de répi, le 4 Décembre 1349, à Noble Raimond d'Albe-NAS, Prosesseur-ès-Loix, qui étoit actuellement en armes au fervice du Roi dans la préfente guerre en Gascogne, à la suite de Bernard de Perme, Seigneur de la Guépie, pour ne pas se trouver à cette assemblée des Nobles de la Sénéchaussée.

L'on trouve dans un livre manuscrit de l'ancienne Bibliothèque de Harlay, intitulé: Registre du Parlement de Paris, coté Nº 7, fol. 523, déposé dans la Bibliothèque des Bénédictins de l'Abbaye Royale de Saint-Germain-des-Prés à Paris, non-seulement la Lettre de répi, mais encore le certificat de ses services, donné par Bernard de Perme, sous les ordres duquel RAIMOND D'ALBENAS fervoit, adressé au Parlement, daté du 16 Décembre 1349; & la Lettre du Roi Philippe de Valois, à fon Parlement de Paris, du 18 Janvier 1350, qui ordonne l'enregistrement de cette Lettre de répi, ce qui fut exécuté le 8 Avril 1350.

Il y est qualifié de Noble & de Professeurès-Loix, qualité distinguée que prenoit la Noblesse qui composoit les Parlemens, & qui

jugeoit les peuples.

L'on voit dans les actes du Procès de Phi-LIPPE-LE-BEL, en 1303, contre le Pape Boni-FACE VIII, que les Chevaliers Pierre Flotte, Duplessis, Guillaume de Nogaret, prennent cette qualité de Prosesseur-ès-Loix.

Raimond d'Albenas épousa, en 1360, Ga-

rice Azat.

II. Emile d'Albenas épousa, en 1387, Anne de Gondrin.

III. Paul épousa, en 1430, Gillette Ponchut, fille de Claude Ponchut, & de Julie d'Arennes, connu dans l'Histoire de Nimes. Il sut élu premier Consul de cette ville en 1454; il étoit Dosteur-ès-Loix, Lieutenant du Sénéchal de cette ville en 1462, au rapport de Ménard, Histoire de Nîmes, tom. VI, p. 7

& 24, & au tom. IV, p. 385.

Il est compris dans le Rôle de la représentation des Nobles de la Sénéchaussée de Beaucaire & Nîmes, pour le service du ban & arrière-ban. Ces Rôles qui existent encore aux archives du Domaine de Montpellier, Sénéchaussée de Nîmes en général, première liasse, Nº 3, sont rapportés par Dom Vaissette, Hist. de Languedoc, tom. V, p. 18, & aux Preuves, p. 15.

Par son testament du 16 Mars 1464, reçu par Génian Denidis, Notaire de Nîmes, il sait héritier Louis son fils aîné, lègue à Clau-

ne qui mourut sans postérité.

Selon Ménard, Hist. de Nîmes, tom. III, D. 53, & aux Preuves, p. 327, le Roi de Portugal Alphonse V, logea chez lui le 3 Septembre 1475 : la preuve citée ci-dessus est un compte rendu par les Confuls, de leur administration & de la dépense qu'ils firent pour

la réception du Roi.

IV. Louis, Dosteur-ès-Loix, épousa le 14 Novembre 1475, Marguerite de Bordes, fille de Gaspard de Bordes, Seigneur de Vendargues: il testa le 4 Mars 1572. Par son tessament reçu par Costa, Notaire à Nîmes, il sait Jean son héritier; il lègue à Jacques son autre fils. Ce Jacques, premier Consul de Nîmes en 1520, épousa Louise Gerarde; il a sormé une autre branche à Nîmes qui a continué jusqu'en 1753, dont la suite est établie à Lauzanne en Suisse.

V. Jean ler, Seigneur de Gajan, épousa en 1510, Catherine d'Anduse, fille de Pierre d'Anduse, & de Jeanne Ardouin; il sut premier Consul de Nîmes en 1516, Lieutenant du Sénéchal de cette ville en 1522, testa le 11 Janvier 1541. Par son testament reçu par Jean Ducrose, Notaire de Nîmes, il donna à JEAN son sils cadet, sa charge & ses biens situés à Nîmes. Ce Jean reçut des Lettres de HENRI III, datées d'Avignon le 8 Janvier 1575, pour être Président du Sénéchal-Présidial de Montpellier. Sa branche finit à Louise d'Albenas, qui avoit épousé Henri de Porcellet, Marquis du Baye, le 14 Avril 1640.

JEAN ler fit plusieurs legs à ses autres enfans, & donna sa Terre de Gajan, située dans le Diocèse d'Uzès, à Jacques son fils aîné.

VI. Jacques Ier, Seigneur de Gajan, époufa en Février 1540 Jeanne de Treize-Emines, fille de Noble Barthélemy de Treize-Emines, Conseiller au Présidial de Nîmes, & de Jeanne d'Ortobanque. Il sut premier Consul de Nîmesen 1538. Par son testament, du 3 Août 1552, reçu par Jean Ursi, Notaire de Nimes, il fait des legs à Guidon, à Jac-QUES, & à plusieurs filles; substitue ses biens à ses ensans de l'un à l'autre. Il eut une commission datée du 26 Septembre 1542, pour commander une compagnie de 400 hommes de pied que François Ier fit joindre à l'Armée de Monseigneur le Dauphin, qui faisoit le siége de Perpignan.

VII. Jacques II, Seigneur de Gajan, épousa le 4 Octobre 1570, Claude Cointe, fille de Paul Comte, & de Toinette Fressieux (acte reçu par Raimond Paul, Notaire de Pons): il testa le 24 Mars 1586, lègue à plusieurs enfans, fait héritier Jean son fils aîné; il a servi long-tems, & fut tué à la bataille de Coutras

en Guyenne, l'an 1587, Lieutenant dans la Compagnie des Chevaux-Légers, commandée

par Charles de Vaux.

VIII. JEAN II, Seigneur de Gajan, épousa le 2 Novembre 1608, Sufanne du Verger (contrat reçu par Pierre Rozel, Notaire de Nîmes), fille de Daniel du Verger, Seigneur de Rozières, & de Susanne de Vilage; testa le 22 Décembre 1654 (Persin, Notaire de Sommières); lègue à plusieurs enfans, fait héritier Jean son fils aîné, substitué à Jacques puiné, à ses enfans & autres enfans de ses enfans: ses descendans étant morts sans possérité, la substitution a été ouverte en faveur de celle de Jacques, en 1739. Jean II eut une Commission du Roi de Sardaigne, du 16 Juillet 1616, avec la permission du Roi, pour lever une Compagnie de cent hommes à pied dans le Régiment du Baron de Montpézat, & la conduisit dans le Milanez. Il sut aussi Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Magaloti en 1640.

IX. Jacques III, Seigneur, de Gajan, époufa le 14 Mars 1662, Sufanne Rofière, fille de Pierre Rofière, & de Marguerite Bofanquet; testa le 10 Août 1690 (Perfin, Notaire de Sommières); fait héritier Jean-Joseph.

X. Jean-Joseph, Seigneur de Gajan, époufa, le 19 Juillet 1704, Marie de Rosset, fille de Jean de Rosset, Conseiller au Sénéchal de Montpellier, & de Susanne de Rozel (acte reçu par Chrétien, Notaire de Sommières); testa le 3 Juin 1710 (acte reçu par le même) en saveur de François-Alexandrin.

Xl. François-Alexandrin d'Albenas, Seigneur de Gajan & de Pichouquet, épousa, le 23 Avril 1739, Charlotte - Philiberte de Montlaur, fille de Charles - Philibert de Montlaur, Marquis de Murles, & de Lucrèce Michel (acte reçu par Bellonet, Notaire de Montpellier). De ce mariage il reste trois garçons:

XII. François-Laurent, né le 6 Août 1758; Jean-Joseph, né le 19 Mars 1761 & Louis-Victoire, né le 20 Décembre 1762.

Les armes: de gueules, à un demi-vol d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, deux en chef & une en pointe.

ALBERMARLE, famille illustre d'Angleterre. Guillaume-Anne Comte d'Albermarle, Vicomte de Bury, Baron d'Asford, Pair de la Grande-Bretagne, Chevalier de l'Ordre de la Jarretière, premier Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Britannique, son Ambassadeur Extraordinaire & plénipotentiaire auprès du Roi Louis XV, est mort subitement à Paris le 22 Décembre 1754, âgé de 52 ans. Il étoit Lieutenant-Général des Armées de la Grande-Bretagne, Colonel du second régiment des Gardes Angloises, Gouverneur & Capitaine-Général de la Virginie. Il a laissé plusieurs garçons. L'aîné hérite de ses titres & de ses biens.

ALBERON, en Provence: ccartelé, d'or & de gucules, à deux lions & deux tours de même, de l'une en l'autre.

ALBERT, Seigneur de Marvalière: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, & en pointe d'un croissant de même; au chef cousu de fable, chargé de trois cors de chasse d'argent, liés de même.

ALBERT, en Provence: échiqueté, d'or & d'azur, au chef d'argent, chargé de trois demi-vols de fable.

ALBERT, en Provence: de gueules, à trois croiffans d'or, posés 2 & 1.

ALBERT: de gueules, à un T d'or, soutenu d'une main d'argent, sortant d'une manche d'azur, à une sleur-de-lys au-dessus.

ALBERT DE LUYNES. La Maison AL-BERTI, ou d'Albert, titrée de Luynes, est une branche de l'ancienne & illustre Maison des Alberti, Seigneurs de Catenaïa, qui étoit des plus puissantes de la République de Florence, & non moins célèbre par les fiefs de l'Empire qu'elle possédoit dès le onzième siècle, que par ses services dans les armées & dans le gouvernement de cette République. Elle y a rempli onze fois la charge suprême de Gonfalonier de Justice, & quarante-neuf celle de Prieur de la Liberté. Elle a donné à l'Eglise des Cardinaux & des Evéques illustres; à l'Etat, des Ambassadeurs & un grand nombre d'Officiers, morts au service de leur Patrie. Elle demeuroit à Arezzo, ville de Toscane, avant qu'elle s'établit à Florence. On apprend de Nicolo Pallanti, qui en compulsa les registres en 1349, (cop. auth. & d'Ammirato, p. 149) qu'avant Fabiano, Seigneur de Catenata, elle étoit divifée en trois branches diftinguées par les fiess de Catenaïa, de Talla & de Montégiové ou Montegiobbio, & si éloi-

gnées de leur fouche commune, qu'elles pouvoient, fans dispense d'affinité, contracter al-

liance entr'elles.

De celle de Montégiové descendent les AL-BERTI, Comtes de Mongoné, de Prato, &c. Alberto-Alberti, fils de Tancrède Alberti, Comte de Montégiové, sut sait Prince de l'Empire par l'Empereur Frédéric lor, en 1164. Quelques historiens remontent l'origine de cette Maison aux anciens Marquis Souvevains de Toscane; mais nous bornant ici à ce qui est prouvé par des astes authentiques, nous ne commencerons cette généalogie qu'à Fabiano, Seigneur de Catenaïa, & nous ne suivrons, de sa postérité, que la filiation de la maison Alberti ou d'Albert de Luynes, & celle des branches qu'elle a faites en France, indiquant sculement les auteurs de celles qui

ont été formées en Italie.

I. Fabiano Alberti, Seigneur de Catenaïa, fils de Domicio, surnommé de Grinti, naquit à Arrezzo, ville de Toscane, vers la fin du dixième siècle. On trouve sa postérité dans les Tables généalogiques que Benevenuti, Généalogiste & Historiographe de Ferdinand, Grand-Duc de Toscane, dressa fur titres en travaillant, par ordre de ce Prince, sur les principales Maisons de Toscane. On a confervé à Florence, dans un dépôt des archives du Grand-Duc, des copies ou des extraits des titres de la Noblesse. A Naples, à Capoue, & dans plusieurs autres villes d'Italie, on s'y borne à faire inscrire le nom des enfans des Nobles fur des registres conservés dans un lieu appelé le Nido, ou le fiège de la Noblesse: c'est une précaution sage que le Gouvernement y prend contre les accidens qui dispersent où détruisent les titres. Benevenuti y a fuivi les descendans qui regardent l'article des Alberti, jusqu'à Thomas II, qui y est qualifié Vicario Regio della citta del Ponte di Santo-Spirito, 1416. Ceux qui ont rempli cette place après lui, ont continué fon ouvrage, &, appuyés fur des titres du Comtat-Venaissin & de France, ils l'ont étendu jusqu'à Marie-Charles-Louis Alberti ou Al-BERT, Duc de Luynes & de Chevreuse. FA-BIANO sut marié trois sois: il épousa, 1º N.... de Pallanti, de la ville d'Arezzo, & héritière de son père & de son oncle; 2º N... de Tarlati, des Seigneurs de Pietra-Mala; 3º & de N... de Benzi, des Seigneurs de Valdarno. Il eut de son premier mariage:

1. Arrigucio, auteur d'une branche.

Du fecond lit:

2. Rustico, qui fuit. Et du troisième il eut:

3. Bartholommeo, furnommé Malanca, auteur d'une autre branche.

II. Rustico Alberti fit un accord avec les héritiers de Bartholommeo son frère. Il s'établit à Florence, & y épousa N.... Malespini, de la Maison de Malespini de cette ville,

dont il eut Giudicé, qui fuit:

- III. Giudicé Alberti est le premier de cette branche, qui naquit à Florence. Le nom de Giudicé, qui lui étoit propre, a distingué ses descendans qui se sont qualifiés Alberti-Del-Giudicé. Il fit son testament dans le Sestier de Sainte-Lucie en 1142; & un codicille la même année, par lequel il laissa à Madona Andrea de Pallanti une pension de 150 florins, réversible après sa mort à ses fils qui furent:
  - 1. ORLANDINO, auteur d'une branche;

2. Benci, qui fuit.

IV. Benci Alberti partagea avec fon frère Orlandino la pension que leur père avoit donnée à Madona Andrea de Pallanti, par son codicille de 1142; il eut:

1. ORLANDINO, auteur d'une branche;

2. JACOPO, qui suit;

- 3. Alberto, auteur d'une branche: son fils CENNI étoit Gonfalonier en 1303; fon petit-fils Bartholino étoit au combat de Mont-Accianico en 1306; & en 1315, à celui du Mont-Catini, où Cipriani & Van-NI-ALBERTI furent tués.
- V. Jacopo Alberti étoit marié en 1258 avec Ravenna, dont il eut:
  - 1. Alberto, auteur d'une branche: il fut plusieurs sois des Prieurs de la Liberté, & Gonfalonier en 1316.

2. LAPO, qui suit;

3. Néni, qui fut des Prieurs de la Liberté, & auteur d'une branche. Son fils Agnolo, étant Chevalier, sut fait Gonsalonier en 1346, & fit son testament en 1348.

VI. LAPO ALBERTI fut Ambassadeur à Pistoïa en 1298; il fit, en 1306 & 1307, des actes de partage avec ses frères; ils y sont qualifiés fils de Messer Jacopo Alberti-del-Giu-DICÉ. Il sut marié deux sois, 1º avec Giovanna; & 2º avec Bicé.

Il eut de son premier mariage:

1. CIPRIANO, tué en 1315 au combat de Monté-Catini;

2. CAROCCIO, qui fuit;

3. Duccio, mort à Venise pendant son Ambassade, le 30 Octobre 1336; il y sut inhumé dans l'Eglise de Sainte Marie-di-Frari, où l'on voit un beau mausolée qui lui sut élevé, c'est de lui que descend au troisième degré Alberto, qui, étant Evêque de Camerino, sut fait Cardinal au Concile de Florence, par le pape Eugène IV, le 18 Décembre 1439. Il mourut en 1445, & sut inhumé dans l'Eglise de Sainte-Croix de Florence, où est son mausolée.

### Lapo eut de fon fecond mariage:

4. Alberto, qui laissa, par son testament du 9 Juillet 1348, une somme pour saire bâtir une Chapelle dans l'Eglise de Sainte-Croix de Florence. Il sonda une Chapellenie dans l'Hôpital de Saint-Onusre, & sut auteur d'une branche.

VII. CAROCCIO ALBERTI: c'esst à lui que se réunissent la branche des Alberti qui existe encore à Florence, & celle des Alberti, titrés Ducs de Luynes, de Chevreuse, & de Chaulnes, qui est en France. Il étoit des Prieurs de la Liberté en 1327; son épitaphe porte, que Caroccio, fils de Lapo Alberti-Del-Giudicé, mourut le 23 Juillet 1347. Il eut de Sandra Gherardini, sa semme, qui mourut le 16 Juin 1348:

1. Jacopo, Chevalier, & des Prieurs de la Liberté en 1365, qui fut auteur d'une branche, & eut plusieurs ensans, dont Paolo, fon troissème fils, sut Evêque d'Ascoli en 1422, & mourut en 1438.

2. Bartholommeo, qui épousa Avegnente, fille du Chevalier Bindaccio Ricasoli; il sut des Prieurs de la Liberté en 1371, & mou-

rut en 1374.

De lui descendent Gio-Giorgio, Chanoine de l'Eglise Métropolitaine de Florence, & Prévôt de Prato, & son srère Gio-Vincenzio, Comte de Catenaïa, né le 28 Avril 1715, Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne, Comte du Saint-Empire Romain, du Conseil de Régence de Toscane, Confeiller intime & actuel de Sa Majesté Impériale, & marié en 1658, à la Baronne Thérèse de Furthner, née Comtesse de Spauer, & nommée par l'Impératrice Reine Marie-Thérèse, le 10 Mai 1769, Dame de la Croix étoilée.

 Томмаso, qui fuit, duquel descendent les Alberti ou d'Albert, Ducs de Luynes, rapportés ci-après;

 Duccio, qui eut plusieurs enfans, dont Caroccio, son sils aîné, mourut à Avignon; 5. Giovanna, mariée à Agnolo Frescobaldi;

 Bandecca, mariée à Giovanni Peruzzi, dont la famille, qui passa à Avignon, y subsiste encore; étant devenue veuve, elle se remaria à Naslagio;

 Et Margherita, mariée à Tano Magaloti; elle en devint veuve, & fe remaria à Lio-

nardo Strozzi.

VIII. Tommaso ou Thomas Alberti, Ier du nom, sut envoyé en Ambassade vers Mastino della Scala, Seigneur de Vérone, en 1344; sit son testament le 16 Octobre 1374; & mourut le 18 du même mois, laissant desa semme Margherita Giansigliazzi:

1. GIANNOZZO OU JEAN;

2. Antonio ou Antoine;

3. Luigi ou Louis, qui fuit;

4. FILIPPO OU PHILIPPE. Les deux premiers fe retirèrent à Venife, & les deux autres dans le Comtat-Venaissin, pendant l'exil qui fit fortir, en 1400, les Alberti de Florence;

5. Et Agneza, mariée à Nicolo Cavalcanti.

IX. Luigi ou Louis Alberti, Chevalier, compris dans l'exil de sa maison, se retira avec son frère Philippe, & plusieurs autres de sa samille, dans le Comtat-Venaissin. On apprend du Nécrologe de Francesco di Bivigliano, degli Alberti, que Caroccio, fils de Duccio, mourutà Avignon; Nicolaso à Montpellier, en 1420; Alberto, fils de Bernard, à Viviers, en 1405; que Diamanté, Calcidonio, & Altobianco, fils de Nicolo Alberti, Gonsalonier en 1363, moururent à Paris; le premier en 1409, le second en 1414, & le troissème en 1417.

Il y a dans le Chapitre des Grands-Augustins de Paris, à gauche de l'Autel, deux grandes tombes des Alberti, fur l'une desquelles on lit cette épitaphe: Hîc jacet corpus DIA-MANTI, filii quondàm egregii Militis Domini NICOLAI DE ALBERTIS, de Florentiâ, qui obiit Parisiis anno à Nativitate Domini millesimo quadringentesimo nono, die vigesima nona Martii; cujus anima re-

quiescat in pace. Amen.

Plusieurs samilles, qui eurent à Florence le même sort que les Alberti, se retirèrent aussi dans le Comtat-Venaissin. Les Historiens storentins, & singulièrement Machiavel, dans son Hissoire de Florence, livre III, placent cet événement en 1400, & l'attribuent à la jalousie que la Maison Alberti avoit excitéecontr'elle, dont Mazzo Albizzi prosita pour la rendre suspecte au Gouvernement. La Sei-

gneurie ayant été avertie en 1411, que quelques-uns des Alberti, qui étoient restés en Italie, somentoient, par leurs correspondances, un foulèvement dans la Ville, fit la même année, un décret qui les déclara rebelles; & par un autre décret de 1412, il sut désendu, aux Sujets de la République, d'avoir aucune correspondance avec les Alberti. Louis, & fes frères, qui n'étoient pas entrés dans ce complot, demandèrent à la Seigneurie de n'étre pas compris dans cette défense générale, par une Requête, dans laquelle ils se disent fils de Thomas, & petit-fils de Caroccio, & déclarent qu'ils se sont retirés, sçavoir : JEAN & Antoine à Venise, Louis & Philippe dans le Comtat-Venaissin: ce qu'ils obtinrent par une délibération générale du 26 Avril 1413. Les Loix contre les Albertine furent révoquées que le 31 Octobre 1428. Louis sut marić deux sois; il eut de Sanara Ricci, sa première semme:

- 1. ALBERTO;
- 2. THOMMASO, qui fuit;
- 3. GIULIANO;

Et de Lifa, sa seconde semme:

- 4. Tommaso, le jeune;
- 5. GIOVANNI;
- 6. Antonia;
- 7. NERA;
- 8. MATTEA;
- 9. Et VAGGIA.

X. TOMMASO OU THOMAS ALBERTI, IIe du nom, ou d'Albert, suivant la prononciation françoife, que nous fuivrons dans la fuite de cet article, ayant reçu de son père ce qu'il avoit à prétendre de son bien, & de la dot de Sandra Ricci, sa mère, renonça à tous ses droits par acte passé à Carpentras dans le Comtat-Venaissin, le 15 Avril 1409. Par cemême acte il vendit à son oncle Philippe certains biens de la dot de sa mère, situés en Italie, & qui lui avoient été cédés; il en reçut en paiement un billet fur Bindaccio Altoviti, Banquier d'Avignon. Il s'attacha à la France, & obtint pour ses services, le 13 Janvier 1415, la charge de Viguier Royal de la ville du Pont-Saint-Esprit; il en prend la qualité dans le contrat de mariage de son cousin, passé à Carpentras le 14 Juin 1416. Inter nobilem JO-ANNEM ALBERTI, filium Nobilis PHI-LIPPI, Militis, de Florentiá, &c., præsentibus Nobilibus viris LUDOVICO AL-BERTI, Milite Florentino, & THOMAS- SIO ALBERTI, ejus filio, de Florentiâ, Viguerio pro Rege Villæ Santi-Saturnini de Portu, aliàs Pontis-Sandi-Spiritûs, didi PHILIPPI respedive fratre & nepote, &c.

Le 27 Juin de la même année, Pierre AL-BERTI passa avec les héritiers de Bindaccio Altoviti, une transaction au nom de Thomas Alberti, où il prend les mêmes qualifications. Il se distingua en 1418 à la désense de Beaucaire. Ayant cessé d'être Viguier de la ville du Pont-Saint-Esprit, il obtint la charge de Viguier de la ville de Bagnols, par Lettres du 24 Avril 1420. Au mois de Mai suivant, le Dauphin ayant repris la ville du Pont-Saint-Esprit, lui en donna le commandement, & il fervit ce Prince avec une Compagnie d'Ecuyers, tant à la garde, sûreté & défense du Pays & de la Sénéchaussée de Beaucaire & de la ville du Pont-Saint-Esprit, que pour maintenir ledit Pays en la bonne & vraie obéissance du Roi & de Monsieur le Régent, & partout où il plaira à iceux Seigneurs ordonner, en la Compagnie de Guillaume de Meouillon, Chevalier, Sénéchal de Beaucaire. Ce Prince étant monté sur le Trône sous le nom de Charles VII, le sit son Pannetier. On lui en donne la qualité dans les Statuts municipaux, que les habitans de la ville de Bagnols firent le 9 Juillet 1429, & dans plufieurs autres actes. Il acquit, le 4 Avril 1442, la Terre, Tour & Forteresse de Boussargues, de Jean-Henri, Seigneur de Saint-Privas; & obtint, le 17 Mars 1446, la charge de Bailli d'épée du Vivarais & du Valentinois, dont il prit possession le 26 Juillet 1447.

Le 18 Juin 1448, les habitans de la ville du Pont-Saint-Esprit lui remirent, par une délibération générale, reçue par Raimond Daude, Notaire, une somme qu'il devoit à leur Ville, & l'exemptèrent de quelques impositions, en considération des grands services qu'il leur avoit rendus. Confiderantes & perpendentes quamplurima beneplacita fervitia, amparamenta & defensiones de & pro universitate prædida fecisse, & quæ quotidiè incessanter facere & impendere non cessat nec desinit, & ipsam universitatem à quamplurimis damnis, gravaminibus & oppressionibus preservasse & amparasse & defendisse; & plura alia commoda & servitia diversis modis eidem universitati secisse & impendisse. Il fitsontessament le 10 Novembre 1454, & mourut le 28 Août 1455, ayant été

marié trois sois. Il avoit épousé, 1° Renaude Félix; 2° Armandete d'Auvergne; & 3° Panitte Champelles.

Il eut de son premier mariage:

1. Hugues, qui fuit;

 Jean, le vieux, auteur de la branche des Seigneurs de Boussargues, de Saint-André, & de Montdragon, rapportée ci-après;

3. Jean, le jeune, Baron de Montelus, Chevalier, ensuite Prévôt & Maître des cérémonies de l'Ordre de Saint-Michel. L'article LXIX des Statuts de cet Ordre porte que nul ne pourra être élu pour remplir cette place s'il n'est Chevalier prudent & expérimenté. Etant Ecuyer du Roi Louis XI, il obtint le Gouvernement de la ville du Pont-Saint-Esprit, dont il prit possession le 15 Novembre 1467, & mourut sans ensans le 6 Juin 1499;

4. Jacques, qui fut d'abord Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Viviers depuis 1445, & enfuite nommé à la dignité de Sacriftain de la même Eglife en 1476; il mourut en

1505;

5. CATHERINE, mariée le 25 Septembre 1435

à Geoffroi de Bondillon;

6. Et Louise, mariée à Jean Clari. Elle testa le 15 Octobre 1454, & mourut fans enfans; Du second lit il eut:

7. Pierre, mort fans alliance;

8. CLAUDE, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Viviers ;

 Gharles, Religieux de Cluny, & Sacristain de Tulette, qui permuta fon Prieuré de Rousset pour celui de Gigorno, le 22 Juillet 1455. Hugues d'Albert, son frère, le nomma son exécuteur testamentaire;

10. Et Delphine, mariée le 12 Septembre 1453

à Pierre de Maroani.

Thomas d'Albert n'eut point d'enfans de fa troisième semme, mais il eut une sille naturelle, nommée Siby-lle, mariée à Jean Russi.

Ses armes étoient: un écusson d'azur, à quatre chaînes d'argent en sautoir, aboutissant en cœur à un anneau d'argent, sur le tout un écusson d'or au lion couronné é lampassé de gueules. Ses descendans ont séparé les deux écussons, & les portent ou écartelé ou parti.

XI. Hugues d'Albert, Seigneur de Sagriès, &c., époufa, le 10 Décembre 1451, Catherine de Malingris, fille de Jean, Seigneur de Gaujac, & de seu Antoinette de Caires. Il sit son testament le 7 Juin 1479. Ses ensans surent:

1. JACQUES, qui fuit;

2. Et Guillaume, légataire de son père.

XII. JACQUES D'ALBERT, Seigneur de Sagriès, donna conjointement avec Pierre du Gasc, mari d'Aragonde de Bondillon, le 5 Mai 1484, une procuration à PIERRE D'ALBERT, leur oncle, pour terminer une contestation qu'ils avoient avec JEAN D'ALBERT, Baron de Montelus, aussi leur oncle. Il sit son testament le 27 Mars 1528. Il avoit épousé, le 21 Octobre 1492, Doulce de Sarrats, fille de Jacques, Seigneur de Fontarèches, & de Marie de Piboliers, sa première semme, dont il eut:

1. Léon, qui fuit;

2. Louis, qui mourut fans alliance, ayant inftitué pour fon héritier, par fon testament du 15 Juin 1544, Honoré d'Albert-De-Luynes, fon neveu, & fait un legs à Louise d'Albert, sa cousine, semme d'André de Ragouse, Chevalier, Seigneur de Com, & en partie de Saint-Jean-d'Aiguise;

3. Et Antoinette, mariée le 21 Août 1531, à Jean de Brignac, Baron de Montarnaud.

XIII. Léon d'Albert, Seigneur en partie 🗸 de Luynes, épousa Jeanne de Ségur, fille d'Antoine, Seigneur de Ribes, & de Jeanne de Glandèves, le 21 Septembre 1535. Louise de Ségur, tante de Jeanne, leur céda tous les droits qu'elle avoit fur la Seigneurie de Luynes. Il fervit en qualité de Capitaine d'une Compagnie de Gens de pied François, avec Paul d'Albert-de-Montdragon, son cousin, dans l'Armée envoyée en Piémont, aux Ordres du Duc d'Enghien. Il avoit fait, avant fon départ, l'obligation d'une fomme, qui fut acquittée le 15 Novembre 1565, par Honoré d'Albert, son fils. Il fit son testament au camp de Carmagnoles, le 22 Mars 1544, & fut tué à la bataille de Cérizolles, donnée quelques jours après. Il eut de son mariage, Honoré, qui suit.

XIV. Honore d'Albert, Seigneur de Luynes, de Cadenet, de Brantes & de Mornas, au Comtat Venaissin, se rendit célèbre dans les guerres de son tems, sous le nom de Capitaine-Luynes. Il commença à servir pour le Roi, sous les ordres de M. de Thermes, en 1553. Il étoit Capitaine en 1562; étant Gentilhomme servant du Roi, il passa en la même qualité de Capitaine dans le Régiment de Sarlabos en 1565, sut Gouverneur de Beaucaire en 1568, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1569, nommé Gouverneur de Château-Dauphin en 1571, pour remplacer, en cas de mort, du Puy-Saint-Martin, qui étoit

dangereusement malade. Etant Colonel des Bandes Françoises, il obtint en 1575, du Maréchal de Damville, Gouverneur du Languedoc, la charge de Sur-Intendant & Commandant Général de l'Artillerie en Languedoc &

en Provence.

Charles de France, Duc d'Alençon, puis Duc d'Anjou, frère du Roi, le fit son Chambellan le 17 Février 1576. Il se battit la même année en champ clos au bois de Vincennes, en présence du Roi & de toute la Cour, contre le Capitaine Panier, Exempt de la Compagnie des Gardes du Corps Ecossois, qui lui avoit reproché le soupçon que la Cour avoit eu contre lui d'avoir voulu favoriser en 1574 l'évasion du Duc d'Alençon & du Roi de Navarre, qui vouloient se mettre à la tête du parti des Politiques. Il tua son accufateur, & eut toute la gloire de ce combat, qui est le dernier que nos Rois aient autorisé. Il s'empara, par ordre du Roi, des villes du Pont-Saint-Esprit & Bourg-Saint-Andéol; & Sa Majesté lui accorda, par Lettres datées de Blois du mois de Mars 1577, non-seulement le gouvernement de la ville du Pont-Saint-Esprit, mais de Bourg-Saint-Andeol, & autres lieux, Bourgs & Places qui ont été fraîchement & feront par lui remises en mon obéissance dans les Diocèses de Viviers & d'Uses. Le Sieur de Bigordon s'étant emparé du Château Saint-Julien, Sa Majesté l'exhorte à le bien garder, par sa Lettre datée de Chenonceaux le 11 Mai 1577: Vous conduisant, dit le Roi, & gouvernant, ainsi qu'il vous sera ordonné de ma part, par le Sieur de Luynes, Chevalier de mon Ordre, fuivant l'autorité que je lui ai donnée de ce côté-là. Le Roi lui fit divers dons en considération de ses services; & il ordonna, en 1587, qu'outre une pension de deux mille livres qu'il lui accorda, ses chevaux & tous ses bagages passassent & séjournassent le long de la rivière du Rhône & par terre, tant de montée que descente, franchement & sans rien payer.

Le Cardinal d'Armagnac, Vice-Légat d'Avignon, lui donna, le 5 Février 1589, le commandement de la ville de Boulenne, dans le Comtat Venaissin, Il mourut à Melun en revenant de la Cour, après avoir fait un second tessament, le 6 Février 1592. Il avoit épousé, le 6 Mars 1573, Anne de Rodulf, fille d'Honoré, Seigneur de Limans, &c., & de Louise de Renaud-de-Villeneuve, de laquelle il eut:

François, mort jeune;

2. CHARLES, Connétable de France, qui suit; 3. Honoré, auteur de la première branche des Ducs de Chaulnes, rapportée ci-après;

4. Léon, auteur de la branche des Ducs de

Luxembourg, rapportée ci-après;

5. Marie, qui épousa à Mornas, le 12 Juillet 1599, Claude de Grimoard-de-Beauvoirdu Roure, Seigneur de Bonneval & de Combalet, dont elle eut Anne, semme de Charles de Créquy, Comte de Canaples, & mère des Duc, & Maréchal de Créquy, & du Duc de Lesdiguières;

6. Antoinette, mariée à Mornas, le 12 Juin 1605, à Barthélemy de Vernet. Elle fut nommée Dame-d'Atours de la Reine en 1619. Etant devenue veuve, elle se remaria, le 14 Avril 1628, avec Henri-Robert de la Marck, Prince de Sédan, Comte de Braine, Capitaine des Cent-Suisses de la Garde ordinaire du Roi;

7. Louise, baptisée en 1578, qui eut pour parrain Paul d'Albert-de-Montdragon, ion oncle, & fut mariée, le 21 Juillet 1616, avec Antoine de Villeneure, Seigneur de

Mons, &c.;

8. Et Anne, Supérieure du Monastère des Urfulines de la ville du Pont-Saint-Esprit. Elle refusa l'Abbaye de Maubuisson, & obtint pour son Monastère tous les privilèges des sondations royales, & mourut le 27 Décembre 1623.

XV. Charles-d'Albert, Duc de Luynes, Pair, Grand-Fauconnier, Garde-des-Sceaux & Connétable de France, Chevalier des Ordres du Roi, premier Gentilhomme de sa Chambre, Gouverneur d'Amboise, l'Isle-de-France, Normandie, Picardie, &c., naquit à Mornas, dans le Comtat Venaissin, en 1577, & ne fut baptisé qu'en 1592 dans l'Eglise de Saint-Denis en France. Il eut pour parrain le Roi Henri IV qui, n'étant pas encore réconcilié à l'Eglise, le fit présenter au baptême par le Cardinal de Bourbon & par le Baron de Thermes, depuis Duc de Bellegarde, son Grand-Ecuyer. Le Roi, qui l'avoit reçu au nombre de ses Pages de la Chambre, sut si content de sa conduite, qu'il l'attacha dans la fuite au Dauphin; il en gagna les bonnes grâces & la confiance. Ce Prince, étant monté sur le Trône en 1610, le combla d'honneurs & de biens. Luynes étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, lorsqu'il obtint, le 1er Mars 1615, le Gouvernement d'Amboise. Il sut fait Grand-Faucon-

23

nier de France le 7 Novembre 1616, premier Gentilhomme de la Chambre le 25 Avril 1617, & Capitaine de cent hommes-d'armes des Ordonnances du Roi le 16 Mai de la même année. Etant nommé Chevalier des Ordres du Roi, la vérification de ses titres de noblesse, depuis Thomas II, Viguier pour le Roi de la ville du Pont-Saint-Esprit en 1415, & qui s'établit le premier dans le Comtat Venaissin, où sa postérité étoit toujours restée jusqu'alors, se sit en la ville du Pont-Saint-Esprit, en présence du Procureur du Roi & des Notaires, par Rostain d'Ancesune, Baron de Thor & de Caderousse, & par Roftain de la Baume, Comte de Suze, Commisfaires du Roi, dont procès-verbal du 17 Septembre 1618. Les titres rassemblés surent enfuite produits par-devant M. de Liancourt, Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, qui en fit la vérification.

Le Comté de Maillé sut érigé en Duché-Pairie, sous le nom de Luynes, au mois d'Août 1619. Le Roi lui déclara qu'en considération du zèle & de l'affection qu'il lui avoit témoigné dans ses plus grandes affaires, & dans l'espérance qu'il continueroit à le bien servir, il lui donnoit l'office de Connétable de France. Il sut reçu le 2 Avril suivant, avec les mêmes cérémonies qui avoient été pratiquées, lorsque Charles VI donna l'épée de Connétable à Charles d'Albert. Il mourut après la prise de Monheurt, au Château de Longuetille, suivant son épitaphe, le 12 Décembre 1621. Son corps sut porté & inhumé dans une Eglise de son Duché de Luynes.

Il épousa, le 11 Septembre 1617, Marie de Rohan, fille aînée de Hercule de Rohan, Duc de Montbazon, Pair & Grand-Veneur de France, & de Madelène de Lénoncourt, sa première semme; comme il n'étoit pas encore Duc, il obtint, qu'avant son mariage, elle seroit assisse chez la Reine; qu'après son mariage, elle continueroit à jouir des mêmes honneurs; elle sut nommée en 1619, Surintendante Générale de la Maison & sinances de la Reine. Il en eut:

1. Louis-Charles, qui suit;

2. Anne-Marie, promise en mariage à Charles-Louis de Lorraine, Duc de Joyeuse, né le 15 Juillet 1618. On sit lecture au Roi, le 25 Janvier 1620, des articles du contrat de mariage; mais la célébration sut remise au tems qu'ils auroient l'âge requis. Elle n'eut pas lieu, le Duc de Joyeuse étant mort à Florence le 15 Mars 1637. Elle mourut sans alliance, à Paris, le 21 Septembre 1646;

3. Et N... morte le 10 Mai 1630, auquel tems fes biens furent partagés entre sa mère,

son frère & sa sœur.

Marie de Rohan, étant devenue veuve, se remaria, le 19 Avril 1622, avec Claude de Lorraine, Prince de Joinville, Duc de Chevreuse; elle mourut le 12 Août 1679, dans la maison du Prieuré de Saint-Fiacre, appellée la Maison-Rouge, Paroisse de Gagny, à trois lieues de Paris, & su inhumée dans

l'Eglise Paroissiale de ce lieu.

XVI. Louis-Charles d'Albert, Duc de Luynes, Pair de France, Marquis d'Albert, Comte de Tours, né le 25 Décembre 1620, obtint par Brevet du 15 Mai 1623, la furvivance du Gouvernement de Picardie qu'avoit le Duc de Lesdiguières, Connétable de France; sut reçu au Parlement en qualité de Pair le 24 Novembre 1639; pourvu le 6 Janvier 1643 de la charge de Grand-Fauconnier de France, sur la démission du Prince Claude de Lorraine, Duc de Chevreuse, son beaupère, qui l'avoit obtenue à la mort du Connétable de Luynes, pour la remettre à son fils, quand il auroit vingt ans. Il fut reçu Chevalier des Ordres du Roile 31 Décembre 1661. Etant Mestre-de-Camp d'un Régiment, il se distingua à la désense du Camp devant Arras, attaqué par les Espagnols, le 2 Août 1640, & en plusieurs autres occasions. Il mourut à Paris le 10 Octobre 1690, & son corps fut transporté & inhumé dans l'Eglise de l'Hôpital de Luynes, qu'il avoit fondé. Il épousa, 1º le 23 Septembre 1641, Louise-Marie Séguier, fille de Pierre Séguier, Marquis d'O, Comte de Sorel, & de Marguerite de la Guesle. Elle mourut le 13 Septembre 1651, & fut inhumée dans l'Eglife de Port-Royal-des-Champs, avec les deux jumeaux qu'elle eut de sa dernière couche; leurs corps ensurent exhumés le premier Décembre 1711, & réinhumés dans l'Eglife Paroissiale de Saint-André-des-Arts à Paris; 2º par difpense du Pape, en 1661, Anne de Rohan, fille de Hercule de Rohan, Duc de Montbazon, Pair de France, & de Marie de Bretagne-d'Avaugour, mortele 29 Octobre 1684. Son corps fut d'abord déposé dans le tombeau de fes ancêtres, d'où il fut levé six ans

après, & transporté, comme elle l'avoit ordonné, dans l'Eglise de l'Hôpital de Luynes, où il sut inhumé le 23 Octobre 1690; & 3º le 23 Juillet 1685, Marguerite d'Aligre, veuve de Charles Bonaventure, Marquis de Manneville, & fille d'Etienne d'Aligre, IIº du nom, Chancelier de France, & de Jeanne l'Huillier-d'Interville, sa première semme, morte sans ensans, à Paris, le 26 Septembre 1722, âgée de quatre-vingt-un ans, & inhumée aux Incurables.

Il cut de son premier mariage:

- Hercule-Louis, mort en 1645, & inhumé à Léfigny;
- 2. & 3. Deux enfans, morts jeunes;

 CHARLES-HONORÉ, qui fuit;
 MARIE - LOUISE, Religieuse Bénédictine en l'Abbaye de Jouarre, depuis Prieure perpé-

tuelle des Bénédictines de Torcy;
6. Henriette-Tuérèse, Religieuse en l'Ab-

baye de Jouarre, morte à Torcy, où elle avoit fuivi sa sœur;

 FRANÇOISE-PAULE-CHARLOTTE, mariée, le 3 Février 1667, avec Henri-Charles de Beaumanoir, Marquis de Lavardin, Chevalier des Ordres du Roi;

 & o. Félix - Paul & Thérèse, jumeaux, morts après avoir reçu le baptême.

De son second mariage, avec Anne de Rohan, vinrent:

10. Louis-Joseph, Prince de Grimberghen, Prince du Saint-Empire Romain, Conseiller d'Etat Impérial, Întime, actuel & privé, Colonel des Gardes à pied, Feld-Maréchal des Armées & Ambassadeur extraordinaire de l'Empereur Charles VII, Electeur de Bavière, à la cour de France, né le premier Avril 1672, marié le 17 Mars 1715 à Madelène - Marie - Honorine-Charlotte de Berghes, née Princesse de Berghes, dont il eut deux fils; morts jeunes, & Thérèse Pélagie, mariée à Marie-Charles-Louis d'Albert, Duc de Chevreuse. Le Prince de Grimberghen est mort à Paris le 8 Novembre 1758;

11. Charles-Hercule, né le 8 Mai 1674, & reçu de minorité dans l'Ordre de Malte le 3 Février 1688, Capitaine de Vaisseau en 1692, Commandant la Compagnie des Gardes du Pavillon Amiral en 1716, Chef d'Escadre le 19 Mai 1722, mort le 31 Janvier 1824.

vier 1734;

12. MARIE-ANNE, mariée, le premier Février 1678, à Charles de Rohan, Prince de Guémenée, puis Duc de Montbazon; morte à Paris le 21 Août 1679, & inhumée dans le Chœur de l'Eglife de Saint-Magloire; 13. Charlotte-Victoire, mariée le 29 Août 1682 à Alexandre-Albert-François-Barthélemy, Prince de Bournonville, morte à Paris le 22 Mai 1701;

14. CATHERINE-ANGÉLIQUE, mariée le 23 Janvier 1694, à Charles-Antoine de Gouffier, Marquis d'Heilly, morte le 12 Septembre

1746;

15. JEANNE-BAPTISTE mariée le 25 Août 1683, à Joseph-Ignace-Auguste-Mainsroy-Jérô-me Scaglia, Comte de Verrue, en Piémont, Maréchal-de-Camp, & Commissaire général de l'Artillerie, tué à la bataille d'Hochstett le 13 Août 1704;

16. Et Jeanne-Thérèse-Pélagie, mariée le 16 Mars 1698, à Louis de Guilhem-de-Caftelnau, Comte de Clermont-Lodève, Marquis de Saissac, morte à Paris le 14 Janvier

1756.

XVII. CHARLES-HONORÉ D'ALBERT, Duc de Luynes, de Chevreuse & de Chaulnes, Pair de France, Comte de Montsort & de Tours, né le 7 Octobre 1646, & connu sous le nom de Duc de Chevreuse, successivement Colonel du Régiment d'Auvergne, Infanterie, Lieutenant de la Compagnie de deux cents Chevaux - Légers de la Garde ordinaire du Roi, par commission du 7 Août 1670, reçu au Parlement en qualité de Duc & Pair, le 31 Décembre 1688; nommé le 2 Décembre de la même année Chevalier des Ordres du Roi, & reçu le premier Janvier 1689, eut la survivance du Gouvernement de Guyenne depuis 1695, & en fut pourvu le 27 Mars 1698. Il mourut à Paris le 5 Novembre 1712, Il avoit épousé, le premier Février 1667, Jeanne-Marie Colbert, fille aînée de Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, Ministre & Secrétaire d'Etat, Grand-Trésorier & Commandeur des Ordres du Roi, Contrôleur-Général de ses Finances & Sur-Intendant des Bâtimens, Arts & Manusactures de France, & de Marie Charron-de-Ménars; elle fut nommée Dame du Palais de la Reine le premier Janvier 1674, & mourut le 26 Juin 1732, âgée de quatre-vingt-deux ans; fes fœurs devinrent par leurs mariages, l'une Duchesse de Beauvilliers & l'autre Duchesse de Mortemart. Il en eut:

- CHARLES-JEAN-BAPTISTE, Comte de Montfort, né le 27 Octobre 1667, mort le 3 Août 1672;
- 2. Honoré-Charles, qui fuit;
- 3. N... dit le Marquis d'Albert, mort jeune;

PAUL, Comte de Châteausort, mort jeune;
 Louis-Auguste, auteur de la seconde branche des Ducs de Chaulnes rapportés ciaprès;

 Louis-Nicolas, connu fous le nom de Chevalier d'Albert, tué à la tête de fon Régiment de Dragons, au combat de Carpi, le

9 Juillet 1701;

7. Marie-Thérèse, morte en 1670;

8. MARIE-ANNE, mariée le 28 Août 1686 à Charles-François-Frédéric de Montmorency-Luxembourg, Duc de Piney;

9. Marie-Thérèse, mariée, 1º le 2 Avril 1693 à Michel-Adalbert de Radriborsko, Comte de Mortein & de Châteauvillain, Comte du Saint-Empire, &c.; 2º le 5 Août 1698, avec René-Ifmidon, Comte de Saffenage, Lieutenant-Général de la Province de Dauphiné, premier Gentilhomme de la Chambre de Philippe de France, frère unique du Roi;

10. Et MARIE FRANÇOISE, mariée le 26 Janvier 1698, à Charles-Eugène de Lévis, Comte de Charlus, depuis Duc de Lévis, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, &c.

Voyez LÉVIS.

XVIII. Honoré Charles d'Albert, Comte de Tours, connu sous le nom de Duc de Montfort, Brigadier des Armées du Roi, le 30 Janvier 1696, Lieutenant de la Compagnie des deux cents Chevaux - Légers de la Garde ordinaire du Roi, le premier Janvier 1702; Maréchal-de-Camp le 29 Janviermême année, né le 6 Décembre 1669, donna dans toutes les occasions des preuves de la plus grande valeur. Lorsqu'il prit congé du Roi, Sa Majesté eut la bonté de lui dire: Je sçais que vous vous exposez trop, ménagez-vous pour l'amour de moi. En revenant d'escorter un convoi d'argent qu'il avoit fait entrer dans Landau, il trouva un corps confidérable d'ennemis près de Belliken, qui lui barroit le passage, il l'attaqua avec intrépidité; mais en se faifant jour à travers, il reçut, le 13 Septembre 1704, un coup de pistolet dans les reins: il fut porté à Langkandal au quartier général & y mourut deux heures après, regretté de toute l'Armée pour sa grande valeur & sa capacité. Il avoit époufé, le 17 Février 1694, Marie-Anne-Jeanne de Courcillon, fille unique de Philippe de Courcillon, Marquis de Dangeau, Gouverneur de la Province de Touraine, Chevalier des Ordres du Roi, Confeiller d'Etat d'Epée, Chevalier d'Honneur de Madame la Dauphine, puis de Madame la Duchesse de Bourgogne, Grand-Maître des Ordres de Saint-Lazare & de Notre-Dame du Mont-Carmel, & de Françoise Morin, sa première semme; elle mourut le 28 Juin 1718, & eut de son mariage:

1. CHARLES-PHILIPPE, qui fuit;

2. Paul, appellé le Comte de Montfort, né le 5 Février 1703, d'abord Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom, le 6 Mars 1719 : ayant ensuite embrassé l'Etat Ecclésiastique, il a été nommé à l'Evêché de Bayeux en 1729, reçu à l'Académie Françoise en 1743; premier Aumônier de Madame la Dauphine, Princesse de Saxe, le 14 Janvier 1747; Archevêque de Sens, le 9 Août 1753; de l'Académie des Sciences en 1755; Cardinal-Prêtre, du titre de Saint-Thomas in Parione, en 1756; Prélat-Commandeur des Ordres, le premier Janvier 1759; il a assisté au Conclave pour l'élection du Pape Clément XIII en 1758 & en 1769, pour celle du Pape Clément XIV. L'Académie des Belles-Lettres de Caen lui doit son rétablissement, & l'Université de la même ville sa Bibliothèque, qu'il a beaucoup augmentée, & rendue publique trois sois la semaine. C'est un Prélat respectable pour ses grandes connoissances dans les Sciences & les Belles-Lettres, & plus encore par son aménité, sa biensaisance, son zèle & la science de son état, dont il fait toujours sa principale occupation;

 CHARLOTTE-MÉLANIE, née le 10 Septembre 1696, morte Prieure perpétuelle des Bénédictines de Montargis le 12 Avril 1761;

4. Et Marguerite-Eustachie, née le 2 Octobre 1697, Religieuse Bénedictine à Montar-

gis, morte le 11 Mars 1736.

XIX. CHARLES-PHILIPPE D'ALBERT, Duc de Luynes & de Chevreuse, Pair de France, Comte de Montsort & de Tours, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de fon nom, le 25 Juillet 1717, & connu sous le nom de Duc de Luynes, né le 30 Juillet 1695, recu au Parlement en qualité de Pair le 26 Janvier 1723, fit avec le Duc de Chaulnes, depuis Maréchal de France, une substitution de mâles en mâles, graduelle & perpétuelle des Duchés de Luynes, de Chevreuse & de Chaulnes, par contrat du 18 Juin 1732, confirmée par Lettres-Patentes du mois de Mars 1733, registrées au Parlement, &c. Elles portent qu'elles font pour la conservation d'une maison, qui depuis plus de trois cens ans qu'elle a passé dans notre Royaume, après avoir tenu les premiers rangs

dans la Toscane, où elle possédoit des fiefs de l'Empire dès le onzième siècle, n'a cessé de donner des preuves d'un attachement inviolable aux Rois nos prédécesseurs, par les grands & recommandables services que les ancêtres de nos coufins les Ducs de Luynes & de Chaulnes ont rendus dans les armées contre les ennemis de l'Etat, dès le tems de leur établissement en France, sous les règnes de Charles VI & de Charles VII, qui les ont honorés de charges & emplois considérables; que ceux, qui ont suivi, n'ont pas fait paroître moins de zèle & de courage à s'acquitter de leurs emplois, plusieurs ayant génércusement sacrifié leur vie à la désense de notre Couronne, &c. Il sut nommé Chevalier des Ordres du Roi le premier Janvier, & reçu le 2 Février 1748. Il mourut dans son Château de Dampierre le 2 Novembre 1758; fon corps fut transporté & inhumé le 6 du même mois dans l'Eglise Paroissiale de Saint-Sulpice, à Paris. Il épousa, 1º le 10 Février 1710, Louisc-Léontine-Jacqueline de Bourbon-Soiffons, Princesse de Neuschâtel, née le 24 Oftobre 1696, fille aînée de Louis-Henri, légitimé de Bourbon-Soissons, Prince de Neuschâtel & de Wallengin, en Suisse, connu fous le nom de Prince de Neufchâtel & d'Angélique-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg, qui avoit été Abbesse du Chapitre des Chanoinesses de Poussai. Elle mourut le 11 Janvier 1721, & fut inhumée dans la Paroisse de Saint-Sulpice; 2º le 13 Janvier 1732, avec Marie Brulart, veuve de Louis-Joseph de Béthune, Marquis de Charost, Brigadier des Armées du Roi, tué à la bataille de Malplaquet le 11 Septembre 1709, & fille de Nicolas Brulart, Marquis de la Borde, premier Président du Parlement de Bourgogne, & de Marie Bouthilier-de-Chavigny, depuis Duchesse de Choiseul. Elle sut reçue Dame d'Honneur de la Reine le 18 Octobre 1735, & mourutà Versailles le 11 Septembre 1763, n'ayant point eu d'ensans.

CHARLES-PHILIPPE D'ALBERT, Duc de Luy-

nes, eut de son premier mariage:

1. Marie-Charles-Louis, qui fuit;

2. ELIZABETH - ANGÉLIQUE, née le 28 Juillet 1715, morte le 2 Février 1722;

3. Et Marie-Charlotte, née le 21 Septembre 1719, morte le 11 Août 1721.

XX. Marie-Charles-Louis d'Albert, Duc de Luynes & de Chevreuse, Pair de France,

Prince de Neuschâtel & Wallengin, en Suisse, & d'Orange, connu d'abord fous le nom de Duc de Montfort, ensuite sous celui de Duc de Chevreuse, né le 24 Avril 1717, Capitaine dans le Régiment de Luynes, Cavalerie, le 12 Mars 1732; Mestre-de-Camp de ce Régiment, le 6 Juillet suivant; pourvu de la Charge de Mestre-de-Camp général des Dragons le 9 Juin 1736, &, par Brevet du même jour, fait Brigadier; Maréchal-de-Camp, le 20 Février 1743; Lieutenant-Général des Armées du Roi le premier Janvier 1748, Colonel-Général des Dragons le 24 Janvier 1754, Gouverneur de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, le 22 Septembre 1757; Chevalier des Ordres le premier Janvier, & reçu le 2 Février 1759. Il a toujours servi avec la plus grande distinction: il étoit à la tête des Dragons qui, joints au Corps des Carabiniers, battirent à Sahai, en 1742, les Cuirassiers de l'Empereur, qui étoient supérieurs en nombre de plus du double; il reçut dans cette action trois coups de seu, l'un à la joue, l'autre à la poitrine, le troisième au travers du talon; de plus, un coup de fabre aux lèvres, & un cheval fut blessé sous lui. Il se trouva la même année à la défense de Prague; & lorsque les troupes dûrent fortir de la Ville, il vendit sa vaisselle pour remonter les Dragons. Pendant la retraite de Bohême, en 1743, il fit presque toujours l'arrière-garde : lorsque l'armée fut séparée, il en commanda une division, qu'il ramena en France. Cette même année, il recut deux coups de seu sur ses armes à la bataille d'Ettingen. Il se trouva en 1744 aux siéges de Menin, Ypres, Furnes & Tournay; fut à la bataille de Fontenoy & à l'escalade de Gand en 1745, à celle de Raucoux, & auxsièges de Namur & de Bruxelles en 1746; à celui de Berg-op-Zoom, ayant été chargé particulièrement de garder le poste de Voude, par où les ennemis pouvoient venir attaquer notre armée; il fit échouer la tentative qu'ils en firent la nuit du 9 au 10 Août 1747. La guerre qui finit par la paix d'Aix-la-Chapelle en 1748, ayant recommencé, il servit dans l'Armée de Westphalie, & se trouva à la bataille d'Hastenbeck le 26 Juillet, s'empara d'Hanovre le 9 Août, fut nommé Gouverneur de Paris le 22 Septembre, & inslaié en cette qualité le 31 Décembre 1757, à l'Hôtel-de-Ville, avec beaucoup d'éclat & de magnificence. En passant avec son cortége devant les prisons, il

délivra trente prisonniers, dont il avoit payé les dettes. L'année suivante, il se trouva, le 23 Juin 1758, à la bataille de Crevelt; à Soëst, étant à cinq lieues en avant de notre armée, avec un corps de 3500 hommes, il fit échouer le projet du Prince FERDINAND, qui, ayant décampé la nuit, le fit attaquer le 18 Octobre à la pointe du jour par fon avant-garde, composée de 14000 hommes, suivis de toute l'armée, dans l'espérance d'enlever ce petit corps, d'empêcher la jonction des deux autres que Messieurs de Fitz-James & de Chevert amenoient, & de pénétrer jusqu'à notre armée. Le Duc de Chevreuse, à la première nouvelle qu'il eut de ce mouvement, renvoya les bagages, avertit les corps avec lesquels il étoit en correspondance, & en se retirant devant des forces trop supérieures, il prit des mesures si sages, qu'il arrêta l'impétuosité des ennemis. Il avoit bloqué Lipstadt en 1759, avec un corps de 4000 hommes, lorsqu'ayant sait une marche forcée de huit lieues en avant, le 1er Août, il apprit à Brackvède, la perte de la bataille de Minden, donnée le même jour; fur cette nouvelle, il sit évacuer les Hôpitaux de Bielefeld & de Ridberg, en fit transporter les magafins & les effets; & comme cette opération lui prit trois heures, il resit la même marche forcee, qui dérobaaux ennemis le corps qu'il commandoit, & le mit à portée de joindre le lendemain à Paderborn le Marquis d'Armentières. Il a été marié deux sois, 1º le 22 Janvier 1735, par ditpense du Pape, avec THÉRÈSE-PÉLAGIE D'ALBERT-DE-GRIMBERGHEN, agée de 16 ans, fille de Louis-Joseph D'Al-BERT, Prince de Grimberghen, & de Madelène-Marie-Honorine-Charlotte de Berghes, morte à Suresnes le 5 Juillet 1736; & 2º le 27 Avril 1738, avec Henriette-Nicole d'Egmont-Pignatelli, née le 19 Avril 1719, fille de Procope-Marie-Antonin-Philippe-Charles - Nicolas - Augustin d'Egmont-Pignatelli, Duc de Gueldres & de Julliers, par la grâce de Dieu, Duc de Bisache, Prince de Gavre & du Saint-Empire, Comte d'Egmont, Grand d'Espagne de la première classe & de la première création, & d'Henriette-Julie de Durfort-de-Duras. Elle a été nommée Dame d'Honneur de la Reine, en survivance de la Duchesse de Luynes, sa bellemère, le 12 Février 1751, & elle a donné sa démission le 15 Avril 1761.

Il a eu de son premier mariage:

Tome I

1. N... né le 14 Octobre 1735, mort le même jour.

242

#### Et du second:

- 2. Charles-Marie-Léopold, appelé le Comte de Dunois, né le 23 Mai 1740, Mestre-de-Camp, Lieutenant en second du Régiment Colonel-Général des Dragons, le 26 Décembre 1755; mort à Ruremonde le 12 Avril 1758; fon corps fut inhumé dans l'Eglife Cathédrale de cette ville, & fon cœur fut porté à Paris dans l'Eglife paroissiale de Saint-Sulpice;
- 3. Louis-Joseph-Charles-Amable, qui fuit; 4. Charles-Casimir-Joseph, Comte de Montfort, né le 5 Février 1754, mort le 6 Février 1754;

5. HENRIETTE-CHARLOTTE, née le 23 Mars 1739, morte le 25 Mars 1744;

6. Marie - Paule - Angélique, néc le 7 Septembre 1744, mariée à Dampierre le 23 Mai 1758, avec Marie-Joseph-Louis d'Al-BERT D'AILLY, Vidame d'Amiens, rapportée ci-après;

7. Et Pauline-Sophie, née le 16 Décembre 1756, appelée Mademoifelle d'Albert.

XXI. Louis-Joseph-Charles-Amable d'AL-BERT, connu d'abord fous le nom de Comte d'Albert, puis sous celui de Duc de Luynes, né le 4 Novembre 1748; Sous-Lieutenant du Régiment Colonel-Général des Dragons le 4 Novembre 1764, Capitaine le 28 Mars 1766, Mestre-de-Camp-Lieutenant du même Régiment le 24 Mars 1769, a épousé, le 19 Avril 1768, Guyonne-Elisabeth-Josephe de Laval Montmorency, née le 14 Février 1755, fille de Guy - André-Pierre, Duc de Laval, Lieutenant-Général des armées du Roi, & de Jacqueline-Hortenfe de Bullion-Fervaques.

Les armes d'Albert-de-Luynes font: un écu écartelé; aux 1 & 4, d'azur à quatre chaînes d'argent en fautoir, aboutissantes en cœur à un anneau d'argent; aux 2 & 3, d'or au Lion de gueules couronné, armé & lampassé de même; & sur le tout de Neufchâtel qui est d'or, au pal de gueules, chargé de trois chevrons d'argent.

#### SECONDE BRANCHE.

des Ducs de Chaulnes, fortis de la Maifon d'Albert-DE-LUYNES.

XVIII. Louis-Auguste d'Albert-d'Ailly, cinquième fils de Charles Honoré, Duc de Luynes & de Chevreuse, & de Jeanne-Marie Colbert, né le 22 Décembre 1676. Etant de-

venu, par la mort de ses frères, le second fils, il fut fubstitué au Duc de Chevreuse, son père, dans la succession de Charles D'AL-BERT D'AILLY, dernier Duc de Chaulnes de la branche rapportée ci-après, cousin-germain de fon ayeul, avec la condition, pour lui & fes descendans, de porter les nom, armes & cri de cette ancienne Maison; il prit le titre de Vidame d'Amiens. Le Régiment d'Insanterie dont il étoit Colonel, ayant été réformé, il obtint celui de Dragons, qu'avoit son frère le Chevalier d'Albert, tué au combat de Carpi le 9 Juillet 1701 : il fut pourvu le 2 Novembre 1704 de la Charge de Lieutenant de la Compagnie des deux cents Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, vacante par la mort de son frère ainé le Duc de Montsort, tué près de Bellikem, sut reçu au Parlement en qualité de Pair le ter Décembre 1711, nommé Chevalier des Ordres du Roi le 2 Février 1724, Maréchal de France le 11 Février 1741, & mourut le 7 Novembre 1744. Il avoit épousé, le 22 Janvier 1704, Marie-Anne Romaine de Beaumanoir, fille de Henri-Charles, Sire de Beaumanoir, Marquis de Lavardin, Gouverneur de Bretagne, Ambasfadeur extraordinaire à la Cour de Rome, Chevalier des Ordres du Roi, & d'Anne-Louise-Marie de Noailles, sa seconde semme, il en eut:

1. Louis-Marie, né le 31 Juillet 1705, Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, en survivance de son père, le 20 Mai 1717, mort à Chaulnes âgé de 19 ans, le 23 Novembre

1724;

2. Charles-François, Comte, puis Duc de Pecquigny, né le 6 Septembre 1707, qui fut le 6 Décembre 1721, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, fur la démission du Comte de Montsort, depuis Cardinal de Luynes, & Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, en survivance de son père, le 8 Janvier 1729. Il mourut le 14 Juillet 1731, n'ayant eu qu'une fille, morte en bas âge, de Marie-Sophie de Courcillon, fille unique de Philippe-Egon de Courcillon, Marquis de Dangeau, & de Françoise, héritière de Pompadour, Dame du Duché de la Valette, qu'il avoit époufée le 17 Janvier 1729. Etant devenue veuve, elle se remaria avec Hercule-Mériadec de Rohan, Prince de Rohan & de Soubife, & mourut le 4 Avril 1756;

3. Louis-Joseph, né en 1713, mort en 1714;

4. MICHEL-FERDINAND, qui fuit;

5. Marie-Thérèse, née le 10 Février 1709, mariée, le 21 Janvier 1722, avec Louis de Rougé, Marquis du Plessis-Bellière, dont elle devint veuve le 24 Juin 1732, en ayant eu deux garçons, morts en bas âge; elle est morte le 11 Juillet 1765;

 Marie-Françoise-de-Sales, née le 4 Août 1710, morte Religieufe Bénédictine à Mon-

targis le 14 Janvier 1749;

 Et Marie-Thérèse, née en 1711, & morte en 1714.

XIX. Michel-Ferdinand d'Albert-d'Ailly, né le 31 Décembre 1714, sut reçu à l'âge de 7 ans Chanoine de Strasbourg. Après la mort de ses frères, ayant quitté l'état ecclésiastique, il prit le titre de Vidame d'Amiens, ensuite celui de Duc de Pecquigny; sut pourvu de la charge de Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi le 25 Février 1735, eut une des places d'Honoraire de l'Académie des Sciences en 1743, fut fait le 14 Mai de la même année Maréchal-de-Camp; après la mort de fon père, il prit le titre de Duc de Chaulnes, fut reçu au Parlement en qualité de Pair le 8 Avril 1745, fait Lieutenant-Général en la Province de Bretagne le 1er Juillet 1747, eut, le 27 Septembre 1750, une commission pour commander en chef dans cette Province en l'absence du Duc de Penthièvre, Gouverneur-Général; fut nommé Lieutenant-Général des Armées du Roi le 1er Janvier 1748, Chevalier de ses Ordres le 1er Janvier 1751, pourvu le 1er Janvier 1752 de la charge de Gouverneur & Lieutenant-Général des Provinces de Picardie & d'Artois. Il a servi aux sièges de Kell en 1733, de Philisbourg en 1734, a fait la campagne de 1735, celle de Bohéme en qualité de Volontaire en 1742, se trouva au siège de Prague; il reçut deux coups de seu à la bataille d'Ettingen en 1743. Il étoit aux sièges de Menin, Ypres, Furnes & Fribourg en 1744, en qualité d'Aide-de-Camp du Roi & eut l'honneur de suivre Sa Majesté dans toutes les campagnes; s'est trouvé aux batailles de Raucoux & de Lawfeld, au siège de Namur, & autres expéditions des campagnes de cette guerre en Flandres. Il étoit à la bataille d'Hassenbeck en 1757, & est mort à Paris le 23 Septembre 1769. Il avoit époufé, le 23 Février 1734, Anne-Josèphe Bonnier-de-la-Mosson, fille de Joseph,

Baron de la Mosson, Trésorier-Général des Etats de Languedoc, & d'Anne Melon, dont il a eu Marie-Joseph-Louis, qui suit.

XX. Marie-Joseph-Louis D'Albert-D'Ail-LY, né le 24 Novembre 1741, connu d'abord fous le nom de Vidame d'Amiens, ensuite fous celui de Duc de Pecquigny & fous celui de Duc de Chaulnes après la mort de son père; il a été pourvu d'un Brevet de Cornette furnuméraire de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, avec commission de Mestre-de-Camp le 19 Juin 1756, dont il a donné sa démission fur la fin de l'année 1769. Il a été marié à Dampierre le 23 Mai 1758 avec MARIE-Paule-Angélique d'Albert, née le 7 Septembre 1744, fille de Marie-Charles-Louis D'Albert, Duc de Chevreuse, Gouverneur de Paris, & d'Henriette-Nicole d'Egmont-Pignatelli; elle a été nommée Dame du Palais de la seue Reine le 29 Janvier 1766, & nommée par le Roi, en Mai 1770, une des Dames pour aller recevoir Madame LA DAU-PHINE à Strasbourg.

Les armes de cette branche sont: de gueules, à deux branches d'alisser d'argent, passées en double sautoir, au chef échiqueté d'argent & d'azur de trois traits, qui est d'Anlly; sur le tout d'azur, à quatre chaînes d'argent en sautoir, aboutissantes en cœur à un anneau d'argent; parti d'or, au Lion couronné, lampassé & armé de gueules, qui est d'Albert.

#### PREMIÈRE BRANCHE

des Ducs de Chaulnes, fortis d'un frère du Connétable de Luynes.

XV. Honoré d'Albert, Seigneur de Cadenet, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Chevalier de ses Ordres, puis Duc de Chaulnes, Pair & Maréchal de France, né à Mornas dans le Comtat Venaissin en 1581, frère du Connétable de Luynes, & fils d'Honoré d'Albert, Seigneur de Luynes, &c., & d'Anne de Rodulf, sut sait Mestre-de-Camp du Régiment de Normandie le 16 Mai 1617, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, le 23 Juillet de la même année, ensuite Capitaine de cent hommes d'Armes des Ordonnances du Roi, sait Maréchal de France le 6 Décembre 1619; le 31 du même mois, reçu Chevalier des Ordres du Roi; il alla en

Angleterre sur la fin de Décembre 1620, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire; il réussit dans sa commission, & le Roi lui accorda, sur la sin de Janvier 1621, l'érection du Comté de Chaulnes en Duché-Pairie; il sut reçu au Parlement, en qualité de Duc & Pair, le 9 Mars suivant. Après la mort du Connétable de Luynes, arrivée le 12 Décembre 1621, il sut pourvu, le 1er Janvier 1622, du Gouvernement des Ville & Château d'Amiens, fut Conseiller ordinaire au Conseil d'Etat & Privé, le 1er Novembre 1629, Gouverneur & Lieutenant-Général en la Province de Picardie, Boulonnois & Pays reconquis, le 5 Juin 1633. Il commanda un Corps de Troupes en 1635, & une des Armées du Roi les années suivantes. Etant nommé Gouverneur de la Haute & Basse-Auvergne, il sit en cette qualité son entrée à Riom le 11 Janvier 1646. Il étoit le plus ancien des Maréchaux de France, lorsqu'il mourut à Paris le 30 Octobre 1649. La Reine fit l'honneur à la Duchesse de Chaulnes d'aller chez elle pour la confoler. Il devoit épouser Eléonore de Bour-DON, fille de HENRI Ier Prince de Condé, & de Catherine de la Trémoïlle, & veuve de Philippe-Guillaume, Prince d'Orange; mais étant morte en 1619, lorsqu'elle venoit à Paris pour accomplir le mariage, il épousa, le 13 Janvier 1620, Charlotte-Eugénie d'Ailly, Comtelle de Chaulnes, Menine de l'Archiducheise, Gouvernante des Pays-Bas, fille unique & héritière de Philibert-Emmanuel d'Ailly, Baron de Pecquigny, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Louise d'Oignies, Comtesse de Chaulnes, à la charge de porter les noms, armes & cri de cette ancienne Maison. Il eut de ce mariage:

1. HENRI-LOUIS, qui fuit;

 CHARLES, dit le Marquis de Renneval, tué au fervice du Roi en 1647;

3. Un autre Charles, Chevalier de Malte, puis Duc de Chaulnes, rapporté après fon frère aîné;

4. Armand, dit l'Abbé de Chaulnes, pourvu, en 1652, de l'Abbaye du Gard, en Commende, mort âgé de 21 ans, le 29 Avril 1656;

5. Anne, baptifée à Amiens le 15 Juin 1625, ayant eu pour parrain Monsieur, frère du Roi, & pour marraine la Reine, qui étoit alors à Amiens; elle fut pourvue de l'Abbaye de Saint-Pierre de Lyon, en 1648, & mourut le 4 Février 1672;

 MARIE-MADELÈNE-URBAINE-THÉRÈSE, Coadjutrice de l'Abbaye-aux-Bois de Paris, depuis 1650, en devint Abbesse, & sut bénite en cette qualité le 8 Janvier 1685, où

elle mourut en 1687;

7. CHARLOTTE, qui était Religieuse à l'Abbayeaux-Bois de Paris, lorsqu'elle sut nommée, par Brevet du Roi, au Prieuré Royal & Conventuel de Poissy. La Reine lui sit l'honneur de l'y conduire dans son carrosse, accompagnée de Madame, de Mademoiselle d'Orléans & de Madame de Guise; elle y sut installée le 21 Décembre 1669, & mourut en 1707;

 Et Antoinette, Abbesse de Saint-Pierre de Lyon, après la mort de sa sœur, en

1672, où elle mourut en 1708.

X VI. HENRI-LOUIS D'ALBERT-D'AILLY, DUC de Chaulnes, Pair de France, Gouverneur de la Haute & Baffe-Auvergne, étant âgé de quatre ans, fut baptisé à Amiens le 15 Juin 1625, eut pour parrain le Roi, qui étoit à Compiègne, & qui sut représenté par le Duc de Chevreuse, & pour marraine la Reine-mère, qui étoit alors à Amiens avec la Reine régnante, &c., qui accompagnoit, jusqu'à la frontière du Royaume, HENRIETTE de France, sa fille, Reine d'Angleterre, qui s'en alloit dans les Etats du Roi Charles Ier, son mari. Il porta d'abord le titre de Vidame d'Amiens, obtint la furvivance du Gouvernement de cette Ville en 1632, en sut pourvu, sur la démission de son père, par Lettres du 2 Juin 1643, qui, rappelant ses services, portent que le Vidame d'Amiens, commandant un Régiment d'Infanterie, avoit donné des marques de sa valeur aux siéges d'Hesdin & d'Arras, à l'attaque des Faubourgs de Lille, au siège de Perpignan, & à la bataille de Rocroy. Le 3 Octobre suivant, il sut fait Lieutenant-Général de la Province de Picardie, Boulonnois & Pays reconquis; obtint, le 20 Septembre 1649, le Gouvernement d'Auvergne en furvivance de son père, sut Bailli d'Amiens le 15 Juillet 1650, après la mort de fon père, sut reçu au Parlement, en qualité de Pair, le 17 Mars 1651; servit en qualité de Lieutenant-Général fous le Maréchal du Plessis-Praslin, dans l'Armée de Flandres, en 1650, & en 1651 fous le Maréchal d'Aumont, & mourut à Chaulnes le 21 Mars 1653. Il avoit épousé, le 2 Mai 1646, Françoise de Neufville, veuve de Just-Louis, Comte de Tour non, Maréchal-de-Camp, Lieutenant-

٩.

Général aux Gouvernemens de Dauphiné & de Languedoc, & fille de Nicolas de Neufville, Duc de Villeroy, Maréchal de France, Gouverneur de la personne du Roi & de ses Provinces de Lyonnois, Forez & Beaujolois, & de Madelène de Créquy: étant encore devenue veuve, elle se remaria avec Abel-Jean Vignier, Marquis d'Hauterive, Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Reine Anne de p'Autriche; elle mourut le 11 Mai 1701, âgée de soixante-seize ans. Les ensans qu'en eut Henri-Louis sont:

 MADELÈNE-CHARLOTTE, mariée le 6 Janvier 1054 à Jean-Baptifle-Gaflon-de-Foix-de-Candale, Duc de Randan, Pair de France, Comte d'Aftarac, fils de Gaflon-de-Foix, Comte de Fleix, & de Marie-Claire de Beauffremont, Dame de Randan, Marquife de Senecey: elle mourut en couches le 3 Août 1605, & fut inhumée à Sainte Geneviève;

2. CATHERINE, morte jeune, en 1662;

3. Et N... morte le 10 Février 1649.

XVI. CHARLES D'ALBERT-D'AILLY, frère puiné de Henri-Louis, Duc de Chaulnes, né à Amiens, le 19 Mars 1625, baptisé le 15 Juin même année, par l'Evêque d'Amiens, eut pour parrain Charles Ier, Roi d'Angleterre, représenté par les Ducs de Chevreuse & de Buckingham, & pour marraine Henriette DE FRANCE, Reine d'Angleterre, qui étoit alors à Amiens. Il fut d'abord Chevalier de Malte, obtint en 1642 l'Abbaye du Gard, en Commende, quitta cet Ordre, & devint Duc de Chaulnes par la mort de ses deux srères aines; il étoit Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers, lorsqu'il sut sait Sergent de Bataille des Armées le 6 Mai 1651, fut Maréchal-de-Camp le 11 Septembre même année, & Lieutenant-Général en l'Armée de Picardie, pour commander fous le Duc d'Elbeuf & le Maréchal d'Aumont, par Lettres du 14 Juillet 1653, & en 1654 dans l'Armée de Flandres, sous les ordres du Vicomte de Turenne, Maréchal de France; sut reçu au Parlement, en qualité de Duc & Pair, le 27 Février 1655; Chevalier des Ordres du Roi le 31 Décembre 1661; obtint la charge de Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi le 30 Juillet 1664; fut envoyé trois sois Ambassadeur Extraordinaire à Rome pour l'Election des Papes Clément IX, en 1667, Clément X, en 1670, & Alexandre VIII, en

1689; obtint pendant fa première ambaffade une Bulle du Pape, portant ampliation de l'Indult en saveur du Parlement, qui, toutes les Chambres assemblées, arrêta, le 14 Décembre 1668, que le Duc de Chaulnes feroit remercié d'avoir procuré cette Bulle; ce qui fut exécuté par le Premier Président, dans une Séance publique, le 14 Février 1669. Il fut pourvu du Gouvernement & de la Lieutenance-Générale de la Province de Bretagne le 24 Juillet 1670, sut Plénipotentiaire pour la paix dans l'Assemblée qui se sit à Cologne en 1673, obtint le Gouvernement de la Province de Guyenne le 26 Mars 1695. Il avoit déterminé, par ses sages négociations, le Pape INNOCENT XII, à faire fatisfaction au Roi en 1690, & Sa Majesté rendit à Sa Sainteté le Comtat Venaissin & la Ville d'Avignon, qui avoient été réunis à la Couronne, par Arrêt du Parlement du 7 Octobre 1688. Il mourut le 4 Septembre 1698. Les fervices importans qu'il avoit rendus en plufieurs occasions à la Bretagne, portèrent les Etats de cette Province à lui élever un monument dans l'Hôpital-Général de Rennes, où fon cœur fut déposé, & le Parlement de Paris, en considération de ceux qu'il avoit reçus, envoya témoigner de sa part, par un Secrétaire de la Cour, ses regrets à la Duchesse de Chaulnes fur la perte du Duc de Chaulnes; cette démarche du Parlement étoit alors fans exemple. Il avoitépoufé, le 11 Avril 1655, Elizabeth le Féron, veuve de Jacques de Stuertde-Caussade, Marquis de Saint-Mégrin, Lieutenant-Général des Armées du Roi, tué en fa trente-neuvième année, le 2 Juillet 1652, au combat de la Porte Saint-Antoine à Paris, qui, la veille de cette sanglante journée, avoit été déclaré Maréchal de France, & fut inhumé par ordre de Sa Majesté dans le Tombeau des Rois, à Saint-Denis; fille & unique héritière de Dreux le Féron, Chevalier, Seigneur de Savigny & de Lormoy, Conseiller au Parlement de Paris, & Commissaire de la première Chambre des Requétes du Palais, & de Barbe-Servien-de-Montigny, remariée en fecondes noces à Pierre de Gruel, Marquis de la Frette, Gouverneur de Chartres, Pays Chartrain & Pont-Saint-Esprit, père des Seigneurs de la Frette, célèbres par leur duel contre le Prince de Chalais & autres, & 'nièce d'Oudard le Féron, le du nom, & de Jérôme le Féron, le

du nom, tous les deux Chevaliers, Seigneurs d'Orville & de Louvres, en Parifis, Confeillers d'Etat, Préfidents au Parlement de Paris, & Prévôts des Marchands. Elle mourut le 6 Janvier 1699, n'ayant point eu d'enfans, & fut inhumée à côté du feu Duc de Chaulnes, fon mari, en l'Eglife du Château de Pecquigny.

### BRANCHE

des Dues de Luxembourg & de Piney, fortis de la Maison d'Albert.

XV. Léon d'Albert, Scigneur de Brantes, au Comtat Venaissin, Conseiller d'Etat d'épée, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Chevalier de fes ordres, enfuite Duc de Luxembourg, Prince de Tingry, Gouverneur de Blaye, &c., né à Mornas, en 1582, frère du Connétable de Luynes, & fils d'Ho-NORÉ D'ALBERT, Seigneur de Luynes, Chevalier de l'Ordre du Roi, Colonel des Bandes Françoises, &c., & d'Anne de Rodulf, sut Capitaine d'une Compagnie au Régiment des Gardes en 1617; il en prend la qualité dans le contrat de mariage de Charles d'Al-BERT, son frère. Il eut la charge de Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, lorsqu'il fut recu Chevalier de ses Ordres, le 31 Décembre 1619; peu de tems après il obtint le Gouvernement de Blaye, se distingua à l'attaque de Clerac en 1620, à la journée du Pas-de-Suse en 1629, & mourut à Paris le 25 Novembre 1630; fon corps sut porté & inhumé aux Célestins d'Avignon, ses entrailles aux Célestins de Paris, dans la Chapelle de Luxembourg, & fon cœur à Ligny. Il avoitépousé, le 5 Juillet 1620, Marguerite-Charlotte, Duchesse de Luxembourg & de Piney, fille de Henri de Luxembourg, Duc de Piney, Pair de France, & de Madelène de Montmorency, Dame de Thoré, à la charge de porter le nom & les armes de cette ancienne Maison. Le Roi renouvella en fa faveur le titre de Duc de Luxembourg, par Lettres du 10 du même mois. Sa veuve se remaria avec Charles-Henri de Clermont-Tonnerre, & mourut à Ligny, au mois de Novembre 1680. Les enfans de Léon furent:

1. HENRI-LÉON, qui fuit;

2. Et Marie - Louise - Claire, née en 1623, destinée à être Religieuse; elle sit profession en l'Abbaye-aux-Bois de Paris, sut enfuite nommée à la Coadjutorerie de l'Abbaye du Chapitre des Chanoinesses de Poussai, fit ses preuves, & sut reçue en 1665; dans la suite, s'étant sait relever de fes vœux, elle devint Dame du Palais de la Reine, fous le nom de Princesse de Tingry; donna, le 18 Mars 1699, fa démission de la Coadjutorerie en faveur de sa nièce Angélique-Cunégondede Montmorency-Luxembourg, qui fut reçue Abbesse la même année, & qui quitta enfuite cette Abbave, & épousa le Prince de Neufchâtel. La Princesse de Tingry mourut à Versailles en 1706, & sut inhumée dans l'Eglise des Capucines de Paris.

XVI. HENRI-LÉON D'ALBERT, Duc de Luxembourg & de Piney, Pair de France, né le 5 Août 1630, trois mois & demi avant la mort de son père, destiné à l'Etat Ecclésiastique, entra dans les Ordres Sacrés, fut connu fous le nom d'Abbé de Luxembourg, céda fon Duché & tous ses biens à sa sœur utérine Madelène-Charlotte-Bonne de Clermont-Tonnerre, en considération de son mariage avec Henri de Montmorency, Comte de Bouteville, depuis Duc de Luxembourg & Maréchal de France. Il mourut le 19 Février 1697, & sut inhumé aux Célestins de Paris, dans la Chapelle des Luxembourg.

#### BRANCHE

des Seigneurs DE Boussarques, Barons DE MONTCLUS, sortis de la Maison D'ALBERT.

XI. JEAN D'ALBERT, dit le Vieux (fenior), fecond fils de Thomas II, Pannetier du Roi CHARLES VII, & son Bailli d'épée du Vivarais & du Valentinois, & de Rainaude Félix, sa première semme, Seigneur de Boussargues, Viguier pour le Roi des Villes & Baronie de Bagnols, sur la démission de son père, le 17 Mars 1446, en prit possession le 21 Juillet 1447, & épousa, le 20 Février 1452, Catherine de Béziers, fille de Louis, Seigneur de Saint-Julien, Viguier Royal de la ville du Pont-Saint-Esprit, & de Noble Jeannette Rochi, dont il eut:

1. Thomas, qui fuit;

2. Et Thibaut, auteur de la branche des Barons de Montelus, Seigneur de Saint-André & de Montdragon.

XII. THOMAS D'ALBERT, IIIº du nom, Seigneur de Boussargues, rendit hommage au

Roi pour cette Seigneurie, le 8 Avril 1499, après la mort de JEAN D'ALBERT, son oncle, Prévôt & Maitre des cérémonies de l'Ordre du Roi; il eut, dans le partage de ses biens, la Baronie de Montclus, qu'il céda ensuite à fon frère Thibaut; il fit fon testament le 24 Janvier 1518, & sut marié trois sois : 1º le 7 Février 1486 avec Catherine Ebrard, veuve de Simon de Valaurie, & fille de Jean, Seigneur de Saint-Julien-de-Peyrolas, & d'Armande Corderii; 2º le 30 Novembre 1503 avec Marthe de Porcellet, fille d'André, Seigneur de Maillane, Fos, &c., & de Raimonde de Boche; & 3º avec Alix d'Urre, fille de Jean, Seigneur de Tessières & de Venterol, & de Mainarde de Sainte-Jalle. Il lui donna, par fon testament, l'usufruit & l'administration de tous ses biens.

# Les ensans du premier lit sont:

1. Armande, mariée à Jean Petiti, qui fut Juge de la Ville de Bagnols, & dont le frère Guillaume Petiti fut Confesseur & Prédicateur du Roi François Ier, & depuis Evêque de Saint-Pol-Trois-Châteaux en 1532;

2. CATHERINE, mariée à Pierre d'Agrain, dit de Bagnols; elle en étoit veuve le 19

Avril 1537;

3. CLAUDE, mariée le 28 Novembre 1518 à François de Fienne.

# Du second lit il eut:

4. GABRIELLE, mariée le 21 Février 1523 à Antoine de Banne, Seigneur d'Avejan; le Comte d'Avejan, Commandant des Moufquetaires Gris, étoit de leurs descendans.

### Et du troisième lit:

5. Antoinette, instituée héritière par le testament de son père, avec substitution à Louise, sa sœur, en cas de mort sans enfans; elle mourut fans alliance;

6. Louise, qui suit;

7. Et Jeanne, mariée le 20 Novembre 1531, à Antoine de Vezenobres, Seigneur de Ferrières, Viguier de Sauve, dans le Diocèse de Nîmes.

Il eut une bâtarde, nommée Toinette, rappelée dans le testament de son père.

XIII. Louise d'Albert, Dame de Boussargues, substituée à sa sœur Antoinerre par le testament de son père, est rappelée dans celui de Louis D'Albert, son cousin, du 15 Juin 1544. Elle fut mariée deux fois : elle épousa, 10 le 18 Septembre 1531, Jean de Montfaucon, Seigneur de Conilhac, fils de Guérin, Seigneur de Roquetaillade. De ce mariage elle eut un fils, nommé Jean, à qui elle donna, le 9 Mai 1569, la Seigneurie de Boussargues, qui sut ensuite portée dans la samille de
Vogué, par le mariage de Dorothée de Montfaucon, fille de Jean, avec Melchior de Vogué. Louise, étant devenue veuve, se remaria, le 3 Novembre 1542, avec André de Ragouse, Chevalier, Seigneur de Com & en partie de Saint-Jean-d'Aiguise, en Champagne,
Lieutenant de Haroncourt, au Gouvernement
de la Chapelle, en Thiérache, & Enseigne de
la Compagnie du Duc d'Estampes.

### BRANCHE

des Barons de Montelus, Seigneurs de Saint-André, & de Montdragon, fortis de la Maifon d'Albert.

XII. THIBAUT (Theobaldus) D'ALBERT, dit de Bagnols, Baron de Montelus, Seigneur de Saint-André-d'Oleyrargues, fecond fils de JEAN-D'ALBERT, dit le Vieux, Seigneur de Boussargues, & de Catherine de Béziers, accepta, le 17 Novembre 1496, la déclaration des biens d'un de ses vasfaux, conjointement avec Antoine de Bagnols, son beau-père, dans laquelle ils se disent Seigneurs de Saint-Michel-d'Euzet, de Saint Gervais & de Saint-André-d'Oleyrargues. Il rendit hommage au Roi, & reconnut tenir de lui les censives qu'il prend dans la ville de Bagnols. Il est dit Seigneur du Pin, de Saint-André-d'Oleyrargues, de Gabrières, & Co-Seigneur de Sabran, dans un acte de vente du 25 Septembre 1510; il fit son testament le 29 Janvier 1526, & sut marié deux sois : 1º le 23 Novembre 1486, avec Michelette de Bagnols, fille d'Antoine, Seigneur de Saint-Michel-d'Euzet, Co-Scigneur de Saint-Laurent-de-Cornols, Saint-Gervais, la Roque, Cocols, & d'Armande Rainaud-de-Dieu (de Deo), dont il eut deux fils, morts en bas age; & 2º avec Gabrielle, fille d'Etienne, Seigneur de Montdragon, de l'ancienne Maison de Montdragon, & de Louise de la Baume-Suze. Il l'établit, par son testament du 29 Janvier 1526, tutrice & administratrice de ses ensans, qui surent:

r. PAUL, qui fuit;

2. EDOUARD, dont il fera parlé après son frère

 MARGUERITE, qui se sit Religieuse, & passa le 24 Avril 1565 un bail à serme, où elle est dite Prieure de Notre Dame de Valfauvelez-Verdfeuille, & du Monastère de Saint-Denis de la ville de Bagnols; elle avoit été faite Prieure perpétuelle de ce Monastère après Anne de Montdragon, sa tante maternelle. Elle sut nommée, en 1566, à l'Abbaye de Saint-Pierre-du-Puy, de la ville d'Orange, & de Sainte-Marie-des-Plans, dont elle donna sa démission, en saveur de sa sceur, en 1591;

 Louise, mariée en premières noces à Jean-Pierre de Sade, Baron de Romanil & de la Goy, & en fecondes noces, le 6 Janvier 1555, à François de Mistral, Baron de Dons & de Croze, Seigneur de Mirabel;

5. Et Anne, dite Mademoifelle de Saint-André, qui fut d'abord Religieuse au Monastère de Valsauve-les-Verdseuille, suivit enfuite sa sœur dans celui de la ville d'Orange, dont elle sut Abbesse, en 1591, sur sa démission.

XIII. PAUL D'ALBERT, dit de MONTDRAGON. fuivant l'obligation de porter le nom & les armes de cette ancienne Maison, que lui imposa Amauri de Montdragon, oncle maternel, en l'instituant son héritier par son testament du 19 Mai 1541, sut Seigneur de Montdragon, de Barbantanne, de Darboux, &c. Il fervit avec fon cousin Léon D'Albert, Seigneur de Luynes, dans l'armée qu'on envoya en Piémont; donna, en 1544, à la bataille de Cérizolles, où son cousin sut tué, des preuves d'une grande valeur, qu'il a foutenue dans les guerres du Comtat Venaissin, de Languedoc & de Provence; fe trouva au combat donné près Louvèze, à celui de Vauréas, & avec le Capitaine Saint-André, son srère, à celui de Saint-Gilles, en 1562, à la prise de plusieurs places & postes que les Huguenots désendirent avec la plus grande opiniâtreté. Le Maréchal de la Vieilleville s'étant rendu à Avignon, en 1563, pour traiter de la paix, Mont-DRAGON, dit Péruzzi dans ses Mémoires, sut un des Seigneurs qu'il nomma pour en régler les articles dans l'assemblée qui sut tenue dans le Palais d'Avignon. CHARLES IX ayant égard aux bons & grands services que son amé & féal PAUL DE MONTDRAGON avoit ci-devant faits aux feus Rois, fes prédécesseurs & à lui, à son avenement à la Couronne, ainsi qu'il fait & continue encore; désirant iceux reconnoître envers ledit Seigneur, & l'approcher de sa personne avec état & qualités honorables, & correspondantes à ses vertus & mérites, le retient

en l'état de Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, par Lettres du 21 Décembre 1564. Il sut nommé Chevalier de l'Ordre du Roi en 1568, sit son testament le 9 Novembre 1592: il y est qualisé de puissant Seigneur PAUL DE MONTDRAGON, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances du Roi, Seigneur de Montdragon & de Barbantane. Il sit un legs à Jeanne de Tende, son épouse, dont il n'avoit point d'ensans, & institua pour son héritier Paul de Mistral, Baron de Dons, son neveu, fils de sa sœur Louise d'Albert.

XIII. EDOUARD D'ALBERT, dit de SAINT-André, frère de Paul d'Albert-de-Montdragon, lui sut substitué par le testament de son père; ilétoit Seigneur de Saint-André, Co-Seigneur du Pin, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur d'Aigues-Mortes, & Capitaine de la Tour de la Carbonnière, sur la révocation du Capitaine Pierre d'Aise, par Lettres du 7 Mars 1560. Il sur mis en posfession de cette charge, par Lettres de commission du Viconte de Jogeuse, Lieutenant-Général au Gouvernement de Languedoc, du 22 Mars; & le 23 Mars 1566, il obtint la charge de Capitaine d'une bande de cinquante hommes de pied Arquebusiers, pour tenir garnison dans la Ville & Château d'Aigues-Mortes. Il fervit dans les guerres du Comtat Venaissin, de Languedoc & de Provence. Il fe trouva en 1568 au siège de Mornas, qui fut emporté d'assaut. Il étoit avec le Capitaine Luynes, son neveu, qui, la même année, sut fait Gouverneur de Beaucaire. En 1569, il battit plusieurs sois les partis des ennemis qui dévafloient les avenues & les territoires de Lunel, de Montpellier, &c., contribua à la levée du siége d'Alais; il ravitailla ensuite cette place. Avec un camp volant de quatre mille hommes & trois cents chevaux, & avec l'artillerie qu'il fit venir d'Aigues-Mortes, il attaqua Combas, & l'emporta d'affaut. Il donna une commission, le 12 Janvier 1569, à Erasme du Rahous, Enseigne de la Compagnie de Saint-André; il y est qualifié Chevalier de l'Ordre du Roi, Commandant au Bas Languedoc, en l'absence du Vicomte de Joyeuse. Cette Commission est scellée de ses armes qui font un Lion, avec deux burelles pour brifure; il sut tué au mois de Novembre 1569, étant venu pour désendre la ville de

Nîmes, que les Protestans avoient surprise. Il avoit épousé, le 29 Juin 1564, Marguerite de Bourdicq, fille de Pierre, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Saint-Montan, Capitaine du Château de Moulins, & Gouverneur de Montpellier, & de Françoise de Gaudete-des-Urcières, dont il cut Marguerite, qui suit:

XIV. Marguerite d'Albert, Dame de Saint-André, est qualifiée, dans son contrat de mariage du 10 Janvier 1588, fille de puisfant Seigneur seu Edouard d'Albert, Chevalier de l'Ordredu Roi, Gouverneur d'Aigues-Mortes, &c., & de Dame Marguerite de Bourdicq; elle épousa Charles d'Audibert, fils de puissant Seigneur Gabriel d'Audibert, Seigneur de Lussan. Voyez AUDIBERT DE LUSSAN.

(Généalogie dressée sur les titres communiqués).

ALBERT ou ALBERTI, famille originaire de Nice, qui a toujours été mise au nombre des plus illustres de cette ville. Elle a pourauteur, Guy ou Guido Alberti, Seigneur de Thou, qui vivoit en 1362, sous le règne de la Reine Jeanne. Cette samille subsisse de Michel, Seigneur de Montravail & de Saint-Hippolyte, Conseiller en la Cour des Comptes de Provence, qui sont trois sils, dont un Chanoine de Saint-Vistor de Marseille; & Paîné, nommé Antoine, Seigneur de Montravail & de Saint-Hippolyte, marié en 1747 à Thérèse d'Isoard-de-Chenerilles, dont il a possérité.

. Les armes: de gueules à trois croissans d'or.

Il y a encore deux familles nobles en Provence du nom d'Albert.

La première est celle des Seigneurs de Seillans, habituée à Barjols, qui tire son origine d'Antoine d'Albert, Contrôleur-Général des Finances, qui acquit la terre de Régusse en 1564. Sa possérité subsisse dans Louis-François d'Albert, Officier des Vaisseaux du Roi, marié en 1742 à Louise-Elisabeth de Seytres-de-Caumont, dont il a trois filles en basâge.

Les armes: échiqueté d'or & d'azur, au chef d'argent, chargé de trois demi-vols de sable.

La feconde, originaire d'Aubagne, y fubsiste encore aujourd'hui: elle a pour tige JoSEPH D'ALBERT, marié en 1558, à Marguerite de Bauffet. Il fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi; en 1610 il fit ériger en arrière-fief une maifon de Campagne qu'il avoit au terroir d'Aubagne, fous le nom de Roquevaux. Nouvel Armorial de Provence, tom. I.

Les armes d'Albert, Seigneur de Roquevaux, sont: d'azur, à quatre chaînes d'or, mouvantes des quatre angles de l'écu, & liées en cœur à un anneau d'argent.

ALBERT ou AUBERT, famille illustrée par Etienne Aubert, d'abord Evêque & Comte de Noyon, Pair de France en 1337, ensuite Cardinal par le Pape Benoît XII en 1342, peu après Eveque d'Ossie & de Velitre, & Pape le 18 Décembre 1352, sous le nom d'Innocent VI. Il mourut le 12 Septembre 1362. Guy Aubert, son frère, est qualifié Chevalier dans un acte de 1351. Ce Guy eut pour fils GAUTIER AUBERT, qui continua la postérité. Audouin Aubert, Evêque de Paris en 1349, puis Cardinal en 1353, par le pape Innocent VI son oncle, sut Evêque d'Ostie en 1361. Il couronna le Pape Urbain V à Avignon en 1362 & mourut en 1363. Arnaud Aubert, frère de ce Cardinal, fut fait Evêque d'Agde en 1354, transféré à l'Evêché de Carcassone l'année suivante, & ensuite à l'Archevêché d'Auch. Il administra l'Archevêché d'Avignon pour le Pape Urbain VI, en qualité de son Vicaire Général, & mourut dans le Diocèse d'Avignon en 1371. Il y a peu de familles qui ayent donné tant de Prélats & de Cardinaux. On trouve encore Etienne Au-BERT, Evêque de Carcassone, fait Cardinal-Diacre, par fon grand oncle le Pape Innocent VI, nommé le Cardinal de Carcassone: Hugues Aubert, Evêque d'Alby, frère du précédent, mort en 1379. Cette Maison a fini à Jacques Aubert, Seigneur de Monteil de Gelat, qui testa en 1442.

GUY AUBERT, fecond fils de GAUTIER AUBERT, Seigneur de Bulbon, &c., qui vivoit en 1390, eut des enfans, dont l'aîné prit le titre de Seigneur de Bulbon. Elzéar Aubert fon frère lui fuccéda: & l'un & l'autre moururent fans enfans.

Les armes: de gueules, au lion d'argent à la bande d'azur sur le tout au chef de gueules, chargé de trois coquilles d'argent, soutenu d'azur.

ALBERTAS ou ALBERTAZZO, Maifon originaire d'Italie, que Léandre Alberti & Equicola font descendre des Princes souverains de Lucques, Parme & Réggio, comme l'a observé Tristan l'Hermite.

Pour ne rien dire sur cette Maison qui ne soit certain, nous n'en commencerons la gé-

néalogie qu'à Antoine qui suit:

I. Antoine Albertas, pour se soustraire aux violences qu'exerçoient en Italie les Guelphes & les Gibelins, qui étoient continuellement en guerre, vint s'établir en France l'an 1360, au tems que le Pape Innocent VI siégeoit à Avignon, & fous le règne de la Reine Jeanne de Naples, comme l'a remarqué Nostradamus, dans son Histoire de Provence. Antoine Albertas avoit pris pour sa devise particulière ces paroles de Virgile: fata viam invenient. Il fixa son séjour à Apt, où il fit bâtir une maison que ses descendans ont vendue (a). Il épousa, le 16 Février 1365, Allacette de Simiane, issue des anciens Souverains de Forcalquier. Il mourut sans ensans en 1422, & par son testament du 29 Avril 1415, il institua son héritier Jean, qui suit, fils de son frère Albert Albertas.

II. JEAN ALBERTAS, héritier & neveu d'Antoine, épousa, le 28 Avril 1406, Catherine, fille de Louis de la Roque. Peu de tems après il quitta Apt, & vint s'établir à Marfeille, où il mourut en 1455, laissant de son mariage entr'autres enfans:

1. Antoine, qui fuit;

- 2. Suffren, tige de la branche des Seigneurs de Villecroze, éteinte au huitième degré dans les enfans de Jean-Augustin d'Albertas, qui furent Victoire, mariée à Céfar de Sabran, Seigneur de Chantereine; & Gaspard, Chevalier de Malte. Leurmère étoit Julienne de Forbin, des Seigneurs de Solliers;
- 3. BAUDET, qui prit la Tonfure à Apt en 1433;
- 4. ISNARD;
- 5. Et Baudouin, auteur de la branche de Gé-

<sup>(</sup>a) Au bout d'une galerie il avoit sait graver l'inscription suivante: ANTONIUS ALBERTAZZIUS, natione Italus patrià, Albensis, ex Nobilibus ALBERTASIIS, Montis-Lupi Dominis, ortus, has Ædes erexit; primusque ALBERTASSIAM gentem ex Italiàin Provinciam traduxit, anno Domini 1360. Lorsqu'il sallut de la même année, une enquête qui constate que l'inscription qu'on vient de rapporter subsistation dans son entier.

ménos, qui subsiste & est rapportée ciaprès;

III. Antoine, IIº du nom, épousa, le 4 Mars 1458, Jeanne, fille de Baudet de Salle, Seigneur d'Eyguières. Il eut de ce mariage:

1. Colin, qui fuit;

2. Honorade, Abbesse du Monastère Royalde Sainte-Croix d'Apt, morte en 1518;

3. Et Anne, mariée à Nicolas des Rolland, Seigneur de Réauville.

IV. Colin d'Albertas, épousa Hélène de Sade, sa parente, de laquelle il eut, entr'autres enfans, CLAUDE, qui suit:

V. Claude d'Albertas, épousa Madeleine, fille d'Eléonor de Côme, Seigneur d'Auribeau, & eut entr'autres ensans:

VI. GASPARD D'ALBERTAS, qui épousa, le 13 Février 1615, Félice de la Broca, dont il eut huit ensans, tous morts sans postérité.

### BRANCHE

des Seigneurs de Géménos.

III. BAUDOUIN, cinquième fils de JEAN AL-BERTAS, épousa, le 19 Février 1452, Billone

de la Cépède; il en eut :

- 1. Surléons d'Albertas, qui, s'élant fignalé dans le fervice du Roi & dans celui du Saint-Siège, obtint d'ALEXANDRE VI une Bulle confirmée par le Pape Léon X, tant pour lui que pour fa famille, qui leur donne pouvoir de choisir un Prêtre ou Religieux pour les abfoudre de leurs péchés, même des cas réfervés, de manger de la viande les jours d'abstinence, & d'avoir un Autel portatif; cette Bulle est datée du 8 Mars 1495. Surléons fit entrer son frère Antoi-NE dans le dessein d'aller à la conquête de Naples; ils armèrent deux Gallions, & Sur-LÉONS, ayant été tué dans cette expédition, fit son frère son héritier, par testament du 2 Juin 1502;
- 2. ANTOINE, qui fuit;

3. CATHERINE, mariée le 16 Juin 1488, à Jacques d'Escales, Seigneur de Bras, ayeul du

premier Président de Provence.

IV. Antoine d'Albertas sut sait premier Consul de Marseille en 1511. La prudence avec laquelle il se conduisit dans cet emploi, engagea Louis XII à lui donner une Galère entretenue qu'il posséda jusqu'à sa mort. Il eut de son mariage avec Aimare de la Cépède, qu'il épousa sur une dispense donnée par le Vice-Légat d'Avignon en 1506:

1. Pierre, qui suit;

2. George, qui, ayant embrassé l'état ecclé-

siastique, sut pourvu de plusieurs Bénéfices, & mourut à Reims chez le Cardinal de Lorraine;

3. HENRIETTE, mariée à Vincent de Forbin,

Seigneur de la Fare; 4. Et Louis d'Albertas.

V. PIERRE D'ALBERTAS fut premier Consul de Marseille en 1542. Le Roi Charles IX, ayant une confiance particulière en sa fidélité, lui donna le Gouvernement des affaires les plus importantes de la ville de Marseille. Il mourut le 16 Décembre 1584, laissant de Marquise de Vinto, qu'il avoit épousée le 31 Mai 1554:

1. Antoine-Nicolas, qui fuit;

2. Et AIMARE, mariée en premières poces à François de Jarente, Baron de Senas, le 6Octobre 1570; & en secondes noces, le 26 Juillet 1579, à Jean de Castellane, Seigneur de Saint-Julien-d'Esparron.

VI. Antoine-Nicolasd'Albertas commença de porter les armes de bonne heure. Son esprit éclairé le fit entrer dans les négociations les plus importantes de sa Province. Il sut député de la Noblesse de Marseille aux Etats de Blois tenus en 1588. Le Roi, congédiant tous les députés du Royaume, après la mort du Duc de Guise, lui commanda de suivre la Cour. Il se trouva à Saint-Cloud lors du siège de Paris, & ne quitta le fervice de ce Prince que pour entrer dans celui de HENRI-LE-GRAND en 1595; il sut pourvu d'une charge de Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & eut commission la même année de lever une Compagnie de deux cents hommes d'armes au service du Roi. Il sut cinq ou six ans Syndic de la Noblesse, & plusieurs sois député en Cour. Il mourut le 25 Février 1611, laissant de son mariage avec Marguerite de Riquetti-Mirabeau, qu'il avoit épousée le 10 Novembre 1596, entr'autres enfans:

1. PIERRE, Seigneur de Géménos, Villegénie, &c., lequel, après avoir servi dès l'âge de quinze ans & s'être fignalé dans les guerres de Languedoc & d'Italie, acheta une charge de Maître des Requêtes. Il épousa, 10 Elisabeth de Vendestraden, d'une très-illustre samille de Flandres, de laquelle il eut Thomas, mort fans enfans ; 2º le 17 Octobre 1683, Jeanne de Rhodis, dont il n'eut point d'enfans, & décéda en 1684;

2. Charles, mort sans enfans;

3. Sébastien, Conseiller au Parlement d'Aix, mort en 1651, ayant laissé un fils nommé JEAN-BAPTISTE, mort sans enfans;

4. Surléons, Chevalier de Malte, lequel quitta la Croix & se maria avec Françoise Dumas-de-Castellane, & sorma par ce mariage la branche des Seigneurs d'Albertas-de-Jouques, divisée à Marseille & à Aubagne, ci-après rapportée;

5. Antoine, qui fuit;

6. MARGUERITE, mariée à Alphonfe du Rouve; 7. MARQUISE, alliée à Louis de Berton-de-

Crillon;

8. Et Geneviève, Religieuse au Monastère d'Hyères.

VII. ANTOINE D'ALBERTAS, Seigneur de Saint-Maime, après avoir long-tems fervi dans les armées, se retira en Provence, où il épousa, le 23 Juillet 1638, Marquise de Vento. Il sut Syndic de la Noblesse en 1639, & eut de sa semme:

 PIERRE, reçu Chevalier de Malte en 1682, Commandeur de Saint-Félix, & Grand-Bailli de Manosque, mort Grand-Prieur de Saint-Gilles, le 4 Avril 1750;

Saint-Gilles, le 4 Avril 1750; 2. François, ausli Chevalier de Malte, qui sut tué sur une des Galères du Roi;

 Surléons, qui épousa, en 1672, Madeleine Humbert, de laquelle il n'eut qu'une fille, mariée à Joseph-François de Glandevès, Seigneur de Cuges, le 28 Octobre 1691;

4. Marc-Antoine, qui fuit;

5. Thérèse, mariée, le 8 Mars 1670, au Baron de Bras & d'Aufonis;

6. Et Jeanne, Religieuse à Hyères;

VIII. MARC-ANTOINE D'ALBERTAS, reçu Lieutenant des Vaisseaux du Roi, par Brevet du 19 Janvier 1669, marié le 3 Août 1673 à Madeleine de Séguiran, est mort Capitaine des Vaisseaux du Roi. Il eut de sa semme:

1. Antoine, furnommé le Chevalier de Dauphin, reçu Chevalier de Malte en 1690, qui a fervi fur les Vaisseaux du Roi en qualité de Lieutenant; en 1752 Grand-Commandeur & Econome de l'Ordre de Malte;

2. HENRI-RAYNAULD, qui fuit;

3. Et Gabrielle, veuve de Gafpard de Lombard-de-Caflellet, fecond Préfident en la Cour des Comptes de Provence.

1X. Henri-Raynauld d'Albertas, né le 22 Mai 1674, reçu premier Président en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence, le 13 Février 1708. Il avoit épousé, le 10 Août 1715, Louise de Coret-de-Marignane, fille de Joseph-Gaspard de Coret, Marquis de Marignane, Gouverneur des Isles Port-Cros, & de Diane-Marie de Crussol-d'Uzès-de-Saint-Sulpice. Sa semme est morte le 14

Août 1722, & lui décédé le 28 Janvier 1746, laissant pour enfans:

1. JEAN -BAPTISTE, qui fuit;

 Joseph-Marie-Pierre-Marguerite, Chevalier de Malte & ancien Lieutenant aux Gardes-Françoifes;

3. Et Nicolas-Pierre-Gabriel, aussi Chevalier de Malte & Capitaine dans le Régiment

de Rouergue, encore vivant.

X. Jean-Baptiste d'Albertas, Chevalier, Marquis de Boue, Baron de Dauphin & de Saint-Maime, Comte de Ness, Seigneur de Péchauris, Géménos, Cousonoves, & autres lieux, sur reçu Conseiller en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence, le 12 Octobre 1737, & premier Président de la même Cour le 11 Mars 1745. Il a épousé, le 28 Avril de la même année, Marguerite-Françoise de Montullé, fille de Jean-Baptisse de Montullé, Conseiller au Parlement de Paris. Il a actuellement de ce mariage:

- 1. JEAN-BAPTISTE-SUZANNE;
- 2. Et JEANNE-CHARLOTTE.

### BRANCHE

des Seigneurs de Jouques, divifée à Marfeille & à Aubagne.

VII. SURLÉONS D'ALBERTAS, quatrième fils d'Antoine Nicolas, & de Marguerite de Riquetti-Mirabeau, après avoir quitté la Croix de Malte, se maria, le 7 Juin 1636, à Françoise Dumas-de-Castellane. Il eut entr'autres ensans:

 Jean-Louis-Bacqui-Pierre, Seigneur de Péchauris, mort fans enfans;

2. Joseph-Antoine-Marguerite;

3. Surléons, qui a formé la branche des Seigneurs de Jouques, établie à Aubagne;

4. Et Michel-Jules, qui fuit.

VIII. Michel-Jules d'Albertas fut reçu Chevalier de Malte le 3 Avril 1658: il quitta la Croix & se maria, le 25 Novembre 1691, à Aymare de Villages. Il cut de son mariage:

1. Pierre L'Ange, reçu Chevalier de Malte le 11 Avril 1712;

2. Et Michel-Gaspard, qui fuit.

- IX. MICHEL-GASPARD se maria, le 25 Novembre 1716, à Claire de Candole. Il a de ce mariage:
  - Thérèse-Pierre-Pomponne, Chevalier de Malte, reçu le 15 Mars 1728;
  - 2. Louis-Charles;
  - 3. Alphonse-Rodolphe, reçu Chevalier de

Malte le 26 Août 1751. Ils sont tous trois employés au fervice de la Marine;

4. Michel-Gaspard, Chanoine de l'Abbaye

Saint-Victor de Marfeille;

5. AIMARE - BIBIANE - MARIANNE, alliée avec François-Xavier de Fontierme, Conseiller en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence.

Les armes de la Maison d'Albertas sont: de gueules, au loup ravissant d'or; cimier : deux chiens courans, issans & assrontes au naturel; supports: deux chiens de même; devise: deux flambeaux posés en sautoir, tortillés de mêches allumées, avec ces paroles: talis noster amor. Ces armes sont écartelées des Maisons de Simiane, Castellane, Forcalquier, & Glandevès, dans lesquelles cette famille a fait alliance. Nouvel Armorial de Provence, par Artefeuil, & Moréri, édition de 1759.

ALBERTINO: d'azur, à l'aigle d'argent, couronnée, becquée & membrée d'or, sur troismontagnes d'or, à une fasce de gueules, chargée de quatre fleurs-de-lys d'or, brochantes fur le tout.

ALBIGNY: d'or, semé de tours & de fleurs-de-lys fans nombre, d'azur.

ALBIS (DE), ou ALBI, en Provence: de gueules, à la bande d'argent, accompagnée de deux cœurs d'or, un en chef & l'autre en pointe.

ALBISE: d'or, à la croix losangée de gueules.

ALBISI: de sable, à deux anneaux d'argent.

ALBON.Les Comtes de Graissvodan, nommés Princes de Grenoble, ayant été chassés par les Maures, se retirèrent vers l'an 889, à Albon, en Dauphiné, & ils prirent le nom de Contes d'Albon. Après la retraite des Maures vers 967, Guigues VII, issu au sixième degré de Guigues Ier, chef de cette Maison, obligea S. Hugues, évêque de Grenoble, à s'accommoder avec lui au sujet des terres que ce prélat disoit lui appartenir par droit de conquête. Cette Maison des Comtes d'Albon s'est tellement illustrée, qu'elle a fait la première race des Dauphins de Viennois. Voyez CHORIER, Histoire du Dauphiné.

ALBON, dans le Lyonnois: ancienne Maison qui subsiste encore en dissérentes branches.

I. André d'Albon, Seigneur de Curis au Mont-d'Or près de Lyon, vivoit en 1250 & 1290. Il épousa, 1º Sibylle, fille de Pierre, Seigneur de Moissons ou Moissons (Moréri écrit l'un & l'autre) en Dauphiné, & d'Anne de Vassalieu; 2º Marguerite de Sur, dont il eut un fils posthume. Ses ensans du premier lit furent:

1. Guy, qui fuit;

2. Guillaume, qui fit la tige des Seigneurs de Baignols, rapportée ci-après;

3. Et Henri, qui fit la branche des Seigneurs de Pouillenai, aussi mentionnée ci-après.

II. Guy D'Albon, Seigneur de Curis, Courier ou Juge de la ville de Lyon, vivoit encore en 1331. Il épousa, le 28 Décembre 1288, du vivant de son père, Marguerite d'Yoing, Dame de Saint-Forgeux & de Saint-Romain, fille d'Etienne, Seigneur de Châtillon-d'Azergues, de Baignols, Saint-Forgeux, &c., & d'Artaude de Roussillon, dont il eut:

1. JEAN, Camérier de l'Eglife de Saint-Paul de Lyon;

2. HENRI, qui fuit;

3. Louis, Chanoine de Troyes;

4. Guy, Chevalier de Rhodes;

5. Agnès, mariée en 1303 à Jean d'Azergues, dit de Faverges;

6. Sibylle, alliée en 1305 à Guichard, Seigneur de Montaigni;

7. Et Charlotte, qui épousa en 1313 Gaude-mar de Revois, Seigneur de Rail.

III. HENRI D'ALBON, Seigneur de Saint-Forgeux & de Curis, Capitaine de Penne d'Agénois en 1343, fit fon testament le 11 Août 1361 en allant à l'armée. Il épousa, par contrat du 21 Novembre 1327, Blanche-Richarde-de-Saint-Priest, veuve d'Amé, Seigneur de Laire, & fille de Gilles Richard, Seigneur de Saint-Priest en Dauphiné, dont

1. Guillaume, qui fuit;

2. HENRI, Religieux de l'Abbaye de l'Isle-

3. Gilles, Chanoine & Sacristain de l'Eglise de Lyon pendant 40 ans, mort en 1427;

4. AYNARDE, alliée à Hugues, Seigneur de

Trazette en Beaujolois;

5. Et Agnès, mariée en 1349 à Mathieu de Talaru, Seigneur de la Grange & de

IV. Guillaume d'Albon, Seigneur de Saint-Forgeux & de Curis, fit son testament l'an 1404. Il époufa, l'an 1373, Alix, fille de Hugues, Seigneur de l'Espinasse & de SaintAndré près de Roanne, à condition que le fecond fils de fon mariage porteroit le nom de l'Espinasse, & seroit Seigneur de Saint-André. Il laissa de ce mariage:

1. Guichard, Seigneur de Saint-Forgeux & de Curis, qui fervit l'an 1413 en l'armée levée contre le Duc de Bourgogne, & sur l'un des députés que le Roi envoya à Chambéry en 1423 pour traiter de la paix avec le Duc de Bourgogne. Il épousa, l'an 1400, Philiberte de Sémur, Dame d'Oulches, & sille de Gauvignon, Seigneur d'Oulches, & de Jeanne de Cercy, Dame de Savigny, dont il eut vingt ensans, morts au berceau, ce qui l'engagea à marier ses neveux, & à leur partager ses biens l'an 1440;

2. JEAN, qui fuit;

3. Guillaume, Prieur de Montrotier, Abbé de Savigny en 1415, mort l'an 1455;

 HENRI, Chantre & Chanoine de Lyon, député au Concile de Constance;

- Renaud, Chanoine & Camérier de l'Eglife de Lyon;
- Blanche, Prieure de Saint-Symphorien de Nevers;
- 7. Perronne, Abesse de Saint-Pierre de Lyon en 1435;
- 8. MARGUERITE, Religieuse à Saint-Pierre de Lyon, & Prieure d'Arendon, morte le 18 Juin 1429;

9. CATHERINE, morte jeune;

- 10. Alix, mariée à Antoine de Talaru, Seigneur de la Grange & de Nouailli;
- 11. & 12. Jeanne & Jeannette, mortes jeunes.

V. Jean d'Albon, dit de l'Espinasse, Seigneur de Saint-André, &c., né en 1374, fut obligé de prendre ce nom comme fecond fils de ses père & mère; ce qui avoit été stipulé par leur contrat de mariage. Il sut Capitaine-Châtelain de Bressenai, & servit dans l'armée du Roi contre les Anglois & les Bourguignons, desquels il demeura prisonnier en 1417. Pendant sa prison, le Chapitre de Lyon l'élut en 1420 Bailli & Gouverneur de toutes les Terres de l'Eglise de Lyon; il tint ce Bailliage & Gouvernement jusqu'à sa mort, & fit son testament le 22 Septembre 1442. Il épousa Guillemette de Laire, fille de Rodolphe de Laire & de Béatrix de Balzac, Dame de Cerzieu, dont il eut:

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. Guichard, Chanoine & Comte de Lyonen 1443, & Chantre en 1461;

3. Jean, Abbé de Savigny après la mort de fon oncle, en 1455;

 Gilles, qui fit la branche des Seigneurs de Saint-André, rapportée ci-après;

 Et Guicharde, Abbesse de Saint-Pierre de Lyon.

VI. Guillaume d'Albon, IIe du nom, Seigneur de Saint-Forgeux, &c., né en 1418, fit fon testament en 1488. Il épousa, le 21 Février 1436, Marie de la Palisse, Dame de Chazeul, fille aînée d'Antoine, Seigneur de Chazeul, & d'Annette de Chauvigny, dont il eut:

 Guillaume d'Albon, Illo du nom, Seigneur de Curis & d'Oulches, mort en 1471 fans enfans de Marguerite de Lévis, fille d'Euflache, Seigneur de Quélus, & d'Alix, dame de Coufan, qu'il avoit époufée en 1471;

2. Henri, qui suit;

3. François, Abbé de Savigny en 1493, mort en 1520;

 Antoine, Religieux de Savigny, Prieur de Saint-Clément;

 Et Catherine, néc en 1424, mariée, 1º en 1463, à Claude de Lavieu, Seigneur de Porcins; 2º à Jean de Bourguignon, Secrétaire du Chapitre de Lyon.

VII. HENRI D'ALBON, IIº du nom, Seigneur de Saint-Forgeux, de Curis, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi, né le 23 Juin 1447, fervit le Roi dans les guerres du Comté de Bourgogne en 1479, & mourut en 1502. Il épousa, du vivant de son père, le 28 Décembre 1475, Anne de Montmorin, fille de Charles, Seigneur de Montmorin, & de Philippe de l'Espinasse, dont il eut:

1. JEAN, mort jeune;

- Guillaume, qui fuit;
   Antoine, Chanoine, puis Prévôt & Doyen de l'Eglife de Lyon, & Abbé de l'Isle-Barbe, mort en 1525;
- 4. & 5. Sibylle & Marie, Religieuse à Saint-Pierre de Lyon;
- 6. Guillemette, mariée à Ifraël de la Tour, Seigneur de Saint-Vidal;
- Et Guicharde, alliée l'an 1500 à François de Saffenage, Seigneur du Pont-du-Royans, mort en 1523.

VIII. GUILLAUME D'ALBON, IVº du nom, Seigneur de Saint-Forgeux, de Curis, de Chazeul, &c., Gentilhomme de la Maison du Roi, & Lieutenant des cent Gentilshommes en 1555, sit son tessament en 1560. Il épousa, par contrat du 31 Août 1505, Gabrielle de Saint-Priest, fille de Jean, Baron de Saint-Chamond, & de Jeanne de Tournon, dont il eut:

1. Antoine D'Albon, Archevêque d'Arles, puis de Lyon, mortle 24 Septembre 1574;

2. CLAUDE, qui suit;

3. Henri, Chanoine & Camérier de l'Eglise de Lyon, Prévôt de l'Isle-Barbe, & Abbé de Saint-Sauveur de Lodève;

4. René, Chanoine & Comte de Lyon; 5. Bertrand, qui a fait la branche des Comtes de Saint-Forgeux, rapporté ci-après;

6. Anne, mariée, 10 en 1526, à Hedor l'Hermite, Seigneur de la Faye; 20 à Jean Maréchal, Seigneur de Fourchaut; 3º à Jean de Marconnay, Seigneur de Montare;

7. Guicharde, alliée à Pierre d'Espinac, Lieutenant du Roi au Gouvernement de

Bourgogne;

8. Françoise, qui épousa Antoine de la Tour,

Seigneur de Saint-Vidal;

9. Et Gabrielle, mariée, 1º à Amblard de Chalus, Seigneur de Cordaix; 2º à René de Brou, Seigneur de la Liègue.

IX. CLAUDED'ALBON, Seigneur de Chazeul, commanda une Compagnie de deux cents Chevaux-Légers au voyage d'Écosse, & sut tué dans un combat donné contre le Marquis de Brandebourg au siège de Metz l'an 1552. Il épousa, du vivant de son père, le 14 Mars 1548, Françoise, Dame de Sugny, fille de Mathieu, Seigneur de Sugny, & dAntoinette de Marconnay, dont il eut pour fils unique:

Guillaume, qui suit:

X. Guillaume d'Albon, Ve du nom, Seigneur de Chazeul, Sugny, Gregnieu & Panissieu, né posshume, Capitaine de cinquante hommes d'armes, ne fuccéda point à son ayeul, contre le testament duquel il voulut se pourvoir, par lequel il donnoit tous ses biens à Bertrand d'Albon, son dernier fils, & ne laissoit que cent écus d'or, une sois payés, à fon petit-fils; mais ce fut inutilement, le teftament ayant été confirmé en 1580. Il s'attacha à la fortune de l'Archevéque de Lyon, son parent, après la disgrâce duquel il se retira en sa maison de Chazeul, où il sit son testament le 22 Avril 1622, laissant de Catherine Roybons, fille d'Etienne, Seigneur de la Gorge, & de Madeleine Montmajour:

1. François, qui fuit;

2. Guillaume, qui a sait la branche des Scigneurs de Montaut, rapportée ci-après;

3. Pierre, mort fans alliance;

- 4. & 5. CLAUDE & BALTHAZARD, Chevaliers de
- 6. DIANE, Prieure de la Voire-près-Marigné;

7. Isabelle, mariée, 1º à Claude Popillon, Seigneur d'Avrilli; 20 à François de Chantelot, Seigneur de Beaupoirier;

8. Et Marie, allice à N... Comte de Copoli-

Florentin.

XI. François d'Albon, Seigneur de Chazeul, Sugny, &c. Lieutenant des Gens-d'armes du Marquis d'Alincourt, Gouverneur du Lyonnois, mourut avant le mois d'Août 1644. Il époufa, par contrat du 14 Décembre 1609, ratifié le 10 Décembre 1613, Antoinette de Bigni, fille de Jean, Seigneur d'Ainai, & d'Antoinette Popillon-du-Ruau, dont il eut:

1. GILBERT-ANTOINE, qui fuit;

2. François, Chanoine & Comte de Lyon, Abbé de Mauzac, mort en Mars 1705;

3. Perronelle-Claude, mariée en 1642 à Albert de Grillet, Comte de Saint-Trivier, puis Religieuse à la Visitation de Mâcon;

4. Et Marie, alliée en 1628 à Philibert de

XII. GILBERT-ANTOINE D'ALBON, Comte de Chazeul, &c., Chevalier-d'honneur de la Duchesse d'Orléans, mort en 1680, avoit épousé, le 2 Août 1644, Claude Bouthillier, veuve de René d'Averton, Comte de Belin, & fille de Denis, Seigneur de Rancé, &c., Secrétaire des Commandemens de la Reine MARIE DE Médicis, dont il eut:

1. CATHERINE, mariée à François-Christophe, Seigneur de la Barge;

2. HENRIETTE, Religieuse à la Visitation de Tours:

3. Et CLAIRE, alliée à Louis de Hostun, dit de Gadagne, Comte de Verdun, Baron de Bothéon, Seigneur de Meix, Mirabel, &c.

## Seigneurs de Montaut.

XI. Guillaume d'Albon, VIe du nom, fecond fils de Guillaume d'Albon, Ve du nom, Seigneur de Chazeul, & de Catherine Roybons, fut destiné à l'Eglise, & pourvu du Prieure de Nouailli, qu'il quitta pour épouser Charlottele Brun, Dame de Saint-Dizier, dont il cut:

1. N... Chanoine & Comte de Lyon;

2. Et Balthazard, qui suit.

XII. BALTHAZARD D'ALBON, Seigneur de Montaut, chef de la Maison d'Albon, a époufé Claude d'Apchon, dont des enfans.

Seigneurs DE SAINT-FORGEUX.

IX. BERTRAND D'ALBON, dernier des enfans

270

mâles de Guillaume D'Albon, IVe du nom, & de Gabrielle de Saint-Priest-de-Saint-Chamond, fut Seigneur de Saint-Forgeux, ayant été institué héritier universel de son père après la mort de son frère aîné, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & Enseigne de la Compagnie d'Ordonnance du Duc de Savoye. Il tint constamment le parti du Roi contre la Ligue au Pays de Lyonnois, étant demeuré seul de la Province fidèle à son Prince, qui le fit Chevalier de fon Ordre, & il contribua beaucoup à la réduction de la ville de Lyon en 1594. Il époufa, le 2 Novembre 1572, Antoinette de Galles, fille unique & héritière de Claude, Seigneurde Saint-Marcel, & d'Anne de Bron-de-la-Liègue, dont il eut:

ALB

1. Pierrez qui fuit;

2. François, Chanoine & Comte de Lyon, Abbé de Savigny en 1623;

3. CLAUDE, qui a fait la branche des Seigneurs de Saint-Marcel, rapportée ci-après;

4. Guillaume, Chanoine Comte & Doyen de l'Eglise de Lyon, & Prieur de Tarare;

- 5. Bertrand, Chevalier de Malte, Mestre-de-Camp en France, en Italie, & en Lorraine, où il sut tué en 1636;
- 6. 7. & 8. GABRIELLE, ANNE & FRANÇOISE, mortes fans alliance;
- 9. Guicharde, mariée à Pierre, Seigneur d'Espinac;
- 10. CLAUDINE, alliée en 1598 à Renaud de Nanton, dit de Sainte-Colombe, Seigneur de Pisei en Beaujolois;

11. CATHERINE, Prieure de Leignieu en Forez; 12. MARGUERITE, qui épousa Christophe de Foudras, Seigneur de Contenson;

- 13. Isabelle, mariée à Hugues de Rougemont, Seigneur de Pierre-Clos & de Bussières, morte en 1671;
- 14. Et Anne, Religieuse à Leignieu.
- X. Pierre d'Albon, Seigneur de Saint-Forgeux, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Duc de Savoye, mort en 1635, époufa, 1º Anne de Gadagne, fille de Guillaume, Chevalier des Ordres du Roi, & de Jeanne de Sugny; 20 le 3 Septembre 1620, Marthe de Saffenage, fille d'Antoine, Baron de Saffenage, & de Louife de la Beaume-Suze. Du premier mariage vinrent:
  - 1. Antoinette, mariée, 10 en 1626, à Geoffroi de la Guiche, Seigneur de Chitain, tué en duel en 1628; 2º à François, Baron de Sassenage, Marquis du Pont-de-Royans;

2. HILAIRE, alliée par contrat du 17 Juillet 1630 1 Gaspard de Vichy, Comte de Champrond, Gouverneur du Pont-Saint-Esprit.

### Du second lit sortirent:

3. GASPARD, qui suit;

4. CLAUDE, Chanoine & Comte de Lyon, & Abbé de Savigny;

5. Et Suzanne, mariée en 1646 à François de Sainte-Colombe, Baron de Laubépin.

XI. GASPARD D'ALBON, Marquis de Saint-Forgeux, Seigneur d'Avanges, &c., époufa, par contrat du 17 Janvier 1646, Françoise de Damas, fille de Charles, Comte de Thiange, Chevalier des Ordres du Roi, & de Jeanne de la Chanèbre, dont il eut:

- 1. CLAUDE-JOSEPH, Prieur de Montrotier, Archidiacre & Comte de Lyon;
- 2. Camille, qui fuit;
- 3. CLAUDE, mort jeune;
- 4. BERTRAND-ANTOINE;
- 5. Jeanne, mariée à Jean d'Amanzé, Seigneur de Choifailles;
- 6. MARTHE, alliée à Joachim de la Baume, Comte de Suze;
- 7. & 8. HILAIRE & ANTOINETTE.

XII. Camille d'Albon, Marquis de Saint-Forgeux, &c., épousa Françoise-Julie de Crévant, Princesse Souveraine d'Yvetot, morte le 23 Novembre 1698, âgée de 28 ans, ayant eu:

1. & 2. Louis, mort jeune, & Françoise D'ALBON.

# Seigneurs DE SAINT-MARCEL.

- X. CLAUDE D'ALBON, troisième fils de Ber-TRAND D'ALBON, Seigneur de Saint-Forgeux. & d'Antoinette de Galles, Dame de Saint-Marcel, fut Seigneur de Saint-Marcel & de Curis, & fit fon testament le 6 Janvier 1635. Il épousa, le 2 Mars 1619, Bénigne de Damas, fille de François, Seigneur de la Bastie, & de Melchionne Nagu, dont il eut:
  - 1. JEAN-PIERRE, qui fuit;
  - 2. Et Marie, alliée à Thomas Meschatain, Seigneur de la Faye en Bourbonnois.

XI. JEAN-PIERRE D'ALBON, Seigneur de Saint-Marcel, & de Curis qu'il vendit, fit son testament, le 24 Février 1661, & laissa de Charlotte de Nami, fille de Claude, Seigneur de la Forez-Nanii, près Thisi, & de N... de Damas:

- 1. Thomas, qui fuit;
- 2. CLAUDE, Prieur de Sal en Forez;
- 3. Gaspard, Chevalier de Malte;

- 4. RAIMOND, Chanoine de Brioude;
- 5. CLAUDE, Chevalier de Malte;
- 6. ALEXANDRE, Prieur de Crouzieu;
- 7. & S. Agathe & Marthe, Religieuses à Leigneu;

ALB

- 9. BÉNIGNE, mariée à Salomon de Digoine;
- 10. Et Marie, Religieuse à Marcigni.
- XII. THOMAS D'ALBON, Seigneur de Saint-Marcel, Capitaine de Chevaux-Légers.

## Seigneurs DE SAINT-ANDRÉ.

VI. GILLES D'ALBON, fils puiné de JEAN D'ALBON, dit DE L'ESPINASSE, & de Guillemette de Loire, fut Seigneur de Saint-André & d'Oulches, & mourut avant l'an 1480. Il épousa, le 21 Février 1436, Jeanne de la Palisse, fille puinée d'Antoine, Seigneur de Chazeul, & d'Annette de Chauvigny, dont la fille aînée, Marie de la Palisse, Dame de Chazeul, épousa le même jour Guillaume d'Albon, Ile du nom, Seigneur de Saint-Forgeux, strère aîné de Gilles. De son mariage vinrent:

- 1. Guichard, qui fuit;
- 2. PHILIBERT, Chanoine & Comte de Lyon;
- 3. Jean, Sacristain de l'Abbaye de Savigny;
- 4. JEAN D'ALBON, le jeune, Prieur de Tarrare;
- Antoine, Camérier de l'Abbaye de Savigny, Abbé de l'Isle-Barbe & de Saint-Jeanau-Mont, près Thérouanne;
- Robinet, Prieur de Mornan, mort l'an 1502;
- 7. Louis, Chanoine de Thérouanne, puis Chanoine & Comte de Lyon en 1491;
- 8. Guy, Chanoine & Comte de Lyon;
- 9. Guillemette, Abbesse de Saint-Pierre de Lyon en 1484, morte le 10 Juin 1503;
- Et MARGUERITE, alliée, 1º à Louis de Ryvoire, Seigneur de Gerbais; 2º à Jean d'Urfé, Baron d'Aurose.

VII. GUICHARD D'ALBON, Seigneur de Saint-André, d'Oulches, &c., fut élevé auprès du Sire de Beaujeu, depuis Duc de Bourbon, dans l'esprit duquel il se mit si bien, qu'il lui donna la Lieutenance de sa Compagnie d'Ordonnance, & lui procura le Gouvernement du Pays de Roannois, & la place de Châtelain de Bourbon-Lancy. Ayant été envoyé en Guyenne, il y réduisit sous l'obéissance du Roi plusieurs places qui savorisoient le parti du Duc d'Orléans; puis étant passé en Bretagne avec les troupes qu'il commandoit, ilse joignit à l'armée du Roi, commandée par le Sire de la Trémoïlle, & se trouva à la journée de Saint-Aubin-de-Cormier. Après la

paix il se retira auprès du Duc de Bourbon, Gouverneur du Languedoc, & surprit la ville de Salces en Roussillon, sur le Roi d'Arragon; il mourut en 1502. Il épousa, 1º Anne de Senneterre; 2º Catherine de Talaru, dont il n'eut point d'ensans. Ceux qu'il eut de la première surent:

- 1. Louis, mort fans alliance;
- 2. JEAN, qui fuit;
- 3. Guy, Chanoine & Comte de Lyon;
- 4. CLAUDE, mort jeune;
- 5. Jeanne, mariée à Guillaume de Laire, Seigneur de Cornillon;
- Et Françoise, alliée à Artaud, Seigneur de Sainte-Colombe & de la Garde-d'Aupins.

VIII. JEAN D'ALION, Seigneur de Saint-André, d'Oulches, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Chambre, Chevalier d'honneur de la Reine Catherine DE Médicis, Bailli de Mâcon, Gouverneur du Lyonnois, Bourbonnois, Haute & Baffe-Marche, & Pays de Combraille, suivit en Italie le Sire de la Trémoille, l'an 1512; & l'Amiral Bonivet au siège de Fontarabie en 1521. Deux ans après, étant passé en Picardie, il défendit la ville de Saint-Quentin des attaques des Anglois, & en obtint le Gouvernement avec le collier de l'Ordre. Il fut député en 1537, avec d'autres Seigneurs, pour traiter de la paix avec les Impériaux qui assiégeoient Thérouanne, & mourut en Août 1550. Il épousa, du vivant de son père, Charlotte de la Roche, fille unique de Jean, Sire de Tournouelles, & de Françoise Dubois, dont-il eut:

- 1. JACQUES, qui fuit;
- Et Marguerite, alliée à Artaud de Saint-Germain, Baron d'Apchon, &c., laquelle devint héritière de fon frère.

IX. JACQUES D'ALBON, Marquis de Fronfac, Seigneur de Saint-André, Chevalier
des Ordres de Saint-Michel & de la Jarretière, premier Gentilhomme de la Chambre
du Roi, Gouverneur du Lyonnois & Maréchal de France, est connu sous le nom de
Maréchal de Saint-André, & s'est rendu
célèbre par sa naissance, par ses exploits, par
la saveur du Roi Henri II, & pour avoir été
un des plus grands Capitaines de son tems. Il
étoit brave, bien sait, magnisque, & avoit un
esprit adroit, civil & insinuant, qualités qui
lui acquirent la saveur du Dauphin, lequel
étant devenu Roi (sous le nom de Henri II)
combla ce savori d'honneurs & de biensaits.

Saint-André avoit déjà donné des preuves de son courage à la bataille de Cérisoles, & au siège de Boulogne, pendant lequel il fit tous ses efforts pour se jetter dans la place. HENRI II, en 1547, l'honora de la charge de Maréchal de France, puis de celle de premier Gentilhomme de sa Chambre. Au sacre du Roi, Saint-André avoit fait l'office de Grand-Maître de France; & en 1549 il fut un des tenants au célèbre Tournoi qu'on fit à Paris. L'année fuivante le Roi le choifit pour porter le collier de son Ordre au Roi d'Angleterre, qui honora le Maréchal de Saint-André de celui de la Jarretière. A son retour il eut le Commandement de l'armée de Champagne en 1552; & en 1554 il contribua beaucoup à la prise de Marienbourg, ville des Pays-Bas. L'année suivante il ruina le Câteau-Cambrésis, & acquit une grande gloire à la retraite du Quesnoi. Il se trouva depuis à la bataille de Renti & à celle de Saint-Quentin, où il sut sait prisonnier en 1557. Deux ans après il fut un de ceux qui travaillèrent le plus à la paix de Câteau-Cambrélis, qui sut suivie d'un évènement funeste pour la France & pour le Maréchal de Saint-André ; ce fut la mort de HENRI II. Au Sacre de CHARLES IX, ce Maréchal fit encore l'office de Grand-Maître de France. Il avoit déjà embrassé le parti de Messieurs de Guife qui l'estimoient beaucoup, & qui avoient même résolu le mariage du Prince Henri de Guife, qui sut depuis tué à Blois, avec Catherine, fille unique du Maréchal de Saint-André; la mort de Henri de Guise rompit toutes les mesures. Il se trouva, en 1562, à la Bataille de Dreux, où il agit avec sa conduite & sa bravoure ordinaire, & où il fut tué par Robigni de Mezières d'un coup de pistolet. C'étoit un Gentilhomme Huguenot, dit Brantôme, à qui le Maréchal avoit fait autresois déplaifir. Le même auteur dit que les Huguenots ne l'aimoient point & qu'ils l'appelloient Arquebusier du Ponant. Voici comme il parle du pressentiment que Saint-André eut de sa mort: le matin avant la bataille, il vint trouver le Duc de Guife dans sa Chambre, qu'il n'étoit pas encore jour, & en entrant il demanda au jeune Tranchelian, brave Gentilhomme qui en sortoit, ce que M. de Guife saisoit. Il lui dit qu'il venoit d'ouïr la Messe & de saire ses Pâques, & qu'il vouloit déjeûner pour monter à cheval. Ah! Dieu!

ce dit-il, (car je l'ouïs & y étois) je suis bien malheureux que je n'en aie autant fait, & ne me sois mieux préparé; car le cœur me dit que j'aurai aujourd'hui je ne sçais quoi, &c. Il épousa Marguerite de Lustrac, laquelle se remaria à Geoffroi, Baron de Caumont, & mourut en Octobre 1568; ayant eu de son premier mariage CATHERINE D'ALBON, Fille d'honneur de la Reine Catherine de Médicis, morte sort jeune au Monastère de Long Champs, du poison que lui fit donner sa mère, dans l'espérance d'épouser le Prince de Condé, auquel elle donna sa Terre de Valleri, avec tous les riches & précieux meubles dont ce Château étoit garni.

### Seigneurs DE BAIGNOLS.

II. GUILLAUME D'ALEON, second fils d'André, Seigneur de Curis, & de Sibylle de Moissons, sut Seigneur de Baignols & de Chatillon-d'Azergues, par le mariage qu'il contracta le même jour que son srère en 1288, avec Eléonore d'Yoing, fille puînée d'Etienne, Seigneur de Saint-Forgeux, &c., & d'Artaude de Roussillon, dont il eut:

1. ETIENNE, qui fuit;

2. Et Guy, vivant en 1309.

III. ETIENNE D'ALBON, Seigneur de Baignols & de Châtillon-d'Azergues, vivoit en 1309, & laissa de Jacqueline de Saint-Germain, filled'Artand, Seigneur de Mont-Rond:

1. JEAN, qui suit;

2. Thibaut, qui continua la postérité;

3. ETIENNE, Camérier de l'Abbaye de Savigny, Prieur de Mouvans, vivant en 1369;

4. Et JACQUETTE, Religieuse de Saint-Pierre

de Lyon.

IV. JEAN D'ALBON, Seigneur de Baignols, &c., mort avant l'an 1361, laissa de Marguerite, fille de Guy, Seigneur d'Yoing, & de Fleur-de-Lys-Varei, ETIENNE D'ALBON, qui demeura fous la tutelle du Seigneur de Saint-Forgeux; ce qui causa plusieurs dissérens qui furent terminés par la mort, arrivée en 1370.

IV. Thibaut d'Albon, frère de Jean, Seigneur de Baignols, fut Seigneur de Bagermont & Co-Seigneur de Châtillon-d'Azergues, & mourut en 1399. On lui donne pour femme, N.... de Thélis, & pour enfans :

- 1. THIBAUT. qui fuit;
- 2. BERTRAND;
- 3. ETIENNE;
- 4. THÉODE;

5. Hugues, Prévôt de Saint-Jean;

6. Et JACQUES;

V. Thibaut d'Aleon, Ile du nom, Seigneur de Baignols & de Châtillon-d'Azergues, fit fon testament en 1416, & laissa de Catherine de Varei:

 Guichard, qui fut déshérité par fon père, & plaidoit contre ses neveux en 1418 & 1434;

2. Amédée, qui fuit;

3. Et Guillaume, Religieux de Savigny.

VI. AMÉDÉE D'ALBON mourut, du vivant de fon père, à la bataille d'Azincourt en 1415, laissant de N.... sa femme, dont le nom est ignoré:

1. Antoine, qui fuit;

 Et Guillaume, âgé de quatre ans en 1417, vivant en 1434.

VII. Antoine d'Albon, Seigneur de Baignols, &c., fut institué héritier de Thibaut, IIe du nom, son ayeul, par son testament, au préjudice de Guichard son oncle, qui vivoit en 1464. Il épousa N.... dont le nom est inconnu; il en eut Jeanne d'Albon, Dame de Baignols & de Châtillon-d'Azergues, mariée à Rossec, Seigneur de Balzac, Chambellan du Roi, Sénéchal de Beaucaire, duquel elle étoit veuve en 1474.

# Seigneurs DE POUILLENAI.

II. HENRI D'ALBON, troissème fils d'ANDRÉ d'ALBON, Seigneur de Curis, & de Sibyelle de Moissons, traita de ses droits avec Guillaume son frère, acheta la Terre de Pouillenai, & laissa de Marguerite de Fuer sa semme:

1. Simon, mort fans enfans;

2. Humbert, qui fuit;

3. Nicolas, Chanoine de Saint-Nizier de Lyon;

4. Louis, quilaissa de Marguerite de Mauber, Humbert, vivant en 1346;

5. Et Blanche, mariée à Artaud Nespo, Scigneur de Chalumon.

III. Humbert d'Albon, Seigneur de Pouillenai, se trouva à la bataille de Poitiers, à celle de Briguais, & à la prise de la ville d'Ance; demeura prisonnier en ces trois rencontres, & pour avoir sourni des vivres aux ennemis en paiement de ses rançons, il obtint rémission par Lettres confirmées au mois de Juin 1368, & laissa de N..... sa semme, dont le nom est inconnu, Humbert d'Albon, qui vendit la Terre de Pouillenai à Claude de

Pompierre. Cette Généalogie est extraite de Moréri, & comme nous n'avons point reçu de mémoire particulier sur cette ancienne Maison, nous ne connoissons que l'état actuel de Camille d'Albon marié à Jacqueline Olivier, qui a pour ensans les trois suivans:

- 1. Claude-François, né le 13 Juillet 1751;
- 2. Antoine-Susanne, né le 15 Mai 1760;
- 3. Et Susanne-Christophe, née le 28 Avril 1761.

Voyez, sur la Maison d'Aleon, le Laboureur, Mazures de l'Isle-Barbe; le P. Anselme, Histoire des grands Officiers de la Couronne; & sur ce qui regarde le Maréchal de Saint-Andre, Brantôme, Vie des Hommes illustres; Davila, Mezerai, Daniel, Histoire de France, in-4° 1722, & Moréri.

Les armes des Seigneurs d'Albon font:

de fable à une croix d'or.

Du Buisson, en son Armorial, les écartèle aux 1 & 4, de fable à la croix d'or, qui est Albon moderne; aux 2 & 3 d'or, au Dauphin d'azur, crêté & oreillé de gueules, qui est Albon ancien.

\* ALBRET, ancienne Vicomté dont les Seigneurs préféroient souvent la qualité de Sire à celle de Vicomte. François le érigea en 1550 la Sirie ou Vicomté d'Albret, en Duché en saveur de Henri Ier, Sire d'Albret, qui avoit épousé Marguerite de Valois, sœur de ce Monarque. Jeanne d'Albret, leur fille unique, épousa en 1548 Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme, Prince du Sang, & elle mourut en 1572. De ce mariage naquit Hen-RI IV, qui réunit le Duché d'Albret à la Couronne en 1589. Louis XIV l'en démembra en 1652, & le donna avec ses dépendances au Duc de Bouillon, en échange des Principautés de Sédan & de Raucourt, mais à la charge que le Duc d'Albret n'auroit rang & séance que du 20 Février 1652.

L'ancienne Maison d'Albret éteinte, une des plus nobles & des plus anciennes de la France, tire son origine de:

I. Ananieu, Sire d'Albret, qui vivoit l'an 1050, que l'on croit père d'Ananieu, qui fuit :

II. AMANIEU, II du nom, Sire d'Albret, fit le voyage de la Terre-Sainte avec Godefroi de Boullon, l'an 1096, & fut père d'AMANIEU, qui fuit:

III. Amanieu, IIIedu nom, vivoiten 1130,

& laissa pour fils Bernard, qui suit:

IV. BERNARD, Sire d'Albret, vivoit en 1140, & on le croit père d'Amanieu, qui suit:

V. AMANIEU, IVo du nom, Sire d'Albret, fit son testament l'an 1209, & laissa d'Almodie sa semme, que l'on croit fille de Guillaume IV, Comte d'Angoulème:

1. AMANIEU, qui fuit;

2. N ....., mariée à Roger-Bernard, Comte de Fezenzac;

3. Et Marthe d'Albret, alliée à Raymond-Bernard, Vicomte de Tartas.

VI. AMANIEU, Ve du nom, Sire d'Albret, mourut avant l'an 1255, laissant d'Assalide de Tartas, fille de Dicque, Vicomte de Tar-

tas, Amanieu, qui suit:

VII. AMANIEU, VIe du nom, Sire d'Albret, qui vivoit en 1272; il épousa Marthe de Borderrux, fille de Pierre de Borderrux, Seigneur de Puiguilliem, vivante en 1281, dont il eut:

1. BERNARD-Ezi, qui fuit;

2. Amanieu, qui continua la postérité rapportée après celle de son frère aîné;

3. Arnaud-Amanieu, qui fut d'Eglife;

4. Mathe, alliée à Guillaume Seguin, Scigneur d'Arions;

5. Et Assalide d'Albret, mariée, par contrat du premier Mai 1278, à Centule, IIIo du nom, Comte d'Astarac.

VIII. BERNARD-Ezi, Ier du nom, Sire d'Albret, vivoit en 1289, & épousa Jeanne de Lezignan, fille de Hugues, Comte de la Marche & d'Angoulême, & de Jeanne, Dame de Fougères, dont il eut:

1. MATHE, Dame d'Albret, Vicomtesse de

Tartas, morte fans lignée;

2. Et Elisabeth, Dame d'Albret, morte fans enfans de Bernard, VIº du nom, Comte d'Armagnac.

VIII. AMANIEU-D'ALBRET, VIII du nom, fils puiné d'Amanieu VI, Sirc d'Albret, Seigneur de Varennes, devint Sire d'Albret après la mort de la Comtesse d'Armagnac sa nièce, & vivoit en 1324; il épousa, en 1288, Rose du Bourg, Dame de Verteuil & de Veyres, fille de Gérard, Seigneur de Verteuil, & de Thomasse Gombaut, Dame de Veyres, dont il eut

1. Amanieu, mort l'an 1309; 2. BERNARD-Ezi, qui fuit;

3. Guitard, Seigneur de Verteuil, Vicomte de Tartas, qui épousa, l'an 1321, Mascarofe d'Armagnac, fille de Gafton, Vicomte de Fezenzaguet;

4. ARTAUD, père d'AMANIEU, Vicomte de Tartas, mort fans postérité;

5. Bernard, qui fit la branche des Seigneurs

de Verteuil;

6. Assalide, mariée, le 11 Août 1323, à Ray-

mond, Seigneur de Fronfac;

- 7. Mathe, alliée, 10 l'an 1308, à Arnaud-Raymond, IIIe du nom, Vicomte de Tartas; 2º l'an 1314, à Renaud Rudel-de-Pons, Seigneur de Bragerac; vivante en 1338;
- 8. Thomasse, qui épousa Guillaume Maingos, VIIe du nom, Seigneur de Surgères; 9. Marguerite, dont l'alliance est ignorée;
- 10. Et Jeanne d'Albret, mariée l'an 1319 à Renaud, Ve du nom, Sire de Pons.

IX. Bernard-Ezi, IIº du nom, Sire d'Albret, Vicomte de Tartas, &c., mourut en 1358; il épousa, 1º l'an 1318, Isabelle de Gironde, fille d'Arnaud, Seigneur de Gironde, & de Talasse de Caumont, morte fans enfans; 2º l'an 1321, Mathe d'Armagnac, fille de Bernard, VIe du nom, Comte d'Armagnac, & de Cécile, Comtesse de Rodez, dont il eut:

1. Arnaud-Amanieu, qui fuit;

2. BERNARD, qui se rendit Cordelier;

3. Bérard, Seigneur de Sainte-Bazeille, qui épousa, l'an 1357, Hélène de Caumont, Dame de Sainte-Bazeille, dont il eut François d'Albret, Seigneur de Sainte-Bazeille, mort sans postérité l'an 1435;

4. & 5. GÉRAUD & GUITARD, dont on ne trou-

ve que les noms;

6. Rose, mariée à Jean, IVe du nom, Seigneur de Grailli & Captal de Buch, morte fans enfans;

7. Souveraine, alliée à Jean de Pommiers, Seigneur de Lescun;

8. Jeanne, qui époufa, le 8 Juillet 1350, Jean, ler du nom, Comte de l'Isle-en-Jourdain;

9. & 10. Marguerite & Cise, Religieuses de l'Ordre de Sainte-Claire;

11. TALADIE, mariée, le 7 Mars 1362, à Barthélemy, Seigneur de Piis, vivante en 1410;

12. Et GÉRARDE D'ALBRET, allice en 1372 à Bertrand, Seigneur de la Mothe.

X. Arnaud-Ananieu, VIIIº du nom, Sire d'Albret, Vicomte de Tartas, &c., Grand-Chambellan de France, fe trouva engagé dans le parti d'EDOUARD, IIIº Roi d'Angleterre, après la mort de son père : mais le Roi CHARLES V trouva moyen de l'en retirer, en lui saisant épouser la sœur de la Reine sa semme. Il se trouva à la bataille de Rosbecque contre les Flamands en 1382, fut nommé Grand-Chambellan de France la même année, & mourut en 1401. Il épousa, par contrat du 4 Mai 1368, Marguerite de Bourbon, fille de Pierre, Duc de Bourbon; & d'Isabelle de Valois, dont il eut:

CHARLES, qui fuit;
 Louis, mort jeune;

3. Et Marguerite d'Albret, alliée, par contrat du 10 Avril 1410, à Gaflon de Foix, Captal de Buch, Comte de Benauges, dont il eut des enfans.

XI. CHARLES, Ier du nom, Sire d'Albret, Comte de Dreux, Vicomte de Tartas, Connétable de France, &c., obtint du Roi Char-LES VI, fon cousin, en 1389, permission pour lui & pour ses descendans, d'écarteler ses armes de celles de France. L'année suivante il accompagna Louis II, Duc de Bourbon, au voyage d'Afrique & fe trouva au siège de Tunis. En 1402 il sut nommé Connétable de France, dont il fut démis en 1411, n'étant pas agréable à la faction de Bourgogne: mais il y fut rétabli en 1413, & fut tué le 14 Octobre 1415, à la bataille d'Azincourt, donnée contre les Anglois, où il commandoit l'avantgarde de l'armée Françoise. Il épousa, le 27 Janvier 1400, Marie, Dame de Sully & de Craon, veuve de Guy, Sire de la Trémoïlle, & fille unique de Louis, Sire de Sully, & d'Ifabelle, Dame de Craon, dont il eut :

1. CHARLES qui suit;

2. Guillaume, Seigneur d'Orval, tué au combat de Rouvroy en 1419;

3. Jeanne, seconde semme de Jean, Comte de Foix;

4. Et Catherine d'Albret, mariée à Charles de Montagu, Seigneur de Montagu, Vidame de Laonnois.

XII. CHARLES, IIº du nom, Sire d'Albret, Comte de Dreux, Vicomte de Tartas, &c., mourut en 1471, ayant eu d'Anne d'Armagnac, feconde fille de Bernard, VIIº du nom, Comte d'Armagnac, Connétable de France, & de Bonne de Berry, qu'il avoit épousée le 28 Octobre 1417:

- 1. JEAN, qui suit;
- 2. Louis;

 ARNAUD-AMANIEU, qui fit la branche des Seigneurs d'Orval, rapportée ci-après;

 CHARLES, Seigneur de Sainte-Bazeille, qui eut la tête tranchée à Poitiers le 7 Avril 1473, pour avoir trahi Pierre de Bourbon, Sire de Beaujeu, & l'avoir livré ès mains du Comte d'Armagnac;

- Marie d'Albret, Comtesse de Dreux, alliée en 1456 à Charles de Bourgogne, Comte de Nevers;
- Et Jeanne d'Albret, mariée en Juillet 1442, à Artus de Bretagne, Comte de Richemont, Connétable de France, morte en 1444.

Il eut aussi pour fils naturel, Gilles, Seigneur de Castelmoron, mort avant son père, laissant un fils nommé Etienne.

XIII. JEAN D'ALERET, Vicomte de Tartas, mourut avant son père, laissant de Catherine de Rohan, veuve de Jacques de Dinan, Baron de Châteaubriand, & fille d'Alain, IXe du nom, Vicomte de Rohan, & de Marguerite de Bretagne, sa première semme:

1. Alain, qui fuit;

 Louis, que l'on dit avoir été créé Cardinal en 1473, par le Pape Sixte IV, mais fans preuve;

 MARIE, alliée en 1480, à Bonfile de Juge, Comte de Castres, Chambellan du Roi, qui donna ce Comté à Alain d'Albret, son beau-srère, en 1494;

4. Et Louise d'Albret, mariée, en 1480, à Jacques, Sire d'Eflouteville, Comte de Ta-

merville.

XIV. ALAIN, Sire d'Albret, furnommé le Grand, Comte de Gaure, de Périgord & de Castres, Vicomte de Limoges & de Tartas, vivoit en 1527. Il épousa, en 1470, Françoise de Bretagne, Comtesse de Périgord, Vicomtesse de Limoges, Dame d'Avesnes, fille aînée & héritière de Guillaume de Châtillon, dit de Bretagne, Vicomte de Limoges, & d'Elisabeth de la Tour, dont il eut:

- 1. JEAN, qui suit;
- 2. AMANIEU;
- 3. Pierre, Comte de Périgord, mort fans alliance;
- 4. Gabriel, Seigneur d'Avefnes, Vice-roi de Navarre, qui vivoit en 1503;

5. Louise, mariée le 9 Décembre 1495 à Charles de Croy. Prince de Chimay;

 Isabelle, alliée en 1404 à Gasson de Foix, 11e du nom, Comte de Candal, Captal de Buch, Vicomte de Benauges;

7. CHARLOTTE, mariée à Cefar Borgia, Duc de Valentinois, vivante en 1513;

8. Et Anne D'Albret, nommée dans le testament de sa mère.

XV. JEAN, Sire d'Albret, fut Roi de Navarre & Comte de Foix, à cause de sa semme, & mourut le 17 Juin 1516; il épousa, par contrat du mois de Janvier 1484, Catherine de Foix, Reine de Navarre, fille de Gaston, Prince de Viane, & de Madeleine de France,

morte de trissesse de la perte de son Royaume, le 12 Février 1517, dont il eut:

1. 2. & 3. Jean-André-Phœbus, Martin-PHŒBUS, & BONAVENTURE. morts jeunes;

4. HENRI, qui fuit;

5. Charles-Pierre de Navarre, mort au siège de Naples en 1528, sans alliance;

6. Anne, mariée à Jean de Foix-Candale, Comte d'Astarae, morte sans possérité;

7. Isabelle, alliée en 1536 à René, les du nom, Vicomte de Rohan;

8. CATHERINE, Abbesse de la Trinité de Caen, morte en Novembre 1532;

9. QUITTERIE, Prieure de Prouille en Languedoc;

10. Et Madeleine d'Albret, Religieuse.

XVI. HENRI D'ALBRET, IIc du nom, Roi de Navarre, Prince de Béarn, Comte de Foix, &c., né en Avril 1503, & mort le 25 Mai 1555, épousa, le 3 Janvier 1526, Marguerite d'Orléans-Angoulême, sœur de François Ier, Roi de France, dont il eut:

1. JEAN, mort jeune; 2. Et Jeanne, qui fuit.

XVII. JEANNE D'ALBRET, Reine de Navarre, &c., épousa, le 20 Octobre 1548, An-Toine ne Bourbon, Duc de Vendôme, qui fut, à cause d'elle, Roi de Navarre, & mourut de la blessure qu'il reçut au fiège de Rouen, le 17 Novembre 1562. La Reine fa veuve, qui embrassa la Religion & le parti des Huguenots, mourut le 9 Juin 1572, en sa quarantequatrième année, ayant eu entr'autres enfans HENRI IV, Roi de France & de Navarre, qui a transmis ce dernier Royaume à ses fuccesseurs Rois de France.

### Seigneurs D'ORVAL.

XIII. ARNAUD-AMANIEU D'ALBRET, troifième fils de Charles, Ile du nom, Sire d'Albret, & de Marie d'Armagnac, fut Seigneur d'Orval & des Châteaux de Bruyères, Espineul, Chateau-Méliand, Saint-Amand, Laillier, Monrond, Boisbelle, &c., Lieutenant-Général pour le Roi en Roussillon, & mourut en 1463. Il épousa, le 25 Novembre 1457, Isabeau de la Tour, fille de Bertrand de la Tour, Comte de Bologne & d'Auvergne, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. GABRIEL, Baron de l'Esparre, Lieutenant-Général pour le Roi au Royaume de Naples, & Gouverneur du Limoufin, &c., mort fans alliance;

3. Et Françoise d'Albret, mariée en Mars 1479, à Jean de Bourgogne, Duc de Brabant, Comte de Nevers, dont elle fut la troisième semme, morte le 6 Mars 1521.

XIV. JEAN D'ALBRET, Sire d'Orval, &c., fut Gouverneur de Champagne, & mourut le 10 Mai 1524. Il épousa, le 25 Avril 1486, Charlotte de Bourgogne, Comtesse de Rhéthel, seconde fille de Jean de Bourgogne, Duc de Brabant, Comte de Nevers, & de Paule de Broffe, sa seconde semme, dont il eut:

1. Marie d'Albret, Comtesse de Rhétel, mariée le 25 Janvier 1504, à Charles de Clèves, Comted Nevers, fon coufin germain;

2. CHARLOTTE, alliée à Odet de Foix, Vicomte

de Lautrec;

3. Et Hélène d'Albret, accordée à Louis de Clèves, Comte d'Auxerre, morte avantl'accomplissement du mariage.

Il eut aussi pour fils naturel, Jacques, Evêque d'Auxerre, mort le 12 Février 1559.

#### Comtes DE MIOSSANS.

Les Comtes de Miossans, qui étoient de la Maison d'Albret, & en portoient le nom & les armes, descendoient de:

1. ETIENNE, båtard d'ALBRET, premier Sénéchal de Foix, premier Chambellan de JEAN D'Albret, Roi de Navarre, qui épousa Françoise de Béarn, Dame de Miossans, fille & héritière de Pierre, Baron de Miossans, dont

il eut Jean, qui fuit:

II. JEAN D'ALBRET, Baron de Miossans, Lieutenant-Général de Henri D'Albret, Roi de Navarre, en son Royaume de Navarre, Souveraineté de Béarn, & Comté de Foix, épousa Susanne de Bourbon, Gouvernante de la personne de HENRI IV, Roi de France & de Navarre, fille de Pierre, batard de Bourbon, Seigneur de Busset, & de Marguerite d'Alègre, dont il cut:

1. HENRI, qui fuit;

2. Et Anne, mariée à Joseph de Cochefilet.

III. HENRI D'ALBRET, Ier du nom, Baron de Miossans, de Coarase, &c., Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant d'une Compagnie de deux cents hommes d'armes, épousa Antoinette, Dame de Pons, fille aînée & héritière d'Antoine, Sire de Pons, Comte de Marennes, & de Marie de Monchenu, sa seconde femme, dont il eut:

1. HENRI, qui fuit;

2. Et Apollon, Protonotaire du Saint-Siège

IV. Henri d'Aleret, IIº du nom, Baron de Pons & de Miossans, Comte de Marennes, épousa, par contrat du 3 Janvier 1611, Anne de Gondrin, fille d'Antoine-Artaud, Seigneur de Gondrin & de Pardaillan, Marquis de Montespan, Capitaine des Gardes-du-Corps, & Chevalier des Ordres du Roi, & de Marie du Maine sa première semme, dont il eut:

1. François-Alexandre, qui fuit;

2. César-Phœbus, qui continua la postérité rapportée après celle de son srère ainé;

 François-Amanieu, Comte de Miossans, Seigneur d'Ambleville, tué en duel en 1672, fans laisser de postérité d'Elisabeth de Pons-du-Bourg, morte le 23 Février 1714;

4. Antoinette d'Albret l'aînée, mariée le 6 Avril 1637, à René Gruel-de-la-Frette, Marquis de Lonzac en Saintonge;

5. DIANE, Abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, morte en Octobre 1680;

6. Paule, Prieure de Notre-Dame de Passy, morte le 28 Février 1683;

 ANTOINETTE D'ALBRET, la jeune, Prieure de Prouille en Languedoc, morte en Décembre 1682;

8. Jeanne, mariée à Claude, Marquis de Rebé, Baron d'Arques & de Cornusson;

 Et Françoise, alliée à Henri-Bernard de Mioffans, Comte de Saussons & de Sadirac.

V. François-Alexandre d'Albret, Sirc de Pons, Comte de Marennes, mourut en 1648. Il époufa, le 16 Octobre 1644, Anne Pouffard, fille de François, Marquis de Fort, Seigneur de Vigean, dont il eut, pour fils unique, Charles-Amanieu d'Albret, Sire de Pons, Comte de Marennes, dit le Marquis d'Albret, Mestre-de-Camp du Régiment de Navarre, tué au Château de Pinon en Picardie, le 5 ou 6 Août 1678, sans laisser de postérité de Marie d'Albret fa cousine, fille de César-Phœbus, Maréchal de France.

VI. CÉSAR-PHŒBUS D'ALBRET, fils puîné de HENRI D'ALBRET, IIe du nom, Baron de Pons & de Miossans, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de France, Gouverneur de Guyenne, mourut le 13 Septembre 1676, âgé de soixante-deux ans. Il épousa, le 6 Février 1645, Madeleine de Guénégaud, fille puînée de Gabriel de Guénégaud, Seigneur de Plessis-Belleville, Trésorier de l'Epargne, & de Marie de la Croix, Vicomtesse de Semoine, dont il eut, pour fille unique, MARIE D'ALBRET, Dame de Pons, Princesse de Mortagne

Souveraine de Bédeille, & mariée, 1º le 2 Mars 1662, à Charles-Amanieu d'Albret, fon cousin germain; 2º en Mars 1683, à Charles de Lorraine, Comte de Marsan, Chevalier des Ordres du Roi, morte le 13 Juin 1692, âgée de quarante-deux ans, sans postérité.

Les armes d'Albret sont: de gueules plein, écartelé aux 1 & 4 de France, aux 2 & 3

d'Albret. Monéri.

ALCAN: d'azur, à trois chevrons d'or, accompagnés de trois befans de même, pofés 2 É 1.

ALDART, anciennement ELDERT. Joseph d'Aldart, Chevalier, Seigneur de Châtre, Mignières & de Bernardière, Chevalier-Baronet d'Angleterre, Colonel d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, ci-devant Aide-Major & Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoifes, mourut le 18 Décembre 1750. Il avoitépoufé, le 1et Février 1712, Anne-Françoife Picot, fille d'Achille-Alexandre Picot, Seigneur de Lavau, &c., Lieutenant-Colonel d'Infanterie, & de Françoife-Hodoard de Vaujouan. De cette alliance sont issue:

 Louis-Joseph d'Aldart-de-Minières, néle 7 Avril 1727, Licutenant des Grenadiers au Régiment des Gardes-Françoifes, Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, qui époufa, au mois de Mars 1748, Marie de Refé, dont il a un fils & une fille;

 Anne-Elisabeth d'Aldart, née le 2 Juillet 1720, mariée, au mois de Juin 1733, à Louis de Machault, Seigneur de la Motte & autres Lieux;

 Louise-Françoise d'Aldart, Religieuse aux Filles de Sainte-Marie de la ville de Montargis.

Joseph d'Aldart a pour stère Alexandre-Jacques d'Aldart de Melleville, Seigneur de la Salle, de Marcau & de Montpoulin, qualisié aussi du titre de Chevalier-Baronet d'Angleterre, lequel a épousé, le 14 Novembre 1718, Marie-Françoise d'Autri, fille de François-Gaston d'Autri, Ecuyer, Seigneur de la Mivoye, & d'Elisabeth de Menou, dont il a eu, entr'autres enfans, Elisabeth-Marie-Anne d'Aldart de Melleville, née le premier Juillet 1723, & reçue à Saint-Cyr le 16 Septembre 1734, sur les titres qui ont été produits, & qui justissent fa filiation depuis Jean Aldart, son trisayeul, Gentilhomme Ecossois, Archer de la Manche dans la Com-

pagnie de la Garde Ecossoise du Roi Henri IV, l'an 1591, lequel épousa, le 22 Septembre 1599, Jeanne de Voyer, fille de Jean de Voyer, Ecuyer, Seigneur de Bénion, & d'Edmée de Corquilleray. Voyez le Mercure de France du mois d'Avril 1751.

Les armes: d'argent à une fasce cablée de gueules & de sinople, accompagnée en chef de deux étoiles de gueules, & en pointe d'un croissant de même, & sur le tout un écusson d'argent, chargé d'une main gauche, apaumée & posée en pal.

ALDOGNI: de gueules, à trois fleursde-ly's d'argent.

ALEGRE, illustre & ancienne Maison d'Auvergne, qui n'est pas moins distinguée par fes alliances que par les grands hommes qu'elle a produits; elle descend

D'ASAILLI, Seigneur de Tourzel, qui vivoit en 1364, & servit aux guerres de Guyenne & d'Auvergne, fous le Maréchal de Sancerre, en 1386. Il épousa Marquife d'Espinchal, fille de Guillaume, Seigneur d'Espinchal, dont il

1. Morinor, qui fuit;

2. & 3. Cécile, & Isabelle de Tourzel.

II. Morinot, Seigneur de Tourzel, Baron d'Alègre, &c., fut Confeiller & Chambellan du Roi, & de JEAN, Duc de Berry, duquel il fut d'abord Echanson, & qui lui procura de grands biens. Ce Prince lui ayant cédé tous les droits qu'il avoit aux Châteaux, Terres & Seigneuries d'Alègre, de Chamels, Saint-Just, Auzelles & dépendances, il acquit depuis ceux qu'y avoit le Comte d'Armagnac, dont il obtint confirmation du Roi; il acquit aussi de Jean, Comte de Boulogne & d'Auvergne les Terres de Millaut, de Viveros & de Livrados; fervit au voyage que le Roi fit en Allemagne en 1338, fut présent le 5 Juin de l'année fuivante au mariage du Duc de Berry, avec Jeanne, Comtesse de Boulogne & d'Auvergne, & le Roi le retint de son Conseil en 1407. Il est dit, dans un Arrét, que les Officiers du Duc de Berry, ayant conçu haine & jalousie contre lui, le firent constituer prisonnier à la Conciergerie, d'où il sut mené à l'Hôtel de Nesle & de là à Dourdan; mais qu'il fut mis en liberté par la Duchesse de Berry. Il mourut l'an 1418, & eut de Smaragde de Vichy, Dame de Busset, Puissagut

& de Saint-Priest, fille & héritière de Guillaume, Seigneur de Vichy, &c., & d'Isabelle de Saligny, qu'il avoit épousée l'an 1387:

1. Yves, qui suit;

2. Antoinette, mariée 1º à Jean, Seigneur d'Apchon; 20 à Guillaume de Tinières,

- Seigneur de Mardoigne; 3. Et Pierre Tourzel, Seigneur de Préci, qui servit sous le Duc de Bourbon au voyage du Roi en Picardie l'an 1413. Il épousa, l'an 1400, Isabelle, fille de Guillaume, Seigneur de la Trémoîlle, & de Marie de Sully, dont il cut pour fille unique, CLAUDE DE Tourzet, Dame de Préci, mariée à Claude, Seigneur d'Apcher.
- III. Yves de Tourzel, Baron d'Alègre, mourut à la bataille de Tartas, donnée contre les Anglois en 1442; il époufa Marguerite d'Apcher, fille de Bernard, Seigneur d'Apcher, & d'Anne de la Gorce, dont il eut:

1. JACQUES, qui fuit;

2. GABRIEL, Chanoine de Clermont; 3. Christophe, Chanoine du Puy

4. Marie, qui époufa l'an 1448, Gilles Bra-chet, Baron de Magnac;

- 5. Anne, mariée en 1452 à Antoine de la Roche, Seigneur de Châteauneuf & de Mire-
- 6. Louise, allice en 1459, à Pierre, Seigneur de Dinteville;
- 7. Antoinette, qui époufa, en 1465, Pierre de la Gorce, Seigneur de la Londe & de Taillac;
- 8. Et BERTRAND DE TOURZEL, dit D'ALÈGRE, qui étoit le second fils, qui sut Baron de Busset, de Puissagut, du Temple & de Saint-Priest, & Chambellan du Roi en 1474; & épousa 1º Jeanne, fille de Pierre de la Tartière, de laquelle il n'eut point d'ensans; 2º Jeanne de Lévis, fille d'Euftache, Seigneur de Florensac, & d'Alis de Coufan, dont il eut:
  - 1. MARGUERITE, Dame de Busset, mariée, 1º en 1493, à Claude, Seigneur de Lénoncourt; 2° à Pierre de Bourbon, sils naturel de l'Evêque de Liège, dont sont descendus les Comtes de Busset;

2. CATHERINE, mariée par contrat du 18 Avril 1493, à Charles de Bourbon, Sei-

gneur de Carency;

3. Et Anne d'Alègre, Religieuse.

IV. JACQUES, Baron d'Alègre, &c., &. Chambellan du Roi, vivoit en 1508, & épousa 1º Gabrielle, fille de Draginet, Seigneur de Lastic, & de Gabrielle de Peyrol ; 2º Ifabelle de Foix, fille de Jean, Seigneur de Rabat, & de Léonore de Comminges.

Du premier lit sortirent :

1. Yves, qui fuit;

2. GUILLAUME, Protonotaire;

3. Anne, alliée à Trissan de Langheac; 4. Marie, qui épousa Antoine de Senneterre;

5. Et François d'Alègre, Comte de Joigny, Baron de Viteaux, Seigneur de Préci, Vicomte de Beaumont-le-Roger & d'Arcques, Chambellan du Roi & Grand-Maitre Réformateur général des Eaux & Forêts de France, qui fut l'un des principaux Seigneurs qui accompagnèrent le Roi Char-LES VIII à la conquête du Royaume de Naples, où il fut commis avec son frère au Gouvernement de la Basilicate, & mourut avant le mois d'Octobre 1525. Il époufa 1º Jeanne Malet, fille de Jean, Seigneur de Graville, & de Marie de Montaufan, dont il n'eut point d'enfans; 2º Charlotte de Châlons, Comtesse de Joigny, Dame de Viteaux, veuve d'Adrien de Sainte-Maure, comte de Néelle, fille de Charles de Châlons, Comte de Joigny, &c., & de Jeanne de Banquetin, dont il eut :

1. Anne d'Alègre, Dame de Viteaux & de Préci, mariée, 1º le 30 Novembre 1527, à Antoine Duprat, Seigneur de Nantouillet, Prévôt de Paris; 2º à Georges de Clermont, Seigneur de Gallerande, avec lequel elle vivoit en

1566;

2. Et Avoye d'Alègre, mariée le 8 Août 1531 à Jean de la Baume, Comte de Montrevel, morte en 1534.

Du second lit vinrent:

6. Morinot, mort fans enfans;

7. Et Françoise d'Alègre, alliée 1° à Charles de la Pérouse, Seigneur de Posols, 2° à Pierre de Rohanne.

V. Yves, 11e du nom, Baron d'Alègre, Confeiller & Chambellan de Charles d'Anjou, Roi de Naples & de Sicile, suivit à la conquête du Royaume de Naples le Roi Charles VIII, qui le sit Gouverneur de la Basilicate, & le Roi Louis XII, qui lui donna le Gouvernement du Duché de Milan. Il accompagna aussi le Duc de Némours, lorsqu'il alla en Italie faire la guerre au Pape Jules II; sut Gouverneur de Boulogne en 1512, & mourut la même année après avoir eu la meilleure part à la victoire de Ravenne. Il épousa en 1474 Jeanne de Chabannes, sille de Geoffroi, Seigneur de la Palice, & de Charlotte de Prie, dont il eut:

 JACQUES D'ALÈGRE, Seigneur de Viveros, tué à la vue de fon père, à la bataille de Ravenne, l'an 1512;

2. GABRIEL, qui fuit;

 Et Christophe, dont descendent les Seigneurs de Viveros & de Beauvoir, rapportés ci-après.

VI. Garriel, Baron d'Alègre, Seigneur de Saint-Just & de Millaut, Chambellan du Roi Louis XII, étoit Maître des Requêtes en 1509, Prévôt de Paris en 1513, & Bailli de Caen, où il reçut le Roi François Ier, en 1532. Il épousa, en 1513, Marie d'Estouteville, Dame de Mainville, d'Oisal, de Marcilli, &c. fille de Jacques, Baron de Beine, Prévôt de Paris, & de Gillette de Coétiri. Elle prit une seconde alliance avec Jean de Fages, Seigneur du Boucher, ayant eu de son premier mariage:

 François, Baron d'Alègre, Seigneur d'Oiferi, qui fut tué en 1542, à l'âge de vingttept ans, fans laisser d'enfans de Madeleine de Miolans, Comtesse de Montmajour;

 GILBERT, Baron d'Alègre après son frère, mort en 1552, à l'âge de 30 ans, fans al-

liance;

3. Yves, Baron d'Alègre, en faveur duquel cette Baronie fut érigée en Marquisat en 1575, pour récompense des services qu'il avoit rendus aux Rois Henri II, CHARLES IX & HENRI III. Ce Prince le choisit, avec le Comte d'Escars, pour aller tenir ôtage en Allemagne des sommes promises au Comte Palatin pour ses troupes qu'il lui avoit amenées; mais n'ayant pu faire le voyage à cause de son âge, il subrogea à sa place le Baron de Millaut fon neveu, qu'il adopta & institua son héritier en 1577. Il fut tué la même année par ses ennemis particuliers, ne laissant point d'enfans de Jacqueline d'Aumont, fille de Pierre, Comte de Châteauroux, & de Françoise de Sully; 4. Christophe, qui suit;

5. Antoine, Baron de Millaut, qui fervit le Roi Charles IX & le Duc d'Anjou en plufieurs occasions. Il se trouva à la bataille de Moncontour, & étant sur le point de partir pour accompagner Henri, Duc d'Anjou, élu Roi de Pologne, il sut tué à Paris en 1573, âgé de 43 ans, par Guillaume du Prat, Baron de Vitaux, son parent. Il avoit épousé Françoise de Mailly, fille de René, Baron de Mailly, & de Françoise

d'Hangest, dont il eut:

1. Isabelle, mariée à Gabriel du Quefnel, Seigneur de Coupigny, qui prit la 289

qualité de Marquis d'Alègre après la mort de fon beau-frère;

 Renée-Angélique, qui épousa Georges de Beauffremont, Comte de Crufilles;

3. Jeanne, dont l'alliance est ignorée;

4. Et Yves d'Alègre, Baron de Millaut, puis Marquis d'Alègre, par adoption de son oncle, lequel sut donné en ôtage au Prince JEAN-CASIMIR, Comte Palatin, avec le jeune Comte d'Escars, pour assurance des sommes promises aux Reitres, qui, offensés de n'être point payés, l'emprisonnèrent au Château d'Heidelberg, où il demeura jufqu'en 1580, & étant de retour, il plaida contre ses cousins, se sit adjuger le Marquifat d'Alègre & tous les biens desquels Yves, Marquis d'Alègre son onele, avoit pu disposer en sa saveur. Pendant la ligue il tua Guillaume du Prat, Baron de Vitaux fon parent, en vengeance de la mort de son père. Le Roi HENRI IV lui ayant donné le Gouvernement d'Iffoire, il fut tué dans une fédition populaire en 1592, fans laisser de postérité.

VII. CHRISTOPHE D'ALÈGRE, Seigneur de Saint-Just & d'Oiseri, prétendit le Marquisat d'Alègre contre son neveu, en vertu des substitutions de ses prédécesseurs, & mourut à Rome en 1580, àgé de 55 ans. Ilépousa Antoinette du Prat, fille d'Antoine, Seigneur de Nantouillet, & d'Anne d'Alègre, Baronne de Vitaux, morte en 1598, dont il eut:

1. CHRISTOPHE, qui fuit;

2. Anne, mariée, 1º par contrat du 1º Septembre 1583, à Paul de Coigny, dit Gui, XIXº du nom, Comte de Laval; 2º en 1599 à Guillaume de Hautemer, Seigneur de Fervaques, Maréchal de France;

MARIE, alliée 1º à Jérôme d'Arcona; 2º à
Jean de Sabrevois, Baron de Béthomas;
 3º en Novembre 1608, à Philippe de Béthune, Comte de Selles & de Charoft;

 Madeleine, qui époufa François d'Alègre, Seigneur de Viveros & de Beauvoir, fon coufin;

 Et Marguerite, alliée à Georges Dufai, Seigneur de la Méfaugère, Vicomte de Pont-Audemer.

VIII. CHRISTOPHE, Marquis d'Alègre, IIe du nom, Baron de Saint-Just; ayant tué le Seigneur de Hallot, en 1593, il se retira vers le Duc de Mayenne, puis en Italie, d'où étant

de retour, il épousa Louise de Flageac, fille de Pierre, Baron de Flageac, de Tourcieux, Saint-Romain-le-Bois, &c., & de Marguerite de Roslaing, dont il eut:

1. CLAUDE-YVES, qui fuit;

2. Pierre, Jésuite;

3. Louis, Seigneur d'Oiferi, mort fans alliance en la guerre de Lorraine;

 CLAUDE-CHRISTOPHE, Comte d'Alègre, Seigneur de Ferrières, &c., mort fans alliance le 29 Avril 1677;

 Emmanuel, qui continua la Postérité rapportée après celle de son frère aîné;

 Anne, mariée à Aimé de la Roche-Aymon, Marquis de Saint-Maixant;

 Et Marguerite, qui épousa Emmanuel de Lascaris - d'Ursé, Comte de Saint-Just, Marquis de Beaugé, morte le 6 Novembre 1683.

IX. CLAUDE-YVES, Marquis d'Alègre, &c., mort le 14 Novembre 1664, épousa, 1° en 1636, Louise Echallart, fille de Philippe, Seigneur de la Boulaye, & de Marie Huraultdes-Marais, dont il n'eut qu'une fille, morte jeune; 2° le 27 Février 1655, Marguerite-Gilberte de Roqueseuil, veuve de Gaspard, Comte de Coligny, Marquis de Dorne, & fille d'Alexandre, Marquis de Roqueseuil, morte le 1° Février 1699, dont il eut:

1. N ..., morte jeune;

2. Et Marie-Marguerite, Marquife d'Alègre, mariée, par contrat du 8 Février 1672, à Jean-Baptifle Colbert, Marquis de Seignelay, Secrétaire d'Etat, Commandeur & Grand-Tréforier des Ordres du Roi; morte le 16 Mars 1678, laiffant pour fille unique, Marie-Jeanne Colbert, Marquife d'Alègre, morte le 14 Avril 1680.

IX. EMMANUEL, Vicomte d'Alègre, fils puiné de Christophe, IIº du nom, Marquis d'Alègre, fuccéda à la Marquise de Seignelay sa nièce, aux Marquisat d'Alègre, Seigneuries de Blainville, Oiseri, Flageac, Aurouse, Lodières, &c. Il épousa Marie de Raimond-de-Modène, veuve de Jean-Gabriel Motiers, Seigneur de Champertiers, & sille de François de Raimond, Baron de Modène, Grand-Prévôt de France, morte le 16 Janvier 1689, dont il eut:

1. Yves, qui suit;

2. Et Louise-Marie, alliée en 1683 à Pierre du Cambout, Marquis, puis Duc de Coiflin, Pair de France, morte fans possérité le 15 Septembre 1692.

X. Yves, Marquis d'Alègre, Licutenant-

Général des Armées du Roi, Gouverneur de Saint-Omer & Lieutenant-Général du Haut-Languedoc, a épousé, en 1679, Jeanne-Françoise de Garaud de Caminade, fille de Jean-Georges de Garaud, Seigneur de Doneville, Marquis de Miremont, Baron de Mauvesin, Président au Parlement de Toulouse, & de Marthe de Caminade, dont il a eu:

 Yves-Emmanuet, Comte d'Alègre, Colonel du Régiment Royal des Cravates, Cavalerie, mort fans alliance, le 9 Mai 1705, âgé

de 19 ans;

2. MARIE-THÉRÈSE-DELPHINE-EUSTACHIE, alliée, le 11 Janvier 1696, à Louis-François-Marie le Tellier, Marquis de Barbéfieux, Ministre & Secrétaire d'Etat, Chancelier des Ordres du Roi, morte le 29 Octobre 1706, âgée de 26 ans;

MARIE-MARGUERITE, qui époufa, le 25 Janvier 1705, Philippe-Eugène-François-Jofeph de Boulogne, Baron de Liègues, Comte de Rupermonde en Flandres;

- 4. Marie, alliée le 26 Janvier 1713, à Jean-Baptiste-François Desmarest, Marquis de Maillebois, Maître de la Garde-robe du Roi, &c.
- 5. ENNANUEL;
- 6. Et Marguerite-Thérèse.

# Seigneurs DE VIVEROS & DE BEAUVOIR.

VI. Christophe d'Alègre, troisième fils d'Yves, IIe du nom, Baron d'Alègre, Seigneur de Viveros, épousa Madeleine Loup, fille d'Alain Loup, Seigneur de Beauvoir & de Pierrebrune, & de Paule Dupui, dont il

eut Gaspard, qui fuit.

VII. GASPARD D'ALÈGRE, Seigneur de Viveros, Beauvoir, Bassie, Saint-Marcel, Saint-Désiré, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1559, épousa Charlotte de Beaucaire, Dame de Puy-Gaillon-de-la-Creste, de Saint-Désiré & de Chaumédies, fille de Jean de Beaucaire, Chevalier de l'Ordre du Roi, premier Mastre-d'Hôtel de la Reine, & de Guyonne du Breuil, Dame d'Atours de la Reine, dont il eut:

1. François, qui suit;

2. Marie, allice à Claude de la Fayette, Sei-

gneur de Hautefeuille;

 GABRIELLE, mariée à Charles Caponi, Seigneur d'Amblérieux, Chevalier de l'Ordre du Roi;

 Guyotine, qui épousa Jean de Chauvignyde-Blot, Seigneur de Vivier;  Louise, mariée à Louis de Rollat, Seigneur de Thoury;

6. Et Marguerite, alliée 10 à Isaac de Beaucaire, Scigneur de Liesse; 20 à Gilbert de

Rollat, Seigneur de Brughat.

VIII. François d'Alègre, Seigneur de Viveros, de Beaucaire, &c., épousa, par contrat du 27 Août 1610, Madeleine d'Alègre sa parente, fille de Christophe, Seigneur de Saint-Just, & d'Antoinette du Prat, dont il eut:

1. GASPARD, qui suit;

 Et CLAUDE, mariée 10 à Gilbert de Beaufort, Vicomte de la Mothe-Canillac; 20 à Jacques le Groing, Vicomte de Montmartin, neveu du Maréchal d'Effiat.

IX. GASPARD D'ALÈGRE, IIe du nom, Seigneur de Beauvoir, &c., Gentilhomme de la Chambre du Roi, épousa 1º Madeleine de Tournon, fille de Just-Louis, Sire de Tournon, & de Madeleine de la Rochefoucaud, dont il n'eut point d'ensans; 2º par contrat du 6 Mars 1628, Marie d'Estaing, fille de Jean, Vicomte d'Estaing, & de Catherine de la Rochefoucaud, dont il eut:

1. CLAUDE, qui suit;

2. Et Marie, alliée à Philippe de Montboiffier-Canillac, Comte de Dienne.

X. CLAUDE D'ALÈGRE, Marquis de Beauvoir, Comte de la Creste, &c., Grand-Sénéchal d'Auvergne, Gouverneur de la Ville & Château de Montaigu-les-Combrailles, épousa, par contrat du 30 Août 1654, Marie Ligondez, fille de Jean, Comte de Rochesort près Riom, & de N.... Rouvignac, dont il eut:

1. JEAN, qui suit;

 & 3. N...., fils; & N..., mariée en 1690, à Timoléon Damorefan, Seigneur de Précigni, Conseiller au Parlement.

XI. Jean d'Alègre, Marquis de Beauvoir, Comte de la Cresse, &c., mort le 31 Janvier 1692, avoit épousé en Juillet 1680, Marie-Madeleine-Françoise Dustresnoi, fille d'Hélie Dustresnoi, premier Commis des Marquis de Louvois & de Barbésieux, Ministres & Secrétaires d'Etat, dont il a eu: Claude-Catherine d'Alègre, mariée le 23 Décembre 1710, avec Henri de Boulainvilliers, Comte de Saint-Saire, Sire de Léon, Seigneur de Beaubourg-la-Ville & de Nesle, veus de Marie-Anne Hurault-des-Marais. Il est connu par le grand nombre de ses ouvrages.

294

Il mourut le 23 Janvier 1722, & sa semme le 1er Septembre 1723, âgée de 42 ans.

Cette Noblesse subsiste dans Joseph, Comte d'Alègre, né en 1702, Exempt des Gardesdu-Corps, marié le 15 Février 1737, à Madeleine-Geneviève, fille de Louis-Henri, Marquis de Sainte-Hermine, & de Marie-Marguerite Morel-de-Putange, dont:

YVES-CHARLES-GODEFROI, né le 17 Novem-

bre 1741.

Les armes: de gucules, à la tour carrée d'argent, accossée de six sleurs-de-lys d'or en flanc, posées trois de chaque côté en pal.

ALEMAGNE, en Provence: de gucules, au Château d'or.

ALEMAN, en Languedoc: écartelé, aux 1 & 4, d'or, à trois fasces de gueules; aux 2 & 3, d'azur au vol d'or, à la bordure componée d'or & de gueules.

ALEMAN, en Dauphiné: de gueules, semée de fleurs-de-lys d'or, à la bande d'argent, brochante fur le tout.

ALEMAN-MOLPRÉ: de gueules, à trois aigles d'or, posées 2 & 1.

ALEN DE SAINT-WOLSTONS, ancienne Noblesse du Comté de Kildare en 1rlande.

Elle descend, en ligne direste, du Chevalier Jean Alen, Baronet, qui accompagna Guillaume le Conquérant, dans son expédition d'Angleterre, & remonte, par fa Généalogie, au très-Noble Charles Junior, fils de CHARLES Senior, Duc de Normandie, ainsi qu'il est configné dans les annales d'Angleterre, & qu'il est attesté par le Chevalier Thomas Hawely, premier Héraut d'armes de ce Royaume, la huitième année du règne du Roi Henri VIII. Cette Généalogie a été dressée, sur les titres, par Guillaume Hawkins, Chevalier, Roi d'armes d'Irlande, & a été certifiée par Milord Townskend, Gouverneur-Général du Roi en Irlande, le 15 Novembre 1770; par Milord Rocheford, principal Secrétaire au Département du Sud, le 15 Mai 1771, & par le Comte de Guines, alors Ambassadeur de France en Angleterre, le 21 Juillet de ladite année. La traduction françoise qui nous en a été sournie en 1773 a été certifiée conforme à l'original anglais, par M. Tibiffen-du-By, Interpréte du Roi, le 11 Avril 1773.

Guillaume le Conquérant, en récompense des fervices du Chevalier Jean Alen, particulièrement à la fameuse bataille de Hastings, dans le Comté de Sussex, où le Roi Arrold fut tué, lui donna des possessions considérables dans les Comtés de Norfolk, Cornwal & Westmorland. De ce Jean Alen descend, au XXIIIe degré (lefquels degrés font prouvés & spécifiés en détail dans l'original anglais, qu'il est inutile de rapporter ici):

Patrice Alen de Saint-Wolstons, Chevalier, qui leva à fes frais un corps de troupes pour le service du Roi Jacques II. Il servit en qualité de Major-Général de son armée en Irlande, se trouva particulièrement au siège de la ville de Limerick, qui obtint une capitulation tellement honorable, qu'il lui fut accordé de conserver une partie de ses Terres, malgré son attachement à son Princelégitime & à la Religion de ses pères. Il mourut le 12 Octobre 1724, & avoit été marié deux fois. De sa première semme, il eut 21 enfans. De la seconde, nommée Marie, fille du Chevalier Jacques Don'dal-d'Alhlommy, dans le Comté de Meat, il a eu également 21 ensans, & a laissé entr'autres:

Antoine, qui fuit;

Et Luc, rapporté après son aîné.

Antoine Alen, Chevalier, a épouté le 20 Octobre 1734 Marie, fille du Chevalier Patrice-Walle de Pollardstown, dans le Comté de Carlow, dont : Ulick Walle Alen, Chevalier, qui jouit, comme aîné, des Terres de la branche cadette, fuivant la coutume du

pays. Il n'est pas encore marié.

Luc Alen de Saint-Wolstons, Chevalier, frère puiné d'Antoine, est passé au service de France en 1735, a été Lieutenant au Régiment de Dillon qu'il a quitté après la bataille de Fontenoy, pour passer dans celui de Lally, en qualité de Capitaine-Aide-Major, a été fait Chevalier de Saint-Louis en 1756, Major dudit Régiment de Lally, & Aide-Major-Général de l'armée de l'Inde en 1757. Chargé d'enlever le sort de Sacramalours près d'Arcate, il le fit escalader, & y pénétra le premier avec un Capitaine du Régiment de Lorraine & 20 hommes. Après la première bataille de Vanderrachy, gagnée par les troupes du Roi en 1759, il sut chargé du Commandement de l'armée sous cette place.

Pendant le blocus de Pondichéry, en 1760, il se trouva détaché avec 400 blancs dont 150

de Cavalerie & six pièces de campagne, & employé en qualité de Commandant en chef dans l'Inde, avec carte blanche. Il retarda d'autant plus la reddition de la capitale, qu'après s'être emparé du fort de Thiagare, qui depuis coûta aux Anglois un siège de trois mois, il passa les Gattes pour joindre le camp de Marattes, & les mener au secours de Pondichéry, comme il avoit été convenu; mais les Marattes, ayant changé d'avis, il marcha au camp d'Heyderfaeb, dans le Mayffour, qui dût à la Cavalerie blanche, à la tête de laquelle Luc Alen combattoit pour mettre ce Général Indien en état de secourir Pondichéry, le fuccès d'une bataille qui devint l'époque de sa puissance. Luc Alen y sut blessé; Pondichéry s'étant rendu, il retourna en France, ayant eu l'avantage d'être resté avec la Cavalerie blanche, les derniers François en armes, & les seuls de l'expédition qui ne surent point saits prisonniers de guerre.

Il a épousé, le 5 Ostobre 1762, Demoiselle Marie-Charlotte-Adélaïde de Béhague, fille puinée de seu Pierre de Béhague & de Marie-Anne-Eléonore de Genthon, & sœur de Jean-Pierre-Antoine de Béhague, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des armées du Roi depuis 1768, qui a commandé en Amérique & à Brest. (Voyez BÉHAGUE.) De ce ma-

riage font issus:

 Luc-Patrice-Jean, Chevalier, né le 26 Août 1775;

2. ELÉONORE-ANTOINETTE, née le 19 Juin 1765:

3. Luce-Julie, née le 13 Décembre 1766;

Aimée-Polieucte, née le 14 Mars 1768;
 Charlotte-Adélaïde, née le 8 Mai 1769;
 Isabelle-Jeanne, née le 5 Septembre 1771.

Les armes: d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois befans de même, 2 & 1, chargés chacun d'un chien courant d'argent; au chef d'azur, chargé d'un lion d'argent, herminé, accossé de deux croissans renversés, aussi d'argent, herminés. Cimier: un casque fermé, d'argent & d'azur, surmonté d'un léopard partie d'or & de gueules, tenant dans ses pattes un giroslet, épanoui d'argent & de gueules. Devise: Fortis & Fidelis.

ALENC. C'est une Terre qui sut acquise par Jacques de Renaud, qui testa en 1469, & la laissa à son sils Nicolas IV, ayeul de César de Renaud, Chevalier, en saveur du-

quel elle sut érigée en Marquisat par Lettres du mois de Mars 1691, enregistrées à Aix. Il est père de *Philippe-Emmanuel de Renaud*.

ALENCASTRO. Voyez ABRANTES.

\* ALENÇON. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Duché d'Alençon, étoit autresois posfédé par les Seigneurs de Bellême, qui se qualisièrent dans la suite Comtes du Perche, & ensin Comtes d'Alençon, lorsqu'ils eurent établi leur demeure au Château d'Alençon, situé sur la rivière de Sarte.

SAINT LOUIS, au mois de Mars 1268, donna à PIERRE de France, son cinquième fils, les Seigneuries de Mortaigne & de Bellême, & tout ce qu'il possédoit dans le Comté d'Alençon & du Perche, pour en jouir en apanage & en Pairie, à la charge de réversion à la Couronne, au désaut d'hoirs mâles, ce qui arriva

par fa mort le 6 Avril 1283.

CHARLES de France, fils puîné de PHILIPPE le Hardi, fut Comte de Valois & D'Alencon. CHARLES DE VALOIS, IIe du nom, fon fecond fils, eut en partage, le 3 Avril 1326, les Comtés du Perche & d'Alençon. Le Vicomté de Domfront fut uni au Conté d'Alençon le 13 Septembre 1367 en faveur de PIERRE, Comte d'Alençon, fils de CHARLES, Comte d'Alençon, petit-fils de CHARLES DE VALOIS, fils du Roi PHILIPPE le Hardi.

Le Comté d'Alençon fut érigé en Duché-Pairie, le 1er Janvier 1414, en faveur de JEAN II, petit-fils de CHARLES II. Il fut tué à la bataille d'Azincourt le 25 Octobre 1415. Il laissa JEAN III, son successeur, qui mourut en prison à Paris en 1476, âgé de 67 ans. René, Duc d'Alençon, son fils, mourut fans possérité; & MARGUERITE D'ORLÉANS, sa veuve, eut la jouissance de ce Duché. Après sa mort il sutréuni à la Couronne.

HENRI II en accorda la jouissance, le 10 Décembre 1559, à CATHERINE DE MÉDICIS. FRANÇOIS de France, fils puiné du Roi Henri II, reçut, le 8 Février 1566, du Roi CHARLES IX, son frère, & du consentement de leur mère, le Duché d'Alençon en apanage.

Il échut à Gaston de France, Duc d'Or-LÉANS, frère de Louis XIII. Sa fille ELISA-BETH D'ORLÉANS, femme de Louis-Joseph, Duc de Guise, en jouit insqu'à sa mort, arrivée en 1696. Ce Duché devint partie de l'apanage de Charles de France, Duc de Berry, au mois de Juin 1710, & sut de nouveau réuni à la Couronne par sa mort, sans ensans, arrivée le 4 Mai 1714.

ALENÇON ancien portoit: d'argent, à trois

chevrons de gueules.

Alençon de France portoit: semé de France, à la bordure de gueules, chargée de huit besans d'argent, puis d'azur à trois sleurs-de-lys d'or, à la même bordure.

ALENÇON, famille de Lorraine. Jean-Baptiste d'Alençon, Baron de Beauffremont, Blevaincourt, Villotte-devant-Loupi, &c., Mousquetaire du Roi, sut créé Comte par Lettres-Patentes de François III, Duc de Lorraine, datées du 17 Novembre 1731, enregistrées à la Chambre des Comptes de Barle-Duc le 3 Décembre suivant, & accordées, felon leur teneur, en saveur des services rendus par lui & les siens, successivement depuis Louis d'Alençon son ayeul au cinquième degré, tué à la bataille de Balgneville le 2 Juillet 1431, y commandant une Compagnie d'hommes d'armes au service de Renéd'Anjou, Duc de Lorraine, avec lequel il étoit venu de Provence.

JEAN-BAPTISTE époufa, le 17 Janvier 1719, Catherine-Vidoire de Royers, dont il a eu deux fils:

1. Mathias, Comte d'Alençon, ci-devant Baron de Beauffremont, Seigneur de la Croixfur-Meufe, né le 24 Février 1724, a été fait Capitaine au Régiment des Gardes de Lorraine, & a époufé, le 5 Février 1753, Françoife de Groffolles, fille de François-Charles de Groffolles, Seigneur de Saulx-Drapt; & de Marie-Françoife de Pruet de Mairas;

2. CHARLES-MATHIAS, Comte d'Alençon, Capitaine de Cavalerie, né le 24 Février 1727, a époufé, le 27 Avril 1747, Françoife-Thérèfe-Eléonore de Nettancourt, fœur de M. de Vaubecourt, Colonel aux Grenadiers de France, de laquelle il a eu un fils & deux filles.

Les armes de cette Maison sont : d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois

aiglettes de sable.

ALENÇON, Sieur de Survie, de Serrant & de Sacy, en Normandie, Généralité d'Allençon, famille maintenue dans sa noblesse le 6 Avril 1666.

CHARLES D'ALENÇON, Sieur de Survie & de Serrant, eut pour fille Catherine d'Alençon, mariée à Pierre de Sarcilly, Sieur d'Ermes, vers 1640.

C'est tout ce que nous sçavons sur cette samille, qui porte: d'argent, au chevron de gucules, accompagné de trois aigles de sable, deux en chef, & un en pointe.

ALENÇON, en Normandie, porte: de France, à la bordure de gueules, chargée de huit besans d'argent.

ALENDUY, en Champagne: d'azur, à trois pots d'argent, 2 & 1.

ALEPY, de la ville de Salins en Franche-Comté: famille qui a pour tige Guillaume Alepy, lequel obtint des Lettres de noblesse de Philippe II, roi d'Espagne, datées de Saint-Laurent-le-Royal le 22 Mai 1592. Il mourut l'année suivante, laissant de Jeanne d'Alonval, sa semme:

1. JEAN, qui fuit;

2. Louise, semme de Gaspard Coquelin de Salins;

3. Et ETIENNETTE, alliée à Guyenet Girardot.
JEAN ALEPY Épousa, le 28 Novembre 1574,
Philiberte de Vaux, fille de Gaspard de Vaux,
Ecuyer, Seigneur de Marnoz, & de Glaudine
de Gilley. On voit par son testament, publié
au Bailliage de Salins le 23 Août 1507, qu'il
eut pour fils:

1. GASPARD, qui fuit;

2. Et Philippe, Lieutenant-Colonel dans le Régiment du Bailliage d'Aval.

GASPARD ALEPY s'allia, par contrat passé au Château de Marnoz le 20 Octobre 1613, avec Hippolyte de Pontalier, fille de Philibert de Pontalier, Seigneur de la Mothe-de-Veillant. François de Vaux, Seigneur de Marnoz & Chasoy, son oncle, lui fit une donation de tous ses biens en saveur de ce mariage, à condition qu'il prendroit son nom & ses armes, & qu'illestransmettroit à ses descendans. Gaspard Alepy sut convoqué l'an 1625 aux Etats du Comté de Bourgogne. Son testament, publié au Bailliage de Salins le 26 Septembre 1635, lui donne pour fils:

1. Joachim, qui suit;

2. ELÉONOR, qui a fait la branche rapportée ci-après;

3. Et Pierre, Chanoine de Saint-Anatole.

JOACHIM DE VAUX, dit ALEPY, Ecuyer, Seigneur de Marnoz, Bran, &c., épousa, par contrat du 12 Juin 1646, Jeanne de Buade, fille de Henri de Buade, Chevalier, Maître-d'Hôtel du Roi, Lieutenant de sa Vénerie, & d'Eustachie de Courcelles; elle étoit petite-

nièce d'Antoine de Buade, Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit. De cette alliance sortirent:

1. Joseph, quì fuit;

 Et Jeanne-Françoise, mariée, par contrat du 17 Mai 1672. à Noble Jean-Baptifle Richard, Seigneur de Villersvaudey.

JOSEPH DE VAUX, dit d'ALEPY, Ecuyer, Seigneur de Marnoz, Bran, &c., s'allia le 10 Juin 1676 avec Anne-Défirée Pourtier, fille de Charles de Pourtier, & de Didière Mouret, de laquelle il eut:

1. Jean Baptiste de Vaux, dit d'Alepy, mort fans postérité de son mariage avec Marie-Armande-Joséphine de Vallin;

2. & 3. Alexis & Charles, Chanoines de

Saint-Anatole de Salins;

 Et Madeleine-Gabrielle, mariée, par contrat du 31 Janvier 1713, à Charles-François Pillot, Ecuyer, Seigneur de Chenecey.

## **BRANCHE**

des Seigneurs du Paroy & de Mont-

ELÉONOR DE VAUX, dit d'ALEPY, Ecuyer, fecond fils de GASPARD, contracta alliance le 13 Septembre 1643 avec Marguerite de Vers, fillede Pierre Merceret, dit de Vers, Ecuyer, Seigneur de Montmarlon, & de Catherine Fauche. Il sut convoqué en 1656 & 1666 aux Etats du Comté de Bourgogne, & laissa pour fils:

1. Joachim, Seigneur de Saint-Anatole;

2. Et Pierre-Hippolyte, qui fuit.

PIERRE-HIPPOLYTE DE VAUX, dit d'ALEPY, Ecuyer, Seigneur de Paroy & de Montmarlon, épousa, par contrat du 11 Mai 1688, Annc-Nicole-Françoise de Saint-Mauris, fille de Claude-Antoine de Saint-Mauris, Seigneur de Faletans & Malange, & d'Antoinette-Philippe Jaquinot-de-Goux. De ce mariage sortirent:

 Ferdinand-Eléonor, Seigneur de Paroy & de Montmarlon, mort sans alliance en 1731;

2. Jeanne-Bernardine, mariée, par contrat du 20 Août 1714, à Conflant de Marenches, Ecuyer, Seigneur de Chassey;

3. Et Jeanne, épouse de François-Emmanuel Colin.

Les armes: d'argent, au pin de finople, chargé de fruits de pourpre; écartelé, 2 & 3, des armes de Vaux, qui font: d'azur, à trois bonnets d'Albanois d'or.

ALES-DE-CORBET, en Touraine. On lit dans Moréri, édition de 1759, que cetté Maison, aussi recommandable par son ancienneté que par ses alliances, passe pour être iffue de celle de même nom en Irlande, dont de sçavans auteurs remontent la filiation dans les fiècles les plus reculés. Ils lui donnent une origine commune avec les O-Brien, les O-Neille, les O-Carolles, les Mac, les Géogéghan, les O-Donnel, les Maccarty-More, &c... La tradition de la Maison d'Alès en France est même consorme en ce point avec celles des d'Alès, O-d'Alès ou O-d'Ali d'Irlande. Les auteurs généalogiques de Touraine & de Picardie rendent témoignage à cette tradition, qui a été examinée & adoptée, il y a plus d'un siècle, par les Commissaires de l'Ordre de Malte, pour les preuves d'Octave de Brifay-Dénonville, dont la mère étoit d'Alès-de-Corbet. Les Irlandois ajoutent que deux cadets de cette Maison, étant passés en France, il y a plusieurs siècles, y ont formé deux branches différentes, l'une dans le cœur du Royaume, l'autre dans les Provinces de Flandres. Il est certain que le nom d'Alès y est fort ancien, furtouten Touraincoù est la Terre de Corbet, qui a donné le nom distinctif à la branche qui y subsiste, & dont nous allons parler.

#### BRANCHE

# des Barons de Saint-Christophe & de Chateaux.

I. Hugues d'Alès, le premier qui soit connu, signa en 978 une charte de la Comtesse Luitgarde-de-Vermandois, veuve de Thibaut le Tricheur, Comte de Champagne, pour une donation à l'Abbaye de Saint-Père de Chartres, dans les archives de laquelle cette charte est en original. On croit qu'il étoit Seigneur d'Ièvre-le-Châtel, & frère du fameux Arnoul, Evêque d'Orléans. Si son origine étoit Irlandoise, son père avoit pu passer en France avec Tertullus, Comte d'Anjou; il y a même lieu de croire qu'il y avoit entr'eux beaucoup d'affinité, puisqu'on va voir les descendans de Hugues les parmi les plus grands Seigneurs d'Anjou & de Touraine, dès que ceux de Tertullus possédèrent ces Provinces, L'Histoire nous apprend que vers ce tems-là

il y avoit une grande correspondance entre le Royaume de France & d'Irlande, & que Charles le Chauve attiroit le plus qu'il pouvoit de la bonne Noblesse de ce pays-là, & se

l'attachoit par de grands fiels.

II. Hugues II, Baron de Saint-Christophe en Touraine, sut, selon les anciennes chroniques, un des principaux savoris de Foulques III, dit Nerra, Comte d'Anjou. Il l'accompagnoit dans toutes ses guerres, & le recevoit dans son château lorsqu'il traversoit la Touraine pour aller d'Angersà Amboise. Outre Hugues, qui suit, on trouve Jean d'Alès, du Diocèse de Tours, qui passa un acte avec Guillot Daen en 1061; Lanfroy d'Alès, qui, conjointement avec Ascelin, son neveu, passa un acte avec les Religieux de Chalmousei en 1090; & Walterius ou Gaultier d'Alès, nommé, dans un acte de 1069, srère de Hugues, mari de Richilde.

111. De Hugues III, Baron de Saint-Chriftophe, on a différentes chartes confervées dans plufieurs Abbayes, telles que Saint-Florent de Saumur, la Trinité de Vendôme, &c. II épousa Richilde, sille de Geoffroi, Doyen laïe de Saint-Martin de Tours, & Baron de Châteaux, du ches de laquelle il eut cette Baro-

nie. Ses ensans sont entr'autres:

1. JEAN, qui fuit;

2. Hugues d'Alès, que Carreau dit s'être trouvé en 1115 avec Jean, fon frère aîné, à la bataille de Scès. Il époufa, vers 1120, Mathilde, veuve de Païen du Bois, dans le Pays Chartrain;

 Geoffroi d'Alés, nommé dans une charte de Saint-Florent de Saumur de 1122, avec Jean, fon frère aîné, & André, fon neveu;

4. Et Adélaïde d'Alès, mariée vers 1100 à Guy Trouffeau ou de Troffelle, Seigneur de Montlhéry, & qui donna fon nom à la ville de la Ferté-Alès, près d'Etampes, qui s'appeloit auparavant Feritas-Balduini.

IV. Jean I<sup>et</sup>, Baron de Saint-Christophe & de Châteaux, accompagna Foulques V, dit le jeune, Comte d'Anjou, à la bataille de Scès l'an 1115, avec Hugues, son srère, & servit utilement le Seigneur d'Amboise dans la guerre qu'il eut avec Geoffroi de Preuilly, Comte de Vendôme. Il fit aussi plusieurs donations dont on a les chartes, & eut de N... de Semblançay, fille de Robert II, Baron de Semblançay, entr'autres ensans:

V. Hugues, IVe du nom, qui, selon l'historien Carreau, sut un des plus considérables

Barons du Royaume. Il passa en Angleterre avec les troupes que Louis le jeune, Roi de France, envoyoit au secours des Rebelles d'Angleterre contre le Roi; mais l'Armée, conduite par Robert, Comte de Leicester, sut désaite l'an 1173; & Hugues d'Alès, sait prifonnier avec Robert & plusieurs autres Seigneurs, qui surent menés au Château de Falaise, & depuis délivrés moyennant une légère rançon, se croisa pour la Terre-Sainte, & épousa ensuite Guiburge de Sourches, dont il eut entr'autres ensans:

VI. André, Ier du nom, Baron de Saint-Christophe & de Châteaux: il épousa Elisabeth d'Amboise, fille de Sulpice II & d'Agnès de Donzi, de la Maison de Nevers & de Bourgogne. Elle mourut d'une phthise, & su tenterrée à l'Abbaye de Pont-Levoy, près Blois, laissant plusieurs ensans, entr'au-

1. Hugues, qui fuit;

2. Et Jean, auteur de la branche d'Alès-de-Corbet en Touraine, rapportée ci-après.

VII. Hugues, Ve du nom, Baron de Saint-Christophe & de Châteaux, succéda, dit Carreau, à son père en tous ses Etats, & eut pour fils:

VIII. JEAN II, Baron de Saint-Christophe & de Châteaux, nommé entre les principaux Seigneurs du Royaume qui portoient bannières sous le règne de Philippe Auguste en 1214. Il sit plusieurs dons à l'Abbaye de la Clarté, où il est enterré, & où l'on voit encore son mausolée, dont Carreau & le Chevalier l'Hermite ont donné la description. On lui donne pour fils, Hugues, qui suit.

IX. Hugues, VIº du nom, Baron de Saint-Christophe & de Châteaux, sit aussi des dons à l'Abbaye de la Clarté. Il épousa Aalire, & en eut quatre silles, dont plusieurs surent mariées, entr'autres Marguerite, qui suit. Il se croisa, & sut enterré comme son père à l'Abbaye dela Clarté, où l'on voit encore son mausolée. Il y a lieu de présumer que Hugues VI a été le dernier mâle de cette branche.

X. MARGUERITE D'ALÈS, l'aînée des quatre filles de Hugues VI, épousa Rotrou de Montfort, IIº du nom, Seigneur de Semblançay, fils de Rotrou I, & de N... de Perrenay, Dame de Semblançay, d'où Jeanne de Montfort, mariée à Guillaume l'Archevêque, Sire de Parthenay, Maison issue de celle de Lusignan, & sondue dans celles de Melun-Tan-

carville, de Longueville, d'Harcourt de Lorraine, & la dernière branche dans celle de Rohan, à qui elle a apporté la Principauté de Soubise. Pour un plus long détail sur cette branche, consultez Moréri, édition de 1759, tom. I, pag. 327 & 328.

# BRANCHE

des Seigneurs D'ALES-DE-CORBET en Touraine.

L'auteur du Livre que nous venons de citer dit que la filiation de quelques-uns des premiers de cette branche n'étant pas prouvée à la rigueur, on y a fuppléé en rangeant tous ceux dont on a pu avoir connoissance, suivant l'ordre qui a paru le plus vraisemblable. Les preuves qu'on donne de l'existence de tous ceux qu'on va nommer, pourront toujours servir de guide à ceux qui voudroient faire de nouvelles recherches sur cette ancienne Maison, sans que l'ordre dans lequel on a cru devoir les placer puisse nuire aux nouvelles découvertes qu'on pourra faire par la suite.

VII. JEAN D'ALES, Ier du nom de sa branche, dont on a parlé à l'article d'André, & qu'on présume frère de Hugues V, quoique bien des raisons puissent le saire croire son père, cut pour ensans Pierre, qui suit, & Hu-

GUES.

VIII. PIERRE, Ier du nom, est nommé dans une charte de l'Abbaye de la Clarté de 1225, avec Jean d'Alès, son père, & Hugues, son srère; on lui donne pour fils, Jean, qui suit, & Girard d'Alès, mis au nombre des Vassaux de l'Eglise de Chartres en 1229.

IX. Jean, Ile du nom, Ecuyer, est cité avec les autres Nobles du Royaume, au ban convoqué à Tours en 1272, dit la Roque,

pag. 65.

X. BAUDOUIN, Ecuyer, vivoit en 1292, suivant le compte de Pierre de Hangest, Bailli d'Amiens, & un Extrait du Cabinet de M. de Clérambaut.

XI. PIERRE II, du Bailliage d'Orléans, donna quittance à Amiens le 18 Septembre 1338, de partie de fes gages, & de ceux d'un Ecuyer de sa Compagnie. Cabinet de M. de Clérambaut.

XII. Jean III, Ecuyer, étoit en 1349 & 1350 Gendarme de la Compagnie de Jean de Fricamps, Capitaine d'Angoulême. Outre Charles, qui suit, on trouve encore Jean,

qui servoit, aussi bien que Charles, en Guyenne, dans la même Compagnie que lui; & Colin, l'un des treize Archers de la Compagnie de Jean de Saint-Ron en 1380, & Ecuyer de la Compagnie de Messire Guillaume Aux-Epaules en 1385. On présume que c'est le même, quoique son nom soit orthographié de trois saçons dissérentes, sçavoir: Alès, Aalès & Allès.

XIII. CHARLES I'r, dont on vient de parler, & Jean, fon frère, Ecuyer, fervoient en Guyenne dans la Compagnie de Messire Renaud de Pont, Seigneur de Montfort, en 1350

& 1353.

XIV. JEAN, IVº du nom, Gendarme sous Valleran de Luxembourg, Comte de Ligny & de Saint-Paul, Commandant pour le Roi dans le pays de Gênes en 1386. On voit encore JEAN, Ecuyer de la Compagnie de Thomas Fortin, qui parut à une montre à Paris en 1415. & étoit, le 1er Juillet 1416, Ecuyer de la Compagnie d'Olivier Païen.

XV. Jean, Ve du nom, l'un des treize Ecuyers de la Montre de François Lescarabis en 1420. C'est celui par lequel le Chevalier l'Hermite-Souliers, qui n'a pas connu les degrés intermédiaires qu'on vient d'énoncer, commence la généalogie de la Maison d'Alès, quoiqu'il la reconnoisse pour être issue des

Seigneurs de Saint-Christophe.

Ce Jean d'Alès, Ecuyer & Homme d'armes en 1452, suivant un titre du 6 Juin, étoit vieux alors, & marié avec Antoinette du Mesnil, fille de Georges, & de Catherine de Préaux. Il en eut Louis, qui suit.

XVI. Louis, Ier du nom. L'Hermite-Souliers passe tout de suite de Jean à Charles, qu'il suppose son fils, & le même ordre a été suivi dans plusieurs preuves pour l'Ordre de Malte & pour Saint-Cyr, &c. Cependant tous les titres produits dans ces occasions, prouvent bien la parenté de Jean avec Charles; mais aucun n'établit cette filiation immédiate: la raison est qu'on fautoit un degré; c'est celui de Louis Ier, Ecuyer, fils de Jean & d'Antoinette du Messnil, lequel épousa, le 13 Avril 1447, Madeleine de Préaux, fille de Bertrand, Seigneur de Préaux, & de Marie d'Harcourt.

XVII. CHARLES II, Ecuyer, Seigneur de Corbet, l'un des cent Archers de la Compagnie de cinquante lances des Ordonnances du Roi, sous Raimond de Cadillac en 1491,

épousa, le 16 Août 1492, Madeleine de Saix, fille d'Etienne, Seigneur de Durestal, & de N.... d'Azai, Maison illustre dont Guichenon a dressé la Généalogie. Les ensans de Charles sont:

1. François, qui fuit;

 ISABEAU, femme de N. H. Fr. de Bifac, Ecuyer, Seigneur de la Girouardière, le 29 Août 1525;

3. Marie, femme de Jean de Choify, Seigneur de Montubois, le 13 Juillet 1534;

 Jeanne, femme de Gabriel de l'Homme, dit de l'Isle, Ecuyer, Seigneur de la Flovières, le 17 Mars 1536;

 Isabeau, femme d'Antoine de Mèdes, Ecuyer, Seigneur de Gresves, le 3 Novembre

1538;

 Et Renée, femme de N. H. Messire Jean de Lyon, Chevalier, Seigneur de Lussac en Périgord, le 14 Novembre 1547.

XVIII. François, Ier du nom, Chevalier, Seigneur de Corbet, l'un des cent Gentilshommes de la Maison du Roi, par titres des 15 Mars 1548 & 26 Février 1551, dans l'un desquels le Roi dit qu'il l'a choisi à cause de sa noblesse, épousa Demoiselle Françoise de la Roque, fille de Gabriel, Seigneur du Rogier, & de Dame Françoise d'Allemagne. Ses ensans surent:

1. René, qui fuit;

2. Et Hubert, Homme d'armes de la Compagnie du Comte du Bouchage, marié le 15 Mars 1583 à Renée de Bolac, fille de Charles, & de Françoife de Gerfolles, dont MARGUERITE D'ALÈS, mariée le 2 Juin 1014 à Messire Edme d'Aubusson, Chevalier, Seigneur de Buré.

XIX. René, I<sup>et</sup> du nom, Chevalier, Seigneur de Corbet, d'abord Lieutenant de la Compagnie de 50 Hommes d'armes du Seigneur d'Armentières, puis Capitaine de 100 Hommes d'armes, armés & montés à la légère, ainsi que le porte la commission de HENRI-LE-GRAND, du 30 Septembre 1590. Ce grand homme, (comme l'appelle le Chevalier l'Hermite) en combattant contre la Ligue, fut tué à la tête de fa Compagnie, & d'un corps d'armée que lui avoit confié le Maréchal de Cossé. Il fut enterré à Béziers. Il fut marié deux fois: 1º par contrat du 3 Juillet 1582, avec Gabrielle Couaigne, fille de René, Seigneur de Marteau & de la Roche-Couaigne, & de Marguerite de Sully; & 2º avec Gabrielle de Château-

Châlons, issue, selon l'Hermite, des Princes Ducs de Bourgogne & Comtes de Châlons. Il eut de la première, entr'autres:

1. René, qui fuit;

2. Et François, qui a formé la branche qui fubliste en Picardie, rapportée ci-après.

XX. René, II<sup>e</sup> du nom, Chevalier, Seigneur de Corbet, Capitaine de cent Chevaux-Légers après le décès de son père, sut aussi Capitaine & Gouverneur du Château de Chambord, Ecuyer de la Petite-Ecurie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gouverneur de la Ville & Château de Châteaudun, & du Dunois.llépousa 1º Marguerite Musset, & 2º le 13 Octobre 1602, Louise Hatte, fille d'Euverte, Seigneur du Noisement (maintenant Corbet en Dunois) Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & de Demoiselle Marie de Mareau, belle-sœur de Horace de Saint-Séverin, fils de Bernardin, Duc de Somme, & dont la mère Anne Testu a été grand'tante du seu Maréchal de Balincourt. Les enfans de René II, font:

1. Pierre, qui fuit;

2. Euverte, Chevalier, Capitaine au Régiment de Champagne, tué dans une attaque

près de Sainte-Marie-Querque;

3. Joachim. Marechal des Camps & Armées du Roi, chargé par le Maréchal de Marfin, du fiège de Tortoze, le jour même que la ville fut prife, fut emporté avec 400 hommes par un magafin à poudre, auquel le feu prit, il avoit alors à peine 30 ans. Il avoit été Page du Roi en 1636, Capitaine au Régiment de Bellefonds en 1637, gratifié enfuite d'une penfion de 3000 liv. & fait Maréchal-de-Bataille, &c.;

4. Louise, mariée à Pierre de Brifay, Chevalier, Seigneur de Dénonville, d'où M. de Brifay d'aujourd'hui & beaucoup de filles mariées dans les Maifons de Rogres-de-Champignelles, de Picot-de-Dampierre, de Guion-de-Diziers, de Languedoue-de-la Villeneuve, de la Barre-d'Auvillars, de

Courtin-d'Úffy, &.;

5. Et Geneviève, mariée à Pierre des Bans, Seigneur de Mareuill, Maréchal des Camps & Armées du Roi, premier Lieutenant de Messieurs les Maréchaux de France dans le Blaisois, dont François-Marie des Bansde-Mareuill, mort en 1721, Bailli de la Morée & grand Trésorier de l'Ordre de Malte.

XXI. Pierre, IIIº du nom, Chevalier, Sei-

gneur de Corbet en Dunois, (l'autre Terre de Corbet en Touraine ayant passé, par mariage, dans la Maison de Mareuill) Gentilhomme ordinaire de la Chambre, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & son Maître-d'Hôtel ordinaire, épousa le 25 Avril 1636 Demoiselle Marie Musset, fille de François, Chevalier, Seigneur de Pré, issu par sa mère de la Maison de Salviati, & de Marie Arnauld-Pomponne, belle-sœur du sameux Marquis de Feuquières. Marie de Musset su une des Dames d'honneur de la Reine-Mère, Anne d'Autriche, par Brevet du 10 Avril 1654. Leurs enfans surent:

1. JACQUES, qui fuit;

2. ALEXANDRE, dit le Chevalier de Corbet, qui fervit trente-trois ans dans le Régiment Royal, où il fit des actions d'une valeur éclatante, auxquelles M. le Maréchal d'Alègre rendit des témoignages honorables, & fut enfuite placé Major du Vieux-Brifack. Ilépoufa, le 11 Octobre 1708, Marie-Charlotte de Ruefl, fille de Frédéric-Guillaume, & de Marie-Urfule de Wapnerin, & mourut à Colmar en 1722;

 Et Marie, qui épousa, le 26 Juillet 1666, Michel de Percy-Northumberland, Chevalier, Seigneur de Loché en Touraine,

dont:

1. N... DE PERCY, Chevalier de Malte en 1703, mort en 1744, Commandeur de Castelnaudary en Languedoc & d'Aartins, près Vendôme;

2. Et N... DE PERCY, d'abord Chanoine de la Cathédrale de Chartres, & enfuite

de celle d'Agde.

XXII. JACQUES, Ier du nom, né en 1640, fut fait à douze ans Capitaine de l'ancienne Compagnie de cent Carabins, mise d'abord fur pied par Ifaac Arnauld, Mestre-de-Camp Général des Carabins, son grand-oncle. Le Brevet d'assurance est du 20 Septembre 1652, & la Commission du 26 Février 1653. Il servit avec honneur sous le Vicomte de Turenne. Il étoit Chevalier de Saint-Lazare; & le 1er Juin 1666 il sut député par le Chapitre général de l'Ordre pour faire la visite des Commanderies. Le 3 Février 1682 le Roi le nomma pour assister & présider, en son nom, à l'assemblée provinciale que les Calvinistes du Gouvernement d'Orléans désiroient saire à Mer, pour qu'il ne s'y passat rien de contraire à fon service, à la tranquillité de l'Etat, & au bien de la Religion Catholique. Il avoit fait de bonnes études chez les Jésuites de Paris, & étoit aussi instruit que zélé, de sorte qu'il eut le bonheur, en répondant à la confiance du Roi, de captiver celle des principaux de l'afsemblée, & de contribuer à la conversion de plusieurs par des conférences & des écrits qui ont mérité les éloges de MM. Bossuet & Pélisson. Le 12 Novembre 1665, il avoit épousé Louise-Aimée de Pathay, fille de Henri, Seignéur de Pathay, Baron de Claireau, & de Marie du Val. Les ensans de Jacques I of, sont:

1. Pierre, qui fuit;

 Marie, reçue à Saint-Cyr en 1689, morte à l'Abbaye de Juvigny;

3. Et Louise, Dame de Membrolles & de la Cigognole, vivante.

XXIII. PIERRE, IVe du nom, Chevalier, Seigneur de Corbet en Dunois, né en 1688, fut d'abord Page de M. le Duc du Maine. La Maison de Bans-de-Mareuill s'étant éteinte, il rentra dans la possession de la Terre de Corbet de Touraine, qu'il vendit ensuite. Le 13 Avril 1711 il épousa Françoise Le Breton, fille de Claude-François, Seigneur de Bordages, Valet-de-Chambre de la Reine-Mère, & de Marie de Courtarvel-Pezé, après la mort de laquelle il a embrassé l'état ecclésiaftique, & a été nommé par le Roi, Chanoine de la Cathédrale de Blois. Il a eu onze ensans, dont cinq morts en bas âge, les autres sont:

6. Piekre-Alexandre, qui fuit;

- 7. René-Alexandre, Chevalier de Corbet, Lieutenant au Régiment de la Marine en 1735, puis Capitaine, Aide-Major-Général du corps que commandoit seu M. de Chevert pour la prise des Isles de Sainte-Marguerite, & Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis en 1747, avant son rang, par ses bons services. Il est mort le 23 Décembre 1748. Le 11 Mars précédent il avoit épousé Marie-Thérèse de Perrot, fillede Jean-Joseph, Seigneur d'Avayes, & de Marguerite de Lombard, de la ville de Draguignan; dont Louise d'Alès, née le 20 Décembre 1748;
- 8. N... D'Alès, morte Carmélite à Tours;
- 9. N... D'ALÈS, morte à la Fontenelle;
- 10. Marie, Dame de Richeville, vivante;
- 11. Et Geneviève, Dame du Lude, aussi vivante.

XXIV. PIERRE-ALEXANDRE, Chevalier, Seigneur de Corbet, né le 17 Avril 1715, reçu Mousquetaire en 1732, entra dans l'Ecole d'Artillerie de Strasbourg, où il fervit au siège de Kell en 1733, puis sut fait Lieutenant au Régiment de la Marine, & il a conti-

nué d'y fervir d'une façon dont on a rendu les témoignages les plus honorables, jusqu'en 1741, que sa mauvaise santé l'obligea de se retirer. MM. les Maréchaux de France le nommèrent, le 27 Avril 1747, Juge du point d'honneur & leur Lieutenant dans le Blaisois, la Sologne, une partie du Berry & du Pays Chartrain. Il a époufé, le 13 Mai 1743, Demoiselle Marie-Anne Daguet, fille d'Etienne, Seigneur de Beauvoir, ancien Capitaine au Régiment de...., & de Marie-Anne de Courtarvel-Pezé sa parente. De ce mariage naquirent fix enfans, dont quatre morts en bas age, & les autres font:

5. Pierre-Louis-Hugues, né & baptifé le 2 Février 1755, sur la Paroisse Saint-Eustache à Paris;

Et N... d'Alès.

#### BRANCHE

des Seigneurs D'Alès en Picardie.

XX. François d'Alès, fecond fils de René 1er du nom, & de Gabrielle Couaigne, d'abord Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance du Marquis d'Armentières, puis Gouverneur de Saint-Quentin, épousa le 21 Septembre 1606 Jeanne de Mailly, fille de Charles, Seigneur de Fontaines, Sénéchal du Vermandois, & de Catherine de Crécy. Leurs ensans furent:

I. EUSTACHE, Seigneur d'Holnon, d'abord Lieutenant au Régiment de Châtelierbalot, puis premier Capitaine & Major du Régiment de Lufignac, marié le 1er Novembre 1644, à Catherine d'Hédouville, fille de François, Chevalier des Ordres du Roi, & Maitre-d'Hôtel de sa Maison, & de Nicole de Creil, dont: CATHERINE D'ALÈS, alliée le 1er Février 1663 à Charles de Folleville, Seigneur de Beaumartin;

2. CLAUDE, d'abord Lieutenant au Régiment du Vidame d'Amiens, puis premier Capitaine au Régiment d'Espagni, & Sénéchal du Vermandois, tué au fervice du Roi,

dans les guerres de Paris;

3. HENRI, qui suit;

4. CHARLES, d'abord Page du Comte de Saint-Aignan, ensuite Officier & successivement Lieutenant & Capitaine au Régiment d'Eftrées, puis premier Capitaine & Major au Régiment d'Humières, Cavalerie; mort en 1662, des maladies que lui causoient les blessures qu'il avoit reçues au service du Roi pendant vingt-deux campagnes, laiffant une fille de son mariage avec Demoifelle Marie Cagnet:

5. François, mort jeune;

6. René, tué en duel à l'âge de douzeans; 7. Isabelle, morte Religieuse à Fervaques; 8. Françoise, mariée à Siméon le Sart, Che-

valier, Seigneur d'Hourdain; 9. CHARLOTTE, morte jeune;

10. Et Agnès, mariée à N.... de Lendifi.

XXI. Henri d'Alès, Chevalier, Seigneur de Corbet, d'Holnon, de Janville, de Taille-Fontaine, & autres lieux, Sénéchal du Vermandois, Lieutenant, puis Capitaine de Cavalerie, par commission du Roi, du 15 Juillet 1646, fait Sergent-de-Bataille le 13 Mai 1651, puis Maréchal-de-Bataille en 1652, avoit obtenu du Roi, le 13 Janvier 1653, un Brevet de 2000 livres de pension, dans lequel il est qualisié premier Capitaine & Major-Commandant du Régiment de Cavalerie du Marquis d'Humières. Il épousa, par contrat du 18 Mars 1653, Marguerite de Féron, veuve en premières noces de Messire René de Broully, Chevalier, fille & troisième enfant de César le Féron, Ecuyer, & de Radegonde de Charmoluë, & sœur de Louis le Féron, Ecuyer Seigneur de la Tour, Fontenay, Braine, la Motte, &, pour moitié, des fiels de l'Exemption, & de Jean Héron, l'un des huit Pairs & Barons Fieffés de l'Abbaye Royale de Saint-Corneille de Compiègne, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Lieutenant-Criminel & Prévôt de Maréchaussée de l'Isle-de-France à la résidence de Compiègne, qui, n'ayant point d'enfans de fon mariage avec Marthe Sublet fa femme, l'institua, en faveur de ce mariage, son unique héritière. Il fut maintenu en sa noblesse par Arrêt contradictoire du Conseil d'Etat du Roi du 12 Janvier 1668; se préfenta à la Justice Royale de Saint-Corneille de Compiègne, pour faire la soi & hommage, & donner le dénombrement des fiefs de la Motte, de l'Exemption & de Jean-Héron, le Vendredi 23 Juin 1679; & vendit conjointement avec sa semme, avant le 22 Octobre 1683, la Terre & Seigneurie d'Holnon. Il eut de ce mariage:

1. Louis qui suit;

2. François, rapporté après son frère, qui a

continué la postérité;

3. Et Anne-Thérèse, mariée à Louis Dennet, Ecuyer, Seigneur de Mesbrecourt & de Charlet, dont elle n'eut qu'une fille, nommée Marie-Françoise, mariée à Claude-Hyacinthe Copin, Seigneur de la Cour, ancien Capitaine d'Infanterie, & Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis.

XXII. Louis, fils aîné de Henri & de Marguerite le Féron, Chevalier, Seigneur de Corbet, Janville & de Rétheuil en Valois, Officier, & fuccessivement Lieutenant-Colonel du Régiment de Locmaria, Cavalerie, épousa à Valenciennes, le 4 Février 1690, Alexandrine-Norbertine de Harchies, fille de Guillaume-François, Chevalier, Seigneur de Molain, de la Tourelle, &c., & de Marie-Charlotte de la Rue, dont elle étoit seule héritière, ainsi que de Dame Catherine de la March sa tante, Baronne d'Hautec au Pays de Liège; de ce mariage il n'y a eu que deux filles:

1. ALEXANDRINE D'ALÈS, Dame de Rétheuil en Valois, marice le 28 Janvier 1713 à Jean de Pujol, Baron de la Grave, Seigneur d'Étampes en Languedoc, fut fait Chevalier de Saint-Louis le 23 Mars 1707, Gouverneur de la Ville & Château de Puymirol en Guyenne, par Lettres du 12 Août 1711, renouvellées le 3 Février 1717, Mestre-de-Camp de Cavalerie, & Exempt des Gardesdu-Corps, dont 7 enfans, sçavoir: Augustin-Abel de Pujol, Chevalier, Vicomte de Crécy-au-Mont, Chef de Brigade des Gardes-du-Corps, Brigadier des Armées du Roi, marié à Marie-Françoife de Pipemont, fille de N..., Marquis de Couvron, & de N..., de Blanc-Buiffon-de-Longueval, dont plusieurs ensans: un fils Colonel des Carabiniers & Chevalier de Saint-Louis; deux autres fils morts jeunes au Château de Compiègne par accident de seu; N... de Pujol, Abbé, Prêtre & Vicaire-Général du Diocèfe de Blois; & trois filles mariées, l'une près N. D. de Liesse; l'autre, appelée Mademoiselle de Kalistots, à N...; & la dernière, à Jacques de la Fond, Chevalier, Seigneur de Coucy & de Saint-Algy, Lieutenant, & fuccessivement Capitaine de Cavalerie, & Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Maître particulier des Eaux & Forêts dudit Coucy;

2. AIMÉE-MARIE-LOUISE D'ALÈS, mariée le 29 Mars 1736, & veuve de Daniel, Chevalier, Marquis de Joyeufe & de Ville-sur-Tourbe, Baron de Cernay en Dormois, Seigneur de Melzicourt, Berzieux, Virgini, Massiges, Muyaucourt, Wargemoulin, Val-Saint-Jean-sur-Tourbe, Somme-Tourbe, Tahure, Rouvray, & autres lieux; Chevalier de 'Ordre Militaire de Saint-Louis, & Mestre-de-Camp de Cavalerie, aîné de cette Maifon, & héritier du dernier Maréchal de Joyeuse, dont elle avoit eu un fils mort en bas âge.

XXII. François, IIº du nom, Chevalier, Seigneur d'Oignies, épousa, par contrat du 22 Octobre 1683, Marguerite Couturier, fille de Nicolas, Ecuyer, Seigneur de Doublet, de Gillocourt, de Bellival, de Cathénon, & autres lieux, Commissaire des Guerres, & de Henriette-Marie sa semme, qui donnèrent à leur fille, en saveur de ce mariage, la Terre & Seigneurie de Cathénon près Thionville. Il eut:

1. JACQUES, qui fuit;

2. Louis-François, mort jeune;

3. Marguerite - Françoise, morte fans alliance;

4. Et Alexandrine-Norbertine, qui n'a pas été mariée.

XXIII. Jacques d'Alès, Chevalier, Seigneur de Corbet, Janville, & d'Oignies près Villers-Cotterets, Capitaine au Régiment de Clermont-Tonnerre, par commission du 9 Juin 1703, puis en 1705 dans celui d'Agénois; Commissaire des guerres en exercice à Avesnes, par Lettres-patentes du 11 Juin 1711, a épousé, 1° le 3 Février 1726, Madeleine-Elisabeth de Lizi, fille de Henri, Ecuyer, Seigneur de Poplicourt, & de Marie-Elisabeth de Bernadoue; & 2° le 12 Décembre 1748, Louise-Françoise-Colombe de Foi, fille de Louis-Augusse, Lieutenant d'Artillerie au Département de Péronne, & de Marie-Catherine de Barellier. Moréri.

Les armes des Alès de France & celles des Alès d'Irlande sont: de gueules, à la fasce d'argent, chargée de trois merlettes de même, sans bec ni pattes.

ALESSO: d'azur, au fautoir d'or, cantonné de quatre limaçons d'argent.

ALEST, en Provence: d'azur, à un vol étendu d'or.

ALEXANDRE: d'azur, à l'aigle éployée & à deux têtes couronnées d'or.

ALEXANDRE: d'or, au renard d'azur, la tête contournée; au chef de gueules, chargé de trois rofes d'or.

ALEXANDRE, Seigneur de Launay, de la Londe & de Marettot, en Normandie, Généralité de Caen, & Election de Carentan, famille annoblie en 1576, dont les armes font: coupé d'azur & de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée en chef d'un croissant d'or, & eu pointe d'un tresse d'argent.

\*ALEXANDRE D'HANACHE. Hanache est une Terre dans le Beauvoisis, entrée dans la Maison d'Alexandre, par le mariage de Catherine de Laudancourt, en 1401, avec Messire Henri Alexandre, ce qui est prouvé par un dénombrement donné à la Châtellenie de

Milly, en 1404.

L'ancienne Noblesse de la Famille D'A-LEXANDRE est originaire d'Angleterre, & sort, par semmes, des Maisons de Salisbury, de Tirconnel, de Leicester & de Marbury; une branche ainée subsiste encore en Angleterre dans la personne de Milord ALEXANDRE, vivant en 1720. Deux frères cadets nommés Jo-SEPH & ALEXANDRE passèrent de ce Royaume en France en 1218, & Joseph Alexandre vint s'établir en Basse-Normandie en 1224, où il épousa Demoiselle Françoise de Tesson, d'une Famille noble, que nous croyons du Diocèfe d'Avranches, & son sière Alexandre, Abbé du Monastère des Haler, sut un des premiers Docteurs de l'Université de Paris, & y mourut le 18 Août 1245. Il sut inhumé dans l'Eglise des Grands-Cordeliers de Paris.

Cette Famille a resté en Basse-Normandie, jusqu'en l'an 1317, qu'Antoine Alexandre passa dans le Beauvoisis, où il s'établit avec Demoiselle Jeanne Hennequin, d'une Famille noble, qui subsisse encore aujourd'hui. Il sut Seigneur, & ses descendans successivement, de la Motte d'Hanache & de Sully, en 1401, du Vivier en 1431, de Mourieux en 1500, de Saint-Sauplie en 1502, de Guenes-lianville en 1526, de Pommereux en 1533, du Moutier en 1535, d'Espinay en 1543, de Bassai en 1565, de Molagnie en 1577, de Saint-Germer-d'Hanache en 1587, de Folle-

mele & du Tertre en 1669.

Nous avons dit ci-dessus que Joseph Ale-MANDRE, Chevalier, natif d'Angleterre, passa en France, dans la Basse-Normandie en 1218, & qu'il s'y maria avec Demoiselle de Tesson,

en 1224.

De lui descend Messire Adrien Alexandre, Chevalier, qui sut un des Chevaliers qui accompagnèrent le Roi Saint Louis à son premier voyage de la Terre-Sainte. Il avoit épousé, en 1268, 1° Demoiselle Marie de Graville, d'une ancienne Noblesse de Basse-Nor-

mandie, dont on a donné la Généalogie dans le Dictionnaire de la Noblesse, au mot GRA-VILLE; & 2° en 1278, avec Demoifelle Jeanne de Mornay, dont un fils qui a formé une branche cadette, éteinte par le trépas de George Alexandre, arrivé en 1405.

Messire Antoine Alexandre, sorti de la première semme, Chevalier, servoit en 1342, en qualité d'Homme d'armes des Ordonnances de Sa Majesté, sous Messire Gallois de la Beaume, Sire de Valtasin, Grand-Maître des Arbalestriers de France, & épousa, comme nous l'avons dit, Demoiselle Jeanne Hennequin.

Messire Richard Alexandre, Chevalier de l'Etoile, l'un des trois cents Gentilshommes qui suivirent le parti de Charles le Mauvais, Roi de Navarre, à qui le Roi Jean pardonna, en 1360, avoit épousé, en 1345 De-

moiselle Marie de Fay.

Messire Henri Alexandre, Chevalier, Capitaine & Lieutenant-Colonel de Cavalerie, puis Gouverneur de Rouleboise, épousa, en 1401, Demoiselle Catherine de Laudancourt, Dame de la Motte d'Hanache, & de Succy, déjà mentionné ci-dessus, d'après leur dénombrement donné à la Châtellenie de Milly en 1404.

Messire Louis Alexandre, Chevalier, un des Gentilshommes de la suite du Roi Charles VII, dit le Vidorieux, pour avoir chasse les Anglois du Royaume, épousa, 1° en 1450, Demoiselle Marie Cossart, dont est sort l'auteur de la branche aînée; & 2° en 1478, Demoiselle Françoise Reignard, de laquelle est sort l'auteur de la branche cadette des Seigneurs du Vivier, éteinte par la mort de Jacques Alexandre, arrivée en 1709.

Messire Jean Alexandre, Chevalier, Aidede-Camp du Roi Louis XII pendant les campagnes de ce Monarque, épousa, en 1502, Demoiselle Robine de Séligny, Dame de

Saint-Souplie.

Messire Guillaume Alexandre, Chevalier, fervit le Roi pendant soixante ans dans dissérens emplois, & en dernier lieu en qualité de Capitaine de Cavalerie. Il avoit épousé en 1526, Demoiselle Antoinette de Bignant.

Messire Philippe Alexandre, Chevalier, successivement Cornette, Lieutenant & Capitaine de Cavalerie, puis Gouverneur de Berre, épousa, en 1660, Demoiselie Philippe Ricquier.

Messire Jacques Alexandre, Chevalier, Homme d'armes des Ordonnances de Sa Majesté, épousa, en 1628, Demoiselle Marguerite d'Abancourt, d'une Maison que nous

crovons encore sublister.

Messire Jacques-Hugues Alexandre, Chevalier, épousa to en 1665, Demoiselle Anne de Gouaix, Dame de Tertre & de Fontenelle; & 2º en 1699, Madeleine de Passart, veuve de Pierre de Bardeuil, Ecuyer, Seigneur du Camp; Jacques-Hugues-Alexandre, est mort sans possérité du second mariage, & a eu du

premier lit:

Messire Hugues Alexandre, Chevalier, Page de Son Altesse Royale Madame, puis Mousquetaire du Roi dans sa première Compagnie, Lieutenant au Régiment de Mont-Revel, Capitaine & Major du Régiment de Dragons de Châtillon, épousa, 1° en 1698, Marie-Pierrette Légier; 2° en 1713, Françoise le Petit, Dame de Gligny; 3° en 1720, Demoiselle Marie-Madeleine-Françoise de la Potterie. Il a eu de son premier mariage:

- 1. Jean-Baptiste-Alexandre, Chevalier, né le 12 Avril 1700, Cornette de la Compagnic d'Hanache, de son père, au Régiment de Châtillon, Dragons, créé le 28 Octobre 1709, Capitaine de ladite Compagnie; la remise lui en sut faite par son père, le 4 Septembre 1711. Dans ses diffèrens emplois, il a servi à toutes les affaires où s'est trouvé son Régiment, depuis 1710 qu'il sit sa première campagne. Il sut ensuite résormé à la suite du Régiment de Condé, ci-devant Goesbriant: Jean-Baptiste-Alexandre, mort garçon, a été inhumé à Hanache;
- Jacques-Alexandre, Chevalier, néle 2 Juin 1702, qui a été marié, & a eu un garçon & deux filles;

3. Jérôme-Marie-Hugues, qui fuit;

- CHARLES ALEXANDRE, né à Hanache, Chanoine honoraire de la Collégiale, de Gournay en Bray, frère confanguin de Jérôme;
- Constance-Alexandre, fœur confanguine, Penfionnaire au Couvent de Saint-Jean-lès-Andelys;
- 6. « Et Henriette-Susanne-Alexandre, reçue à Saint-Cyr le 18 Décembre 1701. »

JÉRÔME - MARIE - HUGUES ALEXANDRE, qui forme le XVIº degré de cette Généalogie, né le 30 Septembre 1707, a passé à l'Isle Saint-Domingue en 1724, où il a fervi le Roi en qualité de Capitaine de Cavalerie, & Commandant les Milices de son quartier des Gonaïves. Il

s'y est marié la même année à Demoiselle Mitisiant, fille de Messire Mitisiant de Saint-Germain, Capitaine au Régiment des Landes, Infanterie, dont sont issus treize ensans, les six aînés sont morts en bas âge: ceux qui vivent sont:

1. Hugues-Barthélemy Alexandre, quisuit;

 Louis-Maximilien Alexandre, appelé le Chevalier d'Hanache rapporté après la possérité de son aîné;

 MARIE - GENEVIÈVE - ÉSPÉRANCE - ADÉLAÎDE ALEXANDRE, née en Mirebalais, Isle Saint-Domingue, en 1740, morte Penfionnaire au Couvent des Urfulines, à Gournay en

Bray, en 1763;

4. Constance-Eléonore Alexandre, née en 1744, mariée au mois de Septembre 1772, à Messire Louis Marguerinde Brion, Substitut-Surnuméraire de M. le Procureur-Général au Parlement de Paris, & Conseiller à la Cour des Aides;

 MARIE-GENEVIÈVE - ESPÉRANCE - ADÉLAÎDE, née au quartier des Gonaïves, Isle Saint-Domingue, le 29 Mars 1747, laquelle a péri fur Mer, fur les Sorlingues, dans fon voyage pour passer en France, le 29 Avril 1773;

- 6. Marie-Françoise-Charlotte Alexandre, née le 11 Décembre 1749, au quartier des Gonaïves, Isle Saint-Domingue, laquelle s'est mariée à Paris le 5 Juillet 1775, avec Messire Louis, Comte de la Croix, Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, Lieutenant des vaisseaux du Roi, & Ecuyer de Main de Monseigneur le Comte d'Artois; elle est morte sans postérité;
- MARIE-GENEVIÈVE-ESPÉRANCE-EMILIE ALE-XANDRE, née le 25 Janvier 175... au quartier des Gonaïves, Isle Saint-Domingue, qui vivoit fans alliances, en 1780, depuis mariée en France.

Messire Hugues-Barthélemy Alexandre, fils aîné de Jérôme-Marie-Hugues Alexandre & de N... de Mitifiant de Saint-Germain, né le 9 Octobre 1739 à Saint-Domingue, quartier de Mirebalais, élevé Page de la Petite-Ecurie du Roi, en 1754, puis Mousquetaire de la première Compagnie, ensuite Capitaine de Dragons, a épousé, en Mars 1768, . Demoiselle Charlotte-Françoise le Féron, fille de Messire Jean-Baptiste le Féron, Ecuyer & habitant de l'Artibouille, Isle Saint-Domingue, & de Demoiselle Françoise le Pelier, dont un garçon, né le 4 Avril, à dix heures du matin, baptisé à Paris en 1778, en la Paroisse de Saint-Laurent, rue Poissonnière.

Messire Louis-Maximilien Alexandre, Comte d'Hanache, second fils de Jérôme-Marie-Hugues & de N... Mitisiant, appelé le Chevalier d'Hanache, né à Saint-Domingue, quartier des Gonaïves, le 11 Juillet 1745, Capitaine de Dragons, Milice de Saint-Domingue, a épousé en 1780, Demoiselle Henriette Cochon du Puy, veuve de Messire Jean-Charles Pascant de Béarn, Chevalier, Marquis de Poléon, & fille de Messire Gaspard Cochon du Puy, Ecuyer, Chevalier de l'Ordre du Roi, premier Médecin de la Marine, au département de Rochesort, & de Demoiselle Marie Olives Desherbiers de Letinduère, dont une fille, née à Paris en 1780.

Les armes: d'argent, à une aigle à deux têtes éployées, becquées & onglées d'or, timbrées d'une couronne de Marquis; supports: deux lions d'argent, les têtes couronnées & terrassées de sinople; & pour cimier: deux têtes naissantes du champ des armes.

Les alliances de cette ancienne Noblesse, lors de son établissement en Angleterre, dont elle est originaire, sont avec les Maisons de Salsbury, Holdeins, Tirconnel, Leicesser,

Marbury, Effex.

Et depuis son établissement en France, en Normandie & en Beauvoisis, avec les Maisons de Teffon, d'Harcourt, Mallet de Graville, Colombier, Mornay, Monchevreuil, de l'Ifle-Aspremont en Lorraine, Acher, Dame le Comte de Bourgogne, Hennequin (race qui subsiste à Paris), la Ferut en Provence, Hangest, Crécy, du Fay, Alluyes, Montheaux, Abancourt, Baqueville, Caulière, Fontaine, Diocèse de Lisieux, Laudaneourt, Mailly, Coffard, Culan, Dauvet, Ligne en Hainaut, l'Epinay, Seigneur de Bermy, Coffard-Villepoix, Reignier, Feligny, Pelletier, Halluvin, Briçonnet, Carpentier, Ricquier, Pilleavoine, Légier, la Potterie, la Marre, Aurillac, &c.

♦ ALEYRAC (n'): Maison très-ancienne, originaire de Languedoc, dont la branche aînée est éteinte. La cadette est établie en Vivarais.

L'Histoire générale de Languedoc, tom. II, pag. 428, des Preuves, fait mention de deux d'Aleyrac, qui prétèrent ferment de sidélité au Vicomte Bernard-Aton, lors de la soumission des Nobles du Comté de Carcafonne, rebelles à ce Vicomte, vers l'an 1124.

R. D'ALEYRAC (de Alcoira), fut témoin à l'acte de cession sait le 13 des calendes d'Avril 1181, de la Terre de Besous, par Bernard-Aton, Vicomte de Nimes & d'Agde, en saveur de Rostaing de Marguerite. Voyez Histoire de Languedoc, tom. III, pag. 153 des Preuves.

Cette Maison habitoit, au commencement du XIII siècle, dans la Terre de Colombies, annexée à la Baronie d'Aigremont, ainsi que bien d'autre, entre Alais & Sommières.

On trouve, dans les Archives du Château d'Aigremont, des ventes & des acquisitions en 1250, 1296, 1297 & autres années, faites par Guillaume d'Aleyrac, Chevalier, sils de Bertrand. Le petit-fils de ce dernier, nommé Pierre d'Aleyrac, Chevalier, acquit de Catherine de Plassan, en 1321, ladite Baronie d'Aigremont, composée de dix Paroisses contiguës, qui étoit échue en partage à cette Catherine, sille ainée & co-héritière de seu Guillaume de Plassan, Seigneur de Vesenobre.

La branche ainée s'est éteinte dans Noble Pons d'Aleyrac, Baron d'Aigremont, mort des blessures qu'il avoit reçues à l'armée en 1549. Il avoit épousé Marguerite de Cambis, dont il est parlé dans le Didionnaire de Moréri, tom. 111, pag. 93, édition de 1759, au sujet de deux traductions qu'elle publia dans le XVIe siècle. De ce mariage vint pour fille

unique & héritière:

« MARGUERITE D'ALEYRAC, Baronne d'Aigremont, Dame de Colombies, Ledignan, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Benezet, Saint-Nazaire-des-Gardies, Saint-Martin-de-Ligaujac, Marvejols, Canaules, Marcillargues & Saint-Roman. Elle époufa, le 13 Avril 1561, Thomas de Rochemore, Seigneur de Saint-Michel, fils de Jacques, & de Jeanne de Saint-Félix, fa première femme. Elle lui porta la Baronie d'Aigremont, & les autres biens de la branche ainée de fa Maison. Voyez ROCHEMORE.

La branche cadette des d'ALEYRAC établie en Vivarais, a fouffert beaucoup de révolutions & d'accidents. Leur Maison a été incendiée au moins deux sois: elle sut aussi pillée & ravagée par les protestants, en 1683, lorsque Noble Noé d'ALEYRAC, Sieur du Colombier, Seigneur de Chambeson, soutenoit contr'eux le siège de Cruas, où qu'il étoit à l'armée du Roi, commandée par le Duc de

Noailles, ce qui a sait perdre quantité de titres & de papiers à cette famille, ainsi que pendant les troubles du Vivarais, depuis le règne de Charles IX, jusqu'à la fin de celui de Louis XIV. Ceux de ce nom ayant tous été au fervice, & absens de chez eux, il ne leur a pas été possible de veiller à la défense & conservation de tout ce qui les intéressoit. Ce qui fe trouve de titres originaux de la branche aînée de la Maifon D'ALEVRAC, est au Château d'Aigremont, en bonne forme & consiste en contrats de mariage, testaments, hommages & autres, depuis l'an 1100 jusqu'en 1568. Depuis cette dernière époque jufqu'à présent, ils sont au Château d'Aleyrac-sur-Saint-Vincent de Barrès, en Vivarais: ce font fur ces derniers titres recouvrés avec beaucoup de peines & de foins qu'a été dreffée la Généalogie que nous allons rapporter

I. Noble Claude d'Aleyrac-du-Colombier esteru fils, ainsi que ledit Noble Pons d'ALEY-RAC, de noble, magnifique & puissant Seigneur Messire Guillaume-François d'Aley-RAC, Baron d'Aigremont, Chevalier de l'Ordre du Roi, & l'un des Exempts & Penfionnés de ces cent Gentilshommes, sous Francois Ier. Un vieil écrit de la famille porte: qu'il étoit homme d'armes, à la bataille de Cerifoles, en 1544, où il fit des vaillances de courage. Il épousa Demoiselle Jeanne de Mercoyrol, fille de Noble Jean de Mercoyrol, Seigneur du Pouget en Vivarais, & de Jeanne de Pavie, & petite-fille de Noble Pierre-Raymond de Mercoyrol & d'Agnès de Narbonne. Il eut de ce mariage:

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. Et Guinot, auteur des Seigneurs de Fau-

gères, rapportés ci-après.

Le surnom & titre du Colombier, que les descendans de cette branche ont presque tous porté, leur vient de la paroisse du même nom, dont ceux de la branche aînée d'Aigremont

étoient Seigneurs.

II. Noble Guillaume d'Aleyrac-du-Co-Lombier, Seigneur de Chambeson, sut Lieutenant d'une Compagnie de cent hommes, à la bataille de Moncontour, en 1569, servit depuis contre la Ligue, en qualité de Capitaine de cent hommes d'Infanterie des troupes de Henri IV; reçut une blessure qui l'obligea de se retirer du service, & mourut en 1606, ou 1607. Il avoit épousé, par contrat passé devant

Jean Grel, Notaire de Chomerac, le 15 Janvier 1575, Anne de Sibleyras, morte en 1631 ou 1632, fille de Noble Jean de Sibleyras, Bailli de la ville & Baronie de Privas, & d'Ifabeau de Châteauneuf, dont il laissa:

III. Noble David d'Aleyrac, Seigneur de Chambefon, qui s'adonna, dans fa tendre jeunesse, à l'étude des Loix, & devint un grand Jurif confulte, chose rare dans un siècle où la Noblesse se faisoit gloire de ne rien savoir; mais il abandonna, par intervalle, cet état, pour remplir les devoirs que sa naisfance & l'exemple de fes ancêtres lui impofoient. Il rendit hommage au Roi, le 1er Décembre 1605, des Châteaux, Fiess, rente de cens de Chambeson, mandement de la Baronie de Barry; fervoit en 1609, en qualité d'Homme d'armes dans la Compagnie de M. le Duc de Vendôme suivant un certificat du Sieur d'Heure, Lieutenant de cette compagnie, du 14 Novembre de cette année; fut sait Capitaine d'une compagnie de cent hommes, par commission du 12 Juillet 1616, & sut envoyé sous les ordres de Charles-Emmanuel, Duc de Savoie, allié de la France; fut appelé, en 1639, pour marcher au ban & arrièreban, ainsi que toutes les autres sois, qu'il sut convoqué, & décéda le 20 Septembre 1649. Il avoit époufé, par contrat passé devant Pierre de Papize & Jean Grel, Notaires à Chomerac, le 30 Décembre 1604, Demoiselle Susanne de Jullien, fille puinée de seu Noble Jean de Jullien, Sieur du Fraisse, & d'IJabeau de Chambaud, du lieu de Saint-Martin de Valemas. Elle fit son dernier testament, le 3 Juillet 1654, en saveur de son fils aîné, & mourut à Chambeson le 1er Août de ladite année. De ce mariage naquirent:

1. ETIENNE, qui fuit;

2. Jean, Capitaine au Régiment d'Infanterie de Pierre Gourde, fon parent, & mort en cette qualité à Sommerive-des-Bois, en Italie, le 28 Octobre 1640, âgé de 19 ans;

3. 4. 5. & 6. Paule, Anne, Geneviève &

JUDITH.

IV. Noble ETIENNE D'ALEYRAC, Ier du nom, porta le titre & le nom du Colombier, du vivant de son père, & ensuite celui de Chambeson. Il servit comme Gentilhomme au ban & arrière-ban, commandé pour aller au siège de Perpignan, sut Capitaine au Régiment de Languedoc, en 1634, puis Capitaine dans celui de Lesdiguières, par commission du 1<sup>re</sup>

Août 1642, & fervit en cette qualité dans les guerres d'Italie en 1643. Il fit hommage, le 8 Décembre 1672, à Noble Alexandre de Silol, Seigneur de Saint-Vincent, pour son fief franc & noble & fonds nobles par lui possédés en ladite Paroisse de Saint-Vincent, relevant dudit Seigneur, & le 5 Août 1679, il rendit hommage au Roi de fa Seigneurie de Chambeson, & préta serment entre les mains de Jacques-Hercule de Boufquet-Montlaur; Conseiller du Roi, Trésorier-Général de France, Intendant des Gabelles en Languedoc, au nom de Sa Majesté. Il avoit épousé, par contrat passé devant la Grange, Notaire, le 22 Octobre 1634, Demoifelle Catherine de Chambaud, fille de Noble Noé de Chambaud, Seigneur d'Argences & de Saint-Léger, & de Simone de la Tour. Il fit son dernier testament le 16 Août 1686, institua sa semme fon héritière universelle, à la charge de remettre ses biens à qui bon lui semblerait de fes deux enfans máles qui lui restoient alors, & mourut à Saint-Vincent de Barrès le 20 des mêmes mois & an, avec les formalités d'un Catholique, ayant été toute sa vie un zélé Protestant; ses sentimens sur la religion l'ayant obligé deux fois à fortir du Royaume. Il sut sait Colonel-Lieutenant au service du Duc de Brandebourg, à la fuite du Régiment de Danuple; mais il rentra dans fa Patrie quand tout sut pacifié. Sa veuve Catherine de Chambaud, sortit aussi du Royaume pour fait de Religion, vers la fin de 1686, mais elle y rentra & vint mourir en sa Patrie en 1689, le jour de Saint-Vincent. Elle avoit, par contrat passé devant Meynis, Notaire, le 31 Août 1686, fait démission de son héritage en faveur de Noë d'Aleyrac, fon fils. Leurs enfans furent:

 Louis, Sieur du Colombier, né le 11 Mai 1636, qui fervit d'abord dans le Régiment de Saint-Ciergue, Cavalerie, enfuite fut Capitaine au Régiment d'Infanterie de Limoufin, dans lequel il fervit en Allemagne & en Flandres, & mourut à Chomerac, en Vivarais, le 1er Mars 1666;

2. JACQUES, Sieur du Colombier, né à Chambeson le 14 Octobre 1648, d'abord Page du Prince d'Orange, ensuite sait Capitaine, en 1674, dans la Milice du Vivarais, Régiment de Viviers, qui sut envoyé en Catalogne. Au retour de ces milices de l'armée de Catalogne, étant tombé malade à Mont-

Tome I.

pellier, il se retira chez lui, où il mourut, le 13 Décembre 1674;

3. Noé, Sieur de la Condamine, né au mois de Février 1649, marié, par contrat passé devant Hilaire Fargier, Notaire, le 25 Mars 1686, avec Demoifelle Marie Moton, du lieu & paroisse de Saint-Montant. Il sut Cadet aux Gardes de Sa Majesté, en 1671, ainsi qu'il est constaté par un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 14 Août de ladite année, qui ordonne au Sieur Etienne d'A-LEYRAC, son père, de lui payer annuellement, pendant sa vie 300 livres de pension, parcequ'il lui refusoit toutes sortes de secours & d'affiftance, en haine de fa converfion vers la Religion Catholique; fut Lieutenant au Régiment de Bourgogne en 1672, & passa, dans la même qualité, en celui d'Islande, entra enfuite dans les Gardesdu-Corps du Roi, & fut encore Officier dans le Régiment de Cayeux, Cavalerie, en 1688. Il est mort Lieutenant de Cavalerie à l'Hôtel Royal des Invalides, vers l'an 1718, fans laisser de postérité & avoit eu rang de Capitaine de Cavalerie dans les troupes;

4. Autre Noé, qui suit;

 ETIENNE, Sieur de Pramoulenc, né le 22 Décembre 1655, Sous-Lieutenant au Régiment de Piémont, mort à Pignerol le 29 Septembre 1673;

6. 7. & 8. JEANNE, CATHERINE & SUSANNE. V. Noble Noé d'Aleyrac, 1er du nom, Sieur de Colombier, Seigneur de Chambeson, naquit audit lieu le 18 Juillet 1650. Son père le fit élever à Genève dans la Religion prétendue Réformée, qu'il abjura, à Paris le 30 Mars 1673, & rentra dans le lein de l'Eglife. Il défendit glorieusement sa Religion, sa Patrie & son Roi, & se rendit recommandable pendant les troubles & les guerres du Vivarais, fous Louis XIV; fervit en 1673 dans les Gardes-du-Corps du Roi, sut en 1674 Officier au Régiment Dauphin, Dragons, & blessé dangereusement à la bataille de Sénef, la même année, désendit contre les Protestans, Cruas, & conferva cette place au Roi jufqu'à l'arrivée des troupes, commandées par le Duc de Noailles; ses biens en soussrirent beaucoup, les Protestans les pillèrent & les saccagèrent; mais le Duc de Noailles, rempli d'estime & d'amitić pour lui, le fit venir à Paris en 1684, & follicita pour lui des grâces à la Cour. Le 22 Mars 1687, il transigea avec son autre frère Noé d'Aleyrac, Sieur de la Condamine, pour ses droits de légitime. Il eut ordre en 1689,

du Sénéchal de Nimes, de s'y rendre, le 21 Avril, bien armé & équipé, pour marcher à l'arrière-ban comme les autres Gentilshommes; fut pourvu de la charge de Capitaine de la Compagnie franche de Cruas, vers l'an 1693; fe trouva au siège de Barcelone en 1697, & eut encore une commission de Capitaine le 8 Avril 1705. Il sut marié, 1º par contrat passé devant d'Arnaud & Sibleyras, Notaires de Privas, le 18 Mars 1676, avec Jeanne de Garnier, fœur de la Marquise d'Arlandes-de-Mirabel, & fille de René de Garnier & de Jeanne de Béchon. Par testament passé devant Meynis, Notaire le 18 Janvier 1693, ladite Jeanne de Garnier, nomma son époux pour son héritier, à la charge de remettre son héritage à celui de ses ensans que bon lui fembleroit; fit une distribution à ses enfans de ses effets & bijoux, & donna un diamant à fon fils aîné. Elle mourut le 4 Avril 1695. Il épousa, 2º par contrat passé devant ledit Meynis, Notaire, le 23 Novembre 1695, Sufanne du Solier, fille de Noble Etienne du Solier, & de Marie du Serre. Elle est décédée au mois de Janvier 1715, & Noé D'A-LEYRAC, qui avoit abjuré à Paris le 30 Mars 1673, l'hérésie de Calvin, & s'étoit fait Catholique entre les mains du Sieur Charton, Chanoine & Pénitencier d'une Eglise de cette ville, suivant le certificat de ce dernier, en date du 25 Mars 1684, est mort le 7 Octobre 1717, à Vallon en Vivarais, en revenant de prendre les bains de Saint-Laurent. Il a eu de fon premier mariage:

- Noé, Sieur du Colombier, né le 28 Février 1679, Capitaine au Régiment d'Arcy, d'où il passa en celui de Béarn, le 8 Novembre 1710, tué d'un boulet de canon, qui lui emporta la tête, à la tranchée du siège du Quesnoy en 1712;
- 2. Pierre, dont l'alliance est ignorée;
- 3. Joseph, qui fuit;
- 4. PAUL, né à Saint-Vincent de Barrès, le 22 Mars 1684, Lieutenant de Cavalerie, qui passa à Rome, environ l'an 1714. Il eut un emploi dans cette Cour, & se maria à Civita-Vecchia, où il est mort sans ensans, en 1748 ou 1749;
- 5. ETIENNE, mort jeune;
- 6. & 7. Jeanne & Marianne, Demoifelles;
- 8. N... D'ALEYRAC, né le 16 Janvier 1693, non encore baptifé lors du testament de sa mère, du 18 des mêmes mois & an.

Et de son second mariage vinrent:

- 9. Scipion, Sieur de la Chaise, né à Saint-Vincent de Barrès le 14 Octobre 1696. Il étudia chez les Jésuites à Tournon, sit des progrès dans l'Eloquence & la Poésie Française; & après sesétudes, ayant pris le parti des armes, il entra Cadet dans le Régiment d'Insanterie de Beauvossis, en attendant sa nomination à une Lieutenance; mais il mourut à Monaco, le 23 Novembre 1718;
- Autre Noé, rapporté après la postérité de Joseph, son srère aîné consanguin;
- 11. Autre ÉTIENNE, Sieur de la Condamine, né à Saint-Vincent de Barrès, le 13 Janvier 1704, qui fervit le Roidans le Régiment de Languedoc, Dragons, où il fut fait Cornette, en 1734. Il est mort Lieutenant audit Régiment, à Saint-Léonard en Bavière, le 21 Mars 1743. Par fon testament militaire, du jour précédent, reçu par les Officiers de fon Corps. il sit fon héritier Noble Nos D'ALEYRAC, Sieur de la Chaise son frère, cidvant Cadet dans le même Régiment;
- 12. Et ELISABETH, non mariée.

VI. Noble Joseph d'Aleyrac, Sieur de la Condamine, né à Saint-Vincent de Barrès le 27 Février 1681, servit le Roi comme ses pères & ayeux, fit ses premières armes au Régiment de Talande, Infanterie, où il fut fait Lieutenant, le 6 Janvier 1706, jusqu'en 1710, qu'il entra en la même qualité, dans le Régiment de Béarn, Infanterie, & y fervit avec distinction jusqu'en 1722, fuivant deux lettres de la Cour des 26 Juillet & 14 Ostobre 1710. Il transigea, par acte passé devant Rabaniol, Notaire à Villeneuve-de-Berc, le 24 Juillet 1729, avec Noé & ETIENNE D'ALEYRAC, ses frères, pour leurs droits légitimes & partages de biens; & époufa, par contrat passé devant Jacques Cornet, Notaire à Rochemore, le 17 Février 1717, Catherine de Guionde-Geis-de-Pampellonne, fille de Noble Jacques de Guion-de-Geis, Seigneur de Pampellonne, & de Dame Gabrielle d'Aymard. Le 4 Novembre de la même année, il rendit hommage & dénombrement devant Delpuech. Notaire, à Noble Simon Dozil, Seigneur de Saint-Vincent de Barrès, des Directes & Fiefs nobles qu'il possédoit dans cette Paroisse. Il mourut à Saint-Vincent de Barrès, le 20 Décembre 1738; & sa veuve, qui testa devant Cornet, Notaire à Rochemore, le 19 Janvier 1739, décéda au même lieu le 6 Août 1754, ayant eu de son mariage entr'autres ensans:

1. PAUL-DAVID, qui fuit;

2. Joseph, Seigneur de la Condamine, né à Saint-Vincent de Barrès, le 17 Mai 1728, qui a été Officier au Corps Royal d'Artillerie, s'est distingué au siège des Isles de Sainte-Marguerite, & est mort à Saint-Vincent de Barrès, le 20 Novembre 1768;

3. PAUL-JEAN, dit le Chevalier D'ALEYRAC, né le 27 Août 1729, Capitaine en 1772, au Régiment de Toul du Corps-Royal d'Artillerie, Commandant de l'Artillerie à l'Isle de la Guadeloupe, penfionné du Roi depuis le fiège de Mahon où il fe distingua & sut blessé, & Chevalier de Saint-Louis. Il a épousé à la Guadeloupe, en 1768, Demoifelle Anne de Beautheac-de-Granval, sa parente;

4. Gabrielle, morte en 1767;

 & 6. Marie-Anne-Catherine & Jeanne-Catherine, qui vivoient fans alliance en 1769.

VII. Noble Paul-David d'Aleyrac, Co-Seigneur, Haut-Justicier de Saint-Vincent de Barrès, Co-Seigneur de Saint-Pierre de Barry, Saint-Martin le fupérieur & l'inférieur, Saint-Bauzille, Saint-Léger, &c., né le 2 Janvier 1724, Capitaine au Régiment de Grenoble, du Corps-Royal d'Artillerie, fait Chevalier de Saint-Louis, avant son tour, à cause de la distinction, avec laquelle il servitau siège de Cassel, sous le Comte de Broglie, s'est marie, par contrat passé devant Julien, Notaire, le 15 Février 1768, avec Marie-Thérèse de Barruel, de la ville de Villeneuve - de-Berc, fille de Noble Antoine de Barruel, Seigneur, Haut-Justieier de Chaix, Co-Seigneur direct de Mirabel, d'Arbres, &c., & de Dame Madeleine Meunier, dont il a:

Paut-Louis d'Aleyrac, Chevalier, né le 16 Janvier 1769.

VI. Noble Noé d'ALEYRAC, IIe du nom, Sieur de la Chaise, second sils de Noé d'A-LEYRAC, & de Susanne du Solier, sa seconde semme, sit ses premières armes dans le Régiment de Languedoc, Dragons, & ensuite dans celui de Picardie; se distingua à la bataille de Parme, où il sit prisonnier un Officier de marque. Il quitta le service pour épouser, par contrat passé devant Jean Expi, Notaire, le 3 Décembre 1734, Jeanne-Marie Vernhes, née le 13 Juin 1714, sille & héritière de Jean de Vernhes, Juge de Saint-Pierre, ville dans le Bas-Vivarais, au Diocèse de Viviers, & de Gabrielle de Bannes-de-Boissy-de-Saint-Montant. Elle est morte ab intessat le 18

Février 1745; & son mari, qui testa devant ledit Jean Expy, Notaire, le 15 Avril 1745, en saveur de ses ensans, par égale portion, est mort à Saint-Pierre-Ville, le sour suivant de la même année. Il a laissé de son mariage:

1. JEAN-BAPTISTE, qui suit;

2. ETIENNE, né à Saint-Pierre-Ville le 8 Mai 1738, qui servit dans le Régiment d'Infanterie de Médoc, & se trouva au siège de Mahon, où il donna des preuves de sa valeur, ayant été le premier qui monta sur la muraille à l'assaut du sameux fort Saint-Philippe. Etant tombé malade des satigues, qu'il essuya, les Médecins lui ordonnèrent d'aller prendre l'air natal, & il ess mort à Saint-Pierre-Ville, d'une maladie de langueur, le 24 Août 1768;

3. Jacques-François, né à Saint-Pierre-Ville le 1er Décembre 1739, Lieutenant du Régiment de Languedoc, Infanterie, qui a fait la dernière guerre de Corfe avec diftindion, pendant la foumission de cette

Isle en 1768 & 1769;

4. Augustin, dit le Chevalier d'Aleyrac, né à Saint-Pierre-Ville, le 11 Mai 1743: il a fait ses premières armes dans le même Régiment que ses frères, qu'il a quitté pour entrer dans le Corps-Royal, d'Artillerie, où il étoit Officier d'Artillerie, dans l'Isle de France, ou Isle Maurice en Afrique, en 1772:

5. Et Jeanne-Marie, née à Saint-Pierre-Ville en 1744, où elle est morte le 19 Août 1749.

VII. Noble JEAN-BAPTISTE D'ALEYRAC, né à Saint-Pierre-Ville le 29 Avril 1737, a fait la dernière guerre en Canada, en 1 755, avec beaucoup de distinction, de zele & d'application, a été blessé aux deux batailles sous Quebee, du 13 Septembre 759, où fut tué le Marquis de Montcalm, & à celle du 28 Avril 1760, où il fauva le Chevalier de Lévis, son Général, qu'il empêcha d'être sait prisonnier ou tué par les Anglois, en combattant vaillamment avec 28 Grenadiers qu'il commandoit, contre environ 100 des ennemis, avant l'affaire générale. Il a fait enfuite toute la guerre de Corfe, pendant la conquête de cette Isle, & est depuis 1768 Capitaine du Régiment de Languedoc, Infanterie, où il a commencé de servir en 1754.

Seigneurs des Faugères, établis à Saint-Vincent de Barrès.

11. Noble Guinot d'Aleyrac, fils puiné de Claude, & de Jeanne de Mercoyrol, s'allia en 1598 avec Madeleine de Chelard, Dame des Faugères, en la Paroisse de Saint-Vincent de Barrès. Il en eut entr'autres ensans:

III. Noble Daniel d'Alevrac, Dosteur ès Droits, Seigneur des Faugères, qui eut ordre, le 7 Avril 1631, du Sieur Tardieu, Juge du Bas-Vivarais, Commissaire Subdélégué du ban & arrière-ban, de se pourvoir d'armes & de chevaux, pour être prêt à marcher pour le service du Roi, au premier avis, avec les autres Gentilshommes du pays. Il reçut cet avis le 1er Octobre 1639 du Subdélégué de l'Intendant, pour se rendre à l'armée, en sa qualité de Gentilhomme, & avertir les autres de sa connaissance. Suivant un certificat du 1° Septembre 1642, il fut Capitaine dans le Régiment de Pierre Gourde, & fervit dans les guerres d'Italie. Suivant un autre certificat du 1er Octobre de la même année, on voit qu'il fervit encore au ban & arrière-ban pour aller au siège de Perpignan. Il épousa Louise d'Audemar, dont la mère étoit une Pierre Gourde, & en eut:

1. François-Louis, qui fuit;

 N... D'ALEYRAC, furnommé de Combegrand, Cornette dans le Régiment de Cavalerie de Servon le 1<sup>cr</sup> Avril 1673, Lieutenant le 6 Juillet 1675, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment du Baron de Quinoy, & tué à la tête de fa Compagnie;

 Et N... D'ALEYRAC, mort au mois de Septembre 1676, étant Cornette au même Régiment de Cavalerie du Baron de Qui-

noy.

IV. Noble François-Louis d'Aleyrac, Seigneur des Faugères, a été Capitaine d'Insanterie, & épousa Judith de Serre, dont entr' autres ensans trois filles:

- Susanne, dame des Faugères, vivante en 1772, veuve de Noble Antoine Pichon de Brellay, de la ville de Tournon, dont:
  - N... Pichon, Seigneur des Faugères, mort à Versailles le 5 Juin 1766, Chevalier de Saint-Louis, & Ecuyer Cavalcadour de seue Madame la Dauphine;

Et N.... Pichon, Dame des Faugères, mariée en 1766 à Noble N... de l'Hermusières, Capitaine au Régiment de Lorraine.

2. CLAUDINE-GABRIELLE, morte mariée;

3. Et une autre Susanne, dite la jeune, vivante en 1772 fans alliance.

Tous les descendans de cette branche des Seigneurs des Faugères ont servi le Roi, &

on a trouvé dans les titres de la branche atnée, tout ce qu'on vient de rapporter.

Les armes: écartelé d'azur, les 1 & 4 chargés d'un demi-vol dextre éployé d'or, & les 2 & 3 d'une tour donjonnée de trois pièces d'argent, maçonnée de fable. L'écu timbré d'un cafque à cinq grilles, accompagné de fes lambrequins aux émaux de l'écu, la toque ou bourlet de même. Cimier: une aigle isfante de fable, tenant dans fon bec une branche delaurier, de sinople. Supports: deux aigles d'or.

La branche aînée de cette Maison portoit le demi-vol abaissé. Cette branche-ci en a changé l'assiette & mis le vol élevé, sans doute pour briser comme cadets, ainsi que cela se pratiquoit beaucoup autresois, selon

les loix héraldiques.

Cet écusson que leurs ancêtres ont sûrement porté depuis l'usage des armoiries, le rapport qu'il a avec leur nom par le demi-vol, en patois du Languedoc, est aussi une marque de leur antiquité. Les blasons les plus anciens & les plus glorieux se trouvent presque tous de cette sorte.»

ALHAUD. Voyez AILHAUD-DE-ME-OUILLE.

ALICHAMP en Champagne. François-Honoré d'Alichamp, Ecuyer, Seigneur d'E-paigne, a justifié par titres de sa noblesse de-puis Jean d'Alichamp, son cinquième ayeul, Ecuyer, Seigneur de Brielle, de Flamicourt & de Saint-Aubin, vivant l'an 1501, & dont les armoiries sont gravées sur sa tombe que l'on voit encore dans l'Eglise de Brielle au Diocèse de Reims. Arm. de France, tom. I, p. 1.

Les armes: d'azur, à un chevron d'or accompagné de trois roses de même, posées deux en chef, & l'autre à la pointe de l'écu.

ALIGARD, Seigneur des Bois, en Normandie, Généralité de Caen: d'argent, à trois gamma grecs de sable 2 & 1.

ALIGER (D'), en Champagne: de gueules, à trois fasces d'or.

ALIGRE ou HALIGRE, selon le Père Anselme, Maison originaire de la ville de Chartres en Beauce, qui a donné deux Chanceliers de France, & plusieurs autres personnages distingués, tant dans la robe que dans l'épée, & dont est le Premier Président actuel du Parlement de Paris.

I. Suivant l'Histoire des grands Officiers de la Couronne, elle a pour auteur, Étienne d'Aligre, Ier du nom, qui eut pour enfans:

1. RAOUL, qui fuit;

- 2. JEAN, Seigneur de la Broffe, l'un des cent Gentilshommes de la Maifon du Roi, marié à Marie d'Auvergne, fille de N... d'Auvergne, Sieur de Dampont, qui eut N... b'ALIGRE, Seigneur de la Broffe, & JEANNE D'ALIGRE, mariée le 28 Février 1585 à Jean de Longueil, Vicomte d'Argeville, Baron d'Eriffé, Maître des Requêtes, fils puîné de Charles de Longueil, Seigneur de la Grange, & d'Ifabelle Hubert, Dame de la Nouë;
- 3. Et Denise, mariée à Guitlaume Rubantel, Seigneur de Maudetour.
- II. RAOUL D'ALIGRE, Seigneur de la Rivière, Chouvilliers, épousa Jeanne Lambert, & eut pour ensans:

1. ETIENNE, qui fuit;

 Et Marie, semme de Louis Mineray, Préfident à Chartres.

III. ETIENNE D'ALIGRE, IIe du nom, Chevalier, Szigneur de la Rivière & de Chouvilliers, fut d'abord Président au Siège Présidial de Chartres, & prêta ferment pour cette charge au Parlement de Paris le 4 Septembre 1587. Il sut ensuite Conseiller au Grand-Confeil, & Intendant de la Maison de Char-LES DE BOURBON, Comte de Soissons, qui le nomma Tuteur honoraire de Louis, son fils. Les grands services qu'Etienne L'Aligne avoit rendus à l'Etat, & la réputation qu'il avoit d'être l'un des plus sçavans & des plus hommes de bien de la robe, l'avoient sait destiner par le Roi Henri IV pour remplir un Office de Président au Parlement de Bretagne; mais il fut depuis retenu par Louis XIII pour exercer une charge de Confeiller ordinaire dans ses Conseils d'Etat & des Finances. Le 6 Janvier 1624, il sut sait Gardedes-Sceaux; & au mois d'Octobre de la même année, après la mort de M. de Sillery, Louis XIII le nomma Chancelier de France, charge qu'il exerça avec intégrité & beaucoup de défintéressement. Des intrigues de Cour lui firent ôter les Sceaux en 1626, avec ordre de se retirer en sa maison de la Rivière au Perche, où il mourut le 11 Décembre 1635, âgé de 75 ans. Il épousa Elisabeth, fille de Jean-Jacques Chappelier, Conseiller d'Etat, & de Madeleine le Boulanger, dont il cut: 1. ETIENNE, qui fuit:

2. Louis, Seigneur de Chouvilliers, mort fans alliance;

3. Nicolas, Abbé de Saint-Evroult, mort en Espagne, le 26 Octobre 1638;

 N.... Religicuse au Prieuré de Bellomer, Ordre de Fontevrault;

5. Marguerite, Prieure de Bellomer;6. N.... Religieuse en l'Abbaye de Gis;

7. Et Elisabeth, mariée à François de Courceulles, Baron de Rouvrai.

IV. ETIENNE D'ALIGRE, III'du nom, Chancelier de France, né à Chartres le 13 Juillet 1592, sut reçu Conseiller au Grand-Conseil en 1615, à l'age de 23 ans. Le Roi Louis XIII l'envoya peu après en Ambassade à Venise, & le nomma Conseiller d'Etat à son retour en 1635, & Intendant de Justice en la Généralité de Caen en 1638, & le commit en 1645 pour tenir les Etats de la Province de Languedoc. Il fut fait Confeiller d'honneur au Parlement de Paris en 1651, exerça pendant dix mois en 1653 la charge de Surintendant des Finances sous le titre de Directeur, & sut établi Chef du Confeil de Commerce de Marine en 1654. Louis XIV ayant établi en 1661 un Conseil Royal des Finances, il sut choisi pour le premier des Commissaires qui devoient le composer. Etant devenu Doyen des Conseils, & le Roi lui-même voulant tenir les Sceaux après la mort du Chancelier Séguier, il sut le premier des Commissaires nommés pour y affister avec voix délibérative; & quelques mois après, Sa Majesté étant obligée de se mettre à la tête de ses Ar-

mées, M. D'ALIGRE fut pourvu de la charge de

Garde-des-Sceaux de France par Lettres du

mois d'Avril 1672, dont il prêta serment le

24; & au mois de Janvier 1674 il parvint à

la dignité de Chancelier de France, dont il

préta serment le 10, & en jouit jusqu'à sa

mort, arrivée à Versailles le 25 Octobre 1677;

il étoit agé de 85 ans.

ETIENNE D'ALIGRE, III° du nom, épousa 1º Jeanne l'Huillier, fille de François, Seigneur d'Interville, Secrétaire du Conseil, & d'Anne-Brachet-de-Portmorand; 2º Geneviève Guynet, veuve de Jean de Gué, Seigneur de Villetaneuse, Maître des Comptes, & fille de Nicolas Guynet, Conseiller au Grand-Conseil, & de Geneviève Gasteau, sa première semme, morte en Septembre 1657; 3º & Elisabeth l'Huillier, veuve de Michel Moreau, Lieutenant-Civil au Châtelet de

Paris, & fille de Jérôme PHuillier, Procureur en la Chambre des Comptes, & d'Ifabelle Dreux, morte le 8 Février 1685. Il n'eut point d'enfans des deux derniers mariages, mais du premier lit il eut:

1. Louis, Marquis d'Aligre, qui, après avoir été Abbé de Saint-Jacques de Provins, prit le parti des armes. Il fut d'abord Colonel de Cavalerie, puis Lieutenant-Général des Armées du Roi en Catalogne en 1652, & mourut le 12 Août 1654, âgé de 73 ans, fans alliance;

2. N..., mort jeune;

3. François, né le 24 Décembre 1620, fit profession le 27 Décembre de l'année 1636 chez les Chanoines Réguliers de l'Ordre de Saint-Augustin de la Congrégation de France. Il obtint, le 12 Février 1643, fur la démission de Michel d'Aligre, fon frère, l'Abbave de Saint-Jacques de Provins, Diocèse de Sens, qu'il posséda en règle. Il fut nommé en 1668 à l'Evêché d'Avranches, mais il ne voulut point l'accepter. En 1672, son père ayant été fait Garde-des-Sceaux, & ensuite Chancelier de France, il fortit de sa retraite pour venir le soulager, & faire sous lui les sonctions de cette charge. Il donna dans cette occasion des preuves de sa capacité & de son zèle pour la justice. Après la mort du Chancelier, son père, il retourna dans son Abbaye, où, après avoir vécu dans une grande auflérité & occupé de toutes sortes de bonnes œuvres, il mourut le 21 Janvier 1712 dans la 92º année de fon âge. Il avoit fait plusieurs fondations pour le soulagement des Pauvres & pour la commodité publique de la Ville de Provins. Son Oraifon sunèbre sut prononcée, dans l'Eglise de l'Abbaye de Saint-Jacques, le 19 Avril 1712, par le R. P. Lenet, Chanoine Régulier, alors Professeur en Théologie de la même Maison; & elle fut imprimée à Paris, la même année, in-4º. Une piété folide, & une éloquence noble & digne du sujet, caractérifent ce beau discours. On a aussi sur la vie & la mort de M. D'ALIGRE une Lettre sort édifiante, écrite de Provins, & imprimée à Paris, en 1712, in-4°;

 MICHEL, qui suit;
 ETIENNE, Chevalier de Malte, tué le 28 Septembre 1644 à la prise du Gallion de la

Sultane-mère;

6 CHARLES, Abbé de Saint-Riquier en Ponthieu, Diocèfe d'Amiens, fut reçu Conseiller au Parlement de Paris le 21 Mai 1660. Il fut sait Conseiller d'Etat ordinaire en 1672, & Conseiller d'honneur au Parlement, lorsque son père sut nommé Gardedes-Sceaux. Il mourut le 20 Mai 1695, âgé d'environ 65 ans, & sut inhumé à Saint-Germain-l'Auxerrois, dans la sépulture de sa samille. Il avoit abandonné les revenus de son Abbaye de Saint-Riquier, de la valeur de 20000 liv., aux Moines de cette Maison, qui bâtirent une belle Eglise, & il n'en exigeoit seulement que sa nourriture, quand il alloit sur les lieux, ce qui arrivoit une sois l'an;

7. Jean, Chevalier de Malte, Commandeur de Beauvoir-lez-Abbeville, né le 101 Mai 1632, mort le 15 Octobre 1710, âgé de 78

ans;

8. MARIE, née à Venise;

9. ELISABETH, aussi née à Venise, Abbesse de Saint-Cyr près Versailles;

10. Anne, Religieuse à Fontevrault, puis Coadjutrice de Saint-Cyr, morte le 10 Avril

1669;

- 11 MARIE, mariée 1º à Michel de Verthamon, Seigneur de Bréau, Marquis de Manœuvre, Maître des Requêtes, puis Confeiller d'Etat; & 2º en 1679, à Godefroy, Comte d'Estrades, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de France. Elle est morte le 2 Février 1724, âgée de 91 ans. Elle eut du premier lit François-Michel de Verthamon, Premier Président du Grand-Confeil, mort le 2 Janvier 1738, ancien Secrétaire des Ordres du Roi;
- 12. Hélène, alliée le 4 Février 1655, à Claude de Laubespine, Marquis de Verderonne en Beauce, & morte le 16 Mars 1712, a été la grand-mère de la Comtesse Douairière de Pontchartrin, mère de la Duchesse de Nivernois:

 FRANÇOISE, Coadjutrice, puis Abbesse de Saint-Cyr, morte le 3 Février 1719, âgée de 85 ans;

14. & 15 SUSANNE & GENEVIÈVE;

- 16. & 17. N... & N... D'ALIGRE, mortes jeunes;
  18. Et MARGUERITE D'ALIGRE, alliée, 1° en 1658, à Charles-Bonaventure, Marquis de Manneville au pays de Caux; & 2° à Charles-Louis d'Albert, Duc de Luynes, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, & bifayeul du Duc de Luynes dernier mort, dont elle fut la troisième femme, & n'eut point d'enfans. De fon premier mariage elle eut pour fils le grand-père de Charlotte-Nathalie de Manneville, aujour-d'hui Duchesse de Rochechouart. Elle est morte le 26 Septembre 1722, âgée de 81 ans.
- Il fut fait Confeiller d'Etat ordinaire en 1672, & Confeiller d'honneur au Parle- nesle, Boislandry, &c., quatrième fils d'E-

TIENNE, IIIe du nom, Chancelier de France, & de Jeanne l'Huillier, sa première semme, fut Conseiller au Parlement, puis Maître des Requêtes, & Intendant d'Alençon. Il fut marié trois sois: 1º en Mars 1651 à Catherine de Machault, décédée le 10 Juillet suivant; 2º à Marie Arragonet, fille d'Antoine, Trésorier des Gardes-Françoises, & de Jeanne le Gendre, morte le 16 Mars 1657; 3º & à Madeleine Blondeau, fille de Gilles, Président en la Chambre des Comptes, & de Madeleine le Boults. Il mourut le 10 Août 1661, & sa semme le 12 Juillet 1696. Du second lit naquit:

1. N... D'ALIGRE, mort jeune;

Et du troisième lit il laissa deux fils:

2. ETIENNE, qui suit;

3. Et Gilles, Seigneur de Boislandry, Confeiller au Parlement, mort le 12 Avril 1711. Il avoit épousé, en Août 1686, Catherine Turgot-de-Saint-Clair, fille d'Antoine, Seigneur de Saint-Clair, Maitre des Requêtes, dont il a eu Jeanne-Elisabetii d'Aligre, née le 21 Septembre 1691, morte le 2 Avril

VI. ETIENNE D'ALIGRE, IVe du nom, second fils de Michel & de Madeleine Blondeau, sa troisième semme, Seigneur de la Rivière, la Forêt, le Favril, Boislandry, Frétigny, Vieux-Château, &c., fut reçu Conseiller au Parlement de Paris, & Commissaire aux Requêtes du Palais le 7 Mai 1683, Maître des Requêtes le 10 Avril 1688, Conseiller d'honneur au Parlement en 1689, & enfin Président à Mortier le 18 Novembre 1701. Il avoit épousë, 1° le 3 Avril 1684, Marie-Madeleine le Pelletier, fille de Claude, Ministre d'Etat, Surintendant des Postes, Contrôleur-Général des Finances, & depuis Président à Mortier au Parlement de Paris, & de Marie-Madeleine Fleuriau, morte le 19 Septembre 1702, ágée de 32 ans; 2º le 6 Août 1708, Marie-Anne-Fontaine Desmontées, morte en couches le 1er Juin 1711, âgée de 31 ans: elle étoit sœur d'Antoine, Sieur de Desmontées, Evéque de Nevers; 3° & le 17 Septembre 1711, Madeleine-Catherine de Boivin, fille de seu Jean-Baptiste, Seigneur de Bonnetot & de l'ancien Comté de Baqueville, Premier Président en la Chambre des Comptes & Cour des Aides de Normandie, & de Jeanne-Marie Mallet, vivante en 1769. Elle est veuve depuis le 15 Juin 1715.

Du premier mariage il a eu:

1. ETIENNE, mort jeune;

2. ETIENNE-CLAUDE, qui fuit;

3. MADELEINE-FRANÇOISE, née le 2 Avril 1600, Abbesse de Saint-Cyr, morte à la Villel'Evêque âgée de 60 ans;

4. Marie-Madeleine-Geneviève, née le 19 Mars 1693, Religieuse de Sainte-Marie;

5. Et Madeleine-Louise, née le 23 Juillet 1697, mariée le 14 Septembre 1711 à Guillaume de Lamoignon, Seigneur de Blancménil, ancien Chancelier de France, morte le 8 Janvier 1714.

Du second mariage vint:

6. Marie-Anne, morte douze jours après fa mère.

Du troisième lit sont issus:

- 7. ETIENNE-JEAN-FRANÇOIS-MARIE D'ALIGRE-DE-BOISLANDRY, né le 19 Janvier 1717, Conseiller au Parlement, Maître des Requêtes, Intendant de Pau, puis de Picardie, Maître des Requêtes honoraire, marié le 10 Mai 1757 à N.... Masson. Il est mort le 4 Septembre de la même année fans
- 8. JEANNE-MADELEINE-CATHERINE, née le 18 Octobre 1712, morte à Paris le 14 Avril 1738 dans la vingt-fixième année de son âge, ayantépoufé, le 15 Juin 1735, Henri-François de Bretagne, Baron d'Avaugour, premier Baron de Bretagne, Comte de Vertus & de Goello, par la mort de son frère aîné, né le 17 Juin 1685, ancien Colonel d'un Régiment d'Infanterie, & Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis;
- 9. Et Marie-Catherine, née le 30 Décembre 1713, mariée le 21 Février 1735, & aujourd'hui veuve de Louis-Michel-Robert le Pelletier-de-Saint-Fargeau, Maitre des Requêtes, fils de Michel-Robert le Pelletierdes-Forts, Ministre d'Etat, Contrôleur-Général des Finances, & de Marie-Louise de Lamoignon, dont deux ensans, sçavoir : le Président à Mortier du Parlement de Paris, ci-devant Avocat-Général, & la Princesse de Chimay.

VII. ETIENNE-CLAUDE D'ALIGRE, Scigneur de la Rivière au pays du Perche, de la Forêt, le Favril, la Lande, le Plessis, Comte de Maran, Pays d'Aunis, &c., né le 26 Mai 1694, mort le 8 Juillet 1752, enterré à Saint-Germain-l'Auxerrois dans la Chapelle de la Maifon d'Aligre; il fut reçu Conseiller au Parlement & Commissaire aux Requétes du Palais le 30 Décembre 1716. Il obtint, au mois d'Août 1724, la furvivance de la charge de Préfident à Mortier, dont son père étoit revêtu; fut reçu en cette qualité le 29 Novembre suivant, & prit seance au mois de Juin 1725. Il épousa, 10 le 21 Février 1726, Marie-Louise Adélaïde Durey, fille de Jean-Baptisse Durey-de-Vieuxcourt, Président au Grand-Conseil, & ci-devant Trésorier de l'Etat des Guerres, & de Louise le Gendre; 20 en 174... Geneviève Parent, fille de N... Parent, Conseiller au Parlement, dont il a eu une fille, morte en bas âge. De son premier mariage il avoit eu:

1. ETIENNE-FRANÇOIS, qui fuit;

2. ETIENNE-JEAN-BAPTISTE, né le 16 Août

1729, mort à 11 ans;

3. MARIE-MADELEINE, née le 27 Août 1731, mariée le 26 Février 1748 à Charles-Jean-Baptise des Galloys-de-la-Tour, Chevalier, Vicomte de Glené, Premier Préfident du Parlement d'Aix, & Intendant de Provence, sils de Jean-Charles, aussi Président & Intendant de Provence, & de Jeanne-Charlotte du Pré-de-la-Grange, dont plusieurs ensans:

4. & 5. Deux filles, mortes fans alliance.

VIII. ETIENNE-FRANÇOIS D'ALIGRE, COMTE de Maran, Seigneur de la Rivière, la Forct, le Favril, Boislandry, la Lande, le Plessis, &c., né le 17 Juillet 1727, reçu Conseiller au Parlement de Paris le 5 Septembre 1745, puis dans la charge de Président à Mortier, dans l'exercice de laquelle il est entré le 27 Juillet 1752, a été nommé en Septembre 1768 Premier Président du même Parlement. Il est veus sans ensans depuis le 9 Décembre 1767 de Françoise-Madeleine Talon, fille unique de Denis-Omer Talon, Président à Mortier, morte âgée de 37 ans, & est remarié en secondes noces depuis 1768.

# SECONDE BRANCHE.

ETIENNE, IIe du nom, Chancelier de France, avoit pour coufin germain JEAN D'ALIGRE, Valet-de-Chambre du Roi, lequel de Catherine Trouillard, sa seconde semme, eut entr'autres ensans:

IV. MICHEL, Baron de Saint-Lié, fuccessivement Trésorier-Général des Menus-Plaisirs du Roi, Intendant de Justice, Police & Finances en Catalogne & Roussillon en 1651, puis en Alface en 1653, Intendant des Finances, & Général des vivres en Allemagne, &

Conseiller d'Etat, mourut en 1675. Il avoit épousé, par contrat du 17 Septembre 1639, Demoiselle Marie Pérou. Il en eut:

 PHILIPPE-FRANÇOIS, Capitaine de Vaisseaux, commandant la Marine à Toulon, puis Lieutenant-Général des Armées Navales, & Grand-Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, mort fans alliance en 1719, âgé de 80 ans;

2. ETIENNE-ARMAND, qui fuit;

3. Et Marie-Thérèse, mariée, le 15 Juin 1697, à Claude-Louis-Hy acinthe Ploumier, Chevalier, Seigneur de la Boulaye, Commiffaire-Ordonnateur de la Marine.

V. ETIENNE-ARMAND D'ALIGRE, Chevalier, Baron de Saint-Lié, a fervi dans la Marine. Il a été Lieutenant de Vaisseaux, & est mort en 1724. Il avoit épousé en 1693 Marie Gauvriet, dont il a eu entr'autres enfans:

1. Michel-César, qui fuit;

 René-Pierre, Chevalier d'Aligre, né en Avril 1712, marié en Septembre 1756 à N... Théard-du-Bordage;

 Guy, dit l'Abbé d'Aligre, né le 2 Février 1718, Prieur de Fosse-Bellay & de Moussie

le-Neuf.

VI. MICHEL-CÉSAR, Marquis d'Aligre, né le 7 Août 1711, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, Mestre-de-Camp de Cavalerie par Brevet du 2 Février 1757, Exempt des Gardes-du-Corps dans la Compagnie de Noailles, a épousé en premières noces Madeleine-Catherine-Françoise de Roussac, & en secondes, le 12 Février 1754, Philiberte-Catherine Baudry, fille d'André Baudry, Conseiller au Parlement, & Grand-Maître des Eaux & Forêts d'Artois & Pays conquis, & de Catherine Lorancher.

Les armes: burelé d'or & d'azur, de dix pièces, au chef d'azur chargé de trois soleils d'or. Voy. P. Anselme, tom. VI, p. 550 & suiv. Moréri, édition de 1759, & Mercure

de France, Juin 1725, p. 1455.

ALIGRET, en Champagne: d'azur, à trois aigrettes d'argent, 2 & 1.

ALINGES: de gueules, à la croix d'or.

ALION. C'est une branche de la Maison d'Usson-Bonac. Louis d'Usson, Comte d'Alion, né le 7 Janvier 1705, est cousin au VI° degré du Marquis de Bonac, ci-devant Ambassadeur auprès des Etats généraux des Provinces-Unies. Le Comte d'Alion a été nommé, en 1724, Commissaire médiateur du

Roi, pour le partage des limites en Perse, entre les Turcs & les Russes, Ministre plénipotentiaire de France à Pétersbourg, en 1742, pour la seconde sois en 1744, & il y a demeuré jusqu'en 1748. Il a épousé, en 1750, Louise-Elisabeth Choart, fille unique de seu Guillaume, Seigneur de Buzenval, en la Paroisse de Ruel près Paris; mort Brigadier de Cavalerie, ancien Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Reine, appelé le Marquis de Buzenval.

Les armes d'Usson-d'Alion de Bonac font: de gueules, au lion d'argent. Voyez BO-

NAC.

ALIX, samille noble de Salins, éteinte, & qui remonte à CLAUDE ALIX, convoqué à l'arrière-ban des Nobles du Bailliage d'Aval en 1551 & 1561. PIERRE ALIX, Chanoine de Besançon, Prieur de Sainte-Madeleine de Salins, nommé par le Pape à l'Abbaye de Saint-Paul de Besançon en 1632, mourut en l'an 1676, laissant une histoire manuscrite de son Abbaye qu'il avoit gouvernée pendant 44 ans.

ALLAIN, Seigneur d'Amontant, du Caftel, du Vigné, en Normandie, Généralité de Caen: de gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois coquilles de même, deux en chef & une en pointe.

ALLAIN, Seigneur de Barbières, de la Haule, de Montafilan, de Morinville, en Normandie, Généralité de Caen, maintenu le 16 Février 1666: d'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe d'un befan de même.

ALLAIN, Seigneur de la Bertinière, en Normandie, Généralité de Caen: d'argent, à trois merlettes de gueules, 2 & 1; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

ALLAIN, Seigneur de la Vigerie en Provence: d'argent, à dix lofanges de gueules, 4, 3, 2 & 1, suivant du Buisson; & suivant Chasot de Nantigny, d'or, à dix losanges de gueules.

ALLAMANON, famille noble, qui tire son nom de la Terre & Seigneurie d'Allamanon, qu'elle possédoit dans le XI siècle. Jean & Albert d'Allamanon embrassèrent le parti du Comte de Provence en 1150, dans la fameuse guerre qu'eut ce Prince contre Etiennette des Baux. Bertrand d'Allamanon suivit celui de la Princesse. Albert étoit du nombre des Ba-

rons qui firent hommage à Bérenger dans la ville de Tarascon, l'an 1146.

On trouve dans le XIIe siècle un autre Ber-TRAND D'ALLAMANON, qui se distingua par sa bravoure & par son sçavoir; il étoit du nombre des tameux Poëtes Provençaux, auxquels on avoit donné le nom de *Troubadours*. Il fut présent au traité de paix qui se fit entre Bérenger & les Génois, lorsque ceux-ci se mirent sous la protection de ce dernier Comte de Provence de la Maison de Barcelone. Bérenger, charmé du mérite de Bertrand, lui sit présent de 2000 sols à prendre sur le péage d'Arles.

Bertrand, II dunom, Seigneur de Rognes, accompagna Charles d'Anjou, lorsqu'il alla faire la conquête du Royaume de Naples, l'an 1264.

IMBERT D'ALLAMANON, fon fils, Seigneur d'Aurielle, fuivit la Cour de Charles II en l'année 1293, & fon frère AICARD D'ALLAMANON, Seigneur de Rognes, fut Amiral de Provence en 1297.

Pierre d'Allamanon, Seigneur d'Allamanon & Lambesc, sit hommage de ses Terres

en l'année 1330 & en 1341.

Un fecond Alcard d'Allamanon, Seigneur

d'Allamanon, testa en saveur de

FLORIMOND D'ALLAMANON fon fils, qui fit aussi son testament le 19 Juin 1524. Il sut père de

JEAN D'ALLAMANON, marié avec Melchiore de Portanier. Leur contrat de mariage est du 13 Janvier 1545. Ils eurent, parmi plufieurs ensans, Honoré, Joseph & Pierre.

Honoré étoit premier Procureur du Pays en 1591. Il immortalifa fon nom dans les guerres civiles de la ligue, auxquelles il eut beaucoup de part. Il fe noya en voulant paffer àgué la rivière d'Argens. Joseph & Pierre, fes Irères, partagèrent fon héritage & firent tige.

PIERRE se retira à Brignoles où il sut Chef d'une branche éteinte de nos jours.

JOSEPH, après avoir vendu la part qu'il avoit à la Terre d'Allamanon, alla s'établir à Salon où il forma aussi une branche dont il ne reste plus que deux frères sort âgés, vivans sans alliance en 1757, l'un à Nevers, & Pautre à Salon. Voyez Arteseuil, tom. I, p. 33.

Les armes: tranché d'argent sur sable, diapré de l'un en l'autre.

ALLARD, en Dauphiné. La généalogie de cette famille noble commence dans l'Armo-

rial de France, reg. II, part. I, à

I. Nobie Garriel Allaro, Ecuyer, demeurant à Montvendre, Diocèfe de Valence. Il épousa, 1° le 20 Janvier 1517, Demoiselle Cécile du Perrier; & 2° le 25 Février 1527, Demoiselle Blanche d'Urre. Il testa en 1548, & laissa du premier lit:

1. GASPARD, qui fuit;

 Jean, Seigneur de Beauchêne, commandant une Compagnie de gens de pied pour le fervice du Roi en 1584.

Et du fecond lit:

3. Balthazard, auteur de la feconde Branche, rapportée ci-après.

II. GASPARD ALLARD, Sieur de Montvendre en 1542, eut entr'autres ensans, de Demoiselle Marguerite Masuère, son épouse:

1. CHARLES;

2. GUILLAUME, qui suit;

3. & 4. Blanche & Louise.

III. Guillaume Allard, demeurant au lieu de Chantemerle, Diocèfe de Vienne, épousa, par contrat du 26 Octobre 1587, Gilberte de Bost, fille de Jean, Chevalier, Seigneur du Moulin, au Diocèse de Mâcon, & de Françoise de Rochesort-de-la-Valette. Il mourut au mois d'Octobre 1604. Il eut de son mariage:

1. Eustache;
2. Jean, qui suit;

3. & 4. CATHERINE & GASPARDE.

IV. JEAN ALLARD SERVIT en 1636 dans l'armée de Picardie & au siège de Corbie. Dans deux asles, l'un du 31 Janvier 1637, l'autre du 29 Juillet 1649, il est qualissé Lieutenant pour le Roi aux Isles de Porquerolles. llépousa, le 24 Janvier 1635, Marguerite de la Faye, fille de Louis de la Faye-de-Lantozat, Juge de la Baronie d'Aubenas, dont:

Jean-Baptiste, qui fuit;
 & 3. Louis & Joseph;

4. Et Françoise, femme de Jean de Faucon-Saint-Laurent.

V. JEAN-BAPTISTE ALLARD, Maire perpétuel de la ville d'Aubenas & du Comté de Montlaur, fut déchargé de la contribution au ban & arrière-ban, par Sentence du 9 Mai 1690, attendu qu'il avoit un fils au fervice de S. M. Il su maintenu dans son ancienne Noblesse, le 28 Janvier 1698, par ordonnance de M. de Lamoignon-de-Courson, Intendant du

Languedoc. Il mourut le 2 Octobre 1710. Il avoit épousé, 1° le 26 Avril 1664, Louise du Chier, fille de Jean, & de Susanne Montagne; 2° Jeanne de Borne. Il eut du premier lit:

1. Louis, qui suit;

 Et Marie, femme de Pierre Aymard, Conseiller, Procureur du Roi en la Jurisdiction de Pierre-Latte.

VI. Louis Allard, légataire universel de Marguerite de la Faye son ayeule paternelle, par le testament qu'elle sit le 19 Décembre 1688. Il épousa, le 17 Avril 1700,

Anne Chastannier, dont:

VII. PIERRE ALLARD, né le 21 Janvier 1706, marié, le 18 Février 1730, avec Marguerite du Faur-de-Montjeau, fille de François, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine-Major au Régiment de Périgord, & de Thérèfe Drival.

## SECONDE BRANCHE.

II. BALTHAZARD ALLARD, I'r du nom, fils du second lit de Gabriel & de Blanche d'Urre, Co-Seigneur de Mayn, de Montvendre, &c., & Commandant d'une Compagnie de gens de pied pour le service du Roi. Il épousa, 1° le 18 Avril 1565, Sibylle Gigou, fille de Bernardin Gigou, de la ville de Romans; 2° le 6 Mars 1572, Dame Caroline de Doncieu. Il testa le 5 Août 1582. Caroline de Doncieu resta tutrice de ses ensans, qui furent entr'autres:

1. Annet Allard, Ecuyer;

2. Et Pierre, qui suit.

111. Pierre Allard, né posshume, épousa, le 13 Avril 1612, Hélène Serret, fille de Pierre, Secrétaire de la Chambre du Roi; il en eut:

LAURENT D'ALLARD, maintenu avec ses frères & sœurs dans la possession de leur Noblesse, par l'Ordonnance de M. de Sève, Intendant du Dauphiné, datée du 22 Janvier 1643;

2. Balthazard, qui fuit;

3. & 4. Pierre & André; 5. & 6. Catherine & Jeanne.

IV. Balthazard d'Allard, IIe du nom, Capitaine dans le Régiment du Duc de Modène, testa le 12 Décembre 1656, & vivoit encore en 1670. Il eut de son mariage, accordé le 4 Octobre 1653, avec Charlotte de Blanchard-de-Savinhac, sille de Noble Anne de Blanchard-de-Savinhac, Sieur de Carricy, & de Spirite de Baratier:

1. LAURENT, qui fuit;

2. Et GABRIELLE.

V. LAURENT D'ALLARD, Ecuyer, Seigneur de Montaille du Cros, & de la Crouzillière, en Touraine, Commissaire & Licutenant-Provincial de l'Artillerie de France, Chevalier de Saint-Louis, épousa le 27 Février 1697, Marie-Charlotte de Roslaing, fille de Jean, Sieur de Champsérier, & de Claudine le Bon. Il testa le 1er Octobre 1735, & laissa pour ensans:

1. MARC-ANTOINE-LAURENT, qui fuit;

 CLAUDE, Lieutenant, puis Commissaire-Provincial d'Artillerie & Chevalier de Saint-Louis;

3. Hugues-Charles, rapporté après fon aîné;

4. Louis, né au mois de Juillet 1713;

5. Marie-Madeleine, femme d'Alexandre Lancelin, Ecuyer, Seigneur de la Rolière.

VI. MARC-ANTOINE-LAURENT D'ALLARD, reçu Chevalier des Ordres de N. D. du Mont-Carmel & de Saint-Lazare, en Février 1723; Ecuyer du Roi, Gentilhomme de M. le Duc d'Orléans, fuccessivement Capitaine résormé, à la suite du Régiment Royal des Vaisseaux, Infanterie; Exempt de la Compagnie des Gardes de seu de M. le Duc d'Orléans; Capitaine en pied en 1729 dans le Régiment de Limousin, Infanterie; a eu de son mariage, accordé le 16 Septembre 1728, avec Marie-Madeleine du Fresne:

1. LAURENT-GASPARD D'ALLARD, né le 6 Juil-

let 1729; 2. Marie-Louise, née le 17 Décembre 1733; 3. Antoinette-Charlotte, née le 1et Dé-

cembre 1737;

4. Et Marie-Louise-Angélique, née le 17 Juin 1739.

# TROISIÈME BRANCHE.

VI. HUGUES-CHARLES D'ALLARD, Ecuyer, Commissaire d'Artilletie, stère puîné de MARC-ANTOINE-LAURENT, a épousé, le 18 Décembre 1729, Marie Montchenu, fille de Louis, Seigneur & Baron de Thodure, & de Louise de Lemps. De ce mariage il a eu entr'autres ensans:

Marie-Madeleine, née le 16 Octobre 1731, reçue à Saint-Cyr le 2 Mars 1739.

Les armes: d'or, à un chevron de fable, accompagné de trois étoiles d'azur, rangées en chef, & d'un croissant de gueules posé à la pointe de l'écu.

ALLARD, en Provence. I. BALTHAZARD ALLARD, de la Ville de Brignoles, fut annobli par Lettres-Patentes du Roi Louis XIV, en l'année 1654. Ces Lettres furent enregistrées en la Cour des Comptes d'Aix, le 16 Novembre 1655, Registre afflictio Provinciæ, arm. B, fol. 68. Il avoit été marié à Brignoles en 1609, (Taneron, Notaire) avec Marguerite Martin, dont il eut 4 ensans:

1. & 2. JEAN & BALTHAZARD, II. du nom;

3. André, qui fuit;

 Et Elisabeth Alland, mariée le 4 Juillet 1656, avec Lazarin Doria, Seigneur de Saturnon.

II. André d'Alland acquit la Terre de Néoules en 1657, & sut père de

III. Louis d'Allard, Seigneur de Néoules, marié avec Catherine de Gantès, par contrat du 2 Octobre 1720. De cette alliance font iffus entr'autres enfans, 2 fils, dont l'aîné:

IV. Jean-François-Louis d'Allard, Seigneur de Néoules, Confeiller au Parlement de Provence, a épousé Dauphine de Bauffet-de-Roquefort, nièce de l'Evêque de Béziers, de laquelle il a des enfans, le cadet vit sans alliance.

Les armes: d'azur, à trois barres d'argent, supportant une trangle d'azur, chargée de trois sleurs-de-lys d'or, au chef de gueules, chargé de deux demi-vols d'argent, surmontés d'un vol de même. Voy. Arteseuil, tome I, p. 34.

ALLARD, Sicur de la Houssaye, en Normandie, Généralité d'Alençon. La Roque, dans son Traité des bans & arrière-bans, dit qu'en la montre de 1470, Comté de Longueville, Audon-Lenfant présenta pour lui, Noel Allard, Archer, armé de brigandine, sallade, arquetrousse, pour ce un Archer. C'est tout ce que nous sçavons de cette samille dont les armes sont: d'azur, à trois étoiles d'or, posées 2 & 1, la dernière accompagnée de 3 croissans d'argent, 1 & 2.

ALLART, Seigneur de Beaumont, à Langres: d'azur, à la fasce d'or, chargé d'une rose de gueules, entre deux coquilles de même, accompagnée de trois besans d'argent, deux en chef & un en pointe.

ALLARY, en Languedoc: éeartelé, aux

1 & 4 d'azur, à un cor d'or; aux 2 & 3 de gueules, à un vol d'or.

& ALLASSAC, petite ville & grande Paroisse du Bas-Limousin, Election de Brives,

Sénéchaussée d'Uzerche.

La Seigneurie d'Allassac est une des plus anciennes de cette Province dont l'Evêque de Limoges est le Seigneur Suzerain. La Seigneurie lui appartient par indivis, avec les différens Co-Seigneurs. Il a le droit de nommer le Juge & les Co-Seigneurs doivent nommer le Procureur-Fiscal & le Greffier. Les principaux Co-Seigneurs de la ville d'Allasfac sont:

M. de Lasteyrie, Comte du Saillant, Seigneur de Comborn, de Saint-Viance, de la Bastide en partie, & autres lieux;

M. de Pradel, Seigneur de la Mase, de Rossignat, de Charliat, &c., Lieutenant-Général de la Sénéchaussée d'Uzerche;

M. du Myrat, Gouverneur & ancien Maire perpétuel de la ville de Tulle;

M. de Lanfade, Seigneur de Chanac & de Saint-Bonnet, Gendarme de la Garde ordinaire du Roi;

M. de Chiniac-de-la-Bastide, Seigneur du Claux, des Coulombiers & de la Bastide en partie, Conseiller du Roi, Rapporteur du Point d'Honneur au Bas-Limousin;

M. Le Commandeur du Temple, dans la

Paroisse d'Allassac;

M. du Mas, Seigneur du Mas, Marquis

de Paysac & les Moines d'Obasine.

Le Comte du Saillant, MM. de Pradelde-la-Mase, de Lansade, de Chiniac-de-la-Bastide, & le Marquis de Paysac, ont chaeun leur Chapelle dans l'intérieur de l'Eglise de la ville d'Allassac. Il y a dans cette ville un Hôpital, fondé par seu l'Abbé Dubois, Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, & hors la ville une Eglife de la Confrérie des Pénitens blancs. Cette ville est murée de tous les côtés; les monumens, qui existent encore hors de son enceinte, prouvent qu'elle étoit beaucoup plus considérable. On n'y compte aujourd'hui que 612 feux, elle est à 13 lieues de Limoges au sud, & à trois lieues de Brivesla-Gaillarde au nord. Le vin d'Allassac passe pour le meilleur du Bas-Limousin. Notice envoyée au libraire en Juillet 1773.

ALLEAUME, en Normandie, Bailliage d'Alençon: Sieur de la Ramée & du Bois.

La Roque, dans son Traité des bans & arrière-bans, dit qu'en la montre de l'an 1470, Vicomté d'Arc, pour Nicolas Gallopin, se présenta Jean Alleaume, armé de brigandine, sallade, & avec lui un Page portant une javeline pource 1 vouger. Masseville, dans son Histoire de Normandie, parle d'un Guillaume d'Alleaume, nommé à l'Evêché de Lisieux en 1622.

RAOULIN D'ALLEAUME, Ecuyer, Sieur de la Ramée, épousa Guéranne Patrice, dont une

fille, & Philippe, qui suit:

Philippe d'Alleaume, Seigneur de la Ramée, marié par contrat du 7 Janvier 1567, à Madeleine Barbier, fille de Noël Barbier, Seigneur de Pelleus, & de Sufanne Gervefeaux, dont Gilles, & Charles, qui fuit:

Charles d'Alleaume, Ecuyer, Seigneur de Beaupréau, Conseiller au Parlement de Rouen, & Président aux Requêtes du Palais, se maria, par contrat du 13 Septembre 1617, à Anne Besnard, sille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Lépinay, &c., & de Claire de Quésade, dont Claire i'Alleaume, mariée, en 1652, à André de Mercastel, Ecuyer, Scigneur de Mercastel, &c., & Charles, qui suit.

Charles, Ecuyer, Seigneur de Trefforest, &c., épousa, par contrat du 9 Avril 1667, Marie de Galentine, fille d'Adrien, Ecuyer, Secrétaire du Roi, & Audiencier en la Chancellerie de Normandie, & d'Anne Brice, dont:

- François d'Alleaume, Prieur de l'Abbaye du Parc;
- BRICE D'ALLEAUME, Chanoine de l'Eglife : Cathédrale de Rouen;
- 3. Marie, Prieure de l'Abbaye Royale de Saint-Amand;
- 4. Et BARTHÉLEMY, qui suit.

Barthélemy d'Alleaume, Chevalier, Seigneur & Patron honoraire de Trefforest, Paffy, & autres lieux, premier Avocat-Général en la Cour des Aides de Normandie, épousa, par contrat du 2 Juillet 1701, Catherine Davoult, fille de Jacques & de Michelle Ugo, dont:

André-Joseph d'Alleaume, Chevalier, Seigneur & Patron honoraire de Trefforest, Passy, Baudribose, Grandpré & Sonmelle, Avocat-Général en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Normandie; marié le 27 Mars 1737, à N... Midy, dont deux filles Religieuses à l'Abbaye de Saint-Amand, & un fils, qui suit.

Barthélemy d'Alleaume, Chevalier, Seigneur & Patron honoraire de Tressorest, Pasfy, Baudribose & Sonmelle, Avocat-Général en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Normandie; marié, par contrat du 8 Octobre 1744, à Anne-Marie-Thérèfe-Francoise-Geneviève du Mesnil, Marquise de Sommery, fille d'Antoine-Nicolas du Mesnil, Marquis de Sommery, Chevalier, Seigneur & Patron des Paroisses de Sommery & de Sainte-Geneviève, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Dragons, & Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, & de Jeanne-Thérèse Carel, dont:

Pierre-Barthélemy-François, né le 8 Novembre 1748;

2. Jacques-Charles, néle 25 Septembre 1749;

3. Augustin-Etienne, né le 11 Novembre 1751;

4. Anne-Marie-Augustin, né le 27 Novembre 1753;

5. Anne-Catherine-Louise, née le 27 Août

6. Et Angélique-Thérèse, née le 29 Septembre 1747.

Les armes: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses, & en pointe d'un oiseau, la tête contournée, surmontée d'une étoile, le tout de même.

ALLEAUME, Seigneur de Triel: d'azur, à trois coqs d'or, pofés 2 & 1.

ALLEGRET, en Dauphiné: de gueules, à une croix d'or, cantonnée de quatre colombes d'argent.

ALLEGRIN, à Paris: parti d'argent & de gueules, à la croix ancrée de l'un en l'autre.

ALLEMAGNE, autresois Germanie; elle est, depuis le règne de Charlemagne, divisée en haute & basse. L'empereur Maximilien, en 1512, divisa l'Empire d'Allemagne en dix Cercles.

Le premier, le Cercle d'Autriche, qui comprend l'Archiduché d'Autriche, la Styrie, la Carniole, le Windismarck, la Carinthie, le Tyrol, & les Evêchés de Trente & de Brixen.

Le second, le Cercle de Bavière, qui comprend les États Séculiers & les États Ecclé-

siastiques.

Le troisième, le Cercle de Souabe, qui comprend divers Etats Séculiers & Ecclésiastiques, & quelques Villes Impériales.

Le quatrième, le Cerele de Franconie, qui contient les Evèchés de Bamberg, de Wurtz-bourg & d'Echternach, la Principauté du Grand-Maître de l'Ordre Teutonique, &c.

Le cinquième, le Cercle de la Haute-Saxe, qui comprend l'Electorat de Brandebourg, le

Duché de Poméranie, &c.

Le fixième, le Cercle de la Basse-Saxe, qui comprend les Duchés de Mecklenbourg, Saxe-Lauenbourg, Brunswick, Lunebourg, Alface, Holstein, &c.

Le septième, le Cercle de Westphalie, qui comprend Munster, Paderborn, Ofnabruck,

&c.

Le huitième, le Cercle du Bas-Rhin, qui comprend les Elestorats de Mayence, de Trèves & de Cologne.

Le neuvième, le Cercle du Haut-Rhin, ou Cercle d'Alface, qui comprend Worms, Spire, Francfort, Haguenau, Wissembourg, &c.

Le dixième, le Cercle de Bourgogne, qui ne contient à présent, dans les Pays-Bas, que les Etats qui appartiennent à l'Impératrice Reine.

Il y a des Villes Impériales hors des Cercles, comme Prague, Dantzick, Marienbourg,

Thorn, Culm, Elbing, &c.

Mayence, Cologne, Trèves, Salzbourg, Magdebourg, Kænigsberg, Revel & Derpt, font des Villes Impériales hors des dix Cercles.

L'Empire d'Allemagne est un corps dont l'Empereur est le Chef, & dont les membres font les Etats de l'Empire, divisés en trois classes, sçavoir: le Collège des Princes Eccléfiastiques, celui des Princes Séculiers, & le Collège des Villes Impériales, qui entrent dans les Diètes ou assemblées générales.

Sur l'élection & le couronnement de l'Empereur, fur son pouvoir, son Domaine, ses Conseils; sur les Collèges de l'Empire, l'affemblée des Electeurs pour l'élection de l'Empereur, les Princes de l'Empire, les Princes souverains d'Allemagne, le Collège des Villes Impériales, les Diètes Impériales, les Cercles de l'Empire, les Tribunaux de la Justice de l'Empire, la Noblesse libre de l'Empire, &c., voyez Moréri. Heiss, parmi les modernes, a le mieux écrit de l'Allemagne. L'Empereur régnant est le cinquante-neuvième Empereur, depuis Charlemagne.

Le premier établissement du dernier Empire des Romains, ou d'Occident, est en la personne de Charlemagne, Roi de France, le 25 Décembre 800, suivant notre manière de compter. La première possession de l'Empire par des Princes Allemands, est en Février 962. La première élévation de la Maison d'Autriche sur le Trône, en la personne de Rodolphe, Comte d'Habsbourg, est en Octobre 1273. La possession non interrompue du Trône Impérial par la Maison d'Autriche, est depuis le mois de Juin 1438, jusqu'au 20 Octobre 1740. Voyez AUTRICHE.

ALLEMAN, Seigneur de Mirabel: de gueules, au demi-vol d'argent.

ALLEMAN, Seigneur de Pasquier: de gueules, semé de fleurs-de-lys d'or, à la bande d'argent, brochant sur le tout.

ALLEMAND. Certe Maison, comptée aujourd'hui parmi celles du Dauphiné, descend de RAOUL ALLEMAND, VIe fils de RAOUL, Prince de Faucigny, qui vivoit l'an 1125; & l'héritière de Faucigny, Agnès Allemand, époufa Pierre, Comte de Savoic. (Vovez l'Histoire de Savoie, tom. II, tab. 19, art. Faucigny, pag. 1171). Cette Maison avant jusqu'à vingt branches, le plus grand nombre d'elles s'est établi en Dauphiné, d'autres en Bugey, sous le nom d'Allemand, Seigneurs d'Arbent & de Mornay, & d'autres en Franche-Comté, fous le nom d'Allemand, Seigneurs de Montjefson. En 1455, il y eut un Concordat sait entre 15 branches de la Maison Allemand, en présence de Siboud Allemand, Evêque & Prince de Grenoble, leur oncle & coufin commun, par lequel les Allemand se promettent de s'aider de biens & d'armes dans leurs affaires, & de juger entr'eux les différends qui pourroient survenir dans leur Maison, & de traiter de concert du mariage de leurs filles; ils promettent, pour cela faire, de se rassembler tous les ans le 1er Mai, dans une Chapelle fondée par Siboud Allemand, Evêque de Grenoble', ou autre Chapelle qu'ils choisiront à leur gré, & où ils promettent d'entretenir un luminaire à certaines sêtes & à certains jours à l'honneur du bienheureux Cardinal Louis Allemand, du titre de Latran, Archevêque d'Arles & Comte de Lyon, béatifié par le Pape Clément VII, le 9 Avril 1527, 70 ans après sa mort. Ce Cardinal, né en 1392, sut d'abord Comte de Lyon, par la résignation de Galois Allemand, son frère ainé; ensuite il sut Abbé de Tournus-sur-

Saône, puis Evêque de Maguelonne; de là il fut appelé à l'Archevêché d'Arles; & le 24 Mai 1426 il sut sait Cardinal par le Pape MAR-TIN III. Avant d'être Cardinal, le même Pape l'avoit pourvu de la charge de Vice-Camerlingue de l'Eglise, & député à la République de Sienne, pour la tenue du Concile qui y avoit été transféré de Pavie. Il fut après cela Légat de Bologne, & réforma la police des villes d'Imola & de Forli. Il obtint de Louis III, Roi de Naples & de Sicile, & Comte de Provence, la confirmation des privilèges & immunités accordés à son Eglise d'Arles, par les Empereurs & les Rois d'Arles & de Provence. Quelque tems après, le Concile de Pavie ayant été convoqué à Bâle, arriva la mort du Pape MARTIN III, & l'élection d'Eu-GENE IV, que le Cardinal Allemand ne favorila pas; de sorte qu'à sa persuasion le Concile fut continué à Bâle, malgré les défenses d'Eugène. Ce Concile, où le Cardinal Allemand présidoit, ne voulant pas reconnoître Eugène pour Pape, nomma, pour l'être, Ané, VIIe du nom, premier Duc de Savoie, qui prit le nom de Félix V; ce qui fit qu'Eugène resusa à Louis Allemand le titre de Cardinal, accordé pir son prédécesseur, tandis que Félix, qui le maintenoit, l'envoya, comme son Légat, auprès de l'Empereur Frédéric, à l'assemblée de Francfort. Cependant Félix, ayant cédé le Pontificat à Nicolas V, élu Pape après la mort d'Eugène, Nicolas V confirma à Louis Allemand son ancienne dignité de Cardinal, & le fit aussi Légat dans l'Allemagne insérieure. Enfin ce Prélat se retira à Arles, son Archeveché, & il mourut à Salon le 16 Septembre 1450. Il n'avoit que 58 ans. On lit cette épitaphe au dessus de sa tombe dans l'Eglise d'Arles:

Omnia funt hominum tenui rendentia filo, Et subito casu, quæ valuêre, ruunt.

Il sut reconnu que le Cardinal ALLEMAND n'avoit agi que par zèle pour l'Eglise, dans toutes les assaires où il s'étoit trouvé, & ce sut à sa persuasion que Félix V se démit de son Pontificat. Pie II lui écrivit une lettre fort honorable. Sa probité, ses vertus, la piété dont il étoit rempli, le firent canoniser par Clénent VII, le 9 Avril 1527. Voyez la Bulle de sa Béatification dans l'Histoire de Bresse, par Guichenon.

Quinze branches, du nom de ce Cardinal,

& de ses parens affemblés, comme on a dit cidessus, statuèrent en 1455, par un Concordat entre elles, en présence de l'Evêque de Grenoble, qui étoit aussi de cette Maison, de mettre le portrait du Cardinal dans une Chapelle où chacun devoit se rendre tous les ans pour fe maintenir mutuellement. On voit dans ce Concordat que les Allemand vouent obéiffance & service au Dauphin de Viennois & au Duc de Savoie, dans l'espérance d'en étre aidés & défendus, vu la confanguinité & les affinités contractées d'ancienneté entr'eux & les ancêtres desdits Princes. Par ce même Concordat, les Allemand, dont chaque branche avoit des armes différentes, s'accordent tous à prendre ou à ajouter aux leurs celles de la branche de Valboney qui étoit l'aînée. Les armes de la branche de Valboney font: de gueules, semé de fleurs-de-lys d'or sans nombre, à la bande d'argent brochant sur le tout. Ce Concordat est autorisé par Louis, Duc de Savoie, qui y a figné & fait figner fon approbation par ses Officiers.

I. François Allemand, Seigneur d'Uriage, avoit épousé Giraudette Adémar, fille de Giraud Adémar, & de Tiburge Amy, l'an 1279.

Il eut deux fils:

1. JEAN, qui fuit;

2. Et Aymond, qui fut Religieux de l'Isle-Barbe, & qui vivoit des 1292.

II. JEAN ALLEMAND, Ier du nom, Seigneur d'Uriage, laissa deux sils & une sille:

1. Opo, mort sans posterité;

2. Siboud, qui fuit;

3. Et Alexie, semme de Louis de la Poype, Seigneur de Saint-Jullin, sils de Guillaume de la Poype, Seigneur de ce lieu, & de Béatrix de Palagnin.

III. Siboud Allemand, Seigneur d'Uriage, rendit hommage de la Seigneurie d'Uriage à Humbert, dernierdu nom, Dauphin de Viennois, l'an 1345. L'on voit par les preuves faites par Boniface Allemand, pour entrer dans l'Eglife de Saint-Jean de Lyon, que la femme de Siboud, bifayeule de Boniface, s'appelloit Jourdaine Morges, de laquelle il eut:

1. Guignes, qui fuit;

2. François, Religieux de Saint-Antoine;

3. JEAN, Seigneur de Revel;

4. & 5. ISABEAU & FRANÇOISE.

IV. Guigues Allemand, Seigneur d'Uriage, eut pour femme, Agnès de Châteauneuf,

fille de Bertrand de Châteauneuf, & d'une fille de la Maison de Clermont, qui lui donna:

1. JEAN, Ho du nom, qui fuit;

2. GUIGUES;

3. Et GUIGONNE, semme d'Antoine de Chandieu.

V. JEAN ALLEMAND, IIo du nom, Seigneur d'Uriage, fut marié deux sois. En premières noces il épousa Bonne de Chalant, fille de Boniface de Chalant, Chevalier, Seigneur de Fénis, & de Françoise de Roussillon, fille de Jacques de Roussillon, Seigneur de Tullins. Chalant porte: d'argent au chef de gueules, à la cotice de fable brochant fur le tout. En secondes noces, Jean Allemand épousa, le 8 Décembre 1422, Catherine de Savoie, fille de Humbert de Savoie, Seigneur d'Arvillars, d'Eclofe, des Moulettes & de Lormes, Gouverneur de Faucigny, & de Catherine de Clef, Savoie-Arvillars porte: de Savoie brisé sur la croix de 5 têtes de leopard de fable. Il fit son testament en 1446, & eut pour enfans:

 Guy, fils unique du premier lit, mort en bas âge;

2. Guigues, aîné du fecond lit, qui fuit;

3. Boniface, pourvu d'une place de Chanoine & reçu Comte de Lyon, ayant au préalable fait fes preuves de noblesse selon l'ufage. Ensuite il changea d'état, se maria, & eut cinq filles, toutes cinq mortes en bas âge. Il porta la qualité de Seigneur de Châteauneus, & selon les mémoires domessiques, il sut Gouverneur du Dauphiné;

 Soffrey, Co-Seigneur de Châteauneuf, mourut avant fes frères; Boniface lui fuccéda en la part qu'il avoit fur Châteauneuf, & Guigues à Boniface;

5. Almond, Seigneur de Revel, & felon Guichenon, d'Uriage;

6. SIBOUD;

 Françoise, femme de François de Villette, Seigneur de Chevron;

8. Et Guigonne.

VI. Guigues Allemand, Seigneur d'Uriage, de Molaret, de Châteauneuf, Conseiller & Chambellan de Louis XI, se trouva à la bataille de Montlhéry & s'y distingua. Marie de Grinde lui apporta la Terre de Molar. Les armoiries de Grinde-Molar sont: d'azur, à la bande componnée d'or & d'argent, à trois croissans de même, deux dessus & un dessous. Guigues Allemand testa en 1496, & eut pour ensans:

1. Soffrey, qui suit

2. Félix, rapporté après son frère;

3. Louis, Eccléfiastique, qui n'est point le même que Louis Allemand, Cardinal, mort, comme on l'a dit, dès l'an 1450, qui n'étoit pas, comme on le voit, de cette branche; différent encore d'un Louis AL-LEMAND, Chevalier, Seigneur d'Arbent, de Mornay, de Coiffelet & de la Marche, homme aussi fameux dans le Militaire, que Louis Allemand, Cardinal, l'avoit été dans l'Eglife. Ce Louis, Chevalier, est ce Seigneur d'Arbent, que Philippe de Commines qualifie d'homme vaillant & expérimenté, surtout en armée de mer. Après avoir fervi pendant longtems le Duc de Bourgogne, dont il fut fort estimé, ce Seigneur ayant été tué à la bataille de Nancy, il fe faisit du Château de Lon en Bourgogne-Comté, & l'armée de Louis XI, victorieufe du Duc de Pourgogne. l'y affiégea; il ne rendit la place que le 27 Avril 1480, capitulation faite auparavant avec le Seigneur d'Andelot que le Roi lui avoit envoyé. Il fut préfent au ferment que Philippe de Savoie, Comte de Provence, prêta en 1484, de tenir le fcellé donné à Charles, Duc de Savoie. Sur ce qu'en dit Mathieu, en l'Histoire de Louis XI, il paroît que le Roi CHARLES VIII & le Prince d'Orange. le confidérèrent beaucoup, car ils l'emmenèrent avec eux à la conquête de Naples en 1494, en qualité de Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'armes du Prince d'Orange. De retour de Naples, il fut au siège de Tufcanelle, où Gabriel de Saint-Julien, de la Maifon de Baleurre, fon allié, fut tué, en 1495, le Roi de France Charles VIII lui donna la conduite d'une armée navale, compofée de 2000 hommes Suisses & Gascons. Il avoit pris pour femme, Jeanne du Châtelet, Dame de la Marche, fille de Philibert du Châtelet, & de Louise de Grandfon. En lui finit la branche des Allemand, Seigneurs d'Arbent;

4. Guigonne, Abbeffe des Ayes;

 Marie, époufe de Humbert Allemand, Seigneur d'Aillières;

6. Et CLAUDINE.

VII. SOFFREY ALLEMAND, dit le Capitaine Molar, Lieutenant du Roi au Gouvernement de Dauphiné, fidèle compagnon du Chevalier fans peur & fans reproche (Pierre du Terrail), sut un des hommes braves de son siècle. A l'attaque de Gènes, sous Louis XII, il commandoit 3000 hommes; cette ville sut prise & il y eut bonne part. Il sit des merveilles à la prise de Bresse par le Duc de Né-

mours, où il fe trouva; & le Roi, qui connaissoit sa vertu & son courage, l'ayant envoyé au secours du Duc de Ferrare: il désit dans un combat naval l'Armée Vénitienne, prit quinze Galères & en coula une à sond. Arnoul le Féron, qui rapporte cette action dans son Histoire du Chevalier Bayard, cite le Poète Cœlius Caleagninus, à cause de la description qu'il en a faite en sort beaux vers. Ensin le Capitaine Molar montra sa bravoure encore à la bataille de Ravenne, où il mourut victorieux avec son Général. Il avoit épousé Richarde de Saint-Prix en Dauphiné, il en eut:

1. Guillaume, mort fans enfans;

2. Philibert, mort fans alliance;

3. Et Marguerite, femme de Jacques de Saffenage, fils de Louis, Baron de Sassenage, & d'Anne de Montlaur.

VII. FÉLIX ALLEMAND, fils de GUIGUES, puiné de Soffrey, & Seigneur de Montlaur, recueillit tous les biens de sa Maison, & eut poursemme, Marguerite de Bouilliers, dont:

VIII. GASPARD ALLEMAND, fils unique, marié à N.... Il eut pour enfans:

1. Louis, mort jeune;

2. Antoine, mort jeune;

 Jean-Claune qui fut marié: mais se voyant hors d'espoir d'avoir des ensans, il institua héritière Françoise Allemand sa sœur;

4. & 5. Louise & Mérite;

 Et Françoise, qui épousa Claude, fils d'Aymar Allemand, Co-Seigneur de Chatte, & de Madeleine de Laire-de-Glandages, le 17 Janvier 1572.

#### BRANCHE

des Allemand, Seigneurs de la Rochechinard, issue de celle des Allemand-D'URIAGE.

I. AYMAR ALLENAND, Seigneur de la Rochechinard, sut père d'un fils qui suit.

II. JEAN ALLEMAND, épousa une Dame nommée Falconne. C'est peut-être celui qui servit le Roi JEAN, sous le Comte de Valentinois, & qui passa à la montre à Lyon, lui & sept Ecuyers de sa Compagnie, le 8 Août 1356; il laissa un fils qui suit.

III. Albert Allemand. Tout ce que l'on scait de ce Gentilhomme est qu'il sut marié &

qu'il laissa deux fils:

1. JEAN, qui fuit;

2. Et CLAUDE, mort sans postérité.

IV. JEAN ALLEMAND, IIe du nom, épousa Margaronne Dumas, de laquelle il eut cinq fils, il testa en 1466; ses ensans surent:

1. AYMAR, qui fuit;

2. Antoine, les du nom, Evêque de Cahors. Voyez l'Histoire des Evêques de Cahors;

- 3. CHARLES, Chevalier de Rhodes, Grand-Prieur de Saint-Gilles, qui s'est acquis une louange immortelle, par les biens immenfes qu'il a saits à son Ordre en général, & en particulier à l'Eglise de son Prieuré de Saint-Gilles. Ce futlui qui amena en France le Prince Zizime, srère du Sultan Sélim, Empereur des Turcs, qu'il présenta au Roi Charles VIII;
- 4. & 5. JEAN & PIERRE.

V. Aymar Allemand, Seigneur de la Rochechinard, sut marié à Jeanne de Bosczozel, fille de Guy de Bosczozel, Seigneur d'Eclose & de Mont-Martin; il mourut sans tester, laissant huit fils vivans, qui eurent tant de respect pour Jeanne de Bosczozel leur mère, qu'ils lui désérèrent le droit de choisir un héritier; ce qu'elle accepta, & nomma l'aîné, Barrachin Allemand, qui sut reconnu & considéré par ses frères comme le maître, ches & gouverneur de toute la maison; aussi en usat-il bien, les ayant tous pourvus, chacun selon son inclination.

1. Barrachin, fils aîne, déclare héritier par sa mère, ne se maria point pour vaquer avec plus de liherté au gouvernement de fa famille, ce qui ne l'empêcha pas de fervir le Roi aux occasions qui se présentèrent. En effet, le Roi Charles VIII ayant formé le dessein de la conquête de Naples, BARRACHIN ALLEMAND partit avec le Duc D'ORLÉANS, lequel ayant pris Novare, qui fut depuis affiégé par Louis Sforce, il s'enferma dans cette place avec lui, & y mourut en 1492. Il avoit sait son testament, par lequel il laissa la Rochechinard à son srère Annequin, Chatte à Claude, & divers legs à tous les autres, qui étoient Eccléfiastiques;

2. Annequin continua la lignée;

3. CLAUDE, Seigneur de Chatte, qui a fait la branche de Pavelin;

4. Antoine, Evêque de Cahors, que l'on a confondu avec fon oncle Antoine, Evêque de la même ville, qui fonda 8 Chapelains, pour 2 Chapelles par lui édifiées dans fon Eglife, auxquels il affigna à chacun 60 liv. tournois de rente, à prendre fur le Commun de la ville de Gênes qui les devoit payer à Lyon; donna la Collation de ces

Prébendes à ses successeurs Evêques de Cahors. Il fonda aussi une aumône journalière de trente pains qui devoient être distribués aux pauvres, en mémoire des trente deniers de la Passion. Toutes ces choses surent homologuées à Rome par des Bulles du Pape Innocent VIII, l'an 1491, reçues & agréées par le Corps de la Ville, deux ans après, qui sut le tems de sa mort, marquée dans le Calendrier de la ville en ces termes: l'an 1493 reddet l'esprit à Dieu, Mouffen ANTONE ALLEMANDI, à la Ville de St-Nazari el Pays de Dauphina, & l'ay enfevelit son corps. De manière qu'il fut seize ans Evêque, à compter depuis 1476, première année de son Episcopat, jusqu'en 1493;

5. Antoine, Archidiacre de Cahors;

 TALEBAR, Archidiacre de la même Eglife;
 CHARLES, Chanoine de Gap, & non Evêque de Cahors, comme on a dit;

8. JACQUES, Chanoine de Romans;

9. AVMAR, Religieux, mort avant son père;

10. Et EUNEMONDE, semme de Hugues de Maubec, IIIe du nom, Seigneur de Roche en Dauphiné, de Châteauneuf & du Monestier en Vivarais, fils de Hugues II, & de Jeanne de Montlaur.

VI. Annequin Allemand, Seigneur de la Rochechinard & d'Entezieux, épousa, le 10 Septembre 1473, Catherine de Clermont, fille d'Antoine de Clermont, Seigneur de Montoison, & de Jeanne de Groslée. Clermont porte: de gueules, à deux clefs d'argent en sautoir. Voyez les Mémoires de la Maison de Montoison. Il eut entr'autres ensans:

1. FALQUE, qui fuit;

2. Et Aymar.

VII. FALQUE ALLEMAND, Chevalier, Seigneur de la Rochechinard & d'Entezieux, époufa, l'an 1508, Françoife de Saint-Priest, fille de Gabriel, Baron de Saint-Priest en Forez, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Dame Anne de la Roue. Elle survécut à son mari qui mourut l'an 1525, & se remaria avec Claude de Maresse, Seigneur de Prissat, dont elle cut un fils, Claude de Maresse. Ceux de son premier mariage surent:

1. GABRIEL, qui suit;

2. GASPARD, héritier de fa mère avec Antoine fon frère, qui a eu postérité;

 Et Antoine, co-héritier de fa mère avec GASPARD.

VIII. Gabriel Allemann, ainsi nomméen mémoire de son ayeule maternelle, sut Seigneur de la Rochechinard & d'Entezieux. Il

épousa Antoinette de Torchefelon, le 10 Janvier 1529, dont il eut:

1. George, Seigneur de Verchères en Dauphiné;

2. Et GASPARD, qui fuit.

IX. GASPARD ALLEMAND, Seigneur d'Entezieux, Montcarra, Renevie, Crassieux & Crappe, épousa Françoise de Montreux, le 25 Décembre 1558. Il testa le 11 Février 1601, laissant:

1. Pierre, Seigneur d'Entezieux, qui suit;

 Et Vincent, mort du vivant de son père, fans possérité de son mariage avec Marguerite de Poisseux.

X. PIERRE ALLEMAND, Seigneur d'Entezieux, épousa l'an 1607, Marie de Dorne, fillede N...de Dorne, Président au Parlement

de Grenoble, dont:

XI. CLAUDE ALLEMAND, Capitaine de Cavalerie, Seigneur d'Entezieux, de Montcarra, l'an 1639, épousa Marguerite de Sève, fille de Pierre de Sève, Seigneur de Saint-Geniès-Laval, premier Président au Parlement de Dombes & au Présidial de Lyon, & d'Hélène de Villars, dont:

XII. PIERRE ALLEMAND, Seigneur d'Entezieux, Saint-Savin & le Colombier, qui eut pour semme, le 11 Août 1663, Eléonore de Bernard, fille unique de Melchior de Ber-

nard, Seigneur du Bourg-de-Cize.

#### BRANCHE

des Allemand-de-Montmartin & de Champier, iffue de celle des Allemandde-la-Rochechinard.

VIII. GASPARD ALLEMAND, fils puiné de FAL-QUE ALLEMAND, Seigneur de la Rochechinard, & de Françoise de Saint-Priess, épousa, le 9 Août 1556, Jeanne de Vercors, dont:

1. GASPARD, Ile du nom, qui fuit;

 Pierre, Seigneur de Laval, qui eut pour femme Claudine de Tholofe, dont il eut Antoine, qui de N. Michallona laissé Anne Allemand, femme de Jean de Menon, Seigneur d'Almossières;

3. Diane, semme de Georges de Garcin, puis

de Geoffroy de Brunière; 4. & 5. Jeanne & Bonne, Religieuses.

IX. GASPARD ALLEMAND, Ile du nom, Seigneur de Mont-Martin, épousa Jeanne de Champier, fille de Vincent de Champier, Seigneur des Curées, & d'Antoinette de Longecombe. Il testa en 1606, & eut pour ensans:

1. GASPARD, qui fuit;

2. Et Madeleine, mariée à Claude de Fenoil.

- X. GASPARD ALLEMAND, IIIº du nom, Seigneur de Mont-Martin, sut marié le 27 Janvier 1615, avec Jeanne de Loras, fille d'Abel de Loras, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Montplaisant, & de Marguerite Duprey. Il testa l'an 1639, & laissa pour enfans mâles:
  - GASPARD, IVe du nom, Seigneur de Mont-Martin, marié & ayeul de feu Mesdames la Maréchale de Balincourt & la Marquise d'Ailly-Rochesort-de-Saint-Point.

2. Et CLAUDE-JÉRÔME, qui fuit.

XI. CLAUDE - JÉRÔME ALLEMAND, Seigneur de Champier, Capitaine de Cavalerie, épousa, le 12 Septembre 1648, Jeanne de Chapponay, & en eut:

1. ABEL, qui fuit;

 MARGUERITE, semme de François Raynaud, Confeiller à Lyon;

3. & 4. Jeanne & Claudine, Religieuses.

XII. ABEL ALLEMAND, Capitaine au Régiment de Saulx, épousa, le 22 Mai 1692, Jeanne-Marie de Beaumont, dont il eut:

1. JEAN-PIERRE, qui fuit;

2. Pierre, Chanoine & Comte de Lyon;

 Melchior, Chanoine & Sacriftain de Saint-Chef;

4. François, Chevalier de Malte;

5. Et Joseph-Abel, Camérier, Comte de Lyon.

XIII. Jean-Pierre Allemand, épousa le 5 Décembre 1730, Jeanne de Bosrozel-de-

Mont-Gonthier, dont:

XIV. PIERRE-FRANÇOIS ALLEMAND, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Royal-Roussillon, le seul, à ce qu'on croit, qui reste de la Maison des Allemand. Il épousa, le 17 Février 1765, Marie-Madeleine-Judith Fyot-de-la-Marche, fille de Jacques-Philippe Fyot-de-la-Marche, Comte de Neuilly, ancien Ministre plénipotentiaire près de la République de Gênes, & de Judith Thomas, l'un & l'autred'une ancienne Maison de Bourgogne. Il a pour sœur:

Françoise-Marie Allemand, Chanoinesse

d'Alix. Mémoire envoyé.

Les armes de la Maison Allemand sont, comme on l'a déjà dit : de gueules, semé de sleurs-de-lyes d'or sans nombre, à la bande d'argent brochant sur le tout. Voyez l'Histoire de Bresse, par Guichenon, & les titres de la Chambre des Comptes de Grenoble.

ALLEMEND, ou AN-DER-ALLMEND, famille illustre & patricienne de la République & Canton de Lucerne en Suisse. Suivant une généalogie manuscrite, dressée d'après les titres & qui nous a été adressée:

I. NICOLAS, I'r du nom, AN-DER-ALLMEND, eut de fon mariage avec *Ida de Werten* (en allemand *Am-Werten*), JACQUES, qui fuit.

11. JACQUES AN-DER-ALLMEND, du Grand-Conseil de la République de Lucerne en 1517, Bailli ou Gouverneur de Kriens en 1547, eut de son mariage avec Cécile Haas, JEAN, qui suit:

III. JEAN AN-DER-ALLMEND, Ier du nom, du Grand-Conseil de la République de Lucerne, Bailli de Kriens en 1541, Sénateur du Petit-Conseil en 1543, & Banneret de la ville de Lucerne en 1548, épousa 1º Dorothée Hug; 2º Marguerite de Mettenweil.

Il eut du premier lit:

1. JEAN, qui suit;

Et du second:

2. MAURICE, auteur de la fixième brancherapportée ci-après.

IV. JEAN AN-DER-ALLMEND, IIe du nom, du Petit-Sénat Souverain de la République de Lucerne en 1575, & Banneret de la ville de ce nom en 1589, laissa de son mariage avec Catherine Helmelin-de-Pfessicken:

1. JEAN, qui suit;

2. Jodoc, auteur de la quatrième branche,

rapportée ci-après;

3. Et Barbe, mariée avec le Chevalier Pfiffer. V. Jean An-der-Allmend, III° du nom, du Grand-Confeil de la République de Lucerne, Capitaine-Général de Vyl en 1614, Sénateur du Petit-Confeil de Lucerne en 1617, Bailli de Munster en 1621, & du Comté de Rottenbourg en 1625, Bailli ou Gouverneur du Landgraviat de Turgovie en 1632; eut de son mariage avec Marguerite d'Orer de Bade:

 MAURICE, Prévôt du Chapitre noble de Munster en Argeu en 1674, & mort en 1688. Il est auteur d'une Histoire manuscrite de son Chapitre;

2. JEAN, qui fuit;

 JACQUES, mort Enseigne au service de France;

4. Walther ou Wautier, auteur de la troifième branche rapportée ci-après;

5. BARBE, mariée avec Melchior Schuoma-

cher, Banneret de la ville de Lucerne; 6. Catherine, mariée en premières noces avec Jean-Rodolphe Spengler, de Lucerne, Bailli de Kriens; & en secondes noces, avec Jost-Renouard Hartmann;

7. Et Marie-Jacobée, mariée avec Jean-Bap-

tiste Bircher.

VI. JEAN AN-DER-ALLMEND, IVº du nom, du Petit-Conseil de la République de Lucerne en 1656, élu Stathouder de ce Canton en 1685, & Banneret en 1687, épousa en premières noces Catherine Bircher, & en secondes Elisabeth de Sonnenberg.

Il cut du premier lit:

- MAURICE, Chanoine du Chapitre de Munfter, puis de celui de Saint-Liéger de Lucerne, Chevalier de l'Eperon-d'Or & Protonotaire Apostolique;
- 2. Jean-Jodoc, Doyen du Chapitre de Sursée;

3. Adrien, Capucin;

4. JEAN-LOUIS, qui suit;

5. Marguerite, mariée avec Jean-Jodoc Ruttimann, de Lucerne;

6. Marie-Catherine;

- DOROTHÉE, MARIÉE 1° avec Melchior Pfiffer, & 2° avec N... Puntiner, de Braunberg;
- 8. SALOMÉE, mariée à Jodoc-Bernard Haas, de Lucerne;

9. MARIE-ANNE;

10. Et Jeanne, mariée en premières noces avec Antoine-Marie Zelger, & en secondes noces avec Alphonse de Sonnenberg, Stathouder de la République de Lucerne.

Et du second lit:

11. François-Ignace, rapporté ci-après.

VII. JEAN-LOUIS AN-DER-ALLMEND, du Grand-Conscil de la République de Lucerne, Bailli de Buren en 1703 & 1704, n'a point laissé d'enfans de son mariage avec Lucie Leuw.

## SECONDE BRANCHE.

VII. François-Ignace An-der-Allmend, fils de Jean IV & d'Elifabeth de Sonnenberg, a eu de son mariage avec Dorothée de Goeldin,

François An-der-Allmend.

## TROISIÈME BRANCHE.

VI. WALTER OU WAUTHIER AN-DER-ALL-MEND, fils puiné de JEAN III, & de Marguerite Dorer, Capitaine des Lucernois, se diftingua en 1656 à la bataille de Vilmergen contre les Bernois. Il sut élu Sénateur du Petit-Conseil de Lucerne en 1687. Il épousa en premières noces Dorothée de Cloos, & en secondes Catherine Harder.

Il eut du premier lit:

- 1. Marie-Elisabeth, mariée à Liéger Schuomacher;
- 2. Dorothée, Religieuse de l'Abbaye de Gnadenthal, Ordre de Citeaux;
- 3. N...., Religieuse à Lucerne, dans le Couvent de Sainte-Anne;
- 4. Et N...., Religieuse à l'Abbaye d'Eschenbach, Ordre de Citeaux.

Du second lit il eut:

- 5. Joseph, Chanoine du Chapitre de Munster en Argeu;
- 6. Salomée, mariée à Charles Durler, de Lu-
- 7. Françoise, mariée à Antoine Studer, de Lucerne;
- 8. Et CATHERINE, mariée à Joseph Hartmann, de Lucerne.

# QUATRIÈME BRANCHE.

V. Jodoc An-der-Allmend, fecond fils de JEAN II, & de Catherine Helurlin, du Grand-Conseil de la République de Lucerne, eut de fon mariage avec Jacobée Segeffer, de Braunegg:

1. Jodoc;

2. RODOLPHE, Jésuite;

- 3. Meinrad, Bénédictin de l'Abbaye de Muri;
- 4. Jean-Roch, Chanoine du noble Chapitre de Munster, Protonotaire Apostolique, & Docteur en Théologie & des deux Droits ;

5. Joseph, qui fuit;

- o. Louis, Doyen du Chapitre de Willisau;
- 7. CHARLES, auteur de la cinquième branche, rapportée ci-après;
- 8. Guillaume, Enseigne lors de l'expédition de Portugal, puis Capitaine-Lieutenant en France, où il mourut;

9. Et Marie Béatrix, mariée à Jacques de Sonnenberg.

VI. Joseph An-der-Allmend, Capitaine des Lucernois à la bataille de Villmergen en 1656, élu Sénateur du Petit-Conseil d'Etat en 1665, Bailli de Ruffwyl en 1669, & de Rottenbourg en 1677, Banneret de la ville de Lucerne en 1693, mourut en 1695. Il avoit épousé en premières noces Catherine de Sonnenberg, & en secondes noces Marie-Elifabeth Hartmann.

Il cut du premier lit :

1. François, du Grand-Conseil de Lucerne, mort fans alliance;

- 2. CATHERINE, mariée à Charles Pfiffer, d'Alhshoffen;
- Marie-Anne, morte fans alliance.

Et du second lit:

4. JEAN-BAPTISTE;

5. IGNACE, Capucin,

6. Et Marie-Barbe, mariée avec François-Joseph Meyer, de Lucerne.

## CINQUIÈME BRANCHE.

VI. CHARLES AN-DER-ALLMEND, fils puiné de Jodoc & de Jacobée Segesser, de Brunegg, Sénateur du Grand-Conseil de la République de Lucerne, Bailli de Malters en 1675, épousa, en premières noces, Marie-Jacobée Hartmann; & en secondes noces, Dorothée Pfiffer, d'Alhshoffen.

Du second lit vinrent:

- 1. François-Roch, du Grand-Conseil de Lucerne en 1690, du Petit-Conseil de ce Canton en 1709, mort la même année, fans ensans de son mariage avec Anastasie Pfif-
- 2. Et Joseph-Christophe, qui fuit.

VII. JOSEPH - CHRISTOPHE AN - DER - ALL-MEND, du Grand-Conseil de Lucerne en 1696, Bailli de Knutwyl en 1697, de Malters & Littau en 1707, élu Sénateur du Petit-Confeil d'Etat en 1715, est mort en 1733, & avoit épousé en premières noces Marie-Eli-Jabeth Segeffer, de Brunegg, & en secondes noces Marie-Elifabeth Schuomacher. Il a eu du second lit:

VIII. JOSEPH - IGNACE AN-DER-ALLMEND, du Petit-Conseil d'Etat de Lucerne jusqu'en 1737.

#### SIXIÈME BRANCHE.

IV. MAURICE AN-DER-ALLMEND, fils de JEAN Iet & de Marguerite Mettenweil, d'une illustre & ancienne Maison de Lucerne, présentement éteinte, sut élu Sénateur du Petit-Conseil de la République de Lucerne en 1606, Avoyer ou Chef de ce Canton en 1629, & en même tems Banneret de la ville. Il épousa en premières noces Catherine Holdermeyer-de-Beinweil, & en fecondes noces Marie Helmelin-de-Pfefficken, illustres samilles de Lucerne, présentement éteintes.

Il eut du premier lit :

1. Jacques, Enseigne au service de France, mort sans enfans de son mariage avec Anne Zimmermann.

Il eut du second lit:

2. Jean-Jacques, Chanoine du Chapitre de Munster;

3. Malachie, Religieux de l'Abbaye de Saint-

Urbain, Ordre de Citeaux;

4. Martin, Capitaine dans le Milanais, & auparavant Licutenant de la Garde Suisse de Lucques, marié en premières noces avec Elifabeth Goeldlin-de-Tieffenau; en secondes noces avec Marie-Madeleine Moersler, & en troisièmes noces avec Claire de Klageneck;

5. Nicolas, qui fuit;

6. Charles, mort fans alliance;

7. CATHERINE, mariée avec Jean-Jacques Burgiffer;

8. Et Anne, mariée avec Baltha; ard Kundig.

V. NICOLAS AN-DER-ALLMEND, lle du nom, du Grand-Conseil de la République de Lucerne, Lieutenant de la Garde Suisse du Duc de Lorraine, Capitaine des Lucernois à la bataille de Villmergen en 1656, épousa en premières noces Madeleine Schulthessende Moitemont.

Il eut du premier lit:

 Jean-Jacques, du Grand-Confeil de Lucerne, mort fans enfans de fon mariage avec Marguerite de Hertenstein.

Et du second lit:

 JEAN-ALBERT, Lieutenant de Cavalerie au fervice du Prince d'Orange;

 JACQUES-MAURICE, Chanoine du Chapitre de Munster en Argeu, Chevalier de l'Eperon-d'Or, & Aumônier du Duc de Lorraine;

4. Marie-Béatrix, marice à Jodoc-Charles

Rutimann, de Lucerne;

 Anne-Marie, mariée avec Sébastien Capeller, de Lucerne;

6. JEAN-GASPARD, qui fuit;

7. Et Jean-Thuringe, Curé de Ruffwyl dans le Canton de Lucerne, Bénéfice qui vaut par an 10,000 livres de France.

VI. JEAN-GASPARD AN-DER-ALLMEND, du Grand-Conseil de Lucerne, Lieutenant, puis Capitaine de la Garde Suisse du Duc de Lorraine, épousa Jacobée de Cyfat. Le 20 Juin 1625, Léopold, Duc de Lorraine, gratissa JEAN-GASPARD D'ALLMEND, Capitaine des Cent-Suisses de sa Garde, & Conseiller du Canton de Lucerne, & les deux ensans qu'il eut de son mariage, leurs hoirs & ayant cause, de la Seigneurie de Baldegg, située dans le Comté de Rottenbourg, Canton de Lu-

cerne. Son Altesse Royale venoit de rembourfer le prix de cette Terre à Ferdinand, Marquis de Lunaty-Visconti, Colonel des Cent-Suisses de sa Garde, & son Chambellan, lequel avoit acheté en 1717 le Château & la Seigneurie de Baldegg, de Jean-Rodolphe Meyer-de-Baldegg, Bailli de Habsbourg, dans le Canton de Lucerne.

Le descendant de Jean-Gaspard An-der-Allmend, Melchior - Georges - Joseph Ander-Allmend, né en 1748, est aujourd'hui Seigneur de Baldegg, & a été élu Sénateur du Grand-Conseil de Lucerne en 1765.

Les armes: de gueules, à l'arbre de finople, tigé & arraché d'or, l'éeu bordé d'or, casque de Chevalier, au bourlet de finople & d'argent, rehaussé d'un demi-vol de gueules, chargé d'un arbre de sinople, tigé & arraché d'or, lambrequins de sinople.

ALLEMOGNE, Terre & Marquisat dans le pays de Gex, qui a été possédée longtems par la Maison de Livron. Marguerite, fille & héritière d'André-Gaspard de Livron, Marquis d'Allemogne, & de Raymondine de Choiss, porta ce Marquisat, ainsi que le Comté de Choiss & autres Terres, à Edouard de Conzié, 11e du nom, qu'elle épousa en 1696. Voyez CONZIÉ.

ALLENS, en Bretagne: d'argent, à trois hures de fanglier de fable, posées 2 & 1.

ALLÉRAC, en Bretagne: d'argent, à l'aigle impérial de fable.

ALLÈS, en Languedoc: d'argent, à deux ailes d'aigles éployées de fable, au chef d'azur chargé d'un foleil d'or.

ALLEURS - PUCHOT. ROLAND PUCHOT-DES-ALLEURS, ancien Capitaine dans le Régiment des Gardes-Françoises, ci-devant appelé Chevalier, depuis nommé Comte des Alleurs, a été d'abord Envoyé extraordinaire auprès du Roi & de la République Royale de Pologne en 1741, & nommé Ambassadeur à Constantinople en Février 1747; il épousa, à Dresde en 1744, Marie, née Princesse de Lubomirska, fille de Georges, Prince de Lubomirski, de laquelle il a eu des fils & des silles. Il est mort à Constantinople en Janvier 1755.

Le seu Comte des Alleurs avoit pour sœur Marie-Sophie, mariée en 1728 à Louis-Auguste Sonning, ancien Receveur-Général des

Finances de la Généralité de Paris, oncle maternel de la Comtesse de Grammont.

Le Comte des Alleurs étoit cousin germain de François Puchor, Seigneur des Alleurs près Rouen, mort Capitaine dans le Régiment des Gardes-Françoises, aussi appelé Comte des Alleurs; celui-ci a laissé pour héritiers deux frères, qui possèdent aujour-d'hui la Terre des Alleurs.

Les armes de Puchot-des-Alleurs de Guerpo nville sont: d'azur, à l'aigle éployé d'or, au chef cousu de même.

· ALLEVARD, Terre & Seigneurie du Dauphiné, érigée en titre de Comté en faveur de Jean-Baptiste-François Barral-de-Clermont, Préfident à Mortier au Parlement du Dauphiné. Le nom d'Allevard a été commué en celui de Barral par Lettres-Patentes du mois de Mars 1753, registrées en la Chambre des Comptes & au Parlement de Grenoble les 14 Avril & 25 Juin suivant, en récompense des services que la famille de Barral a anciennement rendus à l'Etat, entr'autres de ceux rendus aux Rois, prédécesseurs de Sa Majesté, par Guillaume de Barral, Grand-Prieur d'Ainay en 1520, par Claude, Louis, Edmond & Pierre-Romain de Barral, tués au service du Roi. Voyez BAR-RAL.

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 de gueules, à trois bandes d'argent; au chef de même, chargé de trois cloches d'azur, bataillées d'or; aux 2 & 3, de Clermont de Dauphiné.

ALLI, en Auvergne: de gueules, à la fasce ondée d'argent, accompagnée de six merlettes de même, trois en chef & trois en pointe.

ALLIET, Seigneur de Saint-Pierre, en Normandie, Généralité de Rouen, maintenu le 7 Février 1667: d'azur, à un lion d'or, armé & lampassé.

ALLIGRET, en Berry: d'azur, au lion d'or, tenant une fleur-de-lys de même de la patte droite.

ALLINGTON, famille noble des plus considérables d'Angleterre. Elle est en posfession depuis très-longtems du droit d'être Échanson du Roi le jour de son couronnement. Ce droit appartenoit autresois à la Maison d'Argenton, éteinte sous le règne de HENRI VI. Il a passé dans celle d'Allington par le mariage d'Elisabeth d'Argenton avec Guillaume d'Allington, qui le possède aujourd'hui. Voyez Imhoss, Histoire des Pairs d'Angleterre.

ALLIOT: d'azur, à une fasce d'or, chargée à dextre d'un croissant de gueules, & accompagnée de quatre roses d'or, trois rangées en chef & une en pointe.

\* ALLONVILLE, Terre en Beauce, relevant de l'Evêché de Chartres, qui a donné fon nom à une ancienne famille, dont on remonte l'origine à Geoffroy, Seigneur d'Allonville, qualifié de Chevalier, dès l'an 1370. Son arrière-petit-fils Charles d'Allonville, Seigneur dudit lieu, & Maître-d'Hôtel du Roi Louis XI, devint Seigneur d'Oisonville, en vertu du don porté par son premier contrat de mariage avec Marguerite de Crosne, qui étoit encore sa semme en 1457, & petitefille d'Adam de Crosne, Chevalier, Seigneur d'Oisonville en 1386. Il étoit veuf & sans enfans, lorsqu'il épousa en secondes noces Bertrande de Richebourg-d'Orral, fille de Jean de Richebourg, Écuyer, Seigneur d'Orral. C'est de ce Charles que descendent les Seigneurs d'Arnancourt, en Champagne, dont étoit Edme d'Allonville, Chevalier, Seigneur d'Arnancourt, qui justifia de sa noblesse devant M. de Caumartin, Intendant de Champagne en 1668, laissant d'Antoinette d'Hérisson, sa semme, François-Char-LES D'ALLONVILLE, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Besons, marié en 1695 à N... d'Amboise, mère d'un fils posthume, marié en 1728; et les Seigneurs du Plessis-Saint-Benoit qui subsissent dans Jacques d'AL-LONVILLE, Chevalier, Seigneur du Plessis, qui a des enfans de Marie-Charlotte Guyonnet, sa semme, Dame de la Brosse-Vertron, entr'autres Louis-François-Marie d'Allonville, né audit la Brosse, le 9 Novembre 1736.

La branche des Seigneurs de Louville est présentement éteinte, elle a commencé par Pierre, frère puiné du sussit, que Jeanne de Languedoue, sa semme, rendit père de Jean d'Allonville, Seigneur de Louville, Chevalier de l'Ordre du Roi, & son Chambellan, en saveur duquel Louis XI, par des Lettres du 7 Août 1481, attacha la haute, moyenne & basse Justice à sa terre de Louville. Il avoit

pour semme Madeleine de Prunclé, Dame du Poussier, en Dunois, fille d'Hugues, lle du nom, Seigneur de la Porte, Guillerval, Gaudreville, &c., & de Guillemette de Tuffay. Le dernier de cette branche a été CHAR-LES-AUGUSTE D'ALLONVILLE, dit le Marquis de Louville, mort dans fon Château de Louville, qu'il avoit rebâti fur le modèle de l'Hôtel d'Humières, à Paris, le 20 Août 1731. Il avoit laissé d'Hyacinthe-Sophie Béchameilde-Nointel, sa femme, morte en Février 1757, Angélique - Louisc-Sophie d'Allon-VILLE, Dame de Louville, née le 10 Février 1710, & morte en Septembre 1756, qui avoit cté mariée, le 10 Juin 1733, à Pierre-François-Maric Baglion, dit le Marquis de Baglion, Capitaine aux Gardes-Françoises, en 1754, dont Françoise-Sophie-Scholastique de Baglion, héritière de Louville, mariée le 24 Janvier 1759 à Denis-Auguste de Grimoard, Comte du Roure, légataire de la Duchesse de la Force.

Les armes sont : d'argent, à deux fasces

de sable.

ALLORGE, Sieur de Seineville, de la Hérape, Méville, Brémont, Malicorne, en Normandie, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans fa noblesse le 10 Août 1666. On lit dans l'Histoire de Rouen que Robert d'Allorge sur Maire de la ville de Rouen en 1349; que N... d'Allorge, Abbé de Lyre, sur excommunié en 1392, & que Guillaume d'Allorge sur Echevin de la même ville de Rouen, en 1394.

Le P. Anselme sait mention de Jean d'Allorge, marié à Elisabeth du Bose, qui mourut en 1406. Suivant l'Armorial de France de MM. d'Hozier, Edmond d'Allorge, Ecuyer, Sieur du Havart, épousa, le 21 Mars 1688, Elisabeth de Guissencourt; & Madeleine d'Allorge-de-Seineville, leur sille, sut reçue à Saint Cyr en Décembre 1702. Il justissa la possession de sa noblesse depuis Robert d'Allorge, son sirème aïeul, Ecuyer, Seigneur de Seineville & du Châtellier, l'an 1486.

Suivant un titre de la Chambre des Comptes & Cour des Aides de Paris, c'est Guillaume d'Allorge qui sut annobli en 1395.

Les armes: de gucules, à trois gerbes de bled d'or, liées de même, pofées deux & une, & accompagnées de fept molettes d'éperon, aussi d'or, posées trois en chef, une au milieu de l'écu, & trois en pointe, deux & une.

\* ALLUYE, dans le Perche-Gouet, & qui est une des cinq Baronies de cette contrée. Ces Baronies ne furent défunies qu'après la confiscation qui en sut faite sur le Connétable de Luxembourg, Comte de Saint-Pol, décapité à Paris, le 19 Décembre 1475. Les Baronies d'Alluye & de Brou, furent enfuite données à Florimond Robertel; un de fes descendans étant mort sans enfans de Madeleine Brulard, la Baronie d'Alluye échut à François d'Escoubleau, Marquis de Sourdis, du chef de fa femme Isabeau Babou-de-la-Bourdaifure, qui avoit pour mère Françoife Robertel, fille de Florimond. C'est en faveur de ce même François d'Escoubleau que la Baronie d'Alluye sut érigée en Marquisat, & après avoir été possédée plus de cent ans par fes descendans, elle a été vendue par décret à Jean, Marquis de Gassion, dont la fille ainée Comtesse de Peyre, possède aujourd'hui le Marquifat d'Alluyre. Voyez GASSION.

ALLY (D'). Voyez ROCHEFORT-D'ALLY.

ALMADA, Maifon illustre & ancienne de Portugal, qui tire son origine d'un Chevalier Anglois, qui étoit Colonel de Guillaume-Longue-Epée: il vint au fecours d'Alphonse Henriquès Ier, Roi de Portugal, lorsqu'il prit Lisbonne fur les Maures. Jean-Eaunes d'AL-MADA, dit le Grand, à cause de ses belles actions, vivoit vers l'an 1340. ALVARVAS D'AL-MADA, fon arrière-petit-fils, fut créé Comte d'Arranches, par Charles VII, Roide France. Il fuivit l'Empereur Sigismond contre les Turcs. François d'Almada, Provéditeur du Bureau des Indes, premier Maître-d'Hôtel de la Reine de Portugal, semme de JEAN V, mourut en 1739, & laissa entr'autres enfans BERNARD D'ALMADA, Provéditeur du Bureau des Indes. Voyez Moréri.

ALMÉIDA, Maison des plus illustres de Portugal, qui a produit de grands hommes. Frère Bernard de Brito, auteur Portugais, la sait remonter à Pelayo d'Alméida, de la Maison de Coelho, qui vivoit du tems de Henri de Bourgogne, Comte de Portugal, mort l'an 1112. La branche aînée de cette Maison a fini à Christophe d'Alméida, marié, âgé de 83 ans, à Louise de Tavora, qui avoit déjà été mariée deux sois

Les autres branches font:

1º Celle d'Alméida-Contador, ou chef de la branche des Comtes, dont le dernier, D. Antoine d'Alméida, est mort sans postérité.

2º Celle des Comtes d'Abrantès, qui a donné un Gouverneur de Dio, aux Indes Orientales; un premier Vice-Roi des mêmes Indes, un Grand-Prieur de Crato, dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui fut deux fois au fecours de l'isle de Rhodes.

3º Celle d'Avintes, de laquelle est sorti un Amiral des Indes Orientales, un Commandeur de Saint-Martin de Soulheira & de Bemposta, dans l'Ordre du Christ; un Gouverneur de Rio-de-Janeiro; un Gouverneur de la province de Tras-los-Montes; un Grand Ecuyer & premier Gentilhomme de l'Infant Dom François, frère puîné du Roi Jean V; un Gouverneur & Capitaine-Général des Indes Orientales; un Gouverneur de Fernambuc, & des Mines d'or, au Brésil.

4º Celle d'Alméida-Lancastre, qui a donné un Gouverneur de Ceuta, en Afrique.

5º Et Celle des Seigneur d'Assumar, parmi lesquels on trouve un Chef du Sénat, ou Maison de la Ville de Lisbonne; des premiers Maîtres-d'Hôtel du Roi; un Gouverneur des Mines du Brésil; des Ambassadeurs; un Amiral des Armées Navales aux Indes Orientales.

D. François d'Alméida, le premier Vice-Roi des Indes, étoit un des plus grands hommes que cette Maison ait sournis; il sut tué le 1er Mars 1509, agé de 60 ans. Voyez la Généalogie de cette Maison, dans Moréri.

ALMÉRAS. GUILLAUME D'ALMÉRAS, VIguier du Roi en la Ville de Bagnols, fut père d'Antoine d'Alméras, Conseiller du Roi, aussi Viguier de Bagnols, qui eut de Françoise d'Alméras, son épouse, Antoine d'Alméras, Seigneur de Mirevaux, institué héritier universel de Guillaume d'Alméras, son oncle, Seigneur de Mirevaux par testament du 11 Janvier 1676.

JEAN-GUILLAUME D'ALMÉRAS, fils d'ANTOINE, Seigneur de Mirvaux, de Goure & de Bosfuge, Confeiller du Roi en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Montpellier, pourvu par Lettres du 29 Décembre 1718, épousa, le 31 Août précédent, Catherine Chicoineau. fille de noble François Chicoineau, Conseiller en ladite Cour des Comptes, Aides & Fi-

nances de Montpellier, & de Catherine Fournier.

Les armes : d'azur, à un lion d'or, langué & onglé de gueules; au chef d'or, chargé de trois palmes de sinople.

ALOIGNY-DE-ROCHEFORT. Le Chevalier l'Hermite Souliers, dans son Histoire Généalogique de Touraine, imprimée à Paris en 1669, sait mention dela Maison d'Aloigny, qu'il appelle Alougny, & la divise en deux branches, l'une appelée Aloigny - Rochefort, & l'autre Aloigny-de-la-Groye.

Eglantine de la Trémoïlle porta le Château de Rochefort à Pierre d'Aloigny, IIº du nom, son mari, & elle le donna, par son testament de 1380, à Guillaume d'Aloigny fon fils, qui fuit.

Guillaume d'Aloigny, He du nom, épousa Jacquette Courand, il en eut:

1. Eustache, mort fans enfans:

2. Et Guillaume, qui fuit.

Guillaume, IIIº du nom, épousa, le 28 Décembre 1442, Marguerite de la Touche, dont:

1. François, qui fuit;

2. Et Guillaume, IVe du nom, qui n'eut que des filles.

FRANÇOIS D'ALOIGNY DE ROCHEFORT, épousa, le 20 Octobre 1484, Catherine Guérin, il en

René de Rochefort, marié le 6 Juillet 1533, à Gabrielle de la Trémoïlle: de ce mariage vint:

PIERRE D'ALOIGNY, IIIe du nom, qui fut Enseigne de cent hommes d'armes, & épousa, le 27 Janvier 1548, Marguerite de Salignac,

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Guy, dont la postérisé sera rapportée ci-

Antoine d'Aloigny, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de cent hommes d'armes, épousa Lucrèce de Périon, & eut pour fils:

Louis D'Aloigny, Chevalier des Ordres, qui s'allia à Marie Habertl; de ce mariage naquirent:

1. Henri-Louis, qui fuit;

2. Pierre, mort dès l'enfance;

3. Et François-Annibal, mort fans hoirs.

HENRI-LOUIS D'ALOIGNY, Capitaine d'une Compagnie des Gardes-du-Corps du Roi, Chevalier de son Ordre, & Maréchal de France, épousa Madeleine de Laval. Il en eut:

2. Louis-Pierre-Armand d'Aloigny, Marquis de Rochefort, Baron de Craon, Brigadier des Armées du Roi, mort le 21 Juillet 1701, le dernier de fa branche;

2. MARIE-HENRIETTE D'ALOIGNY, Comtesse Douairière de Blanzac, morte le 18 Octobre 1736, dans sa soixante-treizième année: elle avoit épousé 10 Louis-Fausse de Brichanteau, son cousin germain, dont elle a eu un fils; 20 le 3 Mai 1691, Charles de Roy-e-de-la-Rochesoucaud, Comte de Blanzac, mort le 4 Septembre 1732, dont le Duc d'Essissac de Roy de la deux filles mariées.

GUY D'ALDIGNY, fils de PIERRE III & de Marguerite de Salignac, Seigneur de Boifmorand, Capitaine des Gardes de M. le Prince de Condé, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, époufa Renée de la Pouge, dont:

1. René, qui suit;

 CHARLES, rapporté après la postérité de son aîné;

 Et Guy, Chevalier de Malte, mort Grand-Bailli de la Morée.

René d'Aloigny, II" du nom, eut pour fils: Honoré d'Aloigny, Chevalier, Seigneur de Boismorand, qui n'a eu qu'une fille.

CHARLES D'ALDIGNY, Chevalier, Seigneur des Bordes; fecond fils de Guy & de Renée de la Pouge, fut Capitaine au Régiment d'Amboife, & fe maria, le 26 Avril 1638, avec Marie Ajaffon. Il fut père de CHARLES D'ALDIGNY, feul garçon qui fuit.

Charles d'Aloigny, IIe du nom, épousa, le 27 Juillet 1666, Gabrielle Clabat, dont:

CHARLES D'ALOIGNY, IIIe du nom, marié le 7 Mai 1718, à Jeanne-Baptisse Jouslard-d'Airon, dont pour fils unique:

CHARLES-GUY D'ALDIGNY, qui a fait fes preuves de noblesse devant le Juge-d'Armes de France, en 1735, pour être reçu Page de Sa Majessé. Il réside au Château de la Gosse-linière, près Thouars. Mêmoire envoyé.

Les armes: de gueules, à trois fleurs-delys d'argent, posées deux & une.

Voyez la Généalogie de cette Maison, dans Moréri.

#### BRANCHE

# des Seigneurs DE LA GROYE.

Pierre d'Aloigny, Seigneur de la Groye, troifième fils de Guillaume d'Aloigny, let du nom, Seigneur de Rochesort, épousa en Décembre 1412, Marguerite de Mondion, dont :

Tome 1.

GALEHAUT D'ALOIGNY, Chevalier, Seigneur de la Groye & d'Ingrande, Maître d'Hôtel du Roi Louis XI, Gouverneur & Capitaine de la Ville & Vicomté de Châtellerault en 1482. Il avoit époufé, par contrat du 9 Décembre 1440, Marie de la Touche-d'Aurigny, & en eut:

Jacques d'Aloigny, Seigneur de la Groye, marié, par contrat du 24 Octobre 1460, à Anne, fille de Louis le Roux, Seigneur de la Roche-des-Aubiers, & de Jeanne d'Aubigne, dont entr'autres enfans:

René d'Aloigny, Seigneur de la Groye, qui épousa, par contrat du 6 Août 1504, Anne de Crévant. Il en eut:

Louis D'Aloigny, Seigneur de la Groye, d'Ingrande, &c., marié par contrat du 15 Novembre 1540, à Jeanne de Savary, de laquelle vint:

François d'Aloigny, Seigneur de la Groye, &c., Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Henri III. Il laissa de *Jacquette du Plessis*, qu'il épousa par contrat du 6 Février 1570, entr'autres ensans:

1. JACQUES, qui fuit;

2. Et François, rapporté après son frère.

JACQUES D'ALOIGNY, Seigneur de la Groye, d'Ingrande, du Pont-de-Ruau, &c., se maria par contrat du 13 Janvier 1600, avec Isabeau de Marconnay, dont entr'autres enfans:

CHARLES-MARTIN D'ALGIGNY, Seigneur de la Groye, du Chesne, d'Ingrande, de Marigny, &c., marié par contrat du 14 Avril 1628, à Françoise Daviau-de-Piolans. Il en eut:

Louis d'Aloigny, Sénéchal de Châtellerault, en faveur duquel la Seigneurie de La Groye fut unie à celles de Marigny, du Chefne, d'Ingrande & d'Oyré, & érigée en Marquifat, avec établissement de 4 soires chaque année, par Lettres du mois de Janvier 1661. Le Marquis de La Groye avoit épousé, par contrat du 9 Août 1657, Charlotte Chasteigner, fille de François, Comte de Saint-George, & de Gabrielle Renaud. Leurs enfans surent:

- Louis-Gabriel d'Aloigny, dit le Comte de la Groye, Capitaine au Régiment de Saint-Aignan, qui n'étoit pas marié en 1684;
- 2. Roch-François, Eccléfiastique;
- 3. N.... Chevalier de Malte;
- 4. ALEXIS;
- 5. CHARLES, dit le Chevalier D'ALOIGNY, Lieu-

tenant du Détachement de la Marine au Canada en 1684;

6. & 7. LOUISE-CHARLOTTE & SUSANNE.

François d'Aloigny, fecond fils de François d'Aloigny, & de Jacquette du Plessis, Seigneur de Beaulicu & de la Groye, épousa, par contrat du 22 Août 1605, Charlotte de la Porte, Dame du Puy-Saint-Assier & de la Rolsie, dont pour fils aîné:

CLAUDE D'ALOIGNY, Seigneurdu Puy-Saint-Affier, &c., qui vivoit encore en 1669. Il avoit époufé, par contrat du 21 Mai 1631,

Marie Arlot, dont:

CHARLES D'ALOIGNY, Seigneur de la Rolfie, allié à Marie, fille de Guillaume d'Alefme, Conseiller, Doyen & Garde des Sceaux du Parlement de Guyenne, & de Catherine d'Escars de Merville. De ce mariage sortit:

CLAUDE D'ALOIGNY, Seigneur du Puy-Saint-Astier, marié, le 24 Octobre 1701, avec Renée-Françoise d'Abzac de la Douze-de-

Villars.

THOMAS D'ALOIGNY, leur fils, Seigneur du Puy-Saint-Astier, reçu Page du Roi dans sa Grande-Ecurie, le 21 Mars 1725, épousa 1° N... le Berthon, fille d'André-François le Berthon, premier Président du Parlement de Guyenne, & de N... de Baroset, dont il lui reste deux filles; & 2° le 24 Avril 1754, Marie-Gabrielle d'Abzac de Pressac, fille de Jacques d'Abzac, Marquis de Pressac, & de Marie Vautier.

Le Marquisat de LA GROYE avec ses dépendances, ayant été acquis par Louis-Claude de la Roche, Ecuyer, il obtint la confirmation du titre de Marquisat à la terre de LA GROYE, & y sit encore réunir les Fiess de la Borde, du Pin, d'Argenson & de Ferrière, par Lettres-Patentes du mois de Juin 1722, registrées au Parlement & à la Chambre des Comptes de Paris, les 23 Août & 11 Septembre 1723, & au Bureau des Finances de Poitiers le 6 Septembre 1724, que le Roi lui accorda pour récompense de ses services & de ceux de ses ancêtres. Voyez ROCHE (DELA) & le Didionnaire des Gaules, tom. III, p. 670.

Les armes: de gueules à 5 fleurs-de-lys

d'argent, posées en sautoir.

ALORGE, famille de Normandie, Généralité d'Alençon, maintenue dans sa noblesse le 12 Août 1666. Voyez ALLORGE.

ALOS: d'argent, à deux fasces d'azur, furmontées en chef de trois annelets de sable.

ALOST, de Gand: de fable, au chef d'ar-

gent, à une épée en pal sur le tout.

ALOU, Scigneur d'Hémecourt: d'azur, au chevron d'or, chargé fur la pointe d'une quinte-feuille de gueules, & sur chaque côté d'un treffle de sinople, & accompagné de trois merlettes du second, deux en chef & une en pointe.

ALOUE, famille noble du Diocèse de Lucon en Poitou, dont est François-Hector D'ALOUE, Ecuyer, Seigneur des Ajots, résidant au Château de Fougeroux, même Diocèfe. Il a été reçu Page du Roi dans sa Petite-Ecurie en Décembre 1708, & s'est marié, par contrat du 25 Juillet 1719, avec Renée-Susanne de Grellier, fille de François de Grellier, Ecuyer, Seigneur des Aspaix, & de Sufanne Régnon. Sa filiation a été prouvée par titres depuis André d'Alore, son septième ayeul, Seigneur des Ajots, vivant avant l'an 1478, dont le fils Clément D'Aloue, Ecuyer, Seigneur des Ajots, fut marié le 11 Octobre 1498 avec Marie de Saint-Gélais, fille de Gurot de Saint-Gélais, Ecuyer, Seigneur d'Antigni, & d'Antoinette de Peyre.

Les armes: d'argent, à deux chevrons de gueules, posés l'un au-des us de l'autre, & accompagnés en chef de deux macles de

sable.

ALOY, en Vermandois: d'argent, à la bande fuselée de sable.

ALPEN (D'), en Allemagne: de gueules, au lion d'argent.

ALPHERAN. CLAUDE ALPHERAN, de la ville d'Aix, obtint des Lettres d'annoblissement dans le mois de Juin 1724; elles surent enregissirées le 21 Avril de l'année suivante,

registre Misericordia, sol. 105.

Il s'étoit marié avec Claire de Troussier, dont il a eu Melchior-Louis-Boniface Alpheran-de-Bussan, Conseiller au Parlement, qui afait alliance avec Anne-Henriette-Thérèse de Regina, fille de Noble Jean-François de Regina, Greffier en chef au Parlement, & de Marie-Thérèse de Gautier-du-Poët, dont il a des ensans.

MELCHIOR, oncle de CLAUDE ALPHERAN, est mort Prieur de l'Eglise de Malte. Il a encore deux frères vivans, Paul, Evêque de Malte, & Melchior, ancien Prieur de Saint-Jean d'Aix, & à présent Abbé Régulier de Sept-

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles, & en pointe d'un croissant, le tout d'argent; aux 2 & 3 de gueules au Léopard d'or passant Voy, Hist. héroïque de la Noblesse de Provence, p. 35.

ALPHONSE, en Languedoc: d'or, à un carré d'azur, chargé d'une fleur-de-lys d'or, soutenue par deux ours de sable.

ALPOZZO. La Maison d'Alpozzo est une des plus anciennes & des plus illustres du Piémont. Elle remonte jusqu'au douzième siècle, & a fourni grand nombre d'hommes illuftres dans l'Eglife, à la Cour, & dans les Armées des Ducs de Savoie, entre lesquels étoient Charles-Antoine, Archevêque de Pife, & Anédée, Marquis de Voghère, Majordome-Major du Duc de Savoie, qui avoit épousé N.... de Valpergue, dont la Maison est une des quatre premières du Piémont. Il y a plusieurs branches de la Maison d'AL-Pozzo établies à Rome, à Florence & à Nice. Elle s'est souvent alliée aux premières Maifons d'Italie, notamment à celles de Valpergue, de Conti, de Vassala, di Fauria, de Saluces, &c.

JACQUES D'ALPOZZO, un des descendans de cette Maison, Prince de la Cisterne, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, Gouverneur de la Province de Bielle, & Grand-Ecuyer des derniers Ducs de Savoie, épousa Anne Litta-Visconti, Dame d'honneur de la Reine de Sardaigne, mère d'Amédée-Alphonse D'ALPOZZO, Prince de la Cisterne en Piémont, Marquis de Voghère, Grand-Veneur & Grand-Fauconnier du seu Roi de Sardaigne, Maréchal des Camps & Armées de Sa Majesté, & Colonel du Régiment de Saluces, Gouverneur d'Ypres, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ses Armées, & Commandant en chef celle d'Italie, marié à Marie-Henriette le Hardy-de-la-Troufse, fille de Philippe-Auguste le Hardy, Marquis de la Trousse. De ce mariage naquit Jacques-Auguste-Laurent-Ferdinand-PHILIPPE-MARIE D'ALPOZZO, Marquis de la Trousse, marié le 15 Juin 1746 avec Marie-Anne-Augustine de la Vieuville, fille de René-Jean-Baptiste, Marquis de la Vieu-

ville, & d'Anne-Charlotte de Creil, dont est née Marie-Henriette-Augustine-Renée, baptisée le 13 Février 1749. Son père est mort à 53 ans le 9 Mars 1750, & sa mère s'est remariée en Mai 1751 à François-Bruno de la Barandière, Comte de la Chaussée, fils d'Antoine-Louis, Comte de la Gorge, & de Marie-Anne-Joséphine de la Chaufsée-d'Eu.

Les armes d'Alpozzo font: écartelé, aux 1 & 4 d'or, au puits maçonné de gueules, gardé par deux dragons de sinople; aux 2 & 3 d'or, à l'aigle éployé & couronné de

ALRICS (DES), Seigneur de Rousset : tiercé en fasce; au 1 d'argent, au soleil de gueules; au 2, de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois croifettes pattées de même, deux en chef & une en pointe; & au 3 d'or, semé de fleurs-de-lys & de tours d'azur.

ALRIES, en Dauphiné: de guèules, au chevron d'or, accompagné de trois croifettes de même, deux en chef & une en pointe; au chef d'argent, chargé d'un foleil de gueules.

ALSACE, Province du Royaume de France, qui passa de la domination des Romains fous celle des Allemands, & qui fit ensuite partie du Royaume d'Austrasie. Après la mort de Louis IV, Roi d'Austrasie, arrivée en 954, l'Alface passa sous la domination des Rois & Empereurs d'Allemagne, & fit partie de ce qu'on appelle l'Empire. Vers l'an 1180, les Empereurs détachèrent [l'Alface de la Souabe, & y établirent des Landgra-ves ou Comtes Provinciaux. L'Alface est divifée en haute & basse. Par le Traité de Munster de 1648, l'Empereur, l'Empire & la Maison d'Autriche ont cédé à la France l'Alface, dont Strasbourg est la Capitale, avec tous les droits de souveraineté, seigneurie, féodalité, & le Roi en jouit en véritable Monarque.

Les armes du Landgraviat de la haute Alsace sont : d'azur, à la bande d'or, accossée de fix couronnes de même : celles du Landgraviat de la basse Alsace sont : de gueules à

une barre dentellée d'or.

ALSACE. Il y a eu des Comtes de Flandres de ce nom, dont étoit Philippe d'Alsace, Comte de Flandres, par succession de son père Thierry. Il était Comte de Vermandois par sa semme, fille aînée de Raoul, ser du nom, descendant de Hugues Capet. Isabelle de Hainaut était sa nièce, étant fille de Marguerite d'Alsace, sa sœur aînée, & de Baudouin, Comte de Hainaut, dont les ensans héritèrent du Comte de Flandres, Philippe d'Alsace n'en ayant point eu de ses deux semmes.

ALSACE: de gueules, à la bande d'or, accompagnée de six couronnes de même, mises en orle.

ALSACE - HÉNIN - LIÉTARD. Cette Maison, divisée aujourd'hui en quatre branches, comme on le verra ci-après, descend, suivant un Mémoire domestique envoyé, de Simon d'Alsace, deuxième sils de Thierry d'Alsace. Thierry étoit fils puiné de Théodoric, surnommé le Vaillant, Duc de Lorraine; étant devenu Comte de Flandres, par son mariage avec Gertrude, il céda le Comté de Bitch, qu'il eut pour son apanage, à Simon, son srère aîné, qui succéda à Théodoric. On place la mort de Thierry l'an 1168.

C'est le sentiment de la plupart des Généalogistes, de Pontus Huterus, Liv. 6. de Pierre-le-Boucq, dans l'Histoire de la Vicomté de Sebourcq; de Carpentier, dans celle du Cambrésis, &c., cités par Charles d'Hozier, dans les preuves de Jacques-An-TOINE HÉNIN-LIÉTARD, Marquis de Saint-Fal & de Blincourt, en Champagne, pour être reçu Page du Roi, l'an 1683. Ce sentiment est appuyé sur une tradition constamment fuivie, fur plufieurs titres & monumens authentiques, tels que des inscriptions sur des tombes & maufolées en plufieurs Terres & Seigneuries qui ont été possédées en Flandres par les ancêtres de cette ancienne Maison, ou Abbayes dont ils ont été les Fondateurs.

Enfin, ce qui rend ces témoignages incontestables, est un diplôme de l'Empereur Charles VI, en date du 26 Avril 1740, par lequel il accorde au Haut & bien né Seigneur Comte d'ALSACE, avec la Clef d'Or, le rang de Chambellan Impérial, en considération de fa fort ancienne & bien méritée famille, & de son extradion des anciens Comtes d'ALSACE. Ces Patentes, munies du sçeau Impérial, & signées au bas, le Comte de Cobenzi, Conseiller d'Etat, Chevalier de la Toi-

fon d'Or, & Grand-Chambellan, font adressées à François, Comte d'Alsace Hénin-Liétard, Seigneur de Dion-le-Val, de Wavrans, &c., ches de la branche aînée établie en Brabant, mêmes Patentes de Chambellan, avec la Cles d'Or, revêtues de la même forme, adressées, en 1758, au Comte Jean d'Alsace, fils aîné de François, premier Major de Los-Rios, Régiment Wallon, aujour-d'hui Lieutenant-Colonel au service de l'Empereur, où il est également qualisié, ainsi que dans plusieurs autres.

I. Simon d'Alsace, second fils de Thierry d'Alsace, & de Gertrude de Flandres, épousa, peu après la mort de son père, c'est-àdire, vers l'an 1170, Marguerite, Dame &
Comtesse de Hénin-Liétard, dont il eut

BAUDOUIN, qui fuit.

II. BAUDOUIN D'ALSACE, Ier du nom, se-maria à Isabeau de Hainaut, sille de Philippe de Hainaut (plusieurs sont d'opinion que MARGUERITE DE HÉNIN-LIÉTARD, ci-dessus nommée, fortoit de la même Maison). Quoi qu'il en soit, Isabeau porta pour dot à Bau-DOUIN D'ALSACE la Vicomté de Sébourg, & les Terres d'Angres & de Fayt. Baudouin, surnommé le Courageux, Comte de Hainaut les avoit cédées à HENRI son frère, lequel, de fon mariage avec Jeanne de Cifoins, avoit eu Philippe, père, avec Marie de Ville, de deux fils & quatre filles: les deux fils étant morts en bas âge, les filles divisèrent la fuccession, & Isabeau, comme l'ainée, réunit dans son partage la Vicomté de Sébourg & les Terres d'Angres & de Fayt. BAUDOUIN D'ALSACE quitta le nom d'Alface pour prendre celui de sa mère, qui étoit Hénin-Liétard, & que sa posserité a continué de porter, quoique la Terre de Hénin - Liétard, située entre Douai & Lens, ne soit plus dans cette Maison depuis le XIIIe siècle, & qu'elle soit possédée aujourd'hui par celle de Duras. Cependant il paroit que les différentes branches dont cette Maison est composée ont repris, depuis un siècle ou environ, leur nom primitif, qui est incontestablement celui d'Alface.

Revenons à BAUDOUIN; il eut d'Ifabeau de Hainaut, sa semme, BAUDOUIN, Comte de Hénin-Liétard, qui suit. Il est ainsi qualifié sur une ancienne tombe, dans l'Eglise de Sébourg, avec ses armes qui sont: de gueules,

à la bande d'or.

III. BAUDOUIN DE HÉNIN-LIÉTARD, II. du

nom, Vicomte de Sébourg, Seigneur d'Angres & de Fayt, fit alliance avec Méhaut, Dame de Boussu & de Fontaine, que luicéda Nicolas, fon frère, Evêque de Cambray. Ce Baudouin, vers l'an 1220, vendit son Comté de Hénin-Liétard pour saire le voyage de la Terre-Sainte. De ce mariage sortit Baudouin de Hénin-Liétard, qui suit.

IV. BAUDOUIN DE HÉNIN-LIÉTARD, IIIe du nom, Seigneur de Sébourg, de Fontaine & de Boussu, s'allia à Méhaut de Bousses, sille de Watier, Sire de Bousses, Pair du Cambréss,

de laquelle il eut:

1. Baudouin, mort fans avoir été marié;

2. Autre Baudouin, qui fuit;

3. Et ELISABETH, Abbeise de Maubeuge, l'an 1291.

V. BAUDOUIN DE HÉNIN-LIÉTARD IV, Scigneur de Sébourg, de Fontaine & de Boussu, &c., épousa Béatrix de Luxembourg, Dame de la Marche, fille de Henri de Luxembourg; il vivoit l'an 1295. Il eut de fon mariage Baudouin & Jean, deux frères jumeaux, quieurent pour leur partage les Terres de Sébourg, Fontaine & la Marche, & Jean, Pair de Cambrésis, Seigneur de Cuvillers & de Bouffu, dont la postérité sera rapportée ciaprès. Celle des deux jumeaux prit alliance avec les Maisons d'Aspremont, de Melun, de Berlaimont, d'Ailly, de Gavre, de Croy, de Lannoy, de Hamal, &c. La Terre de Fontaine passa dans la Maison de Croy, par le mariage de Jacques de Croy, Seigneur de Sempi avec Anne de Hénin-Liétard, héritière de Baudouin & de Jossine de Gavre, ses père & mère; & Jacqueline de Hénin-Liétard, sœur de Baudouin, portala Seigneurie de la Marche à Jean de Hamal son mari. Quant à la Vicomté de Sébourg, elle fut achetée par Jean de Lannoy, Chevalier de la Toison d'Or.

Cette branche aînée, fortie des deux frères jumeaux, ne nous fournissant plus aucuns descendans, du moins dont on ait pu avoir connoissance, nous passerons à Jean, troissème fils de Baudouin & de Béatrix de Luxembourg.

VI. JEAN DE HÉNIN-LIÉTARD, Iet du nom, fils de Baudouin IV & de Béatrix de Luxembourg, se maria à Marie, Dame de Blaugies,

dont il eut plusieurs enfans:

1. BAUDOUIN, dit le Borgne, Seigneur de Bouffu, &c., tué à la bataille de Courtray, l'an 1302, ayant laissé d'Alexandrine de Ræux, sa semme: deux enfans, Baudouin & Jean, morts sans lignée;

Jean, qui ne fut point marié;
 Nicolas, Chanoine de Cambray;

4. WATIER, qui suit;

5. Et Marguerite, femme de Jean, Seigneur de la Hamaide.

VII. WATIER DE HÉNIN-LIÉTARD, fils de JEAN & de Marie de Blaugies, Pair du Cambrésis, Seigneur de Cuvillers & de Quincy, s'allia à Jeanne de Mouy-de-Vermandois, laquelle, après la mort de son mari, arrivée vers l'an 1319, se retira près Jeanne de Valois, Comtesse de Hainaut, sa cousine. WATIER eut de ce mariage:

1. BAUDOUIN, qui fuit;

 3. & 4. RICHARD, JEAN & WATIER; tous les trois morts fans avoir été mariés;

5. Et Jean, qui ayant été déclaré héritier de la Seigneurie de Boussupar Jean, son cousin, sils de Baudouin, dit le Borgne, & d'Alexandrine de Ræux, dont il est parlé ci-desfus, est le chef de la branche des Comtes de Boussu, aujourd'hui Princes de Chimay, & Grands d'Espagne de la première Classe, rapportée ci-après.

VIII. BAUDOUIN DE HÉNIN-LIÉTARD, V° du nom, Pair du Cambréfis, Seigneur de Cuvillers & de Quincy, se maria à Marguerite de Montigny, en Ostrevant, dont vinrent entr'autres, BAUDOUIN, tige de la branche des Comtes d'Alsace-Hénin-Liétard, Seigneur de Dion-le-Val, Wavrans, &c., en Brabant, dont on va parler, & Jean, ches de celle des Comtes de Hénin-Liétard, Marquis de Saint-Fal, Seigneurs de Blincourt, en Champagne, de laquelle branche sortent les Seigneurs de Semides, de Morgny & du Cury, en Thiérache, aussi rapportée ci-après.

#### BRANCHE

des Seigneurs DE DION-LE-VAL, & DE WAVRANS, &c., en Brabant.

IX. BAUDOUIN DE HÉNIN-LIÉTARD, VIº du nom, Pair du Cambrésis, Seigneur de Cuvillers, sils aîné de BAUDOUIN V, & de Marguerite de Montigny, épousa Elisabeth, sille du Seigneur de Beauvoir, en Cambrésis, de laquelle il eut:

1. Watier, Chanoine de Cambray;

2. Et BAUDOUIN, qui suit.

X. BAUDOUIN DE HÉNIN-LIÉTARD, VIIº du nom, pair du Cambrélis, Seigneur de Cuvil-

lers, sut marié à Marie de Rosois, fille de JEAN, Seigneur de Rosois, dont il eut BAU-

bouin, qui suit.

XI. BAUDOUIN DE HÉNIN-LIÉTARD, VIIIe du nom, Pair du Cambrésis, Seigneur de Cuvillers, sit alliance avec Isabeau de Croix, fille de Jean, Seigneur de Croix, & de Catherine de la Tannerie, dont il eut entr'autres, Jean, qui suit.

XII. JEAN DE HÉNIN-LIÉTARD, IIe du nom, Pair du Cambrésis, Seigneur de Cuvillers, de la Courtre, épousa Jacqueline d'Estrées, dont

vinrent:

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Marie, semme de Jean de Gonnelieu.

XIII. Antoine de Hénin-Liétard, Ier du nom, Pair du Cambrésis, Seigneur de Cuvillers, &c., se maria avec Antoinette de Méricourt, qui le rendit père, entr'autres en-

fans, de Jean, qui suit.

XIV. JEAN DE HÉNIN-LIÉTARD, IIIº du nom, Pair du Cambresis, Seigneur de Cuvillers, épousa en premières noces, Anne de Prévost, dite de la Basserode. Il acheta la Baronie de Fosseux, de la Maison de Montmorency, par droit lignager; & il épousa, en secondes noces, Marie de Lannoy, dont il eut deux fils & cinq filles, sçavoir:

1. PHILIPPE, tué à la déroute de l'Ecluse en

1573;

2. Louis, qui fuit;

- ELEONORE, mariée 1º à Guillaume, Scigneur de Noireul; & en fecondes noces, à Jean des Wasiers, fils de Louis, Seigneur de Gousancourt, de Rebreviette, & de Michelle de Gonnelieu;
- 4. Françoise, mariée à Philippe de Haynin, Ecuyer, Seigneur de la Vallée;

5. Anne, Chanoinesse à Maubeuge;

 Jeanne, semme de François de Quincy, Seigneur de Liebersart;

7. Et Antoinette, Chanoinesse à Denain.

XV. Louis de Hénin-Liétard, Pair du Cambrésis, Seigneur de Cuvillers & de Bligny, Baron de Fosseux, épousa Françoise-Louise de la Fosse, Dame d'Ayette-de-Courcelles, fille de François, Seigneur d'Ayette, & de Jacqueline de Hem, de laquelle il eut:

 Le Baron de Cuvillers, mort fans lignée, fix semaines après son mariage avec Nicole de Hamal;

2. JEAN, qui fuit;

3. Charles, Seigneur de Courcelles, marié à N. de Glimes;

4. Et Anne, mariée à Jean d'Affignies, Seigneur de la Tourelle.

XVI. Jean de Hénin-Liétard, IVº du nom, Baronde Fosseux, de Cuvillers, de Bligny, fils de Louis & de Françoise-Louise de la Fosse, fit alliance avec Josseu, Dame de Dion, qui lui donna pour fils, Maximilien, qui suit.

XVII. MAXIMILIEN D'ALSACE-HÉNIN-LIÉ-TARD, Baron de Fosseux, de Cuvillers, sut le premier de cette branche qui reprit le nom d'Alface; il épousa Françoise de Wignacourt, dont il eut plusieurs ensans:

- ALEXANDRE, qui vendit en 1700 la Baronie de Fosseux en Artois, & qui eut deux filles, l'une & l'autre mariées. La cadette porta la Terre de Cuvillers au sieur de la Basside son mari, ainsi que la Terre de Bligny en 1717. L'aînée, ELISABETH, Chanoinesse à Nivelle, épousa Messire Charles de Cotterel.
- PHILIPPE-ALBERT, marié à Madeleine Vilain-de-Gand Chanoinesse à Nivelle;

3. Et Théodore, qui suit.

XVIII. Théodore d'Alsace-Hénin-Liétard, titré Marquis d'Alface, & Baron de Fosseux, épousa Dame Marie de Corniellio, dont il eut:

François, Comte d'Alface - Hénnin - Liétard, qui fuit;

 Et Thérèse, morte Prévôte des Dames Chanoinesses de Berlemont.

XIX. François d'Alsace - Hénin - Lié-Tard, titré Marquis d'Alface & Baron de Fosseux, Seigneur de Dion-le-Val & Wavrans, Chambellan de S. M. I. par un Diplôme de Charles VI, du 26 Avril 1740, où il est qualissé haut & bien né Seigneur, Comte d'Alface, en considération de son extraction des anciens Comtes d'Alsace, mort en 1776, a épousé, le 25 Août 1731, Dame Marie-Catherine de Partz, des Marquis de Pressy en Ariois, morte le 26 Août 1741. Elle étoit sœur de l'Evêque de Boulogne, & sille de François-Joseph de Partz, Marquis de Pressy, & de Jeanne-Isabelle de Beaufortde-Lassus, dont il a eu:

1. Jean-François-Joseph, qui suit;

2. THIERRY;

- MARIE-FRANÇOISE, ci-devant Dame-d'honneur de S. M. I. mariée à Jérôme, Comte de Rannuzzy, Chambellan de S. M. I. & Sénateur de Bologne en Italie;
- ALIX, reçue Dame-d'honneur de S. M. I.;
   Et Dorothée, Chanoinesse régulière de la noble Abbaye d'Avennes.

XX. JEAN-FRANÇOIS-JOSEPH D'ALSACE DE Hénin-Liétard, né le 29 Mai 1733, Marquis D'ALSACE, par la mort de son père arrivée en 1776, Chambellan de S. M. I. & Lieutenant-Colonel à fon fervice. « Il a acquis en 1770, de la Princesse de Beauffremont, le Comté de Bourlimont en Champagne, possédé depuis plusieurs siècles par la Maison d'Anglure. Il a époufé le 19 Mars 1768, Albertine-Françoife de Wandewerre, fille du Comte de Vorsselaer, Membre des Etats Nobles de Brabant, de l'illustre Maison de Wandewerve, qui tire son origine des Comtes de Pierrepont & de la Marche, ainsi que des Vicomtes d'Anvers, & reçu dans plusieurs Chapitres nobles des Pays-Bas & d'Allemagne; nommément dans ceux de Nivelles, Mons, Ardennes, & de Maubeuge; de Mansterbilsen, de Sustern, & de la Métropole de Cologne, dans l'Ordre Teutonique; celui de la Croix étoilée & de Malte, aux Etats nobles de Hollande & du Duché de Brabant, dans lequel dernier ont féance encore actuellement Charles, Philippe, Henri, Jean-Baptiste, Comte Wandewerve, Comte de Vorsselaer, & deux de ses fils y ayant été reçus Membres, le 7 Mars 1769. Ladite Albertine-Françoise de Wandewerve a été reçue le 3 Mai 1773, Dame de l'Ordre de la Croix étoilée de Sa Majesté la défunte Impératrice Reine de Hongrie & de Bohême; de son mariage sont issus:

 Théodoric-François, Comte d'Alsace, né le 2 Avril 1769, Officier au Régiment d'Alface, Infanterie allemande, en 1782;

2. Pierre-Simon, Chevalier, né le 24 Janvier 1773, reçu Chevalier de Malte le 30 Mai 1782, Officier aussi au Régiment d'Alface;

 Et Joseph-Antoine-Baudouin, Comie d'Alsace-Hénin-Liétard, néle 5 Avril 1781. »

### BRANCHE

des Marquis DE SAINT-FAL, Seigneurs DE BLINCOURT, &c., en Champagne.

1X. Jean de Hénin-Liétard, dit de Cuvillers, frère puiné de Baudouin VI, tige de la branche établie en Brabant, qu'on vient de rapporter, fut Seigneur d'Eppes. Il épousa Anne de Beaumont, Châtelaine de Beaumont en Hainaut & Dame de Juvigny. Il est rappelé dans son contrat de mariage, en date de l'an 1450, fils de Baudouin de Hénin-Liétard, Pair du Cambrésis, Seigneur de Cuvil-

lers & de Quincy, & de Marguerite de Montigny, & petit-fils de Watier & de Jeanne de Mouy-de-Vermandois. Il rendit foi & hommage le 28 Décembre 1453, à Jean de Croy, Seigneur de Montchavalon, pour la Terre de Juvigny, qu'ilavoit eue de fafemme. De fon mariage avec Anne de Beaumont, vinrent:

1. BAUDOUIN, qui fuit;

 Et Jeanne, mariée à Gérard de Blois, Seigneur de Bellecourt.

X. BAUDOUIN DE HÉNIN-LIÉTARD, IXe du nom, dit de Cuvillers, le premier qui s'établit en Champagne, Seigneur d'Eppes en 1467, vendit la Terre de Beaumont & plufieurs autres en Hainaut, & fut marié à Jeanne d'Orgeaut, laquelle épousa en secondes noces Guillaume de Dinteville, Seigneur de Roche & Spoy. BAUDOUIN eut de ce mariage, entr'autres:

1. Antoine, qui fuit;

2. JEAN, père de JACQUELINE, mariée à Meffire Claude de Marle;

 Et Jean, reçu dans l'Ordre de Malte, mort Commandeur de Soissons.

XI. ANTOINE DE HÉNIN-LIÉTARD, IIº du nom, dit de Cuvillers, Seigneur d'Eppes, de Semides & de Roche, en l'an 1502, fit alliance avec Jeanne de Dinteville, fille de Guillaume de Dinteville & de Jacqueline d'Inchy, duquel mariage fortirent:

 Jacques, Seigneur de Roche, Commandant 500 hommes légionnaires de Champagne, lequel eut de Jeanne d'Afpremont sa semme, Guislain & Antoine, morts sans postérité;

2. Et Philibert, qui suit.

XII. PHILIBERT DE HÉNIN-LIÉTARD, Seigneur d'Eppes, de Roche & de Semides, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Enseigne de 500 hommes légionnaires de Champagne, en 1550, épousa Marguerite de Luxembourg, dont il eut:

1. François, Seigneur du Haut-Châtelet en Ardennes, qui ne laissa point de postérité;

2. ANTOINE, qui fuit;

3. Et Jacques, Seigneur de Semides, qui a formé la branche établie en Thiérache. dont la postérité subsisse aujourd'hui en N. de Hénin-Liétard, Seigneur de Morgny, lequel a pour srère François-Joseph d'Alsace-de-Hénin-Liétard, Seigneur de Cury, Capitaine de Dragons au Régiment de Languedoc, reçu dans l'Ordre de Malte; & Philippe-Louis d'Alsace-Hénin-Liétard, Chevalier Proses dans ledit Ordre.

XIII. ANTOINE DE HÉNIN-LIÉTARD, IIIe du nom, Seigneur de Roche, de Blincourt, d'Epagne, Baron de Dienville, &c., épousa Louise de Sémur, fille d'Antoine, Seigneur de Trémont, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Jacqueline de Cercy, l'an 1589. Il eut de ce mariage:

- CHARLES, Seigneur de Roche, Chevalier d'honneur au Parlement de Bourgogne, dont la possérité s'est éteinte en Jean-François - Gabriel d'Alsace-Hénin-Liétard, mort Archevêque d'Embrun, le 26 Avril 1724;
- 2. Et Antoine, qui suit.

XIV. Antoine de Hénin-Liétard, IVe du nom, Seigneur de Blincourt, de Vaubercey, d'Epagne, & Baron de Dienville, l'an 1633, épousa Anne le Clerc, veuve de Geoffroy de Fontaine, & fille de Robert le Clerc, Seigneur d'Arnonville, & d'Anne Hennequin; de ce mariage vinrent:

- 1. GABRIEL, tué aux lignes d'Arras;
- 2. Et Antoine, qui fuit.

XV. Antoine d'Alsace-Hénin-Liétard, Ve du nom, reprit le nom d'Alface en 1660. Il fut Seigneur de Blincourt, de Vaubercey, d'Epagne, Baron de Dienville, & Marquis de Saint-Fal. Il époufa Guyronne de Gaune, fille de Barthélemy de Gaune, Baron de Conigi, & fœur de Jean de Gaune, Seigneur de Conigi, reçu dans l'Ordre de Malte, mort Grand-Bailli de la Morée, dont il a eu:

- 1. JACQUES-ANTOINE, qui fuit;
- 2. Jeanne-Baptiste, mariée au Marquis de Sorans en Franche-Comté;
- 3. Et Anne, mariée au Marquis de Beaurepaire en Bresse.

XVI. Jacques-Antoine d'Alsace-Hénin-Liétard, Seigneur de Blincourt, de Vaubercey, d'Epagne, Baron de Dienville, & Marquis de Saint-Fal, Lieutenant des Gendarmes Bourguignons, & Mestre-de-Camp de Cavalerie, s'allia, l'an 1697, avec Anne-Nicole de Belloy, fille de N... de Belloy, Lieutenant pour le Roi & Commandant à Metz, dont:

- 1. JEAN-LOUIS, qui fuit;
- 2. Pierre, reçu dans l'Ordre de Malte, mentionné ci-après;
- Un autre Pierre, Chanoine de Baume-les-Messieurs;
- Antoine-Denis, reçu dans l'Ordre de Malte, aussi rapporté ci-après;

- CHARLOTTE, Chanoinesse de Château-Châlons;
- Et Dominique, Chanoinesse de Lons-le-Saulnier.

XVII. JEAN-LOUIS D'ALSACE-HÉNIN-LIÉ-TARD, Marquis de Saint-Fal, Seigneur de Blincourt, de Laigny, de la Rochette, époufa, en 1725, Marie-Elifabeth d'Anglebermer-de-Lagny, duquel mariage il a eu:

- 1. Antoine-Denis d'Alsace-Hénin-Liétard, mort en 1742, âgé de 13 ans, au Collége Louis-le-Grand à Paris;
- 2. Louise-Charlotte, morte jeune;
- 3. Et Marie-Elisabeth-Jacqueline, devenue héritière des Terres & Seigneuries de Saint-Fal, de Blincourt, de Laigny, &c., qu'elle a portées à fon mari, Félix-Tancrède, Marquis de Muy, Comte de Grignan, Licutenant-Général des armées du Roi, frère du Comte de Muy, Chevalier des Ordres du Roi, Licutenant-Général de fes armées & Commandant en Flandres. La Marquise de Muy est morte le 27 Mai 1764, & n'a laissé qu'une fille.

Il ne reste plus en 1770, de cette branche

établie en Champagne, que:

PIERRE D'ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD, Bailli, Grand-Croix de l'Ordre de Malte, Commandeur de Laon & de Robicourt, ci-devant Chargé des affaires du Roi à Malte, Ambaffadeur extraordinaire de fon Ordre en Cour de Rome, Capitaine-Général des cfcadres de la Religion; & Antoine-Denis d'Alsace-Hénin-Liétard, Bailli, Grand-Croix du même Ordre, Commandeur d'Abbeville: l'un & l'autre fils de Jacques-Antoine d'Alsace-Hénin-Liétard, Marquis de Saint-Fal, & d'Anne-Nicole de Belloy.

#### BRANCHE

des Princes DE CHIMAY, & du Saint-Empire, Comtes de Boussu, Grands d'Espagne de la première classe.

VIII. JEAN DE HÉNIN-LIÉTARD, frère de BAUDOUIN, marié à Marguerite de Montigny, & fils de Watier, Pair du Cambrélis, Seigneur de Cuvillers & de Quincy, & de Jeanne de Mouy-dc-Vermandois, fut déclaré héritier de la Terre de Boussu, par Jean, son cousin, fils de Baudouin, dit le Borgne, & d'Alexandrine de Ræux, tué à la bataille de Courtray, l'an 1302, ainsi qu'il a été rapporté ci-dessus. Jean mourut en 1379, & laissa de Jeanne de Rochefort, en Ardennes:

1. Watier, qui continua la postérité;

2. & 3. THIERRY & JEANNE, morts fans lignée;

4. Isabeau, mariée au Seigneur de Clervaux dans le pays de Luxembourg;

5. Et Gilles, Seigneur de Blaugies, mort l'an

IX. Watier de Hénin-Liétard, Seigneur de Boussu, &c., épousa Sibylle de Berghes-Saint-Winock, fille du Vicomte de Berghes, Seigneur de Coupelle, &c., de laquelle il eut:

1. JEAN, Seigneur de Bouffu, mentionné ciaprès;

2. 3. & 4. JACQUES, WATIER & GÉRARD, MOSTS jeunes;

5. Thierry, décédé à Venise l'an 1430, où il fut qualifié Seigneur vaillant & illustre de noblesse;

6. Anne, qui épousaen premières noces Guillaume d'Egmond, Sieur de Discelstein; & en secondes noces, Jacques de Borfèle, Sieur de Brigdam, de Saint-Laurent, Avoué de

7. Et Isabeau, mariée à Siger de Gavre, dit

X. Jean de Hénin-Liétard, Seigneur de Boussu, &c., épousa Catherine de Béthune, fille ainée de Jean, Ile du nom, Seigneur de Mareuil, & d'Isabeau d'Estouteville, Dame d'Autrèches, &c. Il mourut l'an 1452, & fa femme l'an 1458. Leurs ensans surent:

1. Pierre, qui fuit;

2. WATIER, Seigneur de Bailly, &c.;

3. Isabeau, qui épousa Adrien de Blois, Sei-gneur de Treslon, &c.;

4. Et Anne, mariée à Sohier d'Hérimès, Seigneur de Bangnies.

XI. Pierre de Hénin-Liétard, Seigneur de Bouffu, de Gamerages, &c., Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or l'an 1481, épousa Isabeau de Lalain, fille de Guillaume, Seigneur de Bugnicourt, &c. Il mourut l'an 1490, & laissa:

1. JACQUES, Seigneur de Chavency, tué à la bataille de Nancy, sans ensans de sa femme Louise d'Inchy ;

2. Gérard, mort aussi sans ensans de N.... de Luxembourg;

3. PHILIPPE, qui fuit;

4. Guillemette, semme de Philippe de Bar-

5. Isabeau, mariée à Guillaume de Goux;

6. GABRIELLE, alliée à Jean de Barbançon; 7. Et Françoise, morte en bas âge.

XII. PHILIPPE DE HÉNIN-LIÉTARD, Sci-Tome I.

gneur de Boussu, Gamerages, &c., épousa Catherine de Ligne-de-Barbançon. Il mourut au siège de Venloo l'an 1511. De ce mariage vinrent:

JEAN, qui fuit ;

Et trois filles, dont l'une, nommée Yolande, épousa François de Mérode, Seigneur de Moriaumez, &c.

XIII. Jean de Hénin-Liétard, Comte de Boussu, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, Grand-Ecuyer de l'Empereur Charles V, Colonel de fa Cavalerie légère, bâtit le Château de Boussu en Hainaut, & se qualifioit Seigneur de Gamcrages & de plusieurs autres Terres, Grand-Bailli des Eaux & Forêts de Hainaut ; il épousa Anne de Bourgogne, veuve de Jacques, Comte de Hornes, Chevalier de la Toison d'Or, & fille d'Adolphe de Bourgogne, Marquis de Laverre, de Beuvry, de Flessingue, &c., & d'Anne de Berg, fille de Jean, Seigneur de Berg-op-Zoom. De ce mariage vinrent:

1. CHARLES DE HÉNIN-LIÉTARD, Comte de Bouffu, décédé fans enfans de Charlotte de Werchin;

2. MAXIMILIEN, qui ayant recueilli le Comté de Boussu par la mort de son srère aîné, en époufa la veuve, dont vint PIERRE, Comte de Boussu, mort sans ensans de Marguerite de Croy, son épouse, fille de Philippe, Dur d'Arichot;

3. Antoine, Prévôt d'Utrecht;

4. 5. & 6. PHILIPPE, JACQUES & ANTOINE, morts en bas âge;

7. JACQUES, qui suit;

8. Et Eléonore, mariée au Baron de Roifin. XIV. JACQUES DE HÉNIN-LIÉTARD, BARON de Hanssy, Marquis de la Verre & de Flessingue, Seigneur de Liédekerque, &c. Gouverneur des Villes d'Alost & de Gand, Grand-Bailli des Eaux & Forêts de Hainaut, épousa en premières noces Marie de Hannart, fille héritière de Charles d'Ideghem, Baron de Liédekerque, Vicomte de Bruxelles, &c. Il se maria en secondes noces à Jacqueline Cotterel, fille du Seigneur du Bois-Lessines. Il laissa de son premier mariage:

1. MAXIMILIEN, qui fuit;

2. Marie, qui épousa Othon-Henri, Duc de

Brunfwick & de Lunebourg;

3. Anne, mariée à Louis de Vélasco, Comte de Salazart, Grand-Maître de l'Artillerie de Flandres, dont fortit le Comte de Salazart, Gouverneur de Cambray, issu des Connétables de Castille;

4. JACQUELINE, alliée à Maximilien, Comte d'Iterstein;

5. Hélène, mariée à Inigo Borias, fils du Duc de Candie, Gouverneur d'Anvers;

 ELÉONORE, alliée à Daniel de Hertaing, Seigneur de Marquette, Lieutenant-Général de la Cavalerie, & Gouverneur d'Oftende pour le fervice des Provinces-Unies;

7. Et Bonne, Abbesse de la Thure, en Hai-

naut.

XV. Maximilien de Hénin-Liétard, devenu Comte de Boussu après la mort de Pierre, fon cousin, qui n'avoit point laissé d'ensans de la susdite Marguerite de Croy, Baron de Liédekerque, &c., Chevalier de la Toison-d'Or, prit alliance avec Alexandrine de Gavre, fille de Jean, Comte de Fresin, Baron d'Inchy, & de Françoise de Renty, dont il eut une nombreuse postérité, entr'autres:

 Eugène de Hénin-Liétard, Comte de Bouffu, marié en 1641 avec Anne-Caroline d'Arenberg, fille du Prince de Chimay.

2. Albert-Maximilien, qui épousa Honorine de Berghes, fille du Comte de Grimbergen. Il mourut au siège d'Arras l'an 1640, sans lignée, & sa semme se remaria au Duc de Guise.

3. CHARLES-FLORENT, Colonel d'un Régiment

d'Infanterie;

 Anne, femme de Hugues-Albert Onœuil, Comte de Tirconel en Irlande, iffu des anciens Comtes d'Armach;

5. Et Philippe-Antoine, qui fuit.

XVI. PHILIPPE-ANTOINE DE HÉNIN-LIÉ-TARD, Prince de Chimay & du Saint-Empire, Chevalier de la Toison d'Or, mort le 25 Mars 1688, avoit épousé Dame Anne-Louise de Verreyken, dont il eut:

- 1. CHARLES-LOUIS-ANTOINE, Prince de Chimay, Chevalier de la Toison d'Or, Grand d'Espagne de la première Classe, Lieutenant-Général au service d'Espagne, puis de France; qui épousa en premières noces, le 6 Avril 1699, Diane-Gabrielle-Viâoire Mancini-Mazarini, morte sans enfans le 12 Septembre 1716; & qui se maria en secondes noces, le 2 Mai 1722, avec Charlotte de Rouvroy, fille de Louis, Duc de Saint-Simon, Pair de France, & de Geneviève-Françoise de Dursort-de-Lorges. Il mourut à Bruxelles sans ensans, le 2 Février 1740;
- THOMAS-WALRAD DE HÉNIN-LIÉTARD, lequel reprit le nom D'ALSACE, Primat des Pays-Bas, mort Cardinal & Archevêque de Malines, le 6 janvier 1759;

3., Et ALEXANDRE-GABRIEL-JOSEPH D'ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD, qui fuit.

XVII. ALEXANDRE-GABRIEL-JOSEPH D'ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD, Marquis de la Verre,
Prince de Chimay après la mort de son frère,
Chevalier de la Toison d'Or, Grand d'Espagne de la première Classe, Gouverneur d'Oudenarde, épousa Gabrielle-Françoise de
Beauvau-Craon, fille de René-Marc de
Beauvau, Prince de Craon, Chevalier de la
Toison d'Or, Grand d'Espagne, mort en 1754,
& de Marguerite de Ligniville, née Comtesse de Ligniville, duquel mariage sont sortis:

1. Thomas-Alexandre-Marc, qui fuit;

2. Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph, rapporté après fon frère aîné;

 Charles - Alexandre - Marc - Marcellin, aussi rapporté après ses deux frères;

 Anne-Gabrielle, mariée le 26 Octobre 1750 à Vidor-Maurice de Riquet, Marquis de Caraman, Maréchal des Camps & Armées du Roi.

 Gabrielle-Charlotte-Françoise, mariée le 18 Novembre 1755, à Jacques-François,

au Vicomte de Cambis;

 & 7. Louise - Françoise & Elisabeth-Charlotte.

XVIII. THOMAS-ALEXANDRE-MARC D'ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD, Prince de Chimay,
Grand d'Espagne de la première Classe, Colonel dans les Grenadiers de France, Commandant des Gardes de seu S. M. le Roi de
Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, marié
le 25 Avril 1754 à Madeleine-Charlotte le
Pelletier de Saint-Fargeau, nommée l'une
des Dames de Mesdames de France. Il sut
tué à la bataille de Minden le 1et Août 1759,
n'ayant laissé qu'un fils mort au berceau, en
1761.

XVIII. PHILIPPE-GABRIEL-MAURICE-JO-SEPH D'ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD, né le 12 Septembre 1736, Prince de Chimay depuis la mort de son frère aîné, Grand d'Espagne de la première Classe, a épousé, le 25 Septembre 1762, Laure de Fitz-James, fille de Charles, Duc de ce nom, Pair de France, & Gou-

verneur du Limousin.

XVIII. CHARLES-ALEXANDRE-MARC-MARCELLIN D'ALSACE-HÉNIN-LIÉTARD, né le 17 Juin 1744, nommé ci-devant le Marquis de la Verre, aujourd'hui le Prince de Hénin, a époufé en 1766 Etiennette de Montconfeil, fille du Marquis de Montconfeil, Lieutenant-Général des Armées du Roi.

Cette Maison, depuis un tems immémorial, porte pour armes: de gueules, à la bande d'or.

On pourroit observer que ce ne sont pas les véritables armes de l'ancienne Maison d'Alsace; mais ce changement dans les armes n'aura rien de surprenant pour quiconque sera versé dans les anciennes généalogies: on en trouve la preuve dans les augustes Maisons de Lorraine & d'Habsbourg, &c.

ALT, ancienne & illustre famille de la ville de Fribourg, en Suisse. On en trouve un extrait généalogique dans le Didionnaire hiftorique de la Suisse, par M. Leu, Bourguemestre de la ville & République de Zurich, tom. I, p. 142 & 143, Zurich 1747, in-4°, en Allemand. Elle est au nombre des 15 familles nobles de la ville de Fribourg, qui font un Corps distinct des autres familles de l'Etat, & qui, à cause de leur caractère de Nobles, ne peuvent posséder les Charges de Banneret & Secret de la République. On donne, par diftinction, à ces familles le titre allemand de Juncker, en françois Nobles. Le mot Juncker signisie proprement en allemand jeune Seigneur, Jun-Herr: on le donnoit anciennement aux fils des Nobles, avant d'être armes Chevaliers; c'est l'équivalent de Donzel, Damoifeau.

Dans les anciens titres, les auteurs de cette famille sont nommés Alt-Von-Alt, & en françois Veillard, ou Vieillard: mot qui signifie en allemand Alt. On trouve Ulric Von-Alt, ou d'Alt, Conseiller de Fribourg en 1300, dans le tems que la Maison d'Au-

triche possédoit encore cette ville.

Son fils Henri fut père d'Étienne d'Alt, & ayeul de Pierre d'Alt, qui servit en 1468, au siège de Waldshut, comme on le voit par un rôle de signal, dressé cette année par Pierre Faucon, des troupes qui surent envoyées par la ville de Fribourg en Alsace au siège de Waldshut.

JEAN & PIERRE VEILLARD étoient Conseillers d'État du Canton de Fribourg; le premier en 1504, & le second en 1505.

SÉBASTIEN VEILLARD, OU ALT, remplissoit la même place en 1544. Il étoit en 1548 Bailli ou Gouverneur de Wallembuch, & en 1564 Bourguemestre de la ville de Fribourg.

Pierre Veillard, ou d'Alt, qui avoit été Bailli de Farvarguilsen, en 1509, sut l'un des

Commandans du contingent des troupes que les Fribourgeois envoyoient, en 1512, en Italie contre l'armée de France. Il prit Castion, près de Côme, & démolit les châteaux de Lugano & de Locarno.

Son fils Nicolas D'Alt porta le drapeau général du Canton de Fribourg en 1531, dans la guerre de Muss. Pierre D'Alt étoit

Bailli de Bull en 1628.

La noble samille d'Alt a contracté des alliances avec la Maison de Sales, dont étoit Saint François, Evêque de Genève, & avec celles d'Affry, de Diesbach, de Maillard, de Tæringin, de Ligern, de Manneberg, de

Meiff, de Ruff de Lucerne.

PROTAIS D'ALT, Chevalier, sut Chancelier de la République de Fribourg, depuis 1648 jusqu'en 1680. Il sut envoyé, en 1663, avec le Capitaine François-Pierre d'Affry, par le Canton de Fribourg, pour traiter avec le Roi Louis XIV de quelques affaires relatives à ce Canton. Il laissa cinq fils:

1. Jean-Jacques-Joseph d'Alt, Seigneur Prévondavaux, en allemand Tieffenthal, Chevalier de Saint-Maurice & de Saint-Lazare de Savoie, fut Confeiller d'Etat de Fribourg, Tréforier de cette République en 1705. Il mourut Bailli de Lugano, le 14 Novembre 1716. Il avoit fervi en France, Capitaine dans le Régiment de Pfiffer, aujourd'hui Castella, & il avoit reçu trois blessures, en 1674, à la bataille de Sénes; il sut depuis Colonel au service du Duc de Savoie, & il laissa pour fils:

PROTAIS-JOSEPH D'ALT, Seigneur de Prévondavaux, de Saint Barthélemy, Biolley & de Melani, l'un des 60 du Confeil d'Etat, Bailli de Corbière en 1716, & Colonel au fervice de Savoie. Il mourut le 10 Janvier 1741, & ne laissa qu'une fille,

MARIE-ELISABETH, mariée avec Louis-Augustin d'Affry, titré Comte d'Affry, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Colonel du Régiment des Gardes-Suisses, & ci-devant Ambassadeur de Sa Majesté très-Chrétienne en Hollande. Ce mariage a apporté, dans la Maison d'Assry, les Seigneuries de Prévondavaux, de Saint-Barthélemy, Biolley & Melani. Celle de Saint-Barthélemy, située dans le Bailliage d'Eschalens, qui appartient par indivis aux Cantons de Berne & de Fribourg, étoit possédée anciennement par les Nobles Mestral ou Mestraul, en allemand Ammann, qui la vendirent dans le XVIIIe siècle aux Nobles d'ALT. Le château & le village de Saint-Barthélemy sont dans la Paroisse d'Assens. On y trouve aussi le village de Biolley. Le village & les Seigneuries de Prévondavaux sont dans la Paroisse & dans le Bailliage de Wuissens, qui sont du Canton de Fribourg.

2. FRANÇOIS-JOSEPII-NICOLAS D'ALT, né le 17 Février 1689, Officier aux Gardes-Suisses en France, en 1708, Capitaine au service de l'Empereur Charles VI, en 1713; Bailli de la Comté de Romont, en 1724, Confeiller d'Etat du Canton de Fribourg, en 1729, élu Avoyer en ches de cette République, le 6 Juin 1737, remplit encore cette dignité en 1770. Il est en même tems Commandant-Général du Militaire de son Canton, depuis le 28 Février 1743. Il est l'auteur d'une Histoire des Helvétiens, aujourd'hui connus fous le nom de Suisses, en 10 vol. in-12. On y trouve des morceaux intéresfans & neufs fur les Cantons de Berne & de Fribourg. M. l'Avoyer, Baron d'Alt, a un fils qualifié Colonel & Baron d'ALT;

3. Béat, Officier en France, tué en 1674, à la

bataille de Sénes;

4. Antoine, Prévôt du Chapitre de Saint-Nicolas de Fribourg, depuis 1708 jusqu'en 1736, le même qui désendit les droits de son Chapitre contre l'Eveque de Lausanne;

5. Et Romain-Joseph, qui, après avoir fervi 15 ans, comme Officier en France, fut fait Bailli ou Gouverneur de la Baronie de Pont-An-Ogol, Canton de Fribourg, l'an 1738. L'Empereur Léopold accorda, le 21 Mai 1704, à la noble famille d'Alt de Fribourg, le titre & le rang de Baron d'ALT DE TIEFFENTHAL, Baron du Saint-Empire Romain, & des Etats héréditaires de la Maison d'Autriche, en saveur des services du Colonel JEAN-JACQUES-JOSEPH D'ALT.

Les armes actuelles de cette ancienne & illustre Maison sont: écartelé au premier & dernier quartier de gueules, à la roue d'or; aux 2 & 3 d'or, au lévrier de sable rampant, accolé & bouclé d'argent; sur le tout, un écusson en cœur, de gueules à la fasce d'argent, qui est Autriche; parti d'or à l'aigle de sable, au chef parti, c'est-à-dire à deux têtes, becqué & membré de gueules, qui est Empire; timbré d'un casque grillé & bordé

d'or, avec un collier de même, & fourré de gueules mis de front, avec des lambrequins d'or, de sable & de gueules; pour cimier: une couronne de Baron, de laquelle sortent sept plumes rangées en demi-cercle, dont la première en commençant par la dextre est de gueules; la seconde d'or; la troisième de gueules; la quatrième & la plus élevée d'argent, & finissant par la sénestre; la cinquième d'or; la fixième de gueules; & la septième d'or, avec un bras mouvant vers le chef, la main d'azur, le bras vêtu de même, armé d'une badelaife ou épée large, en coutelas, & courbé, à la garde d'or, & lame d'argent prête à frapper, brochant sur le tout, & pour supports: deux lévriers d'argent à la tête contournée, lampassés, accollés de gueules, bordés & bouclés d'or. C'est ainsi que ces armes sont décrites par M. le Baron d'Alt de Tieffenthal, Avoyer de la République & Canton de Fribourg, dans fon Hiftoire des Suisses, tom. VIII, pag. 374, 375. Fribourg 1752, in-12.

ALTEMPS: parti; au 1 d'azur, à un bouc rampant d'or; au 2, de gueules, à trois aigles d'argent, couronnés, becqués & membrés d'or, posés 2 & 1.

ALTERMATT: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, & en pointe d'un treffle de même.

ALTHAN. C'est une famille d'Allemagne, en Souabe, si ancienne qu'on ne peut trouver l'époque certaine de son origine. Quelques-uns prétendent qu'elle descend des Comtes de Than, connus sous Charlemagne: d'autres assurent qu'en l'an 334 les Ducs d'Allemagne firent présent à un certain Gebhard de Than, du Château de Waldbourg, dont en esset ces Seigneurs ont été en possession pendant très-longtems. Comme il n'est pas facile de concilier les différens fentimens, les généalogistes fixent l'époque de cette Maison à Conrad, si connu dans l'Histoire, qui vivoit en 1200. Il est cependant certain que cette Maison est plus ancienne, comme on le voit dans Heiss, Moréri, &c. Conrad, Seigneur de Than, quoiqu'avancé en âge, s'engagea dans une croifade pour la Terre-Sainte. Il rendit de grands services au Duc d'Autriche, qui, par reconnoissance, l'honora de ses armes ducales, & on y ajouta un A, ce qui a composé le nom d'Althan, que ses descendans

ont conservé. Ce Conrad eut de son épouse Gutte, Baronne de Neissen, Henri, Évêque de Constance, & Conrad, qui servit sous l'Empereur Conrad IV, lorsque ce Prince, en 1248, alla prendre possession de ses Royaumes héréditaires de Naples & de Sicile, & foumettre ces villes qui s'étoient révoltées depuis la mort de Frédéric II, son père. Jean, Chef des Comtes d'Althan, & fils de Con-RAD II, laissa Wolfgang-Guillaume, qui eut un fils nommé Wolfgang: de ce Wolfgang fortirent Jean, tué en 1421 au siège de Grenade, Guillaume & Adolphe, qui continua la postérité. On trouve un Adolphe, fils du précédent, tué dans une bataille contre les Turcs, près de Nicopolis. Son frère Wolfgang - Dietrich eut pour fils Léonard, Confeiller de Sigismond, Archiduc d'Autriche, mort en 1487, & Guillaume, qui eut d'Anne Bibra, sa semme, Wolfgang, Baron de Murstellen. Christophe, son premier fils, sut Chef de la branche d'Ainons & d'Osslawen; Eustache, le second, Chef de Zizersdorff & Wolfgang; Guillaume, de celle de Walt-REISCHS & de CAMP. De ces trois branches, il n'y a plus que celle d'Ainons qui subsiste aujourd'hui, les deux autres sont éteintes.

Les armes: d'azur, à la fasce d'argent, chargée d'un A de sable, & couronnée d'un

chapeau ducal.

ALTIER, en Provence, d'argent, à la bordure de gueules; au chef d'azur, brochant fur le tout.

ALTIÉRI, famille romaine, noble & ancienne, qui a porté autresois le nom de Parraluci, comme on le voit par l'épitaphe d'Altiéri-de-Parraluciis, mort le 4 Juillet 1431, âgé de 110 ans, laquelle se trouve encoredans l'Eglise de la Minerve à Rome en la Chapelle du Saint-Sacrement. Laurent, son fils, prit le surnom d'Altiéri, que sa famille a depuis retenu. Cette samille romaine a donné plusieurs Cardinaux & Evêques à l'Eglise, & un Souverain Pontise en la personne de Clément X.

De Gaspard Paluzzi-Altiéri, mort à Venife le 9 Avril 1720, & de Laure Altiéri, fon épouse, nièce du Pape Clément X, morte à Rome au mois de Mars de la même année, sont nés, entr'autres ensans:

1. EMILE ALTIÉRI, Prince de Monterano, mort à Rome le 6 Août 1721, âgé de 58

ans. Il avoit époufé, au mois d'Avril 1697, Conflance Chigi, fille d'Augustin & de Marie - Virginie Borghèse: il la laisla veuve & mère de Marie-Virginie Altiéri, mariée à Rome le 6 Juillet 1732 avec Philippe Lante-de-la-Royère.

2. Roland Altiéri, né à Rome le 9 Juin 1671, créé Cardinal-Diacre du titre de Saint-Nicolas in carcere, par le Pape Alexandre VIII, le 13 Novembre 1690. Il fut déclaré Légat d'Urbin, par le Pape Innocent XII, le 26 Septembre 1696. Il laissa la Diaconie de Saint-Nicolas in carcere, & passa à celle des Goths le 14 Novembre 1718. Ilquitta ce dernier titre, & obtint, le 24 Juillet 1730, celui de Sainte-Marie in vià latà, le premier de l'Ordre des Cardinaux-Diacres, dont il prit possession le 3 Août suivant;

3. Antoine Altiéri, mort jeune;

4. Jean-Baptiste Altiéri, né à Rome le 6
Août 1673, & fait Préfident des chemins le 27 Avril 1713. Le Pape Benoît XIII lui donna, à fon avènement au Saint-Siège, le titre d'Archevêque de Tyr, qu'il proposa dans fon premier Consissoire le 12 Juin 1724. Ayant été ensuite ordonné Prêtre le 12 Juillet, il sut sacré le 16 du même mois, & il sut déclaré Evêque-Assistant au Trône, le 15 Août suivant. Il sut le premier que Benoît XIII créa Cardinal, le 11 Septembre 1724; il lui assigna le titre presbytéral de Saint-Mathieu in Merulana;

5. Et JÉRÔME ALTIÉRI, Prince Romain, auquel Dom Ange Altiéri, fon ayeul, laissa tous ses biens. Il épousa en 1721 Marie-Madeleine Borromée, fille de Charles, Comte d'Arone, Chevalier de l'Ordre de la Toisond'Or, Commissaire-Général de l'Empereur en Italie, & ci-devant Vice-Roi de Naples, & de Camille Barberini, sa seconde semme,

de laquelle il'a eu:

 EMILE - CHARLES - MARC-FRANÇOIS - MA-RIE-JOSEPH-ANGE-PASCAL-GASPARD AL-TIÉRI, baptifé à Rome le 26 Avril 1723;

2. VINCENT - MARIE - FRANÇOIS - JOSEPH - BALTHAZARD ALTIÉRI, né le 27 No-

vembre 1724;

3. JEAN-BAPTISTE - ANGE - SYLVESTRE AL-TIÉRI, né le 31 Décembre 1725;

4. Thérèse - Marie - Anne - Louise - Gertrude Altiéri, née le 14 Octobre 1728;

5. Et Marie · Louise - Anne - Françoise-Luitgarde-Gertrude Altiéri, née le 2 Juin 1731.

ALTOVITI, en Provence: de fable, au loup d'argent.

ALVAIRE. Voyez SAINT-ALVAIRE. ALVAREZ. Voyez TOLÈDE.

ALVIN-CHOMBER: d'or, au lion coupé de gueules & de finople.

ALZATE, dont le nom est Gamboa d'Al-ZATE, ancienne noblesse de la Province de Guipuscoa, dont étoient : JEAN LOPÈS DE Gamboa, vivant en 1340; Jean de Gamboa, Capitaine-Général de Guipuscoa, qui commanda les armées de Ferdinand, Roi de Caltille, en 1471. Il avoit pour frère, Jean Ruis de Gamboa, Chevalier, Seigneur de la Renterie, qui se maria avec MARIE, Dame d'AL-ZATE, dont il eut Rodrigue de GAMBOA D'AL-ZATE, qui se maria avec MARIE-ANNE D'UR-TUBIE, de Saut & de Miots, au pays de Labour, mariée en premières noces, en 1464, avec Jean de Montréal, Chevalier, l'un des Gentilshommes ordinaires des Rois CHARLES VII & Louis XI. (Voy. MONTRÉAL).

Cette Marie d'Urtuble épousa, en secondes noces, Rodrigo de Gamboa-d'Alzate, d'une ancienne Noblesse de la Province de Guipuscoa, fils de Jean-Ruis de Gamboa, Chevalier, Seigneur de la Renterie, & de Marie, Dame d'Alzate; il étoit petit-fils de Fernando de Gamboa, Seigneur de la Renterie, qui vivoit en 1380, & arrière-petit-fils de Jean-Lopès de Gamboa, vivant en 1340, suivant Garibay, dans son Histoire

de Ferdinand V.

IV. Rodrigo de Gamboa & Marie d'Urtubie eurent pour enfans :

1. Alain, mort jeune;

2. OSCHOA;

3. JEAN, qui fuit;

4. & 5. Petrissans & Michel;

6. & 7. & deux filles.

V. Jean de Gamboa-d'Alzate, Seigneur d'Alzate & d'Urtubie, Echanson ordinaire du Roi, servit dans les guerres d'Espagne & d'Italie, transigea & partagea, après un long procès, avec Jean de Montréal, IIIe du nom, Chevalier, au sujet de la succession de Marie, Dame et héritière d'Urtubie, ayeule dudit d'Alzate, & bisayeule dudit de Montréal, par aste passé à Bordeaux devant Pelletier, Notaire, le 2 Avril 1540. Par cet accord il eut le Château d'Urtubie, & Jean de Montréal eut les Terres de Saut & de Miots au pays de Labour. Il testa devant Dupuis, Notaire de

Saint-Jean-de-Luz, le 28 Septembre 1555, & avoitépousé, en 1533, Anne d'Espelette, fille du Seigneur Baron d'Espelette en Labour, dont:

1. François, qui suit;

2. LÉON;

 Pierre, qui forma la branche qui subsiste à la Fère en Picardie;

 Et Isabeau, mariée à François de Lupé, Seigneur d'Estivaux & de Clermont.

VI. François de Gamboa-d'Alzate, Seigneur d'Urtubie, fervit dans les guerres de fon tems, & épousa, le 9 Janvier 1553, Marie de Belfunce, fille de François de Belfunce, Vicomte de Macaye, de laquelle il eut entr'autres ensans:

VII. JEAN DE GAMBOA - D'ALZATE, Chevalier Seigneur d'Urtubie, marié, par contrat du 17 Septembre 1574, avec Aimée de Montréal, fille de Jean III, Chevalier, Seigneur de Saut & de Miots, Lieutenant - Général d'Artillerie en Guyenne, & d'Ifabeau de Domefaing, dont entr'autres enfans:

VIII. TRISTAN D'ALZATE, Chevalier, Seigneur d'Urtubie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Bailli d'Epée & Colonel-Commandant des Troupes du pays de Labour. Il époufa, le 22 Avril 1598, Catherine de Montagne, de la ville de Bordeaux, & en

eut entr'autres enfans:

IX. Salvat d'Alzate, Chevalier, Seigneur d'Urtubie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Bailli d'Epée, Gouverneur & Colonel-Commandant des Milices du pays de Labour, qui obtint en sa saveur l'érection de la Seigneurie d'Urtubie en Vicomté. Il avoit épousé, 1° par contrat du 13 Octobre 1633, Françoise de Castaignalde; & 2° en 1641, Marie, Dame & héritière de Garro. Du premier lit il eut entr'autres enfans:

André, qui fuit; Et du fecond lit:

Autre André, tige de la branche des Seigneurs de Garro, rapportée ci-après.

X. André d'Alzate, Chevalier, Vicomte d'Urtubie, Bailli d'Epée & Colonel-Commandant des Milices du pays de Labour. épousa, par contrat du 5 Avril 1662, Claude-Marie d'Aspremont, fille de Bernard d'Aspremont, Vicomte d'Orthe, dont:

HENRI, qui fuit;

Et deux autres garçons, tués au siège de Barcelone.

XI. HENRID'ALZATE, Chevalier, Vicomte d'Urtubie, Bailli d'Epée & Colonel-Commandant des Milices du pays de Labour, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine des Vaiffeaux du Roi, Commandant la Marine à Bayonne, épousa, le 28 Mars 1697, Jeanne de la Borde, & en eut entr'autres ensans:

1. André, qui fuit;

 N... D'ALZATE-D'URTUBIE, Aide-Major des Gardes-Françoises & Chevalier de Saint-Louis, mort sans enfans;

3. Et un autre fils, Chef-d'Escadre des Ar-

mées navales.

XII. André d'Alzate, IIe du nom, Chevalier, Vicomte d'Urtubie, Bailli d'Epée, Colonel-Commandant des Milices du pays de Labour, ancien Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoises, Chevalier de Saint-Louis, est mort sans postérité, laissant pour héritier son neveu M. de la Lande, Chevalier, Vicomte d'Urtubie, Seigneur de Pimpean en Anjou.

#### BRANCHE

# des Seigneurs DE GARRO.

X. André d'Alzate, Chevalier, fils puiné de Salvat, Vicomte d'Urtubie, & de Marie, Dame de Garro, eut pour son partage la Baronie de Garro, & épousa, par contrat du 31 Mai 1676, Marie de Saint-Martin, fille de N... de Saint-Martin, Gouverneur du pays d'Arberoue en Navarre, & de Catherine d'Aroué. Il sit son tessament le 28 Février 1720, & laissa pour ensans:

1. SALVAT, marié, en 1704, avec Marie de Hareneder, & mort fans postérité;

 & 3. Pierre & François, morts au fervice;

4. Et autre Pierre, qui suit.

XI. Pierre d'Alzate d'Urtubie, Baron de Garro, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, a épousé, en 1738, Marie de Ville, dont pour fils unique:

XII. LAURENT D'ALZATE-D'URTUBIE, Baron de Garro, Capitaine au Régiment de Belfunce en 1755, Bailli d'Epée, Colonel-Commandant des Milices du pays de Labour, marié, en 1769, avec Jeanne-Martine de Logras, fille de Jean, Marquis de Logras, & de Madeleine le Gendre, dont: Valentin-Bertrand d'Alzate - d'Untubie, né en 1772;

Et Madeleine-Angélique, née le 3 Septembre 1771.

Généalogie dressée sur titres originaux communiqués. Les armes des anciens Seigneurs d'Urtuble sont : d'argent, à trois sasces de gucules, accompagnées de neuf loups passans de gueules. Celles de Gamboa sont : d'or, à trois cœurs de gueules, 2 & 1. Celles d'Alzate : d'or, à deux loups rassans de sable, à la bordure engrelée de gueules; & celles des anciens Seigneurs de Garbo : d'argent, à la croix de gueules, cantonnée de quatre loups de sable.

# **SECONDE BRANCHE**

### de Gamboa d'Alzate d'Untubie, établie en Picardie.

VI. Pierre d'Alzate d'Untubie, troisième fils de JEAN D'ALZATE D'URTUBIE, & de Marie d'Espelette, partit pour l'expédition de Malte en 1563, transigea pour ses droits en 1566; servit dans toutes les guerres de son tems; s'établit en France, & sut attaché au service de Jeanne d'Albret, Reine de Navarre, & du Prince son fils, en qualité de Capitaine de ses Gendarmes en Picardie; y résida & s'y maria avec Antoinette de Bénard, dont il eut François d'Alzate d'Untubie, d'abord Page de M. de Longueval d'Araucourt, ensuite Capitaine en Normandie, & Lieutenant au Gouvernement de la Capelle & de Coucy. Il avoit époufé en 1566 Louise de Rives, de la Maison de Blanchecourt, dont il eut:

 & 2. ABIAS & JONATHAN, le premier tué à la bataille d'Anneau; le second y sut estropié, & tous deux moururent sans laisser de postérité;

3. DANIEL, qui fuit;

4. Et Jacqueline, dont nous ignorons la deftinée.

VII. Daniel d'Alzate d'Untuble fervit d'une manière très-distinguée, reçut en récompense de Sa Majesté plusieurs grâces & emplois militaires, ainsi que plusieurs Lettres de bonté du Roi, qui le nomma Mestre-de-Camp, Lieutenant de Roi de la ville de Coucy & de la Capelle; y ajouta le Brevet d'une Compagnie de Gens de pied françois; le nomma aussi Capitaine de Saint-Lambert, où il entretint garnison à ses dépens, & sur aussi

Lieutenant du Sieur de Manicamp, au Gouvernement de la Fère. Il avoit épousé le 6 Mars 1561, Charlotte de Moussy, dont il eut:

1. Josias, qui suit;

2. Et Charlotte d'Urtuble, mariée à Albert de Vateville, & fut une des Dames d'honneur de la Reine, & fon mari, Capitaine d'une Compagnie des Suisses, au service de France.

VIII. Josias d'Alzate d'Urtuble embraffa, comme ses prédécesseurs, le parti des armes au service du Roi de France; sut fait Mestre-de-Camp, Lieutenant de Roi de la ville de la Fère & du Château de Saint-Lambert, & sut Lieutenant d'une Compagnie de Gendarmes de la Reine de Navarre. Il eut de son mariage, contracté le 24 Mars 1555, avec Marie Gillon, Bernard, qui suit.

IX. Bernard d'Alzate d'Urtuble qui eut commission, en 1677, de Capitaine au Régiment de Piémont, & après s'être retiré du service, au ban de l'année 1695, servit encore en qualité de Brigadier dans l'Escadron de ladite armée. Il avoit été marié deux sois de sa seconde semme, Simonne-Agnès de la Mer, qu'il avoit épousée, le 4 Mai 1704, il eut:

BERNARD-FRANÇOIS, qui suit.

X. Bernard-François d'Alzate d'Urtubie épousa, 1º Marguerite de Passourde; & 2º Marie-Susanne Hédouin. Il avoit servi dans les Cadets Gentilshommes à Cambray.

Il eut du premier lit :

JEAN-CHARLES D'ALZATE D'URTUBIE, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, & depuis (1780), Lieutenant-Colonel au Corps-Royal d'Artillerie;

Et du second lit, entr'autres enfans:

2. Antoine-François d'Urtubie, d'abord Lieutenant au Régiment de la Sarre, Infanterie, dans lequel il a fait les guerres du Canada, & est maintenant Capitaine des Canoniers Invalides;

 Théodore-Bernard-Simon d'Alzate d'Urtubie, qui a été Page de la feue Reine, femme de Louis XV, est Capitaine au Corps-Royal d'Artillerie (1779), & est Chevalier

de Saint-Louis;

4. JEANNE-CHARLOTTE D'ALZATE D'URTUBIE, élevée à la Maifon Royale de Saint-Cyr, & mariée à N. d'Aubert, Capitaine au Corps-Royal d'Artillerie.

A la suite de cette Généalogie de la seconde branche d'ALZATE D'URTUBIE, dont nous venons de donner la filiation suivie, suit la co-

pie du certificat de M. d'Hozier, Juge d'armes de France, pour la réception de Théodore-Bernard-Simon d'Alzate d'Urtubie, aux Pages de la Reine, femme de Louis XV, qui prouve ses six degrés de noblese, depuis Lui, jusqu'à Pierre d'Alzate d'Urtubie, son Ve aïeul, vivant en 1550.

Les armes: d'argent, à trois fasces de gueules, chargées chacune de trois loups passant de sable, couronne de Vicomte.

AMALRIC. Cette samille cst une des plus anciennes de Provence, connue dès le IX siècle par deux Archevêques d'Aix; dans le Xe, par un Amalric, Prince & Juge d'Arles; dans les XIo & XIII, par plusieurs Prélats; dans le XIII, par un Poète de ce nom, qualissé Damoiseau, & depuis longtems à Malte.

I. AMALRIC D'AMALRIC, Seigneur d'Esclangon, vivoit, en 1380, avec Isnardète Seconde, sa semme. Elle étoit veuve de lui, en 1415, & tutrice de ses deux ensans, Louis, qui suit,

& Elzéar Amalric.

Ils furent tous les deux Maîtres-d'Hôtel ordinaires de René, Roi de Jérusalem & de Sicile, & Comte de Provence, qui, en récompense de leurs nombreux services, leur donna la Terre d'Entrage, lors de la réunion du terroir de Festin à celui de Digne, le 6 Mars 1443. Elzéar Amalric, Seigneur en partie d'Entrage & de Courbon, sut auteur d'une branche éteinte en la personne de Pierrette AMALRIC, son arrière-petite-fille, mariée, en 1558, avec Honoré de Castillon, Seigneur du Castelet, & par elle Seigneur d'Entrage. Louis fut ensuite Maître-d'Hôtel ordinaire de Charles VII, Roi de France & Comte de Provence. En considération de ses services, ce Prince lui donna, le 5 Juillet 1492, la Terre d'Ainac à vie, & l'office de Capitaine-Châtelain de Saint-Vincent.

II. Louis Amalric, Seigneur d'Esclangon, épousa une nommée Delphine, dont on n'a pu découvrir le surnom, & devint père

d'un autre Elzéar, qui suit.

III. ELZÉAR AMALRIC, IIº du nom, Seigneur d'Esclangon & d'Ainac, se maria avec Claudine de Trougnon, dont entr'autres ensans:

 GALAS, dont la postérité s'est éteinte dans Anne & Catherine Amalric, ses filles, qui recueillirent son héritage. Anne sut mariée, en 1544, avec Louis de Materon, Seigneur de la Perusse; & Catherine épousa Antoine d'Isourd, Seigneur de Chenerilles;

2. Honoré, qui suit;

3. Et Marcelin, Secrétaire de Saint-Victorlès-Marfeille.

IV. Honoré Amalric alla s'établir à Marfeille, à cause de son frère Marcelin; vint ensuite habiter la Cité de Digne, dans le même Diocèse, & épousa, le 5 Janvier 1539, Marguerite de Marin, dont il eut:

1. BALTHAZARD, qui fuit;

2. MELCHIOR;

3. Et Antoinette, mariée à Barthélemy de Venel, Ecuyer de la ville de Digne.

V. Balthazard Amalric se maria 1° avec Camille de Cassellane, dont il eut un fils, François, qui suit; & 2° à Marguerite de Gasquet, dont quatre filles:

1. CATHERINE, épouse de noble Capitaine

Roland Uslomb d'Illioule;

2. Louise;

3. DIANE;

4. Et Marguerite, mariée à Noble Jean de Remondis de Draguignan.

VI. François Amalric épousa, le 11 Août 1598, Marquife de Saboulin, dont pour fils

unique:

VII. JEAN-PAUL AMALRIC, qui servit quelque tems, & étoit en 1650, Capitaine de la garnison de la Sainte-Beaume-lès-Marseille. Il présenta ses titres devant les Commissaires députés en Provence, pour en faire la vérification, en vertu de laquelle il sut reconnu Noble, issu de Noble race, le 20 Octobre 1668. Il avoit épousé, le 6 Décembre 1634, Anne de Martin, dont il eut:

1. Antoine, marié le 24 Mai 1676, à Françoife de Saboulin. Sa branche est éteinte;

2. JACQUES, qui suit;

3. François, qui fervit, dans les Mousquetaires, & mourut au retour des campagnes de Hollande.

VIII. JACQUES AMALRIC épousa, en 1687, Marguerite Guérin, dont vincent:

1. André, qui suit;

2. Louis, mort dans l'état Ecclésiastique;

3. Et Joseph.

IX. André Amalric épousa en 1734 Anne-Marguerite d'Espinassy, dont:

1. Louis-Joseph, qui fuit;

 Joseph-François-César, marié aux Isles de la Martinique, ayant un garçon vivant;

3. François-de-Sales, Prêtre, Docteur en Théologie;

Tome I.

4. ALEXANDRE-PIERRE-EMILIEN;

5. Rosalie - Thérèse, mariée à Pierre de Carry;

Rosalie, veuve de Louis Almarie, fon oncle;

7. Et Anne-Marguerite, non mariée.

Louis-Joseph Amalric est marié depuis quelques années à N... Charlois de Goy, dont:

I. MARIE-ANNE;

2. Joséphine-Rosalie.

Une autre branche, depuis peu de tems séparée de celle-ci, subsiste dans la personne de Félix Amalric, actuellement aux Indes. Nous n'en avons pas la filiation.

Les armes: d'azur à un pin d'argent, au tronc de finople, posé derrière un cerf passant d'or, accompagné en chef de deux étoiles de même, & en pointe d'une croix de Malte aussi d'or, émaillée d'argent, posée

fur le tronc de l'arbre.

L'Abbé Robert de Briançon, dans son Etat de la noblesse de Provence, tom. I, p. 281, dit que les anciennes armes de cette Maison étoient: de gueules, à trois bandes d'or, & qu'il ne sait pas pourquoi les AMALRIC qui habitent à Digne ont changé.

AMANCE, en Franche-Comté: fascé d'argent & de sable de six pièces.

AMANT-MIRABEL: de gueules, au demi-vol d'argent.

AMANTAL: d'argent, à fix fleurs-delys de sable.

AMANZE, en Bourgogne. Jean, Ier du nom, Sire d'Amanzé au Comté de Mâconnois, eut deux femmes: la première, l'an 1323, Marguerite de la Bussière, fille de Jean de la Bussière, Seigneur de la Motte; & la seconde, Jeanne de Marsilly, fille d'Antoine de Marsilly, Seigneur de Chalmazel. Illaissa de la première:

1. GUILLAUME, qui suit;

2. Et Marguerite d'Amanzé, seconde semme de Guillaume de Busseul, dit Mouton, Seigneur de Saint-Saturny.

Guillaume, I'' du nom, Sire d'Amanzé, épousa Marguerite de Busseul, dont il eut:

1. JEAN, mentionné ci-après;

2. Et Marie, femme de Jean, Sire de Chauvirex au Comté de Bourgogne.

JEAN, 11° du nom, Sire d'Amanzé, eut pour femme Antoinette de Villon, fille de Jacques,

Sire de Villon, dont il eut entr'autres enfans,

GUILLAUME, qui fuit.

Guillaume, IIe du nom, Sire d'Amanzé, fut marié avec Marguerite de Sémur, fille de Gauguin de Sémur, Sire de Seny, dont il

1. JACQUES, qui fuit;

2. Guillaume, Chevalier, mort sans ensans de Marie de Damas son épouse.

JACQUES, dit Jacquelin, Sire d'Amanzé, fut marié deux fois : 1º en 1468, avec Etiennette de Chantemerle, fille de Louis de Chantemerle, Seigneur de la Clayette, & de Françoise de Chastellux; 2º avec Philippine de Damas, de la branche de Digoine. Il eut du premier lit:

I. JEAN, qui fuit;

2. Françoise, semme de Jean, Seigneur de Chandieu.

Et du second lit:

3. Et François, Sire de Chossailles, auteur d'une branche rapportée ci-après.

JEAN, IIIe du nom, Sire d'Amanzé, eut pour semme, Béatrix Mitte, dite de Chevrières, fille de Jean Mitte, Seigneur de Chevrières, & d'Anne de Layre, dont sortirent 22 enfans : ceux qui furvécurent furent :

1. JACQUES D'AMANZÉ, mort à la bataille de Pavie, fans être marié, l'an 1525;

2. CLAUDE, Chanoine & Comte de Saint-Jean de Lyon, Doyen du Chapitre;

3. Guillaume, mort à la bataille de Renty, l'an 1554, fans avoir d'enfans;

4. Pierre, qui a continué la postérité;

- -5. Charles, Chevalier de Malte, fait esclave par les Turcs à la prife de Gelbes l'an
- 6. Jean, Enseigne de la Colonelle au Régiment de Piémont, mort à la bataille de Saint-Quentin l'an 1557;

Jeanne, Abbesse de Soyon en Vivarais;

- 8. MARIE, semme de Charles de Villeneuve, Sire de Joux-fur-Tarare;
- 9. Louise, Abbesse de Soyon après sa sœur ;
- 10. MARGUERITE, Abbesse de Chazaulx;

11. MARTHE, Religieuse;

12. CATHERINE, aussi Religieuse; 13. Et Bénigne, morte sans alliance.

Pierre, Sire d'Amanzé, Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes des Ordonnances

du Roi, sous François de Coligny, Sire d'Andelot, fut marié, le 1er Avril 1555, avec Antoinette de Coligny, fille de Renaud de Coligny, dit Lourdin, Baron de Saligny, & de Jacqueline de Montboissier, dont il eut: 1. JEAN, qui fuit;

2. Louise, semme d'Antoine, Sire de Montjournal; 3. Marie, semme de Claude, Seigneur de Ba-

lorre en Bourbonnois;

4. ISABEAU, semme de François de Bouloigne, Seigneur de Salles en Dauphiné;

5. Et Esther, semme de François, Seigneur de Montcoquier.

Jean, IVe du nom, Baron d'Amanzé, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Gouverneur de la Ville & Château de Bourbon-Lancy, fut marié, 1º l'an 1595, avec Isabeau d'Escars, Dame de Combles, fille de Jean d'Escars, Prince de Carency, Comte de la Vauguyon, Chevalier des Ordres du Roi, & d'Anne de Clermont; 2º avec Françoise de l'Aubespin, fille de Jean de l'Aubespin, Seigneur de Chigy, dont il n'eut point d'enfans; de la première femme fortirent:

1. GASPARD, qui fuit; 2. Antoine, mort jeune:

3. Et François, mort jeune aussi.

Gaspard, Comte d'Amanzé, Baron de Combles, Lieutenant-Général au Gouvernement de Bourgogne, épousa, le 28 Juin 1630, Françoise Jacquot de My pont, fille de N..., dont il a laissé les enfans qui suivent:

1. HENRI, mort jeune;

2. JEAN-JACQUES, mort jeune aussi;

3. 4. & 5. Louis, Joseph & Bernard, morts au berceau;

6. Louise, Religieuse;

Madeleine;

8. Françoise, Religieuse;

9. & 10. Anne & Marie, aussi Religieuses; 11. CLAUDE-GABRIELLE, morte fans alliance;

12. Et Diane, morte en bas âge.

#### BRANCHE

## des Seigneurs DE CHOFFAILLES.

François d'Amanzé, Sire de Choffailles, fils de Jacques, dit Jacquelin, Sire d'Amanzé, & de Philippine de Damas, sa seconde semme, épousa Catherine de Sémur, fille de Louis de Sémur, Sire de Lessang, dont il eut:

1. François, qui fuit;

2. JEAN, Chanoine & Comte de Lyon, Abbé de Saint-Rigaud;

3. CLAUDE, mort à la prise d'Issoire;

4. Jean, mort, comme son frère, à la prise de la même ville d'Issoire;

5. MARC, Seigneur de Bois-du-Mont, auteur de cette branche rapportée ci-après;

6. JEAN, Chevalier de Malte;

**AMA** 

 FRANÇOISE, semme, en 1563, de Christophe de Montchanin, Seigneur de la Garde-Marfat;

 Renée, femme, en 1570, de Gafpard, Seigneur du Verney; puis d'Antoine Racquin, Sieur des Gouttes;

9. Cécile, Abbesse de Chazaulx;

10. MARIE, Religieuse;

& 12. Jeanne & Marguerite, aussi Religieuses.

Guillaume d'Amanzé, Seigneur de Choffailles, épousa, en 1578, Françoise de la Guiche, fille de Georges de la Guiche, Seigneur de Sévignon, & de Marguerite de Beauvau, son épouse, dont il eut:

1. JEAN, mort jeune;

2. CLAUDE, Baron de Chosfailles, mort sans avoir été marié;

3. Jacques, Chanoine & Comte de Lyon;

4. JEAN-ANTOINE, qui fuit;

5. Marguerite, femme de Claude de Bayard, Seigneur de Marzat;

 Gelberge-Françoise, Abbeffe de Chazaulx à Lyon;

7. Françoise, Religieuse à Mareigny;

8. Et Léonore, Religieuse au même lieu.

JEAN-ANTOINE D'AMANZÉ, Seigneur de Choffailles, fut conjoint par mariage, l'an 1613, avec Françoife de Damas, Dame d'Estienges, dont il eut les enfans qui suivent:

 François, Baron de Choffailles, mort au fiège de Saint-Omer;

2. JACQUES, Baron de Choffailles;

3. Jean-Baptiste, mort au siège de Lérida;

4. CLAUDE, Baron d'Estienges;

5. 6. 7. & 8. Jean, Basile, Robert & autre Basile, morts en bas âge;

9. Françoise, Religieuse;

10. Une autre Françoise, morte fans alliance;

11. Léonore, morte jeune;

12. Et GABRIELLE.

Cette branche subsiste dans le Marquis d'Amanzé, qui n'est point marié. Il à une sœur mariée à un Gentilhomme du Boulonnois.

#### BRANCHE

des Seigneurs DE Bois-DU-Mont.

MARC D'AMANZÉ, Seigneur de Bois-du-Mont, cinquième fils de François d'Amanzé, IIº du nom, Sire de Choffailles, se retira dans le Gévaudan, où il sut marié, 1º avec N..... de Rochencuze, Dame du Bois-du-Mont, dont il eut une fille morte au berceau; 2º avec Antoinette de l'Hobbe, dont il a laissé:

1. Antoine, qui fuit;

2. Marc, Seigneur de la Fond, qui époufa Louise de Marle, fille de Mathurin de Marle, Seigneur de Ragonaul, dont il n'eut point d'enfans;

3. Et Jean, dont on ignore l'alliance.

Antoine d'Amanzé, Seigneur de Thiracou, époufa N.... Alart, dont il laissa trois fils.

De la même Maison étoit Robert d'A-MANZÉ, Chanoine de Montbrison, nommé dans un titre de l'an 1298. Il n'en dit pas

davantage.

\* Il y a la Terre d'Amanzé dans le Mâconnois, érigée en Vicomté, par Lettres du mois de Mai 1617, enregistrées au Parlement de Paris le 18 Juillet 1625, & à la Chambre des Comptes de Dijon le 28 Novembre 1644, en faveur de Jean, IV du nom, Baron d'Amanzé, Maréchal-de-Camp, qui, d'Isabeau d'Escars-la-Vauguyon, eut Gaspard, Comte d'Amanzé, dont le fils Louis n'a laissé de Maric-Louise Falconi son épouse, que deux filles.

L'ainée, Marie-Josèphe, Dame d'Amanzé, épousa, le 20 Mars 1706, Anne-Gilbert de la Queille, Marquis de Château-Gai & de Vendat, Lieutenant-Général au Duché de Bourgogne, Gouverneur de Bourbon-Lancy, à la charge de porter les nom & armes d'Amanzé, qui sont: de gueules, à trois coquilles d'or, posées 2 & 1.

AMARITON: de gueules, au lion d'or; au chef coufu d'argent, chargé de trois étoiles d'or.

AMAT, famille originaire du Dauphiné, qui vint s'établir en Provence où elle fut connue fous le nom de *Gravefon-du-Poët & de Vaulx*, Terres que ceux de cette famille possédoient.

I. Louis Amat vivoit en Dauphiné vers le milieu du XIII<sup>e</sup> siècle, & sit son testament le 30 Mars 1280, en saveur de

II. BERNARD AMAT fon fils, Seigneur du Puget, qui épousa Lucrèce des Dourbes, le

19 Janvier 1299.

III. FÉRAUD AMAT, issu de ce mariage, sut son héritier, & marié le 12 Avril 1352, à Lucrèce de Cucuron. Il sit hommage des Terres de Lauris, Pièverd, la Roque-d'Antheron & Lambesc, à Raymond d'Agoult, Comte de Sault, Gouverneur de Provence, le 9 Mars 1351.

IV. PIERRE AMAT, fils de FÉRAUD, & son

héritier, épousa en 1421 Claudine de Cadenet, dont il eut:

V. ETIENNE AMAT, marié, le 19 Janvier 1459, avec Anne-Claire d'Agoult, fille de Fouquet.

VÎ. Jacques Amat leur fils, Co-Seigneur de Lauris, fit alliance avec Catherine de Moustiers, le 29 Juin 1490, & après avoir prouvé sa noblesse, il sut exempt des Tailles le 13 Novembre 1510. Il institua, par son testament du 30 Novembre 1511, ses deux fils Pierre & Etienne héritiers. Pierre eut les biens de Provence, & Etienne ceux du Dau-

VII. ETIENNE se maria, le 14 Mai 1531, avec Marguerite de Clary, dont il laissa, entr'autres ensans, Claude, qui suit & Jac-

ques, rapporté ci-après.

VÍII. CLAUDE ANAT obtint des Lettres de réhabilitation à cause de quelque dérogeance l'an 1632. Ces Lettres surent vérissées par Arrêt de la Chambre des Comptes, le 10 Juin 1634. On les trouve au Registre serilitas, arm. B, N° 41, fol. 132. Il sit son testament le 14 Février 1633, & laissa de Claudine de Grimaud, qu'il avoit épousée en 1580:

Benoît, Seigneur de Sigoyer, Claude & Antoine. Les deux premiers ont fait branche en Dauphiné.

IX. ANTOINE, Seigneur de Graveson, s'établit à Arles. Il épousa, à Avignon, Marguerite de Berton, des Seigneurs de Crillon, le 14 Février 1652. Cette branche s'est terminée à une fille mariée dans la Maison de Forbin-Sainte-Croix.

VIII. JACQUES II, fils d'ETIENNE & de Marguerite Clary, acquit la Terre de Poët. Il fut Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, & Confeiller d'Etat en 1647; il laissa de son mariage avec Elisabeth de Souchon, CLAUDE-NOEL, qui suit, & deux filles mariées dans les Maisons de Forbin-Solliers & de Valavoire-Vaulx.

IX. CLAUDE-NOEL, Seigneur du Poët, Château-Renard, Montauquier, Rabeau & Chaudon, épousa Catherine le Maire, de laquelle il eut:

X. Louis-Balthazard, Marquis de Vaulx & du Poët, marié, le 16 Février 1707, à Louise-Elisabeth Tiremaut, de la Ville de Paris. De ce mariage sont issus le Marquis de Vaulx, l'Abbé du Poët, Archidiacre d'Arles,

& la Marquise de Glandevès-Niozelle. Le Marquis de Vaulx a des enfans de son mariage avec N.... de Ricous de la ville de Marseille. Il se trouve dans les actes passés par ceux de cette samille, qu'ils y sont qualifiés de Nobles & d'Ecupers, & qu'elle étoit comptée parmi les Maisons Nobles du Dauphiné, lorsque Louis Amat se retira en Provence. Voy. Hist. héroïque & universelle de la Noblesse de Provence, tom. I, pag. 35.

Les armes: de gueules, au bras armé d'une épée, mouvant du flanc fénestre de l'écu d'argent; la garde & lapoignée d'or.

AMAT, en Bretagne: d'argent, à trois têtes arrachées de cormoran, becquées de gueules, & allumées d'argent, 2 & 1.

AMAUNAIS: d'argent, au perroquet au naturel membré & becqué d'or.

AMAUSE: de gucules, à trois coquilles oreillées d'or, posées 2 & 1.

AMBERT, famille du Quercy. La Terre & Seigneurie de la Tourette en Quercy, a été érigée en Marquisat sous le nom de la Tourette-d'Ambert, par Lettres du mois de Mai 1749, en saveur de Jean-Joseph d'Ambert, Gentilhomme du Quercy, Sous-Lieutenant dans les Gardes-Françoises.

AMBES: de gueules, à trois chevrons d'or.

AMBLARD. PIERRE D'AMBLARD, Seigneur de Maleras en Agénois, fut père de Robert d'Anblard, Ecuyer, qui acquit la Terre de Las-Martrès, le 29 du mois de Septembre de l'année 1481, par l'échange qu'il fit alors de fa Terre de Campagnac, au Diocèse de Cahors, avec Noble & puissant homme & Baron Jean de Bonneville, Seigneur de Bonneville & de Las-Martrès. Il étoit sixième ayeul de Frix-Antoine d'Anblard, Seigneur de Las-Martrès, Capitaine du Régiment de Dragons de Breteuil, l'an 1701. De son mariage avec Jeanne-Marguerite Bavelier, il a laissé plusieurs enfans, entr'autres : Jean d'Amblard, & Ursule d'Amblard-de-Las-Martrès, reçue à Saint-Cyr au mois de Novembre 1701. Les preuves de Noblesse qu'elle a saites ont remonté successivement par titres jusqu'à Pierre D'AMBLARD, son septième ayeul mentionné cidesfus. Armor. de France.

Les armes: d'azur, à une martre d'argent, rampante sur une palme de sinople en pal, le tout mouvant d'une terrasse de même, & un chef de sable, chargé de trois étoiles d'or.

AMBLARDS (DES): d'argent, au lion de gueules, à une fasce d'azur, chargée de trois roses d'argent, brochant sur le tout,

AMBLECOURT: d'azur, à trois jumelles d'argent.

AMBLIMONT. CLAUDE-THOMAS RENARD-DE-FUCHSAMBERG, Marquis d'Amblimont, Chef d'Escadre des Armées Navales de Sa Majessé, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, avec la pension de Commandeur, en Août 1754, sut marié à Marguerite-Michelle de Saint-Fort. CLAUDE-MARGUERITE-FRANÇOIS RENARD-DE-FUCH-SAMBERG, Comte d'Amblimont, son fils, a épousé, à Cachan près d'Arcueil, le 17 Juillet 1754, Marie-Anne de Chaumont-de-Quitry, fille de seu Jacques-Antoine de Chaumont, Marquis de Quitry, Baron d'Orbeck, & de N.... Dufay sa seconde semme.

\* AMBLISE. C'est une Terre située en Hainaut, qui sut portée en dot par Isabelle, Dame de Kievrain, à Gcossfroy III, Sire d'Aspremont, qualisé Prince d'Amblise en 1416. Amblise a passé dans la Maison d'Anglure, par le mariage d'Antoinette d'Aspremont, sœur de Jean II, mort sans possérité, avec René d'Anglure, Seigneur de Bourlemont. Claude, son petit-fils, vendit Amblise à Florent I, fils de Lamoral, créé, en 1602, Prince de Ligne & du Saint-Empire, Grand d'Espagne, mort en Avril 1622. Voyez LI-GNE.

AMBLOT: de fable, à la bande d'or, accompagnée d'une molette d'éperon de même.

AMBLY. La Terre & Seigneurie d'Ambly dans le Réthelois en Champagne, a été érigée en Marquifat, par Lettres-Patentes du mois de Novembre 1768, en faveur de Claube-Jean-Antoine d'Ambly, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & à cette dite Terre d'Ambly ont été unies & incorporées les Terres, Seigneuries & Justices de Maire, la Neuville, Champ-Chevalier, Ambrières!, la Morteau, & 75 arpens de bois cédés & abandonnés en plein fief audit Claude-Jean-Antoine d'Ambly dans la forêt d'Omont, en échange du droit que lui & ses auteurs avoient de prendre leur chaussage dans cette sorêt. Ces Lettres d'érection ont été enregistrées au

Parlement de Paris le 12 Mai 1769, en la Chambre des Comptes le 8 Janvier 1770, au Greffe & Bailliage de Mazarin, le 12 Février de la même année, & au Bureau des Finances de Champagne & Châlons le 7 Mars suivant.

Cette Terre d'Ambly a pris fon nom d'une des plus anciennes Maisons de la Province de Champagne, aussi distinguée par ses services, qu'illustre par ses alliances, & les dignités & emplois dont ceux de ce nom ont été revêtus. Il en est parlé dans la Recherche de la Noblesse de Champagne, par M. de Caumartin, imprimée à Châlons en 1673; dans le Nobiliaire de Picardie, par Haudicquer de Blancourt, p. 152, & aussi dans l'Armorial de France, par MM. d'Hozier; Chevillard, l'aîne, en a dresté la Généalogie sur les titres originaux. On lit dans Fiscien, tom. II, pag. 7, qu'en 1110 un Seigneur d'Ambly donna le Marquisat de Franchimont au Chapitre de Saint-Lambert de Liège, qui le possède encore aujourd'hui.

Pour prouver l'antiquité de la Maison D'AMBLY, il suffit de dire que REGNAULT, le premier des Seigneurs d'Ambly, dont on ait une particulière connoissance, vivoit il y a plus de 500 ans. Il possédoit cette Terre de son nom, & étoit un grand Seigneur en ce tems-là, eu égard au nombre des Terres énoncées dans l'acte de partage de sa succesfion. Il rendit fon nom glorieux & illustre en commandant une Armée navale pour le fervice de son Prince & de la Religion à une des croisades de Saint-Louis. Des Mémoires authentiques disent qu'il fut Connétable de Bourgogne. Depuis ce REGNAULT, Seigneur d'Ambly, jusqu'à présent, on justifie une filiation suivie & exacte de ses successeurs, qui possèdent la même Terre d'Ambly, le même nom & les mêmes armes.

1. REGNAULT, dit Engoulvent, Seigneur d'Ambly-fur-Bar, Malmy, Olizy, Echarfon, Saulx, Perthes, Marquigny, du Terrier, du Four, de Vendresse, Septier, d'Avanes, &c., qualisé Chevalier & Monseigneur dans l'acte de partage de ses biens entre ses deux sils, rapporté ci-après, sut surnommé Engoulvent par le Roi Saint Louis, parce qu'ayant eu la principale conduite des troupes que Philippe de Bourgogne joignit à l'Armée du Roi, il sit voir une intrépidité & une extrême prudence dans un combat naval qu'il livra aux Sarrasins, où il eut au com-

412

mencement les vents contraires & une furieuse tempête à essuyer, ce qui ne l'empêcha pas de défaire ses ennemis : cette victoire lui mérita le nom glorieux d'Engoulvent, pour marquerà sa postérité sa valeur & sa conduite. Peu de tems après cette expédition, il obtint le droit d'usage dans la forét d'Omont, située près d'Ambly, pour lui & ses successeurs, droit & privilège dont la Famille a toujours joui paisiblement jusqu'à l'acte d'échange que ledit CLAUDE-JEAN-ANTOINE D'AMBLY en a fait avec Madame la Duchesse de Mazarin contre 75 arpens de ladite foret en toute Seigneurie & propriété, réunis à son Marquisat d'Ambly; l'aste en a été produit lors du Décret du Duché de Réthelois adjugé à M. le Duc de Mazarin. Cette poliession a été confirmée par Arrêt du Parlement de 1662, rendu sur le Décret. Ce titre est scellé de Gauthier, (que le Nobiliaire de Picardie nomme Gaucher) Comte de Rhétel, en date du Mercredi avant l'Ascension au mois de Mai 1256, du règne de Saint Louis. L'original de cette donation estentre les mains de l'aîné de cette Maison, M. le Marquis d'Ambly, Maréchal des Camps & Armées du Roi. REGNAULT, Seigneur D'AMBLY, épousa N... de Milly, qui portoit pour armes: vairé de six traits de sable & d'argent. Il en eut:

Pérard, qui suit;

Et CLÉREMBAULT, Seigneur de Malmy, lequel fut partagé, par son frère aîné, des Terres d'Olizy, d'Echarfon, Saulx, Perthes, Marquigny, Terrier, Charpet, Septier, d'Avanes & de Sapeigne, par acte du Mardi après la Fête Saint-Barnabé 1287, en présence de Monseigneur Régnaud de Milly, Chevalier, & de Warnier de Balais, leurs

II. Pérard, Chevalier, Seigneur d'Ambly, après son père, Chambellan du Prince Manasses, VIe du nom, Comte de Réthel, en 1274, céda, par Acte du Mardi après la Saint-Barnabé en 1287, en sorme de partage, à CLÉREMBAULT D'AMBLY, son srère, les Terres & Seigneuries ci-dessus, des successions de ses père & mère: il y est qualifié Chevalier. Ce titre produit devant M. de Caumartin, Commissaire en 1667, est une preuve certaine de l'état & qualité du père, & de la filiation desdits Pérard & Clérembault, frères, ainsi que des biens qui étoient assez abondans en cette Maison, puisque le cadet avoit un lot de partage aussi avantageux, lequel est expliqué dans cette transaction. Pérard épousa Marguerite Motier-de-la-Fayette, fille d'Etienne, Sire de la Fayette, & de Gillette de Belvézère. La Maison de la Fayette est ancienne & illustre, & a donné un Maréchal de France en 1421. Voyez FAYETTE. PÉRARD, Seigneur d'Ambly, eut pour fils unique

III. RÉGAUDIN, Seigneur d'Ambly-fur-Bar, &c., Maréchal-de-Camp des Armées de Louis II, Comte de Flandres & de Réthel, à cause de Jeanne de Réthel, fille de Manasses, VIe du nom, Comte de Réthel. Il sut surnommé Engoulvent comme son ayeul, parce qu'étant un des Chess de l'Armée navale de Louis, Comte de Flandres & du Réthelois, contre les Flamands affissés des Anglois, il fit paroître beaucoup de fermeté contre l'orage qui agitoit les vaisseaux, & il les conduisit si bien qu'encore, fuivant les termes des Chroniques du Réthelois, le Ciel & la Terre sembloient être animes contre lui; il défit ces deux fiers ennemis l'un après l'autre le même jour, & ramena à bon port fon armée navale. Ce Régaudin d'Ambly rendit foi & hommage pour fa Terre d'Ambly, mouvante en plein fiel & hommage de la Châtellenie d'Omont, le Dimanche après la Saint-Martin d'hiver l'an 1322, à haute, noble & puissante Dame la Comtesse de Nevers, & épousa Marie de Hallwin, fille de Vauthier ou Gauthier, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Rosebeck, Vicomte de Harlebeck, mort en 1338 & inhumé à Harlebeck, & d'Anne de Vigri-Saliet, morte en 1340, & enterrée à côté de son mari. De cette alliance vinrent:

JEAN, qui suit;

Et deux filles, Jeanne & Gillette.

IV. JEAN, Ier du nom, Seigneur d'AMBLY, Malmy, Singly, &c., Gouverneur & Grand-Bailli du Comté de Réthelois, fit, le 26 Décembre 1374, une vente, avec ses deux sœurs, de moitié des eaux & rivières d'Ambly au Comte de Réthel, & épousa, en 1376, Michelle de Gondt, fille de François de Gondt, & de Catherine de la Hamaïde. Cette Famille de Gondt, originaire de Flandre, est alliée aux Maisons de Hallwin, Cotignières & de la Hamaïde, & porte pour armes: d'argent, à trois canards de sable, bécqués & membrés de gueules. Le Jeudi 7 Septembre 1396, il fit hommage au Roi de ses Terres d'Ancre & de Sivry, suivant l'act qui s'en trouve au volume N° 208, cotté XXVI, des transcrits d'aveux du Bailliage de Vitry en Perthois de la Chambre des Comptes de Paris. Il eut de son mariage:

1. JEAN, qui fuit;

2. N... D'AMBLY, mariée au Seigneur d'Esti-

3. Et une autre fille, mariée au Seigneur des Champs.

V. JEAN, IIe du nom, Seigneur D'AMBLY, Malmy, Singly, &c., Gouverneur & Grand-Bailli du Comté de Réthelois, & en particulier des Villes & Forteresses de Warq, de Mezières-sur-Meuse & de Donchery, par Brevet du 10 Mars 1664, sut, (selon le Nobiliaire de Picardie) nommé parmi les Nobles de Rethélois qui se trouvèrent aux Etats & Assemblées du même pays depuis l'an 1405 jusqu'en 1448. Ce sut lui qui détermina Antoine de Bourgogne, Duc de Luxembourg, à demander au Roi de France l'exemption des Aides & Gabelles dont jouit encore le pays de Réthelois. Il donna aveu & dénombrement de sa Terre d'Ambly le 14 Décernbre 1449, & épousa Marson de Barlemont, fille de Jean de Barlemont & d'Alix de Gauvin, dont:

1. LANCELOT, qui fuit;

2. Simon, auteur de la feconde branche rap-

portée ci-après;

3. Jeanne, mariée au Seigneur de Baricourt, laquelle fit une donation à fon frère Simon, le 9 Septembre 1494, passée fous le scel du Bailli de Vermandois. Etant veuve, elle traita pour son douaire le 5 Novembre 1500, & mourut sans ensans;

 Et Marie-Françoise, alliée par contrat du 18 Mai 1512, à Jacques de Riencourt, Seigneur de Parfondrue, Lieutenant d'une

Compagnie d'Ordonnance.

VI. Lancelot, Seigneur d'Ambly & autres lieux, partagea, par acte passédevant Hyolet, Notaire à Omont-le-Châtel, le 29 Mai 1485, avec Simon, son frère, & ses sœurs, la succession de leur père & mère, & épousa Marie de Villiers, Dame d'Estrepigny, qui portoit pour armes: de sable, semé de sleurs-de-lys d'argent. De ce mariage vint pour fils unique:

VII. JEAN, IIIedu nom, Seigneur D'AMBLY, & de Vendresse en partie, qui épousa, en 1537, Catherine des Champs, sille de Robert des Champs, Seigneur de Vaux en Champagne, de Fontaine, Montmarin & de Vouziers, qui vivoit encore en 1494, & de Guillemette

de Sorbey, ayeux du Marquis de Marcilly, qui a été Gouverneur du Château de Madrid près Paris. Jean eut de sa semme, pour fille

unique:

VIII. JEANNE D'AMBLY, alliée 1º à Aléaume de Dampierre, Seigneur de Puizieux; & 2º au Seigneur Adrien de Caviliers ou Cavelier-Montelin. Elle mourut fans enfans avant fon père; & par leur mort la Terre d'Ambly a passé à Simon, dont nous allons parler. Les armes de Dampierre sont: d'argent, à trois losanges de sable, & de Caviliers porte: d'argent, à la bande d'azur, & une orle de 6 losanges de même.

### SECONDE BRANCHE.

VI. Simon n'Ambly, Seigneur de Malmy & ensuite d'Anbly après la mort de Jean III, son neveu, sut Gouverneur du Duché de Bouillon, partagea avec fon frère Lancelor & ses sœurs, le 29 Mai 1485, & eut, le 29 Juillet 1490, acte de souffrance pour la soi & hommage que lui & sa sœur devoient au Comte de Réthelois, à cause de la Seigneurie de Malmy. Il avoit époufé Alix de Warigny, fille de Poncelet de Warigny & de Poncette des Ayvelles. Ce Poncelet de Warigny étoit petit-fils du Sire de Warigny, lequel eut ordre de Philippe-le-Bel, en 1303, d'assembler pour l'arrière-ban les Nobles & non nobles depuis 18 ans, jusqu'à l'age de 60. Voyez la Roque dans son Traité de l'arrière-ban. Les armes de Warigny font: d'argent, à 3 hures de sanglier de sable. Les enfans de Simon furent:

- Pierre, Seigneur d'Ambly, mort fans hoirs de fon mariage avec Jeanne d'Averhoult, en 1538. Voyez AVERHOULT;
- 2. Nicolas, qui fuit;
  3. Simonne, morte fille;
- 4. Jeanne, mariée, en 1539, avec Engelbert du Treppe, Seigneur de Neufvizy;

5. & 6. CATHERINE & PONCETTE.

VII. NICOLAS, Ecuyer, Seigneur D'AMBLY, de Malmy, &c., après le décès de PIERRE, son aîné, dont il devint l'héritier, sut Gouverneur de Donchery. Il partagea avec son frère & ses sœurs, le 26 Juin 1526, pour des biens qui lui étoient échus après la mort de son père, rendit une autre soi & hommage, le 10 Septembre 1533, de la Seigneurie de Malmy, entre les mains de l'Evêque de Couserans, tuteur du Duc de Réthelois; & transigea, le

415

1º Mai 1539, avec Engelbert du Treppe, à cause de Jeanne d'Ambly, sa semme, en sorme de réformation du partage des biens de leur père commun. Il donna, le 27 Avril 1550, procuration à Jacques d'Alenduy, Ecuyer, pour rendre, en fon nom, la foi & hommage des Terres & Seigneuries d'Ambly, & de Malmy, au Duc de Nevers, Comte de Réthel. Il épousa, 1° le 2 Décembre 1550, Jeanne de Riencourt, fille de Pierre, Seigneur de Parfondrue & d'Ornay, & d'Elisabeth de Sons; & 2° Guillaine ou Guillemette de Saint-Vincent, fille de Jeannot de Saint-Vincent, Baron de Vienne & de Montelin, Chevalier de l'Ordre du Roi, ayeul du Maréchal de Créquy, & de Marie d'Aguerre. Il eut du premier lit:

 Alix, mariée à Christophe d'Ivory, Seigneur d'Escordal;

Et du second lit:

2. François, qui fuit;

 PHILIPPE, auteur de la troisième branche, rapportée ci-après;

4. JACQUELINE-CHARLOTTE, mariée, le 31 Mai 1562 à Baltha; ard de Merbuck, Seigneur de la Malmaifon, Gouverneur de Sédan;

 Jeanne, alliée le 3 Décembre 1555, à Gilles de Villelongue, Seigneur de Neufvizy, Gouverneur de la Cassine;

Et trois autres filles, mortes sans postérité.

VIII. François, Ier du nom, Seigneur d'Ambly & du Mesnil, Gouverneur des Terres souveraines du Château-Regnault & des Château & Forteresse de Longchamps, par provisions du 6 Septembre 1571, données par Henri de Lorraine, Duc de Guise, Prince de Joinville, &c., épousa, par contrat passé devant Thourye, Notaire à Launoy, le 13 Août 1560, Guillemette de Launoy, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Jendun & de Vannes, & de Jeanne d'Ailly, de la branche d'Annery. Ladite Dame, après la mort de son mari, eut, le 16 Mai 1588, la gardenoble de ses deux enfans:

JACQUES, qui fuit;

Et Nicole, morte sans avoir été mariée.

IX. Jacques, Seigneur d'Ambly, du Mefnil & autres lieux, Gouverneur de Mezièresfur-Meuse, par provisions données à Fontainebleau le 12 Mai 1593, rendit son aveu & dénombrement de la Terre & Seigneurie d'Ambly, à Charles de Gonzague de Clères, Duc de Nivernois & du Réthelois, le 19

Décembre 1605, & épousa Claudc-Créton d'Estourmel, fille de Louis d'Estourmel, Seigneur du Fretoy, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Chambre, Député de la Noblesse du Vermandois aux Etats tenus à Blois en 1579, & de Jeanne du Treppe, Dame d'Escordal & de Neusvizy. On fit un inventaire devant Notaire, le 18 Mai 1593, des biens échus à ladite Demoiselle d'Estourmel, semme dudit Seigneur d'Ambly. Leurs ensans surent:

JEAN, IVe du nom, Seigneur D'AMBLY & d'Efcordal, lequel fut tué à Paris avant la mort de fon père;

Et François, qui suit.

X. François, IIe du nom, Chevalier, Seigneur d'Ambly & du Mesnil, de Raillicourt & d'Escordal en partie, sut Capitaine d'Infanterie au Régiment de Nevers, par commission du Roi, du mois de Septembre 1627, puis Commandant dans le même Régiment. Antoine d'Estourmel, Chevalier, Seigneur du Fretoy, Capitaine-Colonel de la Compagnie des Chevaux-Légers de S. A. R., & premier Ecuyer de la Princesse, son épouse, lui rendit compte, pardevant Abimelec de Cumont, Confeiller du Roi en sa Cour de Parlement, le 24 Février 1648, comme étant enfant & héritier dudit seu Jacques d'Ambly, & de Claude d'Estourmel, sa semme. Il épousa, par contrat passé devant Savignon, Notaire au Bailliage de Vitry, le 3 Mai 1625, Jeanne d'Epinoy, fille de Céfar, Ecuyer, Seigneur de Pouilly, Coolle, Ray & de Chavignon, & de Claude de Bernier. De ce mariage vinrent:

1. JEAN-LOUIS, qui suit;

2. Christophe, affassiné proche Sainte-Menehould en 1650;

3. Louis, mort jeune;

4. CLAUDE, mariée avec André de Fay-d'Athies, Marquis de Cilly & de la Neufville, Lieutenant-Général des Armées du Roi;

5. Et Jeanne-Marie, Religieuse & Prieure des Annonciades de Mezières.

XI. JEAN - Louis, Seigneur & Marquis D'AMBLY, du Mesnil, la Horgue, Maire, Richemont, &c., obtint un Arrêt au Parlement de Paris en 1662, qui ordonne que le Duché de Réthelois ne sera vendu qu'à la charge du droit d'usage, de chaussage, bâtissage & entretien d'un pont sur la rivière de Bar, & de pâturage de ses bestiaux; suivant le droit que

Gauthier, Comte de Réthel, avoit donné à RÉGNAULT, dit Engoulvent, Seigneur D'AM-BLY, & à ses descendans, au mois de Mai 1256. Il fut Capitaine-Commandant du Régiment de Bourlemont, Cavalerie, successivement Grand Exempt des Gardes-du-Corps du Roi; Capitaine & Major du Régiment Royal des Cuirassiers, par Brevet du 7 Décembre 1665; Major du même Régiment, par autre Brevet du 2 Avril 1666; Capitaine & Enseigne des Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie de Charost, par provisions du 9 Mars 1667, à la tête de la quelle il fut tué au combat de Sénef le 11 Août 1674, par un Capitaine Espagnol, qu'il tua aussi en mourant. Il avoit été maintenu dans sa noblesse le 17 Septembre 1670, par M. de Caumartin, Intendant de Champagne, & avoit épousé, par contrat passé devant Adam Mouillet, Notaire au Bailliage de Chaumont, Gabrielle-Renée de Thomassin, Dame de Donjeux, fille de N...de Thomassin, & de Madeleine de Cauchon, dont:

1. André-Claude, qui suit;

 MARIE-LOUISE, Dame de la Horgue, &c., mariée à Louis-Abraham, Comte d'Afpremont, Seigneur de Laubrelle, Capitaine au Régiment d'Affit;

3. Jeanne-Louise, mariée à Claude, Comte de Roucy, Chevalier, Seigneur de Che-

veuge, le Mesnil, &c.;

4. Et Marie-Anne, alliée avec Gilles d'Afpremont, Chevalier, Seigneur de Vendy, Laubrelle, &c.

XII. André-Claude, Marquis d'Ambly, Seigneur de Maire, Anglure, Vicomte de Richecourt, Theline, Blaife, Mars, &c., Capitaine de Dragons au Régiment de Listenois avec Brevet de Colonel, eut, à la mort de son père, une pension de 2000 livres de Louis XIV, & épousa, par contrat passé le 28 Juin 1708, devant Mergey, Notaire à Longwy, Madeleine de Bohan, fille de Jean-Antoine, Chevalier, Seigneur de Soise, Chéry, Monceau, Aouste & Don, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de Longwy, & de Marie-Anne d'Averhoult, Dame de Guincourt, Liry & Touteron. Dece mariage sont issus.

1. André, Marquis d'Ambly, tué à la bataille de Guastalla en Italie, le 19 Septembre 1734;

2. CLAUDE-JEAN-ANTOINE, qui fuit;

3. Marie-Anne-Antoinette, alliée, par contrat du 27 Février 1736, passé devant Sarlet, Notaire royal à Vouziers, avec Jean-Tome I.

Henri de Cauchon, Chevalier, Scigneur, Marquis de Sommeyvre, Prain, l'Herry, Treslong, Fraverolles, Poilcourt, &c.;

 CLAUDE - ANGÉLIQUE - MARIE, actuellement Dame de Sommeyvre, la Neuville, Houffel, Sorbon, Remancourt, Soife en partie, & autres lieux;

5. & 6. MARIE & JUSTINE-LOUISE, décédées

sans postérité.

XIII. CLAUDE - JEAN - ANTOINE, Marquis D'AMBLY, Vicomte de Richecourt, Seigneur de Blaife, Theline, Mars, la Horgue, Soife, & autres lieux, Syndic de la Noblesse de la province de Champagne, Commandant pour le Roi de la ville & faubourgs de Reims le 3 Mai 1749; parvenu, à l'âge de 27 ans, à la Lieutenance-Colonelle du Commissaire général de la Cavalerie, dont il sut fait Colonel-Commandant en 1760; Brigadier le 20 Février 1761; nommé Colonel-Commandant du Mestre-de-Camp général en 1763, & Maréchal-de-Camp en 1767, a obtenu, comme nous l'avons dit au commencement de cet article, l'érection de sa terre d'Ambly, réunie à plusieurs autres, en Marquisat, par Lettres du mois de Novembre 1768. Il a épousé, par contrat passé le 23 Juin 1754, devant Pierre Grillot & Jean-Baptiste Bardet, Notaires de la Ville & Bailliage de Chaumont en Baifigny, Marie-Catherine de Guyot, fille de Gabriel de Guyot, Ecuyer, Seigneur de Neuville, le Pont, &c., & de Marie-Catherine Geoffroy, dont:

1. Marie - Jeanne - Louise - Antoinette - Ca-

THERINE, qui fuit;

 RICHARDE-ANGÉLIQUE-ELISABETH D'AMBLY-DE-RICHECOURT;

 Et Marguerite - Françoise - Antoinette-Catherine d'Ambly-de-la-Neuville, qui

font encore en bas âge.

XIV. Marie-Jeanne-Louise-Antoinette-Catherine d'Ambly a épousé, par contrat passée devant Guérin, Notaire royal à Chemery, & témoins, le 9 Décembre 1773, Gaspard-Hardouin-François, Vicomte d'Ambly (mentionné au degré XIV de la troisième branche), Chevalier de l'Ordre de Saint-George, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Bourgogne, Seigneur d'Aboncourt & Zincourt, fils aîné de Louis d'Ambly, Chevalier, Seigneur des Terres & Baronies de Chovirey-le-Château, Ouges, la Carte, Vitrey, Gresons & autreslieux, & de Marie-Madeleine de Sonnet. Par cette nouvelle alliance avec le Vicomte

D'AMBLY, ces deux branches se trouvent réunies après VII degrés.

#### TROISIÈME BRANCHE.

VIII. Philippe d'Ambly, Seigneur de Malmy, le Mesnil & autres lieux, (second fils de NICOLAS & de Guillemette de Saint-Vincent, sa seconde semme), sut Gouverneur de Donchery-sur-Meuse, par provisions du 13 Septembre 1578, données par Ludovic & Henriette, Prince & Princesse de Mantoue, Capitaine d'une Compagnie franche de 200 hommes d'Infanterie, par provisions du Roi, données le 24 Juillet 1587; & Grand-Bailli & Capitaine de la Noblesse du Réthelois en 1620. Il devint Baron des Ayvelles par fa première alliance avec Diane des Ayvelles, qu'il époufa, par contrat du 27 Février 1576. Elle étoit fille unique de Nicolas des Ayvelles, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur des grandes & petites Ayvelles, Gouverneur des Villes & Château de Sédan, Bouillon, Donchery, &c., & d'Antoinette de Hamel-Trafignies. Il épousa, 2° par contrat du 12 Juillet 1587, Susanne de Joyeuse, veuve de François des Marins, Seigneur de la Queueaux-Bois & de Villegonnier, & fille de Foucault de Joyeuse, Comte de Grandpré, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chevalier de son Ordre, Enseigne des Gendarmes du Duc d'Anjou, & d'Anne d'Anglure, fille de Claude, Baron de Jours, & de Françoise de Dinteville.

Du premier lit il eut:

1. François, qui fuit;

 GUILLEMETTE, femme de Paul de Roucy, Seigneur de Vilette & de Mamers en Champagne;

Et du second lit:

3. Philippe-Foucault, Seigneur de Malmy & de Touteron, Capitaine & Grand-Bailli du Réthelois, fur la démission de son père, par provisions de Charles de Gonzague, Prince de Mantoue & Duc de Nevers, données le 27 Mai 1621. Il sut maintenu dans sa noblesse le 3 Juillet 1668, par M. de Caumartin, Intendant de Champagne. Il avoit épousé, 1° par contrat du 20 Février 1616, Anne de Fiquelmont, Chanoinesse de Poussay, morte sans ensans, fille de Balthazard, Chevalier, Seigneur de Fiquelmont & autres lieux, & de Charlotte d'Anglure-Bourlemont: & 2° par contrat du 27 Janvier 1635, Anne de Rosères, fille

de François de Rosières, Seigneur de Chaudinay & de Breux, Capitaine de Saint-Mihel, & d'Anne-Susanne d'Allamont. De cette seconde alliance vint pour fille unique:

HENRIETTE-ADRIENNE D'AMBLY, Dame de Malmy, baptisée dans l'Eglise de Saint-Laurent de Reims le 24 Juin 1646. Sa mère en eut la garde noble, par acte du 8 Mars 1651. Elle sut fille d'honneur de Madame la Duchesse de Lorraine, & mourut sans alliance.

IX. François d'Ambly, let du nom de sa branche, Chevalier, Baron & Seigneur des Ayvelles, Eslurac, Chalandry, Mafaincourt, Provilly, &c., & par sa semme Seigneur de Gombris en Valois, Chaumont, Renaumont les Fossez, Trionnes, Rampont, &c., Capitaine de 200 hommes de pied François, par commission du 4 Juillet 1604, eut ordre, par Brevet en parchemin du 22 Mars 1614, donné par Henri de Bourbon, Prince de Condé, de lever une Compagnie de 100 hommes de pied, & une autre commission le 4 Juillet 1620, de lever une pareille Compagnie. Il fut nommé Gouverneur de la province au mois d'Août de la même année, Capitaine & Gouverneur de Donchery, par la mort de son père, & Grand-Bailli & Capitaine de la Noblesse du Réthelois, par provisions de l'an 1635. Il avoit partagé la succession de ses père & mère par acte du 26 Mai 1608, passé devant le Page, Notaire à Donchery, avec Paul de Rouey, Seigneur de Vilette, son beau-frère, époux de Guillemette d'Ambly, sa sœur; & le 21 Décembre 1623, il passa une transaction avec Robert de Trumelet, par laquelle il le déchargea de toutes prétentions, moyennant la somme de 8000 livres, & la Dame de Rampont, sa belle-mère, à cause de Gabrielle de Trumelet, sa semme, qu'il avoit épousée le 2 Février 1604. Elle étoit fille de ce Robert de Trumelet, Chevalier, Seigneur de Gombris, la Fontaine-au-Crocq, Chaumont, Rochesort, &c., Maréchal des Camps & Armées du Roi en Champagne & Brie, Gouverneur de Villefranche, tué au secours du siège d'Arras, & de Jéronime de Rampont, Dame dudit lieu. Leurs enfansfurent:

1. Robert, qui suit;

 PAUL, Seigneur de Renaumont, Chaumont, Beausort, Fossez, &c., Capitaine-Lieutenant des Gendarmes du Maréchal de la Ferté-Senneterre, puis Maréchal des Camps 421

& Armées du Roi, tué commandant le Corps de la Gendarmerie de France, à la levée du siège d'Arras en 1654. Il avoit testé devant le camp d'Arras le 10 Août de la même année, & institué héritier fon légataire univerfel François d'Ambly, fon neveu, dont il fera parlé ci-après, degré X1;

3. Et Hiéronine, mariée à Charles de Bohan, Seigneur de Montigny & de Sugny.

X. ROBERT D'AMBLY, Marquis des Ayvelles, Seigneur de Fresnoy en Gombris, des Champs, d'Audevanne, de Fossez, &c., Capitaine de 200 hommes de pied François en 16?0, Enseigne de l'arrière-ban de la Compagnie de la Noblesse du Bailliage de Réthelois, suivant un certificat du 9 Octobre 1635, Gouverneur de la Ville & Château de Donchery, par provisions du 4 Juillet de la même année; fait Maréchal-de-Camp des Armées du Roi en 1653; partagea la fuccession de ses père & mère le 29 Janvier 1650; fut maintenu dans sa noblesse par M. Dorieu, Intendant de Soissons, le 16 Mai 1669; & rendit foi & hommage, le 16 Juin 1681, au Duc de Mazarin, de la Terre & Seigneurie de Fossez, située dans la Prévôté de Brieule, dépendant du Duché de Mazarin, dont il hérita par le décès de Gabrielle de Trunelet, sa mère. Il épousa, par contrat du 26 Décembre 1633, Antoinette - Philiberte d'Allamont, fille d'Antoine, Seigneur de Manige, & d'Antoinette de Stainville, dont:

1. François, qui fuit;

2. 3. & 4. Antoine, Louis & Jean d'Ambly. Les deux premiers morts jeunes, & le dernier au berceau;

5. Antoinette, Religieuse à Compiègne;

6. Françoise, Religicuse aux Annonciades de Mézières;

7. Marie-Françoise, dont on ignore la destinée;

8. Et Roberte d'Ambly, semme de N... de Garloche de Villelongue, Chevalier, Seigneur de la petite Flandre.

XI. François d'Ambly, He du nom, Marquis des Ayvelles, Baron de Chaumont, les Portiers, Vicomte de Courval, Seigneur de Renaumont, les Fossez, Perthes, &c., sit six campagnes en Allemagne, aux Pays-Bas & en Italie, fut fait Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de la Ferté-Senneterre en 1653, fe trouva aux sièges de Betsort & de Tamnes, où il sut blessé; Guidon en 1654, Enseigne des Gendarmes du Maréchal de la Ferté en 1655; se trouva au secours du siège d'Arras, à celui de Clermont, &c.; servit en Italie en qualité d'Aide-de-Camp du Duc de Vendôme, qui commandoit le siège de Valence, dans le Milanais, en 1656 & 1657; eut commission, le 13 Septembre 1686, du Grand-Maître des Eaux & Forêts de la Table de Marbre du Palais, pour faire informer contre des particuliers qui avoient chassé sur ses Terres; & après la paix des Pyrénées, il mourut au mois de Mars 1688. Il avoit épousé, 1º par contrat du 21 Janvier 1664, passé devant le Goux. Notaire à Vitry, Catherine-Charlotte de la Haye, morte le 11 Mai 1672, fille de feu Claude-Charles de la Haye, Chevalier, Baron de Chaumont, & de Marie-Anne de la Mothe-Houdancourt; & 2° par contrat du 25 Février 1673, passé devant Gabillon, Notaire au Châtelet de Paris, Madeleine-Diane de Mazancourt, Vicomtesse de Courval, fille d'honneur de la Reine, par Brevet du 4 Juillet 1669, & fille aînée de Charles-Christophe de Mazancourt, Vicomte de Courval, Chevalier des Ordres, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & de Diane-Madeleine Marmier-Pontallier, Baronne de Talmet. Il eut du premier lit:

1. Louis, Marquis de Chaumont, né à Frefnoy en Gombris, le 7 Juillet 1665, tenu fur les Fonts par M. le Dauphin & la Maréchale Duchesse de la Mothe-Houdancourt, fa grand'tante (Gouvernante & Surintendante des Ensans de France, & de leurs Maisons), dans la Paroisse de Saint-Germain-en-Laye, en présence du Roi & de la Reine. Il mourut le 15 Avril 1673:

2. Robert, Marquis de Chaumont, né le 26 Août 1666, mort, fans alliance, le 10 Octo-

bre 1690;

3. Charles, devenu Marquis de Chaumont par la mort de son srère, né le 4 Septembre 1668, Colonel du Régiment de Soiffonnois, Infanterie, par Brevet donné à Verfailles le 14 Avril 1696, Brigadier des Armées du Roi, tué à la bataille de Cassano en Italie, en 1705, sans ensans de son mariage, passé par contrat devant Bellanger, Notaire à Paris, le 7 Janvier 1701, avec Louise-Françoise de Jussac, fille de Claude, Seigneur de Chedigay, Gouverneur du Duc du Maine, & de Marie-Françoise Evrard de Saint-Just, Gouvernante de la Duchesse d'Orléaus, & de Madame la Duchesse. Elle s'est remariée, par contrat du 6 Février 1712, passé devant Lange, Notaire au Chatelet de Paris, avec Philippe-Alexandre, Marquis de Constans & de Saint-Remy;

4. Louise-Anne, Marquise de Chaumont par la mort de ses trois frères, née le 21 Septembre 1671, mariée, le 29 Septembre 1706, par contrat passé devant Bellanger & fon Confrère, Notaires à Paris, avec Gaston-Jean-Baptiste de Terrat, Marquis de Chantôme, Chancelier & Garde des Sceaux de M. le Duc d'Orléans, Grand-Trésorier des Ordres du Roi le 30 Septembre 1715, mort, fans postérité, le 19 Mars 1719; & elle le 25 Juin 1750.

### Et du second lit il eut:

5. & 6. Un garçon & une fille jumeaux, celleci nommée Louise-Adrienne, tous les deux morts en naissant;

7. Paul-Claude, né le 27 Mars 1675;

8. Philippe-François, qui suit;

9. Antoine, né le 26 Avril 1679, Capitaine de Cavalerie au Régiment Dauphin, étranger, marié à Agnès-Eléonore de Breffey, fille de Jean-Claude, Comte de Belfrey, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de Bar-sur-Aube, & de Thérèse Jallet; de ce mariage vinrent:

#### Anne-Louise;

Et Louise-Adrienne d'Ambly, mortes fans alliance;

10. Louis-Clériadus, rapporté ci-après;

11. Louis-Armand, frère jumeau du précédent, Capitaine au Régiment de la Reine, mort fans alliance;

12. & 13. Marie - Françoise & Diane-Fran-

XII. PHILIPPE-FRANÇOIS D'AMBLY, né le 17 Mars 1676, Marquis des Ayvelles, Baron & Seigneur Haut-Justicier des Terres & Baronies de Chovirey, Aide-de-Camp du Maréchal de Boufflers, Capitaine de Dragons au Régiment de Wartigny, épousa, dans l'Eglise Saint-Séverin à Paris, le 23 Février 1695 (contrat passé le 19 précédent), Marie-Béatrix du Châtelet, fille de Daniel, Marquis de Lénoncourt en Lorraine, & d'Elisabeth de la Fontaine-Vernon. De ce mariage sont issus:

1. Gaspard-Hardouin-François, qui suit;

2. Louis, rapporte après son frère aîné;

3. François-Salomon, néle 4 Décembre 1701, fuccessivement Enseigne & Lieutenant aux Gardes-Françoises, puis Lieutenant de Grenadiers, avec Brevet de Colonel, Chevalier des Ordres de N. D. de Mont-Carmel en 1724, & Chevalier de Saint-Louis

en 1735. Il a été tué, sans avoir pris d'alliance, à la bataille de Dettingen, le 27 Juin 1743;

4. Louis-Clériadus, appelé le Chevalier des Ayvelles, Page de Madame la Duchesse d'Orléans, puis Capitaine d'Insanterie au Régiment du Perche, depuis nommé le Régiment des Gardes de Lorraine, dont il a été Colonel, & fait Brigadier en 1767;

5. Jeanne-Françoise;

6. Et CHARLOTTE, née en Mai 1717, mariée, le 2 Septembre 1738, à Aboncourt, Diocèse de Besançon, à Claude-Philippe de Montclair, Chevalier, Seigneur d'Osse, Beauchamp, le Régné, &c., dont ungarçon & trois filles.

XIII. GASPARD-HARDOUIN-FRANÇOIS D'AN-BLV, Marquis des Ayvelles, Mousquetaire du Roi en Avril 1714, puis Capitaine de Dragons au Régiment d'Orléans en 1719, a épousé, en 1763, Charlotte de Viart-d'Attigneville, dont il n'y a point d'ensans. Elle étoit veuve d'Armand-Jean de Brouffel, Cheva-

lier, Comte de la Neuville.

XIII. Louis d'Ambly, Chevalier, Seigneur des Terres & Baronie de Chovirey le Château, Ouges, la Carte, Vitrey, Gresons, &c., né le 2 Janvier 1699, nommé, par le Roi, pour entrer, au nombre des Gentilshommes, dans le Collège Mazarin à Paris, dit des Quatre-Nations, reçu au mois d'Avril 1714, a été Colonel de Cavalerie & Aide-Major de Gendarmerie. Il a épousé, en 1747, en Franche-Comté, Marie-Madeleine de Sonnet, fille de N... de Sonnet, Chevalier, Seigneur de Grefton, & de N... de Pichart, Dame de Belleau, dont:

1. GASPARD-HARDOUIN-FRANÇOIS, qui suit;

2. N... D'AMBLY, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Bourgogne, non encore marié;

3. Une fille, mariée, le 14 Juillet 1771, à Bénigne-Antoine François de Montlezun, Seigneur de Montéreux, fils du seu Comte de Montlezun, Chef de Brigade des Gardes du Roi, & de Charlotte-Ferdinande de Montriches;

4. CHARLOTTE, non encore mariée; Et d'autres ensans, morts au berceau.

XIV. GASPARD-HARDOUN-FRANÇOIS D'AN-BLY, appelé le Vicomte d'Ambly, Seigneur d'Aboncourt & Zincourt, Chevalier de l'Ordre de Saint-Georges, & Capitaine de Cavalerie au Régiment de Bourgogne, a époufé, par contrat passé devant Guérin, Notaire Royal à Chémery, le 9 Décembre 1773, &

426.

célébration le 17 Mars 1774, Marie-Jeanne-Louise-Antoinette-Catherine d'Ambly, fille aînée de Claude-Jean-Antoine, Marquis D'Ambly, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Syndic de la Noblesse de la Province de Champagne, Commandant pour le Roi de la Ville & Faubourgs de Reims, &c., dont on a parlé au degré XIII de la feconde branche.

AMB

## QUATRIÈME BRANCHE.

XII. Louis-Clériadus d'Anbly, Comte des Ayvelles (quatrième fils de François, IIe du nom, & de Madeleine-Diane de Mazancourt, sa seconde semme), Capitaine de Dragons au Régiment de Beauffremont, a épousé N... de Romecourt, fille du Comte de Romecourt, Seigneur de Suzemont, & de N... de Rampont, dont:

N..., qui fuit;

Et CHARLES-LOUIS, dit le Comte D'AMBLY, Mestre-de-Camp de Cavalerie, & Aide-Major de la Gendarmerie, marié à N... de Villemont, dont un fils en bas âge.

XIII. N.... D'AMBLY, l'aîné, Chevalier, Seigneur de Romecourt, Capitaine au Régiment du Commissaire-Général de Cavalerie, puis Major du Régiment de Bourgogne en 1771, avec Brevet de Mestre-de-Camp de Cavalerie, du même jour, a épousé, en 1770, Demoiselle N... du Chatel.

Les alliances de cette Maison sont avec les plus confidérables du Royaume, telles que Beauvau, Béthune, Boufflers, Chaulnes, Chabot, du Châtelet, Estampes, Estourmel, Foix, la Ferté, Roucy en Champagne, Averhoult, Bohan, &c.

Les armes: d'argent, à trois lions de sable lampassés de gueules. Couronne de Marquis: casque de front orné de son bourrelet, & de ses lambrequins d'argent & de fable. Cimier: un épervier au naturel, grilleté & longé d'or. Supports: deux lions ou deux fauvages de carnation, appuyés sur leur masse au naturel.

\*AMBOISE, Ville de Touraine sur la Loire, qui a donné son nom à une des plus anciennes & des plus illustres Maisons de France, éteinte en 1256, par la mort, fans enfans mâles, de Hugues, IIIº du nom, Seigneur d'Amboise, de Montrichard, de Chaumont, de Bleré, &c. Ces Seigneuries furent portées dans

la Maison de Berry vers l'an 1200, par le mariage de Marguerite, fille unique & héritière, avec Renaud, Seigneur de Berry. Cette Maison, enrichie de tant de Seigneuries, devint une des plus puissantes & des plus illustres par ses alliances avec les premières familles du Royaume, par les dignités où elle a été élevée, & les branches qu'elle a formées. La première est celle de Chaumont, qui commença vers l'an 1300, & finit en 1524, par la mort de Georges, fils du Maréchal de Chaumont; la seconde, celle de Buffy, qui commença vers l'an 1474, & finit à Jacques, tué à la bataille de Marignan en 1515, sans successeurs; la troisième, celle d'Aubijoux, qui commença vers l'an 1480, & finit en 1656, par la mort de François-Jacques, Comte d'Aubijoux, fans enfans mâles. Cette Seigneurie, érigée en Comté en 1665, passa dans la Maison de Bermont-du-Caylar-de-Saint-Bonnet, Marquis de Thoiras, par le mariage d'Elisabeth d'Amboise avec ce Seigneur. Son fils aîné fut Comte d'Aubijoux. Cette illustre Maison a donné naissance au Cardinal Georges, si connu dans le Ministère, de Grand-Maître de Saint-Jean de Jérusalem, deux Grands-Prieurs de France, & plusieurs Chambellans & Maréchaux de France.

Les armes sont: d'or, à deux pals de gueules; au chef d'azur, chargé de trois fleurs-de-lys d'or.

AMBOISE. Voyez CLERMONT-D'AM-BOISE.

AMBOISE-D'AUBIJOUX, voyez CRUS-, SOL & AUBIJOUX.

AMBRES-DE-VOISINS. Voyez GELAS.

\* AMBRIÈRES, Ville, Château & Baronie dans le Maine, qui a appartenu au Seigneur de Mayenne. Guillaume le Conquérant, pour punir Geoffroy de Mayenne, à cause qu'il avoit embrassé le parti de Geoffroy Martel, Comte d'Anjou, fon ennemi, prit Ambrières de vive sorce en 1069, & y fit bâtir un Château. Mais Geoffroy le Bel, étant devenu Duc de Normandie après la mort de Henri I, rendit Ambrières à Juhel de Mayenne en 1135. Artus, Duc de Bretagne, arrière-petit-fils de Henri I, s'étant déclaré Comte des trois Provinces, confirma cette donation, asin de mieux attacher les Seigneurs de Mayenne à fon parti. Il ne reste

à présent de l'ancien Château que des ruines. Au reste, la Terre & Seigneurie d'Ambrières appartient à la Maison de Froulay-Tessé.

\* AMBRUGEAC, Terre située dans le Diocèse de Limoges, re'evant de l'ancien Duché de Ventadour, entrée dans la Maison de BOUCHERON, aliàs DE WALLONS, en l'année 1453. Voyez BOUCHERON.

AMBRUN, en Dauphiné: de gueules, à la croix d'argent.

AMBUSSON, en Poitou: d'or, à la croix ancrée de gueules.

AMÉ, ancienne samille de la ville de Reims en Champagne, qui s'est établie depuis près d'un siècle à Sisteron en Provence: elle a des alliances avec les Maisons les plus considérables de Provence, du Dauphiné & de Champagne. L'aîné de cette samille possède la Terre de Saint-Didier; il a trois ensans, l'un Commissaire de la Marine; l'autre, Officier d'Artillerie; & le troisième, Garde de la Marine. Il a eu & il a encore plusieurs Frères: l'un, qui servoit dans le Régiment Dauphin, a été tué en Italie en 1733; un autre a commandél'artillerie dans l'Isle de Minorque; & un troisième, qui est marié à Saint-Chamas en Provence, a plusieurs ensans.

Les armes: d'or, à trois œillets de gueules, tigés de finople; au chef d'azur chargé

de deux colombes d'argent.

AMÉDOR. Les Terres de Molans & de Bourguignon surent unies & érigées en Comté sous la dénomination d'Amédor, par Lettres datées de 1713, en saveur de Claude-François d'Amédor, Ecuyer, petit-fils de François d'Amédor, Seigneur de Beaudoncourt & Borey, créé Chevalier par Lettres du Roi d'Espagne, du 22 Décembre 1619.

\* AMÉLECOURT, branche cadette de la Maison de Rennel, originaire de Picardie, & établie en Lorraine depuis plus de deux siècles. Les Seigneurs d'Amélecourt descendent de Jean-Baptiste-Henri, Comte de Rennel & du Saint-Empire, Seigneur d'Amélecourt, econd fils de François de Rennel, & d'Antoinette le Febrre d'Anci. Cette branche subsiste ainsi que celle de l'Escut, autre branche de la Maison de Rennel. Voyez ESCUT & RENNEL.

AMELINE, Seigneur de Guincy: d'ar-

gent, à trois bandes de gueules; au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.

AMELOT, famille originaire de la ville d'Orléans, qui a produit un très-grand nombre de Magistrats qui ont exercé avec dissinction les charges dont ils ont été revêtus. Elle a donné un Archevéque à l'Eglise de Tours, & elle s'est alliée non-seulement avec les principales familles de la Robe, mais encore avec quelques-unes des plus grandes du Royaume.

1. Jacques Amelot, Seigneur de Carnetin, vint à Paris, où il fuivit le barreau en qualité d'Avocat au Parlement, fous le règne de François Ier. Il fe rendit célèbre dans fa profession, & fut fort employé. Loisel en fait mention dans son Dialogue des Avocats, p. 505 & 522. Il ne vivoit plus en 1569. Il avoit épousé Jeanne Vialart, sœur d'Antoine, Archevêque de Bourges, & fille de Jean, Avocat au Parlement de Paris, puis Président au Parlement de Rouen, & de Jeanne Poncet, sa seconde semme. Il en eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. JACQUES, Prieur de Saint-Martin-des-

Champs à Paris en 1580;

3. Et Charles, Avocat au Parlement, fuccefsivement Correcteur en la Chambre des Comptes de Paris par Lettres du 26 Juillet 1579, & Maître ordinaire en la -même Chambre par d'autres Lettres du 27 Avril 1585. Il mourut le 8 Août 1628, âgé de 78 ans, & fut inhumé à Saint-Nicolas-des-Champs. Il avoit époufé, le 16 Février 1579, Marie Le Maître, fille de Jean Le Maître, alors Avocat, & depuis Président au Parlement de Paris, & de Nicole Habert, morte le 16 Janvier 1630, âgée de 69 ans. Il avoit eu d'elle Charles Amelot, Seigneur de Laumoïau, premier Maîtred'Hôtel de Sa Majesté, Grand-Maître des Eaux & Forêts au département de Champagne, mort à Paris le 12 Octobre 1653 : il ne paroît pas qu'il ait laissé d'enfans.

II. Jean Amelot, Seigneur de Carnetin, Avocat au Parlement de Paris, suivit le barreau pendant plusieurs années. Il sui pourvu successivement d'un office de Maître des Requêtes par Lettres du 15 Juillet 1573, & en 1580 de celle de Président aux Enquêtes du même Parlement. Il avoit épousé Marie de Saint-Germain, fille de Jean, Bourgeois de Paris, & d'Agnès Hervieu: elle se remaria en 1601 avec Michel Marillac, qui sui tu de-

puis Garde-des-Sceaux de France. JEAN AME-Lor avoit eu d'elle:

1. JACQUES, qui fuit;

2. JEAN, rapporté après son srère ainé;

3. Denis, dont la postérité sera aussi rapportée après celle de ses frères;

4. Et N ...., mariée avec Jacques Prévôt, Seigneur de Saint-Cyr, Maître des Requêtes de l'Hôtel ordinaire du Roi, dont elle sut la première femme.

#### BRANCHE

des Seigneurs DE MAUREGARD - AMELOT.

III. JACQUES AMELOT, fils aîné de JEAN & de Marie de Saint-Germain, Seigneur de Carnetin, Mauregard-Amelot & le Mesnil, reçu Conseiller au Parlement de Paris le 17 Décembre 1597, & Président en la première Chambre des Requêtes du Palais le 19 Mars 1608, fut marié avec Charlotte Girard, fille de Nicolas Girard, Seigneur du Tillay en France, Surintendant général des maisons & affaires du Connétable de Montmorency, & auparavant Conseiller du Roi, Trésorier des Lignes Suisses, & de Lucrèce de Merle, & en eut:

1. JACQUES, qui suit;

2. Charles, baptifé le 20 Août 1614;

3. Marie, baptifée le 5 Février 1609, mariée le 2 Mars 1628 avec Céfar d'Aumont, Marquis de Clairvaux & de Nolay, Vicomte de la Guerche, Gouverneur de Touraine, & Sénéchal de Châtelleraud; restée veuve le 20 Avril 1661, morte à Paris le 22 Octobre 1675 dans la 67º année de fon âge;

4. Charlotte, baptifée le 31 Octobre 1610,

morte en bas âge;

5. Autre Charlotte, baptisce le 17 Mai 1612; 6. ELISABETH, baptifée le 29 Juillet 1613;

7. Et Anne, baptisée le 4 Septembre 1620, mariée le 8 Mai 1638 avec Charles Maignart, Seigneur de Bernières, &c., Confeiller & Commissaire aux Requêtes du Palais, puis Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, & ensuite Conseiller d'Etat ordinaire. Elle mourut à Paris le 12 Juillet 1653, dans la 33° année de son âge.

IV. JACQUES ANELOT, Seigneur, Marquis de Mauregard-Amelot, le Mesnil-Madame-Rance, la Planchette, Carnetin, Beaulieu, Nanteuil-lez-Meaux, &c., baptifé le 23 Juin 1602, fut reçu Conseiller au Parlement de Paris le 2 Juillet 1627, ensuite Maître des Requétes ordinaire de l'Hôtel du Roi le 8 Jan-

vier 1633, aussi Président au Grand-Conseil, & enfin Conseiller ordinaire du Roi en tous ses Conseils, & Premier Président en sa Cour des Aides de Paris le 9 Février 1643, ayant été pourvu de cette charge par Lettres du 29 Janvier précédent : il résigna cette dernière charge en faveur de son fils aîné le 29 Février 1668, & mourut à Paris le 11 Avril de la même année dans la 66e année de son âge. Il avoit été marié le 29 Avril 1632 avec Elisabeth du Pré, fille de Barthélemy du Pré, Trésorier-Général de France à Moulins, & d'Elifabeth Martin. Elle mourut dans le Couvent des Feuillantines, où elle s'étoit retirée, le 22 Novembre 1690. Leurs enfans furent:

1. JACQUES-CHARLES, Marquis de Mauregard, du Mesnil-Amelot, la Planchette, &c., baptifé le 27 Avril 1633, reçu Conseiller au Grand-Conseil à l'âge de 21 ans, & ensuite pourvu, en furvivance de son père, de l'état & office de Premier Président en la Cour des Aides, par Lettres données à Compiègne le 25 Août 1656; en l'exercice duquel il n'entra que le 29 Février 1668. Il mourut le 6 Janvier 1671 dans la 37º année de fon âge, sans avoir été marié;

2. Césak, mort jeune;

3. Et Charles, Marquis de Combronde & de Mauregard-Amelot, Baron de Salvert, Seigneur du Mefnil, la Planchette, &c., baptisé le 31 Octobre 1644. Il étoit en 1668 Conseiller-Aumônier du Roi, & Abbé Commandataire de l'Abbaye d'Hermières, Diocèse de Paris, & sut reçu Conseiller au Parlement de Paris en la troisième Chambre des Enquêtes, le 17 Février 1673, & Président en la même Chambre le 17 Mars 1687. Il renonça à ses Bénéfices, & se maria, par contrat du 27 Octobre 1692, avec Antoinette de Brion, fille de Jean de Brion, Marquis de Combronde, Baron de Salvert, Conseiller au Parlement de Paris, & d'Anne-Marie de la Barde; mais il mourut fans ensans dans son Château de Salvert en Auvergne, le 5 Novembre 1726, âgé de 82

#### BRANCHE

des Seigneurs de Gournay & de Neuvy..

III. JEAN-AMELOT, Seigneur de Gournay & de Neuvy, fecond fils de JEAN & de Marie de Saint-Germain, sut reçu Conseiller au Parlement de Paris le 8 Mai 1598, puis Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi,

le 4 Juin 1605, & étoit aussi, en 1610, Confeiller du Roi en ses Conseils d'Etat & privé, & Président en son Grand-Conseil. Il obtint des Lettres de Maître des Requêtes honoraire, le 28 Septembre 1626, & résigna alors sa charge. Il su inhumé à Saint-Nicolas-des-Champs, le 19 Octobre 1644. Il avoit épousé Catherine de Creil, inhumée avec lui le 28 Septembre 1647. Elle étoit fille de Jean de Creil, Seigneur de Gournay & de Neuvy-sur-Aronde, & d'Adrienne Gamin; de ce mariage vinrent:

1. Charles, baptisé le 11 Novembre 1613, mort en bas âge;

2. Jean, baptisé le 20 Octobre 1617, mort jeune:

3. CHARLES, qui suit;

4: MICHEL, baptifé le 18 Août 1624, reçu Confeiller au Parlement de Paris le 17 Janvier 1648, nommé Abbé Commandataire de l'Abbaye du Gay-de-Launay, Diocèfe du Mans, en 1656, pourvu aussi de celle de Saint-Calès & d'Evron dans le même Diocèfe II sut nommé à l'Evêché de Lavaur, le 5 Janvier 1671, & donna alors sa démission de l'Abbaye de Saint-Calès, & sut transséré, à l'Archevêché de Tours, le 14 Janvier 1673. Il y mourut le 17 Février 1687, dans la 63° année de son âge;

5. Marie, baptisée le 4 Février 1611, mariée, par contrat du 15 Octobre 1627, avec Antoine Nicolaï, Seigneur de Goussainville & de S. Victor, Premier Président en la Chambre des Comptes de Paris, restée veuve le 1et Mars 1656, & morte à Paris le 25 Juin 1683, dans la 73° année de son

âge;

6. Catherine, baptifée le 3 Septembre 1612; 7. Anne, baptifée le 16 Janvier 1616

8. MARGUERITE, baptifée le 23 Janvier 1619, mariée avec Guillaume Briçonnet, Seigneur de Milmont, Leveville, Auteuil, &c., fuccessivement Conseiller au Parlement de Paris, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, restée veuve le 3 Février 1674, morte le 23 Février 1684, âgée de 65 ans un mois;

9 Elisabeth, baptisée le 2 Juin 1623; 10. Et Thérèse, baptisée le 5 Octobre 1625.

IV. Charles Amelot, Seigneur de Gournay, de Neuvy, &c., baptisé le 8 Juin 1620, Conseiller au Parlement de Paris le 5 Février 1638, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, le 6 Mars 1645, & depuis Président au Grand-Conseil, obtint ses Lettres d'honneur en qualité de Maître des Requêtes

en 1655. Il mourut à Paris le 12 Février 1671, dans la 51° année de son âge. Il eut de son mariage avec Marie Lyonne, fille de Jacques, Grand-Audiencier de France, & de Marie de Grieu, morte le 24 Juin 1702, âgée de 70 ans six mois:

1. MICHEL, qui fuit;

 CHARLES, Abbé & Baron d'Evron, fur la démission de l'Archevêque de Tours son oncle, aussi Conseiller & Aumônier du Roi; mort à Paris le 10 Mars 1694;

 Jean-Jacques, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem au Grand-Prieuré de France, le 24 Septembre 1668, mort

jeune;

4. Et Catherine, mariée, le 28 Octobre 1680, avec Louis-Claude d'Haussonville de Nettancourt, Comte de Vaubecourt, dont elle resta veuve sans ensans en 1705. Elle mourut à Paris le 16 Avril 1710, âgée de 54 ans.

V. Michel Amelot, Marquis de Gournay, Baron de Brunelles, Conseiller ordinaire du Roi en ses Conseils d'Etat & privé, & Président au Bureau du Conseil du Commerce, s'est rendu célèbre par les différentes Ambasfades qu'il a remplies, dans lesquelles, comme dans tous les autres emplois dont il fut honoré, il a donné des marques & des preuves de sa grande capacité, de son attachement au service de son Prince, & de son zèle pour le bien public. Il mourut le 21 Juin 1724, & eut de son mariage contracté, au mois de Juin 1679, avec Catherine le Pelletier-de-la-Houssaie, morte le 16 Mai 1743, dans la 43° année de son âge, fille de Nicolas le Pelletier, Seigneur de la Houssaie & du Château-Poisfy, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, & de Catherine le Picard-de-Périgny:

1. CHARLES-MICHEL, qui fuit;

2. Ours-Victor, Seigneur de Brunelles, tué à la chasse le 6 Septembre 1707, à l'âge de 16 ans;

 N.... Religieuse de la Visitation de Sainte-Marie au Faubourg Saint-Jacques à Paris;

4. Et Marie-Anne-Ursule, mariée le 3 Mars 1712, avec Henri-Charles de Saulx, Comte de Tavannes, fon cousin issu de germain du côté maternel, morte à Dijon le 12 Janvier 1741, âgée de 49 ans.

VI. CHARLES-MICHEL AMELOT, Marquis de Gournay, sut d'abord Conseiller au Châtelet de Paris, puis reçu au Grand-Conseilen 1703, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du

Roi, le 8 Mai 1707, & enfin Président à Mortier, au Parlement de Paris le 18 Janvier 1712. Il mourut subitement à Paris le 25 Décembre 1730, âgé d'environ 50 ans. Il avoit été marié le 25 Octobre 1708, avec Marguerite-Pélagie Danican, fille de Noël Danican-de-Lespine, Chevalier de l'Ordre de Saint - Michel, Maître ordinaire en la Chambre des Comptes de Paris, Seigneur du Plessis, Silly, Oiseri, &c., & de Marguerite Chantoiseau. De ce mariage naquirent:

1. Michel-Marie-Noel, né le 12 Décembre 1713;

2. Charles-Marie-Michel, né le 13 Janvier 1715, mort le 19 du même mois;

3. Et Michelle-Catherine, mariée le 27 Décembre 1725, avec Joseph-Antoine Crozat, Marquis de Tugny, Lecteur du Cabinet du Roi, & Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel de Sa Majesté, puis reçu Président en la quatrième Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris.

### BRANCHE

## des Seigneurs DE CHAILLOU.

III. Denis Amelor, Scigneur de Chaillou, Beaulieu, &c., troisième fils de JEAN & de Marie de Saint-Germain, sut d'abord Conseiller au Grand-Conseil, puis reçu Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, le 13 Novembre 1610, envoyé Intendant à Limoges en 1616; &, en 1623, en Saintonge, Aunis, Poitou & la Rochelle. Etant Doyen des Maîtres des Requêtes, il résigna sa charge en 1651, & sut retenu alors Conseiller d'Etat ordinaire. Il mourut le 7 Février 1655; il avoit été marié, 1º le 12 Septembre 1604, avec Marguerite du Drac, fille d'Adrien, Seigneur de Mareuil, Conseiller au Parlement de Paris, & de Marie le Prévôt; 2° & avec Louise de l'Hôpital, veuve de Henri de Vaudetar, Baron de Persan, Seigneur de Pouilly, & fille de Louis de l'Hôpital, Marquis de Vitry, Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine de ses Gardes-du-Corps, & de Françoise de Brichanteau-de-Nangis. Il cut de sa première semme :

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2. JACQUES, dont la postérité sera rapportée

après son ainé;

 Ét Marie, mariée avec Charles de Béon de Luxembourg, Marquis de Bouteville, Maréchal des Camps & Armées du Roi, dont elle resta veuve en 1671. Elle mourut à Paris, le 15 Janvier 1702, âgée d'environ 97 ans.

IV. Jean-Baptiste Amelot, Vicomte de Bisseuil, reçu Conseiller au Grand-Conseil le 22 Novembre 1635, & Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi le 21 Février 1642, obtint ses Lettres d'Honneur le 8 Avril 1664. Il mourut à Paris le 15 Avril 1688, âgé de 76 ans. Il avoit épousé Charlotte Brulart, veuve de Louis Frère, Premier Président au Parlement du Dauphiné, & fille de Denis Brulart, Marquis de la Bourbe, Baron de Sombernon & de Lantenay, Seigneur de Rouvres-sur-Aube, Président au Parlement de Dijon, & de Marie Massol. Elle mourut subitement, le 6 Janvier 1688. De ce mariage vinrent:

1. Denis-Nicolas-Anne, baptifé le 27 Août 1655, mort à onze mois;

2. Marguerite, née le 15 Mai 1646;

 Marie-Jacqueline, née le 2 Mars 1649, morte à 2 ans & demi;

4. Jeanne, baptifée le 8 Août 1653, Religieuse en l'Abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, à Paris:

5. MARGUERITE - FRANÇOISE, mariée au mois de Mai 1676, avec Charles de Bourgoing, Seigneur, Marquis de Faulin, Coulangesfur-Yonne, &c., dont elle resta veuve le 14 Juillet 1699.

 Et Charlotte-Angélique, mariée, le 12 Mai 1687, avec Jean-Baptiste du Deffant, Marquis de la Lande, mort veuf en 1727,

dans la 77° année de fon âge.

IV. JACQUES AMELOT, Seigneur de Chaillou, second fils de Denis & de Marguerite du Drac, sa première semme, sut reçu Conseiller au Grand-Conseil, au mois de Décembre 1642, & Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, par la résignation de son père, le 10 Juillet 1651. Il mourut à Paris, étant Conseiller d'Etat ordinaire, & Doyen des Maîtres des Requêtes, le 19 Décembre 1699, âgé de 82 ans. Il avoit épousé, le 15 Juin 1655, Marie-Valence Lescuyer, fille unique de Pierre, Seigneur de Chaumontel, & de Louise Godefroy. Elle décéda sort agée, le 26 Septembre 1714, dans le Couvent des Filles de la Visitation-Sainte-Marie du Faubourg Saint-Jacques, à Paris, où elle s'étoit retirée. De leur mariage naquit Denis-Jean-MICHEL, qui fuit.

V. DENIS-JEAN-MICHEL AMELOT, Seigneur

de Chaillou, de Châtillon-sur-Indre, & des Pruneaux, né le 15 Janvier 1666, reçu Confeiller au Parlement de Paris, & Commifsaire aux Requêtes du Palais, le 11 Avril 1687; puis Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi le 10 Avril 1690; fut pourvu, au mois de Mai 1708, d'une des fix charges d'Intendant du Commerce, nouvellement créées, & supprimées au mois de Décembre 1715. Il avoit été marié, le 21 Avril 1688, avec Philiberte de Barillon d'Amoncourt, née le 1er Novembre 1664, fille aînée de Paul de Barillon d'Amoncourt, Conseiller d'Etat ordinaire & Ambassadeur extraordinaire en Angleterre, & de Marie-Madeleine Mangot. Il en a eu:

I. JEAN-JACQUES, qui suit;

2. MICHEL-DENIS, né le 20 Mai 1696;

3. VALENCE, baptifée le 22 Septembre 1690,

morte le 14 Mai 1694;

4. Marie-Philiberte, née la nuit du 6 au 7 Mars 1692. & mariée le 30 Septembre 1715, avec Henri-Hubert d'Étampes, Marquis de Valençay;

5. Et Madeleine-Bonne, née le 5 Juin 1693.

VI. JEAN-JACQUES-AMELOT, Seigneur de Chaillou, né le 30 Avril 1689, reçu Avocat-Général aux Requêtes de l'Hôtel du Roi au mois de Janvier 1709, puis Maître des Requêtes ordinaire le 17 Décembre 1712, fut nommé, au mois de Juillet 1720, Intendant de la Rochelle, & pourvu, au mois de Juin 1726 d'une charge d'Intendant des Finances, avec rang de Conseiller d'Etat ordinaire. Il fut reçu l'un des quarante de l'Académie Françoife, le 25 Août 1727. Il avoit épousé en premières noces, au mois de Mai 1716, Anne-Marie-Pauline-Gertrude Bombarda, fille de feu Jean-Paul, Romain de Nation, Seigneur de Sainte-Gertrude, Machelin, &c., Conseiller de la Chambre des Finances, & Trésorier-Général de l'Elesteur Duc de Bavière, & de Gertrude Clootz, & en secondes noces, le 26 Février 1726, Anne de Vougny, fille de Jean-Marie, Conseiller du Roi en ses Conseils, Secrétaire du Conseil-d'Etat, Directeur des Finances, & d'Anne Moufle. Sa première semme mourut le 4 Mai 1719, âgée de 22 ans, & lui est décédé à Paris, le 7 Mai 1749, âgé de 60 ans. Il en a eu une fille, née peu de tems avant la mort de sa mère.

Les armes: d'azur, à trois cœurs d'or,

surmontés d'un soleil de même.

AMERANCOURLANOY: échiqueté d'or & d'azur.

AMERMONT, dans le Duché de Bar, Terre unie avec celles de Bouligny, Norroyle-Sec, Dom Remi, Pienne & Abbeville, érigées en Baronie, sous le nom d'Amermont, par Lettres du 17 Mai 1725, enregistrées en la Chambre des Comptes de Bar, le 4 Juin fuivant, en faveur de Jean-Baptiste-Joseph Bourcier-de-Villers, Conseiller d'État & Maitre des Requétes ordinaire du Duc Léo-POLD, auparavant Avocat-Général en la Cour Souveraine de Nancy; tant en confidération de ses services que de ceux rendus au Prince par Jean-Léonor Bourcier, oncle de l'Impétrant, premier Préfident de la même Cour.

AMEROGHEN: d'argent, à la fasce de gueules.

AMERVAL, samille noble & ancienne du Hainaut, que l'on fait descendre de celle de

Boulogne.

I. Jean d'Amerval, dit Maillet, Seigneur de Parpres, est le premier de cette famille, dont la filiation soit bien prouvée par titres. On lui donne pour père Antoine, Chevalier, Sieur d'Amerval, vivant vers le XIVe siècle, & que l'on trouve qualifié de Gouverneur des Pays-Bas; & pour mère, une Dame de la Maison de Boussiu. Ce Jean, dit Maillet, eut 2 fils du même nom que lui, dont il étoit curateur en 1396. L'aîné fut la tige des Seigneurs d'Affervilliers, qui suivent; le second de ceux de Liancourt, si connus à la Cour de HENRI IV.

II. Jean d'Amerval, IIe du nom, fils aîné de JEAN D'AMERVAL, dit Maillet, étoit Chevalier, Seigneur d'Amerval, de Doingt & de Villiers-Carbonnel, & vivoit ès années 1407, 1416 & 1417; il étoit qualifié de haut, puifsant & redouté Seigneur, dans un des actes de 1421, & il y en a encore un de 1454. Il épousa Marguerite d'Ailly, qui devint héritière d'Angivilliers, & qui étoit veuve de Iui en 1458, & mère de:

1. GILLES, Seigneur de Villiers-Carbonnel. duquel la possérité s'éteignit après quelques générations; il est qualifié de haut & puiffant Seigneur dans plusieurs actes de 1488 & 1494. Il donna la terre d'Amerval à Jacques d'Amerval, Chevalier, Seigneur de Cerfontaines, son cousin germain, qui sera rapporté ci-après;

2. Antoine, qui suit;

3. Jeanne, épouse de Louis du Hamel, Chevalier, Seigneur de Bellenglise, par contrat

4. Et Antoinette, semme de Louis de Gomel,

Chevalier, Seigneur de Balagny.

III. Antoine d'Amerval, Chevalier, Seigneur d'Asservilliers, &c., acquéreur de la Terre de Fins, comme il paroît dans les titres de 1456 & 1459, épousa, le 19 Mai 1470, Antoinette de Bayencourt, fille de Jean, Sieur de Bavencourt & de Bouchavannes. Il vivoit en 1497, & sut père de:

1. JEAN, IIIe du nom, Seigneur d'Affervilliers &c., mort sans avoir eu de postérité de sa femme Marie de Rouffy, de la Maison de Sissonne, qu'il avoit époufée le 15 Juillet

1531;

2. Et Pierre, qui fuit.

IV. PIERRE D'AMERVAL, Chevalier, Seigneur de Fins, hérita de JEAN III son frère, de la Terre d'Asservilliers,&c.épousa Jeanne de Gosson, fille de Hellin, dit Aigneux, Sieur de Saint-Floris, & de Marie de Nédonchel. Elle étoit veuve en 1517, & paroit avec Louis, son fils aîné, dans un titre de 1528; ses ensans surent:

1. Louis, Seigneur de Fins, &c., qu'il céda, en 1546, à Simon son frère;

2. Et Simon, qui fuit.

V. Simon d'Amerval, Chevalier, Seigneur d'Affervilliers, &c., époufa, par contrat du 6 Septembre 1546, Adrienne de Lameth, fille de Claude, Chevalier, Seigneur de Beaurepaire, l'un des 100 Gentilshommes de la Maifon du Roi & d'Adrienne de Lannoy; il en eut:

1. Jean, IVe du nom, né en 1553, mort sans postérité de ses deux semmes, Isabeau de Ravenel, & Ifabeau Rillette, Dame de Francières;

2. CHARLES, qui fuit.

VI. CHARLES D'AMERVAL, Chevalier, Sieur de Fins, &c., hérita de fon frère, des Terres d'Affervilliers, de Villiers-Carbonnel, de Villiers-fous-Ailly, &c., comme il paroit dans des titres de 1606 & 1607; il épousa Barbe du Hamel, fille de Philippe, & de Jeanne des Essarts, qu'il laissa veuve en 1613, & qui se remaria avec Gédéon de Béthify, Sieur de Mézières, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi; elle eut de son premier mariage:

VII. PHILIPPE D'AMERVAL, Chevalier, Sei-

1601. Il s'allia, 1º le 15 Avril 1622, avec Louise de Longueval, fille de Jean, Chevalier, Sieur de Guist, & de Vulganne des Effarts; & en secondes noces, le 13 Août 1628, avec Marie de Monceaux-d'Auxy, fille de Claude, Chevalier, Sieur de la Houssaye. Du fecond mariage vint:

VIII. HENRI D'AMERVAL, Chevalier, Seigneur d'Asservilliers, &c., né le 9 Mai 1640, qui épousa, par contrat du 10 Novembre 1658, Henriette du Clozel, fille de N.... du Clozel, Chevalier, Seigneur de Voisins, &c., & de Madeleine de Saulthoy, d'ou sont sortis:

1. PHILIPPE, qui suit;

2. Et Louis, mort au service du Roi, des blesfures qu'il reçut à Saint-Guillain.

IX. PHILIPPE, IIe du nom, Chevalier, Seigneur d'Asservilliers, &c., Capitaine de Cavalerie en 1688, épousa, le 21 Septembre 1680, Sufanne de Boitel, fille de Louis, Ecuyer, d'où sont nés, entr'autres ensans:

1. Louis-Alexandre-Joseph, qui fuit;

2. ALEXANDRE, qui sera rapporté après son

3. Et Louis, tige des Seigneurs d'Applincourt, dont on fera mention ci-après.

X. Louis-Alexandre-Joseph, Seigneur d'Asservilliers, de Béthencourt, Capitaine de Dragons, Chevalier de Saint-Louis, connu lous le nom de Marquis d'Amerval, épousa Louise-Charlotte de Wingtfeild-de-Montagu, fille de Henri-Milon de Wingtfeild-Montagu-de-Lotheringham, d'une illustre Maison d'Angleterre. De ce mariage sont nés plusieurs enfans, desquels est restée héritière:

XI. Marie-Louise d'Amerval, Dame d'Afservilliers, de Béthencourt, &c. Elle a épousé, en 1749, Charles-Oudart-Joseph de Couronnel, Chevalier, Seigneur de Vélu, &c., fils de Louis-Joseph, Chevalier, Seigneur de Vélu, Député auprès du Roi pour le corps de la Noblesse d'Artois en 1714, & de Françoise-Gertrude de Rietz, fille de Jérôme, Chevalier, Comte de Willerval, &c., & de Marie-Michelle d'Aoust, Dame de Barastre. Il a hérité en 1758, du ches de sa mère, du Comté de Willerval & de la Terre de Barastre, par la mort, sans postérité, de Marie-Hélène-Alexandrine-Livine de Rietz, Marquise de Monchy, fa coufine germaine. Voyez WIL-LERVAL.

ALEXANDRE D'AMERVAL, second fils de PHIgneur d'Affervilliers, &c., né le 28 Juillet | LIPPE, 11e du nom, fut Seigneur de Rouy, dit

Molineaux, &c. Il époufa en Lorraine, le 28 Janvier 1716, Marie-Thérèfe-Reine du Puis, fille de François, Conseiller d'Etat de son Altesse Royale de Lorraine, & de Catherine de Jobinville ; il en a eu :

1. GABRIEL, Comte d'Amerval, Seigneur de Molineaux, &c.;

2. 3. 4. & 5. Quatre Demoifelles.

X. Louis, dit le Baron d'Amerval, troisième fils de Philippe, IIe du nom, sut Seigneur d'Applincourt, proche la ville de Pé-ronne, Capitaine de Dragons, Chevalier de Saint-Louis. Il époufa, le 28 Février 1725, Nicole-Louise de Récourt, fille de François de Récourt, Chevalier, Seigneur du Sarproche la Fère, de laquelle il a laissé:

1. JEAN-Louis, appelé le Baron J'Amerval, Chevalier de Saint-Louis, ci-devant Capitaine au Régiment de Cambis;

2. Antoine, mort au fervice du Roi, étant Capitaine au Régiment de Guise;

3. 4. 5. 6. & 7. Cinq Demoiselles, dont l'une Religieuse à Vauville, deux Chanoinesses à Etrem, deux dans le monde.

## BRANCHE

des Seigneurs DE LIANCOURT & Barons DE BENAIS, éteinte.

II. JEAN D'AMERVAL, surnommé Maillefer, second fils de Jean, dit Maillefer, Seigneur de Parpres, fut Chevalier, Seigneur de Cerfontaines, &c., comme il paroît dans un titre de 1403, & sut père de:

III. Jacques, Chevalier, Seigneur de Cersontaines & de Rogeris; il devint Seigneur d'Amerval après la mort de son cousin germain, ci-devant mentionne, & eut pour fils:

IV. Jean, Chevalier, Seigneur d'Amerval, de Cersontaines, &c., qui laissa de Claire

Harponlieu sa semme:

V. Philippe, Chevalier, Seigneur d'Amerval, de Cersontaines & de Liancourt, comme il paroît dans les titres de 1540 & 1544. Il épousa Gabrielle Mousquet, fille de Jean, Seigneur de Neville, Baron de Benais, & de Marie de Thumery; fes ensans surent:

1. Antoine, qui fuit;

2. Jeanne, épouse d'Antoine d'Hervilly, Sei-

gneur de Beaumont;
3. Et Claire, semme de François de la Vieu-

ville, Baron d'Hervilly.

VI. Antoine, Chevalier, Seigneur d'Amerval, de Liancourt, de Cerfontaines, Baron de Benais, s'allia avec Adrienne Cauchon; il

partagea, le 15 Décembre 1558, avec sa sœur & son beau srère, les biens de père & mère. De lui vinrent:

1. Nicolas, Chevalier, Seigneur d'Amerval, de Liancourt, de Cerfontaines, de Mézieres, &c., Baron de Bénais, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, Enseigne d'une Compagnie de 100 hommes d'armes de ses Ordonnances, Gouverneur & Bailli de Chauny. Il époufa en premières noces, le 22 Janvier 1591, Anne de Gouffier, fille de François, Chevalier, Seigneur de Crèvecœur, & d'Anne de Carnajet; en secondes noces, Gabrielle d'Estrées, si connue depuis sous le nom de Duchesse de Beaufort, de laquelle il sut séparé pour cause d'impuissance, le 7 Janvier 1593. Il s'est remarié à N... de la Marck. (Voyez GOUFFIER.) ll vendit la Terre d'Amerval à Robert d'Efclaibes, Comte de Clermont, fituée à quelques lieues de Cambray en Hainaut, & posfédée actuellement par le Baron de la Torre, du chef de N... d'Esclaibes sa mère;

2. Antoine, qui fuit;

3. CHARLOTTE, alliée à Olivier de Longueval, Seigneur dudit lieu;

4. Marie, qui épousa en 1612, Isaac de Saint-Simon, Vicomte de Clastres;

5. Et Esther, femme de Denis de Rofie, Vicomte de Voisins.

VII. Antoine d'Amerval, Chevalier, Seigneur de Cersontaines, &c., partagea, en 1584, avec Nicolas fon frère aîné; il époufa, le 22 Décembre 1588, Antoinette des Fossés, fille d'Adrien, Chevalier, Seigneur de Richemont, &c., & de Marie d'Oy, d'où vint:

VIII. HENRI D'AMERVAL, Chevalier, Seigneur de Fiennes & de Bosqueaux, Capitaine au Régiment de Vaubecourt, comme il paroît dans un acte de 1633. Il s'allia, le 11 Mars 1634, avec Angélique de Bouchast, fille de Louis, Chevalier, Seigneur de Valencourt. Il vivoit encore en 1668, & sut père de:

1. Louis, tué à l'attaque d'Ypres, étant Capitaine au Régiment de la Reine;

2. César, qui fuit;

3. Et Angélique, Abbesse à Moncel, proche Pont-Sainte-Maxence.

IX. César d'Amerval, Chevalier, Seigneur de Richemont, &c., épousa, le 8 Décembre 1684, Marguerite de Stainville, fille de Louis, Chevalier, Seigneur de Rollancourt, Baron d'Hennecourt, Maréchal des Camps & Armées du Roi, & de Gabrielle de Monceaux. Il eut:

 Louise-Colombe, Dame de Richemont, qui fut mariée, le 14 Mai 1712, avec François de la Noüe, Chevalier, Sieur de Briffet;

2. Et Jeanne, qui s'allia, le 24 Décembre 1714, avec Céfar-Alexandre de Bouchart, Chevalier, Seigneur de Valencourt, de Ravenel, &c., Capitaine de Bombardiers, & Chevalier de Saint-Louis.

Les armes sont: d'argent, à trois tourteaux de gueules, 2 & 1. La devise ou cri: Boulogne.

Il y a encore eu plusieurs branches du nom d'Amerval, dont on n'a point trouvé la jonction avec les précédentes.

Celle des Seigneurs de Biécourt, & celle des Seigneurs de Fanneux portent les mêmes armes.

Celledes Seigneurs de Fresne porte: d'azur, à trois besans d'argent, 2 & 1.

AMFERNET (p'). Election de Verneuil en Normandie, très-noble & ancienne samille, qui porte: de fable, à l'aigle à deux têtes d'argent, à la bordure de gueules.

AMFRINVILLE-PORRIER: d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux étoiles d'or en chef, & d'un croissant d'argent, en pointe.

AMFROIPRET, famille de noble extraction, fuivant les árchives de l'Abbaye de Saint-Guislain, en Hainaut. Une héritière de cette Maison, petite-fille de GALGEN-AMFROIPRET, porta dans le IIIe tiècle la terre de ce nom dans celle de Haynin, par son mariage avec Brougnard, Sire de Haynin. Voyez HAYNIN.

AMIART, en Bourgogne: d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois coquilles d'argent, deux en chef & une en pointe.

AMICO, ancienne Maison d'Italie, dont les armes sont: d'azur, au fautoir d'or en chef, trois étoiles de même, soutenu d'un écôt de sable.

AMIEL, en Languedoc. Plusieurs de cette ancienne Noblesse se trouvent cités dans les vieilles Chartes rapportées dans l'Histoire générale du Languedoc. Il y a eu plusieurs Capitouls de cette samille, mise, par M. de la Faille, au rang de celles qui ont honoré le Capitoulat.

GÉRAUD D'AMIEL, Jer du nom, Seigneur de Tréville & d'Airoux, ancien Capitul de Toulouse, Fondateur d'une Chapelle en l'E-

glise des Cordeliers de Castelnaudary, & Bienfaiteur du Chapitre & du Collège de la même ville, testa, en 1506, & avoit épousé Jeanne Rigaud-de-Vaudreuil, fille de Philippe, Baron de Taix, &c., & de Jeanne de Palatio. Ses ensans surent:

1. PIERRE, qui fuit;

2. MARTIN, Seigneur d'Airoux;

3. JEAN, Protonotaire;

4. Antoinette, femme de Jacques le Roy, Seigneur de la Rouquette;

5. Guillelme, épouse de Jean de la Treille;6. El Asturge, semme d'Etienne de Monfort.

PIERRE D'AMIEL, Seigneur de Tréville, devint aussi Seigneur d'Airoux, par le décès de MARTIN, son srère, & étoit mort en 1529. De Jacquette de Resles, sa semme, il laissa:

GÉRAUD D'AMIEL, II° du nom, qui fut héritier de JEAN, Protonotaire, son oncle. Il devint Seigneur de Tréville & d'Airoux, & épousa Claire de Mirabel, de laquelle il eut:

Henri, ou Alric, qui fuit;
 & 3. Pierre & Guillaume;
 & 5. Lisette & Anne d'Amiel.

HENRI, OU ALRIC D'AMIEL, Seigneur de Tréville & d'Airoux, épousa Marie de Monmoure, fille de Thomas de Monmoure, Seigneur de Saint-Affrique, & de Marguerite de Vignoles. Etant veuve, elle se remaria (a) avec Noble Antoine, aliàs, Paul de Baud, Seigneur de Casselfort. De son premier lit elle n'eut qu'une fille unique nommée:

CLAIRE D'AMIEL, Dame de Tréville, d'Airoux, & autres lieux, qui épousa Noble Marc-Guillaume de Bedos, Seigneur de Pechdofsieu, fils ainé de Claude, Seigneur du Palet, & de Jeanne d'Ausseran. Elle lui porta tous les biens & les droits de la Maison d'Amiel, qui s'éteignit en sa personne.

AMIÉNOIS, Pays avec titre de Comté, dans la Haute-Picardie, qui prend ion nom d'Amiens, qui en est la Capitale. Les Comtes d'Amiens relevoient autresois de l'Evêque de cette Ville. En 1193, ce Prélat céda au Roi de France l'hommage qui lui étoit dû. En 1435 Charles VII engagea au Duc de Bourgogne, pour la somme de 400,000 écus d'or, toutes les Villes qui étoient situées sur la rivière de la Somme. Louis XI les conquit après la mort de Charles le Téméraire, ar-

<sup>(</sup>a) Cette feconde alliance fut supprimée par Badiez, tome XV, ancienne édit. (Note des éditeurs).

rivée en 1477. Depuis ce temps la Ville d'A-miens n'a point été aliénée, non plus que la Picardie. Par le traité de Madrid, de l'année 1526, l'Empereur Charles-Quint renonça à toutes les prétentions qu'il pouvoit avoir, tant fur la Ville d'Amiens que fur les autres Villes de Picardie. Cette renonciation a été confirmée par le Traité de Cambray, en 1529, & par celui de Crépi, en 1544.

AMIENS, en Picardie: de gueules, à la bordure de pourpre, au chef coufu d'azur, chargé de trois fleurs-de-lys d'or.

AMIENS: de gueules, à trois chevrons de vair.

AMILLY, en Picardie: d'argent, à un aigle éployé de fable.

AMIOT, ou AMYOT, Seigneur d'Inville, de la Barre, famille de Paris, fur laquelle nous n'avons point reçu de mémoire, & qui porte pour armes: d'azur, à trois fasces d'or, à la bande d'argent; chargée de 3 mouchetures d'hermines de sable, posées dans le sens de la bande. Voyez le Mercure de France du mois de Juillet 1742.

AMIOT, Sieur du Boifrayer, de la Grandière, en Normandie, Généralité d'Alençon, samille maintenue dans sa noblesse, le 6 Avril 1666. Dans la montre de l'an 1470, Châtellenie de Vernon, il est parlé de Michel Amiot, qui présenta pour lui Gervais Roussier, armé de Brigandines, Sallades & Vouges, pour ce un Vouger. C'est tout ce que nous savons de cette samille, dont les armes sont: d'argent, à 4 fasces de sable, au lion de même, brochant sur le tout.

AMIOT: d'azur, au chevron d'or, chargé d'un croissant de gueules, & accompagné en chef de deux trèsses d'or, & en pointe d'une étoile de même.

AMIOT, samille noble de Salins, en Franche-Comté, éteinte, qui portoit: d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux trèfles d'or en chef, & en pointe de deux offelets de morts, mis en sautoir.

AMIOT: d'argent, au chevron d'azur, chargé en pointe d'une étoile d'or, & accompagné de trois trèfles d'azur, deux en chef & un en pointe.

AMMEVAL, Sieur de Cersontaine, en Normandie, Généralité de Rouen, samille maintenue dans sa noblesse le 10 Août 1668,

qui porte: d'azur, au croissant d'argent, accompagné de trois molettes d'éperon d'or, deux en chef, & une en pointe.

AMONCOURT, en Lorraine. Maison dont étoit:

PIERRE D'AMONCOURT, Seigneur de Piépape & de Montigny, marié avec Agnès de Montmartin, fille de N.... de Montmartin & d'Ifabelle de Beauffremont. Il cut pour fils:

ELION D'AMONCOURT, Chevalier, Seigneur de Piépape & de Montigny-fur-Aube, qui épousa Guyronne de Malain, Dame dudit lieu dont vint:

Guillemette d'Anoncourt, Troisième semme de Hue, ou Huet du Châtelet, ches de la branche de Deuilly.

JEAN D'AMONCOURT, Chevalier, Seigneur de Tannay, Piépape, Montigny-sur-Aube, &c., marié, par contrat du 14 janvier 1514, à Claude-Alexie-Marguerite du Châtelet, fille de Hue, ou Huet du Châtelet, & de Jeanne de Cicon, sa seconde semme, étoit probablement srère ou neveu de cette Guillemette d'Amoncourt, mentionnée ci-dessus. Voyez CHATELET (du) en Lorraine.

Les armes: de gueules, au fautoir d'or, aliàs, d'azur, au fautoir d'argent, comme on le trouve fur le tombeau d'Anne du Châtelet, Abbé de Flabémont & de Clairlieu, dans l'Eglife Cathédrale de Langres.

AMONVILLE (D'), Sieur Desnos, en Normandie, Généralité de Rouen: N... D'A-MONVILLE étoit Lieutenant-Général de la Ville de Vernon, conjointement avec Edme Mordante. Son fils N... D'AMONVILLE vendit la moitié de sa charge au Sieur Mordante, & acheta une charge de Secrétaire du Roi, qui l'annoblit. Il avoit épousé, vers l'an 1710, N... de Manneville, dont il eut plusieurs ensans.

Les armes : coupé de sable & d'argent, à la licorne, de l'un en l'autre.

AMONVILLE, Sieur de Groham, du Plessis, en Normandie, Généralité de Rouen, samille maintenue en sa noblesse le 24 Août 1666, qui porte: d'azur, au chevron d'argent, accompagne de trois tours de même, deux en chef & une en pointe.

AMORAUDAYE: de fable, à 3 fleursde-lys d'argent.

AN OURS, Seigneur de la Lande en Normandie, Généralité d'Alençon, & Election de Mortagne au Perche, ancienne Noblesse employée dans la recherche de 1666, dont les armes font: d'argent, à trois étoiles de fable, 2 & 1.

AMOURS, Sieur de Saint-Martin, de Lizon, en Normandie, Généralité de Caen: d'argent, à trois lacs-d'amour de sable, posés 2 & 1.

AMOURS-DE-COUCELLES, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans sa noblesse, le 15 Février 1669, selon l'Abbé de Vertot; Augustin d'Amours, demeurant à Paris, sut reçu Chevalier de Malte en 1598; & suivant Chevillard, Louis d'Amours, Conseiller au Châtelet, & Echevin de Paris en 1619. Voilà tout ce que nous savons sur cette samille, qui porte pour armes: d'argent, à 3 clous de sable, rangés en sace dessus, un porc de même, surmonté d'un lambel de 3 pendans de gueules.

AMPLEMAN DE LA CRESSON-NIÈRE (b'). Cette famille, aussi dislinguée par ses services que par ses alliances avec plufieurs Maisons illustres du Royaume, & entr'autres avec celles de Choifeul, de Béthune, de Gontaut-Biron, de la Rochefoucaud, d'Estrade, de Costentin-de-Tourville, &c., possède encore depuis un tems immémorial la Terre & Seigneurie d'Ampleman, située en Picardie, à une lieue de la ville de Tournéam, en Artois, avec haute, moyenne & baffe Juftice, qui relève immédiatement du Roi, à cause de son Domaine & Château de Tournéam, & de laquelle relèvent plusieurs fiefs nobles. Les Seigneurs de ce nom, qui tirent leur origine de cette Terre, à laquelle on ignore s'ils ont donné le nom, où si elle le leur a donné, possèdent encore la Vicomté de Wolphus, & les Terres & Seigneuries de la Cressonnière, Noirberne, la Cuve, la Miente, Bournoville, Ripehaye, les Coupes, la Chapelette, Cluzegat, & autres.

Le Père Anselme, tom. IV, p. 435, E; & tom. VII, p. 631, E. Moréri, tom. V, p. 605, & tom. VI, p. 585; & l'Abbé d'Estrées, année 1753, p. 56, font mention de plusieurs

de cette famille.

I. JACQUES D'AMPLEMAN, Ecuyer, Seigneur d'Ampleman, le premier dont on ait connoif-sance certaine, & duquel les titres de famille font mention, vivoit en 1370 fous le règne de CHARLES V, dit le Sage & l'Eloquent, &

fut père, entr'autres enfans, par sa semme! dont on ignore le nom, de

11. Jean d'Ampleman, Ecuyer, Seigneur! d'Ampleman & d'Héricourt, qui vivoit encore fort âgé en 1513, avec Catherine du Castel, sa semme, sous le règne de Charles VII, suivant qu'il paroît par leur testament mutuel du 12 Janvier de cette même année, par lequel ils firent don à Pierre d'Ampleman, leur fils, du fief d'Héricourt, qu'il avoit acquis de Pierre du Castel. Il laissa entr'autres ensans de ladite Catherine du Castel, veuve en premières noces du Seigneur de Neuville:

1. PIERRE, qui fuit;

2. Jeanne, morte en 1513, laissant de son mariage avec N...., 3 filles;

 MARIE, morte austi avant 1513, mère de 3 enfans;

4. Et GILLETTE, mariée 1º à Guillaume de Mescaple, dont elle eut 2 fils; & 2º sans ensans, à Jean d'Hocquière.

III. PIERRE D'AMPLEMAN, Iet du nom, Ecuyer, Seigneur d'Ampleman, & d'Héricourt, mourut avant le 3 Août 1553, & avoit épousé 1° fans enfans, par contrat du 20 Mars 1490, Marie Couvoir, fille & unique héritière de Dame Coline de Bournoville, par laquelle il devint Seigneur de Bournoville & de Ripehaye, & de toutes ses autres Terres qu'elle lui légua par son tessament; & 2° Anne de Langaine, dont il eut, entr'autres enfans, Antoine, qui suit.

IV. Antoine d'Ampleman, I' du nom, Ecuyer, Seigneur d'Ampleman, d'Héricourt, de Bournoville, de Ripehaye, & de la Crefsonnière, né en 1540 au Château d'Héricourt, fut Capitaine au Régiment de Perdinon, & épousa, par contrat passé devant le Tabelliondu Village d'Audenfort, le 3 Août 1563, Marguerite d'Audenfort, née en 1547, fille unique de Jean, Ecuyer, Seigneur de Granvilliers, cousine germaine de Françoise de la Cressonnière, fille unique de Jacques, Ecuyer, Seigneur de la Cressonnière & Gouverneur de Gravelines, de laquelle ils héritèrent, en 1589, de ladite Terre & Seigneurie de la Cressonnière. Antoine d'Ampleman sit avec ladite Marguerite d'Audenfort, sa semme, le 2 Janvier 1623, un testament mutuel, par lequel ils firent donation à Pierre, leur filsaîné, de tous les sies qu'ils possédoient; & il. mourut à la Cressonnière, le 12 Décembre 1625, âgé d'environ 85 ans. Il fut inhumé en:

la Chapelle de Notre-Dame du Rosaire, de l'Eglise dudit lieu de la Cressonnière, devant l'Autel, auprès de sa femme, morte âgée de 78 ans, le 22 Février précédent, dont il avoit eu:

1. PIERRE, qui suit;

2. INGLEBERT, dont la postérité sera rappor-

tée ci-après;

 Léonore, mariée 1º à N..., de Bafqueville, dont un fils & quatre filles; & 2º avec Mcffire Thomas le Fèvre, avec lequel elle vivoit encore le 14 Mars 1626;

4. Et Françoise, qui fut mariée 1º avec N... de Rolland, dont un fils; & 2º avec Mathieu de Scaps, dont trois fils. Elle étoit

morte avant le 2 Janvier 1623.

V. Pierred'Ampleman, IIe dunom, Ecuyer, Seigneur d'Ampleman, d'Héricourt, de Bournoville, de Ripehaye, de la Cressonnière; puis, par acquisition, de la Mothe, de la Miente, des Coupes, du Blanquart, du Colombier, de Berthen, de Lestade, de la Cuve, de Lianne, de Duphus, de Saint-Milphor, de Bournoville, de la Chapelette, du Chézegat, & de la Terre & Vicomté de Wolphus, Capitaine au Régiment de Lannoy-Piennes puis Major de la ville de Gravelines, époufa, 1º par contrat du 16 Juin 1609, Jeanne Lamiraut, qui mourut à Ardres en Picardie, le 30 Juillet 1635, & fut inhumée en la Chapelle de Notre-Dame, à la gauche de l'Autel, fous la tombe de MM. de Roubion, fille unique de Jacques Lamiraut, Ecuyer, & de Perrone Quenal: elle avoit fait un testament le 21 du même mois, par lequel elle voulut que les Terres & Seigneuries acquifes pendant la communauté des biens d'entre elle & fon mari, fussent partagés également entre fes six enfans, sans avoir égard au droit d'aînesse; ce qui occasionna, entre ces derniers, un procès considérable, qu'ils terminèrent par acte d'accommodement du 31 Mars 1649; & 2º par contrat du 7 Juillet 1646, Jeanne de la Hayre, fille de Jean, Ecuyer, Maire de la ville de Gravelines, & d'Adrienne de Quienneville. Il testa le 29 Novembre 1657, & mourut à la Cressonnière, le 10 Janvier de l'année fuivante; & fa femme à Guines, le 23 Juillet 1679, après avoir fait un testament, par lequel, entr'autres dispositions, elle voulut que son corps sut transporté & inhumé dans la Chapelle de Notre-Dame dudit lieu de la Cressonnière, à côté de celui de son mari, ce qui fut exécuté.

Du premier lit vinrent:

1. PHILIPPE, qui fuit;

2. Antoine, Ecuyer, Seigneur du Blanquart, de Duphus, de Saint-Milphor, de Bournoville & de Ripehaye, né à la Cressonnière, le 30 Décembre 1615, qui sut Capitaine au Régiment de Picardie: il partagea avec Madame de Roubion, sa sœur, le 13 Janvier 1650, & mourut à Gravelines, le 9 Juin 1682, sans enfans de son mariage contracté à Bourbourg avec Anne de Wasther. Sa succession sut partagée entre ses héritiers, qui vendirent, par acte du 28 Juillet 1699, le sief de Saint-Milphor, à Jacques Lécasette, Seigneur de Vîmes, Maire perpétuel de la ville d'Ardres;

 PIERRE, Ecuyer, Seigneur d'Héricourt, de la Cuve & des Coupes, né à la Cressonnière en 1625, Capitaine au Régiment de Vaubecourt, qui sut tué à l'armée d'Allemagne, peu de tems avant le 26 Novembre

1655; il mourut fans alliance;

4. CLAUDE, Ecuyer, Seigneur de Berthen, né à la Cressonnière, le 17 Mars 1628, qui embrassa l'Etat Ecclésiastique. Il fut tonsuré le 10 Mai 1640, reçu aux Ordres Mineurs le 24 Septembre 1650, fait Sous-Diacre le 23 Septembre 1651, Diacre le 24 Février 1655; Curé de Saint-Jacques-fur-Darnetal, près Rouen, le 16 Avril fuivant, & Prêtre, le 21 Septembre de la même année. Il transigea avec ses frères & sœurs, le 8 Mai 1658, contre lesquels il avoit plaidé, n'ayant point été compris dans le testament de son père; testa le 5 Mars 1707, & mourut dans fa Cure, le 26 Mars 1709, âgé de 81 ans. Sa fuccession sut partagée entre ses héritiers, le 3 Janvier 1710;

5. MARGUERITE, née à la Cressonnière le 20 Janvier 1619, qui sut Dame de Lianne & de Lestade, par le partage des biens de la succession de sa mère, & mariée, par contrat du 3 Décembre 1648, avec Pierre de Cavelier, Ecuyer, Seigneur de la Garenne & de Saint-Jacques, Major du Régiment de Piennes, & Lieutenant de Roi de Brouage & de l'Isle de Rhé; morte peu de tems avant le 3 Mai 1701, mère de trois fils &

de deux filles;

6. Et Léonore, née à la Cressonnière, le 17 Avril 1623, qui fut mariée, par contrat pasfé devant le Tabellion dudit lieu, le 5 Décembre 1639, avec Joachim de Roubion, Ecuyer, Seigneur du Vord & de la Haye, premier Capitaine au Régiment de Rouville, & Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, fils unique de CLAUDE, Ecuyer, aussi Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, & de Madeleine Laurin. Elle testa le 29 Juin · 1655, mourut peu de tems avant le 26 Novembre fuivant, laissant un fils & quatre filles, qui toutes furent mariées: elle sut inhumée auprès de sa mère.

## Et du second lit:

7. JEANNE-CATHERINE, Dame de Colombier, née à Gravelines le 27 Décembre 1648, qui fut mariée, 1º par contrat passé à la Cresfonnière, le 5 Septembre 1672, avec Antoine-François de Bernes, Ecuyer, Seigneur de Mécourt, Capitaine au Régiment de la Vieille-Marine, dont elle étoit veuve en 1675, avec une fille nommée Marie-Jeanne de Bernes, qui mourut fans alliance; & 2º avec Pierre de Vins, Chevalier, Seigneur de Manègre, Commandant de Bataillon au Régiment de la Vieille-Marine, qui fut tué à l'Armée, dont elle eut un fils aussi tué à l'armée, âgé de 18 ans, & une fille qui fut Dame du Colombier, & mariée à N... de Tatazac, Chevalier, Baron de Bahus. Elle mourut à Ardres, le 12 Avril 1735, âgée de 87 ans, & fut inhumée dans la Chapelle de Notre-Dame, à côté de Léonore d'Ampleman, fa fœur confanguine;

8. Et autre Léonore, née à Gravelines, le 20 Juillet 1650, appelée Mademoifelle de Wolfhus, qui mourut, fans alliance, en 1679, fuivant qu'il paroit par le partage qui fut fait des biens de fa fuccession, par acte du 2 Mai de cette même année.

VI. Philippe d'Ampleman, Ecuyer, né à la Cressonnière, le 31 Juillet 1611, Vicomte de Wolphus, Seigneur d'Ampleman, de la Cressonnière, de la Miente, de Noirberne, de la Chapelette, de Chézegat, &c., Capitaine de Cavalerie au Régiment du Duc d'Elbeuf, épousa, par contrat du 23 Janvier 1637, & acte de célébration à Calais, du 16 Février fuivant, Jeanne de Rozel, Dame de Noirberne, fille de Georges, Ecuyer, Seigneur de Noirberne, & de Marguerite Grézi; il mourut à la Cressonnière au mois d'Août 1643, âgé de 32 ans, où il fut inhumé en la Chapelle de Notre-Dame du Rosaire, auprès de fon ayeul. Sa veuve se remaria en secondes noces, au mois d'Avril 1647, à Jean de Fontaine, Ecuyer, Seigneur du Recq, Capitaine au Régiment de Moulx, & laissa du premier

1. PIERRE, qui fuit;

2. Antoine, Ecuyer, dont la postérité sera rapportée ci-après;

3. Léonore, appelée Mademoifelle de Wolphus, née à Calais le 29 Juin 1640, morte Tome I. fans alliance, âgée d'environ 22 à 23 ans; 4. Et Jeanne, née à Calais en 1641, morte en bas âge.

VII. Pierre d'Ampleman, IIIº du nom, Ecuyer, Vicomte de Wolphus, Seigneur d'Ampleman, la Cressonnière, Noirberne, la Cuve, la Miente, Bournoville, Ripehaye, les Coupes, la Chapelette, Chézegat, &c., né à Calais, le 1er Mars 1638, commença à fervir en 1658, au Régiment de Rouville, & étoit, le 27 Mai de cette année, Enseigne-Colonel de ce Régiment, dont il devint Capitaine. Il époufa, par contrat du 21 Février 1666, célébration à Montreuil-sur-Mer le lendemain, Antoinette de Ray, fille d'Antoine, Ecuyer, Seigneur d'Auxi, & d'Antoinette Herman: il partagea avec son frère, par actes des 13 Janvier 1670 & 8 Octobre 1671; testa le 24 Octobre 1689, & mourut quelque tems après, agé de 51 ans, à Montreuil-sur-Mer, où il sut inhumé en l'Eglise des Carmes, sous la grande arcade qui sépare le Chœur, de la Nef, du côté de la Chapelle Saint-Joseph. Il eut entr'autres enfans, de sa semme, morte avant lui. le 1<sup>er</sup> Juillet 1682, après avoir également testé, le 24 Mars précédent, & inhumée à côté de lui, en ladite Eglise:

1. Antoine, qui fuit;

2. CLAUDE, Ecuyer, né le 14 Janvier 1668, mort le 20 Septembre 1680;

3. Antoinette, née à la Cressonnière, le 3 Mars 1669, morte en bas âge;

4. Et Léonore, née le 18 Octobre 1670, aussi morte en bas âge.

VIII. Antoine d'Ampleman, IIe du nom, Ecuyer, Vicomte de Wolphus, Seigneur d'Ampleman, de la Cressonnière, Noirberne, la Cuve, la Miente, Bournoville, Ripehaye, les Coupes, la Chapelette, Chézegat, &c., né à Ardres, le 28 Février 1667; Capitaine au Régiment de Provence, le 15 Mai 1696; fut reçu, le 16 Juillet 1698, Chevalier des Ordres Royaux, Militaires & Hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem, & épousa, 1º par contrat du 22 Février 1699, célébré le lendemain, Jeanne-Elifabeth le Porc-d'Imbretun, née en Septembre 1677, fille de Philippe, Ecuyer, Seigneur d'Aufque, d'Imbretun, & d'Herlen, Maire de la Ville de Boulogne-sur-Mer, & de Jeanne le-Dieu: elle mourut en cette Ville, lieu de sa naissance, le 14 Octobre 1702, d'une suite de couches, & fut inhumée dans la cave de MM. le Porc-

d'Imbretun, sise en l'Eglise de ladite Ville, auprès de son second fils. Antoine d'Ample-MAN fut maintenu dans fon ancienne noblesse, par Jugement rendu par M. Bignon, Intendant d'Amiens, le 22 Avril 1705, & épousa, 2º le 12 Janvier 1718, âgé de 51 ans, Marie-Elisabeth Guilbert, fille d'honorable homme Bernard, ancien Vice-Mayeur & Juge-Consul de Calais, & de Françoise le Hacq-de-Marand: il mourut en cette Ville, le 21 Octobre 1726. Il avoit fait un accord avec Ca-THERINE D'AMPLEMAN, sa grande tante, le 10 Février 1680, & une transaction, le 3 Décembre 1709. Sa veuve se remaria à Dominique de Flotte, Chevalier, un des douze Barons du Dauphiné, Capitaine au Régiment d'Agénois, & Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis.

## ll eut du premier lit :

1. MARC-ANTOINE, qui fuit;

2. Et Philippe-Claude-Antoine, né à Boulogne-sur-Mer le 19 Octobre 1701, mort en la même Ville le 24 Avril 1702, & inhumé à côté de sa mère.

## Et du second:

 CHARLES-BERNARD-ANTOINE, né à Calais le 7 Septembre 1724, mort le 24 des mêmes mois & an;

4. Marie-Elisabeth-Françoise, née à Calais le 25 Février 1719, morte âgée d'un an;

5. Et Françoise-Andrée, née à Calais le 3 Décembre 1720, morte en la même Ville, de la petite vérole, le 17 Décembre 1723, âgée de 3 ans.

IX. MARC-ANTOINE D'AMPLEMAN, Ecuyer. Vicomte de Wolphus, Seigneur d'Ampleman, de la Cressonnière, Noirberne, la Cuve, la Miente, Bournoville, Ripehaye, les Coupes, la Chapelette, Chézegat, &c., né à Boulogne-fur-Mer le 19 Novembre 1699, servit quelques années dans les Compagnies de Cadets; mourut au Château de Fiennes en Boulonois, après avoir testé, le 25 Mars 1761. Il avoit été marié: 1º fans enfans, par contrat du 5 Novembre 1729, avec Marie-Françoise-Josephe d'Erigson, fille d'Antoine, ancien Maire de la Ville de Calais, & de Peronne-Hippolyte le Meunier; & 20 par contrat du 23 Juin 1732, avec Marie-Françoise Huguet, née le 15 Avril 1706, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur du Hallier, de la Mothe, Bruosbois, du Puys, &c., Confeiller du Roi, Grand-Bailli des Villes & Châtellenie de Tournéam, & de Françoise

Guilbert, sœur de sa belle-mère, dont nous avons ci-dessus parlé, Degré VIII. Elle tessa le 13 Mars 1759, & mourut à Calais le 31 des mêmes mois & an, mère de 11 ensans, dont sept moururent en bas âge; & les quatre autres sont:

- Pierre Marc Antoine François, qui fuit;
- 2. JEAN-BAPTISTE-JOSEPH, Ecuyer, dit le Chevalier de la Creffonnière, d'abord Sous-Lieutenant au Régiment de la Marine, dont il devint Lieutenant; puis Cornette dans celui de Poli, Cavalerie, aujourd'hui Royal-Normandie, par Brevet du Roi du 21 Janvier 1760; qui sut blessé en 1762, à sa septième Campagne, à la tête d'un Détachement de Cavalerie, d'un coup de feu au bras, & eut son cheval tué sous lui; réformé en 1763; & remplacé dans le Régiment Provincial de Tours. Il a partagé le 10 Septembre 1763, avec ses frères & fœur, la fucceifion de leurs père & mère, & hérité conjointement avec eux, le 18 Janvier 1758, de Charlotte-Rofalie de Choifeul-Beaupré, sa cousine, fille unique de François-Martial, Comte de Choifeul-Beaupré, Menin de feu M. le Dauphin;

3. MARC-ANTOINE, Ecuyer, dit le Chevalier de Noirberne, né à Calais le 12 Avril

749,

4 Et Marie-Anne-Geneviève, dite Mademoifelle de la Cressonnière, née à Calais le 28 Juillet 1743, morte sans alliance, à Boulogne-sur-Mer, le 12 Juin 1768, âgée d'environ 25 ans.

X. Pierre-Marc-Antoine-Francois d'An-PLEMAN, Ecuyer, Vicomte de Wolphus, Seigneur d'Ampleman, de la Cressonnière, Noirberne, la Cuve, la Miente, Bournoville, Ripehaye, les Coupes, la Chapelette, Chézegat, &c., a servi, d'abord en qualité d'Officier, dans les Troupes Boulonoises, (composées de toute la meilleure Noblesse du Pays) sous M. le Duc d'Aumont, Colonel; puis en qualité d'Enseigne, le 22 Octobre 1753, dans le Régiment de Bourbonnois, dont il fut fait Lieutenant le 21 Janvier 1756; fut blessé à l'affaire de Varbourg, le 31 Juillet 1760, reçut du Roi une gratification de 600 liv. & est entré au Régiment des Gardes-Françoises, en qualité d'Enseigne-Colonel, le 30 Mai 1762, dont il est aujourd'hui Enseigne à Pique, depuis le mois de Mai 1766. Il a hérité, conjointement avec ses frères & sœur, comme nous l'avons dit ci-dessus, le 18 Janvier 1758, de Mademoiselle de Choiseul, sa cousine, &

partagé avec eux, le 10 Septembre 1763, la succession de leurs père & mère.

## SECONDE BRANCHE.

VII. Antoine D'Ampleman', Ecuyer, fecond fils de Philippe, Ecuyer, Vicomte de Wolphus, Seigneur d'Ampleman, de la Cressonnière, &c., & de Jeanne de Rozel, né à la Cressonnière, le 22 Juillet 1642, hérita de Pierre d'Ampleman, Capitaine au Régiment de Vaubecourt, & de Claude d'Ampleman, Curé de Saint-Jacques-fur-Darnetal, ses oncles, des Terres & Seigneuries d'Héricourt & de Berthen; fervit d'abord en qualité d'Officier, puis de Sous-Lieutenant, & de Lieutenant au Régiment de Picardie, & ensuite en celle de Capitaine au Régiment d'Anjou, par Commission du 15 Février 1672; & fut marié, to par contrat passé à Valenciennes, où il étoit en garnifon en 1682, avec Marie-Josèphe le Mefureur, née en 1652, & morte au Château d'Héricourt, d'une suite de couche, le 28Janvier 1693; & 2º par contrat passé à Calais, le 25 Octobre 1694, avec Marie-Françoise le Cocq-de-Petiville, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Petiville, & de Françoise le Grand, & sœur du Major de Thionville; il n'en cut point d'enfans, Il testa le 15 Janvier 1697, & mourut dans son Château d'Héricourt, Paroisse de Louches, qui est au midi de la Terre de la Cressonnière, le 6 Février fuivant, ágé de 55 ans, laissant de son premier mariage:

1. JACQUES, Ecuyer, dit le Chevalier de la Cressonnière, né au Château d'Héricourt, Paroisse de Louches, le 22 Octobre 1684, , qui fut nommé, vers 1704, l'un des 200 Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, & fut tué à l'Armée, en 1705, âgé de 21 ans, à la première Campagne qu'il fit, dans un Détachement;

2. Marie - Madeleine - Josèphe, appelée la Mère Saint-Bernard, née au Château d'Héricourt le 25 Avril 1686, qui fit profession, aux Dames Religieuses Bénédictines d'Ardres, âgée de 19 ans, le 8 Août 1705, où elle mourut âgée de 67 ans, le 1er

Août 1753;

3. Et Marie-Thérèse, née au Château d'Héricourt le 6 Juillet 1689, Dame d'Héricourt & de Berthen, qui fut mariée, par contrat du 28 Octobre 1703, avec Louis-Joseph de Rogh, Ecuyer, Seigneur de Com-

bremont, à qui elle porta lesdites Terres & Seigneuries, & les autres biens de sa branche. Elle est morte le 22 Janvier 1731, âgée de 42 ans.

## TROISIÈME BRANCHE.

V. Inglebert d'Ampleman, Ecuyer, second fils d'Antoine, I' du nom, & de Marguerite d'Audenfort, ne vivoit plus lors du testament de son père, du 2 Janvier 1623. Il eut entr'autres enfans, de sa semme, dont on ignore

le nom, Antoine, qui suit.

VI. Antoine d'Ampleman, Ier du nom de sa branche, Ecuyer, vivoit lors du testament d'Antoine, ler du nom, fon ayeul, du 2 Janvier 1623, par lequel ce dernier lui lègue plufieurs parties de terres fituées au Village d'Audenfort; il mourut au commencement de l'année 1672, peu de temps avant la naiffance de ses deux dernières filles jumelles. Il eut de son mariage avec Marie le Clerc:

1. Antoine, IIe du nom, Ecuyer, né à la Cressonnière, le 2 Octobre 1657, dit le Chevalier de la Cressonnière, qui sut nommé Capitaine au Régiment de Provence, par commission du 28 Juin 1681, & tué en 1690, à l'Armée d'Allemagne, dans un Détachement. Il mourut fans alliance;

2. Antoine-Laurent, Ecuyer, né à la Cresfonnière le 10 Août 1661, mort en 1680,

âgé de 19 ans;

3. MARIE, née à la Cressonnière le 17 Juillet 1652, morte avant 1683;

4. Isabelle, née au même lieu, le 24 Juin 1654, vivante en 1683;

5. Antoinette, née au même lieu le 10 Fé-

vrier 1659, vivante en 1683;

6. Léonore, née audit lieu de la Cressonnière, le 9 Septembre 1665, qui vivoit encore fans alliance en 1683;

7. MARGUERITE, née au même lien le 21 Août 1668, morte avant 1683;

8. Peronne, née au même lieu le 12 Décembre 1669, morte en 1683;

9. & 10. Une autre Marie, & une autre Antoinette, nées jumelles au Château de la Cressonnière, le 27 Août 1670, & mortes avant 1683.

Les armes: d'argent, à 3 aigles éployées de sable, posées 2 & 1. Mémoire envoyé.

\* AMPLEPUIS, dans le Beaujolois, Diocèse de Lyon, Châtellenie qui fut donnée en 1331, pour apanage, avec Thel, Ranchal & Chavigny-le-Lombard, à Guillaume, second sils de Guichard VI, Sire de Beaujeu; JAC- QUES D'AMPLEPUIS, fils de GUILL'AUME, fut père de PHILIBERT, qui épousa Catherine d'Amboise, & qui fit avec elle une donation mutuelle. Il mourut en 154...., & Catherine d'Amboise épousa en secondes noces Louis de Clèves, Duc de Nevers. En vertu des Lettres-Patentes de Charles IX, du 1er Mars 1556, les Seigneurs de Clèves & de Gonzague vendirent, en 1578, la Châtellenie d'Amplepuis à Claude de Rébé.

AMPROUX, Seigneur & Comte de la Massais, & de Salletret, en Bretagne.

JEAN AMPROUX, Seigneur de la Massais, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, épousa 1° N . . . . . . & 2° Elisabeth de Massane, de laquelle il eut, entr'autres ensans,

HENRI AMPROUX, Seigneur de la Massais & du Parc-de-Soubise, qui sut Colonel du Régiment de l'Isle-de-France, Brigadier des Armées du Roi, Inspesseur Général d'Insanterie, & Lieutenant-Général au Gouvernement du Bas-Poitou. Il mourut en Janvier 1701, laissant de son mariage avec Marie-Anne-France, entr'autres ensors

Anne-Frezon, entr'autres enfans,

Henri-Gabriel Amproux, Comte de la Maffais, Colonel du Régiment de Piémont, Infanterie, le 15 Mars 1740; Brigadier des Armées du Roi le 23 Février 1746, & Maréchal de Camp le 10 Mai 1748, mort à Paris le 7 Octobre 1764. Il avoit épousé, le 1et Février 1747, à Saint-Roch, à Paris, Anne-Catherine Douet, fille de Claude Douet, Ecuyer, Seigneur de Vichy, & de Catherine Gervais.

Voilà tout ce que nous favons sur cette samille, dont les armes sont: de sinople, à 3 larmes d'argent, posées 2 & 1.

AM-RHYN, samille illustre & Patricienne de Lucerne en Suisse; Bucelin a donné un extrait généalogique des Nobles Am-Rhyn, de Lucerne, depuis l'an 1495, & M. Leu, Bourgmestre de Zurich en a aussi inséré un précis dans son Didionnaire Historique de la Suisse, imprimé à Zurich en 1747.

I. MICHEL AM-RHYN vint s'établir de Strafbourg à Lucerne, & y obtint le droit de Bourgeoisie, en 1518, le samedi avant la Sainte-Trinité, avec son fils aîné Jodoc, ou Josse. Il git dans l'Eglise des Cordeliers, à Lucerne, où il avoit sondé un anniversaire. On ne connoît pas le nom de sa semme. Ses ensans

furent:

1. Jodoc, qui fuit;

GASPARD, dont on rapportera aussi la postérité;

 BALTHAZARD, Enfeigneau Service de France, mort fans alliance;

4. Et URSULE, mariée à Pierre de Wellemberg, Seigneur de Pflungen.

Les armes de Wellemberg, sont: d'or, à deux pattes d'ours entrelassées de sable.

II. Jodoc ou Josse Am-Rhyn, let du nom, né en 1495, sut nommé du Grand-Conseil de la République de Lucerne en 1533; Bailli de Krientz & de Horb, le 24 Juin 1557, Sénateur du Petit-Conseil de Lucerne en 1564, Bailli de Munster en 1565, & il mourut en 1569, laissant de son mariage avec Anne de Briseck:

1. Joseph, qui fuit;

 Jodoc, Enfeigne au service de France, où il mourut, en 1576, sans avoir été marié;

3. Et Béat, du Grand-Confeil de Lucerne, en 1579, Bailli d'Ebiken la même année, & de Weygis en 1589; Sénateur du Petit-Confeil la même année, Bailli du Val-Entlibuch en 1595, Ambassadeur de son Canton à Rome, cù le Pape le créa Chevalier de l'Éperon d'or, puis Capitaine de la Ville de Lucerne, Bailli de Ruffwyl en 1615, Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice & de Saint-Lazare de Savoie, mort le 20 Octobre 1617, fans enfans de fon mariage avec Anne Am-Lehn, fille de Nicolas Am-Lehn, Avoyer ou Ches de la République de Lucerne. Il donna aux Cordeliers de cette ville, pour la fondation de fon anniverfaire, un bien situé en Am-Burgen, que l'Avoyer Walter Am-Rhyn rédima depuis par 1000 florins;

4. ELISABETH;

5. Et Marguerite, mariée avec le Capitaine Chrétien Bircher, de Lucerne.

111. Joseph Am-Rhyn, Ier du nom, succéda à son père dans le Petit-Conseil de Lucerne, en 1568, sut sait Bailli de Munsser en 1575, de la Province libre de l'Argeu en 1579, du Comté de Willisau en 1583, Capitaine au service de Savoie, & Banneret de la République de Lucerne en 1582; il mourut en 1585, laissant de son mariage avec Barbe Am-Stutz, Dame d'une piété exemplaire:

1. WALTHER, qui fuit;

2. Et Anne, mariée au Capitaine Bermond Meyer, Seigneur de Baldegg.

IV. WALTHER, OU WAUTHIER AN-RHYN, né en 1570, obtint en 1586 la charge de Séna-

teur de la République de Lucerne, fut nommé Bailli de Munsser en 1604, & de la Province libre de l'Argeu en 1607; Colonel d'un Régiment Suisse de son nom, au service de Charles Emmanuel Duc de Savoie, 1er du nom, en 1608; Banneret de la ville de Lucerne, en 1610, Stathalter ou Stathouder en 1622, & Avoyer ou Ches de ce Canton en 1623; il fut Député de son Canton aux Diètes générales du Corps Helvétique, à Bade, en 1605, 1621, 1624, 1626, 1627 & 1629; il leva en 1625 un Régiment Suisse de son nom, au fervice de Louis XIII, Roi de France. Ce Régiment fut envoyé en Picardie pour garder plusieurs places de cette Province, licencié à Saint-Jean-de-Laune, le 12 Mars 1627, & le Roi donna une Chaîne d'or au Colonel & à chaque Capitaine. AM-RHYN leva encore un autre Régiment Suisse, en 1615, au service de Savoie, contre les Espagnols. Char-LES EMMANUEL, satissait de ses fervices, le nomma Chevalier de Saint-Maurice & de Saint-Lazare, &, avant été réformé à la paix, il retourna en sa Patrie, à laquelle il rendit de grands fervices jusqu'à fa mort, arrivée à Lucerne le 21 Mars 1635, dans la 65e année de son âge. Il sut enterré dans le charnier de l'Eglise Paroissiale de Lucerne, où il sonda un anniversaire. Il avoit épousé en premières noces Jacobée Pfiffer d'Alishoffen, fille de Lieger Pfiffer & d'Anne Faber de Randeck; & en secondes, Elifabeth Bodmer-de-Waldenfluë; il n'eut des ensans que du premier lit:

1. Joseph, qui fuit;

2. Louis, dont on rapportera la postérité;

3. Jodoc, Conseiller du Grand-Conseil de Lucerne, en 1646, Capitaine au service de France en 1634, Bailli ou Gouverneur du Comté de Bade en 1651, Conseiller du Petit-Conseil en 1665, & Capitaine de la Garde Suisse du Duc de Savoie, la même année; il se distingua beaucoup par sa valeur à la bataille de Vilmergen, que les Lucernois gagnèrent en Janvier 1656 sur les Bernois; il étoit en cette journée Major-Général des Troupes de Lucerne; il mourut le 3 Mars 1671, ne laissant point d'ensans de son mariage avec Marguerite, fille du Colonel Nicolas Pfisser, de Lucerne;

 Et CATHERINE, mariée en premières noces avec Christophe Pfisser de Marensée, & en secondes, avec Jacques de Sonnenberg, Chevalier, Avoyer de la République de Lucerne.

V. Joseph Am-Rhyn, IIe du nom, né à Lucerne, le 9 Septembre 1589, sut Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice & de Saint-Lazare, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Duc de Savoie, & Colonel d'un Régiment Suisse au Service de ce Prince en 1629. nommé du Grand-Conseil de Lucerne en 1609, Bailli du Comté de Bade en 1619, Bailli de Weggis en 1625, de Buren & de Triengen en 1633, Conseiller d'Etat du Petit-Confeil en 1635: il mourut le 6 Septembre 1645, agé de 56 ans, fut enterré dans l'Eglise des Cordeliers de Lucerne, où il avoit fondé un anniversaire; il épousa Susanne Zur-Gilgen, fille de Melchior Zur-Gilgen, Seigneur de Hilficken, & de Jeanne de Sonnenberg, dont il eut entr'autres enfans:

- VICTOR-AMÉDÉE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice & de Saint-Lazare de Savoie, Enseigne en France, où il mourut, non marié;
- 2. WALTHER, mort en France, Enseigne;

3. Joseph, qui fuit;

4. Jodoc, Jésuite;

5. Béar, Jéfuite; il publia, en 1616, à Ingolfladt, un Traité de fa composition, qui a pour titre: Philosophia in obsequium Orthodoxæ Fidei; & il sut depuis Missionnaire en Chine où il mourut;

 Marie-Jeanne, mariée au Chevalier Rodolphe Mofr, Avoyer de Lucerne;

- JACOBÉE, Religieuse de l'Abbaye d'Eschembach, Ordre de Cîteaux, Diocèse de Constance;
- Et Reine, Religicufedu Couvent de Sainte-Anne Im-Bruch, à Lucerne.

VI Joseph Am-Rhyn, IIIo du nom, du Grand-Conseil de Lucerne en 1643, du Peti:-Conseil en 1652, Bailli de Russwyl en 1653, du Landgraviat de Turgovie en 1660, du Comté de Rottenbourg en 1669, Capitaine au service du Pape en 16..., Avoyer de la Ville de Lucerne en 1673, & remplit avec beaucoup de gloire cette première charge de l'Etat, pendant 15 ans; il la réfigna le 20 Décembre 1688, étant devenu perclus par ses différentes attaques d'apoplexie; il mourut le 1er Novembre 1692, âgé de 67 ans, & fut enterré à Lucerne, dans l'Eglise des Cordeliers, où il avoit sondé un anniversaire, & où l'on voit son épitaphe, dans la Chapelle de Notre-Dame. Il fut aussi Chevalier de Saint-Maurice & de Saint-Lazare de Savoie; il avoit épousé Sibylle Gældlin de Tieffenau, fille de Jean Renouard Gældlin, & de Marguerite Pfiffer d'Alhisoffen, de laquelle il eut:

1. François-Xavier, Jésuite en 1691, Recleur du Collége de Munich en 1712, puis de celui de Ratisbonne; & en 1719, Provincial de fon Ordre dans la haute Allemagne; mort en 1731, à l'age de 71 ans; on a de lui plusieurs Sermons, imprimés en allemand;

2. CHARLES-ANTOINE, qui fuit;

3. Ignace, né le 5 Août 1662, élu Prévôt du Chapitre de Munsk, en 1707, & mort le 19 Janvier 1746, après avoir rebâti, avec beaucoup de magnificence, l'Eglife de fon Chapitre, & sondé une substitution considérable pour la famille AM-RHYN;

4. Jodoc, dont on donnera la postérité;

5. RODOLPHE;

6. RENOUARD;

7. Marie-Elisabeth, Religieuse du Couvent de Sainte-Anne de Lucerne;

8. Et Marie-Ursule, mariée à Christophe

Pfiffer, Seigneur d'Alhisoffen.

VII. CHARLES-ANTOINE AM-RHYN, né en 1660, du Grand-Conseil de Lucerne en 1680, Bailli de Ruffwyl en 1683, Capitaine-Général de Wyl en 1686, Capitaine dans le Milanais, au service d'Espagne en 1690, du Petit-Conseil en 1693, Bailli du Landgraviat de Turgovie en 1702; Colonel d'un Régiment Suisse de son nom, au service de Philippe V, Roi d'Espagne, dans le Milanais, en 1703, se trouva à la bataille de Cassano la même année, Ambassadeur des Cantons Catholiques près de la République du Vallais en 1709, à cause des circonstances critiques de la guerre; il fut élevé à la charge d'Avoyer de Lucerne en 1712, & mourut le 16 Juin 1714, âgé de 54 ans, il gît dans le Charnier de l'Eglise Paroissiale de Lucerne, où il avoit fondé un Anniversaire. Il eut de sa semme Anne-Marie de Sonnenberg, fille d'Alphonse, Avoyer de Lucerne, & de Catherine de Fleckenstein:

1. Joseph-Célestin, qui suit;

2. Sibylle-Jeanne-Barbe, mariée au Major Béat-Joseph Mohr;

3. Anne-Marie, Religieuse;

4. Et Marie-Ursule-Susanne, mariée en premières noces avec Joseph-Christophe de Cloos-de-Manenfée, d'une illustre Maison de Lucerne, présentement éteinte; & en fecondes noces avec Léopold-Christophe Féer d'Emmen, Maison dont la généalogie entrera dans ce Dictionnaire.

VIII. Joseph-Célestin An-Rhyn, né le 4 Août 1687, du Grand-Conseil de Lucerne en 1710, Directeur de l'Arfenal en 1714; Administrateur de Saint-Jodoc de Bladten en 1713, du Petit-Conseil en 1714, Bailli de Russwyl en 1717, Colonel-Major du Canton de Lucerne, mourut en 1743, âgé de 56 ans, laissant de son mariage avec Marie-Jeanne Meyer, fille de François-Léonce Meyer, & d'Anne-Catherine de Cloos-de-Manensée, entr'autres enfans:

1. WALTHER-LOUIS-Léonce, qui suit;

2. Et Joseph-François.

IX. WALTER-LOUIS-LÉONCE AM-RHYN, né en 1716, du Grand-Conseil de Lucerne en 1742, du Petit-Conscil en 1744, aujourd'hui Trésorier de la République de Lucerne, & l'un des plus respectables Magistrats de la Suisse, a de son mariage avec N... de Durler, famille illustre & Patricienne de Lucerne, entr'autres enfans:

Un fils, qui est du Grand-Conseil de Lucerne; Et une fille, mariée à Joseph-Xavier-Thuring Schwytzer, Seigneur de Buonast, & Sénateur du Petit-Conseil de Lucerne.

## SECONDE BRANCHE.

VII. Jodoc Am-Rhyn, IIe du nom, fils puiné de l'Avoyer Joseph III, & de Sibylle Gældlin de Tieffenau, Capitaine dans le Milanais, au service d'Espagne en 1691, du Grand-Conseil de Lucerne en 1693, Bailli de Malters en 1699, Colonel d'un Régiment Suisse de son nom, au service de Philippe V, Roi d'Espagne, en 1703; mort le 28 Avril 1713, âgé de 49 ans, enterré dans l'Eglise Paroissiale de Lucerne, eut entr'autres enfans, de son mariage avec Marie-Catherine Schuomacher, fille de Léger Schuomacher & d'Anne-Marie Schnider-de-Wartensée, illustre famille de Lucerne:

1. JEAN-MARTIN, qui fuit;

2. Sibylle, Religieuse au Couvent Im-Bruch;

3. Et Marie-Ursule, mariée à Aurélien Zur-Gilgen.

VIII. JEAN-MARTIN AM-RHYN, né le 3 Août 1695, du Grand-Conseil de Lucerne en 1716, Administrateur de la Seigneurie de Heidegg en 1718, du Petit-Confeil de Lucerne en 1717, Bailli du Val-Entlibuch en 1731, Bailli de Russwyl la même année, du Comté de Willisau en 1736, & de Rottenbourg en 1743, mort en 1752, avoit épousé Anne-Barbe-Claire de Hartmann, fille de François-Melchior de Hartmann, & de Marie-Catherine Pur; il a laissé:

1. Joseph-Irénée, qui fuit;

 Et une fille, mariée à N... de Mohr, du Petit-Confeil de Lucerne, & Bailli du Val-Entlibuch.

IX. Joseph-Irénée Am-Rhyn, du Petit-Conseil de Lucerne depuis 1752, & aujour-d'hui Directeur ou Grand-Maître de l'Arsenal du Canton de Lucerne, a plusieurs enfans de son mariage avec N... Castoreo, d'une noble samille originaire de Lugano, en Italie, & établie à Lucerne, où elle a obtenu le droit de Bourgeoisie, habile au Gouvernement.

## TROISIÈME BRANCHE.

V. Louis An-Rhyn II, fils du Colonel & Avoyer Walther Am-Rhyn, & de Jacobée Pfisser, Chevalier de Jérusalem & du Mont-Sainte-Catherine, où il avoit fait un pélerinage, sut sait du Grand-Conseil de Lucerne en 1646, auparavant Gouverneur du Château de Wiken en 1641, du Petit-Conseil en 1646, Bailli du Val-Entlibuch en 1647, & mourut le 8 Mai 1665, âgé de 72 ans. Il avoit été Lieutenant-Colonel, & Capitaine de la Garde-Suisse du Duc de Savoie. Il laissa des ensans de sa première semme Anastasie Zur-Gilgen, fille de Melchior Zur-Gilgen de Hilffincken & de Jeanne de Sonnenberg, mais il n'eut point d'ensans de son second mariage avec Anne-Marie Helmelin de Pfeffincken. Ses ensans du premier lit se nommoient:

1. Jodoc-Gualter-Louis, mort fans enfans;

2. Marie-Jacobée, ensuite Anastasie, Supérieure du Couvent de Sainte-Anne, à Lu-

cerne;

3. Anne-Marie-Elisabeth, mariée en premières noces avec Jost-François Helmelin de Pfessincken, & en secondes noces avec le Capitaine Jean Thuring Gældlin de Tiessenau;

4. Et Jeanne-Barbe, mariée à Jean-Baptisse Bircher, d'une samille Patricienne de Lu-

cerne.

#### QUATRIÈME BRANCHE.

11. GASPARD AM-RHYN, fils de MICHEL, nommé du Grand-Confeil de Lucerne en 1570, mort en 1601, laissa de son mariage avec Marthe Kung, BERNARD, qui suit.

III. BERNARD AN-RIIYN, du Grand-Con-

seil de Lucerne en 1605, mort le 25 Avril 1617, laissa de son mariage avec Marguerite Schuomacher de Lucerne:

1. Béat, qui suit;

2. Anne, mariée 1° avec Jean-Jacques Bircher, 2° avec Guillaume Meyer, & 3° avec Louis Meyer, Stathalter ou Stathouder du Canton de Lucerne;

3. Anne-Marie, mariée à Jean Cyfal;

4. Et MARIE-JACOBÉE, mariée à Léopold Cy-

IV. Béat-Am-Rhyn, du Grand-Conseil de Lucerne en 1634, Chancelier du Comté de Willisau, nommé du Petit-Conseil de Lucerne en 1654, Bailli de Munster en 1657, Intendant de l'Hôpital-Général de la Ville de Lucerne, pendant 10 ans, depuis 1661; mort le 21 Octobre 1669, n'a point eu d'ensans de sa semme Jacobée Hartmann.

Les armes: d'azur, au croissant montant d'or, armé par les deux pointes d'une étoile d'or en pointe: casque d'argent couronné d'or, rehaussé d'un vol sénestre d'azur, chargé d'un croissant montant d'or, armé par les pointes d'une étoile d'or, à l'étoile d'or en pointe: lambrequins d'or & d'azur.

AMSQUER, Scigneur de Kermabon, à Cornuaille en Bretagne: d'argent, à cinq losanges de gucules, posés en sautoir.

AMSTAAD: de gueules, au croissant d'argent, surmonté d'une étoile d'or.

AMSTEL: d'or, au fautoir échiqueté d'argent & de gueules, de deux traits.

AMTIGNY: d'or, au lion naissant de sable.

\* AMY. C'est une Seigneurie que Diane, fille & héritière de Charles de Belloy, porta en mariage l'an 1659, à Jean Scarron, Seigneur de Vaujour, Conseiller au Parlement, dont elle sut la première semme, & en saveur duquel cette Seigneurie sut érigée en Marquisat, par Lettres du mois de Septembre 1678, enregistrées le 30 Décembre suivant. Voyez BELLOY.

AMY, en Berry; samille qui a donné à la ville de Bourges un échevin en 1497, dont les armes sont: d'azur, à un visage de semme d'argent, aux cheveux & tresses d'or.

ANAST, en Bretagne: d'or, à la croix engrêlée de fable, cantonnée de quatre étoiles de même.

ANASUNE, en Provence: de gueules,

au dragon aîlé d'or, à la fasce humaine, tenant de sa patte droite sa longue barbe, qui se termine en tête de serpentaux.

ANCEAU: d'or, au dragon ou basilic aîlé & couronné de sinople.

ANCEAU-DE-LA-FORGE, famille de Normandie, Généralité de Rouen, maintenue dans sa noblesse le 6 Février 1668.

On lit dans l'Histoire de Rouen, que Guil-LAUME ANCEAU, Conseiller du Roi, sut Bailli de Rouen & de Gisors en 1371.

Les armes: d'azur, à la tour d'or, de laquelle est issant un lion d'argent tenant une épée.

ANCEL, famille de Normandie, dans le Diocèle de Coutances.

GILLES D'ANCEL, Ecuyer, Seigneur de Quineville, Diocèfe de Coutances, & d'Andouville, vivoit au mois d'Avril 1574. Il fut annobli pour ses services en 1579. François d'Ancel, Ecuyer, Seigneur de Quineville un de ses descendans, épousa Françoise d'Anvirai, dont il a cu Guillaume-Héliodore d'Ancel, Ecuyer, Seigneur & Patron de Quineville & de Videcoville, qui justifia sa noblesse par titres, depuis ledit Gilles d'Ancel.

N.... D'ANCEL, Sieur de Quineville, sut Page du Roi en sa Petite-Ecurie en 1751.

Les armes: d'argent, à une fasce d'azur, accompagnée en chef d'un lion de gueules naissant, & en pointe de 3 trèsses de sinople, posés 2 & 1.

ANCEL, en Berry; famille qui a donné un échevin à la ville de Bourges en 1579, dont les armes sont: de fable, à trois lionceaux d'argent, posées 2 & 1, au chef d'hermines, chargé de trois pals flamboy ans de gueules.

ANCELIN, Seigneur de la Forge, de Franconville & du Belloy: écartelé, aux 1 & 4, d'azur, à une fleur-de-lys d'or, aux 2 & 3; d'argent, au dauphin vif, d'azur, peautré, lorré, & couronné de gueules; fur le tout parti d'or & d'argent, au lion de gueules, brochant fur le mi-parti.

ANCELLON: de gueules, semé de fleursde-lys d'or; au franc canton de même.

ANCENIS, en Bretagne. Geoffroy, Scigneur d'Ancenis, Chevalier, vivant l'an 1269, épousa *Eléonore de Taillebourg*, dont il eut:

Geoffroy, IIedu nom, Seigneur d'Ancenis,

Chevalier, qui eut deux femmes, la première, dont le nom est inconnu; la feconde, *Ifabeau de Beaumont*.

# Il eut du premier lit:

1. Geoffroy, qui fuit;

2. Marie, femme en premières noces de Renaud de Montrelais, & en secondes noces de Bonabes-de-Rochefort.

## Et du fecond lit:

3. JEAN, Seigneur de Martigné, qui fit une branche dont nous parlerons ci-après;

 Et Renaud, Seigneur de l'Isle d'Aurillé, auffi Chef d'une branche dont nous parlerons ci-après.

GEOFFROY, Ille du nom, Seigneur d'ANCE-NIS, épousa, 1º Jeanne de Précigny, fille de Renaud, Seigneur de Précigny, & d'Eustachie de Lisle-Bouchard, 2º Isabeau d'Avaugour, fille de Henry, IVe du nom, Seigneur d'Avaugour, & de Jeanne d'Harcourt.

## Il eut du premier lit:

 Jeanne, femme en premières noces de Guillaume, Seigneur de Rochefort; puis en fecondes noces de Charles de Dinam, Seigneur de Montafilam.

## Et du second lit:

2. Et Catherine, Dame d'Esnaude, semme de Renaud de Vivonne, Seigneur de Thors.

# BRANCHE des Seigneurs de Martigné.

JEAN D'ANCENIS, Chevalier, Seigneur de Martigné-le-Bruyant, fils aîné de GEOFFROY, Ile du nom, & d'Ifabeau de Beaumont, fa feconde femme, épousa Agnès de Graçay, dont il eut:

JEAN D'ANCENIS, IIe du nom, Seigneur de Martigné-le-Bruyant, qui épousa Ifabeau d'Amboife, fille d'Ingerger d'Amboife, Seigneur de la Roche Corbon, & de Jeanne de Craon.

# BRANCHE

# des Seigneurs d'Aurillé.

RENAUD D'ANCENIS, Seigneur de l'Isle d'Aurillé, second fils de Geoffroy II & d'Isabeau de Beaumont, sa seconde semme, épousa Isabeau de Clisson, fille d'Amaury de Clisson, Seigneur de Mortier-Cyoule, & d'Isabeau de Ramefort, son épouse, en 1351, dont il eut:

1. Isabeau. Dame d'Aurillé, semme de Bertrand du Guesclin, Seigneur de Vauruse, 2. Et MARGUERITE, femme de Guy, Seigneur du Gué, Chevalier.

Les armes de cette ancienne Maison, éteinte, sont : de gueules, à 3 quinte-feuilles d'hermines, 2 en chef & 1 en pointe.

ANCEZUNE. La Maison des Ducs de Caderousse, Vicomtes de Cadenet, & Seigneurs de plusieurs autres Terres qu'elle possède en Provence & dans le Comtat Venaissin, est une des plus anciennes & des plus illustres du Pays.

I. Guillaume d'Ancezune en est la tige. Il vivoit l'an 1080, & avoit part aux Seigneuries d'Orange, de Caderousse, d'Entraigues &

de Cadenet.

II. RAMBAUD D'ANCEZUNE, fon fils, fut père de :

GUILLAUME, qui suit;

Et de Jeanne, mariée avec Bérenger, Co-Scigneur de Gaderousse.

III. Guillaume d'Ancezune, IIe du nom, eut de fa femme Alix, laquelle fit son testament, reçu par Jourdain Ytier, Notaire à Caderousse, en 1213,

IV. RAYMOND D'ANCEZUNE, marié avec Galburge, que d'autres appellent Valpurge, dont

il laissa entr'autres enfans:

V. Guillaume d'Ancezune, IIIe du nom: il sut Seigneur de Caderousse & de Caderot, & épousa Alix de Poitiers, de laquelle il laissa plusicurs ensans, qu'il nomme dans son testament, reçu par Rostaing Maurice, Notaire à Orange, dont entr'autres ensans:

VI. RAMBAED D'ANCEZUNE, IIe du nom, Seigneur de Caderousse & de Cadenet, qui laissa d'Alix de Saint-Juss, sa semme, dès

l'an 1341,

VII. JACQUES D'ANCEZUNE, Seigneur de Caderousse, Cadenet, Saint-Just & autres lieux, mentionné dans une Délibération du Confeil d'Orange de l'an 1379 (Guillaume Doctis, Notaire), & marié dans la même Ville, en 1381, avec Catherine d'Hugolen, dont:

. VIII. RAYMOND D'ANCEZUNE, IIº du nom, Seigneur de Caderousse & de Caderet, marié, 1º en 1413 avec Catherine de Laudun, fans ensans; 2º en 1430 avec Marguerite de Cornillan, des Seigneurs de la Baume-Cornillan, dont il eut AIMAR-ANTOINE, qui fuit, & ANDRÉ CONNÉTABLE D'ANJOU, Roi de Naples & de Sicile, & Comte de Provence en 1480.

IX. AIMAR-ANTOINE D'ANCEZUNE, Seigneur

Tome I.

de Caderousse, Cadenet, Aureille, &c., Pannetier du Roi en 1471, commanda le ban & arrière-ban de Provence, par commission du Roi Charles VIII, datée du 25 Juin 1485. Il épousa Louise de Falcos, fille de Pierre, Seigneur de Lauriol, & d'Antoinette de Salmas, & fit son testament à Caderousse, le 27 Mars 1486 (Pierre Guérin, Notaire); il laissa:

GUILLAUME, qui suit;

Charles, Seigneur de Marguerite & de Vauvert, en Languedoc, Maître-d'Hôtel du Roi Charles VIII, & conservateur des Juiss en Provence. Il sit une branche, éteinte à ses petits-fils;

Et ROSTAIN, Evêque de Fréjus, Ambassadeur du Roi auprès du Pape Jules II, dont il sut le Camérier, mortà Rome en 1510.

X. Guillaume d'Ancezune, IVe du nom, Scigneur de Caderousse, Conseiller du Roi, Visiteur général des Gabelles en Languedoc, Gouverneur de Roquemaure & de la Motte, sut marié à Caderousse, en 1475, avec Gabrielle de Montdragon, dont il eut:

AIMAR, qui suit;

Et deux filles, dont l'aînée, Jeanne, fut mariée, en 1498, à Louis de Rochemaure, Baron du Besset, Bailli du Gévaudan; & la cadette, le 16 Mai 1506, à Jean de Ponterès, Seigneur de Carces & de Cotignac.

XI. AIMAR D'ANCEZUNE, Seigneur de Caderousse, Cadenet & autres lieux, Conseiller du Roi, & Lieutenant-Général de l'Artillerie de France, épousa Nicole Cadart, des Barons du Thor, & reçut dans son Château la Reine, accompagnée de Henri & de René de Nassau, père & fils, Princes d'Orange. Ses enfans prirent le nom & les armes de Cadart. L'ainé, Guillaume, ne laissa point d'ensans de sa semme Guigogne d'Allemand.

XII. JEAN D'ANCEZUNE, le cadet, qui joignit à fon nom celui de Cadart, sut Seigneur de Caderousse, Cabrières, Cadenet, & Baron du Thor, Lieutenant-Général du Royaume d'Ecosse en 1549. Il avoit été marié le 10 Octobre 1546, (Faure, Notaire à Saint-Valier, en Dauphiné), avec Philiberte de Clermont.

dont il eut:

XIII. ROSTAIN D'ANCEZUNE-CADART, Seigneur de Caderousse & Baron du Thor, élevé parmi les ensans d'honneur des Rois Char-LES IX & HENRI III. Il su un des quatre Seigneurs offerts en ôtage par le Comte de Suze, Commandant à Avignon & au Comtat Venaissin en 1568, à Warik, Gouverneur d'Orange, au sujet de la reddition de cette place. Il obtint du Roi, le 6 Mars 1590, le Collier de l'Ordre de Saint-Michel, & une Compagnie de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances. Il épousa, en 1570, Madeleine de Tournon, fille de Just, Comte de Roussilon, Sénéchal d'Auvergne, Lieutenant de Roi en Languedoc, & de Claudine de la Tour-

Turenne, qui le rendit père de:

XIV. JEAN-VINCENT D'ANCEZUNE-CADART, Seigneur de Cadenet & autres lieux, Baron du Thor, Commandant la Compagnie des Chevaux-Légers du Pape au Comtat Venaissin. Il obtint l'érection de la Terre de Codolet en Marquisat, par Lettres-Patentes de Louis XIII, en 1622. Il sut marié le 23 Novembre 1594, (Guillaume de Boise, Notaire), avec Diane de Crussol, fille de Jacques, Duc d'Uzès, Pair de France, & Capitaine de 100 hommes d'armes des Ordonnances du Roi, Chevalier de ses Ordres & Conseiller d'Etat d'Epée, & de Françoise de Clermont-de-Talard, dont il eut entr'autres ensans:

1. Rostain, qui suit;

 PHILIPPE-GUILLAUME, Seigneur d'Aureille, Chanoine & Comte de Lyon, & Abbé de Senanque, Ordre de Citeaux, en 1650 &

1657:

3. Jacques, Seigneur de Chuselau, reçu Chevalier de Malte en 1618, Grand-Prieur de Saint-Gilles en 1691, Colonel du Régiment de Conty, Cavalerie, & ensuite d'un autre d'Infanterie qui prit le nom d'Ancequne, Gouverneur des Ville, Cité & Château de Carcassonne;

4. Et Henri, Seigneur de Saint-Alexandre, tué au siège de Roses en 1603, à la tête

d'un Régiment d'Infanterie.

XV. ROSTAIN D'ANCEZUNE-CADART, IIº du nom, Seigneur de Caderousse, Cadenet, &c., Marquis du Thor & de Codolet, se distingua au siège de Cazal, où il se trouva en qualité de Colonel d'Insanterie. Il épousa, en 1638, Marguerite de Simiane, fille de Guillaume de Simiane, Marquis de Gordes, Chevalier des Ordres du Roi, & de Gabrielle de Pontevès, Comtesse de Carces, de laquelle il eut, entr'autres ensans:

XVI. JUST-JOSEPH-FRANÇOIS D'ANCEZUNE-CADART, Seigneur de plusieurs terres, Baron de Velergues, Marquis du Thor & de Codolet, créé Duc de Caderousse par le Pape

ALEXANDRE VII, en 1663. Il fut Aide-de-Camp du Roi Louis XIV, & marié, 1° le 24 Mars 1665 avec Claire-Benoîte de Guénégaud, fille de Henri, Marquis de Plancy, Ministre & Secrétaire d'Etat, & d'Elifabeth-de Choifeul-Praslin; 2° avec Marie-Renée de Rambures-de-Renel-de-Courtenar, fille de Charles & de Marie Bautru-de-Nogent, fans ensans. Il laissa de son premier mariage:

XVII. JACQUES-LOUIS D'ANCEZUNE-CADART-DE-TOURNON, Baron de Velorgues, Marquis du Thor & de Codolet, Duc de Caderousse, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de Bretagne, marié avant 1700 avec Madeleine d'Oraison, fille d'Alphonse, Marquis d'Oraison, & de Gianis-la-Roche, dont il eut:

1. Joseph-André, qui fuit;

 Et Madeleine, mariée fans enfans avec Yves d'Alègre, Prince titulaire d'Orange.

XVIII.Joseph-Andréd'Ancezune-Cadart, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son nom, ci-devant Conty, Brigadier des Armées du Roi, épousa, le 12 Avril 1715, Françoise-Félicité Colbert, fille de Jean-Baptiste, Marquis de Torcy & de Sablé, Ministre & Secrétaire d'Etat, & de Catherine-Félicité Arnaud-de-Pompone, de laquelle il n'a point d'ensans.

Les armes: de gueules, à 2 dragons.

monstrueux, d'or affrontés.

Consultez sur cette Maison le Laboureur, Mazures de l'Isle-Barbe, tom. I, ch. 7, pag. 182. Bouche, Histoire de Provence, tom. II. liv. 10, p. 516. Nostradamus, Histoire générale du Languedoc, tom. III, pag. 376, aux preuves. La Pise, Histoire d'Orange. Gallia Christiana. Arch. du Comtat Venaissin. Péruzzi, Mémoires Domestiques; Pitoncurt, Hist. de la Noblesse du Comtat Venaissin. Hist. héroïque & univ. de la Noblesse de Provence, pag. 37.

ANCHRE: d'or, au chevron d'azur, accompagné en pointe d'une ancre de fable; au chef coufu du fecond, chargé de trois merlettes du champ.

ANCIENVILLE en Berry. Louis d'Ancienville, Baron de Réveillon, épousa, en 1573, Françoise de Platière, fille de François de Platière, Seigneur des Bordes, & de Catherine Motier-de-la-Fayette, & nièce du Maréchal de Bourdillon, qui lui porta en mariage Espoisses, ancienne Baronie de Bourgogne. Cette Baronie sut en sa faveur érigée

en Marquisat, par Lettres du mois de Janvier 1613, enregistrées en la Chambre des Comptes de Dijon le 18 Mars 1617. Leur fille unique, Anne d'Ancienville, Dame de Prie, sut la troisième semme d'Antoine de la Grange, Seigneur d'Arquien, dont le fils Achille de la Grange, Comte de Maligny, & Marquis d'Espoisses, épousa Germaine-Louise d'An-CIENVILLE, Dame des Bordes. Leur fille Françoise de la Grange, Marquise d'Espoisses, fut mariée, le 21 Mai 1661, à Guillaume Peichpeirou-de-Cominges, Comte de Guitaut, Chevalier des Ordres du Roi. Sa semme, morte sans postérité en 1667, l'institua son héritier. Il se remaria en 1669 à Elisabeth-Antoinette de Verthamon, de laquelle est né Louis-Athanase de Peichpeirou-de-Cominges, Comte de Guitaut, Marquis d'Espoisses, Marechal-de-Campen 1719. Voyez PEICH-PEIROU.

Les armes: d'or, à trois marteaux de gueules, posées 2 & 1.

ANCIENVILLE, Seigneur de Villiersaux-Corneilles: d'or, à trois maillets de gueules, posées 2 & 1, charges chacun d'une sleur-de-lys du champ.

\*ANCRE, ou ENCRE, depuis ALBERT, en Picardie, Diocèfe d'Amiens, petite ville avec titre de Marquisat, connue anciennement sous le nom de Terre & Châtellenie d'Ancre, que Jeanne de Coucy donna à sa petite-fille Jeanne de Saluse, mariée le 12 Juillet 1427 à Guy de Nesle, IVº du nom, Seigneur d'Offemont ou Oisemont. Louise de Nesle, petite-fille de Guy & de cette Jeanne de Salufe, donna, par contrat du 13 Avril 1524, la même Terre & Châtellenie d'Ancre, avec celles d'Oisemont, de Mello & de Brayfur-Somme, à Catherine d'Humières & à François de Montmorency, son époux, à condition que, s'il mouroit sans ensans, Ancre appartiendroit à la maison d'Humières. Ce fut en vertu de cette clause que Jacques d'Humières hérita en 1563 de la Seigneurie d'Ancre, qui fut unie à la Châtellenie de Miromont, érigée en sa saveur en Marquisat, par Lettres-Patentes du mois de Juin 1576. Charles d'Humières, fils de Jacques, étant mort fans enfans le 10 Juin 1595; il eut pour héritières ses sœurs, Anne, qui mourut sans ensans, & Jacqueline, épouse de Louis de Crévant. C'est de ces derniers que Concini, Gentilhomme Florentin, depuis Maréchal de France, acquit le Marquisat d'Ancre en 1610, pour la somme de 300000 livres.

Après la mort tragique de ce favori, le Roi fit don à Charles d'Albert, Duc de Luynes, de la totalité des biens, tant meubles qu'immeubles, qui avoient appartenu audit Concino-Concini, par Lettres-Patentes du mois de Juin 1620; ce Marquifat d'Ancre prit le nom de Marquisat d'Albert, en saveur de Charles d'Albert, Duc de Luynes. Le 18 Mai 1695, le Comte de Toulouse, Amiral de France, sit l'acquifition du Marquifat d'Albert. Ce Prin- . ce en a joui jusqu'à sa mort, arrivée le 1er Décembre 1737, & par son testament olographe, sait le 5 & le 11 Mars 1735, il légua cette Terre à Madame la Comtesse de Toulouse, sa semme, pour en jouir seulement à titre d'usufruit, la propriété devant appartenir à S. A. S. Louis-Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthièvre, fils unique du feu Comte de Toulouse, qui en est possesseur depuis la mort de

ANCREMEL, en Bretagne: d'argent, fretté de gueules de fix pièces.

ANCY: coticé d'argent & d'azur, de dix pièces.

ANCY: d'argent, à trois losanges de gucules, 2 & 1.

ANDAME, Sieur de Neusvillette, Saint-Martin, Campagne en Normandie, Généralité de Rouen, samille maintenue dans sa noblesse le 3 Août 1668, qui porte: d'azur, à trois lions d'argent, posés 2 & 1, tenant chacun une palme de même.

ANDEFORT, en Bourgogne: écartelé, aux 1 & 4 d'argent, à trois molettes de fable, posées 2 & 1; aux 2 & 3 d'hermines, à trois tourteaux de sable, aussi 2 & 1.

\* ANDELOT. C'est une Terre acquise par Gaspard Guiénard, en saveur duquel elle a été confirmée dans le titre de Marquisat, par Lettres du mois de Juin 1744. Les Marquis d'Andelot étoient une branche de la Maison de Coligny. Ils ont sini à Bernard de Coligny, Lieutenant-Général au Gouvernement de Champagne.

ANDELOT en Bresse. On a cru que ceux d'Andelot, Seigneurs de Pressia, étoient issus de la Maison d'Andelot de Franche-Comté, dont la Seigneurie principale, qui est Andelot, a été dans la Maison de Coligny plus de cinq cents ans. C'est l'opinion de Pierre de Saint-Julien, dans ses Mélanges historiques; mais Guichenon dit n'avoir rien trouvé dans les titres de cette samille qui le puisse persuader, joint que leurs armes sont différentes; car Andelot du Comté porte: échiqueté d'argent & d'azur, au lion de gueules sur le tout; & Andelot-Pressia: de gueules, à une fleur-de-lys d'or. Ainsi on ne doute nullement que ce ne soient deux Maisons différentes.

ACHARD-D'ANDELOT, ou d'ANDELOST, Chevalier, vivant l'an 1200, est le premier de cette famille dont nous ayons connoissance; il eut:

1. Guillaume, qui fuit; 2. Et Humbert, Chevalier.

GUILLAUME D'ANDELOT, Chevalier, Seigneur du Bois, donna aux Religieux de Seillon, avec Humbert d'Andelot, fon frère, certains prés appelés de Laval, en 1240, pour le falut de l'âme d'Achard d'Andelot, Chevalier, leur père. Il épousa Marguerite de Loysia, Dame du Bois, au nom de laquelle il fit hommage à Amé de Savoie, Seigneur de Beaugé & de Bresse, après Pâques, l'an 1273, de tout ce qu'il tenoit en fief delui. Il laissa:

1. JEAN, mentionné ci-après;

2. Humbert, Chanoine à Châlons-sur-Saône;

3. Et FLEURIE.

JEAN D'ANDELOT, Seigneur du Bois & de Marmont en Revermont, vivoit ès années 1289 & 1306. Il eut pour semme, Béatrix de Serve, fille de Jean, Seigneur de Serve, Chevalier, dont sortirent:

1. ALEXANDRE, qui continua la postérité;

 Guve, semme de Guillaume de Montrichard, Chevalier, souche des Seigneurs de Montrichard en Comté;

3. Et MARGUERITE.

ALEXANDRE D'ANDELOT, Seigneur du Bois & de Marmont, s'allia avec Adrienne de la Vernée, fille de Robert Seigneur de la Vernée, dont il eut:

- 1. Hugues, duquel nous allons parler;
- 2. CATHERINE;
- 3. Et PERONNETTE OU PERNETTE.

Hugues d'Andelor, Seigneur de Pressia & de Marmont, épousa Jeanne de Mathéfélon, fille de Jean de Mathéfélon, Damoiseau en 1372; leurs enfans furent:

1. JEAN, qui fuit;

2. ALEXANDRE, Seigneur de Marmont;

3. Et Guye, semme de Jean, Seigneur de

Chacipol

JEAN D'ANDELOT, IIe du nom, Seigneur de Pressia & de Marmont, Gouverneur de Mâcon, épousa, le 22 Août 1421, Jeanne de Fitigny, fille de Guillaume, Seigneur de Fitigny, en Comté, & de Marguerite Aleman, de la Maison d'Arbent; il en eut:

1. Louis, qui suit;

2. Jean, Seigneur de la Vernée, lequel eut pour femme Claudine d'Oncieux, fille de Pierre d'Oncieux, Seigneur de Montiernos, & de Claudine de la Geliére, de laquelle il cut une fille, Philiberte d'Andelot, fon héritière par testament du 16 Décembre 1478;

3. Pierre, mort fans hoirs;

 Hugues, Religieux en l'Abbaye de Tornus, Prieur de Coligny en 1477;

 Jean, Pricur de Villars-fur-Saône, & Infirmier en l'Abbaye de Tornus où il gît, étant mort le 29 Août 1443;

 7. 8. & 9. Françoise, Béatrix, Jeanne, & Isabelle, Religieufes au Villars-fur-Saône;

10. Et CLAUDINE, semme de Pierre de Vergier, Seigneur de Dulphey près Mâcon, dont fortirent quatre filles, alliées aux Maisons de Saint-Julien-Baleure, de Chavanes-Saint-Nizier, de Saint-Point, & de Gorrévod.

Louis d'Andelot, Seigneur de Pressia, de la Vernée & de Marmont, Conseiller & Chambellan de Charles Duc de Bourgogne, par Lettres-Patentes du 1<sup>er</sup> Janvier 1468, avoit épousé, dès l'an 1450, Catherine de Montdragon, en Savoie, dont il eut:

1. François, qui fuit;

 Et Charles, qui prit pour semme l'héritière de la Maison de Terreau, en Charolois, dont une fille.

François d'Andelot, Seigneur de Pressia, Marmont, & de la Vernée, Conseiller & Maître-d'Hôtel des Ducs de Savoie, Philippe & Charles, & Vidame de Genève en l'an 1507, avoit épousé, le 9 Mars 1479, Claude ou Claudine de Rochebaron, fille de Claude, Seigneur de Rochebaron, & de Jeanne d'Anglure, dont il laissa:

1. Amé, qui suit;

2. GILBERTE, morte fans alliance;

3. Guillemette, Religieuse au Villars-sur-Saône;

4. Et Philiberte, mariée, l'an 1522, avec Claude de la Beynière, Seigneur dudit lieu. Amé D'Andelot, Seigneur de Pressia, Mar-

mont & de la Vernée, Conseiller & Maîtred'Hôtel de Charles, Duc de Savoie, Gouverneur du Château de Pignerol & de la Roche, puis en l'an 1526, fon Lieutenant-Général au Comté de Nice, fit hommage au Roi François ler après la conquête de la Bresse, le 6 Avril 1536. Il avoit époufé, le 8 Novembre 1518, Philiberte de Nance, fille de Ferry de Nance, Seigneur de Lessot, dont :

1. PHILIPPE, qui fuit;

- 2. André, Seigneur de Lessot, qui épousa, en 1551, Claudine de Montjouvent, fille de Charles, Seigneur de Montjouvent, & de Pernette de Gorrévod, dont il n'eut point d'ensans;
- 3. CLAUDE, Religieux à Saint-Claude en Comté;

4. RENAUD, Religieux à Tornus;

5. CLAUDINE, semme d'Antoine de Tenarre, Seigneur de Denifet, dont fortit Antoinette de Tenarre, Dame de Deniset;

6. Louise, femme d'Antoine de Clugny, Seigneur de Venarre, dont elle n'eut point d'enfans: elle mourut l'an 1590;

7. & 8. Françoise & Jeanne, Religieuses au Villars-fur-Saône;

9. Et Philibert de Philibert de Malmont, Seigneur du Tillet, morte l'an 1555, dont sortirent Jean de Malmont, Seigneur du Tillet, mort fans enfans; Adrienne de Malmont, Dame du Tillet, femme de Girard de Richarme, Seigneur du Buisson ; Antoinette & Pernette de Mal-

Philippe d'Andelot, Seigneur de Pressia, Marmont & de la Vernée, épousa, le 15 Septembre 1550, Jeanne de Foissy, fille de Jacques de Foissy, Seigneur de Chamesson, & de Humberte d'Ugny, de la Maison de Courgeangoux, dont fortirent:

t. CLAUDE, qui suit;

2. Et Françoise, semme de François de Cléron, Seigneur de Pozanges.

CLAUDE D'ANDELOT, Baron de Pressia, Seigneur de Lessot, Marmont & de la Vernée, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, épousa Anne de Vaudray, fille de Jean de Vaudray, Seigneur de Valleroy, & d'Eve d'Orfan; il mourut l'an 1623, laissant:

1. JEAN-BAPTISTE, mentionné ci-après ;

2. PHILIPPE, Chevalier de Malte, Comman-

deur de Belle-Croix;

3. GABRIELLE, semme 1º de Jean-Jacques de Sévert-d'Urigny, Seigneur de la Vernée & de Flory, fils d'Ennemond de Sévert, Seigneur d'Urigny, & d'Antoinette de Maillorgues ; & 2º de Bertrand du Breuil, Baron de la Bastie-sous-Cerdon;

4. 5. & 6. Anne, Claudine & Louise, mortes jeunes;

7. & 8. Philiberte & Catherine, mortes aussi sans être mariées;

9. 10. & 11. ANTOINETTE, ROSE, & ANNETTE, Religieuses à Lons-le-Saunier;

12. Et MARGUERITE, Religieuse à Chau-Châ-

JEAN-BAPTISTE D'ANDELOT, Baron de Pressia, Seigneur de Marmont & de la Vernée, fut député l'an 1601, du corps de la Noblesse de Bresse, pour faire hommage au Roi Henri IV. Il épousa Marguerite de Hériot, fille de Daniel de Hériot, Baron de Moulins, & de Louise de Foissy. Il mourut en 1635, laissant de son mariage:

1. Jean, mort jeune avant fon père;

2. Anne, semme de Jean, Seigneur de Foudras, Capitaine au Régiment d'Enghien;

3. Et Marie, semme de Jacques d'Apchon, Baron de Saint-Germain, fils de Claude d'Apchon Baron de Saint-Germain, & de Philiberte de Saint-Aubin.

Les armes: de gueules, à une fleur-de-lys d'or.

ANDELOT en Comté. Nous venons de parler de la Maison d'Andelot-Pressia en Bresse; celle-ci qui est originaire du Comté de Bourgogne, s'appelle, par différence, An-DELOT-MYONS.

Les histoires de Bourgogne font mention de Bérard d'Andelot, Chevalier en 1285; de Vauchier d'Andelot, Chevalier en 1290. & de Henri d'Andelot en 1302.

JEAN-BAPTISTE D'ANDELOT, Seigneur de Myons en Comté sut Bailli de Dôle; & GEOR-GES D'ANDELOT, Seigneur de Done, son srère, aussi Bailli de Dôle.

CLAUDE D'ANDELOT, Seigneur de Pesmes en Comté en 1410, épousa Marie de Feillens, fille d'Antoine, Seigneur de Feillens, & de Guyotte de la Chapelle, sa seconde semme.

Jean D'Andelot, Seigneur de Myons, Bailli de Dôle, & premier Ecuyer de l'Empereur CHARLES V, épousa, en 1548, Guillemette d'Igny, veuve de Claude de la Beaume, Baron du Mont-Saint-Sorlin, & fille de Clériadus, Seigneur d'Igny, Chevalier, & de Claire de Clermont son épouse.

JEAN D'ANDELOT, Seigneur de Hones en 1582, épousa Anne de Jausse, dite de Mastaing, dont, entr'autres ensans, il eut:

CHARLES D'ANDELOT, Seigneur de Hones, premier Chevalier du Roi Catholique en la Cour fouveraine de Mons en Hainaut, l'an 1630, qui épousa Jeanne de Bourgogne, Vicomtesse de Loos, fille de Pierre de Bourgogne, Seigneur de Bredam, & de Catherine Doyembruche-Duras son épouse, dont il eut six fils & une fille.

Gaspard d'Andelot, Baron de Chemilly, épousa Antoinette de Rye, fille de Girard de Rye, Marquis de Varembon, Chevalier de la Toison d'or, Gouverneur de Gueldres, & de Louise de Longny, dont deux filles: Louise d'Andelot, semme de Constantin, Baron de Palvillers, & CLAUDINE D'ANDE-

Les armes: échiqueté d'argent & d'azur, au lion de gueules couronné d'or fur le tout.

ANDELOT, en Bretagne: de fable, à une aigle éployée d'argent, couronnée de même.

ANDELOT, en Champagne: de gueules à cinq fleurs-de-lys d'or.

ANDELY: d'azur, au chevron d'or, accompagnéen chef dedeux palmes, en pointe d'une montagne, le tout de même.

ANDIGNÉ. C'est un des plus anciens noms de la Province du Poitou, mais la filiation ne remonte pas aussi haut. Suivant les titres produits devant le Juge-d'armes, elle ne prend clairement son époque que depuis :

I. Monfeigneur Geoffroy d'Andigné, Ier du nom, Chevalier, Seigneur d'Andigné & d'Angrie. Un Mémoire de famille lui donne pour femme, Barbe de la Porte, fille de Baudouin, Seigneur de Vezins, & de Marie de Lusignan. Il eut:

1. GEOFFROY, qui suit;

2. Otivier, rapporté après son frère;

3. Et Jean, vivant en 1360, vraisemblablement père ou ayeul d'un Lancelot d'Andigné, Prieur de Saint-Giran, près de la Rouvraie, & d'un Yvon d'Andigné, Ecuyer, Seigneur de Montjauger. Ce dernier a fait la tige des Seigneurs de Montjauger & des Escotais.

II. GEOFFROY D'ANDIGNÉ, IIe du nom, étoit mort le 5 Décembre 1390, & laissa un fils unique, nommé GUILLAUME, qui avoit épousé une Mahault du Gué, fille de Guy du Gué, Chevalier. Il n'eut qu'un fils, nommé LANCELOT, Seigneur d'Andigné, de qui sont descendus

les Seigneurs d'Angrie, de la Jaille & de

II. OLIVIER D'ANDIGNÉ, second fils de GEOFFROY, I'r du nom, eut par partage du 30 Juin 1392, avec Guillaume d'Andigné, son neveu, les domaines & hébergement du Bois, les domaines & hébergement de la Nobletière, les vignes & l'étang du Gué-d'Availles, & l'étang de Boullon. Il avoit épousé Jeanne du Boisde-la-Court, qui, après sa mort, sit une seconde alliance, avec Louis de Juigné dont elle eut Jean de Juigné, Ecuyer.

Du premier lit étoit sorti Jean d'Andigné,

qui fuit.

III. JEAN D'ANDIGNÉ, Ier du nom, Ecuyer, Seigneur du Bois-de-la-Court, fit, le 23 Février 1399, un partage avec Jean de Juigné, son frère utérin, à qui il donna pour sa part dans la succession de sa mère, la métairie de la Bonaudière, située dans la paroisse du Lion en Anjou, mais seulement pour en jouir, sa vie durant, en usus feulement pour en jouir, sa vie durant, en usus seulement pour en jouir, sa vie durant, en usus seulement aliette de la Motte, dont il eut:

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. MARIE, mariée à Macé de la Faucille, Ecuyer;

3. Et ISABEAU, morte avant le 23 Juin 1445, fans laisser d'enfans de fon mariage avec Guillaume Barateau, Ecuyer.

IV. Guillaume d'Andigné, Chevalier, Seigneur du Bois-de-la-Court, & à cause de ses Domaines de la Bonaudière, des Brosses, des Gilloteries, des vignes du fief du Pont, & du fief du Bourg-Ribou, vassal de son cousin LANCELOT, Chevalier, Seigneur d'Andigné, paroit en cette qualité dans l'aste d'un aveu & dénombrement que ce Lancelot d'Andi-GNÉ donna de ses hébergement, Terre & Ville d'Andigné, le 12 Février 1437, à Jean de Châteaubriand, Chevalier, Seigneur de Chavannes & du Lion, de qui la Terre d'Andigné relevoit en toute Justice, haute, moyenne & basse, en sa qualité de Seigneur du Lion. Guillaume d'Andigné épousa Isabeau de la Faucille, dont:

1. JEAN, qui suit;

2. SIMON, Ist du nom, qui eut avec son frère, par ses partages du 17 Octobre 1459, le lieu de la Gauderie, tant en fies qu'en domaine. Il épousa, le 3 Septembre 1491, Renée Briand, Dame de l'Isle-Briand, & eut de ce mariage Jean d'Andigné, Seigneur de l'Isle-Briand, tige d'une nouvelle branche qui,

au commencement du siècle passé, étoit subdivisée en trois rameaux subfistans dans les perfonnes, 1º de Françoise d'Andigné, Dame & héritière de l'Isle-Briand, comme fille de l'aîné, mariée, par contrat du 31 Janvier 1607, avec un LANCELOT D'ANDIgné, Chevalier de l'Ordre du Roi, 2º de Simon d'Andigné, Sieur d'Eves, père d'une CHARLOTTE D'ANDIGNÉ, mariée à Pierre de Madaillan, Seigneur de Chauvigny en Anjou; & 3º de Philippe d'Andigné, vivant en 1622, tous trois cousins germains, & descendans au Ve degré de Simon d'An-DIGNÉ, Ier du nom, fils de Guillaume.

V. Jean d'Andigné, IIº du nom, Ecuyer, Seigneur du Bois-de-la-Court, épousa Bonne de la Rue, fille de Messire Jacque's de la Rue, Chevalier. Il en eut :

- 1. JEAN, qui fuit;
- 2. BRIAND;
- 3. CERBRON, à qui JEAN, leur frère aîné, donna, le 16 Mars 1485, la Terre & Seigneurie de la Lande, pour en jouir tous deux ensemble, &, après la mort de l'un, le survivant par manière de viage;

4. Jeanne, morte fans enfans, le 6 Décembre 1484, de son mariage avec Raoul du Chaftelet, Ecuyer, Seigneur du Chastelet;

5. & 6. JACQUETTE & THIBAUDE;

7. & 8. MARIE & CHARLOTTE.

VI. JEAN D'ANDIGNÉ, III' du nom, Ecuyer, Seigneur du Bois-de-la-Court, épousa, le 7 Février 1460, Béatrix de Vangeau, fille aînée de Jean, Ecuyer, Seigneur de Vangeau, &c., & de Thomines de Jonchères. Cette alliance apporta de grands biens à Jean d'Andigné. Il en eut:

1. JEAN, qui fuit;

- 2. Guillaume, marié avant le 8 Août 1525 à Antoinette de Lancoet, dont il eut :
  - 1. François, Ecuyer, mort sans postérité; 2. GASTON, Seigneur de Grand-Fontaine, ayeul d'un Hector d'Andigné, qui vi-

voit en 1619; 3. René, Seigneur de Segré, puis de Mai-

neuf, du chef de Françoise de Véron, fa femme;

- 4. Et Lancelot, marié avec une Bertrande de la Chaffe, tige d'une branche dont nous ne pouvons parler, faute de Mémoire;
- 3. Et Joachin, qui sut aussi marié, & eut un fils, nommé Charles, dont on ignore la postérité.

VII. JEAN D'ANDIGNÉ, IV° du nom, Ecuyer,

geau, épousa, 1° le 8 Avril 1502, Louise Montaillais, fille ainée de Jean, Seigneur de l'Espinay & de Rosnyvinen; 2º le 29 Janvier 1519. Jeanne de Bouillé, veuve de François de la Davière, dont elle eut deux filles. JEAN D'ANDIGNÉ eut de sa première semme:

VIII. MATHURIN D'ANDIGNÉ, Seigneur du Bois-de-la-Court, de Vangeau, &c. Il époufa, par contrat du 3 Octobre 1530, l'ainée des deux filles de Jeanne de Bouillé, sa bellemère, nommée Renée, il en eut:

1. JEAN, qui suit;

2. Louis, Sieur de Sermond, mort fans alliance;

3. Et Jean-Baptiste, Sieur des Touches, rap-

porté après son aîné.

IX. JEAN d'Andigné, Ve du nom, n'eut point d'enfans de son mariage, accordé le 14 Janvier 1566, avec Louise le Porc-de-la-Porte, fille de Jean, Baron de Larchas & de Charné, & de Marthe le Porc-de-la-Porte. héritière de la branche de la Porte-Vézins.

IX. JEAN-BAPTISTE D'ANDIGNÉ, Seigneur des Touches, du Bois-de-la-Court, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa, du vivant de son frère aîné, par contrat du 30 Janvier 1587, Marie de Chazé, fille de François, Seigneur de Chazé, & de Charlotte-de la Motte. II en eut:

- 1. René, qui fuit;
- 2. JEAN;
- 3. & 4. Et deux filles mariées, l'une avec HEC-TOR D'ANDIGNÉ, dont on a parlé plus haut. petit-fils de Gaston, frère des premiers Seigneurs de Maineuf & de la Chaffe; l'autre avec René de Launai, Ecuyer, Seigneur de la Haie.

X. René d'Andigné, Ier du nom, Ecuyer, Seigneur des Touches, du Bois-de-la-Court, de Ribou, &c., épousa en 1620 Madeleine le Goulz, fille de Raoul, Ecuyer, Seigneur de Poligny, &c., & de Marie Charlot, dont il

1. René, qui fuit;

2. JEAN, Seigneur de Saint-Gemme;

3. Louis, marié, par contrat du 23 Octobre, 1660, avec une Demoifelle d'Aubron;

4. FRANÇOIS, nommé dans une transaction du

3 Août 1662;

5. Et Marie, accordée le 24 Janvier 1648 à Louis Robin; Chevalier, Seigneur de la Simboire.

XI. René d'Andigné, IIº du nom; Chevalier, Seigneur de Ribou, &c., épousa, par Seigneur du Bois-de-la-Court & de Van- | contrat du 9 Mai 1650, Susanne d'Andioné; fa cousine germaine, alors veuve de Jean Héliand. Il mourut le 3 Août 1662, & laissa fous la tutelle & garde-noble de Susanne, sa femme:

1. René, qui suit;

2. Louis, Ecuyer, Sieur de Changé, mort avant le 20 Octobre 1679;

 Jean-Baptiste, Prêtre & Curé de Ruillé au Pays du Maine, en 1710, & qui vivoit encoré en 1726;

4. & 5. Madeleine-Charlotte & Renée-Françoise, toutes deux Religieuses, l'une à l'Abbaye de Roncerai, où elle vivoit en 1726, & l'autre au Couvent du Buron de Château-Gontier.

XII. René d'Andigné, IIIº du nom, Seigneur de Ribou, de la Blanchaie, de Saint-Gemme, &c., épousa, le 20 Ostobre 1679, Renée-Marie Suirot-des-Champs, fille unique de François, Chevalier, Seigneur des Champs, & de Jeanne de Villiers, dont:

1. Charles-François, qui fuit ;

2. Jean, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dès l'an 1710;

3. Marie-Anne, mariée, par contrat du 19 Juillet 1710, avec Louis-René d'Andigné, Seigneur de Maineuf & de l'Isle-Briand, d'une autre branche rapportée ci-après;

4. Et Renée.

XIII. Charles-François d'Andigné, Seigneur de Ribou, &c., Capitaine dans le Régiment de la Chenelaie, épousa, par contrat du 23 Mai 1726, Elisabeth-Charlotte Pentin-de-Belle-Isle, fille & unique héritière de François Pentin, Seigneur de Belle-Isle, & d'Ursule-Henriette Goyon-de-Marcé.

#### AUTRE BRANCHE

Louis-René d'Andigné, Ecuyer, Seigneur de Maineuf & de l'Isle-Briand, époufa, le 19 Juillet 1710, Marie-Anne d'Andigné, fille de René, Il Iº du nom, & de Renée-Marie Suirot-des-Champs. De ce mariage est issu entr'autres ensans:

CHARLES-GABRIEL-AUGUSTE D'ANDIGNÉ, né le 21 Septembre 1715, reçu Page du Roi dans fa Grande-Ecurie fur les preuves de fa noblesse, qu'il a justifiée par titres jusqu'à Jean d'Andigné, IIIe du nom, son septième ayeul, Ecuyer, Seigneur du Bois-de-la-Court, vivant en 1460.

De la même famille font:

Joseph-François d'Andigné-de-La-Chaise, fixième ayeul, E nommé Evêque de Saint-Paul-de-Léon en vivant en 1491.

1763, sur la démission de Jean-Louis de Goyon de Vaudurant, dont il prêta serment entre les mains du Roi le 27 Août de la même année.

Et Jeanne-Françoise d'Andigné-de-la-Chaise, semme d'Emmanuel-Augustin de Cohedeuc, Comtedu Bois-de-la-Mothe, Lieutenant-Général des Armées navales du 25 Septembre 1755, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis, à 6000 liv. de pension, de 1761. Elle est morte à Rennes le 7 Mars 1762.

Les armes: d'argent, à trois aigles de gueules, becquées & membrées d'azur, po-

sées 2 & 1.

ANDLAU (p'), en Alface, Préset de Strafbourg, & ches de la Noblesse. Un de ce nom a épousé Mademoiselle de Polassron, fille du Sous-Gouverneur de Monseigneur le Duc de Bourgogne. Les armes: d'or, à la croix de gueules.

ANDOUIN: d'argent, à l'aigle éployée de sable.

ANDOUINS: d'or, au lion de finople.

ANDOUINS, dans le Diocèse de Lescar en Béarn; c'est une des douze premières Baronies de cette Province. Corisande d'Andouins, dernière de sa Maison, la porta en mariage à Philippe d'Aure, Comte de Gramont. De leur possérité sont issus les Ducs de Gramont, qui possédent la Baronie d'Andouins. Voyez GRAMONT.

ANDRAS. Annet Andras, Seigneur de Chaugy, présent à la rédaction de la Coutume d'Auxerre en 1561, étoit arrière-petit-fils de Pierre Andras. Il eut pour semme, le 12 Août 1539, Catherine de Villaines. Il est bisayeul de Guillaume Andras, Ecuyer, Seigneur de Serre & de Revère, qui justifia de sa noblesse en 1668, tant pour lui que pour Jean-Dominique & Pierre, ses frères.

Philippe Andras, Ecuyer, Seigneur de Montoi, ci-devant Lieutenant dans le Régiment de Poitou, épousa, le 26 Novembre 1713, Antoinette le Lièvre, fille de Charles le Lièvre, Ecuyer, Seigneur du Fosset, & d'Edmée le Marquenat, dont il a eu Marie-Antoinette Andras du Montoi, reçue à Saint-Cyr le 10 Novembre 1732, sur les preuves qui ont été faites sur titres originaux de sa noblesse, qui remonte à Jean Andras, son sixième ayeul, Ecuyer, Seigneur de Chaugy, vivant en 1491.

Les armes: d'argent, à un chevron de gueules, accompagné de trois tourteaux de même, posés deux en chef & un en pointe.

ANDRAULT. GEOFFROY ANDRAULT, Ecuyer, Seigneur de Langeron en Nivernois, épousa en 1532 Gabrielle Raquiet. Leur fils aîné Pierre, Gouverneur de la Charité-lur-Loire, eut d'Aimée de Combier, JACQUES Andrault, Seigneur de Langeron, Gouververneur de la Charité, Bailli du Maconnois, & Conseiller-d'Etat, marié en 1602 à Marguerite de la Tournelle, mère de Philippe Andrault, Seigneur de Langeron, de l'Isle de Mars & Baron de Cougny, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, Gouverneur de la Charité & de Nevers, Bailli du Nivernois & de Donziois, Maréchal-de-Camp & premier Gentilhomme de la Chambre de M. Gaston, Duc d'Orléans, dont il avoit été élevé Page, en faveur duquel la Seigneurie de Langeron fut érigée en Comté, par Lettres datées du mois d'Août 1656, registrées au Parlement le 30 Juillet 1660. Il fut maintenu dans fa noblesse par Jugement de M. Tubeuf, Maître des Requêtes, du 8 Mars 1669. Les titres qu'il produisit alors remontent jusqu'à Laurent Andrault, Ecuyer, Seigneur de Langeron, vivant en 1471. Il mourut le 21 Mai 1675. De Claude de Faye-d'Espesses, qu'il épousa en 1641, il

Joseph Andrault II, Comte de Langeron, Lieutenant-Général des Armées Navales, & Gouverneur de la Charité, mort le 28 Mai 1711, qui, de Jeanne-Madeleine du Gouraide-la-Coste, a eu:

1. Louis-Théodore, qui suit ;

 Et Sylvie-Angélique, veuve depuis 1723 de Claude de Thiard, Comte de Biffy. Voyez THIARD.

Louis-Théodore Andrault III, Comte de Langeron, Marquis de la Coste, Baron de la Ferté-Langeron, Sous-Lieutenant des Gendarmes de Berry en 1717, Brigadier le 1º Octobre 1734, Maréchal-de-Camp le 16 Janvier 1739, Lieutenant-Général le 2 Mai 1744; marié, 1º le 2 Août 1751, à Augustine-Marie de Menou, quatrième fille de François-Charles, Marquis de Menou, & d'Anne-Thérèse de Cornuau; 2º à Marie-Thérèse de Damas-de-Crux, nièce de sa première semme, & fille de Louis-Alexandre, Comte de Damas-de-Crux, & de Marie-Louise de

Menou, morte le 5 Février 1763, âgée de 23 ans; & 3° le 21 Avril 1764 à Mademoiselle de Saint-Pierre. Il est aujourd'hui l'un des Directeurs du Corps de la Noblesse, & Commandant en ches de la Province de Guyenne.

#### SECONDE BRANCHE.

Philippe II, fils de Geoffroy Andrault, Seigneur de Langeron, fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & époufa, en 1591, Charlotte de Crémeaux, mère d'Hector d'Andrault, Seigneur de Maulévrier, en Bourgogne, allié en 1635 à Anne du Maine, tante de feu le Maréchal du Bourg.

Il en eut François, Marquis de Maulévrier-Langeron, qui, de Françoise de la

Veuhe, a eu:

JEAN-BAPTISTE-LOUIS ANDRAULT, Marquis de Maulévrier-Langeron, Comte de Banains, né le 3 Novembre 1677, d'abord Officier d'Infanterie, Brigadier le 26 Octobre 1704, Maréchal-de-Camp le 29 Mars 1710, Lieutenant-Général le 30 Mars 1720, Maréchal de France le 1er Mai 1745, & Chevalier de la Toifon d'Or, mort le 22 Mars 1754, âgé de 76 ans, laislant de fon mariage contracté le 27 Mai 1716 avec Elifabeth le Camus, fille de Nicolas, Seigneur de Bligny, premier Président de la Cour des Aides de Paris, & de Marie-Elifabeth Langlois:

1. Charles-Claude, dit le Comte de Langeron, né le 7 Septembre 1720, titré Marquis de Langeron, Colonel-Lieutenant du Régiment de Condé le 20 Août 1743, Brigadier le 3 Juin 1748, Maréchal-de-Camp, le 1er Mai 1758, & Lieutenant-Général le 25 Juillet 1762, marié le 15 Janvier 1754 à Louise Perrinet, fille de David-Pierre, Sieur de Pezeau, Receveur-Général des Finances de Flandres, Hainaut & Artois, dont:

Charles-Pierre, né le 21 Juin 1756;

2. Et CLAUDE-NICOLAS-HECTOR DE LANGERON, né le 2 Novembre 1732, Colonel en 1762 du Régiment de Foix, appelé le Comte de Maulévrier-Langeron, marié le 22 Avril 1764 à N.... Castel de Saint-Pierre de Crèvecœur.

Le Maréchal de Maulévrier avoit pour frère Christophe Andrault, dit le Comte de Maulévrier, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis en 1740, Lieutenant-Général des Armées Navales, mort en 1768.

Les armes d'Andrault-de-Langeron font:

d'azur, à trois étoiles d'argent posées 2 & 1, qui est d'Andrault; écartelé d'argent à trois fasces de gueules, vivrées, & une bande d'azur semée de sleurs-de-lys d'or, & brochant sur le tout, qui est de Gencien.

ANDRAY, samille noble & ancienne de Normandie dans la Généralité de Caen. Porte: de fable, au fautoir d'argent cantonné aux deux côtés de deux croissans de même en chef, & en pointe de deux molettes d'or.

ANDRAY ou ANDREY, de Fontenay en Normandie, Diocèse de Bayeux.

I. Jacques Andray, Ier du nom, est qualifié noble Homme & Ecuyer, Sieur de Seillery, dans le contrat de mariage de son sils

JACQUES, qui suit.

II. JACQUES ANDRAY, IIe du nom, Ecuyer, Sieur de Seillery, Seigneur des Fiefs nobles de Baudienville & de Fontenay, épousale 29 Juillet 1609 Jeanne Bréart, fille aînée d'Olivier, Ecuyer, Seigneur de Gasgoing, & de Jeanne Mauger. Il en eut:

1. Jacques, qui suit;

2. Et Christophe Andray, Ecuyer, Scigneur de Seillery, mort fans alliance le 22 Juin 1679, après avoir fervi dans la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde, où il donna des preuves de bravoure, de valeur & de fidélité au fervice du Roi, fuivant trois certificats du Maréchal de Navailles, Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du Duc de Chaulnes, fucceffeur du Maréchal de Navailles, & Vicomte de Turenne, du 14 Novembre 1653, des 15 Février & 16 Mars 1665.

III. Jacques Andray, IIIe du nom, Ecuyer, Sieur de Seillery, Seigneur de Baudienville & de Fontenay, épousa par contrat passé au Château de Sainte-Marie-du-Mont, le 2 Juillet 1650, Françoise de Scelles, fille de Jean, Ecuyer, Sieur de Bapaulme, & de Scholastique Cadot de Sebbeville, dont:

1. CHARLES-CLAUDE ANDRAY, qui fuit;

2. Et Jacques-Christophe Andray, Sieur de Seillery, fuccessivement Cadet dans la Compagnie de son frère au Régiment de Picardie, Lieutenant dans celui de Piémont le 5 Février 1673, & Garde-du-Corps du Roi dans la Compagnie du Maréchal Duc de Duras; tué au combat de Sénes, en Flandres.

IV. CHARLES-CLAUDE ANDRAY, Ecuyer, Seigneur & Patron de Fontenay, de Neuville,

au Plain de Seillery, &c., commença à fervir en 1668 en qualité de Cadet dans les Gardes-Françoifes; en 1670 dans la première Compagnie des Gardes-du-Corps, jusqu'en 1672, qu'il su Capitaine dans le Régiment de Picardie, & fervit dans cet emploi, en Flandres & en Hollande, tant que dura la guerre. Il quitta le service à la paix de Nimègue, & sur pourvu, le 9 Juillet 1689, de la charge de Lieutenant de Roi des Ville & Château de Carentan. Il avoit été marié, le 11 Novembre 1679, avec Marie-Madeleine de Cardonville, seigneur de Presle, &c., & de Marie Midorge, dont:

1. CHRÉTIEN-JEAN-FRANÇOIS ANDRAY DE FON-TENAY, Seigneur de Baudienville, Sous-

Diacre;

2. François-César Andray de Fontenay, qui fuit;

 Louis-Charles-Claude Andray de Fontenay, rapporté après son frère;

 Françoise-Hilaire Andray de Fontenay, mariée en 1723 à Charles-Alexandre le Fèvre, Ecuyer, Seigneur & Patron de Clitours & de Grainthville;

5. Et ÉLISABETH ANDRAY DE FONTENAY.

V. François-César Andray de Fontenay, Ecuyer, Seigneur & Patron de Neuville, de Fontenay, &c., Capitaine d'Infanterie, servit pendant quatre ans, & épousa, par contrat du 21 Mai 1729, Charlotte-Thérèse du Mesnilurry, fille de Charles, Ecuyer, Seigneur, Patron, Châtelain & Marquis de Gonneville-Mesnilurry, & de Louise-Thérèse Simon, Dame & Patrone de Vasteville.

V. Louis-Charles-Claude Andray de Fontenay, frère cadet du précédent, fervit en qualité d'Officier d'Artillerie en Flandres en 1712, en 1713 en Allemagne, & fut Commiffaire Extraordinaire d'Artillerie le 15 Octobre 1716, & Ordinaire en 1721. Il fervit dans la guerre de 1734 & 1735 en Allemagne en qualité de Commissaire-Provincial, & fe trouva aux Siéges de Kell & de Philippsbourg. Il a été sait Brigadier d'Infanterie le 2 Mai 1744, Maréchal-de-Camp le 1er Janvier 1748, & Lieutenant-Général le 17 Décembre 1759.

Les armes: de fable, au fautoir d'argent, accompagné en chef & en pointe d'une molette d'éperon d'or, & aux flancs dextre & fenestre d'un croissant du second.

ANDRÉ (b'). La famille d'André, origi-

naire d'Annot, vint s'établir à Aix il y a plus de deux fiècles.

1. PAUL D'ANDRÉ, qui en est la tige, y épousa Gasparde de Félix, fille de noble Philippe de Félix, & de Marguerite de Loques-Puymélix.

II. Balthasard, issu de ce mariage, sut reçu Conseiller en la Cour des Comptes le 25 Juin 1637. Il épousa Claudine de Signier, dont

il eut:

III. Balthasard, IIe du nom, Confeiller en la même Cour, & marié le 24 Novembre 1664 avec Gabrielle de Meyronnet. De ce mariage naquirent: Paul, Jacques, & une fille mariée à Jean de Bonnet, Seigneur de Costesrède, Confeiller en la Cour des Comptes; Jacques su sait Capitaine d'Infanterie. Il est mort sans possérité.

IV. Paul d'André, fon frère aîné, a laissé de son mariage avec Françoise de Gaustridy, Jacques-Joseph; Philippe, Chevalier de Saint-Louis & Capitaine dans le Régiment de Médoc, & Gabrielle-Thérèse, mariée à Noble Jacques de Clapier, issu des anciens Sei-

gneurs de Colongue.

V. JACQUES - JOSEPH D'ANDRÉ exerce l'office de Confeiller en la Cour des Comptes, que son ayeul & son bisayeul avoient exercé. Il n'étoit pas marié en 1757.

Les armes: d'or, au fautoir de gucules. Voyez l'Hist. héroïque & univ. de la Noblesse

de Provence, pag. 41.

ANDRÉ, famille originaire d'Aigues-Mortes, de laquelle il y a eu plusieurs Capitouls de Toulouse.

I. Guillaume André, habitant de la ville d'Aigues-Mortes, épousa Catherine Bourque.

II. François André, Capitoul de Toulouse ès années 1595 & 1621, épousa 1º Marguerite Bausse, 2º Catherine d'Antonne.

111. Pierre André, premier fils, né le 13 Septembre 1609, époufa, par contrat du 7 Avril 1639, Marguerite Hugues, fille de Jean & de Madeleine de Flory, (vulgo de Fleury). Par ce mariage, la famille d'André fe trouve alliée à celle du Duc de Fleury.

IV. ETIENNE ANDRÉ, ancien Officier de Dragons, & commandant les équipages de l'Artillerie de France, né le 12 Février 1654, mort en 1713, époula Nicole Fallot.

V. CLAUDE-ALEXANDRE ANDRÉ, Ecuyer, né le 20 Septembre 1697; Directeur général des équipages de l'Artillerie, pendant la guerre de 1733; Fourrier des Logis des Ecuries du Roi, Inspecteur général de la Grande Fauconnerie de France, à présent l'un des Secrétaires des Commandemens de son Altesse Sérénissime M. le Prince de Conty, a épousé, en 1730, Elisabeth Martin, fille du Capitaine Martin, & de N... Varlet, née Demoiselle.

VI. ALEXANDRE-LOUIS ANDRÉ, Ecuyer, né le 14 Mars 1734, Conseiller du Roi en son

Préfidial & Bailliage de Langres.

Les armes: d'or, au fautoir de gueules, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

ANDRÉ, Seigneur de Villeberny: d'azur, au fautoir alaifé d'or.

ANDRÉ, en Normandie, Généralité de Caen. La Roque, p. 193, de son Traité de la Noblesse, dit que Pierre André étoit, l'an 1550, Licutenant-Général du Bailli de Caen, &, en cette qualité, sut chargé de vérisser la noblesse de Robert le Fournier, Baron de Tournebu. Les armes: de sinople, à une sasce d'or, accompagnée en chef de deux sautoirs, & en pointe d'une molette d'épée ron, le tout de même.

ANDRÉ: d'azur, au fautoir d'argent, cantonné en chef d'une étoile d'or, les autres cantons chargés chacun d'une rofe d'argent.

ANDRE DE MONTFORT. La Terre & Seigneurie de Montfort, située dans un pays montagneux au Diocèse d'Uzès, Paroisse de Saint-Maurice de Vautalon, appartient à la famille d'André. Ceux de ce nom n'en avaient anciennement que le domaine utile; mais en 1605 ils acquirent une partie de la directe & de la Justice du Baron de la Fare, en qualité de Seigneur du Marquilat de Montelar, d'où dépendoit ladite directe en Justice. En 1668, le mariage de Jean d'André, trifayeul de celui qui est aujourd'hui chef de cette samille, s'étant traité par l'entremise du Comte du Roure, Chevalier des Ordres du Roi, & Lieutenant-Général du Languedoc, avec Marie de Beauvoir-du-Roure, la parente, celle-ci fit entrer dans la famille d'André, l'autre partie de direste & de Justice de la terre de Montfort, dont elle a pris le nom. Cette dernière partie de directe & de Justice étoit une dépendance de la Baronie de Verseuil, appartenant à la Maifon de Grimoard de Beauvoir-du-Roure, dont nous avons donné la Généalogie en fon rang. Ainsi la Terre de Montfort est un démembrement du Marquifat de Montclart & de la Baronie de Verseuil, dont elle relève en arrière-Fies. Jean-Baptiste d'André de Montfort, dont nous allons donner ci-après la Généalogie, en a rendu hommage le 11 Mai 1775, au Marquis du Roure, en sa qualité de Baron de Verseuil, pour la portion de directe & Justice qui ressort de la dite Baronie; & il n'a point encore hommagé l'autre portion de directe & Justice, qui relève du Marquisat de Montclar-la-Fare, représenté aujourd'hui par M. de Pavée, Marquis de Villevielle.

Les autres Fiess & Terres possédés par cette famille sont: Béluge, Viala, Blachère, Laubertier, dont on rend hommage au Seigneur Comte du Roure, en qualité de Seigneur Marquis de Grizac; le Fies de Nozières, dont on rend hommage à l'Évêque de Mende, comme Comte du Gévaudan; la Terre & Château de Prades, la Terre & Seigneurie de la paroisse de Sainte-Croix-de-Caderles, que Susanne-Henriette de Noris a apporté en dot, ainsi que la Seigneuriedu Château de Prades, à son mari Jean-Baptiste d'André de Montfort, dont on rend hommage au Prince de Conty, en qualité de Seigneur & Comte d'Alais.

Cette famille d'André, dont la Généalogie a été dressée par M. d'Hozier, Juge d'Armes de France, a eu comme beaucoup d'autres, le malheur de perdre les monumens de fon ancienneté, dans les guerres contre les Camifards: c'est ce qui est justifié par un extrait de l'état général des dommages causés à plusieurs particuliers de la Province de Languedoc, par ces Camifards, dans le tems des troubles des Cévennes, délivré par expédition faite sur les registres de l'Intendance de Montpellier le 15 Mars 1732, & par un certificat du comte du Roure, Lieutenant-Général des Armées du Roi & de la Province du Languedoc, du 22 dudit mois & an, portant que M. de Montfort avoit une maison au Pont de Montvert, Diocèfe de Mende, laquelle avoit été réduite en cendres, avec tous les titres de famille, par les Camisards, en haine de ce qu'on l'avoit prêtée au Sieur Abbé du Cayla, Mifsionnaire dans les Cévennes, pour y saire l'office divin, & qui y fut tué; que de plus, fa famille s'étoit toujours fignalée par son zèle pour le service du Roi, & qu'elle avoit donné au Pont de Montvert, un fonds qui lui appartenoit, pour y bâtir une Eglise. Cet incendie

est encore justissé par un certificat des anciens & principaux habitans du Pont de Montvert en Gévaudan, du 26 Octobre 1733. Vu ces pertes, cette samille ne peut remonter sa filiation qu'à

I. Noble Gabriel d'André, Seigneur de Lauzières, qui fit son testament le 7 décembre 1586: il le confirma par un codicile du 22 Octobre 1590, (passé devant Vitalis, Notaire de Liancous), étant pour lors au lit malade, blessé de deux coups d'épée. Il eut de Marie de Boisset, laquelle testa le 10 Avril 1617:

1. & 2. Antoine & Guyon, dont on ignore la destinée;

3. Pierre, qui fuit;

- 4. & 5. Anne & Jeanne, lesquelles étoient mariées le 22 Novembre 1608. L'expédition en a été délivrée sur la minute le 24 Août 1741;
- & 7. Françoise & Agnès, nées depuis le tettament de leur père, & qui vivoient encore, fans alliance, le 22 Novembre 1608.

II. Noble Pierre d'André (a), Seigneur de Lauzières & du Pouget, épousa, par contrat du 5 Décembre 1608, (passé devant Desfours, Notaire de Barre), Marie de Saint-Martin, fille de Noble Antoine de Saint-Martin, Seigneur du Villaret, & d'Antoinette du Foulhaquier. De cette alliance vinrent:

1. Pierre, qui suit;

2. Antoine, Sieur des Crouzels;

3. & 4. SIMON & GUYON;

5. Et une fille dont on ignore le nom.

III. Noble Pierre d'André, Seigneur de Lauzières & du Pouget, transigea avec An-Toine, fon frère, par acte passé devant Ayral, Notaire de Florac, le 24 Février 1642, institua, par fon testament (reçu par Vitalis, Notaire de Liancous), du 10 Février 1656, son héritière universelle, Marguerite de Reines, sa femme, à la charge de rendre ladite hérédité à tel de ses ensans ou filles que bon lui sembleroit. Par cet acte il voulut être enterré dans le cimetière de la Paroisse de Liancous, au tombeau de ses prédécesseurs, & nomma, dans l'ordre fuivant, les enfans qu'il eut de son mariage. De plus, désirant que l'entier domaine & métairie qu'il avoit au Mazoge du Pouget & des Crouzels, demeurat uni à son hérédité, ainsi que lui & ses

<sup>(</sup>a) Ce deuxième degré fut supprimé par Badiez, tome XIII, ancienne édition.

prédécesseurs, l'avoient tenu, il ordonna que l'héritier ou l'héritière qui feroit nommé par sa dite semme, seroit tenu de saire restitution de ladite métairie en saveur d'un de ses ensans, en la substituant jusqu'au 1Ve degré inclusivement, afin qu'elle ne sut point aliénée. Les ensans sortis de ce mariage surent:

1. Antoine, Sieur de Golombert;

2. JEAN, qui fuit;

Et quatre filles, Marguerite, Anne, Marthe, & Marie.

IV. Noble Jean d'André, Ecuyer, Seigneur de Montfort, de Béluge, &c. époufa Marie de Beauvoir, fille de noble Claude de Beauvoir, Sieur de Pazenan, & de Marguerite de Broche, fa femme, par contrat post-nuptial du 8 Juillet 1669, passé devant Brés, Notaire du Pont de Montvert, dans lequel il est dit que ce mariage avoit été célébré dans la ville de Barjac, Diocéfe d'Uzes, le 18 Novembre 1668, la proposition en ayant été faite par Messire Papien de Grimoard, Comte du Roure, Lieutenant-Général pour le Roi en la Province du Languedoc, parent de ladite demoifelle, pour lequel esset lesdits Sieurs d'André & de Pazenan s'étoient transportés au Château de Banne, où les articles avoient été arrêtés & confignés au pouvoir dudit Seigneur Comte du Roure, qui ayant été obligé de partir pour la Cour, peu de jours après, & y étant décédé, avoit été cause du retard de la conclusion de ce mariage. De cette alliance vinrent :

1. JACQUES, qui suit;

2. JEAN D'ANDRÉ DE BÉLUGE, Lieutenant au Régiment du Roi le 22 Mars 1695, dont il fut fait Capitaine le 11 Janvier 1698, tué aux environs de Barjac, avec plufieurs autres Gentilshommes, en combattant pour le fervice du Roi contre les Camifards;

 Et Marie d'André, mariée à noble Scipion d'Oşil, Seigneur de Saint-Vincent.

V. Noble Jacques d'André, Ecuyer, Seigneur de Montsort, testa le 30 Novembre 1707, & avoit épousé, par contrat passé devant Vignal, Notaire de Barjac, le 31 Août 1703, Jeanne de Berlié, fille de Pierre de Berlié, Seigneur d'Arques, & d'Antoinette du Soullier, dont:

1. JACQUES SCIPION, qui suit;

2. Louis d'André de Montfort, Seigneur de Béluge, Mousquetaire du Roi, qui servit en cette qualité depuis le 24 avril 1732, jusqu'au 1et Janvier 1739, & sit en Allemagne la campagne de 1734, suivant un certificat du Marquis de Jumilhac, Capitaine-Lieutenant de la première Compagnie des Moufquetaires, du 9 Janvier 1740;

& MARIE ANNE, née le 5 Août 1708, mariée, le 23 Août 1736, à noble François-Aimar de Manoel, Seigneur de Nogaret, de Poujol, &c.

VI. Noble Jacques-Scipion d'andréde Mon-FORT, Seigneur de Montfort, de Béluge, du Viala, & en partie du Pont de Montvert & de Teissonnières, né le 2 Avril 1706, épousa, par contrat du 17 Août 1723, passé devant Bonnisset de l'Hermet, Notaire de Mende, Françoife de Gentil, fille de Noble Etienne de Gentil, Seigneur de Teissonnière, & de Marie d'Ayral, de la ville de Florac, Diocèfe de Mende. Elle vivoit encore en 1775, âgée d'environ 76 ans, la dernière de sa Famille, de laquelle étoit le Capitaine Gentil, célèbre dans les guerres de Henri IV. Elle apporta en dot à son mari les Seigneuries de Teissonnières & de Nozières. Jacques-Scipion d'Andréfit son testament le 5 Avril 1737, devant Boyer, Notaire de Florac, par lequel il institue héritière fon épouse, & mourut le même jour. Sa veuve produisit à M. de Bernage, Intendant de Languedoc, les titres justificatifs de la noblesse d'extraction de fon mari. Il rendit une Ordonnance le 11 Décembre 1741, par laquelle elle sut déchargée, ainsi que ses enfans, du payement de la fomme de 150 livres, à laquelle le seu Seigneur de Montfort, son mari, avoit été taxé pour droit de franc-fief, à cause de la Terre & Seigneurie de Béluge & de celle de Viala. Les enfans issus de ce mariage sont:

1. JEAN-BAPTISTE, qui suit;

 Louis, Seigneur de Montvert, né le 26 Mai, 1726, fait Mousquetaire du Roi le même jour que son srère aîné, & mort à Florac le 17 Mars 1746, après avoir sait deux campagnes à la suite de seu Sa Majesté;

 Jean-Scipion, né le 31 décembre 1731, Lieutenant en fecond des Mineurs, Compagnie de Schols, où il fert depuis 1752, & Capitaine au Corps Royald'Artillerie, Régiment de Metz, par Commission du 15

Juillet 1766;

4. ETIENNE-MARC-ANTOINE, dit le Chevalier de Montfort, né le 30 Juillet 1735, Lieutenant d'Infanterieau Régiment d'Aumont, auparavant Talaru, actuellement Beauce, depuis 1756. Il a fait en cette qualité les dernières campagnes, depuis celle de Minorque jufqu'à l'affaire de Minden, où il fut blessé de plusieurs coups, & fait prisonnier de guerre. Il a été fait Capitaine au

même Régiment de Beauce, par Commission du 30 Décembre 1769;

5. Et JEANNE, non mariée.

VII. JEAN-BAPTISTE D'ANDRÉ DE MONTFORT, Chevalier, né le 2 Juin 1725, Seigneur de Béluge, du Viala, de la Blachère, Mamejean, Nozières, Prades, Sainte-Croix de Caderles, &c., ancien Mousquetaire de la Garde du Roi, ouil a fervi le 4 Mars 1742, jusqu'au 1er Mars 1746, a fait la campagne de 1744. Pour prévenir la perte & l'égarement de ses titres, il a obtenu un Arrêt de maintenue de noblesse, en la Cour des Aides de Montpellier, le 27 Septembre 1768. Il a épousé, par contrat passé devant Marsial, Notaire de la Salle, le 3 Novembre 1760, Sufanne-Henriette de Novis, qui lui a apporté en dot la Terre & Seigneurie du Château de Prades, & celle de Sainte-Croix de Caderles, au Diocèse d'Alais, fille de Louis de Novis, Seigneur de Prades, &c., & de Louise de Manoel. Les ensans existans sont:

 CHARLES-LOUIS-SCIPION D'ANDRÉ DE MONT-FORT, né au Château de Prades le 6 Décembre 1764;

2. Jeanne-Sophie, néele 2 Avril 1763;

Louise-Félicité, née le 30 Juillet 1767;
 Et Susanne-Gabrielle-Charlotte-Louise-Amélie, née, ainfi que fes fœurs, au Château de Prades, le 2 Juillet 1772.

Les armes: parti au 1 tranché de gueules fur or, coupé & taillé, de gueules fur or; & au 2 defable, à un lion d'argent, langué de gueules, & une bordure denchée d'argent.

ANDRÉA. Cette famille est ancienne à Marseille, d'où elle est originaire: la révolution des tems & le peu de soin que l'on a eu des papiers domestiques ne permettent pas de prouver sa noblesse avant:

I. Jacques d'Andréa, Ecuyer, marié le 10 mars 1559, avec Delphine d'Etienne Mimet, fille de noble homme Bêrenger, Seigneur de

Mimet.

11. François d'Andréa, fon fils, acquit la Terre de Nibles en 1615, & en fit hommage au Roi le 18 Février de la même année. Il sut marié le 17 Juin 1608 avec Honorée de Bermond, des Seigneurs de Penasort, d'où:

III. JEAN-AUGUSTIN D'ANDRÉA, Seigneur de Nibles, quifut déchargé de la taxe des Francs-Fiefs en 1644, & maintenu dans fon état de Noble par les Commissaires du Roi députés pour la vérification des titres de noblesse, le 19 Avril 1669; il fe maria, par contrat du 3 Février 1633, avec Marie de Barcillon, Dame de Château-Double, dont il eut:

1. Arnaud, qui fuit;

2. & 3. JEAN-AUGUSTIN, & JEAN, Seigneur d'Esclan & d'Esperel, morts sans alliance. Le premier avoit servi en qualité de Capitaine dans le Régiment de Jonsac, & l'autre en qualité de Lieutenant dans le même Régiment;

4. Et Catherine d'Andréa, mariée à François de Pontevès, Marquis de Fiens.

IV. Arnaud d'Andréa, Seigneur de Nibles & de Château-Double, épousa, par contrat du 6 Mars 1662, Isabeau de Coriolis, fille d'Honoré de Coriolis, Baron de Corbières, Président en la Cour du Parlement de Provence, & d'Isabeau de Villeneure-Trans-d'Espinouse.

V. JEAN-BAPTISTE D'ANDRÉA, Seigneur de Château-Double, issu de ce mariage, épousa N..... de *Piscatoris*, dont il a laissé:

VI. André-Joseph d'Andréa, Seigneur de Château-Double, Ecuyer, qui vit à Cadenet fans alliance.

Les armes: de gueules, à 2 lions affrontés d'or, foutenans un annelet de fable; bordure d'azur, chargée de 8 fleurs-de-lys d'or. Voyez l'Histoire héroïque & Univ. de la Noblesse de Provence, pag. 41.

ANDREOSSI, Noblesse originaire de Lucques en Italie, où elle occupoit, depuis trèslongtems, les charges de Sénateurs, & qui s'est établie en Languedoc à la fin du dernier siècle.

JÉRÔME ANDREOSSI, Gentilhomme Lucquois, fils de JEAN-BAPTISTE, Obtint des Lettres de naturalisation, en date de 1626. Il sut père de JEAN-FRANÇOIS & de FRANÇOIS, qui suit, lesquels transigèrent en 1676.

François Andreossi voyagea en Italie, & fut installe Sénateur à Lucques, en 1660. Il

eut pour fils:

François Andreossi, IIº du nom, marié avec Germaine de Benazet, de Castelnaudary, de laquelle vinrent Jean-Joseph qui suit, & plusieurs autres ensans, dont un seul, nommé Jérôme, s'est marié à Castelnaudary, & a plusieurs ensans.

JEAN-JOSEPH ANDREOSSI su maintenu en la place de Sénateur de Lucques, étant Directeur du Somail, sur le Canal Royal du Lan-

guedoc, il se maria à Ventenac, & eut quatre entans. L'aîné N.... Andreosst, marié à N.... a'Aubuisson de Voisins, a la Direction de son père, le second est dans le Génie. La première fille a épousé M. Dalmas, & la cadette n'est pas mariée en 1773.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse par Jugement du 25 Juillet 1669. On trouve dans tous les Auteurs qui ont traité de la construction du Canal Royal, la part qu'elle a eue à ce grand ouvrage.

Les armes: d'or, au palmier d'azur, surmonté d'une étoile d'argent. Notice dressée

fur titres originaux.

\* ANDRES dans le Calésis. C'étoit la première Baronie du Comté de Guines: mais ce titre fut aboli après que les Anglois se surent rendus maitres de Calais & de Guines. Ce pays étant revenu à la France, il ne fut plus parlé ni de Baronie ni de Seigneurie d'Andres jusqu'en 1603, qu'un Seigneur Flamand s'en mit en possession. Ce sut Hippolyte Spinola, lequel se porta héritier de la Maison de Renti, à qui Andres avoit appartenu avant que les Anglois en eussent sait la conquête, ainsi que du pays voisin. Le Comte de Broy, héritier de la Maison de Spinola, jouit à préfent, des cenfives & de la dixme de cette Baronie: mais il n'y exerce point de Jurisdiction.

ANDRESEL: d'or, au lion de gueules.

ANDRESEL: de fable, à trois chevrons brifés d'or, pofés l'un sur l'autre.

ANDRESEL: d'or, au lion de gueules, au bâton d'hermines péri en bande.

ANDREVET en Bresse. Les Andrever font venus de la Savoie: leur Maison se voit encore à Montmélian.

PIERRE ANDREVET, Chevalier, Seigneur de Corsant, a sait la souche de cette samille: son mérite & sa vertu lui procurèrent de belles charges en Savoie; car en 1383 il sut Ecuyer ordinaire d'Amé V de Savoie; & l'an 1397, Trésorier-Général de Savoie, sous le Comte Amé VII: depuis le même Prince le retint pour son Conseiller & Maître-d'Hôtel ordinaire, par Lettres-Patentes du 25 Janvier 1412. Il épousa Jeanne de Genost, Dame de Genost & de Pont-de-Vesk, dont il eut:

1. PHILIBERT, qui fuit;

2. Et Marie, semme 10 d'Amé de Maret, Sei-

gneur de Chanay, en 1416; 2º de Guillaume Bouchard, Seigneur de Montflori, qui avoit pour mère Anne de Crangeac.

PHILIBERT ANDREVET, Chevalier, Seigneur de Corfant, Beaurepaire & Saint-Julien en Comté, Confeiller & Chambellan de Philippe, Duc de Bourgogne en 1424, prit alliance avec Antoinette de Coligny, fille de Jacquemard, Seigneur de Coligny & d'Andelot, & de Huguette de la Baume, dont fortirent.

1. CLAUDE, qui fuit;

2. Et Jeanne, femme de Jacques de Chalant, Seigneur d'Aymeville, puis Comte de Chalant.

CLAUDE ANDREVET, Seigneur de Corfant, Beaurepaire, Saint-Julien en Comté, & Amarains en Dombes, sut envoyé par le Duc de Bourgogne, l'an 1456, en Savoie & en Bresse, pour empêcher les Seigneurs de ce pays de jurer l'alliance saite entre le Roi & le Duc de Savoie. Il épousa, l'an 1453, Guillemette de Chandée, Dame de Montsalcon, fille & héritière de Philibert de Chandée, Chevalier, Seigneur de Montsalcon & de Claudine de Langheac, dont il eut:

1. PHILIBERT, qui suit;

2. GILBERT, Seigneur de Beaurepaire, Confeiller, Chambellan de Charles, Duc de Savoie. Il s'allia avec Marie de Rouffillon, fille d'Antoine de Rouffillon, Seigneur de Beauretour, & de Françoife de Fonts & décéda à Turin fans enfans;

 Autre Philibert Andrevet-de-Corsant, Protonotaire Apostolique, Doyen de Mâcon, Prieur de la Boisse & de Saint-Lau-

rent-des-Roches;

4. Antoinette, semme en premières noces de Jacques, Seigneur de Marmont, puis, l'an 1472, de Claude, Seigneur de Chavanes en Bresse;

 Anne, mariée en 1480, à Humbert, Seigneur de Fitigny & de Bernay au Comté de Bourgogne;

 ETIENNETTE, Religienfe & Prieure à Neuville en Breffe en 1487;

7. Et JEANNE.

Philibert Andrevet, II du nom, Seigneur de Corfant, Montfalcon, Beaurepaire & Efnes, épousa, le 13 Avril 1470, Louise de Marmont, fille & héritière de Jacques, Seigneur de Marmont & de Longes, & d'Aimée de Verfey, & mourut l'an 1510, laissant:

1. Philibert, qui continua la possérité;

2. JEAN, dit DE CORSANT, Prieur de Neuville en Bresse en 1518, Chanoine & Chantre en l'Eglise de Mâcon en 1526; 3. CLAUDE. Seigneur de Beaurepaire, mort fans enfans;

4. Antoine, Protonotaire Apostolique, Prieur de Saint-Laurent-des-Roches & de la Boisfe, par résignation de Philippe Andrevet fon oncle;

 ETIENNETTE, Religieufe à Neuville en Breffe;

6. Et Jeanne, mariée le 25 Juillet 1499, avec Jean, Seigneur de Colombier.

Philibert Andrevet, dit de Corfant & du Saix, 111e du nom, Seigneur de Corfant, Efnes, Afnières, Marmont, &c., Bailli de Breffe, Confeiller & Chambellan de Charles, Duc de Savoie, fe maria le 2 Septembre 1507, avec Huguette du Saix, Dame de Banains, fille d'Aimé du Saix, Seigneur de Banains, & de Renaudine de Verges. Il en eut:

1. CLAUDE, qui fuit;

2. Philibert, décédé à trois ans, l'an 1529;

3. Madeleine, semme de Jacques, Baron de Chandée;

4. CLAUDINE, femme d'Humbert de la Poyrpe, Seigneur de Serrières en Dauphiné;

 Jeanne, mariée, le 3 Juillet 1541, avec Adrien de la Garde, Seigneur dudit lieu & de Chassigny;

6. Philiberte, Religicuse à Neuville en Bresse;

7. Et Guillemette, femme de Jacques de Monfrey Baron de Béoft.

CLAUDE ANDREVET, Chevalier, Baron de Corsant, Seigneur de Marmont, Thoiria, Montsalcon, Longes, Corent & Beaurepaire, le dernier de ce nom, épousa, le 23 Août 1551, Jeanne Aleman, fille de François Aleman, Seigneur de Champs en Dauphiné, & de Justine de Tournon, son épouse, de laquelle il n'eut point d'ensans.

Les armes: d'argent, à trois fasces de fable, à la bande de gueules brochant sur

ANDRIAN: parti d'argent & de gueules, le premier tranché, & le second taillé, de l'un et l'autre, en manière de deux girons, mouvants du chef & sinissant en pointe.

ANDRIEU. JEAN - BAPTISTE D'ANDRIEU, Ecuyer, Seigneur de la Houssaye & de la Poterie, demeurant dans le Diocèse de Chartres, su marié, le 14 Octobre 1708, avec Marie-Anne de Trousseauville, fille d'Antoine de Trousseauville, Ecuyer, Seigneur de Chérizy, & de Marie-Charlotte le Roy. De ce mariage naquit, entr'autres ensans, Marguerite

D'Andrieu-de-la-Houssaye, reçue à Saint-Cyr le 22 Juillet 1722, sur les titres qu'elle a produits pour justifier sa noblesse. Suivant ces titres, Guillaume Andrieu, Ecuyer, Seigneur de Guittancourt, vivant en 1529, étoit son septième ayeul. Armorial de France, tom. I, part. I, pag. 15.

Les armes: d'argent, à une fasce de sable, chargée de trois molettes d'éperon d'or, & accompagnée en pointe de trois foudres de sable, à huit pointes de slèche chacun, & un

chef de gueules.

ANDRON, en Provence: d'or, à l'aigle à 2 têtes de fable, accompagné de 2 palmes de finople, une au canton dextre du chef, & l'autre au canton fenestre de la pointe de l'écu, & posés en bande.

ANDROUET: d'or, à trois fasces de sable, à la bande de gueules, brochant sur le tout.

ANDUSE, en Vivarois: de gueules, à trois étoiles d'or, posées 2 & 1.

ANDUZE, Seigneurie, une des plus anciennes de la Province de Languedoc, qui fut vendue, la moitié par l'Evêque du Puy-en-Vélay, le 7 Juillet 1539; & l'autre moitié le 30 Juin 1547, par le Marquis de Canillac, Jacques de Montboissier, à Jean-Nicolas d'Aireboudouze, qui testa le 27 Avril 1553. Urbain d'Aireboudouze, Marquis d'Anduze, arrière-petit-fils de François, qui étoit fils de Jean-Nicolas, mourut après le 20 Septembre 1668. Charles-Guy, fon fils, mourut après le mois d'Avril 1724. N.... d'Aireboudouze, sa fille & héritière, a épousé N.... de Saxy. De Jacques de Montboissier, le même qui vendit la moitié de la Baronie d'Anduze, descendent les trois branches de l'illustre Maison de Montboissier, qui subsisse à présent. Voyez MONT-BOISSIER.

ANEBOUT: d'azur, à 3 fermaux diaprés d'or, posés 2 & 1.

ANEBOUT: de gueules, à la croix de vair.

ANEVAL: palléd'or & d'azur de 6 pièces; au chéf de gueules chargé de 3 molettes d'éperon d'argent.

ANEVAL-LA-HEUSE: d'or, à trois houseaux ou bottes de sable, 2 & 1.

ANFERNAT (L'), Election de Verneuil.

en Normandie, ancienne noblesse, qui porte: d'azur, à trois losanges d'or, 2 & 1.

ANFERNET (b'), Baron de Contorbis, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans sa noblesse, le 15 Mars 1667. Guillaume d'An-FERNET, à ce que dit la Roque, sut Trésorier des Guerres en 1383. Jacques d'Anfernet épousa Perrine du Pont-Bellanger, le 18 Avril 1482, laquelle lui apporta la Seigneurie du Pont-Bellanger. François d'Anfer-NET, Baronde Montchauver, eut pour épouse, Françoise de la Rivière-de-Gouvis.

La Roque parle encore d'un Julien d'An-FERNET, fils de JACQUES & de JEAN D'ANFER-NET, qui épousa, le 29 Mai 1562, Françoise

Pigaft.

Les armes: de Sable, à l'aigle éployée d'argent.

ANFOSSY, ancienne noblesse, originaire d'Italie, distinguée par ses emplois militaires & autres, dont plusieurs branches établies, à Naples, en Piémont, dans le Comtat Venaisfin, à Avignon & à Marseille en Provence. C'est de cette dernière dont nous allons donner la filiation, d'après un mémoire dressé sur les titres, & certifié véritable par cinq Gentilshommes des plus qualifiés à Marfeille.

Suivant une transaction passée à Marseille, en 1300, les Anfossy y prennent la qualité

de Nobilis Scutifer.

Noble Jean Anfossy, Seigneur de la Boulena, rendit hommage de cette Terre au Duc de Savoie, le 19 Février 1652, & fit en même tems de nouvelles acquisitions. Il étoit en 1655, Capitaine d'Artillerie & Gouverneur de la Ville & Citadelle de Villesranche, au Comté de Nice.

De la branche établie à Naples, il y en a plusieurs qui ont le grade de Colonel. La branche établie depuis longtems, au Comtat Venaissin & dans la ville d'Avignon, y avoit fait de belles alliances. Un Anfossy avoit épousé Marie-Marguerite de Brancas, fille de François de Brancas, des Comtes de Forcalquier, Baron de Vence, laquelle avoit été mariée, en premières noces, en 1668, à Alexandre de Villeneuve, Baron de Vence, dont elle eut plusieurs enfans, Chevaliers de Malte, Charles, nommé Evêque de Glandevès, en 1686, mort en 1702, & François-Sextius de Villeneuve, Baron de Vence. | Sieur de la Servianne, transigea, le 4 Juin

Cette alliance lui en donne avec les plus grandes Maifons de Provence. Cette branche d'Anfossy, s'est éteinte de nos jours dans la personne d'une Demoiselle d'Anfossy, qui en a porté les biens dans la Maison d'Aflier (famille noble du Comtat Venaissin qui résidoit à Avignon), dont le petit-fils, marié & établi à Verdun en Lorraine, Capitaine au Régiment de Béarn, Infanterie, a des enfans & est possesseur de la plus grande partie des titres de la famille d'Anfossy.

Pour la branche établie depuis un tems immémorial à Marseille, où elle réside, elle a la même origine que les précédentes, a donné des sujets, qui ont occupé les premières places de cette ville, & ont servi avec distinction. Elle possède jusqu'à nos jours le Domaine ou Fies de la Servianne proche Marseille, & la filiation commence à Jean, qui suit.

I. JEAN ANFOSSY est qualifié Ecuyer, dans le testament de GASPARD, son fils, qui suit.

II. Gaspard d'Anfossy, Ier du nom, Ecuyer, testa le 29 Septembre 1559, devant Vinatier, Notaire de Marseille, & laissa de Jeanne de Grasse, son épouse de la même famille des Comtes du Bar:

Honoré, qui fuit; Et BÉATRIX ANFOSSY.

111. Honoré Anfossy, Ecuyer, Sieur de la Servianne, épousa, par contrat du 19 Février 1574, passé devant Gaspard Boyer, Notaire de Marseille, Marquise du Puy-de-la-Servianne, fille d'Amand du Puy-de-la-Servianne, Ecuyer, dit le Capitaine de la Servianne, & d'Honorée Essoupe. Par ce mariage il réunit dans sa famille la totalité de la Terre de la Servianne, & eut pour ensans:

- 1. Pierre-Anfossy, Ecuyer, Seigneur de Vachères, marié par contrat passé devant Martely, Notaire à Ollioules, le 18 Octobre 1601, avec Marguerite de Vintimille, des Comtes de Marseille, fille de seu Antoine de Vintimille, Seigneur du Revest & de Peiran, autorifée par Noble Antoine de Peiran, Ecuyer, fon oncle maternel, & en présence de Noble Antoine de Boyer, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & d'André de Boyer, son srère, ses cousins germains, dont descendent les Boyer, Marquis d'Argent & d'Eguille : ils n'eurent point d'enfant; 2. Gaspard, qui fuit.

IV. GASPARD ANFOSSY, II' du nom, Ecuyer,

1648, devant Reynaud Compian, Notaire à .Marfeille, avec N.... de Bellon, Ecuyer, Seigneur de Saint-Julien & de Pane, Conseiller au Parlement de Provence, eut, en 1642, le Commandement en chef de plufieurs quartiers du terroir de Marseille, pour empêcher la descente des ennemis sur la côte; sut élu Consul & Gouverneur de cette Ville, le 28 Octobre 1645, & le 6 Octobre 1646, il emprunta la fomme de 6000 liv. de Claire de Reynier, veuve du Sieur François de Cara--det, Ecuyer, pour payer les dettes de la communauté de la ville de Marseille, par acte pasfé devant Maure, Notaire à Marseille, & testa, le 1er Juin 1655, devant Chaulan, Notaire de Marseille. Il avoit épousé Marguerite d'Orvilliers, fille de Guillaume d'Orvilliers & de Marguerite de Faudeau, par contrat passé devant Géraudon, Notaire à Marseille, Je 29 Juillet 1612, & en eut:

- 1. André, mort garçon;
- 2. Guillaune, qui fuit;

3. Et MARGUERITE.

V. Guillaume Anfossy, Ecuyer, Sieur de la Servianne, épousa par contrat du 5 Février 1662, passé devant Chapuis, Notaire de Marseille, Thérèse Souribe (d'une Maison trèsancienne de cette ville, éteinte), fille de Philippe Souribe & de Françoise Laugier, dont:

1. JACQUES, qui fuit;

 François, Ecuyer, né à Marfeille, & baptifé en la Paroisse des Accoules, le 29 Avril 1677, mort sans postérité;

3. Pierre, Ecuyer, né à Marseille, le 11 Août

1679, mort garçon;

 Gaspard, rapporté après la postérité de son aîné;

 Joseph-Antoine, Ecuyer, né à Marseille, le 17 Avril 1698, qui servit dans la Compagnie des Gentilshommes que Louis XIV forma sur les frontières d'Allemagne & est mort le..... 17..... fans alliance;

6. Et Antoine, Écuyer, né à Marfeille, le 15 Avril 1699, qui fervit dans la première Compagnie des Moufquetaires de la Garde du Roi, & est mort aussi fans alliance.

VI. Jacques Anfossy, Ecuyer, né à Marfeille, & baptisé le 18 Septembre 1675, en la Paroisse de Notre-Dame-des-Accoules, su nommé par le Roi Garde de la Marine, au Département de Toulon, le 12 Mai 1689, & est mort. Il avoit épousé, par contrat du 5 Janvier 1697, passé devant Amoureux, No-

taire de Marseille, Marie-Anne-Catherine Feau, fille d'André Feau, & de Catherine Patat, dont trois ensans, un garçon & deux filles. Le garçon & la fille ainée sont morts. La dernière, nommée Thérèse d'Anfossy, vit sans alliance.

VI. GASPARD ANFOSSY, III° du nom, Ecuyer (frère puiné du précédent) né audit lieu, le 1° Août 1687, fut nommé, le 4 Mars 1709, par le Roi & reçu dans la Compagnie des Gentilshommes Gardes de l'Etendart des Galères à Marseille; quitta le service, le 6 Avril 1718, & est mort à Marseille, le 2 Janvier 1777, dans la 90° année de son âge. Il avoit épousé par contrat du 6 Avril 1718, passé devant Boyer, Notaire à Marseille, Marie-Anne Bopp, d'une samille originaire d'Allemagne, dont:

 BALTHASARD ANFOSSY, Ecuyer, né à Marfeille, le 17 Avril 1720, qui a fervi en qualité de Lieutenant dans le Bataillon des Gardes-Côtes de Marfeille, le 29 Juin 1758, & vit à Marfeille fans alliance;

2. MELCHIOR-NICOLAS, qui fuit;

 Pierre-Paul, tigé du premier rameau, rapporté après son aîné;

 Joseph, auteur du fecond rameau, dont il fera parlé après fes frères;

 ETIENNE, tige du troisième rameau, mentionné après ses trois frères;

6. Marie-Madeleine d'Anfossy, vivante fans alliance à Marfeille, en 1779.

VII. MELCHIOR-NICOLAS ANFOSSY, Ecuyer, né à Marseille le 5 Avril 1725, reçu Lieutenant dans un des Régiments des Grenadiers Royaux de Modène le 25 Mars 1752, sait Capitaine le 1<sup>et</sup> Septembre 1759, dans le premier Bataillon de Provence, continue de servir en ladite qualité. Il a épousé, à Nîmes, le 15 Février 1762, Françoise-Madeleine-Louise de Beaulieu, de la ville de la Rochelle, autorisée de Messire de Vidal, Commandant pour le Roi au Château de Quairas en Dauphiné, son oncle maternel, dont pour fils unique:

MARIE-NICOLAS-GUILLAUME ANFOSSY, Eçuyer, né à Trest, le 30 Novembre 1763, nommé en 1779, Aspirant Garde de la Marine, au Département de Toulon.

# Premier Rameau.

VII. PIERRE-PAUL ANFOSSY, Ecuyer, troifième fils de GASPARD, IIIe du nom, & de Marie-Anne Bopp, né à Naples, le 29 Juillet 501

1731, a servi dans la Marine, pendant douze ans, s'est retiré, en 1762, avec une pension du Roi & a épousé, le 26 Février 1768, par contrat passé devant de Cormis, Notaire de Marseille, Clairé de Bourguignon, fille de Jean de Bourguignon, Ecuyer, & de Madeleine Beraud (samille ancienne de la ville de Marseille, alliée à la Maison de Glandevès), laquelle dite Claire de Bourguignon avoit deux srères, morts Capitaines, l'un dans le Régiment de Soissonnois, & l'autre dans celui de Piémont. De son mariage il a:

 Balthasard Anfossy, Ecuyer, né à Marfeille, le 13 Janvier 1771;

2. François, né en la même ville, le 4 Août 1773;

3. Rose-Thérèse, née à Marfeille, le 30 Août 1769;

4. Et Madeleine-Mélanie, née aussi à Marfeille le 5 Juillet 1777.

#### Second Rameau.

VII. Joseph Anfossy, Ecuyer, quatrième fils de Gaspard, IIIe du nom, & de Marie-Anne Bopp, né à Marseille, le 5 Février 1734, a passé à l'Isle de la Martinique-Saint-Pierre, en 1764, où il a épousé, en 1765, Jeanne de Moizac, d'une Maison noble & ancienne d'Irlande, dont il a des ensans. Il fert actuellement dans les Troupes de la Colonie, en qualité de Capitaine, & habite aujour-d'hui l'Isle de la Dominique, où il possède des habitations.

#### Troisième Rameau.

VII. ETIENNE ANFOSSY, Ecuyer, cinquième fils de Gaspard, IIIe du nom, & de Marie-Anne Bopp, né à la Servianne, proche Marfeille, le 12 Juillet 1735, Lieutenant Garde-Côte au Bataillon de Marfeille, pendant onze ans, a épousé, le 13 Novembre 1759, dans l'Eglife de la Major, à Marfeille, Marguerite Reboul, de la ville d'Aix, dont:

Balthasard-Maurice Anfossy, Ecuyer, né le 26 Septembre 1760.

Les armes: d'or, à un aqueduc à quatre arches de gueules, maçonné de sable, où passe un courant d'eau azurée, une sontaine de même, sortant de chaque arche, & un pin de sinople arraché, brochant sur le tout. Cimier: un lion issant d'or, tenant entre ses deux pattes une étoile d'or. Supports: deux lions de même. La branche de Marseille les a toujours portées telles, depuis plusieurs siècles, & on les voyoit ainsi sculptées sur un mausolée, dans la Paroisse de Notre-Damedes-Accoules, lequel mausolée a été détruit, en 1752, lors de la réédification du pavé de cette Eglise, où MM. D'ANFOSSY ont leur sépulture. On les voit de même au Château de la Servianne, & en d'autres lieux.

\* ANFREVILLE en Normandie, Diocèse de Coutances, Terre & Seigneurie, qui a le titre de Marquisat, & qui appartient à la Maison d'Anfreville-Davy, dont nous ne pouvons parler, saute de Mémoire.

Il y a une autre Terre d'Anfreville dans la même Province, Diocèse de Rouen, dans l'Election de Caudebec, dont le sameux Law étoit Seigneur.

ANFRIE: d'or, à 3 croix aléfées de fable, pofées 2 & 1.

ANFRIE DE CHAULIEU. M. D'Hozier & le Mercure de 1744, p. 1487, disent cette samille de Normandie, originaire de Vire, Diocèse de Bayeux, d'où elle se transporta à Rouen vers l'an 1592, que GUILLAUME ANFRIE, Seigneur de Chaulieu, y sut reçu Confeiller au Parlement.

Après Roulph Anfrie, l'histoire nomme fon fils Raoul Anfrie; Thomas Anfrie, Seigneur de Clermont, son petit-fils; Louis Anfrie, Seigneur de Chaulieu, fils de ce dernier, qui tous se signalèrent au service de nos Rois. Les Terres de Clermont, de Reculei, de Chaulieu & de Gilletière, possédées par la même samille, étoient dans la même Province, & toutes considérables, de même que celle de Saint-Martin-de-Talvende, qui entra dans la même samille par le mariage de Raoul Anfrie avec Catherine de Talvende, riche héritière de ce nom.

Julien Anfrie, un de ses descendants, laif-

1. 2. & 3. Jean, Louis & Thomas, qui formèrent, chacun, une branche.

JEAN, l'ainé, emporta les principaux Domaines en vertu de la Coutume de Normandie. Sa possérité masculine s'est éteinte sous le ministère du Cardinal de Richelieu, à qui le dernier de ses descendans sut attaché. Il mourut à la tête de la Compagnie des Gendarmes qu'avoit ce Ministre, sa succession tomba en quenouille, & se perdit dans des mains étrangères avec le nom.

THOMAS ANFRIE cut aussi son lot: sa ligne subsissoit encore il y a quelques années.

La Terre de Chaulieu & le fies de la Gilletière surent le partage de Louis Anfrie, qu'il ne conserva pas long-tems par son peu d'économie, & pour avoir pris parti dans les guerres civiles sous Charles IX & sous HENRI III, ce qui fit que ses Domaines surent souvent la proie du parti oppose au sien. Ayant été luimême sait prisonnier, il sut contraint de vendre sa Terre de Chaulieu pour payer sa rançon: il retint seulement le nom de la Seigneurie, que ses descendans ont toujours porté depuis successivement. Guillaume & Jean Anfrie, ses fils, prirent le parti de la Robe.

Guillaume suivit d'abord le Barreau de Rouen en qualité de simple Avocat, & passa à une place de Conseiller au même Parlement. Il sut fait, pour récompense de ses services, Conseiller d'honneur en la même Cour. Il est qualifié Noble Homme dans son contrat de mariage du 7 Mai 1587, avec Marie Arondel, sœur de Robert Arondel, Maître des Requêtes ordinaire de la Reine MARIE DE MÉ-

JACQUES-PAUL ANFRIE-DE-CHAULIEU fon fils, Seigneur de Beauregard, Conseiller d'Etat & Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, épousa, le 16 Juin 1618, Madeleine de Bretignères, fille de Jacques, Seigneur de la Pertuisière, Trésorier Général au Bureau des Finances de Rouen, & mourut Doyen de la Chambre. Il eut:

1. JACQUES, qui suit;

2. Et Guili aume Anfrie-de-Chaulieu, Abbé Commandataire de Saint-Martin d'Auchilez-Aumale, Seigneur spirituel & temporel de Saint-Georges d'Oléron, homme d'un commerce aimable & très-connu par ses poésies, mort le 27 Juin 1720.

JACQUES ANFRIE-DE-CHAULIEU, I'm du nom, posséda une charge de Conseiller au Parlement de Rouen, & fut sait, pour récompense de ses services, Conseiller d'honneur en la même Cour. Il épousa Espérance le Charpentier, fille de Nicolas le Charpentier, Procureur du Roi au Bailliage d'Evreux. De ce mariage sont issus:

1. JACQUES-PAUL, qui fuit;

2. Guillaume, rapporté après son frère aîné; 3. René-Gustave-Adolphe, Lieutenant de Vaisseau, tué au bombardement de Gènes, où il commandoit 100 hommes;

4. Auguste, aussi Lieutenant de Vaisseau,

tué dans un Vaisseau particulier, contre un Vaisscau de guerre Hollandois;

5. GILLES-EMMANUEL-THÉODORE, Capitaine de Vaisfeau, mort aux Isles de l'Amérique, dans la bataille que les Anglois y livrèrent à l'armée navale de France: il y faisoit les fonctions de Major-Général;

6. Frédéric-Maurice, mort de ses blessures reçues au siège de Tournay en 1706;

7. François-Achille, qui embrassa l'état ecclésiastique & sut Prieur de l'Abbaye Royale de Saint-Victor de Marseille;

8. Et Louis-Joseph, connu fous le nom de Chevalier de Chaulieu, ancien Capitaine aux Gardes-Françoifes, auquel grade il étoit parvenu par fon feul fervice; il vivoit encore en 1745.

Jacques-Paul, IIº du nom, dit le Marquis de Chaulieu, né le 11 Novembre 1653, après avoir été Page de la Grande-Ecurie du Roi, eut une Lieutenance, ensuite une Compagnie de Dragons; sut Sous-Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de Bourgogne, le 1er Janvier 1691, Mestre-de-Camp de Cavalerie en Mai 1693; se trouva à la Bataille de la Marsaille en Piémont, où il demeura estropié & sait prisonnier, & mourut au Château de Beauregard, âgé de 85 ans. Il avoit épousé, en 1700, Marie-Madeleine-Angélique Pellard, fille d'Etienne Pellard, Commissaire Provincial des Guerres, de laquelle il n'eut point d'enfans.

Guillaume Anfrie, dit le Comte de Chaulieu, second fils de Jacques, Ier du nom, Capitaine de Vaisseau au département de Toulon, mort en 1720, avoit épousé Françoise Floust de la Noue, fille de Michel Floust de la Noue, Commissaire de la Marine au département de Toulon, & Gouverneur de la ville de Fréjus.

Il eut:

1. JACQUES, qui fuit;

2. Et Joseph-Alexandre, rapporté après son frère aîné.

Jacques Anfrie, He du nom, Seigneur, Patron de Fontenay, Marquis de Guitry ou Quitry, Seigneur de Beauregard, de Forêts, de Leubecourt, & du fief de Saint-Clerc au Vexin Normand, a fervi dans la marine. Il a partagé avec son frère la succession de Jacques-Paul Anfrie, Marquis de Chaulieu, & s'est marié, le 23 Avril 1743, avec Claude-Madeleine Courtin-de-Tanqueux, fille de Pierre-François Courtin, Seigneur de Tanqueux, &c., & de Claude du Port. Il a de son mariage: " t = 1 m

1. Jacques-Pierre-Louis, néle 23 Août 1752;

2. Louis-Abraham, né le 14 Juillet 1757; 3. Claude-Madeleine, née le 25 Mai 1751

4. Et Claude - Madeleine - Joséphine, née le 25 Avril 1755.

Joseph-Alexandre Anfrie, second fils de Guillaume, Comte de Chaulieu, Capitaine des Vaisseaux du Roi, & Chevalier de Saint-Louis, s'est retiré du service de la Marine, étant Enseigne des Vaisseaux du Roi: il a eu de son mariage avec Dame Lengles de Guerbus, Louis-Alexandre-Stanislas Anfrie.

Cet article est tiré d'un extrait d'une Lettre critique de M. l'Abbé d'Estrées, Prieur de Nesville, à M. le Chevalier de la Roque, Auteur du Mercure, sur la noblesse de la Maison

de Chaulieu; 1745, in-12.

Les armes: d'azur, à trois triangles d'or, 2 & 1, & un chef de gueules, chargé de trois têtes de Licorne d'or, ayant lecou pofé de profil & accostées de deux croisettes aussi d'or.

ANGE (L'), en Nivernois. I. MICHEL DE L'ANGE, se maria, vers 1341, à Béatrix de Tande, fille d'Emmanuel de Tande, & de Louise de Beyrne, de laquelle il eut:

II. Antoine, Seigneur de l'Echenault, Château-Renaud, &c., qui épousa Eléonore d'Autry, fille de Martin d'Autry & de Ca-

therine de Chazeron, dont il eut:

III. Philippe, qualifié comme dessus, qui épousa Anne d'Anglure, fille de Charles d'Anglure, & d'Eléonore de Laval; il eut

de son mariage:

IV. Jean de L'Ange, Seigneur de l'Echenault, de Saint-Claude, de Saint-Aubin, de la Motte-l'Ange & de Château-Renaud: il paroit d'abord avoir été au service du Duc de Savoie, & avoir eu en Bresse une Seigneurie, qu'il appelle aussi de son nom, & que l'on voit encore dans le Didionnaire de la France, fous le titre de Baronie de l'Ange; & il est dit qu'il l'aliéna; peu après il passa au service du Duc de Bourgogne, & fut tué avec ce Prince à fa défaite devant Nancy, à la tête de ses hommes d'armes en 1476. Il avoit épousé Jeanne de Chaumond, fillede Pierre, & de Marie de Breuillars-Courfon. On prétend que Michel, dont parle Paradin, fut le premier fruit de ce mariage; mais on n'en voit nulle part la preuve; au lieu qu'il est certain qu'Inbert, qui fuit, Renaud & Jean en naquirent. JEAN, dit Château-Renaud, fut fait Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1503, dans la Langue d'Auvergne à Rhodes. Il sut élu Grand-Prieur d'Auvergne, & Grand-Maréchal de l'Ordre le 7 Janvier 1530, & tué le 21 Avril 1540, au service de la Religion. Ce que rapporte le P. de Goussancourt, à cet égard se trouve consorme à ce que l'on voit encore à Malte dans les Registres de la vénérable Langue d'Auvergne. On à de ce Chevalier, dans la samille, une procuration qu'il donne à Bon de L'Ange, fils d'Imbert, & il l'appelle deux sois son neveu.

V. 1mbert épousa Odille de Maugis, fille de Gilbert & de Gabrielle de Gournay-de-

Marcheville. Il eut de ce mariage:

1. Bon, qui fuit;

 Et Louis, reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem à Malte, le 19 Février 1532, après avoir administré son enquête de noblesse en bonne & due forme.

VI. Bon de l'Ange, Seigneur de l'Echenault, de Saint-Claude, de Saint-Aubin, de la Motte-l'Ange, de Château-Renaud, Villemenan, &c., époufa en fecondes noces en 1530 Catherine du Châtel-Chauffy, fille de Milon du Châtel-Chauffy, & de Marguerite de Vizier. Il eut de ce mariage:

1. CHARLES, qui suit;

- 2. FRANÇOIS, qui entradans l'Ordre de Malte & y sut reçu le 16 Février 1546; il eut diverfes Commanderies, fut Grand-Prieur d'Auvergne & Grand-Maréchal de l'Ordre. Le P. de Goussancourt, en l'employant aussi dans la liste de ceux qui l'ont précédé, ou lui ont fuccédé dans ces dignités, ajoute qu'il portoit l'étendard de la Religion au fecours de Malte, en 1556, contre les Turcs, qu'il a défendu courageusement la ville de la Charité en Nivernois, contre les Huguenots qui l'assiégèrent diverses sois, en remerciement de quoi le Pape Sixte V lui écrivit une Lettre le 10 Février 1588; & qu'enfin, en 1590, ayant reçu à un nouveau siège de la Charité une mousquetade, il sut porté à Château-Renaud où il mourut, & fut enterré à Germini.
- 3. & Jean, dont on a l'enquête de noblesse, du 9 Avril 1591, entra aussi dans l'Ordre de Malte; il sut tué en repoussant les Turcs qui avoient assiégé Castelli dans le gosse d'Esquirassi, où il commandoit pour l'Ordre au mois de Mai 1604.

VII. CHARLES DE L'ANGE, Seigneur de Château-Renaud, Chevenon & Villemenart, &c., épousa, 1° le 10 Janvier 1563, par contrat deA).B

vant Pichon, Notaire à Chevenon, Election de Nevers, Madeleine de Bréchard, fille de Michel de Bréchard & de Geneviève de Chastellux; 2° Anne de l'Enfernat, fille de Georges de l'Enfernat & de Françoise d'Etampes.

Du premier mariage il eut :

1. PHILIPPE, qui fuit;

2. Louise, mariée à Paul de Vieurre, Seigneur de la Salle-Millier.

Du fecond mariage naquirent:

 & 4. Jacques & Georges, Chevaliers de Malte, qui furent tués au siège de la Tourd'Allade, possédée par les Turcs;

 MADELEINE, mariée à Jacques de Chéry, dont vint Anne de Chéry, qui épousa François de la Roche-Aymon.

Et quatre fils qui moururent jeunes.

VIII. Philippe, Marquis de Château-Renaud, Baron de Villemenart, Seigneur de la Tour-Chevenon, Marcy, les Chardonnières, la Croix-Rousse, Faubourg de Lyon, &c., fut d'abord Chevalier de Malte; il avoit déjà plusieurs Commanderies, quand, voyant tous ses frères morts & qu'il restoit seul de son nom, il se fit relever de ses vœux, & épousa, par contrat du 1<sup>er</sup> Avril 1598, par devant Castaing, Notaire à Lyon, Eléonore de l'Ange, sa parente au IVe degré; de ce mariage il eut:

IX. Arnaud, qui fut d'abord Capitaine de la première Compagnie du Régiment de Nivernois sous Philippe son père, ensuite Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers, Gentilhomme & Député de la Noblesse aux Etats de Tours en 1650. Il vendit la Terre de Château-Renaud le 18 Août 1665, & avoit épousé, par contrat du 20 Octobre 1621, Marie de la Grange-d'Arquien, fille d'Antoine de la Grange, & de Marie de Cambray. Il eut de son mariage, Nicolas, qui suit, & d'autres ensans qui n'ont point laissé de possérité.

X. NICOLAS DE L'ANGE, cousin germain, par sa mère, de la Reine de Pologne, de Madame la Marquise de Béthime, & de Madame la Comtesse de Viclopolski, mourut jeune, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Clermont; il avoit épousé, par contrat du 28 Mai 1660, Catherine-Marie de Lévis, sœur du Capitaine de Vaisseau qui se trouva à l'expédition de Carthagène en Amérique, dans l'escadre de Monsieur de Pointis, & fille de Louis de Lévis, Maître-d'Hôtel & Gentilhomme de la Chambre de Sa Majessé, & de

Marguerite-Catherine de Boislorée. De ce mariage font nés Hyacinthe, qui fuit, & une fille, morte fans possérité.

XI. HYACINTHE a commencé d'abord à fervir dans la Marine, ensuite il est entré dans les Chevaux-Légers du Roi, où il a fait toutes les guerres de Louis XIV; &, ayant été blessé en plusieurs batailles, il s'est vu contraint de quitter le service. Il épous 1º Hélène de Forestier, mère de quatre ensans, dont il n'y a point eu de possérité; 2º par contrat du 3 Février 1711, Marie de Berthier. De ce second mariage sont nés:

1. Joseph-Hyacinthe, qui fuit;

 BALTHASARD, mort jeune dans la Marine;
 & 4. ELISABETH-CATHERINE & HENRIETTE, élevées à Saint-Cyr, & qui vivent filles dans la Communauté de Saint-Thomas à Saint-Germain-en-Laye.

X11: Joseph-Hyacinthe de l'Ange, allié, par Marie de la Grange sa bisayeule, à l'Electeur de Bavière, au Roi d'Angleterre, aux Maisons de Bouillon, de Béthune, de Saint-Aignan, a servi pendant 30 ans à Saint-Domingue, & s'est retiré Commandant de la partie du nord de cette Isle, avec 2,000 livres de pension sur le Trésor Royal. Il a épousé Marie-Rence d'Assier, dont il a deux garçons & six filles.

XIII. L'aîné, Charles-Achille-Casimir-Hyacinthe, après avoir fait ses exercices à l'Ecole des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, a obtenu une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment de Royal-Pologne; il a

été résormé à la paix de 1763.

Les armes: d'azur, au croissant d'argent, surmonté d'une étoile de même, ayant deux Anges pour supports, & un autre pour cimier, tenant à la main droite l'étendard de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, avec deux couronnes; l'une d'épines, qui est à la main droite; & l'autre de laurier, qui est à la main gauche, avec l'inscription: Hac ad illam; & pour devise: nomine l'Ange & omine.

ANGELOCH: fretté d'or & de gueules, à la fasce d'or brochant sur le tout.

ANGENNES, noble & ancienne Maison de France, éteinte, & qui a été féconde en personnes illustres. Robert d'Angennes rendit de bons services au Roi Charles V, & se signala en diverses occasions contre les Anglois. Jean d'Angennes, son fils, Seigneur de

la Louppe, sut Gouverneur du Dauphiné en 1414 & du Château du Louvre. Jacques D'Angennes, Seigneur de Rambouillet, eut beaucoup de part à la faveur de François Ier. C'étoit un Gentilhomme de grand mérite, & d'une humeur libérale & biensaisante. Il épousa Elisabeth Cottereau, Dame de Maintenon, & il en eut neuf fils & deux filles:

- Jacques d'Angennes, IIe du nom, Seigneur de Rambouillet, mort fans possérité. Il étoit Maréchal-de-Camp fous Henri II;
- CHARLES, Evêque du Mans & Cardinal;
   Renaud, Cornette de la Cavalerie légère du Roi, tué en Piémont;
- 4. Nicolas, Seigneur de Rambouillet, Vidame du Mans, Gouverneur de Metz & du pays Messin, Chevalier des Ordres de Sa Majesté & Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi Charles IX, étoit un Seigneur, dont la qualité & le mérite lui avoient saire une illustre alliance. Il sçavoit les Belles-Lettres, & avoit une grande connoissance des affaires. Davila & M. de Thou parlent avantageusement de lui. Il eut beaucoup de part à l'estime du Roi Henri III, & il sut Ambassadeur en Allemagne & à Rome. Il épousa Julienne d'Arquenay, & il en eut:
  - 1º Charles d'Angennes, Marquis de Rambouillet, Vidame du Mans, Seigneur d'Arquenay, &c., Grand-Maître de la Garde-Robe du Roi, Capitaine de 100 Gentilshommes de fa Maifon, Maréchal-de-Camp, Chevalier des Ordres du Roi, &c., avoit été Ambaffadeur Extraordinaire en Espagne, & avoit négocié la paix entre Louis XIII & le Duc de Savoie, en 1614. Il mourut à Paris le 26 Février 1652, âgé de 75 ans. De Catherine de Vivonne, fille & héritière de Jean de Vivonne, Marquis de Pisani, Chevalier des Ordres du Roi, il eut:
    - 1. Léon, tué à la bataille de Nortlingue en 1645;
    - 2. Un autre fils, mort de la pesse en 1631;
    - 3. CLARICE-DIANE, Abbeffe d'Hières, morte en 1670 ou 1671;
    - 4. Louise-Isabelle, Abbellede Saint-
    - Etienne de Reims;
      5. Catherine Charlotte, Abbesse d'Hières, après sa sœur, morte en
    - 6. Julie-Lucie, Marquife de Rambouillet & de Pifani, Ducheffe de Montaufier, Gouvernante de M. le Dauphin, puis première Dame

d'Honneur de la Reine MARIE-THÉRÈSE, femme de Louis XIV. On voit fouvent fon nom dans les Lettres de Voiture & dans les Ouvrages des plus célèbres Auteurs du XVIIº fiècle. Elle fut mariée le 13 Juillet 1645, à Charles de Sainte-Maure, Duc de Montaufier, Pair de France, Chevalier des Ordres de Sa Majesté, Gouverneur de M. le Dauphin, &c.; elle mourut le 15 Novembre 1671, âgée de 64 ans. On l'enterra au grand Couvent des Carmélites auprès de sa mère;

- Ét ANGÉLIQUE, première femme de François d'Adhémar-de-Monteil, Comte de Grignan, Lieutenant-Général pour le Roi en Provence, morte en 1665.
- 20 Et MADELEINE, mariée, 10 à Charles du Bellai, Prince d'Ivetôt; 20 à Louis de Barbançon, Seigneur de Cani.
- CLAUDE, Evêque de Noyon, puis du Mans;
   Louis, Baron de Meslai, Seigneur de Maintenon, Grand-Maréchal-des-Logis de la Maifon du Roi, & Chevalier des Ordres de Sa Majefté, qui fut Ambaffadeur Extraordinaire en Espagne. Il épousa Jeanne d'O, & il a fait la branche des Marquis de MAINTENON-D'ANGENNES. Ses ensans surent:
  - 1. CHARLES, mort fans postérité;
  - 2. Jacques, Evêque de Bayeux, mort en 1647;
  - Henri, Seigneur de Montiers & de Maintenon, qui épousa Françoise-Julie de Rochesort;
  - 4. Jean, Seigneur de Bertoncelles, mort fans enfans de Catherine de Pommereuil;
  - 5. Et Louise-Isabelle, époufe d'Antoine d'Aumont, Marquis de Nolai, Chevalier des Ordres du Roi.
- François, Maréchal-de-Camp & Ambassadeur en Suisse, qui a fait la branche des Seigneurs de Montlouet & de Life;
- 8. Jean, Seigneur de Poigni & de Boiforeau, Chevalier des Ordres du Roi, qui fut Ambassadeur auprès du Roi de Navarre, & près le Duc de Savoie, à qui il sut envoyé pour demander la restitution du Marquisat de Saluces, avec ordre de lui déclarer la guerre en cas de resus. Il sut aussi Ambassadeur Extraordinaire en Allemagne. Davila & Mathieu parlent de lui. Il mourut l'an 1593. De Madeleine, sille & héritière de François Thierry, Seigneur de Boisoreau, il laissa plusieurs ensans, & entr'au-

tres, Jacques, Ambassadeur en Angleterre en 1634. Il mourut près de Londres, le 7 Janvier 1637. La branche de Poigni finit en la personne de Charles D'Angennes, Marquis de Poigni, Colonel du Régiment Royal-Marine, & Brigadier des Armées du Roi, qui fut blessé au combat d'Oudenarde, le 11 Juillet 1708, & qui sut tué à la bataille de Malplaquet, près de Mons, le 11 Septembre 1709, à l'âge de 30 ans, fans laisser d'ensans d'Henriette-Madeleine Defmarêts, fille de Jean-Baptiste, Seigneur de Vauxbourg, Conseiller d'Etat ordinaire, & de Marie-Madeleine Voisin, qu'il avoit épousée le 20 Février 1702. Il étoit fils unique de Joseph d'Angennes, Marquis de Poigni, Enfeigne des Gendarmes de la Garde du Roi, mort âgé de 34 ans, le 22 Mars 1687, & d'Anne-Marie-Thérèse de Loménie, sa première femme, morte en 1680. Elle étoit fille de Louis-Henri de Loménie, Comte de Brienne, Secrétaire d'Etat, & avoit été mariée en 1678.

9. Et Philippe, Seigneur du Fargis, qui fut Gouverneur du Maine & Ambassadeur en Angleterre. Sa postérité a fini en Charles D'Angennes, Comte de la Rochepot, mort des blessures qu'il reçut à l'attaque des lignes d'Arras, le 2 Août 1640.

Les armes: de sable, au sautoir d'argent. On peut consulter sur cette Maison l'Hiftoire des Grands Officiers de la Couronne, tom. II, pag. 421, & suiv.; Moréri, édition de 1759; & le Mercure d'Avril 1753, pag. 1991, où il est dit que Gabriel, Comte d'An-GENNES, mort le 9 Novembre 1752, en sa Terre du Tremblay, près Saint-Cyr, âgé de 66 ans, n'a laissé qu'une fille unique, âgée de 26 ans. Il étoit fils de Charles-François d'Angennes, Marquis de Maintenon, & Gouverneur de l'Isle Marie-Galande, en Amérique, lequel vendit la Terre de Maintenon à Françoise d'Aubigne, si connue sous le nom de Madame de Maintenon. Il fut marié, le 20 Mars 1712, à Françoisede Mailly.

ANGENNES, Généralité de Caen: d'azur, à la croix d'or, cantonnée de quatre aigles éployées, & à deux têtes de mêmes.

ANGENNES: écartelé en sautoir d'or & d'azur.

ANGENOUST, Sieur de Birouis: d'azur, à deux épées d'argent garnies d'or, passées en sautoir.

pado: de vair, à trois croissans de gueules, 2 & 1.

ANGER-DE-LOHEAC, Baron de Crapado, dans l'Evêché de Nantes, en Bretagne: de sable, à trois fleurs-de-lys d'or, 2 & 1.

ANGERS: de gueulcs, à deux clefs d'argent, mises en pal; au ches cousu de France.

ANGERVILLE, en Bresse: de finople, à trois fasces ondées d'argent.

ANGERVILLE: d'or, à trois annelets de sable, 2 & 1.

ANGERVILLE: d'or, au léopard de sable mouvant du premier canton en chef, & en pointe de deux quinte-feuilles de même.

ANGERVILLE-MARTEL, Terre & Seigneurie au pays de Caux, en Normandie, à laquelle la Famille d'Angerville-d'Auvre-CHER a anciennement donné fon nom. Elle fut érigée en Baronie, par Lettres du mois d'Avril 1655, en faveur de Charles l'Etendart, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie; qui avoit épousé, en 1640, Claude de Pipemont, de laquelle il eut: Henri, Baron d'Angerville, marié, le 25 Septembre 1677, à Marguerite de Pipemont, Dame de Verchoq, en Bourbonnois. De cette alliance vint: Charles-Dominique de l'Etendartd'Angerville, qui épousa, le 17 Novembre 1711, Marie-Maximilienne-Claire de Carnin, dont: Charles-Alexandre de l'Etendart, Baron d'Angerville-la-Martel, né le 23 Mars 1717.

Les armes: de gueules, à trois marteaux d'argent, 2 & 1.

ANGERVILLE-D'AUVRECHER, en Normandie, proche Caen, Diocèfe de Bayeux.

Angerville-la-Martel est un Bourg de l'Election de Caudebec, où il y a Foire & Marché. Les noms d'Angerville & d'Auvrecher, dit la Roque, dans son Traité de l'origine des Noms, pag. 29, font ceux d'une même famille. Les Seigneurs d'Angervilled'Auvrecher, qui faisoient une branche de la Maison des Comtes de Tancarville, étoient Maréchaux héréditaires de Normandie.

Dans la liste de la Noblesse qui accompagna Robert, Duc de Normandie, à la conquête de la Terre-Sainte, l'an 1096, font compris les Sires d'Angerville-d'Auvrecher.

Guillaume d'Angerville fut témoin, vers ANGER, Seigneur de Chalonges, de Cra- l'an 1140, des donations faites par la Princesse Mathilde, fille d'Henri, Roi d'Angleterre, aux Moines de Saint-André de Gouflers, & de Saint-Nicolas d'Angers.

ROBERT D'ANGERVILLE, aumôna de ses sonds au Couvent de Notre-Dame du Vœu, vers

l'an 1200.

Dans une Charte en latin, du mois d'Octobre 1204, du Monassère de Beaumont-en-Auge, on trouve Guillaume d'Angerville, qui confirme la donation de la dixme de la Terre & du Moulin de Fauguernon, saite par son père & ses prédécesseurs.

Par une autre Charte en latin, fans date, Guillaume d'Angerville, du consentement d'Hedvige, sa semme, donne en pure aumône les deux tiers de la dixme de tout son

Fief du Mefnil, situé à Fauguernon.

On trouve encore dans le même Chartrier un Robert d'Angerville, dont les biens surent confisqués par le Roi de France, pour crime de sélonie. Il possédoit un Fies considérable, nommé le Fies Le Tillet, lequel sut aumôné au Prieuré de Beaumont par le Roi de France.

Guillaume d'Angerville, Maréchal héréditaire de Normandie, possédoit la Terre d'Auvrecher, sous le dernier Duc de Normandie, avec un Fies à Fauguernon; ce qui paroît par un aveu rendu au Roi Philippe-Auguste, par Richard d'Angerville, après la réunion saite du Duché de Normandie à la Couronne de France.

On voit, par l'extrait d'une Charte de la Couronne de France, cité dans le *Traité de la Noblesse*, par la Roque, que Guillaume, Sire d'Angerville, étoit Maréchal héréditaire de Normandie. Les Registres de la Chambre des Comptes, dressés sous le Règne de Philippe-Auguste, sont aussi mention, que ledit Seigneur Guillaume étoit Maréchal héréditaire de Normandie.

Parmi les Seigneurs qui furent admonestés par le Roi Saint Louis, pour se trouver en armes à Saint-Germain-en-Laye, l'an 1236, comparurent les cinq Evêques de Normandie, le Chambellan de Tancarville, Louis & Thomas d'Angerville. Dans une autre semonce de la Noblesse, en 1242, un Louis d'Angerville, l'épouse de seu Thibaut d'An-Gerville, la veuve de Richard d'Harcourt, &c., sont obligés de sournir.

Les Anglois, en 1322, voulant saire une descente sur les côtes de Normandie, le Roi

envoya des Commandans dans ces Places, & le Sire d'Auvrecher cut le Commandement du Mont-Saint-Michel.

On trouve dans le Traité de la Noblesse de la Roque un Auberi d'Angerville, Sénéchal du Rouergue en 1324, & dans l'Hissoire de la Maison d'Harcourt, par le même, un Jean d'Angerville, qui servoit en 1338.

Guillaume d'Auvrecher, Ecuyer, Sire d'Auvrecher, & Maréchal de Normandie, aumôna plusieurs pièces de terre, en Décembre 1342, au Prieuré de Notre-Dame-des-Bois, près Harsleur.

Noble Dame Jeanne de Plennes, veuve de Robert d'Auvrecher, acquit, par contrat du 29 Février 1374, de Guillaume de Cordouan,

6 livres que lui faifoit Renouf.

Messire Jean d'Auvrecher, Chevalier, est compris dans le rôle des Grands de Normandie, qui sut dressé sous le règne de Charles VI.

Le droit qu'avoit Philippe d'Harcourt à la Maréchaussée de Normandie, étoit sondé sur le contrat d'acquisition par lui sait, en 1386, de la Terre d'Auvrecher, lequel contrat est mentionné dans les registres de la Chambre des Comptes. On tire aussi de ces registres la preuve très-ancienne de la possession de cette charge, dans la Maison d'Angerville d'Auvrecher, puisque Guillaume d'Angerville & d'Auvrecher prenoit la qualité de Maréchal héréditaire de Normandie, du tems de Philippe-Auguste.

Charles VI établit pour Commandans sur les côtes de Normandie, en 1388, le Maréchal de Blainville, & les Sires de Rouville & d'Auvrecher

L'échiquier de 1390 nous apprend que Meffire Jean d'Auvrecher, Seigneur de la Terre de ce nom, prenoit le titre de Maréchal héréditaire de Normandie, comme héritier de feu Messire Robert d'Auvrecher, son père, plaidant conjointement avec Jeanne de Préaux, sa mère, contre Guillaume de Saint-Marc, Vicomte de Blosseville. Le même échiquier de l'an 1390 parle encore de Messire Jean d'Auvrecher, Chevalier, Sire d'Auvrecher, Maréchalde Normandie, plaidant contre Guil-Laume d'Auvrecher, Vicomte de Blosseville; M. Renaud des Isles, lors bailli de Caux; & Olivier du Guetclin, Chevalier, Comte de Longueville.

Noble homme ROBERT D'ANGERVILLE,

Tome I.

Ecuyer, Seigneur de Grainville, & Noble homme Pierre d'Angerville, Ecuyer, possédant des Fiess dans la Paroisse de Douville, en rendirent aveu au Roi dans les années

1391 & 1392.

Dans un titre de 1400, JEAN D'AUVRECHER prend les qualités de Sire d'Auvrecher & de Maréchal héréditaire de Normandie. Sa fille unique, Jeanned'Auvrecher, étant morte sansensans, sa succession passa à Guillaume Crépin de Mauni, Chevalier, & à JACQUE-LINE D'AUVRECHER sa semme, sœur dudit Sire d'Auvrecher; lesquels biens surent confisqués, en 1423, par le Roi d'Angleterre, qui occupoit alors la Normandie. Hist. de la Maison d'Harcourt, tom. II, chap. 67, pag. 1981.

Jean d'Auvrecher & de Plannes, Maréchal héréditaire de Normandie, épousa, vers l'an 1430, Jeanne de Bréauté, fille de Roger III, Sire de Bréauté, Vicomte de Mainneval, Chambellan des Rois Charles VI & CHARLES VII, & de Marguerite d'Estoute-

ville.

Dans des Mémoires manuscrits de M. de Brezé-Malet, Chanoine de Rouen, on trouve le mariage de Raoul Morel de Brionne, avec Perrette d'Auvrecher. Leurs armes se voient au Prieuré du Parc d'Harcourt.

Il y a une branche d'Angerville-d'Auvrecher en Angleterre, qui possède la Terre de Hersort. Il en est parlé dans les Antiquités de Leicester, par Guillaume Biorton, & dans la

Roque, p. 1990.

Le premier du nom d'Angerville, dont la filiation soit suivie, est Messire Robert D'An-GERVILLE-D'AUVRECHER, Seigneur de Grainville, fils de Richard, qui épousa Marguerite de Tonneville, Dame de Gonneville, le 18 Avril 1396; d'eux fortirent:

1. ROBERT, qui suit;

2. RICHARD, Seigneur de Grainville, mariéavec Marie de Trousseauville, dont Marie D'An-GERVILLE, mariée, en 1441, avec Messire Guillaume d'Espinai-Saint-Luc, Seigneur de Bofguerout.

ROBERT D'ANGERVILLE - D'AUVRECHER est compté parmi les Gentilshommes qui défendirent le Mont-Saint-Michel en 1424. Ses armes se conservent à l'Abbaye, & ses descendans jouirent du Privilège d'y entrer armés. Voy. l'Hist. de Normandie, par Masseville. Ce Robert d'Angerville épousa Jeanne de Meurdrac, fille aînée & héritière en partie de

Guillaume de Meurdrac, Seigneur de Treilly, & de Jeanne de Brionne, Dame d'Heuditot, Manneville & autres lieux. Robert d'Angerville partagea le 2 Octobre 1438, avec Noble Demoiselle de Meurdrac, sœur de Jeanne de Meurdrac, son épouse, la succession de Jeanne de Brionne. Il eut de son mariage Robert, qui suit.

ROBERT, IIIe du nom, Seigneur de Grainville, Gonneville, Beuzeval, Treilly, &c., épousa Thomine Dubois, Dame de Petiville,

dont il eut:

Charles, Seigneur de Grainville, qui prit alliance avec Marie Louvel, Dame de Valencé, dont est sorti:

JEAN D'ANGERVILLE, Seigneur de Grainville, &c., qui épousa en premières noces Renée le Vavasseur, & en secondes noces, le 13 Juillet 1516, Jacqueline de Dreux, veuve de Messire Olivier d'Epinay, dit de Hayes, Seigneur de Bosguerout. Il eut du premier lit deux filles, Antoinette & Louise, & du fecond lit François, qui fuit.

Francois d'Angerville s'est marié avec Catherine le Doyen, fille & héritière de Pierre le Doyen, Seigneur d'Authon, desquels sont sortis René, qui suit, & Robert.

René, Seigneur de Grainville, s'est allié avec Noble Madeleine Boivin, dont:

JEAN, Seigneur de Grainville, Ile du nom, marié avec Barbe Jubert; il en a eu:

Louis d'Angerville d'Auvrecher, Ier du nom, Seigneur de Grainville, Heuland, Branville, la Montagne, Thiesse, &c., qui s'est marié avec Noble Anne Bellet, fille de Pierre Bellet, d'où sont sortis:

1. Lovis, qui suit;

2. Et Robert, dont la postérité sera rapportée après celle de son aîné.

### BRANCHE MINÉE.

Louis d'Angerville d'Auvrecher, IIe du nom, Seigneur de Grainville, Heuland, &c., épousa Marguerite d'Abos, Dame de Saint-

Cloud-en-Auge, dont est sorti:

Louis d'Angerville d'Auvrecher, IIIe du nom, Seigneur de Grainville, Heuland, Douville, Angerville, &c. 11 a épousé Marie-Madeleine Huë, fille de Messire Pierre Huë, Seigneur de Mutrecy, Sainte-Honorine, &c De ce mariage sont nés:

. 1. THOMAS-ROBERT, qui suit;

2. Et Henri-René.

THOMAS-ROBERT a épousé, le 1er Décembre 1767, Augustine d'Auray, fille de Messire Bœuve d'Auray, Marquis de Saint-Poix.

### SECONDE BRANCHE.

ROBERT D'AUVRECHER-D'ANGERVILLE, Seigneur de Branville, la Montagne, Thiesse, fecond fils de Louis Ier & d'Anne Bellet, a époufé en premières noces Noble Demoifelle Louvel, & en secondes noces Demoiselle de Clacy, Dame du Mesnil-Tousray.

Du premier lit est venu Thomas, marié à

Marie de Francqueville.

Et du fecond lit Louis-Robert, Seigneur de Branville, la Montagne, Thiesse & Mesnil-Toufray, marié à Noble Demoiselle Bernières Gaurus, dont:

MARIE-HENRIETTE.

La Roque, pag. 1990, dit aussi qu'il y a une troisième branche établie en Angleterre, dont étoient Robert, Roger & Jean d'An-GERVILLE, possédant la terre de Hersort.

Les armes: d'or, à la fleur de nefflier de sable, surmontée d'un lion passant de gueules. (Généalogie dreffée fur un Mémoire envoyé).

ANGERVILLIERS. Voyez BAUYN.

ANGEST: d'or, à la croix de gueules, chargée de 5 coquilles du champ.

ANGIER, en Bretagne: de fable à 3 fleursde-lys d'or, 2 & 1.

ANGLADE DE L'ANGLADE. NICOLAS-Joseph-Balthasard de l'Anglade, Chevalier, Seigneur & Vicomte du Cayla, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chevalier & Commandeur de ses Ordres, Directeur-Général de la Cavalerie & Dragons de France, Gouverneur des Ville & Château de Villefranche, en Roussillon, Gouverneur, Grand-Bailli & Sénéchal du Duché de Mercœur, Baron de Bontauroux & Chambon, Seigneur de Champs, le Villères, d'Apcher, Saint-Préjet, Belveret, en Gévaudan; Maubec, en Auvergne; Bourdeny & Epreville, en Normandie; marié par contrat du 16 Octobre 1725 avec Catherine-Josephe-Agathe Robert de Lignerac, fille aînée de Messire Joseph Robert, Chevalier, Seigneur, Marquis de Lignerac, & de Marie-Charlotte de Tubières, de Grimoard, de Pestel, de Lévis de Caylus. Marquise de Lignerac, mort sans enfans en fon Hôtel, à Paris, ágé de 70 ans, le 16 Dé-

cembre 1754. Le Vicomte du Cayla avoit été nommé Chevalier & Commandeur des Ordres du Roi, le 1er Janvier 1746, & avoit sait en cette qualité ses preuves de noblesse, au rapport de M. de Clairambault, Généalogiste desdits Ordres, par-devant Messieurs le Maréchal Duc de Noailles & le Comte de la Luzerne, qui avoient été commis par le Roi pour les recevoir: ledit Vicomte du Cayla étoit d'une branche qui est établie depuis longtems en Languedoc. Elle y subsiste encore en

la personne de son héritier.

NICOLAS - JOSEPH - BALTHASARD DE L'AN-GLADE, Chevalier, Seigneur, Comte de Saint-Paul, Vicomte du Cayla & de Vazeilles, Baron de Montauroux, Seigneur de Belvezet, Champs, Longeval, Larrode, Vachallaries, &c., ancien Mestre de Camp de Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis, fils d'Antoine-Placide de Langlade, Chevalier, Seigneur, Comte de Saint-Paul-du-Cayla, ancien Lieutenant-Colonel de Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis, cousin germain du Vicomte du Cayla, & de Marie-Anne de l'Anglate-du-Cayla, sa sœur, mariés par contrat du 10 Février 1714, avec dispense de parenté au second degré, obtenue de la Cour de Rome: ledit Comte de Saint-Paul, s'est marié par contrat du 6 Août 1759 avec Jeanne-Camille de Beaufort de Pestel, fille d'Alexandre-Emmanuel de Cassaigne de Beaufort, Chevalier, Seigneur, Marquis de Miramont, & de Marguerite-Emilie-Esther de la Tourdu-Pin-de-Gouvernet, Marquise de Miramont. De ce mariage est issu, jusqu'à présent, ALEXANDRE-EMMANUEL-MARIE-ANNET DEL'AN-GLADE-DU-CAYLA, Chevalier, né au Château de Beauregard, pays de Gévaudan, Province de Languedoc, le 27 Septembre 1761. Le Comte de Saint-Paul a pour frères: 1. Jean-Antoine-Marie, Vicaire-Général & Chanoine du Puy; 2. Et CLAUDE-Joseph, appelé le Chevalier du Carla, premier Enseigne des Vaiffeaux du Roi, & quatre sœurs, dont une morte mariée à Jean de la Faige, dont une fille; l'autre mariée à Jean-Baptiste de Verthamy, & deux autres Religieuses, l'une a l'Abbaye-Royale des Chaizes, en Auvergne, l'autre à la Visitation du Puy.

Les armes font : d'argent, à trois tafs de gueules, deux & un; pour supports: deux centaures, moitié femme & moitié cheval.

\* ANGLADE, Terre située dans le Bour-

delois, qui a eu ses Seigneurs particuliers, à qui l'on ne connoît point d'autres noms; ainsi, ou ils ont donné le nom à la terre, ou la terre le leur a donné; le premier que l'on con-

noisse est:

Guillaume, I'' du nom, Seigneur d'Anglade, qui fit hommage à Edouard I'', Roi d'Angleterre & Duc de Guyenne, pour la terre d'Anglade en 1273. Cet hommage ainfi conçu: Anno 1273, Guillelmus de l'Anglade pro cafale de l'Anglade, fe trouve en la Chambre des Comptes de Paris, dans un grand livre in-folio, couvert de cuir noir sur bois, marqué d'une double F rouge, commençant au 55° feuillet de vélin, concernant les hommages de Guyenne, faits au Roi d'Angleterre, & par extrait au Cabinet du Généalogiste des Ordres du Roi.

Le même nom de samille, le même pays, la même Seigneurie, & le même tems, ne permettent point de douter que de ce même GUILLAUME D'ANGLADE & de sa semme, dont

on ignore le nom, ne foit venu:

II. Pierre, Ier du nom, Seigneur d'Anglade, qualifié Caver, c'est-à-dire Chevalier, dans le contrat de mariage d'Arnaud d'Anglade, son fils, avec Jeanne Tidon-de-Lormon, du 3 Juin 1300, auquel il assista; outre cet Arnaud qui suit, qu'il eut de sa semme, dont le nom est aussi inconnu, il paroît par un acte du 2 Février 1280, & par un autre du 3 Juin 1303, qu'il eut un second fils nommé James.

III. Arnaud, Ier du nom, Seigneur d'Anglade, est qualisé Donzet, c'est-à-dire Da-inoiseau, dans son contrat de mariage avec Jeanne Tidon-de-Lormon, fille de Robert Tidon-de-Lormon, Damoiseau, & de noble Marcèse, sa semme, du 3 Juin 1300. Ils donnèrent à leur fille 100 francs Bourdelois, & 15 livres de rente à prendre sur les biens qu'ils ont en Cairie, ou sur la terre de Lormon, avec l'ameublement spécisé dans le contrat de mariage, & un cheval enharnaché.

Après la mort de Jeanne Tidon-de-Lormon, dont on ignore s'il eut des enfans, Ar-NAUD D'ANGLADE se remaria avec Pélegrue de Curton, branche de la Maison de Chabannes. Un bail à nouveau Fies, du 2 Février 1317, dans lequel Pélegrue de Curton, est dite mère, de Pierre d'Anglade, pupille, fils d'Arnaud d'Anglade, Damoiseau, prouve qu'elle en étoit veuve en 1317, qu'elle en

avoit eu Pierre d'Anglade, qui suit, qu'elle institua son héritier & son exécuteur testamentaire, avec srère Luc de Latapie, Gardien des frères mineurs de Libourne, par son testament du 2 Décembre 1346. Elle sit beaucoup de legs & choisit sa sépulture dans l'Eglise de Saint-Sulpice d'Ison entre-deux-mers, devant l'Hôtel Notre-Dame, à côté d'Arnaud d'Anglade, son mari. Elle demande d'être ensevelie en habit de Religieuse de Sainte-Claire, & ordonne qu'on dise mille Messes pour le repos de son âme.

IV. Pierre, IIº du nom, Seigneur d'Anglade, Chevalier, fut un de ceux qui, avec les Comtes d'Armagnac & de Périgord, les Seigneurs d'Albret, de Buch, de Raufan, &c., reconnurent contre leur gré, par ordre du Roi Jean, Edouard III, Roi d'Angleterre, pour Souverain de Guyenne & de Gascogne, après le traité de Brétigny, conclu, le 19 Mai 1359, entre ces deux Monarques. (du Tillet, Frois-

fard, Histoire de Guyenne.)

Ce Pierre testa, le 24 Août 1359. Il est qualisé dans son testament de Chevalier & dit avoir été marié avec Rose d'Albret. Il donne à ses ensans leurs droits respectifs, fait plusieurs legs, demande à être enterré dans l'Eglise de Saint-Sulpice d'Ison, devant l'Autel de Notre-Dame à côté de sa semme, & nomme Bérard d'Albret, Seigneur de Langoiran, pour son exécuteur testamentaire. Il laissa de son mariage:

1. Arnaud, qui suit;

- 2. Pierre, Religieux de l'Ordre de Saint-Augustin, pourvu de l'Archevêché d'Auch par le Pape Urbain VI. Richard II, Roi d'Angleterre, lui accorda des Lettres datées de Westminster le 16 Mai de la sixième année de son règne (1383), par lesquelles il mande à ses Lieutenans & autres, ses Officiers en Guyenne, de protéger, maintenir & secourir à main armée, s'il en est besoin, Venerabilem Patrem fratrem Petrum de Anglanda, sacræ paginæ prosessorem, Archevêgne d'Auch, pourvu par le Pape Urbain VI de cet Archevêché, dont il ne sut jamais paisible possesser.
- Bernard, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ainsi qualisé dans le testament de son père;
- 4. Et Anne, mariée à Guy de Durfort, Damoiseau.

V. Arnaud, IIe du nom, Seigneur d'An-GLADE, Chevalier, fut du nombre des Chevaliers qui, suivant le grand livre de cuir noir déposé à la Chambre des Comptes de Paris, déjà cité, firent hommage au Roi d'Angleterre, dans l'Eglife de Saint-André de Bordeaux, le 9 Juillet 1363. Il se trouva en 1366 avec nombre d'autres Gentilshommes dans l'armée que le Prince de Galles emmena au secours de Pierre le Cruel, Roi de Castille, détrôné par HENRI son frère. (Voyez Froisfard, Hist. de France, Hist. de Guyenne, Hist. d'Angleterre, &c.) Il fut chargé en 1371 du gouvernement de la Guyenne avec le Captal de Buch & les Seigneurs de Mucidan & de l'Esparre, par le Duc de LANCASTRE, Gouverneur de cette Province, qui mena en Angleterre Constance, fille aînée de Pierre, Roi de Castille, qu'il avoit épousée à Rochefort. (Hift. de Guyenne). ARNAUD D'ANGLADE obtint le 19 Décembre 1377, de RICHARD II, Roi d'Angleterre, des Lettres de Sauve-garde, pour lui, pour sa samille & pour ses biens. Il fut Député en 1393 avec les Sires de Labarde, de Tarride, de Pinterne, de Castelnau & de Caupane, les Jurats & Confuls de Bordeaux, de Bayonne & de Dax, vers Richard II, Roi d'Angleterre, afin d'empêcher que la donation que Richard avoit faite de la Guyenne & de la Gascogne, en saveur du Duc de LANCASTRE, fon oncle, n'eut lieu. (Hist. de Guyenne.)

ARNAUD D'ANGLADE épousa en premières noces Catherine d'Aubeterre, après la mort de laquelle il prit une feconde alliance avec Marguerite de Montlaur. Les enfans du pre-

mier lit surent:

1. Guilhem-Amanieu, qui fuit;

2. Pierre, Ecuyer dans la Compagnie de Jean Charelles, Ecuyer, & de 10 autres Ecuyers de fa Chambre & Compagnie, reçus à Croces-lez-Bourges, le 28 Juin 1418. (De la Montre originale en parchemin au Cabinet du Généalogiste des Ordres du Roi);

3. Bonne d'Anglade, mariée par contrat du 24 Mai 1384 à Gaillard de la Roque, Damoifeau, Seigneur du Gua. Arnaun, fon père, lui constitua 500 livres Bourdeloises, & 35 livres de rente en Fiel, qu'il lui assignera dans quatre ans fur quelque partie de ses terres; au moyen de quoi elle renonça à tous droits paternels & maternels, & à la portion des biens de Pierre-Lambert d'Aubeterre, Chevalier: elle sut assiftée par Arnaud de Curton, Baron de Curton, Chevalier.

Du fecond mariage il eut:

de Marguerite, mariée avec Jean de Copeffac, Damoifeau, par contrat du 16 Août 1425.

V1. Guilhen-Amanieu, Hedunom, Seigneur d'Anglade, chevalier, accepta, pour lui & pour Pierre, Damoiseau, son srère, en son absence, la cession que Marguerite, leur nièce, fille de Gaillard, Damoiseau, leur fit, par acte du 6 Août 1425, de tous ses droits paternels fur les terres d'Anglade, de la Mothe-de-Génissac entre-deux-mers, sur l'hébergement de Fromac & de tous autres endroits qui pourroient lui appartenir, tant aux droits de son père que de Marguerite de Montlaur, son ayeule, mère de Gaillard, & semme en fecondes noces d'Arnaud, fon ayeul; à condition qu'ils lui donneroient 400 livres Bourdeloises, avec les robes & habillemens nuptiaux, & seroient les frais de ses noces; ce qui sut exécuté; & elle épousa, par contrat du 16 Août 1425, Jean de Copessac.

Guilhem-Amanieu testa le 9 Septembre 1428. Il sait mention dans son testament d'Ar-NAUDD'ANGLADE & de Catherine d'Aubeterre, ses père & mère, & déclare être marié avec Jeanne de Montferrand, à qui il donne la jouissance de la terre de la Mothe-de-Génissac, pour la payer de ses droits, & la laisse jouiffante, conjointement avec Pierre son frère, de tous ses autres biens, jusqu'à ce que son héritier ait atteint l'âge de 20 ans; il dit en avoir eu: 1. JEAN, qui suit; 2. NAVARROT, auteur de la branche des Seigneurs de Colombières & de Savonières, rapportée ci-après; & il y nomme David de Montferrand, Archevêque de Bordeaux, son exécuteur testamentaire. Il ne vécut pas longtemps après sontestament: c'estce qui se voit par une reconnoissance du 2 Janvier 1429, passée en faveur de Pierre, comme tuteur de ses deux neveux. Guilhen-Amanieu eut encore un fils naturel, connu fous le nom de Bâtard d'Anglade, archer à la petite paye sous Messire Louis de Crussol, Grand-Panetier de France, & ensuite Capitaine de 100 Lances, le 25 Septembre 1461, à qui il légua par son tessament 200 livres Bourdeloises.

VII. JEAN, I'r du nom, Seigneur d'Angla-DE, Beleyron, la Mothe-Génissac, Castelbel, Laubet, &c., Chevalier, figna avec l'Archevêque de Bordeaux, les Seigneurs de Montferrand, Duras, Lansac, &c. Les articles du 4. Et Gailland d'Anglade, Damoiseau, père | traité que les Bourdelois conclurent avec le

Roi CHARLES VII, le 12 Juin 1451, & le 19 du même mois le Comte de Dunois recut le ferment des mêmes Seigneurs (difent Jean & Alain Chartier, Monstrelet, Hist. de Guyenne, Chronique Bourdeloife). Cependant ces Seigneurs, perfuadés que le traité de Brétigni les rendoit, malgré ce serment, sujets du Roi d'Angleterre, que leurs ancêtres avoient reconnu 100 ans auparavant par ordre du Roi JEAN, recurent le Général Talbot, dans Bordeaux, le 30 Octobre 1452; & le 12 Juillet fuivant, ce Général ayant été tué avec son fils au combat de Castillon, Jean d'Anglade y fut fait prisonnier, disent les Auteurs cidesfus cités, & sa terre d'Anglade sut confisquée & donnée à Antoine d'Aubusson, Seigneur de Monteil, Chambellan du Roi, par Lettres du 26 Novembre 1453, & enregistrées en la Chambre des Comptes de Paris, le 25 Juillet 1456. Voyez le onzième Mémorial de cette Chambre des Comptes, cotté L.

JEAN D'ANGLADE resta prisonnier au Châtelet de Paris, jusqu'au règne de Louis XI, que ce Monarque donna des Lettres datées de Blanquesort, du 27 Février 1471, enregistrées au Parlement de Bordeaux, le 3 Août 1486, portant abolition pour Jean d'Anglade, Chevalier, natif du pays de Bordeaux, qui avoit été pris dans l'armée du Général Talbot, non obstant son serment fait au Roi Charles VII, après la réduction de la Guyenne, en 1451. Il lui permet de s'accorder avec Antoine d'Aubusson, Chevalier, à qui le Roi son père avoit donné la terre d'Anglade. Ce JEAN D'ANGLADE fut un des favoris de Louis XI, l'un des 100 Gentilshommes de son Hôtel de la première bande, ordonnés pour la garde de fon Corps, depuis 1473 jusqu'au 31 Août 1483; un de fes Chambellans & auffi Capitaine des Villes de Montflanguin & de Villeréal, en la Sénéchaussée d'Agénois, par Lettres données à Paris le 7 Septembre 1472, signées par le Roi. En cette qualité il donna, le 3 Décembre 1476, quittance de 80 livres tournois, attachées à fon emploi de Capitaine, fignée de lui, & scellée du sceau de ses armes, ou l'on voit une aigle à deux têtes ; pour cimier: une figure humaine, & autour scel de Jean d'Anglade.

Il fit hommage au Seigneur de Rosan, pour la Terre de Laubesc, en Basadois, par acte du 10 Août 1474. Il sutenterré à Bordeaux dans la Chapelle de Notre-Dame de Pitié, de la Paroisse de Saint-Remi, ainsi qu'il se voit dans le testament de Pierre d'Anglade, son sils, du 15 Juillet 1492, qui prouve qu'il avoit été marié deux sois; que de Jeanne de la Lande, sa première semme, connue par une reconnoissance en sa saveur, du 15 Février 1466, dans laquelle elle est dite semme de Jean d'Anglade, Chevalier, sont venus:

1. PIERRE, qui fuit;

2. Isabeau, mariée à Jean, Seigneur de Nanian, Damoifeau;

D'Isabeau de Ferranhes, sa seconde semme, il eut:

 Simon, fubflitué par Pierre, fon frère; ce Simon est auteur de la branche des Seigneurs de Sarrasan, rapportée ci-après;

4. Et Guillaume, Capitaine dans les bandes Gasconnes, tué en 1537, au Pas de Suse.

VIII. Pierre, IIIe du nom, Seigneur d'An-GLADE, Castelbel, Laubesc & Béléyron, Chevalier, fut un des 100 Gentilshommes de la Maison du Roi Louis IX, de la première bande ordonnée pour la garde de son corps, depuis le 1er Septembre 1472 jusqu'en 1486; Ecuyer de Sa Majesté; & en cette qualité, il donna quittance de 330 livres tournois, attachées à fa charge, le 19 Août 1481, fignée de lui & scellée de son sceau, où l'on ne distingue plus rien. On lit dans le tom. III des Grands Officiers de la Couronne, pag. 382, qu'il épousa, en 1478, Marguerite de Béarn, fille naturelle de Gaston de Foix, Captal de Buch, Comte de Bénauges & de Longueville, de laquelle on ne lui reconnoît point d'enfans. Après sa mort, il se remaria avec noble Dame Bernerique, dont il fait mention dans son testamentpasséà Bordeaux, le 15 Juillet 1492, par lequel il lui donne 1100 livres Bourdeloises, & il veut qu'elle soit entretenue dans sa Maison jusqu'à ce qu'elle soit payée, ainsi que des 2000 livres de dot, qu'elle lui avoit apportées. Il donne à Isabeau d'Anglade, sa sœur, semme de Jean, Seigneur de Nanian, les maisons nobles de Castelbel & de Laubesc, avec tous les droits y appartenans. Il fait des legs à deux ensans naturels qu'il avoit ; il veut qu'Isabeau de Ferranhes, sa belle-mère, jouisse de la terre de Beleyron, jusqu'à ce qu'elle soit payée de sa dot, & de ce que Jean D'ANGLADE, son mari, & père du testateur, lui a donné par fon contrat de mariage. Il fonde à perpétuité pour tous les vendredis un Service dans la Chapelle de Notre-Damede-Pitié de l'Eglise de Saint-Remi; il institue son héritier ou son héritière l'ensant posthume dont sa semme pourra accoucher, & au cas qu'elle ne soit pas enceinte, il nomme Simon d'Anglade, son frère, fils d'Isabeau de Ferranhes, sa belle-mère, son héritier, suivant la substitution apposée au testament de Jean son père. Cinq jours après, & le 20 du même mois de Juillet, il sit un codicile dans lequel il confirme la substitution saite par son testament, &, dans le cas de la substitution, il donne 2000 livres Bourdeloises à Guillau-me son autre srère, second fils d'Isabeau de Ferranhes, sa belle-mère.

Soit que Pierre d'Anglade mourut ou ne mourut pas de cette maladie, noble Dame Bernerique, fa feconde femme, accoucha d'une fille, nommée Catherine, qui fuit.

IX. Catherined'Anglade, par son mariage, porta la terre d'Anglade & ses autres biens dans la maison de Verdun; elle est qualifiée Dame d'Anglade, dans une reconnaissance en sa faveur, du 21 Janvier 1509. Elle ne vivoit plus, vraisemblablement en 1533, puisqu'on trouve une reconnoissance du 20 Février 1533, en saveur de Jean de Verdun, son

fils, Seigneur d'Anglade.

Un bail à nouveau fief, du 20 Juillet 1543, fait par Antoine de Montpezat, tant en son nom qu'au nom de Jean de Montpezat, son fils, & la quittance que Simon d'Anglade leur donna le 5 Octobre 1543, des droits qu'il avoit fur la terre d'Anglade, prouvent qu'Antoine de Montpezat avoit épousé l'héritière d'Anglade, & une reconnoissance du 7 Juillet 1566, en saveur de Gabrielle de Montpezat, prouve aussi qu'elle avoit pour son partage cette terre, qu'elle porta, par son mariage, dans la maison de la Roche-Aymon, d'où elle passa par vente, en 1578, à Etienne de Pontac, Trésorier de France à Bordeaux. Jean-François de Pontae, Conseiller au Parlement de cette même Ville, l'a vendue en 1736 à Jean Pelet, Secrétaire du Roi à Bordeaux, qui la possède aujourd'hui.

# BRANCHE des Seigneurs de Sarrasan.

VIII. Simon d'Anglabe, Ecuyer, Seigneur de Sarrasan, fils de Jean, Seigneur d'Anglade, Chevalier, & d'Isabeau de Ferranhes sa seconde semme, ne profita pas, comme on

vient de le voir, de la substitution faite en sa saveur par Pierre, son srère. Après avoir fervi en qualité de Gendarme dans la Compagnie du Sire d'Albret, il s'établit à Condom, où il épousa, par contrat du 3 Décembre 1510, en présence d'Isabeau de Ferranhes sa mère, & Simon de Ferranhes, Seigneur de Bermon son oncle, Isabeau du Luc, fille de Jean-Pierre & de Françoise de Lupé. Sa mère l'institua son héritier par son testament du 9 Décembre 1512. Elle sut enterrée dans l'Eglife des Religieux Carmes de Condom. Sinon d'Anglade donna, par un contrat du 5 Octobre 1543, & par un autre du 2 Mai 1551, quittance à Jean de Montpėzat, Seigneur d'Anglade, de tous les droits qu'il avoit sur cette Terre, tant du Chef d'Isabeau de Ferranhes, sa mère, que de celui de Guillaume d'Anglade, son srère, mort Capitaine dans les Bandes Gasconnes; par son testament du 21 Juillet 1551, il dit avoir eude sa semme Isabeau du Luc:

1. JEAN, qui suit;

2. Arnaud, né le 22 Mai 1524, Gendarme dans la Compagnie du Duc de Guise, tué. à la bataille de Dreux en 1562;

 MARGUERITE, née le 7 Avril 1527, mariée par contrat du 18 Janvier 1550 à Jean-Jacques de Montaut, Seigneur de Monteils;

4. Et Jean, né le 5 Octobre 1529, Guidon d'une Compagnie de 50 hommes d'armes, comme il paroit par un acte du 29 Janvier 1589, dans lequel il est qualissé Curateur de Jérémie, Homme d'armes, & de Jean d'Anglade, Archer de la même Compagnie, ses neveux. Ifabeau du Luc, semme de Simon, morte quelques jours après avoir fait son testament le 18 Mai 1551, y rappelle ses quatre ensans, & lègue à Catherine d'Artigola, sa belle-fille, ses perles & son diamant.

Dans son testament du 27 Février 1572, où il nomme Jean son frère son exécuteur testamentaire, il dit avoir eu de sa semme, Catherine d'Artigola:

1. Jérémie, qui fuit;

2. Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs de la Bastide, rapportée ci-après.

X. Jérémie d'Anglade, Ecuyer, Seigneur de Sarrafan, né le 1'r Septembre 1567, 22 ans après le mariage de son père, étoit, en 1589, homme d'armes dans une Compagnie de 50 hommes, dont Jean d'Anglade, fon oncle, étoit Guidon, fuivant un acte du 29 Janvier 1589, & il en fut enfuite Lieutchant. Il fut fondé de procuration le 4 Avril 1606, par Jean, son srère, Capitaine au Régiment de Nérestan, pour toucher toutes les sommes dues à l'hérédité, & il transigea avec lui, relativement aux dispositions testamentaires de JEAN, leur père commun, par acte du 20 Novembre 1609. Il épousa, par contrat du 1er Novembre 1612, en présence d'Antoine de Cous, Evêque de Condom, & de Jean d'An-GLADE, son srère, Françoise de Nort, fille de François, Conseiller au Parlement de Bordeaux, & d'Isabeau Duroy. Il testa le 27 Février 1624, & mourut à Paris le 29 Novembre 1624: il sut enterré dans l'Eglise de Saint-Germain-l'Auxerrois; fa femme étoit morte en 1660, & il en eut:

1. Guillaume, qui suit;

& 3. Deux filles jumelles, nées le 19 Décembre 1619; MARIE, Religieuse Clariste à Nérac; & Sylvie, mariée à Bertrand Dupuy-Pensens, Président à l'Election de Condom;

4. Et Jérémie, né le 22 Juillet 1622, Capitaine au Régiment de Bourbonnois, fuivant un acte du 25 Novembre 1652. Il mourut le 30 Septembre 1673, fans avoir été marié.

XI. Guillaume d'Anglade, IIIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Sarrasan, né le 13 Décembre 1617, épousa, par contrat du 23 Février 1647, Françoise de la Roche, fille d'Isaac, Seigneur d'Arnauton, & de Marie de Cisteris. Il transigea avec Jérémie d'Anglade, fon stère, Capitaine au Régiment de Bourbonnois, paracte du 25 Novembre 1652. Il testa le 6 Juillet 1676, & mourut le 14 Août 1678, & sa femme Françoise de la Roche, le 15 Janvier 1688; ses ensans surent:

1. Isaac, qui fuit;

2. & 3. François, & autre François, morts jeunes;

4. Jean, né le 20 Septembre 1654, Capitaine des Grenadiers au Régiment d'Oléron, & Chevalier de Saint-Louis. Les Lettres de passe à cette Compagnie lui surent expédiées au Camp devant Barcelone, le 4 Avril 1706, par le Maréchal de Tessé, & le 23 Mai suivant il eut sa commission de la Cour. Il mourut en 1707, au Camp devant Tortose, de la suite de cinq blessures qu'il reçut à la bataille d'Almanza, à la tête de ses Grenadiers qui y périrent tous à la réferve de sept;

 Françoise, née le 14 Mai 1656, mariée, par contrat du 18 Juin 1674, à Guillaume de Peirecave, Seigneur de Pomès, morte

en 1715;

6. Joseph, né le 25 Mai 1661, Capitaine au Régiment de Piémont, par commission du 20 Août 1688, sit au siège de Namur, en 1692, des actions de valeur qui le distinguèrent. Il sut tué sur la brêche où il monta des premiers à la prise de cette place que la présence de Louis XIV sit emporter au bout de huit jours;

 Jeanne, née le 22 Mai 1662, Religieuse Clariste à Nérac, morte le 7 Décembre

1730;

8. & 9. CATHERINE & MARIE, Religiouses Claristes à Condom;

10. Anne, née le 18 Octobre 1667, Religieuse Ursuline à Condom, morte en 1725;
11. Et Madeleine, née le 1er Mai 1669, ma-

11. Et Madeleine, née le 1er Mai 1669, mariée, en 1688, à Jean de Mineri, Seigneur de la Teulère, morte en 1740.

XII. ISAAC D'ANGLADE, Ecuyer, Seigneur de Sarrafan, né le 14 Juillet 1648, Capitaine au Régiment de Piémont, par commission du 28 Décembre 1677, sut blessé à la désense de Maestricht, assiégé en 1676 par le Prince d'Orange. Il transigea, par acte du 12 Janvier 1686, avec Joseph d'Anglade son frère, Lieutenant au Régiment de Piémont. Il épousa, par contrat du 10 Février 1679, Hélène de la Basside, fille de Michel, Seigneur du Portde-Bonneau, & de Marie de Langelie. Elle mourut en 1690, & Isaac son époux, le 5 Mai 1715. De leur mariage naquirent:

1. JEAN, qui fuit;

 Françoise, née le 25 Août 1683, mariée en 1704, à Jean de Mélignan, Seigneur de Trignan, morte en 1734;

 4. 5. & 6. Catherine, Hélène, Marie, & une autre Hélène, mortes jeunes;

 Et Joseph, né le 19 Mars 1689, Enseigne de la Colonelle au Régiment d'Oléron, par Lettres du 27 Mars 1707; il eut une jambe emportée d'un boulet de canon au siège de Tortose, le 25 Août de la même année, suivant le certificat du Maréchal de Berwick, du 16 Janvier 1708. Il est mort le 28 Janvier 1760, retiré du fervice avec une pension du Roi.

XIII. Jeand'Anglade, III'du nom, Ecuyer, Seigneur de Sarrasan, né le 4 Octobre 1680, mort le 27 Octobre 1748, a épousé, par contrat du 26 Novembre 1705, Jeanne de Rieutort-de-Bourrousse, morte le 4 Septembre 1733, fille d'Antoine de Rieutort, Seigneur de la Nogarède, & de Marie de Bourdieu. De leur mariage sont nés:

Joseph-Marie, qui fuit;

Sept enfans morts en bas âge;

Et Laurent, né le 20 Octobre 1720, Prêtre de l'Oratoire où il est entré en 1735.

XIV. Joseph - Marie d'Anglade, Ecuyer, Seigneur de Sarrasan, né le 31 Mai 1713, a épousé, le 1et Décembre 1745, Anne de Courtade-de-Graziac, morte le 19 Décembre 1755, fille de Gaston de Courtade, Seigneur de Léberon, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régiment des Cuirassiers, & de Marie du Puy-Pensens. De ce mariage sont issus:

 Joseph-Anne, né le 15 Juin 1749, reçu au mois d'Octobre 1767 Moufquetaire du Roi dans sa première Compagnie;

2. Marie-Jeanne, née le 4 Mai 1747, morte le

18 Mai 1749;

 Et LAURENCE, née le 19 Novembre, & morte le 19 Décembre 1755, le même jour que fa mère.

#### BRANCHE

des Seigneurs de LA BASTIDE.

X. JEAN D'ANGLADE, IIIº du nom, Ecuyer, Seigneur de la Bastide, né en 1568, second fils de Jean, Ecuyer, Seigneur de Sarrasan, & de Catherine d'Artigola, fut d'abord Archer dans une Compagnie de 50 hommes d'armes, dont JEAN son oncle étoit Guidon; enfuite Lieutenant dans la même Compagnie. après Jérémie son frère, & puis Capitaine de 100 hommes au Régiment de Nérestan. Il époufa, par contrat du 12 Décembre 1609, en présence de Jérémie, son srère aîné, Marie d'Imbert, fille de Robert, Lieutenant-Particulier au Sénéchal de Condom, & d'Anne le Sage. Dans fon testament du 22 Juillet 1616, il substitua graduellement les ensans mâles de ses enfans, & dans le cas où ils n'en auroient ni les uns ni les autres, il appelle à la substi-

tution Jérémie fon frère, & à fon désaut ses ensans mâles, s'il en a; il mourut en Juillet 1616. De son mariage naquirent:

1. JEAN-FRANÇOIS, mort fans alliance;

2. Jean, qui de Marie de Cisteris, eut Ésther, mariée, en 1678, à Sébastien de Rédon, Seigneur des Fosses, morte en 1730;

3. Et Jacques, qui suit.

XI. Jacques d'Anglade, Ecuyer, Seigneur de la Bastide, Capitaine au Régiment de la Reine, Insanterie; puis Majordans celui d'Anjou, Insanterie, suivant des Lettres de rémission, du 26 Mars 1648; il épousa, par contrat du 12 Janvier 1649, Esther du Broca, fille d'Isaac, Avocat du Roi au Présidial de Condom, & de Catherine Gasguet de Vinzole. Il testa le 28 Avril 1657, & sit sa semme héritière, à la charge de rendre son hérédité à son fils Antoine, qui suit, quand il auroit atteint l'âge de 25 ans. Il eut encore deux filles de son mariage:

- Françoise, mariée, par contrat du 22 Mai 1678, à Michel de Blatbourg, Seigneur de la Bartuille;
- 3. Et Marie, morte en bas âge.

XII. Antoine d'Anglade, Ier du nom, Ecuyer, Seigneur de la Bastide, attaqua Es-THER sa cousine germaine, épouse de Sébaftien de Rédon, Seigneur des Fosses, au sujet de la substitution apposée au testament de JEAN, Ecuyer, Seigneur de la Bastide, leur ayeul, du 22 Juillet 1616. La substitution sut déclarée ouverte en sa saveur, par Arrêt du Parlement de Bordeaux, du 14 Juillet 1684; mais ils se concilièrent par une transaction du 8 Janvier 1687, confirmée par une nouvelle du 27 Juillet 1711, entre Esther & Joseph D'An-GLADE, dont il sera parlé ci-après. Antoine, 1er du nom, Seigneur de la Bastide, mourut en 1697; il avoit épousé, par contrat du 28 Mars 1678, Marie de la Fourcade, morte le 1<sup>er</sup> Février 1737, fille de Philippe de la Fourcade, Seigneur du Pin, & de Marguerite Broguières-de-Nosières. De ce mariage sont fortis:

1. Jean, d'abord Sous-Lieutenant au Régiment de Champagne, suivant un certificat de service du 1er Mai 1698, ensuite Cornette dans le Régiment de Fimarcon, Dragons: il sut tué en 1702, à la surprise de Crémone, où il sit des prodiges de valeur. S'étant trouvé, dans cette nuit pleine d'essroi & de consusion, à la tête d'une trentaine de Dragons, à l'entrée d'une rue par où les Cuirassers de l'Empereur vouloient passer pour aller à la porte du Pô, d'où ils devoient aller s'emparer du pont par où un gros détachement de l'armée du Prince Eugène devoit arriver; il les arrêta avec sa petite troupe, dont une partie périt avec lui. Les Cuirassers Allemands restèrent assez longtems pour donner le tems à deux Régimens Irlandois d'arriver à la porte du Pô, d'où ils repoussèrent les Cuirassers quand ils se présentèrent; & le Marquis de Praslin ayant prosité de ce tems pour saire couper les ponts, le secours ne put arriver, & la ville sut sauvée;

2. Joseph, Capitaine au Régiment de Boulonnois, par commission du 10 Février 1705; Chevalier de Saint-Louis, par provisions du 30 Mai 1731, mort à Condom le 10 Janvier 1751, retiré chez lui criblé de blef-

fures après 40 ans de fervice;

 JACQUES, Lieutenant d'une Compagnie franche, mort Curé de Réault au Diocèfe de Condom en 1740;

4. François, Capitaine au Régiment de Boulonnois, par commission du 10 Décembre 1710, mort en 1734, après le siège de Philippsbourg;

5. André, Lieutenant au Régiment de Boulonnois, par Lettres du 17 Novembre 1710,

tué au siège de Bouchain;

6. Antoine, qui suit;

7. Thérèse, morte à Condom sans alliance, le

11 Juin 1766;

8. Et Marie, mariée, par contrat du 8 Juillet 1730, à André de Saint-Germe d'Afcongues, Seigneur d'Estrepaci, morte le 3 Avril 1768.

XIII. Antoine d'Anglade, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de la Bastide & de Grave, né le 8 Décembre 1695, Capitaine au Régiment de Boulonnois, par commission du 21 Janvier 1735; Chevalier de Saint-Louis par Lettres du 8 Octobre 1745; Lieutenant-Colonel dans le même Régiment de Boulonnois, par commission du 15 Mai 1757, s'est retiré après 45 ans de service; il a été blessé à l'attaque des lignes de Dettingen en 1743, à la bataille de Raucoux, & il a reçu quatre coups de seu à l'affaire de l'Assiette en 1747, à la tête de ses Grenadiers. Il a épousé, par contrat du 19 Août 1751, Marie de Saigues, fille de Joseph, Seigneur de Saint-Bonnet & de Thibaudin, & de Catherine-Eléonore de Chaboneau. Il en a eu:

1. & 2. Joseph & Marie, morts en bas âge;

3. Et Marie-Éléonore, née le 23 Septembre 1753.

### BRANCHE

des Seigneurs de Colonbières & de Savonières.

VII. NAVARROT D'ANGLADE, Ecuyer, Seigneur de Colombières & de Savonières, fecond fils de Guilhem-Amanieu, Seigneur d'Anglade, & de Jeanne de Montferrand, fut un des Ensans - d'honneur de Louis XI, en 1463 & 1464; un des Ecuyers-d'honneur de ce Prince en 1466, comme le marque l'état des Officiers de ce Monarque de ces mêmes années; il fut fon Chambellan, Capitaine des Ville & Châtel de Mauléon en Poitou, & fit hommage au Roi le 4 Août 1473, pour la Terre de Colombières, acquise du Seigneur de Maillé. Il épousa, en premières noces, le 8 Janvier 1469, Madeleine de Chabot, fille de Louis, Seigneur de la Grève, & de Jeanne de Courcillon, stipulant pour leur fille: il est dit dans le contrat, que ledit Navarrot la prendra avec tous les droits de succession qui lui pourront appartenir, & qu'il promet bailler, avant les épousailles, à Jean de Daillon, Seigneur du Lude, ou au Seigneur de Mauléon, la fomme de 10000 écus d'or, pour retirer du Seigneur de Maillé les Terres de Colombières & de Savonières, autrefois vendues par ledit Louis de Chabot, audit Seigneur de Maillé, lesquelles Terres seront héritages audit Navarrot, Ecuyer. Il épousa en secondes noces Françoise de Volvire, fille de Joachim de Volvire, Baron de Ruffec, & de Marguerite Harpedanne-de-Belleville, & semme, en premières noces, de Joachim de Rouault, Seigneur de Boisménard, de Gamaches & de Fronsac, Maréchal de France, mort en 1478. Navarrot D'An-GLADE fit hommage au Comte Jean d'Angoulême, à cause de Françoise de Volvire sa femme, le 2 Mai 1486. Il fut enterré dans la Chapelle de Notre-Dame du Château de Gamaches, où il mourut le 2 Septembre 1489, suivant l'attestation de plusieurs Prêtres dela Paroisse & Seigneurie de Gamaches, du 19 Mars 1492. On ne connoît point sa postérité.

Les armes: d'azur, à l'aigle d'or éployée à deux têtes; pour supports: deux griffons; & pour devise tout autour: faisons bien, laissons dire.

Cette Généalogie est conforme aux titres qui nous ont été communiqués.

ANGLARD, en Berry, Jacques d'Anglard, Ecuyer, Seigneur de Crezancy en Berry, Sous-Brigadier des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, épousa, le 12 Mars 1700, Françoise Sergent, fille de Louis Sergent, Ecuyer, Seigneur de l'Epinure, & de Marguerite Boulard, de laquelle il eut:

1. 2. 3. & 4. Jacques, Henri, Joseph & Anne D'Anglard-de-Crezancy, reçue à Saint-Cyr le 6 décembre 1725. Cette Demoifelle a prouvé par titres fa noblesse fuccessive, depuis Pierre, son cinquième ayeul, Ecuyer, Seigneur d'Anglard, l'an 1520.

Les armes: d'argent, à un lion de gueules.

♦ ANGLARS (D'), famille noble originaire d'Ecosse, établie en France, depuis le XVe siècle.

I. Guy d'Anglars, Chevalier, qualifié Comte, sut un des 100 Gentilshommes de la Garde-Ecossoise de Charles VII, & donna son nom d'Anglars a un Fies situé proche d'Uxelles, dans la Haute-Auvergne, à 12 lieues au-delà de Clermont. Il épousa, par contrat du 15 Février 1422, passé devant Berthominas, Notaire, Marie de Vaillac, fille unique de Messire Jean de Vaillac, & de Marie de Beaufort, de laquelle il eut:

II. JEAN D'ANGLARS, Chevalier, marié, par contrat passé devant Martin, Notaire, le 15 Décembre 1450, à Luce de Chasseron, fille de Messire Jacques de Chasseron, Chevalier, Seigneur de Pionsac, en Auvergne, & de Montsaucon, en Berry, & de Marie de Murat. Elle eut en dot la terre du Quartier, proche Pionsac en Combraille. Leurs ensans surent:

1. JEAN, qui fuit;

2. Guy, nommé à l'Abbaye de Ménat, fituée en Combraille;

 Et Jacques d'Anglars, rapporté après fon frère aîné.

JEAN D'ANGLARS, IIº du nom, Chevalier, épousa Marguerite du Peyroux, fille de Messire Pierre du Peyroux, Chevalier, Seigneur du Peyroux, & de Marie de Goudez. Ils laissèrent de leur mariage, en 1476, pour fille & unique héritière, Françoise d'Anglars, mariée, par contrat passé devant Goujon, Notaire, le 3 Janvier 1494, à Messire Roch de la Croix, Seigneur de Castries.

III. JACQUES D'ANGLARS, Chevalier, troifième fils de JEAN & de Luce de Chafferon,

eut en partage la Seigneurie du Quartier, & y fit bâtir un Château qu'il nomma Anglars le nouveau. Il époufa, en 1483, par contrat passé devant Josse Boisfiallot, Notaire à Riom, Marie de Roche-Dragon, fille de Messire Philibert de Roche-Dragon, Baron dudit lieu, & de Marguerite de Barbançon, dont:

 Guillaume, Abbé de Ménat, ordre de Saint-Benoît, après Guy d'Anglars fon oncle;

2. Pierre, qui suit;

 Guy, Abbé de Ménat, après la mort de son frère, & nommé au Prieuré d'Aubigny-sur-Saudre;

4. Et Madeleine, mariée à Messire de la Cevele, Chevalier, Seigneur de la Chau, Bailli & Gouverneur du Comté d'Auvergne.

IV. Pierre d'Anglars, Chevalier, épousapar contrat passé devant Frapon, Notaire, le 4 Février 1520, Avoise de Tabou, fille de Messire Jean de Tabou, Chevalier, Seigneur de Ferrière & de Cresancy, en Berry (premier Ecuyerde François Ier), & de Perrine de Vendômois. Dans son contrat de mariage, Gilbert de Roche - Dragon prend la qualité de son oncle paternel, & l'admet à la succession de toute la terre de Roche-Dragon. Les ensans de Pierre d'Anglars surent:

1. CLAUDE, qui fuit;

2. Bonaventure, rapporté ci-après;

3. & 4. JEAN & ANNET;

 Guv, Pricur d'Aubigny-fur-Saudre, Abbé de Ménat, & Aumônier du Roi, qui mourut en allant prendre possession de l'Archevêché de Tours;

 Et Françoise d'Anglars, mariée, avec la qualité de Dame de Saint-Victor, à Jacques de Senneterre, Chevalier, Baron de

Graulières, dont postérité.

V. CLAUDE D'ANGLARS, Chevalier, premier Homme d'armes de la Compagnie du Duc de Vendôme, & premier Maître-d'Hôtel du Roi de Navarre, épousa, par contrat passé devant Thibaut, Notaire à Beaujeu, en Berry, le 28 Février 1558, Renée de Mesnil-Simon, dont: Jacques d'Anglars, marié, par contrat du 2 Avril 1578, passé devant Bras, Notaire à Montaigu, à Jacqueline de Séville.

V. Bonaventure d'Anglars, Chevalier, fecond fils de Pierre & d'Avoife de Tabou.

fe maria, & eut pour fils:

VI. Sébastien d'Anglars, Chevalier, Baron de Roche-Dragon, qui épousa N... du Mefnil, dont:

1. Guy, quisuit;

2. Sébastien, Chevalier, Seigneur, Comte de Chatelu, & Seigneur de Saint-Pierre;

3. Et Anne d'Anglars, marié à Messire François de Berthier, Marquis de Pinsaguel, en Languedoc.

VII. Guy D'Anglars, Chevalier, Baron de Roche-Dragon, épousa Jeanne de Nicolaï. Les armes: d'azur, au lion de gueules.

ANGLAS, en Champagne: d'or, au lévrier de fable, accollé d'argent.

ANGLE: d'or, semé de billettes d'azur, au lion de même brochant sur le tout.

ANGLEBERMER, famille ancienne, fuivant une épitaphe que l'on voit dans la Chapelle de Saint-Jean au lieu d'Irson en Thié-

rache, conçue en ces termes:

Cigît Noble Demoiselle Mabille de Cahembert, semme jadis de Messire JEAN D'AN-GLEBERMER, Chevalier, Seigneur-Châtelain d'Irson, &c. laquelle trépassa l'an de grâce 1302 au mois d'Août. Priez Dieu pour son âme, qui des péchés pardon lui

fasse.

Robert d'Anglebermer, Ecuyer, Scigneur de Lagny, de Passy & de Juvincourt, demeurant dans la paroisse de Saint-Remi de Juvincourt, Diocèfe de Laon, fut marié avec Anne de Clermont-d'Amboise, recue auparavant Dame Chanoinesse d'Espinal, fille de Louis de Clermont-d'Amboise, Marquis du Refnel, Bailli & Gouverneur de Chaumont en Bassigny, & de Diane de Pontaillier. De ce mariage est issue, entr'autres ensans, Céli-NIE-TRÉBONIE D'ANGLEBERMER, recue à Saint-Cyr fur les preuves de fa noblesse, remontée à Pierre, son cinquième ayeul, qualifié Chevalier Seigneur de Lagny, &c. Avant l'année 1500, l'héritière de la Maison d'Angleber-MER-LAGNY époufa le Marquis de Blincourt, Seigneur d'Hénin-Cuvillers, dont est fortie la feue Marquife de Muy. Voyez ALSACE-HENIN-LIETARD.

Les armes : d'azur, fretté d'or de fix piè-

ANGLERIE: d'argent à la rose de gueules.

ANGLES (DES). La Terre & Seigneurie des Angles est la première Baronie du Comté de Bigorre. Cette Terre entra dans la Maison de Lons, par le mariage de Françoise, fille du Maréchal de Gramont, & de Claude de Montmorency avec Bernard de Lons. Depuis ce

tems, la même Baronie des Angles est passée dans la Maison de Roux-de-Gaubert, à qui elle a été apportée par le mariage de Marie-Angélique de Lons avec Paul le Roux-de-Gaubert, Marquis de Courbons, Premier Président du Parlement de Pau.

ANGLETERRE. Il y a peu de Royaumes qui aient autant d'ancienne Noblesse que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne; il y a même plusieurs Seigneurs qui peuvent le disputer d'ancienneté avec plusieurs Souverains. La Conslitution du Gouvernement, presque républicain, de cet Etat, sait que cette Noblesse s'y est toujours bien soutenue. Mais leur dignité diminue insensiblement par le nombre de nouveaux Pairs que les Rois introduisent de tems en tems dans le Parlement de la Grande-Bretagne. Par -là un simple Gentilhomme devient l'égal d'un des plus grands Seigneurs & des plus anciens de l'Angleterre. Telle est la politique dont les Rois se font fervis & fe fervent encore pour être les maîtres dans le Parlement : maislaissons cette matière à d'autres, & voyons seulement ce qui regarde fes Rois.

Il n'y a plus chez eux aucun Prince de la Race Saxonne, ni même de Race Normande, quoiqu'on y trouve encore des Seigneurs de ces anciens tems, tels font les Courtenay, les Montgommery, les d'Harcourt, &c. Deux choses en font la cause: la première est la succession à la Couronne, qui va aux semmes, & qui a placé plusieurs Princes étrangers sur le Trône; la seconde, sont les guerres civiles dans lesquelles cette Nation a été plongée pendant des tems considérables, & qui peut-être ont sait périr plus de Princes du Sang que de Seigneurs. Il saut donc s'en tenir à deux Maisons, l'une de Stuart, & l'autre de

BRUNSWICK-HANOVRE.

JACQUES VI, Roi d'Ecosse, fils de MARIE-STUART & de HENRI STUART, Duc de Lennox, sut appelé à la Couronne d'Angleterre. Ce fut une espèce de réparation qu'Elisabeth fit à la mémoire de Marie-Stuart, à qui elle avoit fait trancher la tête. Le Roi Jacques réunit les trois Etats d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlande, en une même Monarchie sous le nom de la Grande-Bretagne. Il mourut en 1625.

CHARLES Ier, fon fils, lui succéda; c'est lui que ses Sujets sirent mourir en 1649: les principaux ministres de ce parricide surent

Fairfax & Cromwel; ce dernier se fit déclarer Protecleur de la République, & sa vie sut plus heureuse que celle d'un Tyran n'auroit mérité de l'être: il mourut en 1658.

Richard Cromwel, son fils, lui succéda, sous le titre de Protecteur; mais il sut bientôt dépossédé: car le Général Monk, Vice-Roi d'Ecosse, disposa si bien les deux Chambres du Parlement à rétablir le Roi légitime, que Charles II sut rappelé en Angleterre en 1660, & sut remis sur le Trône de ses pères. Il épousa en 1662 Catherine de Portugal, fille de Jean IV, de laquelle il n'eut point d'ensans, & il mourut le 19 Février 1685.

Jacques II, son srère, mort en 1701 lui succéda. Celui-ci sut détrôné en 1688 par le Prince d'Orange, son gendre, qui se sit reconnoître Roi sous le nom de GULLAUME III.

Après la mort de Guillaume, qui avoit été précédée de celle de Marie, fon épouse, fille aînée du Roi Jacques II, la Princesse Anne, sœur de Marie, & semme du Prince Georges de Danemark, monta sur le Trône d'An-

gleterre en 1702.

Après sa mort, arrivée le 12 Août 1714, les Anglois, suivant un acte du Parlement, pour régler la succession dans la ligne Protestante, fait sous le règne de Guillaume III, ont appelé à la Couronne Georges 1er, Duc de Brunswick-Hanovre, qui se trouvoit le plus proche parent de la Branche Royale entre ceux qui font de la Religion Protestante. Il sut proclamé Roi de la Grande-Bretagne le 12 Août 1714, fit son entrée à Londres le 1er Octobre fuivant, & fut couronné le 31 du même mois. Il est mort le 22 Juin 1727 à Osnabruck. Il avoit épousé, le 21 Novembre 1682, Sophie Dorothée, facousine, fille de Georges-Guil-LAUME, Duc de Brunswick-Zell, dont il eut Georges-Auguste, qui suit, & Sophie-Do-ROTHÉE, née le 16 Mars 1687, mariée le 14 Novembre 1706à Frédéric-Guillaume, Electeur de Brandebourg & Roide Prusse.

Georges II (Auguste), reconnu Roi d'Angleterre après la mort de fon père, le 26 Juin 1727, épousa, le 12 Septembre 1705, Guillel-mine-Dorothée-Charlotte, fille de Jean-Frédéric, Margrave de Brandebourg-Anspach, née le 11 Mars 1683, morte le 1er Décembre

1737. De ce mariage sont issus:

 Frédéric-Louis, qui fuit;
 Anne, néeà Hanôvre, le 2 novembre 1709, mariée le 25 Mars 1734 à GuillaumeCharles-Henri-Frison, né Prince de Nasfau-Dietz, mort Stathouder général & héréditaire des Provinces-Unies, le 29 Octobre 1751;

3. Amélie-Sophie-Eléonore, née à Hanôvre,

le 10 Juin 1711;

4. Elisabeth-Caroline, née à Hanôvre, le 15

Juin 1713;

5. GUILLAUME-AUGUSTE, Duc de Cumberland, Marquis de Berkhamstead, Comte de Kennington, Vicomte de Frematon, Baron de l'Isle d'Aldernai, Chevalier des Ordres de la Jarretière & du Bain, &c., né au Palais de Saint-James, le 26 Avril 1721, a été nommé Chevalier de l'Ordre du Bain, le 7 Juin 1725, créé Duc de Cumberland le 26 Juillet 1726, & nommé Chevalier de la Jarretière le 29 Mai 1730. Il n'est pas marié;

6. Marie, née le 5 Mars 1723, mariée le 17 Mai 1740, à Frédéric II, Landgrave de

Hesse-Cassel;

 Et Louise, née le 29 Décembre 1724, mariée le 11 Décembre 1743, à Frédéric V, Roi de Danemark. Elle est morte le 19 Décembre 1751.

Frédéric-Louis, Prince de Galles, né le 31 Janvier 1707, mort le 31 Mars 1751, marié le 8 Mai 1736 à Auguste, fille de Frédéric, Duc de Saxe-Gotha, née le 29 Novembre 1719. De ce mariage sont issus:

 Auguste, Duchesse de Cornouailles, née le 11 Août 1737, mariée le 16 Janvier 1764 à Charles-Guillaume-Ferdinand, Prince héréditaire de Brunswick-Wolsenbuttel;

 GEORGES-GUILLAUME-FRÉDÉRIC, qui fuit;
 EDOUARD-AUGUSTE, né le 25 Mars 1739, Chevalier de l'Ordre de la Jarretière le 30 Mai 1752, titré Duc d'Yorck en 1760, mort à Monaco, le 17 Septembre 1767;

4. Elisabeth-Caroline, née le 10 Janvier

1741;

5. Guillaume-Henri, né le 25 Novembre 1743, Duc de Glocester le 21 Novembre 1764;

6. Henri-Frédéric, né le 7 Novembre 1745, Duc de Cumberland en Octobre 1766;

7. Louise-Anne, née le 19 Mars 1749, fiancée en 1764, à Adolphe-Frédéric IV, Duc de Mecklenbourg-Strélitz;

8. GUILLAUME-FRÉDÉRIC, né le 24 Mai 1750; 9. Et CAROLINE-MATHILDE, née posthume le 22 Juillet 1751, mariée le 1et Octobre 1766

à Christian VII, Roi de Danemark. Georges III (Guillaume-Frédéric), né le 4 Juin 1738, d'abord Prince de Galles, puis Roi d'Angleterre le 25 Octobre 1760, marié le 8 Septembre 1761, à Sophie-Charlotte, fille de Charles-Louis-Frédéric, Prince héréditaire de Mecklenbourg-Strélitz, née le 16 Mai 1744. Ils ont pour enfans:

 GEORGES-FRÉDÉRIC-AUGUSTE, Prince de Galles & Eledoral d'Hanôvre, né le 12 Août 1762;

2. Frédéric, né le 16 Août 1763, Prince & Evêque d'Ofnabruck, le 27 Février 1764;

 Guillaume-Henri, Duc de Lancastre, né le 21 Août 1765;

4. Charlotte-Auguste-Mathilde, Princesse d'Angleterre, née le 29 Septembre 1766;

 EDOUARD, Duc de Kent, né le 2 Novembre 1767;

6. Auguste-Sophie, Princesse d'Angleterre, née le 8 Novembre 1768;

7. Et Elisabeth, nee le 22 Mai 1770, & baptifée le 17 Juin fuivant.

Les armes : écartelé, au premier de gueules, à trois léopards d'or, passans l'un audessus de l'autre, qui est d'Angleterre; parti d'or, à un lion de gueules, enfermé dans un double trescheur de gueules, sleurdelisé & contrefleurdelifé, qui est d'Ecosse; au fecond de France; au troisième d'Irlande, qui est d'azur, à une harpe d'or; au quatrième de gueules, à deux léopards d'or, langués & onglés d'azur, qui est de Brunswick; parti d'or, semé de cœurs de gueules, & un lion d'azur, brochant sur le tout, qui est de Lunebourg; la pointe de ce parti, mantelé de gueules, à un cheval d'argent courant, qui est de basse Saxe; & fur le tout de ce parti, de gueules, à un bonnet électoral d'or. Cet écu entouré de l'Ordre de la Jarretière, & fur lequel est écrit HONNY SOIT QUI MAL Y PENSE: couronné d'une couronne royale, réhaussée de quatre Croix de Malte & de quatre fleurs-de-lys, le tout d'or; sommet, un léopard d'or passant, couronné de même; l'écu supporté par un léopard d'or, couronné de la couronne d'Angleterre à droite, & à gauche d'une licorne d'argent, ayant une couronne d'or de Duc passée dans le cou, de laquelle sort une chaîne d'argent, passant entre les jambes de derrière, & au-dessous de cet écu est la devise DIEU.ET MON ROI.

ANGLOIS, Sieur de Cailly, Généralité de Rouen, samille maintenue dans sa noblesse, le 6 Juin 1666, qui porte: écartelé, aux 1 & 4 d'or, à une aigle de fable, aux 2 & 3 de gueules, aulion d'or, armé & lampassé de gueules.

ANGLOIS, Sieur de la Chaise en Normandie, Généralité d'Alençon, samille maintenue dans sa noblesse, le 31 Janvier 1666, qui porte pour armes: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois annelets de même, deux en chef & un en pointe.

ANGLOIS, Seigneur de Petitville, de Buranville, Bourguay, la Vieuville, Briencourt en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue en fa noblesse, le 9 Juillet 1667: d'argent, à trois têtes de loups de fable, posées 2 & 1.

ANGLOS, à Péronne. Thomas d'Anglos, Ecuyer, Seigneur de Provinlieu & de Froiffi, vivoit avant l'an 1511. Une enquête faite l'an 1540 devant les Élus de Péronne, justifie que ledit Thomas d'Anglos, alors âgé de 90 ans, avoit commandé 500 hommes de pied, sous la charge de Monseigneur le Vidame, pendant les guerres de Picardie, & qu'il eut pour père PIERRE d'Anglos, Ecuyer, Seigneur de Provinlieu, natif d'Anglos, près de Lille, en Flandres.

Antoine d'Anglos, un de leurs descendans, Ecuyer, Seigneur d'Hérouval & de Lepli, sur Page du Roi dans sa Grande-Écurie, & obtint ensuite, l'an 1678, une Commission de Capitaine de Cavalerie. Il épousa, le 26 Avril 1683, Marie-Salomée Dessitat, fille de Jacques Dessitat, Lieutenant-Criminel à l'ancien Châtelet de Paris, & de Marie Santeuil.

JACQUES & DENIS D'ANGLOS, leurs enfans, furent reçus tous deux Pages du Roi dans sa Grande-Écurie en Avril 1701, sur les preuves qu'ils firent de leur noblesse. Les titres qu'ils produisirent remontent à Thomas d'Anglos, leur cinquième ayeul, mentionné cidessus. Armorial de France, reg. I, part. I, pag. 17.

Les armes: d'azur, à un écusson d'argent, posé au milieu de l'écu, & accompagné de trois quinte-feuilles d'or, posées deux en chef & une en pointe.

\* ANGLURE. Cette Terre & Seigneurie est une des plus anciennes Baronies de la Province de Champagne. Elle est aussi une des quatre Baronies mouvantes de l'Evêché de Troyes. Saint-Just, les moulins & rivières banales de Méry-sur-Seine, & le Poussey, sont les trois autres Baronies qui se trouvent sous la mouvance de cet Evêché. Les quatre

Seigneurs possesseurs de ces Baronies, qu'on vient de nommer, font obligés de porter processionnellement l'Evêque de Troyes depuis l'Abbaye de Notre-Dame jusqu'à la Cathédrale, le jour que ce Prélat fait son entrée pu-

blique dans fa Ville Episcopale.

Anciennement la Baronie d'Anglure a appartenu à des Seigneurs particuliers qui en portoient le nom. Ensuite elle passa par alliance, en 1256, dans la famille de Saint-Chéron, qui en prit aussi le nom, & qui l'illustra beaucoup par les grandes charges & les dignités, tant Eccléfiastiques que Militaires, qu'elle exerça dans l'Etat.

Le premier ou le chef de cette Maison le mieux connu, sut Oger qui mourut en 1256. Oger III, son arrière petit-fils, Chambellan de Philippe de Valois, Roi de France, en 1350, fut le premier qui illustra sa samille par fes charges & par fes alliances avec la Maison de Conflans & celle d'Ailly. Ses descendans devinrent puissants & formèrent six branches. La première fut celle des Comtes d'Estoges, qui commença vers l'an 1380, & finit en 17...

HÉLÈNE DE CARDONNE, fille de BERNARD, Baron d'Anglure, porta en mariage la Baronie de son nom à Côme de Braux, Seigneur de Saint-Florent, Président au Bureau des Finances de Champagne, père de Pierre-Ignace de Braux, Maître des Requêtes, en faveur duquel la Baronie d'Anglure fut érigée en Marquifat, par Lettres de 1657, registrées au Parlement de Paris. Celui-ci, qui testa le 12 Juillet 1661, étant mort sans enfans, eut pour héritière sa sœur Louise-Angélique de Braux, mariée, le 11 Avril 1646, à Antoine de Savigny d'Anglure, créé Comte d'Estoges en 1656. Leur fils, Marc-Antoine-SALADIN D'ANGLURE-DU-BELLAI-DE-SAVIGNY, obtint en Septembre 1682 de nouvelles Lettres de l'Erection d'Estoges en Comté. CHARLES-NICOLAS SALADIN, & MARC-ANTOINE-SCIPION, fils de Marc-Antoine-Saladin d'Anglure, & de Marie-Jeanne de Rouville, surent succesfivement l'un & l'autre Marquis d'Anglure & Comtes d'Estoges, & étant morts sans postérité, ils eurent pour héritière Anne-Angéli-QUE D'ANGLURE DE SAVIGNY, leur tante. Après la mort de cette dernière, arrivée en 172., Enard, Marquis de Livron, se porta héritier de cette succession, du chef de son ayeule paternelle Anne d'Anglure-de-Savigny, tante d'Anne-Angélique.

La feconde branche, celle des Barons de Givri, commença en 1530, & finit en 1595. La troisième, celle des Princes d'Amblise, marquis de Sy & Ducs titulaires d'Atry, commença en 1463 & finit vers 1704. La quatrième, celle des Seigneurs de Bourlemont, commença en 1640, & finit en

1706.

La Terre de Busanci entra avec la Principauté d'Amblife dans la Maifon d'Anglure par le mariage d'Antoinette d'Aspremont avec RENÉ D'ANGLURE, Baron de Bourlemont, père d'Africain, dont le deuxième fils Nicolas D'ANGLURE, Comte de Bourlemont, Lieutenant-Général des Armées du Roi, eut la Baronie de Busanci érigée en Marquisat en sa faveur, par Lettres de Septembre 1658, enregistrées au Parlement le 14 Février 1659, & en la Chambre des Comptes le 20 Octobre 1660, il mourut le 24 Mai 1706, âgé de 86 ans. De tous ses enfans, il ne lui resta que. fa fille Scholastique-Geneviève d'Anglure, morte en Mars 1717, sans postérité de son mari Louis d'Ornaison, Comte de Chamarande, Lieutenant-Général des Armées du Roi.

Le Marquisat de Busanci a été acquis par Jacques de Chastenet, Marquis de Puyfegur. Voyez CHASTENET-PUYSEGUR.

La branche d'Anglure des Marquis de Coublans, Souverains de Saint-Loup, par l'héritage d'une branche de Foucogney, est fondue dans la Maison de Poitiers, des Barons de Vadans, héritiers de Rye, dont la Duchesse de Randan, née de l'héritière de Bourbon - Malause, est mère de la Duchesse de la Trémoïlle.

La Maison d'Anglure a donné un Evêque & deux Archevêques, einq Chambellans, quatre Chevaliers des Ordres, trois Maréchaux de France, quatre Gouverneurs de Provinces & quatre Lieutenants - Généraux. Voyez le Nobiliaire de Champagne, le P. Anselme, &c.

La Terre d'Anglure avait été acquise par M. de Commerfort, Anglois; mais celui-cil'a vendue en Juin 1752 à M. Cabanel, Secrétaire du Roi, dont le fils est appelé Baron

Les armes de la Maison d'Anglure étoient: d'or, semé de grillets ou sonnettes d'argent, supportées de pièces lavées de gueules en forme de chevrons renversés.

ANGLUZE-LA-HERCE: de gueules, femé de croissans d'or, supportant chacun un grillet de même.

ANGO, en Normandie, famille noble & ancienne, dont le chef est M. Ango, Ecuyer, Seigneur de Beaumont-les-Maizerets, Magny, la Haye, &c., lequel vivoit en 1540. Il eut de Renée Biard de Saint-Georges, sa femme:

René Ango, Ecuyer, Seigneur de Beaumont-les-Maizerets, &c., qui épousa Barbe Goupil, fille de Nicolas Goupil, Ecuyer, Seigneur de la Bucaille, & eut de ce mariage:

Nicolas Ango, Ecuyer, Seigneur de Beaumont-les-Maizerets, &c., lequel acquit, de la Maifon de Montgommery, la terre de la Motte, qui fut érigée en Marquifat, fous le nom de la Motte-Lézeau, par Lettres-Patentes du mois de Juillet 1693, enregistrées au Parlement & à la Chambre des Comptes de Rouen, le 3 Août 1696. Il épousa en 1607 Catherine Cochon, fille du Seigneur de Courgeron & de la Chaise. De ce mariage est sorti:

Jean - Baptiste Ango, Marquis de Lézeau, Confeiller au Parlement de Rouen, qui époufa en 1650, Marie le Fèvre-de-Lézeau, fille unique & héritière de Nicolas le Fèvrede-Lézeau, Doyen du Confeil d'Etat du Roi, qui étoit devenu Seigneur de Lézeau, par alliance avec Marie d'Aleffo, qui avoit pour bifayeule Brigilde Martatille, sœur de Saint-François de Paule. De ce mariage vinrent:

 Jean-Baptiste, Marquis de Lézeau, Baron d'Efcouché, Confeiller au Parlement de Rouen, qui fuit;

 Et René-Philippe, Seigneur de la Motte, qui épousa en 1717 Antoinette Jourdaine, héritière de la Maison de Flers & de Pellevé.

JEAN-BAPTISTE ANGO, IIe du nom, épousa en 1697 Catherine du Monstier, duquel mariage sont fortis:

 Jean-Baptiste, Marquis de Lézeau, Baron d'Escouché, ci-devant Conseiller au Parlement de Rouen, qui suit;

2. Nicolas - Philippe, ancien Capitaine de Dragons, & Chevalier de Saint-Louis;

 Henri-Bruno, Seigneur de Lézeau, Docteur de Sorbonne, Archidiacre de l'Eglife de Rouen, & Confeiller-Clerc au même Parlement;

4. Et Louis-Charles-Joseph.

JEAN-BAPTISTE ANGO, IIIº du nom, épousa

en 1732 Marie-Michelle Hébert, duquel mariage est forti:

JEAN-BAPTISTE ANGO, IVº du nom, Marquis de Lézeau, Baron d'Escouché, Seigneur de Joué, du Plain, Vieux-Ponts, &c., Seigneur & Patron de Méville, Calleville, Portde-Navarre, en Caux, & Sous-Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoises.

Les armes d'Ango-de-Lézeau sont: d'azur, à trois annelets d'argent; écartelé, de le

Fèvre.

Du mariage de René-Philippe de la Motte-Ango, avec Antoinette Jourdaine, héritière de la Maison de Flers & de Pellevé, sont sortis:

 Ange-Hyacinthe, Seigneurde la Motte, &c., ci-devant Capitaine au Régiment du Commissaire Général Cavalerie.

2. Philippe-Antoine-François, Seigneur de Flers & d'Hémevès, ci-devant Capitaine au Régiment de Bretagne, &c.;

 Et Louis-Paul, dit le Chevalier de Flers, Chevalier de Saint-Louis, & Exempt des Gardes-du-Corps du Roi.

Ange-Hyacinthe Ango a épousé, en 1744, Madeleine-Charlotte Chertemps.

La branche d'Ango-de-Flers porte les armes d'Ango-de-Lézeau, qui font écartelées, de Pellevé.

ANGOS, famille originaire de Bigorre. Christophe d'Angos, Sieur de Boucarez, épousa le 5 Mars 1541, Bertrande de Cazaux, sœur de Pierre-Armand de Cazaux, Seigneur de Laran, en Magnoac, Diocèse d'Auch.

Une Enquête faite le 18 Novembre 1569, par les Nobles du Pays de Bigorre, énonce que Noble Armand d'Angos, Ecuyer, Seigneur de Villeneuve, audit pays de Bigorre, & que l'on dit être père dudit Christophe, avoit servi le Roi pendant 45 ans, dans les Compagnies d'Ordonnance; que, de quatre fils qu'il avoit eus, deux étoient morts au service, & les deux autres continuoient à servir Sa Majesté dans ses armées; que, depuis 22 ans, alors lui Armand d'Angos faisoit l'office de Lieutenant de Robe-Courte en la Sénéchaussée de Bigorre, au siège de Tarbes, & qu'en haine de ce qu'il s'opposa au passage des Troupes que menoit en Béarn le Comte de Montgommery, celui-ci lui brûla fa maifon de Villeneuve avec tous les papiers, titres & documens qu'il y avoit, & brûla aussi sa maifon & place d'Angos.

ARNAUD-JEAN D'ANGOS, Ecuyer, Seigneur de Boucarez, de Luc, de Sizo, de Villeneuve, de Bourg & d'Espiel, a laissé de son mariage avec Marie-Marguerite de Baudéan, fille de N... Baron de Puilauzic, en Cominges, & de Claire de Mus:

JEAN-FRANÇOIS D'ANGOS, Ecuyer, Seigneur de Boucarez, reçu Page du Roidans sa Grande-Ecurie, le 8 Janvier 1683, sur les preuves de sa noblesse, qu'il sournit alors par titres, qui remontent à Noble Christophe d'Angos, mentionné ci-dessus. Armorial de France, reg. I, part. I, pag. 17.

Les armes: d'or, à trois corneilles de fable, becquées & membrées de gueules, & un fer de lance d'argent, posé au milieu de l'é-

cu, la pointe en haut.

\$ ANGOSSE-DESTORNÉ: Ancienne Noblesse qui étoit établie en Bigorre dans le XIVe siècle, & a passé depuis en Béarn, où elle subsisse aujourd'hui. N'ayant pas eu communication des titres de cette Maison, nous allons en donner la Généalogie, d'après ce que nous avons pu recueillir des preuves faites dans les Chapitres nobles, Chartes, & dépôts publics.

1. Jean Destorné d'Angosse passa en Castille, sous les ordres du sameux Bertrand du Guesclin, & se trouva à la bataille de Navarette, en 1366, où ce Connétable sut sait prisonnier par Pierre le Cruel, Roi de Cassille. De sa semme, dont on ignore le nom, il laissa:

II. HECTOR DESTORNÉ D'ANGOSSE, qui suivit, comme son père, la prosession des armes, ainsi qu'il appert des extraits de montres & revues qui se trouvent à la bibliothèque du Roi & au Trésor du Pau. Il acquitta, paracte de l'an 1402, des Fiess à plusicurs de ses Vassaux, & avoit épousé Isabeau de Laxaga, d'une des principales Maisons de Navarre, de laquelle il eut plusieurs ensans, entr'autres:

III. François Destorné d'Angosse, qui fut blessé au Siège de Lectoure, en 1455, & mourut, quelques années après, des fuites de sa blessure, laissant en bas âge:

1. JEAN-BAPTISTE-PHILIPPE, qui suit;

2. & 3. Pierre & Madeleine auxquels nous ne connoissons point d'alliance.

IV. JEAN - BAPTISTE - PHILIPPE DESTORNÉ D'ANGOSSE ÉPOUSA, par contrat passé, en 1495, à Maubourguet en Bigorre, Marie de Rivierre, d'une très-ancienne samille de cette

Province, dans lequel contrat François Destorné d'Angosse, fon père, est rappelé. De fon mariage il eut:

Antoine, qui suit;

El Jeanne, femme de Jean-Pierre, Seigneur de Begole.

V. Antoine Destorné d'Angosse donna procuration, par aste du 15 Mai 1542, à Guillaume fon fils aîné, pour la vente de certains biens. On ignore le nom de sa femme, dont il eut:

Guillaume, qui fuit;

Et Jean Destorné d'Angosse, Abbé de l'Abbaye Royale de Saint-Pé, au Diocèfe de Tarbes en Bigorre, présent au contrat de mariage de Bernard, son neveu, en 1595.

VI. Guillaume Destorné d'Angosse se distingua dans la prosession des armes, comme ses ancêtres, sut Capitaine de 100 hommes, établi & reçu en 1568, Gouverneur pour le Roi, de la ville de Saint-Pé en Bigorre & du pays de Rivierouse, & servit en 1569 au siège de Navarreins, où il sut blessé, & de là trans-

porté à Oléron en Béarn.

L'Histoire de Béarn, par Olhagaray, en fait mention. Il avoit passé un bail à rente de divers biens, le 10 Mars 1551, devant Pierre de Bagis, Notaire Public de la ville de Lourde en Bigorre, au profit de Jean de Bernès, & fit son testament en Langue béarnoise, devant Ribens, Notaire, le 1er Juillet 1569, par lequel il nomme pour héritier universel Ber-NARD, son fils; laissa à Jeanne d'Antin, sa femme l'ususruit de divers biens de sa succession, & mourut à Oléron en Bearn, des suites de sa blessure. Il sut mariédeux sois. On ignore quelle sut sa première semme; il épousa, 2º par contrat du 15 Octobre 1566, passé au Château d'Aure en Bigorre, devant Bertrand du Four, Notaire de Tarbes, Jeanne d'Antin, assissée de haut & puissant Seigneur Messire Armand d'Antin, Chevalier, Seigneur d'Antin, & Sénéchal & Gouverneur de Bigorre, fon frère, & autres ses parens. Il laissa:

VII. BERNARD DESTORNÉ D'ANGOSSE, qui fervit fon Prince avec zèle & distinction, comme il paroîtpar une convocation à l'assemblée de la Noblesse du pays de Bigorre, du 26 Novembre 1585, & autrespièces. Il sut Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'armes, du Marquis d'Antin, & chargé de la désense de la Cathédrale de Tarbes, dont on avoit été sorcé de saire une place d'armes, lors des

Tome I.

guerres de Religion, ainsi qu'il se voit dans les archives du Chapitre de ladite Église. Il épousa par contrat du 26 Mars 1595, passé devant Lana, Notaire, assisté de Messire Jean 'DESTORNÉ D'ANGOSSE, abbé de Saint-Pé, son oncle, Françoise de Rivierre, sa cousine au

-IVe degré, de laquelle vint :

VIII HENRI D'ANGOSSE, qui, étant majeur de 14 ans, transigea, par acte passé le 27 Mai 1611, devant Baye, Notaire Royal de la ville de Saint-Pé, assisté de Noble Jean de la Motte, Seigneur de Pardies, fon beau père, & de Jeanne de Candet & Pierre Lias, ses Curateurs, avec les Prieurs & Religieux du Monastère de Saint-Pé, ordre de Saint-Benoît, assemblés en corps de Communauté, assistés de Guillaume Thila, leur Supérieur provincial, sur le Procès que lui avoient intenté lesdits Religieux, relativement à l'administration des biens de la Maison d'Angosse, qu'avoit eue Messire Jean Destorné d'An-Gosse, Abbé & Co-Seigneur de Saint-Pé, pendant les minorités de Bernard & d'Henri,

père & fils.

Ledit Henri d'Angosse servit utilement le Roi & sa Patrie. Il obtint par Brevet de 1635, une Compagnie de 100 hommes de guerre à pied, dans le Régiment d'Infanterie de 20 Enseignes, sous le titre de Régiment de Béarn, commandé par le Comte de Toulongeon; fut nommé, la même année, Capitaine de 200 Mousquetaires à cheval, & eut le commandement de Rivierousse. Il sut sait Syndic du Corps de la Noblesse de Bigorre, le 20 Juin 1662, selon l'Extrait des registres du Pays & Comté de Bigorre, & fit son testament le 4 Février 1664, devant Baye, Notaire de Saint-Pé. Il avoit époufé, 1° par contrat du 3 Mars 1611, passé devant le même Notaire, Henriette de la Motte, fille de Noble Jean de la Motte, Seigneur de Pardies, d'une ancienne Maison de Béarn, éteinte de-'puis quelque temps; & 2º N... de Cantet. Du premier lit, il eut:

1. JEAN-HECTOR, qui suit;

2. PHILIBERT;

3.4. 5. 6. 7. & 8. MARIE, LÉONORE, ANGÉLI-QUE, ANTOINETTE, DIANE & HENRIETTE;

Et du fecond lit:

9. BERNARD;

10. HENRI;

11. JEAN, qui forma une deuxième branche &

nus, excepté Justin d'Angosse, d'abord Page de M. le Régent, ensuite Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Orléans, mort sans avoir été marié;

12. HENRIETTE;

13. MARGUERITE;

14. ADRIENNE;

15. LÉONORE;

16. Et Marie, toutes vivantes, lors du testament de leur père, du 4 Février 1664.

IX. JEAN-HECTOR D'ANGOSSE, institué héritier universel & général de son père, sut Capitaine de 100 hommes, par Brevet du 14 Février 1644; ensuite Capitaine & Major du Régiment d'Harcourt, Commandant à Carlat, dans le Comté de Foix, s'acquit une grande réputation par sa bravoure & son intelligence; fut chargé d'une expédition fecrète & importante, pour laquelle on lui donna les Régimens de Poitou, de Mazarin, de Noirmoutier & de Navailles, comme il appert des ordres qu'il reçut, le 19 Mars 1653. Le Roi lui accorda, par un ordre adreffé au Marquis de Saint-Luc, Lieutenant-Général de ses armées, & Gouverneur de la Province de Guyenne, une exemption de logement de Gens de Guerre pour les habitans du village de Peyrouse, appartenant, est-il dit, au Seigneur d'Angosse. Le 30 Mai 1660, par délibération des Etats de Bigorre, il fut fait Syndic du Corps de la Noblesse. Il avoit épousé, en 1653, Germaine de Sabiac, fille & héritière de Noble Guicharnaud de Sabiac, laquelle lui porta en dot la Terre de Ger & les Fiess nobles de la Vallée, de Batesurguere en Bigorre, &c. Il en eut:

1. PHILIBERT, qui fuit;

2. & 3. Deux filles. L'aînée mariée au Seigneur d'Antin-d'Ourout, & la seconde à N.... de Soréac-de-Vilambits, tous deux d'anciennes Maisons distinguées dans la Province, actuellement éteintes.

X. PHILIBERT D'ANGOSSE fit fon testament, le 28 Avril 1725, devant Joseph Raviel, Notaire Royal de Peyroufe en Bigorre, par lequel il institua héritier général & universel ETIENNE, son fils aîné; avoit épousé, par contrat du 13 Février 1684, passé devant Bonnemason, Notaire public à Nay en Béarn, Marie-Marguerite de Corbères, d'une desplus anciennes familles nobles de la Province de Béarn, fondue dans la Maison D'Angosse, par la mort, sans postérité, d'Etienne, Baron de eut plusieurs enfans, qui nous sont incon- | Corbères, Seigneur de Portel, Cassel-Pugon,

&c., Lieutenant de Gendarmerie, son frère, qui avoit assissé audit contrat, ainsi que le père du sutur, chargé de la procuration de Germaine de Sabiac, son épouse, mère de Philibert. De leur mariage ils ont eu:

1. ETIENNE, qui fuit;

2. Jacques, mort Commandant de Bataillon au Régiment de Normandie;

 N... D'Angosse, mariée au Baron Durfort,
 & 6. Trois filles, Religieuses au Couvent de Nay & de Sainte-Marie en Béarn;

7. Une autre fille, dite Mademoiselle d'An-

goffe, morte sans alliance.

XI. Etienne d'Angosse, appelé le Baron d'Angosse, chef de sa Maison, a fervi quelques années dans la feconde Compagnie des Moufquetaires, & a époufé, par contrat du 9 Mars 1729, passé devant Allement, Notaire de Nay, assissé de Philibert, son père, d'Etienne de Corbères, son oncle, de Louis Dursort, son beau-frère, de Justin d'Angosse, son cousin, Capitaine au Régiment d'Orléans, Cavalerie, &c., Marie d'Imcamps-de-Loubie, fille de Messire Pauld'Imcamps, Marquis de Loubie, d'une Maison très-distinguée de la Province de Béarn, & sonduc dans celle D'Angosse. Le Marquis de Loubie, son père, étoit fils de Demoiselle de Bénac', celle-ci fille du Duc de Bénac, & fœur du Maréchal de Navailles, & étoit par conféquent cousin germain de la Duchesse d'Elbeuf, &c. De ce mariage sont isfus:

1. JEAN-PAUL, qui suit;

2. Philippine, morte en bas âge;

3. CATHERINE, Abbesse de l'Abbaye Royale de Neubourg, au Diocèse d'Evreux en Normandie, en 1777;

4. Et Marie-Madeleine, mariée en 1764, au Marquis de Lupé, dont des enfans.

XII. JEAN-PAUL D'ANGOSSE, appelé le Marquis d'Angosse, Chevalier de Saint-Louis, Grand-Sénéchal & Gouverneur d'Armagnac. Mestre-de-Camp-Commandant du Régiment de Cambrésis, est entré d'abord dans la première Compagnic des Mousquetaires, en 1752, d'où il a passé en 1754, dans le Régiment du Roi, Infanterie, avec lequel il s'est trouvé aux batailles de Hassenbeck, Creiwelt, Minden & Corbach; a été sait Mestre-de-Camp à la fuite de la Cavalerie, en Octobre 1768, successivement Colonel du Régiment provincial de Rodès, Colonel en second du Régiment d'Angoumois; Colonel du troissème Régiment d'Etat-Major, aujourd'hui

Mestre-de-Camp-Commandant du Régiment de Cambrésis. Il épousa, par contrat du 20 Novembre 1768, passé devant Monne, No. taire à Toulouse, au Château de Bonac, Louise-Petronille d'Usson-de-Bonac, fille de seu François-Armand d'Usson, Marquis de Bonac, Seigneur du Pays Souverain de Donnezan, Baron de Beaufort, &c., ci-devant Ambassadeur extraordinaire du Roi, auprès des Etats-Généraux des Provinces-Unies, Chevalier de l'Ordre de Saint-André de Russie, Lieutenant-Général des armées du Roi, Commandant en chef dans la Province de Foix, & honoré des entrées de la Chambre, & de Pétronille-Louise Bidé-de-la-Grandville, & petite-fille de feu Armand-Charles de Gontaut, Maréchal Duc de Biron. Pair de France, Le Marquis d'Angosse a été affissé du Seigneur de Timbrune, Marquis de Valence, Maréchal des Camps & Armées du Roi, comme fondé de procuration du Seigneur Etienne, Baron d'Angosse, son père; & ladite Demoiselle d'Usson de Bonac a aussi été assissée de ses père & mère, du Marquis d'Usson, Colonel du Régiment d'Angoumois, fon frère, du Comte d'Usson, Ambassadeur du Roi en Suède, & de Jean - Louis d'Usson de Bonac, Evêque d'Agen, ses oncles. De cette alliance sont issus:

1: PIERRE-CONSTANT-CHARLES-JOSEPH D'AN-GOSSE, Chevalier;

2. Mathieu-Arnaud, Chevalier de Malte;
3. Bernard-Hippolyte, mort en bas âge;

4. CLAUDE-ALEXANDRE-CASINIR, né au mois de Mai 1779;

5. Pétronille-Charlotte-Léontine-Antoinette, morte en bas âge;

 & 7. Pétronille-Stéphanette & Louisz-Armandine d'Angosse, toutes deux Chanoinesses, Comtesses de Neuville.

Les armes: d'azur, à trois épées d'argent en pal, au chef d'or, chargé d'un cœur definople, couronné de même, & accolé de deux merlettes de fable, couronnées d'argent.

ANGOT, en Normandie, Elestiond'Avranches: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux croix du Saint-Esprit de même, & en pointe d'un écusson d'argent.

ANGOT, Sieur de Poterel, en Normandie, Généralité d'Alençon: d'azur, au chevron d or, accompagné au chef de deux croix de Malte de même boutonnées, & en pointe d'un écusson d'argent.

55 t

\*ANGOULÊME, ancien Comté que Philippe le Long, Roi de France, donna à Jeanne de France & à Philippe d'Evreux, son mari. Charles, leur fils, en sut privé pour sélonie en 1351. Le Roi Jean céda ce Comté à Charles d'Espagne, dit de la Cerda, Connétable de France, le même qui sut assassiné en 1354. Par le traité de paix de Brétigny, l'Angoumois sut cédé à l'Angleterre en toute souveraineté: mais en 1371 ou 1372 les habitans d'Angoulême chassèrent les Anglois de leur Ville, & se donnèrent, de leur propre mouvement, à Charles V, Roi de France.

Dans la fuite, l'Angoumois fut donné en apanage à la feconde branche de Valois, dont étoit François Ier, qui portoit le titre de Comte d'Angoulême avant que d'être Roi de France. Ce Prince l'érigea en Duché en 1515,

pour Louise de Savoie, sa mère.

Après la mort de cette Princesse, arrivée en 1531, ce Duché sut réuni à la Couronne, & donné depuis en 1552, par Henri II, à sa fille Diane, légitimée de France, mariée à Horace Farnèse, & ensuite à François de Montmorency, & morte sans postérité en 1619). C'est cette même Princesse qui réconcilia Henri III avec le Roi de Navarre Henri IV.

En 1619 ou 1620 Louis XIII donna le Duché d'Angoulème en engagement à CHARLES DE VALOIS, fils naturel de CHARLES IX, mort en 1650. Louis-Emmanuel, fon fils, étant mort fans postérité en 1653, le Duché d'Angoulême fut réuni au Domaine. Cependant l'ususruit fut continué au Duc de Joyeufe, Louis, mort en 1654, le même qui avoit époufé, en 1644, Louise de Valois, fille de Louis-Emmanuel. Ce même usufruit sut ensuite continué au Duc de Guife, & à la Duchesse, sa veuve: après leur mort le Duché d'Angouléme fut réuni de nouveau à la Couronne. Louis XIV, en 1710, le donna en augmentation d'apanage & à titre de Pairie à son petit-fils Charles, Duc de Berry. Depuis sa mort, sans postérité, arrivée en 1714, ce Duché est réuni à la Couronne.

Les anciens Comtes d'Angoulême ont pour tige ITHIER, que quelques-uns nomment Rothoir ou Royer. Le dernier de ces anciens Comtes sut Aymar ou Ademar, mort sans ensans l'an 926.

Charles le Chauve donna les Comtés d'Angoulême & de Périgord à Wulgrini, Ier du

nom. Sa possérité a fini à Isabelle, Comtesse d'Angoulême, Dame d'une rare beauté & d'humeur altière, promise à Hugues X, Sire de Lusignan, Comte de Lange; mais que Jean, dit Sans-Terre, Roi d'Angleterre, enleva par le Conseil du Roi Philippe-Auguste, & qu'il épousa après s'être sait séparer de sa première semme. Cette Princesse se remaria en 1217 avec Hugues X, Sire de Lusignan, Comte de la Marche. Elle mourut vers 1245 & de son second mariage naquit entr'autres ensans: Hugues, X le du nom, Comte de la Marche & d'Angoulême, duquel sont descendus les autres Comtes d'Angoulême & de la Marche.

Angoulême ancien portoit: lozangé d'or & de gueules.

ANGOULÊME, Ville: d'azur, à la tourcrènelée & couverte, accompagnée de 2 tours d'argent, maçonnées de sable, & sommée d'une fleur-de-lys, couronnée d'or.

ANGOULÊME: de France, brifé d'un lambel de 3 pendans d'argent, chargés chacun d'un croissant montant de gueules.

ANGOULÊME-VALOIS: de France, à la traverse d'or, péri en bande.

ANGOULEVENT, en Bretagne: de sinople, à une fasce d'hermines.

ANGOUTESAN: d'or, à la croix ancrée de gueules.

ANGRAN. Ambroise-Euverte Angran, Confeiller du Roi, Correcteur en sa Chambre des Comptes de Paris, & reçu en cette qualité le 23 Janvier 1716, étoit fils d'Euverte Angran, Seigneur de Bouchemont, aussi Confeiller du Roi, Correcteur en ladite Chambre, lequel sut maintenu dans sa noblesse le 12 Mai 1701, comme petit-fils d'Euverte Angran, Seigneur de Fontpertuis & de Lailly, Confeiller, Notaire & Secrétaire du Roi, Maison, Couronne de France, & de ses Finances, pourvu le 24, & reçu le 28 Juillet 1634. Armorial de France, reg. I, part. I. pag. 18.

Les armes: d'azur, à trois chevrons d'or, posés l'un au-dessus de l'autre, & accompagnés de trois étoiles de même, 2 en chef, & l'autre à la pointe de l'écu.

ANGRES, en Artois, Terre & Seigneurie acquise par Charles de Briois, qui vivoit en 1595. Voyez BRIOIS. ANGU, en Vermandois: d'or, au fautoir de gueules, chargé de cinq befans d'or.

ANGUETIN, Sieur du Bois, en Normandie, Généralité d'Alençon, famille maintenue dans sa noblesse en 1666, dont étoit Florence Anguetin, qui sut mariée vers 1550, avec Jean Loubert, Ecuyer, Seigneur de Martainville. Voilà tout ce que nous savons sur cette samille, qui porte pour armes: d'azur, au chevron d'or, accompagné de 3 vases de même, deux en chef & un en pointe.

\* ANHALT, Principauté d'Allemagne, qui a pour Capitale une petite ville de ce nom, presqu'entièrement ruinée. Elle a donné son nom à une des plus anciennes Maisons, non-seulement d'Allemagne, mais de toute l'Europe. Ce n'est pas qu'on doive donner dans les sables de certains auteurs, lesquels, avec Linnœus, la sont descendre d'Ascanie, fils de Gomer, fils de Japhet, fils de Noë.

Il y a plus d'apparence qu'elle vient de ce Berenthobalde, qui, dans le VIe siècle, fit la guerre aux Thuringiens, & des Princes qui ont régné dans la Saxe, entre lesquels est Witikind, à qui Charlemagne donna la qualité

de Duc.

Dans la fuite, la Maison d'Anhalta posséde les Electorats de Brandebourg & de Saxe. Othon le Grand, Comte d'Ascanie, &c., sut père d'Albert, dit l'Ours, que l'Empereur Conrad III sit Marquis & Electeur de Brandebourg; la Maison de Stade, qui avoit longtems posséde ce Marquisat, ayant manquévers l'an 1150.

Quelque tems après, Henri le Lion, Duc de Saxe & de Brunswick, s'étant soulevé contre l'Empereur Frédéric Ier, dit Barberouffe, perdit sa dignité, qui sut donnée vers l'an 1169, à la Diète de Wurtzbourg, à Bernard, l'un des sils d'Albert POurs.

Bernard a cu pour fuccesscurs Albert I<sup>cr</sup>, Albert II, Rodolphe I<sup>cr</sup>, Rodolphe II, Venceslas, Rodolphe III, & Albert III, mort

en 1422.

Les descendans d'Albert POurs, qui ont possédé l'Electorat de Brandebourg, sont: Othon Iet, Othon II, Albert II, Jean Iet, Othon III, Jean II, Conrad, Jean III, Woldemar Iet, Jean IV, jusqu'à Louis de Bavière, vers l'an 1417: alors l'Empereur Sigismond tira l'Electorat de cette samille.

Les Ducs de Saxe-Lawenbourg sont de la

même Maison. Ils viennent d'Albert Ier & d'Hélène, fille de l'Empereur Othon IV, sur la fin du XVIe siècle.

Les Princes de cette Maison suivent tous le Calvinisme, excepté la branche de Zerbst, qui a repris la Consession d'Augsbourg, dont leur père avoit été zélé désenseur. Voyez Morréri.

Les Historiens & Généalogistes commencent l'Histoire de la Maison d'Anhalt en 1533, où la génération est plus connue. Elle a formé six branches dont deux sont entièrement éteintes.

JOACHIM-ERNEST, Prince d'Anhalt, né en 1533, mort en 1586, resta seul héritier de sa Maison, & c'est de lui que descendent sans interruption les princes d'aujourd'hui. Il épousa 1° en 1560, Agnès, fille de Wolfgang de Barby; 2° en 1671, Eléonore, fille de Christophe, Duc de Wurtemberg. Il eut seize ensans. Les fils partagèrent la Principauté en quatre parties égales; puis ils en firent une cinquième pour un des cadets qui voulut se marier. L'aîné a la direction des affaires & se trouve aux Diètes.

Du premier lit vinrent entr'autres enfans: Jean-Georges 1er, qui fuit. Il a fait la branche des Princes d'Anhalt;

Christian, Chef des Princes de Bernbourg; Et plusieurs filles, mariées à différens Princes & Seigneurs Allemands.

#### Du second lit sont issus:

Bernard, mort fans alliance en 1596; Auguste, duquel descendent les Princes de Plotkaw, puis Cæthæn. Rodolphe, chesde la branche de Zerbst. Voyez

ZERBST;

Louis, qui a fait celle de Cæthen, en 1579, éteinte en 1665;

JEAN-ERNEST, mort fans alliance en 1601; JOACHIM-CHRISTOPHE, mort en 1683; Et deux filles, mariées.

JEAN-GEORGES Ier, Prince d'Anhalt, eut en partage les places de Deffau, Ragun, Jenitz, &c. Sa possérité a pris le nom de Deffau.

JEAN-CASIMIR, fon fils aîné, laissa entr'autres ensans:

JEAN-GEORGES II, Prince d'Anhalt-Dessau, Lieutenant-Général & Maréchal de Camp général de l'Electorat de Brandebourg. Il rentra en possession du Comté d'Ascanie par un règlement sait par l'Empereur & par les Princes de l'Empire en 1683. Ce Comté appartenait à sa Maison. Par des disputes pour quelques héritages, il fut donné au Chapitre & Archeveché d'Halberstadt, qui l'a confervé jusqu'au traité de Westphalie en 1648, que cet Evêché a été fécularifé; & alors la Maison d'Anhalt revendiqua le Comté d'Ascanie comme un bien qui lui appartenoit, & il lui fut accordé. Il avoit épousé Henriette-Catherine de Nassau, dont il eut:

1. Léopold, qui suit;

2. Et Marie-Eléonore, née le 14 Mai 1671, morte le 18 Mai 1756, à Dessau, étant veuve de Georges-Joseph, Prince de Radzivil, Duc d'Olika.

Léopold, Prince d'Anhalt-Dessau, né le 3 Juillet 1676, Lieutenant héréditaire de l'Électorat de Brandebourg, s'est signalé en 1715 à la prise de l'Isle de Rugen sur le Roi de Suède. Il est devenu Général, Feld-Maréchal du Saint Empire Romain & des Armées du Roi de Prusse, & est mort le 9 Avril 1747. Il avoit époufé, en 1698, Anne-Louise Fossen, née le 22 Mars 1677, créée par l'Empereur, Princesse du Saint Empire le 29 Décembre 1701, morte le 5 Février 1745. De ce mariage naquirent:

1. GUILLAUME-GUSTAVE, qui suit;

2. Léopold-Maximilien, rapporté après son

3. THIERRY, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Noir, Feld-Maréchal au fervice de Prusse, Colonel d'Infanterie, né le 2 Août 1702,

4. Frédéric - Henri - Eugène, Chevalier de l'Aigle Blanc, Général de Cayalerie au fervice de Saxe, Gouverneur de Wurtemberg, né le 27 Décembre 1705;

5. Louise, née le 21 Août 1709, morte le 29 Juillet 1732, mariée à Viaor-Frédéric, Prince d'Anhalt-Bernbourg;

6. Anne-Wilhelmine, née le 12 Juin 1715;

7. Léopoldine-Marie, née le 18 Décembre 1716, mariée le 13 Février 1739, à Henri-Frédéric, Margrave de Brandebourg-Schwedt;

8. Et Henriette-Anélie, née le 7 Décembre 1720, Chanoinesse de Hervorden.

Guillaune-Gustave, né le 20 Juin 1699, Lieutenant-Général des Armées du Roi de Prusse, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Noir, mort le 16 Décembre 1737. Il avoit épousé, en 1726, Jeanne-Sophie Herrin, née le 8 Juillet 1706, élevée par l'Empereur au rang de Comtesse de l'Empire en 1749. Cette dignité fut rendue héréditaire dans sa postérité. Elle réside à Dessau, & a pour enfans:

1. Guillaume, né le 15 Mars 1727, actuellement au service du Roi de Prusse;

2. Léopold-Louis, Lieutenant-Colonel au service de Prusse, né le 28 Février 1729, marié le 8 Avril 1766, avec Caroline-Elifabeth de Pringen, âgée de 23 ans;

3. Gustave, né le 26 Mai 1730, Capitaine de Grenadiers au service du Roi de Prusse, tué le 22 Novembre 1757, à la bataille donnée près de Breslau;

4. JEANNE-SOPHIE, née le 9 Juillet 1731;

5. Frédéric, Major & Adjudant au service de Prusse, né le 21 mars 1732;

6. WILHELMINE, née le 12 Février 1734;

7. Albert, Capitaine au service de Prusse, né le 24 Juin 1735, marié le 24 Juin 1763, avec Sophie-Louise-Henrictte de Wedel. âgée de 18 ans;

8. HENRI, né le 4 Septembre 1736, au service

du Roi de Prusse;

9. Et Léopoldine - Anne - Diétrique - Hen -RIETTE-MAURICIANE, née posthume le 26 Janvier 1738.

Léopold - Maximilien, Prince d'Anhalt -Dessau, né le 25 Septembre 1700, mort le 16 Décembre 1751, marié le 25 Mai 1737, à Gifèle-Agnès, fille de Léopold, Prince d'Anhalt-Cæthen.

De ce mariage vinrent:

1. Léopold-Frédéric-François, qui suit;

2. HENRIETTE-CATHERINE-AGNES, née le 5 Juin 1744, Chanoinesse de Hervorden;

3. Marie-Léopoldine, née le 18 Novembre 1746, mariée le 28 Septembre 1765, à Simon-Auguste, Comte de Lippe-Detmold;

4. JEAN-GEORGES, né le 28 Janvier 1748;

5. Casimire, née le 13 Janvier 1749;

6. Et Albert, né le 22 Avril 1750.

Léopold-Frédéric-François, Prince d'Anhalt-Dessau, né le 10 Août 1740, fiancé le 15 Juillet 1765, & marié le 25 Juillet 1767 à Louise - Henriette - Wilhelmine, fille du Prince Frédéric-Henri, Margrave de Brandebourg-Schwedt, née le 24 Septembre 1750.

# BRANCHE. D'ANHALT-BERNBOURG

Le Prince Charles-Frédéric, néle 13 Juillet 1688, mort le 22 Avril 1721, épousa, 1º le 25 Juin 1692, Sophie-Albertine, fille de Georges-Frédéric, Comte de Solms-Sonnenwald, morte le 12 Juin 1708; 2º Wilhelmine-Charlotte de Buszlerin, élevée par l'Empereur à la dignité de Comtesse de Ballenstadt.

Du premier lit sont issus:

1. ELISABETH-ALBERTINE, née le 31 Mars 1693, mariée le 2 Octobre 1712 à Gunther, Prince de Schwarzbourg-Sondershaufen;

2. CHARLOTTE-SOPHIE, née le 21 Mai 1696, veuve du Prince Auguste de Schwarzbourg-Sondershaufen;

3. Auguste-Wilhelmine, née le 3 Novembre 1697;

4. VICTOR-FRÉDÉRIC, qui fuit.

# Du second lit vinrent:

5. Frédéric, né le 17 Mars 1713, Comte, puis Prince de Bœrenfeld;

6. CHARLES-LÉOPOLD, Comte, puis Prince de Bærenfeld, Général-Lieutenant des troupes de Cassel, né le 1er Juillet 1717.

Le Prince Victor-Frédéric, né le 20 Septembre 1700, mort le 18 Mai 1765, épousa 1° Louise, née le 21 Août 1709, morte le 29 Juillet 1732, fille de Léopold, Prince d'Anhalt-Dessay; 2° le 23 Mai 1733, Sophie-Frédérique-Albertine, fille d'Albert-Fréderic, Margrave de Brandebourg-Sonnenberg, née le 21 Avril 1712.

Il eut du premier lit:

1. SOPHIE-LOUISE, née le 28 Juin 1732, mariée le 20 Mai 1753 à Frédéric-Gottlieb, Comte Régnant de Solms-Baruth.

## Du second lit vinrent:

2. FRÉDÉRIC-ALBERT, qui fuit;

3. CHARLOTTE-WILHELMINE, née le 25 Août 1737, mariée le 4 Mars 1760, à Christian-Gunther, Prince de Schwarzbourg-Sondenshaufen, né le 24 Janvier 1736;

4. FRÉDÉRIQUE - AUGUSTE - SOPHIE, née le 28 Août 1744, mariée le 27 Mai 1764, à Frédéric-Auguste, prince d'Anhalt-Zerbst.

5. CHRISTINE-ELISABETH-ALBERTINE, née le 14 Novembre 1746, mariée le 22 Juin 1762, à Auguste, Prince de Schwarzbourg-Sondershausen, né le 8 Décembre 1738.

Le Prince Frédéric-Albert, Major-Général en Danemark, né le 15 Août 1735, épousa le 24 Juin 1763 Louise-Albertine, fille de Frédéric-Charles, Duc de Holstein-Ploën, née le 24 Juillet 1748.

#### BRANCHE

# D'ANHALT-BERNBOURG-SCHAUNBOURG.

Le Prince LEBRECHT d'Anhalt-Bernbourg, dit de HOYM, né le 28 juin 1669, frère de Charles-Frédéric, Prince d'Anhalt-Bernbourg, épousa 1° le 12 Avril 1692, Charlotte, fille d'Adolphe, Prince de Nassau-Schaumbourg,

morte le 31 Janvier 1700; 2° le 27 Juin 1702, Eberhardine-Jacqueline-Wilhelmine, Barronne de Wécde, fille de Jean-Georges de Wéede, déclarée Princesse le 1er Août 1705, Il laissa entr'autres ensans:

Du premier lit:

1. VICTOR-AMÉDÉE-ADOLPHE, qui suit.

Et du second lit:

2. CHARLOTTE-WILHELMINE, née le 4 Novembre 1704, mariée le 31 Octobre 1724, à Guillaume, Prince de Hesse-Philippsthal, né le 2 Avril 1692;

 Sophie-Christine, née le 6 Février 1709, veuve du Prince Christian, de Schwarz-

bourg-Sondershaufen.

Le Prince VICTOR-AMÉDÉE-ADOLPHE, né à Schaumbourg, le 7 Septembre 1693, épousa 1° en 1714, Charlotte-Louise, Comtesse d'Isenbourg-Birstein, morte le 2 Janvier 1739; & 2° le 14 Février 1740 Hedwige-Sophie, Comtesse d'Henckel de Donnesmarck, née le 4 Mai 1717,

Du premier lit vinrent:

 Victoire-Charlotte, née le 25 Septembre 1715, mariée le 27 Avril 1731, à Frédéric-Christian, Margrave de Brandebourg-Culmbach ou Bareith, néle 17 Juillet 1708;

 CHARLES-LOUIS, Colonel au fervice de Hollande, né le 16 Mai 1723, marié le 16 Décembre 1765, à Amélie-Eléonore, Prin-

cesse de Solms;

3. François-Adolphe, Général-Major au fervice de Prusse, né le 7 Juin 1725, marié le 19 Octobre 1762, à Marie-Josephe, née Comtesse d'Haslingen, dont:

Victor-Frédéric, né le 28 Février 1764.

Les ensans du second lit sont:

4. Frédéric-Louis, Capitaine au service de Hollande, né le 29 Novembre 1739;

5. Sophie-Charlotte-Ernestine, née le 3 Avril 1743, mariée à Wolfgang-Ernest II, Prince d'Ifenbourg-Birstein, né le 17 Novembre 1735;

 Victor-Amédée, né le 21 Mai 1744, au fervice de l'Impératrice Reine;

7. Et HEDWIGE-AUGUSTE, née le 6 Mai 1747.

#### BRANCHE

## d'Anhalt-Coethen, de la Religion Réformée.

Le Prince Auguste-Louis, né le 9 Janvier 1697, épousa 1º le 9 Janvier 1722, Wilhelmine-Agnès, Comtesse de Witenau, morte le 15 Janvier 1725; 2º le 14 Janvier 1726, Christine-Jeanne-Emilie, fille d'Erdmann,

Comte de Promnitz, morte le 20 Février 1732; 3° le 20 Novembre 1732, Anne-Frédérique de Promnitz, née le 30 Mai 1711, fœur de la précédente.

Du premier lit vint :

1. Agnès-Léopoldine-Auguste, née le 31 Mai 1724.

Du second lit sont issus:

 CHRISTINE-ANNE-AGNÈS, née le 6 Décembre 1726, mariée, le 12 Juillet 1742, au Comte de Stolberg-Wernigerode;

 JEANNE-WILHELMINE, née le 4 Novembre 1728, mariée en Décembre 1749 à Frédéric-Jean-Charles, Prince de Schonaich-Carolath, né en 1716;

 CHARLES-GEORGES-LEBRECHT, qui fuit;
 Frédéric-Armand, né le 26 Octobre 1731, Colonel au fervice de France, Lieutenant-Général. Il a eules entrées en Août 1765, & a époufé le 13 Juin 1766, Louife-Ferdinande, Comtesse de Stolberg-Wernigerode;

Du troisième lit il eut:

 CHARLOTTE - SOPHIE - GISÈLE - FRÉDÉRIQUE, née le 11 Août 1733;

7. Et Marie-Madeleine-Bénédictine, née le 12 Mars 1740, Chanoinesse de Gandersheim.

Prince Charles-Georges-Lebrecht, né le 15 Août 1730, marié le 26 Juillet 1763 à Louisc-Charlotte-Frédérique, fille de Frédéric, Duc de Holstein-Glucksbourg, née le 5 Mars 1749.

### BRANCHE

## D'ANHALT-ZERBST, de la Religion Luthérienne.

Le Prince Frédéric - Auguste, Général-Feld - Maréchal au fervice de l'Impératrice Reine, né le 8 Août 1734, a donné en Février 1767 la démission de ses emplois militaires. Il aépouséle 27 Mai 1764, Frédérique-Auguste-Sophie, fille de Vidor - Frédéric, Prince d'Anhalt-Bernbourg, née le 28 Août 1744.

Il a pour fœur:

SOPHIE-AUGUSTE-FRÉDÉRIQUE, nommée depuis CATHERINE-ALEXIEWNA, née le 2 Mai 1729, mariée le 1<sup>et</sup> Septembre 1745 à Charles-Pierre-Ulric, Duc de Holstein-Gottorp, né le 21 Février 1728, devenu Empereur de Russie sous le nom de Pierre III & mort le 17 Juillet 1762. Sa veuve lui a succédé sous le nom de CATHERINE II.

Anhalt-Dessau, Bernbourg & Kæthen, ou Cæthen, porte pour armes: écartelé de huit

pièces, trois en chef, deux en face, & trois en pointe; au 1, d'argent, à un ours de sable, accollé & couronné d'or, grimpant sur une muraille crènelée de gueules, penchante de gauche à droite & ayant une porte d'or, qui est d'Anhalt; au 2, d'or, à cinq fasces desable, qui est de Ballenstadt; au 3, échiqueté d'argent & de fable, qui est d'Aschersleben; au 4, écartelé d'or & de gueules, qui est de Waldersee; au 5, d'azur, à deux barres d'or, qui est de Warmsdorff; au 6, d'azur, à une aigle d'argent, éployée, membrée d'or, qui est de Muhlingen; au 7, de gueules plein, pour le Droit Régalien; au 8, d'argent, à un ours de sable accollé d'argent, grimpant sur une muraille crènelée de gueules, penchante de droite à gauche, ayant une porte d'or, & l'ours sans couronne, qui est de Bernbourg. Et sur le tout parti, au 1, d'argent, à une demie-aigle de gueules, qui est de Brandebourg; & au 2, fascé d'or, & de sable de huit pièces, & un cancerlin de sinople, ou couronne ducale, brochante sur le tout en bande, qui est de Saxe.

Anhalt-Schaumbourg porte: écartelé de douze pièces, par trois; au 1, de Saxe; au 2, d'azur à une aigle d'or, ayant le vol étendu; au 3, d'argent, à trois bouteroles d'épée de gueules, posées deux & une; au 4, d'Anhalt; Au 5, un écusson, parti, au 1, de Brandebourg; au 2, de Saxe; au 6, de Ballenstadt; au 7, d'Aschersleben; au 8, de Waldersée; au 9, de Warmsdorff; au 10, d'azur, à une aigle d'argent, éployée, membrée d'or; au 11, pour le Droit Régalien; au

12, de Bernbourg.

Cet écu parti aux deux tiers, écartelé, aux 1 & 4, de gueules, à un lion d'argent, tenant de sa patte droite un bâton de sinople, celui du premier quartier contourné; aux 2 & 3, d'argent, à un griffon de gueules, celui du troisième quartier contourné; & sur le tout d'azur, à un V fleuronné d'or, & couronné de même.

Anhalt-Zerbst: écartelé de seize pièces, par quatre; au 1, de Saxe; au 2, d'azur, à une aigle d'argent, éployée, couronnée d'or, qui est de Westphalie; au 3, d'argent, à trois bouteroles d'épée de gueules, posées deux & une, qui est d'Angrie; au 4, de Ballenstadt; au 5, d'Anhalt; au 6, & 7, l'écusson partide Brandebourg & de Saxe; au 8, d'azur, à un lion d'or, couronné de même, qui est

de Bevern; au 9, d'Aschersleben; au 10, de Waldersée; au 11, de Warmsdorss; au 12, d'or, à un lion de sable, couronné d'or, qui est de Kniphausen; au 13, de Muhlingen; Au 14, pour le Droit Régalien; au 15, de Bernbourg; Et au 16, d'azur, à deux palmes d'argent, passées en sautoir, surmontées d'une tête de chien d'argent, accollée d'or, qui est de Walther-Nieubourg.

ANICHE-DE-CURTASCH: de gueules, au fer de lance d'argent, mis en bande.

ANIO, en Dauphiné: de gueules, à l'aigle d'argent membrée d'or.

ANISSON, Seigneur d'Hauteroche, en Lyonnois: d'argent, au vol de sable, au chef d'azur, chargé de deux coquilles d'or.

ANISY. Il y a diverses opinions sur la Maison d'Anisy; plusieurs veulent qu'elle soit originaire de Picardie, mais la plus commune & la plus vraisemblable est qu'elle est sortie du Bailliage de Caen, où de tout tems elle a posséédé ses principales Terres.

THOMAS D'ANISY, Chevalier tenant un fief

à Gourfaleur, l'an 1215, fut père de:

RAOUL D'ANISY, Chevalier, nommé dans un arrêt de l'Échiquier, de l'an 1236. Il eut:

1. Jones, qui suit:

2. SIMONNE, femme de Guillaume d'Angerville;

3. Et Péronne, femme de Jean d'Escageul, Seigneur de la Ramée.

JORES D'ANISY, partagea avec ses sœurs, l'an 1315, & épousa Peronelle de Mallemains, dont sortit:

FERRY D'ANISY, nommé entre les Bannerets & Chevalier de la Province l'an 1337. Il eut, entr'autres enfans:

JEAN D'ANISY, Chevalier, qui partagea avec fes co-héritiers l'an 1396, il épousa la fille du Chevalier de la Bretonnière, dont il eut:

1. JEAN, mentionné ci-après;

2. Et Guillemette, femme de Guillaume de Graveren-de-Colomby.

JEAN D'ANISY, Ile du nom, passa un contrat l'an 1410. Il épousa Jeanne Hamon, qui lui donna:

1. JEAN, IIIº du nom, mort sans postérité;

2. Et Girarn, qui fuit.

GIRARD D'ANISY, ler du nom, obtint du Roi d'Angleterre, Henri V, la restitution de ses biens l'an 1423, & prit pour semme Guillemette de Vaux, dont, entr'autres ensans:

Tome I.

GILLES D'ANISY, I<sup>et</sup> du nom, vivanten 1446. Il donna aveu de ses terres ès années 1451 & 1458, & laissa:

1. Girard, qui suit;

2. Et Pierre, qui fut d'Eglise.

GIRARD D'ANISY, Ile du nom, eut le fief d'Anify par le transport que lui en fit son père en 1476, & eut:

1. GILLES, qui suit;

2. JEAN, qui fut d'Eglise;

3. Guyon, Seigneur de Brécy, auteur d'une branche rapportée ci-après;

4. Thomas, mort fans hoirs;

5. Et GILLET, mort jeune.

GILLES D'ANISY, II<sup>e</sup> du nom, passa un Contrat avec les Chanoines & Chapitre de Bayeux l'an 1533. Il épousa *Marie le Sens*, dont il eut:

1. MARC, qui fuit;

2. Et Pierre, Curé de Ver.

MARC D'ANISY, Seigneur de Ver & de Bernières, épousa Anne Flambart, de laquelle il eut:

I. JEAN, IVe du nom, de la postérité duquel nous n'avons pas connoissance;

2. & 3. GILLES & NICOLAS.

### BRANCHE

# des Seigneurs DE BRÉCY.

GUYON D'ANISY, Seigneur de Brécy, troisième fils de GIRARD, Ile du nom, Seigneur d'Anisy, épousa Jacqueline le Sens, sœur de Marie le Sens, semme de GILLES D'ANISY, son frère. Il en eut:

Pierre, qui fuit;
 Gilles, Chevalier;

3. Et Michelle, somme de Guillaume Quélier, Seigneur d'Amigny en 1506.

Pierre d'Anisy, Seigneur de Brécy, eut pour femme, Marguerite de Saint-Manvieux. Nous n'avons point de mémoire de sa postérité.

Du tems de Guillaune le Conquérant, l'an 1099, vivoit Godefroy d'Anisy.

Jacques de Benneville épousa Granette D'Anisy, fille du Seigneur de Criqueville.

Dans l'Echiquier de l'an 1344, est présent RENAUD D'ANISY.

ROBERT D'ANISY, Chevalier; ROBERT DE BERCY, Chevalier, & MARGUERITE D'ANISY fa femme, fille de Pierre d'Anisy, Chevalier; Jean & Marguerite d'Anisy, Dame de Saint-Célerin, femme de Philibert de Brey, Che-

valier, sont nommés dans l'Echiquier de l'an

1452.
GUYON D'ANISY-DE-COMBRISARD, GUILLAUME D'ANISY-DE-CASTILLON, demeurant en l'élection de Falaise; Richard d'Anisy-DE-Ver, demeurant en l'Election de Bayeux, firent

leur preuve de noblesse l'an 1463. GILLES & GUYON D'ANISY, demeurant à Ver,

firent aussi leur preuve l'an 1540.

Il y a un Arrêt de l'an 1505, où l'on voit que Jacquesd'Anisy, Ecuyer, plaidoit, à cause d'Antoinette de Fontaines, sa semme, contre Hélène le Huilier, veuve de Louis de Boissay, Baron de Mainières.

Les armes: d'argent, au lion de sable, l'écu

semé de billettes de même.

ANJORRAN ou ANJORRANT, en Berry. Louis Anjorran, Seigneur de Cloie en l'Isle-de-France, Confeiller du Roi en fa Cour de Parlement de Paris, puis Président aux Requêtes du Palais, vivoit avant 1556.

Guillaume Anjorran, un de fes descendans, épousa, le 22 Janvier 1701, Jeanne Heurtault, fille de Gilles Heurtault, Ecuyer, Sieur du Solier, & de Catherine Foucault. De ce mariage sont issus, entr'autres ensans:

Lucie & Hyacinthe-Brigite Anjorran, toutes deux reçues à Saint-Cyr, fur les preuves de leur noblesse, remontée par titres jusqu'à Louis leur sixième ayeul, par lequel M. d'Hozier a commencé cet article.

Les armes: d'azur, à trois lys de jardin d'argent, fleuris d'or, tigés & feuillés de finople, pofés 2 & 1.

\* ANJOU en Dauphine, Terre & Baronie qui sut érigée en Comté par lettres du mois d'Avril 1620, enregistrées en la Chambre des Comptes de Grenoble, le 10 Juillet 1621, en saveur de Jean-François Mitte-de-Chevrières, Comte de Miolans, qui mourut sans possérité le 19 Octobre 1621. En 1670 cette Terre & Seigneurie d'Anjou sut acquise d'Armand Mitte-de-Chevrières, par Alexandre de Falcos-de-la-Blache, qui obtint pour cette Terre d'Anjou une nouvelle érection en Comté pour lui & pour ses descendans mâles & semelles, par lettres du mois d'Août 1679, enregistrées le 4 Juillet 1681. Voyez FALCOS-DE-LA-BLACHE.

\*ANJOU. Le pays d'Anjou a pris fon nom des peuples qui l'ont habité anciennement, appelés Andes par Jules-César, Andecavi par

Tite-Live, & Andegavi par Tacite Cette province érigée aujourd'hui en Duché, & qui est un apanage des fils de France, étoit divifée autrefois en deux Comtés, l'un au-delà de la rivière de Mayenne, dont la capitale étoit la ville de Châteauneuf; l'autre en-deçà de la rivière, ayant Angers pour capitale. Le Comté au-delà de la rivière de Mayenne fut gouverné par Robert le Fort, Duc & Marquis de France, & par Eudes, Comte de Paris, son fils, depuis Roi de France. Celui d'en-deça de la rivière de Mayenne, appartenoit aux Rois de France, & fut donné par le Roi Louis le Bègue en propriété à Indelger, premier Comte d'Anjou, fils de TERTULLE, Breton de nation, qui eut pour père Torquat ou For-TULFE, habitant du Diocèfe de Rennes. In-DELGER, né fous le règne de CHARLES le Chauve, fut armé Chevalier, étant encore jeune, en présence du Roi Louis le Bègue. Il fit bientôt voir fon courage, en prenant la désense d'Odèle sa marraine, Comtesse de Gâtinois. Foulques I'r, fon fils, dit le Roux, fut un homme hardi & actif. Sous le règne du Roi Charles le Simple, les deux Comtés d'Anjou surent réunis en sa saveur. Foulques II, surnommé le Bon, s'adonna aux exercices de piété. Geoffroy Ier, fon fils aîné, dit Grifegonnelle, fut Comte d'Anjou & Sénéchal de France vers l'an 978, & mourut le 21 Juillet 998. Foulques III, fon fils aîné, furnommé le Noir, fut un Seigneur belliqueux, fier & rufé. Il mourut à Metz le 2 Juin 1040. Ermengarde d'Anjou, fa fille, qu'il eut de sa seconde semme Hildegarde, sut mariée à Geoffroy de Châteaulandon, à qui elle porta en mariage le Comté d'Anjou. Il a fait la seconde race des Comtes d'Anjou. Geoffroy IIIe du nom, Comte d'Anjou, surnommé le Barbu, fut Comte de Gatinois après la mort de fon père. Foulques IV, fut armé Chevalier à Angers en 1060. Geoffroy IV, fon fils, fut un Seigneur fage, hardi & courageux, qui promettoit beaucoup. Foulques, Ve du nom, dit le Jeune, Comte d'Anjou, Roi de Jérufalem, fut investi du Comté d'Anjou après la mort de fon frère Philippe Ier. Geor-FROY V, Comte d'Anjou, surnommé Plantagenet, fut armé Chevalier à Rouen par le Roi d'Angleterre, le 2 Juin 1129. Son père partant la même année pour Jérufalem, lui céda le Comté d'Anjou. Geoffroy V eut un fils & une fille naturels.

Les Rois de Jérusalem étoient issus des Comtes d'Anjou. Hamelin, batard d'Anjou, fils naturel de Geoffroy V, dit Plantagenet, Comte d'Anjou, a fait la branche des Comtes de Varennes, de Surcy, &c. Moréri, tom. I, p. 461, dans la généalogie des anciens Comtes d'Anjou, dit qu'il y a eu des Rois de Naples & de Sicile, des Rois de Hongrie, des Princes de Tarente & des Ducs de Duras, sortis des anciens Comtes d'Anjou. De la feconde branche d'Anjou sont encore issus des Rois de Naples, les Comtes du Maine & les Marquis de Mézières. Voyez l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, tom. 1, p. 1, tom.

VI, pag. 3; & Moreri, tom. I.

SAINT Louis donna au mois d'Août 1246, pour apanage, les Comtés d'Anjou & du Maine à son frère Charles Ier, Roi de Naples & de Sicile; Philippe le Bel, au mois de Septembre 1297, érigea le Comté d'Anjou en pairie, en saveur de CHARLES de France. Comte de Valois, fils puîné de Philippe le Hardi, & de fes successeurs. Cette Pairie sut éteinte à l'avenement de Philippe de Valois, son fils, à la Couronne. Ce même Roi donna le Comté d'Anjou à Jean de France fon fils aîné, pour le tenir en Pairie avec le Duché de Normandie & le Comté du Maine, par Lettres du mois de Février 1331. Ce Prince étant devenu Roi en 1350, ces Pairies furent éteintes une feconde fois. Il érigea depuis l'Anjou en Duché-Pairie, au mois d'Octobre 1360, en saveur de Louis de France, fon fecond fils: ce Duché fut réuni à la Couronne par le décès de René d'Anjou, Roi de Naples, fon petit-fils, mort le 10 Juillet 1480. Il fut donné le 4 Février 1514, à Louise de Savoic, mère de Franço's ler, puis il devint partie de l'apanage de HENRI de France, troisième fils de Henri II, par Lettres du 8 Février 1560. Ce Prince le conserva jusqu'au 30 Mai 1574, qu'il parvint à la Couronne fous le nom d'HENRI III. Il le donna en Mai 1576, pour accroilsement d'apanage, à François, Duc d'Alençon, son srère puiné: il en jouit jusqu'au 10 Juin 1584, qu'il mourut. Gaston de France, frère de Louis XIII, porta le titre de Duc d'Anjou jusqu'en 1626, qu'il sut fait Duc d'Orléans. Philippe de France, son neveu, cut le même titre en 1640, jusqu'en 1661, qu'il devint Duc d'Orléans. Philippe, second fils de Louis Dauphin de France, fils de Louis XIV, l'a aussi porté depuis le 19 Septembre 1687, jusqu'au 16 Novembre 1700, qu'il sut déclaré Roi d'Espagne. Louis XV a eu le titre de Duc d'Anjou en naissant & l'a conservé jusqu'au 8 Mars 1712, qu'il devint Dauphin par la mort de son frère aîné. Le second sils de Louis XV, frère pusné de Monseigneur le Dauphin, mort en bas âge, a eu aussi le titre de Duc d'Anjou: mais aucun n'a eu ce Duché en propriété.

Les armes d'Anjou ancien: d'or, à l'aigle de finople; felon quelques auteurs: de finople, à l'aigle d'or; & felon d'autres: de gueules, au rais d'efcarboucle pommeté & fleurdelifé d'or, à la bordure de France, à une efcarboucle fleuronnée & pommetée d'or.

Anjou-France ancien : semé de France, à la bordure de gueules.

Anjou-France moderne: d'azur, à trois fleurs-de-lys d'or, 2 & 1, à la bordure de gueules.

\* ANJOU (p'), famille noble & ancienne de Pertuis, en Provence, dont la filiation remonte à:

I. René d'Anjou, qui, suivant la tradition, fut filleul du Roi René, Comte de Provence, & établi par ce Prince son Bailli en la ville de Pertuis. Ce sut en cette qualité qu'il reçut l'hommage & serment de fidélité d'Honoré Meissonier, Seigneur de Beaumont, ainsi qu'il conste par un acte du 3 Novembre 1468, passé devant Aubette, Notaire de Pertuis. Il épousa, par contrat du 28 Décembre 1475, passé devant Mongis, Notaire de ladite ville, Anne Barbany, dont:

II. JACQUES D'ANJOU, qualifié Noble, marié, par contrat du 18 Juin 1526, passé devant Solery, Notaire de Pertuis, avec Catherine de Vaugier, fille de Noble Balthafard de Vaugier & de Jeannette d'Alby,

dont:

- 1. & 2. PAUL & ANTOINE DOMINIQUE, morts fans alliance;
- 3. Et Antoine, qui fuit.

III. Antoine d'Anjou épousa, 1º par contrat du 12 Juin 1580, passé devant Lieure, Notaire de Pertuis, Diane d'Orgon, fille de Noble Joseph d'Orgon, Seigneur de Puimichel, & de Billione d'Arnaud; & 2º par contrat du 7 Septembre 1607, passé devant Raymond Ollivier, Notaire de ladite ville, Isabeau Amoureux. Du premier lit, il eut:

1. SÉBASTIEN, qui suit;

 BALTHASARD D'ANJOU, qui, de N.... de Martin, ne laissa qu'une fille, mariée avec Henri de Laurens, Prévôt-Général de la Maréchaussée de Provence;

Et du second lit:

3. Melchior, tige d'une branche rapportée

ci-après.

1V. SÉBASTIEN D'ANJOU épousa, par contrat du 15 Juin 1608, passé devant Bruny, Notaire de Pertuis, Lucrèce de Roux, fille du Capitaine Guillaume de Roux, & de Sufrette de Souliers, dont:

CLÉMENT, qui suit;

Et Honoré, tige de la seconde branche men-

tionnée ci-après.

V. CLÉMENT D'ANJOU, Conseiller du Roi en la Sénéchaussée de Provence, épousa, par contrat du 28 Décembre 1642, passé devant Deregina, Notaire d'Aix, Marguerite d'André, fille de Noble Jacques d'André, Lieutenant de la Maréchaussée de Provence, & de Marguerite d'Étienne. Il en eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. & 3. Joseph & Anne d'Anjou.

VI. JEAN D'ANJOU épousa, par contrat du 10 Août 1695, passédevant Martelly, Notairede Pertuis, Françoise de Gouiran, dont:

Jean-Joseph, qui fuit ; Et Jean-Baptiste.

VII. JEAN-JOSEPH D'ANJOU, maintenu dans fa Noblesse avec Melchior II' du nom, son cousin, de la troissème branche, par Jugement du 27 Juillet 1702, épousa, par acte de célébration en l'Eglise de Cadenet, le 21 Juin 1730, Marie-Françoise de Bessière, fille de François de Bessière, & de Marie-Olympe de Savournin, de laquelle est issu:

VIII. Joseph-Gaspard d'Anjou, né le 28 Juillet 1735, Officier dans le Régiment d'Hainaut, Insanterie, en 1770, qui a épousé, par contrat du 13 Juin 1766, passé devant Perrin, Notaire d'Aix, Marie-Thérèse-Made-Leine d'Anjou, fille de Noble Jean-Baptiste d'Anjou-Dupuy, & de Marie-Thérèse Olli-

vier, dont:

MARGUERITE-FRANÇOISE-PAULETTE D'ANJOU, née le 29 Juin 1769.

## SECONDE BRANCHE

V. Honoré d'Anjou, fils puiné de Noble Sébastien & de Lucrèce le Roux, sut Lieutenant de la Maréchaussée de Provence, &

épousa, par contrat du 10 Juin 1647, passé devant Beillard, Notaire de Saint-Savournin, Catherine de Ripert, fille de Jean de Ripert, & de N... de Belly, dont:

1. Jean, mort jeune;
2. Joseph, qui fuit;

3. Et Marianne, mariée, le 5 Juillet 1705, à Melchior d'Anjou, IIe du nom, son cousin.

VI. Joseph d'Anjou épousa, par acte du 3 Avril 1688, passé devant Roquemorre, Notaire à Marseille, Susanne de Venture, fille d'André de Venture, Ecuyer, & de Susanne de Merle, de laquelle il a eu:

1. Joseph, mort Capitaine au Régiment de Vendôme, Infanterie;

2. Nicolas, Officier dans le même Régiment, établi en Normandie;

3. Augustin, mort sans postérité;

4. Et Dominique d'Anjou, qui a été appelé pour fervir dans le Regiment que devoit lever la Noblesse de Provence, en 1746, comme il conste par la Lettre des Syndics de ce Corps, du 19 Décembre de cette année; il vit encore sans possérité.

## TROISIÈME BRANCHE.

IV. MELCHIOR D'ANJOU, fils de Noble AN-TOINE, & d'Ifabeau Amoureux, sa seconde semme, épousa, par contrat du 4 Juin 1628, passé devant Barthélemy Ollivier, Notaire de Pertuis, Marie de Laurens, fille de Jean de Laurens, & de Marguerite de Sinéty, dont:

JEAN HONORÉ, mort Capitaine dans le Régiment de la Marine;

Et JEAN, qui suit.

V. Jean d'Ansou épousa, par contrat du 16 Février 1670, passé devant Ollivier, Notaire de Pertuis, Louise de Martelly, fille de Noble André de Martelly, & d'Isabeau de Joannis. Il en a eu:

VI. MELCHIOR D'ANJOU, Île du nom, qui a été maintenu dans sa Noblesse, avec Jean-Joseph d'Anjou, son cousin, par Jugement des Commissaires députés pour la recherche des saux Nobles, le 27 Juillet 1702, & est mort en 1745. Il avoit épousé, par acte de célébration, du 5 Juillet 1705, Marianne d'Anjou, sa cousine, filled'Honoré & de Catherine de Ripert, dont:

Pierre, qui fuit;

Et Joseph D'Assou, aussi appelé pour servir dans le Régiment que devoit lever la Noblesse, en 1746, ainsi qu'il conste par la Lettre des Syndics de ce Corps. Il est mort en 1765.

VII. PIERRE D'ANJOU, Ecuyer, né le 28 Janvier 1708, a époufé, parcontrat du 3 Juin 1737, passé devant Salomé, Notaire à Marfeille, Marguerite de Savignon, fille de Noble Jacques de Savignon, & d'Anne de Martin, de la ville de Marseille. De ce mariage sont issus:

- 1. CHARLES-MELCHIOR, qui suit;
- 2. MARIANNE, morte jeune;
- 3. Louise-Thérèse, Demoifelle;
- Et Marie d'Anjou, mariée, par acte de célébration, du 11 Novembre 1771, avec Jean-Baptifle-Laurent de Viany, Confeiller en la Cour des Comptes d'Aix.

VIII. CHARLES-MELCHIORD'ANJOU, Ecuyer, né le 26 Septembre 1738, d'abord reçu Garde de la Marine, en 1755, fuccessivement Enseigne, puis Lieutenant de Vaisseau, en 1770, Chevalier de Saint-Louis, & est retiré du service. Il a épousé, par contrat du 27 Août 1770, passé devant Salomé, Notaire à Marfeille, Renée Martin, fille de seu Noble Barthélemy Martin, & d'Angélique-Renée le Vasseur, dont:

- 1. Charles d'Anjou, Ecuyer, né le 20 Juillet
- 2. EMILIE, née le 24 Septembre 1775;
- 3. Et Flore, née le 23 Octobre 1776.

Les armes: d'azur, à une colombe d'argent prenant son essor & tenant dans son bec une branche d'olivier de sinople, & accompagnée de trois étoiles d'argent, deux en chef & une en pointe.

ANJOU - DU - MAINE: de France, au lambel de gueules de cinq pendans, mouvant du chef.

ANJOU-MESLIER: d'azur, à la fleurde-lys d'or, à la bordure de gueules, brifée au canton dextre d'un lion d'argent, à la barre de même.

ANJOU-SICILE & NAPLES: de France, au lambel de gueules de cinq pendans mouvant du chef.

\* ANLEZY, Terre & Seigneurie dans le Nivernois, portée en dot en 1480, avec les Seigneuries de Lurcy-le-Châtel & de Saignyles-Bois, par *Ifabeau d'Avenières*, à *Evrard* de Damas, Seigneur de Marcilly, Vicomte de Châlons, Capitaine de 80 hommes d'armes, Gouverneur du Nivernois & d'Auxerre. Voyez DAMAS.

ANLEZY-CHAZELLES: d'hermines, à la bordure de gueules.

ANNEBAUD. La Terre d'Annebaud, dont cette Maison tire son origine, est situé dans les confins du Bailliage de Rouen & de Caen, sur les bords de la rivière de Rille, près la ville de Pont-Audemer.

Cette Maison est éteinte il y a près de 120 ans; nous allons toutesois rapporter ici ce qui est venu à notre connoissance.

Dans le Cataloguedes Seigneurs Normands qui accompagnèrent, l'an 1066, leur Duc Guillaune, à la conquête du Royaume d'Angleterre, est nommé le Seigneur d'Annebaud.

Dans celui du voyage de la Terre-Sainte fous Robert Courteheuse, Duc de Normandie, l'an 1097, est Monsieur Jean d'Annebaud.

Dans un vieux manuscrit des Nobles de la Province sont Richard d'Annebaud, & Enguerrand d'Annebaud, Seigneur du Bosc d'Annebaud.

JEAN, Seigneurd'Annebaud, vivant, comme nous l'avons dit, l'an 1097, fous Robert Courteheuse, Duc de Normandie, eut pour fils:

RICHARD, Seigneur d'Annebaud en 1133, lequel, entr'autres ensans, sut père de:

Robert, Scigneur d'Annebaud, qui est nommé dans un Registre de la Chambre des Comptes de l'an 1198; son fils sut

JEAN, Seigneur d'Annebaud, IIe du nom, qui vivoit l'an 1208, auquel tems il fit quelques donations à l'Abbaye de Préaux, & fut père de

RAOUL, Seigneur d'Annebaud; celui-ci est nommé, avec plusieurs autres Seigneurs de la Province, dans l'Enquête qui sut saite pour les coutumes de la Vicomté d'Andely, l'an 1225, & eut pour fils:

JEAN, Sire d'Annebaud, IIIº du nom, qui épousa, l'an 1301, Colette, Dame de Quiet-teville. Il mourut l'an 1356, laissant:

- 1. Pierre, mort fans enfans de Péronne de Jeucourt, qui enfuite fe remaria à Guy, Seigneur de Matignon, en 1396;
- 2. Et JEAN, qui suit.

JEAN, Seigneur d'Annebaud, IV du nom, après la mort de son frère aîné en 1421, sut marié avec Catherine de Jeucourt, sœur de Péronne de Jeucourt, ci-dessus, toutes deux

filles de Jean de Jencourt, Chevalier, Seigneur de Reubecourt, & de Perrette de Trousseauville; de ce mariage sortirent:

1. JEAN, qui fuit;

2. Guillaume, Seigneur de Bonnebosc, qui fit branche;

3. Marie-Jacqueline, femmede Jean Martel, Seigneur de Bafqueville;

4. & 5. JEANNE & ANNE.

JEAN, Seigneur d'Annebaud, Ve du nom, en 1453, épousa Marguerite de Blosset, fille de Jean de Blosset, Seigneur de Carouges, & de Marguerite de Darval, il en eut:

1. CLAUDE, qui fuit;

 JACQUES, Evêque de Lisieux, puis Cardinal du titre de Sainte-Sufanne en 1544, mort à Rouen l'an 1547;

3. Anne, semme de Jean de Vieuxpont, Sirc

de Chailloné;

4. Et Jacqueline, femme d'Elie de Saint-Germain, Seigneur de Harneville.

CLAUDE, Seigneur d'Annebaud & de Bristol, Lieutenant-Général pour le Roi en Piémont en 1538, puis Maréchal de France, & ensuite Amiral l'an 1543, sut un des savoris du Roi François ler. Il épousa Françoise de Tournemine, Dame de la Hunaudaye, dont illeut:

1. JEAN, qui suit;

Et Madeleine, qui eut deux maris; le premier fut Gabriel, Marquis de Saluces; & le fecond, Jacques de Silly, Comte de la Rochepot, fils de Charles de Silly, Seigneur de la Rocheguyon, & de Philippe de Sarrebruche

JEAN, Seigneur d'Annebaud, VIº du nom, Baron de la Hunaudaye, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, eut deux semmes; la première sut Antoinette de la Baulme, fille unique & héritière de Joachim de la Baulme, Comte de Chauvillain, & de Jeanne de Mony. La seconde sut Catherine de Clermont, qui depuis se remaria avec Albert de Gondy, Duc de Retz. Il sut tué, au service du Roi Charles IX, à la Bataille de Dreux l'an 1562, ne laissant de son premier mariage qu'une fille, Diane d'Annebaud, morte un peu après son père.

En sorte que la succession de cette Maison passa à Madeleine d'Annebaud, Comtesse de la Rochepot, sa tante, qui mourut aussi sans ensans; & ceux de ses deux grandes tantes, mariés dans les Maisons de Vieuxpont & de Saint-Germain, héritèrent de la Terred'An-

nebaud, laquelle, étant tombée dans celle de Vieuxpont, est venue par filles à Bernard Potier, Seigneur de Blérencourt, Maréchaldes-Camps & Armées du Roi, Lieutenant de Roi aux Bailliages de Caen & de Rouen, Lieutenant-Général de la Cavalerie légère de France, en saveur duquel la Baronie d'Annebaud sut érigée en Marquisat, par Lettres de 1643, enregistrées au Parlement & à la Chambre des Comptes de Rouen. Il étoit srère de René Potier, Comte, puis Duc de Tresmes. Il mourut sans ensans en 1669.

La Terre d'Annebaud & les autres biens du Marquisat de Blérencourt sont demeurés en direction jusqu'en 1723, que Jean-Baptisse-Julien d'Hanicamp, Maître en la Chambre des Comptes à Paris, en sit l'acquisition, ainsi que de la Terre d'Aubigny en Auge.

### BRANCHE

des Seigneurs de Bonnebosc.

Guillaume d'Annebaud, Seigneur de Bonnebosc, deuxième fils de Jean, IVe du nom, & de Catherine de Jeucourt, épousa Anne d'Achey, fille de Jean, Sire d'Achey, dit le Grand-Galois, Ve du nom, & d'Isabelle d'Harcourt, dont il eut:

Guillaume d'Annebaud, Seigneur de Bonnebosc, mort sans hoirs en l'an 1540.

Dans quelques mémoires on trouve une Jeanne de Bellengerville, semme de Guil-LAUMED'ANNEBAUD, qui peut avoir été un puîné de cette Maison; mais il n'y a point de date.

Guillaume d'Annebaud, en 1408, époula Isabelle de Garquesalle.

A la montrede Jean, Seigneur d'Harcourt, l'an 1368, étoient RAOUL D'ANNEBAUD & COMPAGNON D'ANNEBAUD.

JEAN D'ANNEBAUD, Seigneur de Bonnebosc, épousa, en 1450, Marie de Vipart, fille de Jean de Vipart, Seigneur de l'Annay, & de Guillemine d'Estourmel.

Les armes de l'ancienne Maison d'Anne-BAUD, étoient: de gueules, à une croix de vair.

\*ANNEMARIE, Terredans la Brie Françoise, Diocèse de Sens, qui a titre de Baronie, & qui appartient au Trésorier de l'Eglise de Tours; elle rapporte 10,000 livres de rente.

ANNENBERG: d'or, à la branche de rofier, mise en barre de gueules, donnant trois roses d'argent, qui sortent de ses feuilles.

ANNEVAL - DE - LA - FONTAINE, en Normandie, Généralité de Rouen, samille maintenue dans sa noblesse le 10 Août 1668. Dans le Traité des ban & arrière-ban, par la Roque, on trouve parmi les Barons, Bannerets & Chevaliers à qui le Roi écrivit pour venir à son Mandement le 23 Août 1350, le Sire d'Anneval.

Les armes de cette Famille, dont nous ne savons rien de plus, sont: d'azur, au croissant d'argent, accompagné de trois molettes d'éperon d'or, posées deux en chef & une en pointe.

ANNEVILLE (D'), Maison des plus anciennes de la Basse-Normandie, où il y a cinq Paroisses de son nom. Elle y possédoit, de temps immémorial, la Seigneurie d'Anne-VILLE en Saire, Election de Valognes, en plein, fief de hautbert relevant du Roi, laquelle s'étendoit à Réville, Saint-Jean-du-Vicel, Montserville, Barfleur, Sainte-Geneviève, Gatteville, Valcanville, Cosqueville, Saint-Floxelle, &c. Cette Seigneurie, passa de cette Maison dans celle de Montigny, ensuite dans celle de Villiers & de Coulombières, puis à Jeanne de France, première semme de Louis XII, qui la vendit, en 1498, à Geoffroy Hébert, Evêque de Coutances, lequel en fit don, en 1500, à son Chapitre, qui la possède encore aujourd'hui, quoique bien démembrée.

Cette Maison tenoit, dès le XIº siècle, rang parmi les plus anciennes de la Province, & si elle se borne à prouver évidemment, six siècles d'antiquité, elle peut au moins se flatter qu'aucun historien n'en a pu fixer l'origine; ce qui est un préjugé que l'obscurité des siècles passés leur en auroit dérobé l'époque; car il n'y a point d'apparence que si le milieu du XIº siècle avoit vu naître la Maison p'An-NEVILLE, ce même siècle n'auroit pu voir les Seigneurs de ce nom passer subitement du berceau de leur famille à des emplois éclatans, qui marquoient la confiance du Souverain. Ce raisonnement est une preuve incontestable que le Seigneur d'Anneville, qui paroit, en 1066, n'est pas le premier de son nom, quoiqu'il soit le plus ancien que l'on connoisse,

I. Suivant l'extrait d'une chronique tirée de l'Abbaye de Saint-Etienne de Caen, con-

1,

tenant les noms de plusieurs Seigneurs, qui furent désignée par le Duc Guillaume le Bd-tard, pour veiller à la garde de la Normandie, sous la Duchesse Mathide, son épouse, en 1066, lorsqu'il entreprit la conquête d'Angleterre, on y trouve le Seigneur d'Anneville, qui sut choiss pour commander au Val-de-Saire. Ses ensans furent:

GUILLAUME, qui fuit;

Et N... D'Anneville, Chevalier, qui passa en Angleterre, où il laissa des ensans qui s'établirent dans l'Isle de Wigh, du côté d'Yorck, comme il est rapporté dans le Monasticon Anglicanum, & dans l'Histoire de la Maison d'Harcourt, par la Roque, tom. IV.

II. Guillaume d'Anneville Ier du nom, Chevalier, Seigneur d'Anneville du Breuil en Saire, d'Ourville, la Pernelle, du Vicel, Pretot, du Breuil-d'Allonne, Sortoville en Beaumont, Saint-Pierre d'Avheglise, &c., fit donation à l'Abbaye de Lessay, l'an 1106, de l'Eglife d'Anneville-en-Saire, avec la Maison d'Ancquetil, proche le cimetière, & tout le marais, jusqu'à la rivière de Saire; sa semme Hawise & Geoffroy, leur fils, qui suit, y confentirent, & les Religieux, en reconnoisfance, lui firent présent de 10 marcs d'argent, pour la rançon d'un autre fils nommé ciaprès, fait prisonnier à la Terre-Sainte. HEN-RI, Roi d'Angleterre, confirma cette donation de Guillaume d'Anneville, Ier du nom, & celui-ci, suivant le Neustria-pia, pag. 618, aumona encore à la même Abbaye les Eglifes du Vicel & de Pretot. MICHEL D'ANNE-VILLE, Chevalier, fon fecond fils, fut celui qui fit le voyage de la Terre-Sainte, en 1096, avec Robert Courtheuse, Duc de Normandie, & Godefroy de Bouillon. Il portoit pour armes: d'hermines, à une fasce de gueules, brifée d'un bâton d'azur, comme cadet. Ceci est tiré d'un manuscrit en vélin de la Bibliothèque de l'Eglise de Bayeux, intitulé: les anciennes Histoires d'Outremer, où est compris M. Michel d'Anneville, Chevalier.

III. GEOFFROY D'ANNEVILLE, Chevalier, Seigneur d'Anneville, du Breuil, &c., mentionné dans la charte de donation faite en 1106, à l'Abbaye de l'Essay, par son père, confirma cette donation, en 1118, avec sa semme Avice & Guillaume, un de ses fils; & en reconnaissance de cette confirmation, l'Abbé &

les Religieux de l'Essay lui donnèrent 100 pièces de monnoie & un cheval de service.

IV. JEAN D'ANNEVILLE, Chevalier, Seigneur d'Anneville, du Breuil, &c., autre fils dudit Geoffroy, confirma, par une charte, de 1139, toutes les donations faites par fes prédéceffeurs, & y ajouta la Chapelle bâtie proche la rivière, & la dîme de son moulin sur Saire. Il signa, comme témoin, à la vente que Roger de Magneville sit à l'Impératrice Mathilde, de ce qu'il avoit à Osteville, près Cherbourg, tant en Eglise qu'ailleurs, & aumôna, en 1153, à l'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le Patronage de Saint-Pierre d'Artheglife, avec ses appartenances; ce qui fut confirmé par HENRI, Roi d'Angleterre & Duc de Normandie. Il eut pour fils:

Samson, qui fuit;

Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs du Breuil, & de Notre-Dame-d'Allonne, &c., éteinte, rapportée à la fin de cette généalogie.

V. Samson d'Anneville, Chevalier, Seigneur d'Anneville, &c., donna à l'Abbaye de Montebourg, un quartier de froment de rente, à prendre en la Paroisse d'Anneville, pour le salut de son âme, & de ses père & mère, y dénommés. La charte 268, du Livre noir de l'Abbaye de Lessay, fait mention dudit Samson, Chevalier, & des aumônes cidevant faites par ses ancêtres & par un de ses fils. On lui connoît pour enfans:

1. Thomas, qui fuit;

2. JEAN, Seigneur du Breuil, dont il est parlé au registre des fiefs, de Cotentin, dressé fous le règne de Philippe-Auguste, comme possédant celui du Breuil à Anneville. Il eut une fille héritière, Dame dudit lieu, mariée au Seigneur de la Haye-d'Edot;

3. GUILLAUME, tige des Seigneurs de Mon-

taigu, rapportés ci-après;

4. Et Geoffroy, Seigneur de Tournebu, tige de cette branche éteinte. Il vivoit en 1204 & 1214, & est mentionné dans les Archives de l'Abbaye de Saint-Sauveur.

Cent ans après, une Jeanne d'Anneville, épouse d'Adrien Blondel, Seigneur de Saint-Germain, vers 1330, est dite, dans les titres de cette famille, fille du Seigneur de Tournebu & de Sottevast. De cette branche descendoit Guillaume d'Anneville, Seigneur de Tournebu, qui épousa, en 1370, Jeanne d'Anen premières noces de Guillaume de la Haye, Chevalier, Seigneur d'Heroudeville, dont il fera parlé ci-après. Ces Seigneurs de Tournebu brisoient leurs armes d'une seconde fasce de gueules, comme on le voit dans la Chapelle des Marais-Fourneville, près Cherbourg, qui avoit été bâtie par les Grimouville, leurs héritiers.

VI. Thomas d'Anneville, Chevalier, Seigneur d'Anneville & d'Ourville, remit à l'Abbaye de Lessay tout le droit callenge qu'il avoit en l'Eglise d'Anneville, avec toutes les choses y appartenantes & aumônées par ses prédécesseurs, & les confirma, suivant les accords faits entre les Religieux & lui. Il épou-

sa Jeanne de Pirou, dont sortit:

VII.Mathilde, Damed'Anneville&d'Ourville, mariée, en 1223, à Guillaume de Montigny, Chevalier. Ils donnèrent, en 1237, deux acres de terre à l'Abbaye de Cherbourg; &, l'an 1245, ils posèrent leurs sceaux, comme Chefs-Seigneurs d'Anneville, à une vente faite à cette Abbaye par Jourdain du Buisson, de son ménage, situé audit lieu. Cette Dame étant veuve, donna au même Monastère, en 1269, la moitié des dîmes du Fief qu'elle possédoit héréditoirement à la Pernelle. Enfin, la même année, elle prétendit avoir une baleine, comme échouée fur son Fief d'Ourville; mais elle fut adjugée aux Dames de Caen, comme ayant été prise sur le leur.

#### BRANCHE

des Seigneurs de Montaigu, éteinte.

VI. Guillaune d'Anneville, IIº du nom, Chevalier, troisième fils de Samson, parut comme témoin à un acte, par lequel, Richard Borran, confirma, en 1204, la donation que Roger de Grainteville, avoit faite à l'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, des terres & bois situés à Clitourp, & d'une Vavassorie à Grainteville. Après avoir servi sous Jean Sans-Terre, dernier Duc de Normandie, il fut employé sous Philippe-Auguste & se trouve compris dans le catalogue des Gentilshommes, maintenus en leurs biens, après la conquête de Normandie par ce Prince. Ce catalogue est à la Chambre des Comptes de Paris. Suivant un ancien Mémoire de la lignée des Seigneurs de Camprond, écrit l'an 1398, duement en forme & figné, tiré du chartrier, contenant les titres de cette famille, NEVLLIE, sacousine, filleaînéede Michel, veuve | tant pour leur Noblesse que pour leurs biens

on voit que le Duc Guillaume, après la conquéte d'Angleterre, donna à Guillaume de Camprond la Terre de Berlingue, qui fut échangée contre celle de Montaigu, en Cotentin, dont une portion, avec le patronage & la moitié des dîmes, fut donnée dans la fuite à une Demoiselle de Camprond, en se mariant avec ledit Guillaume d'Anneville, IIe du nom. Il en eut:

VII. Henrid'Anneville, Ecuyer, Seigneur & Patron de Montaigu, lequel, percevoit, dans toute la Paroisse, la moitié des dîmes, excepté les novales, suivant un extrait en latin du Livre noir de l'Evêché de Coutances, fait en 1251. Il fit un accord avec Guillaume de Camprond, Seigneur du Lorey, touchant la dot, qui avoit été donnée à la Dame de Camprond, mère dudit d'Anneville, par lequel une portion du Patronage de Montaigu &c., fut cédée audit de Camprond, & à ses hoirs. Il eut pour ensans:

1. Thomas, qui fuit;

2. Jean, tige de la branche établie au Pays de Caux, rapportée en son rang;

3. RAOUL, auteur de celle des Seigneurs de Morville, éteinte, mentionnée enfuite.

VIII. THOMAS D'ANNEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Montaigu, épousa 1º Luce de Pirou, fille de Jean de Pirou, Seignenr de Montpincon, neveu de Guillaume de Camprond, Seigneur de Lorey; & 2º Simonne d'Odeville, fille de seu Richard, Chevalier, Seigneur d'Odeville, comme il appert d'un acte en parchemin, daté du mercredi après la fête Sainte-Marie, Vierge, en Septembre 1286, faifant mention de l'accord passé entre Guillaume d'Octeville, Ecuyer, frère de ladite Simonne & Thomas D'Anneville, fon mari, pour ce qui pouvoit appartenir à cette Demoifelle de la fuccession de Richard d'Octeville, Chevalier, fon père. Il ne paroit point y avoir eu d'enfans de ce fecond mariage; mais du premier vinrent:

1. MICHEL, qui fuit;

Tome I.

2. GEOFFROY, Prêtre, Curé de Montaigu, dé-

cédé le 1º Août 1338;

3. Colin, tige de la branche des Seigneurs de Chiffrevast, Tamerville, &c., subsistante, dont nous parlerons ci-après;

4. HENRI, qui étoit mort en 1349;

5. Et Jeanne, mariée en 1344 à Jean de Manneville, Chevalier.

Trois des frères susdits, vivans ensemble, acquirent plusicurs biens à Montaigu, Tur-

teville au Bocage, Morfaline, Montebourg, Sainte-Croix au Bocage, Quetechou. Valo-

gnes, Trevières en Bessin, &c.

IX. Michel D'Anneville, Chevalier, Seigneur de Montaigu, fonda par acte passé devant Bocage, Tabellion à Valognes, le vendredi avant la sete Saint-Thomas, Apôtre, 1349, pour le falut de son âme, de Thomas, Geoffroy, Colin & Henri, ses srères, &c., en l'Eglife de Montaigu, une Chapelle en l'honneur de Saint-Michel, divisée & séparée du Patronage dudit lieu, se réservant, pour lui & fes fuccesseurs, le droit d'y présenter un Chapelain, auquel il donne la quatrième partie de la dîme de cette Paroisse, avec Maison, Enclos, &c., à condition d'y chanter quatre messes par semaine, une du Saint-Esprit, une de la Vierge, une de Saint-Michel & une des Défunts. Cette fondation fut confirmé par Louis, Evêque de Coutances, le 5 Février 1351.ll mourut en 1350,& fut inhumé dans le Chœur de l'Eglise de Montaigu, où l'on voit son tombeau en relief. Il laissa deux filles en bas âge. L'aînée fut:

X. Jeanne d'Anneville, mariée 1º à Guillaume de la Haye, Chevalier, Seigneur d'Heroudeville, près Valognes, fils aîné de Jean de la Haye, Chevalier, Seigneur dudit lieu, avec lequel elle vivoit, en 1362; & 2º en 1370, à Guillaume d'Anneville, Chevalier, Seigneur de Tournebu, son cousin, vivant avec elle, en 1402. De ce second lit elle eut:

JEANNE D'ANNEVILLE, Dame de Saint-Germain de Tournebu & de Saint-Martin de Viell, mariée 1º à Jean de Grimouville, Seigneur dudit lieu, de Gauville & de Carentilly; & 2º à Jean de Fortécu, Chevalier, Seigneur de Saint-Evremont-fur-Lozon & de la

Les ensans des deux lits partagèrent la fuccession en 1449.

#### BRANCHE

des Seigneurs de Chiffrevast, Tamer-VILLE, &c., subfistante.

IX. Colin d'Anneville, Ecuyer, Seigneur de la Boissaye & de Montaigu, troisième fils de Thomas & de Luce de Pirou, sa première femme, fervit fous les Rois Charles IV & PHILIPPE VI. Il acquit, avec Michel, son srère, de Thomas Lesterel, deux boisseaux de froment de rente, mesure de la ville de Montaigu, par acte passé devant Jean Lemperière, Tabellion à Valognes, le mardi après la Touffaint, 1322; & le famedi après la fête Saint-Georges, 1325, deux autres boiffeaux de froment de rente, même mesure de Montaigu, de Geoffroy & Guillot Blestel, par acte passé devant ledit Lemperière. Il se trouve mentionné dans la sondation de la Chapelle de Saint-Michel de Montaigu, de l'an 1349, & eut pour ensans:

Robin, qui suit;

Et Guillaume, auteur de la branche des Seigneurs de Quétreville, éteinte, rapportée en fon rang.

X. Robin d'Anneville, Chevalier, Seigneur & Patron de Montaigu, fervit avec distinction fous Charles V, fit deux accords, en 1352, l'un touchant le Patronage & les dîmes de Montaigu; le fecond pour les héritages qui avoient appartenu à Michel & Colin, ses frères, lorsqu'ils vivoient en communauté de biens, &c. Il en fit un troisième le 20 Août 1370, devant Cauvin, Tabellion à Valognes, avec Guillaume de la Haye, Chevalier, & Jeanne d'Anneville, sa femme, au sujet des droits d'une Chapelle dont ladite Dame étoit Patronne, vu que cette Chapelle avoit été bátie & fondée par fon père, qui y avoit donné une portion de dîmes que Robin prétendoit devoir lui appartenir; & partagea, le 17 Janvier 1402, avec ledit Guillaume de la Haye & fa femme, tous les héritages que possédoit Geoffroy d'Anneville, prêtre, demeurant à Montaigu, & les biens desdits Michel & Co-LIN D'ANNEVILLE, ses frères & ceux qu'ils avoient acquis avant le décès de Geoffroy, arrivé le jour de Saint-Pierre-aux-Liens, en 1338. Il mourut, en 1373, & avoit épousé, en 1333, Jeanne de Creully, fille de Guillaume de Creully, Chevalier, Seigneur, de Saint-Quentin, & de Jeanne de Ferrières, Dame de Saint-Marcouf, en partie. Ce Guillaume de Creully étoit descendu de Robert, Comte de Glocester & Baron de Creully, fils naturel de Henri Ier, Roi d'Angleterre & Duc de Normandie. Elle se remaria à Guillaume Picot, Ecuyer, dont elle étoit veuve, en 1381, comme il conste par une fentence donnée à Valognes, le 16 Décembre 1455. Robert eut de fon mariage:

XI. Guillaune d'Anneville, III° du nom, Chevalier, Seigneur & Patron de Montaigu, qui fut reçu à la revue faite à Carentan, en 1375, avec 15 Gentilshommes à Cheval, pour

fervir aux guerres de Normandie. Suivant un extrait du Registre de la Chambre des Comptes de Paris, contenant les noms de ceux qui avoient servi l'espace de dix mois aux guerres de Guyenne, on y trouve compris deux Guillaune d'Anneville, dont l'un est dit le Jeune. Voyez la Roque, tom. IV, pag. 90 & 91, dans son Histoire de la Maifon d'Harcourt. « ROBERT D'ANNEVILLE dit d'Aunes, & Guillaume d'Anneville fervoient en 1382 & 1383 dans les Compagnies des Gendarmes de Jacques d'Harcourt, & de Jean, Sire de la Ferté, de Guillaume Painel, Sire de Hambie, avec Jean de Montenay, Guillaume de Briqueville, Richard Carbonnel, &c. ». Ces Robert & Guillaume d'An-NEVILLE font employés comme perfonnes qualifiées dans un compte de Guillaume de Damsernet, Trésorier des Guerres, contenant un état des dons, compositions & restitutions faits aux Chefs & Capitaines des Gens d'armes qui servoient le Roi, en Normandie, au mois de Mars, Avril & Mai, arrêté le 1er Décembre 1383. Ledit Guillaune, IIIedu nom, vendit, par contrat du 7 Février de la même année 1383, passé devant les Tabellions de Saint-Sauveur-le-Vicomte, une maifon & jardin, sis à Valognes, & fit deux autres actes, le 25 Juillet 1398, par l'un desquels Henri Blestel & sa semme cèdent quelques héritages à Guillaume d'Anneville, Chevalier; & par l'autre, ledit Chevalier baille des Terres au même lieu. Il fit un accord, le 13 Décembre 1410, pour héritages que seu Henri le Blond avoit vendus à Robin D'An-NEVILLE, Chevalier, père dudit Guillaume, qui les avoit fiessés à Pierre le Moine, en 1363, d'une partie desquels Pierre le Blond s'étoit mis en possession après la mort dudit Robin d'Anneville, &c. Dans cetacte, qui est au vieux Registre de Chissrevast, est mentionné Messire Pierre d'Anneville, Curé de Montaigu. Il mourut en 1413, laissant pour fils:

XII. Robin d'Anneville, IIº du nom, Ecuyer, Seigneur & Patron de Montaigu, qui fit, avec Guillaume Coquet, un échange d'héritages fitué en la Paroisse de Montaigu, par acte du 8 Juillet 1416, passé devant Rollant, Tabellion à Valognes, il épousa Guillemette de Percy, sœur de Guillaume de Percy, Chevalier, Seigneur de Soules, comme il appert d'une donation que celui-ci fit à sa sœur, par acte, passé devant Jallot, Tabellion

à Valognes, le 29 Mai 1424. Elle se remaria à Simon de Percy, Ecuyer, Seigneur de Sienne, lequel sit un accord, le 7 Mars 1427, devant le même notaire, touchant le Douaire de ladite Demoiselle, sur les héritages que possédoit ROBIND'ANNEVILLE, son désunt mari.

Ladite Guillemette de Percy étoit fille de Robert, Chevalier, Seigneur de Percy, Soules, Dracqueville, Durécu, Gennes, Saint-Vast, Lonchamps, &c., & de Huguette de Chriffrevast, Dame dudit lieu, de Tamerville, Huberville, Ivetot; celle-ci fille puinée & héritière de Jean de Chiffrevast, Chevalier, Seigneur dudit lieu, Ecuyer du Roi, Chambellan de Philippe de Bourgogne, fils de France, Capitaine & Gouverneur des Ville & Château de Valognes, & de Guillotte de la Houffaye, d'une famille noble de Bretagne. Ce Seigneur de Chiffrevast avoit de grands biens, car outre les Seigneuries de Chiffrevast, de Tamerville, Huberville, Ivetot, Prétreville, Bunchon, Val-de-Sie, Vateville, Digoville, &c., il possédoit plusieurs Terres & rentes dans une trentaine de Paroisses, tant au Cotentin qu'au Bessin. Nicol de Chiffrevast, père du susdit Jean de Chiffrevast, eut une sameuse querelle avec la Maison d'Harcourt: ses gens ayant tué une biche blanche, qui portoit au col les armes de Godefroy d'Harcourt, celui-ci vint à main armée à Chiffrevast, le premier Dimanche de Carême 1353, ravagea les environs, renversa le Château, & en brûla les papiers & titres; ce qui obligea Jean de Chiffrevast, filsdudit Nicol, à recourir à l'Autorité Royale; & il obtint de Charles VI des Lettres, le 29 Mai 1395, par lesquelles ce Prince confirme & rétablit tous les droits de la Seigneurie de Chiffrevast, qui, par l'incendie de ses titres, se trouvoit menacée d'un prompt anéantissement. En conséquence des torts & dommages caufés à cette Terre par la violence des Harcourt, Charles VI remit encore à Jean de Chiffrevast, sa vie durant, la rente domaniale qu'il lui devoit, à cause de la mouvance de sa Terre, relevant du Roi, laquelle est passéedepuis dans la Maison d'Anneville par le mariage de ladite Guillemette de Percy, avec ROBIN D'ANNEVILLE, IIº du nom, dont elle eut pour fils:

XIII. GUILLAUME D'ANNEVILLE, IVe du nom, Ecuyer, Seigneur & Patron de Montaigu & de Chiffrevast, employé comme un ancien Noble dans un extrait de la recherche de la Noblesse saite par Raymond Mont fault. Commissaire, au mois de Janvier 1463, passa un acte devantle Cerf, Tabellion à Valognes, le 26 Janvier 1463, avec Robert de Percy, Ecuyer, Seigneur de Chiffrevast, son oncle, par lequel celui-ci lui céda les Fief, Terre & Seigneurie de Chiffrevast; & il en rendit aveu au Roi, le 24 Mai 1465. Louis XI lui accorda des Lettres Royales, le 24 Mai 1472, contenant main-levée de fon droit aux forêts & dudit Fief, en faveur de Louis de Bourbon, & de ses services rendus contre les ennemis de la Couronne. Il obtint encore plusieurs main-levées de fon droit aux forêts du Roi, des années 1484, 87, 91, &c., & une de CHARLES VIII, le 18 Mars 1488, de son Fief de Chiffrevast, vu les services qu'il avoit rendus à son père & à lui. Ce Prince l'exempta de comparoître au ban & arrière-ban, par Lettres du 7 Mars 1497, en considération de ses services & de ceux de son fils, servant alors fous les ordres de Louis de Bourbon. Il avoit épousé, avant 1347, Gillette de la Roque, fille de Pierre de la Roque, Chevalier, Seigneur de Flottemanville, près Valognes, & de Florence de Sauffay, Dame dudit lieu. De ce mariage vinrent:

1. ROBERT, qui suit;

2. Jean, Ecuyer, Seigneur de Cradar & Bailli de Bar en Lorraine. Il fut Ecuyer tranchant de Louis de Bourbon, qui lui fit remife, le 18 Mai 1481, de plusieurs années de rentes à lui dues à quoi Guillaume d'Anneville, Seigneur de Chiffrevast, son père, étoit obligé comme héritier de Nicol de Chiffrevast, Chevalier. Il vivoit encore en 1491, & avoit épousé Mahaut d'Apremont, de laquelle il cut:

1. N... D'ANNEVILLE;

2. Philippotte d'Anneville, mariée 1º à N.... de Villeneure, & 2º à Claude de Beauvau, Seigneur de Sandaucourt, & de Commercy, comme il appert d'une Sentence donnée au Bailliage de Valognes, le 15 Décembre, 1536.

3. Et Antoinette d'Anneville, mariée à Laurent de Francières, Seigneur de Clins, Capitaine & Gouverneur de Barle-Duc, avec lequel elle vivoit en 1539.

3. Philippe, qui préfenta à la Cure de Tamerville, en 1486, & fut Curé de Montaigu, en 1509.

4. Pierre, Curé de Resson, en 1490, nommé à la Chapelle de la Madeleine, de Chiffre-

vast, en 1491, Curé d'Heroudeville, en 1517; & de Montaigu après son frère, en 1527.

 JACQUELINE, mariée, par traité du 26 Février 1485, avec Geoffroy de Manneville, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, de Lanteuil & de Soliers, acte reconnu devant le Vavasfeur, Tabellion à Montebourg, le 10 Juin 1488.

6. Marie, semme de Jean Bafan, Ecuyer, Seigneur de Tonneville, Pierreville, &c., comme il conste par leur traité de mariage, du 21 Septembre 1495, fait en présence de Jean de la Cour, Seigneur du Tourps, &c., reconnu à Valognes le 4 Février 1506.

7. Et Marguerite, épouse de Jacques Louvel, Ecuyer, Seigneur de la Baste, avec lequel

elle vivoit encore en 1523.

XIV. Robert d'Anneville, Ecuyer, Seigneur de Chiffrevast, Montaigu & Tourlaville, Bailli & Grand-Maître-Enquêteur des eaux & forêts, de Louis de Bourbon, Comte de Roussillon, Seigneur de Valognes, & de Jeanne de France, Capitaine & Gouverneur des ville & Château de Valognes, étoit au service de ce Prince dès 1477, & se trouva aussi employé sous les Rois Louis XI, CHARLES VIII & Louis XII. Il obtint de CHARLES VIII, le 13 Décembre 1497, des Lettres par lesquelles ce Prince, en considération de ses services, lui remit une amende jugée contre lui, faute de comparution, à caufe de son office de Grand-Maître des Eaux & Foréts; fit soi & hommage au Roi en la Chambre des Comptes de Paris, pour la Seigneurie de Chiffrevast, le 17 Novembre 1498; sut dispensé du ban & arrière-ban, par Lettres de Sa Majesté, du 19 des mêmes mois & an, comme étant auprès de Louis de Bourbon; rendit foi & hommage, le 28 Décembre suivant, de son Fief de Chiffrevast à Jeanne de France, qui lui fit don du droit de relief, qu'il lui devoit pour ledit Fief; fut un des principaux Biensaiteurs de l'Hôtel-Dieu de Valognes, comme il appert de l'extrait de la fondation de cette Eglise, de l'an 1499, sit son testament le 26 Mars 1515, par lequel il donne fix livres de rente à l'Eglife de Tamerville, pour dire, tous les mardis, une Messe haute de la Trinité, avec les Vigiles des Morts; décéda le lendemain, & fut inhumé en la Chapelle Saint-Jacques, de cette Eglise de Tamerville, où est son tombeau, sur lequel il est repréfenté armé de toutes pièces. Il avoit épousé Jeanne de Loubès, fille de Jacques de Loubès, Ecuyer, Seigneur de la Touche & d'Avalilioles, veuve en premières noces, de Roland le Gras, Ecuyer, Seigneur de la Martinière, Capitaine du Chef de la Vicomté, & nièce de François de Brillac, Evêque d'Orléans. Les héritiers de son premier mari, par accord passé à Thouars, le 8 Mars 1492, lui cédèrent, pour elle & pour les siens, l'Hôtel & Seigneurie de la Martinière, avec tous les biens, meubles, acquêts & immeubles situés en Poitou. Elle testa le 26 Mars 1527, mourut quelque temps après, & sur enterrée dans l'Eglise de Tamerville, auprès de son second mari, dont elle eut\*:

1. Guillaume, qui suit;

2. Robert, né en 1503, qui fit fon testament le 187 Septembre 1527, au Château de Mons, avant d'entreprendre le voyage au delà des

Monts, & mourut fans alliance;

3. Jeanne, née en 1499, mariée à Jean le Breton, Ecuyer, Seigneur & Patron de Turteville au Bocage & du Grand-Planne, lequel fit un accord devant les Tabellions d'Octeville, le 22 Octobre 1547, avec Guillaume d'Anneville, fon beau frère;

4. CATHERINE, née en 1502, mariée à Gion Yfore, Seigneur de Boifrenault & de Vic

en Touraine, & morte en 1558;

 MARIE, née en 1504, femme de Jean le Jay, Ecuyer Seigneur de Cartot, la Fosse, &c., comme il conste par un acte de vente du 30 Janvier 1535. Elle en étoit veuve en 1540;

- 6. Gabrielle, née en 1507, mariée par traité du 29 Mai 1524, reconnu le 9 Mars 1528, avec Gautier Bafan, Ecuyer, Seigneur de Tonneville, fils de Jean Bafan, Ecuyer, & de Jeanne le Tellier-de-la-Luthumière, fa première femme;
- 7. Et Philippe, née en 1509, vivante encore en 1516, morte fans alliance.

XV. GUILLAUME D'ANNEVILLE, Vº du nom, Ecuyer, Seigneur & Patron de Chiffrevast, de Tamerville, Fortécu & Montaigu, né en 1501, rendit soi & hommage au Roi, avec aveu & dénombrement de sa Terre de Chiffrevast, le 3 Juin, 1522; obtint main-levée de sa garde-noble & de son dit sies de Chiffrevast, en la Chambre des Comptes de Paris, le 6 Juin 1522, & encore le 28 Mai 1523; produisit, la même année, les preuves de sa Généalogie devant les Commissaires pour la recherche de la Noblesse, en remontant seulement à Colin d'Anneville, Ecuyer, Seigneur de la Boissaye & de Montaigu, srère de Michel, Chevalier, & de Geoffroy, Curé de

Montaigu; retira, à droit de sang, le 18 Juillet 1528, le Fief de Tamerville, qui avoit été vendu, le 16 Novembre 1526, à Nicolas le Poitevin, Sieur de Moustier, par Gilles, ou Guillaume de la Luzerne, Seigneur de Soules; donna son aveu & dénombrement de ce Fies de Tamerville, le 6 Juillet 1550, & fut exempté du ban & arrière-ban, par Lettres du Roi du 17 Mars 1554, à cause des bons & confidérables fervices, qu'il lui avoit rendus, & à fon cousin, le Comte de Tende. Il avoit époufé Louise de Longaunay, sœur d'Hervé de Longaunay, Gouverneur & Lieutenant du Roi en Normandie, Seigneur de Dampierre & d'Amigny, & fille de Jean Longaunay, Seigneur d'Amigny, d'Epinay, des Frefnes, Franqueville, &c. & de Marie Théfard, Dame de Dampierre de Saint-Agnan. Leurs enfans furent:

1. Guillaume qui fuit;

 ROBERT, Seigneur de Tamerville, Terre qu'il eut en avancement de fuccession par donation de son père, du 23 Septembre, 1568; il mourut sans alliance avant 1588;

3. Nicolas, Seigneurde l'Hommée, Clerc Tonfuré, qui préfenta à la Chapelle de Chiffrevast en 1563, & à celle de Saint-Jacques de Tamerville. Par son testament du 25 Mai 1592, il sonda deux Grandes Messes par semaine, avec une Antienne de la Vierge, tous les Dimanches & Fêtes Solennelles, après Vêpres, en la Chapelle de Saint-Jacques de l'Eglise de Tamerville, moyennant 30 livres de rente, & décéda peu après; car ces deux Chapelles étoient vacantes en 1594;

4. Et Henri d'Anneville, aussi mort sans alliance, le 9 Janvier 1588, servant pour le Roi en Allemagne.

XVI. GUILLAUME D'ANNEVILLE, VIedu nom, Ecuyer, Seigneur & Patron de Chiffrevast & de Tamerville, Capitaine de 50 hommes des Ordonnances du Roi, sut exempté du ban & arrière-ban, comme il appert d'un certificat de fervice à lui donné par Henri, Duc d'Anjou, en date du 31 Mars 1573. Il soutint, pendant 24 jours, contre le Comte de Montgommery, le siège de Valognes, où il s'étoit ensermé avec Henri d'Anneville, son srère, le Sieur le Fèvre de Sortoville & deux de ses frères, & 15 autres Gentilshommes, 46 Arquebusiers & quelques Soldats, par le secours desquels ils sorcèrent Montgommery à lever le siège, le 2 Mars 1573, avec une grande perte de ses

troupes & de son canon, ainsi qu'il conste par un certificat du 3 Juillet 1574, des Officiers du Roi, des Nobles du Pays & des principaux habitans des villes & Vicomtés de Valognes, & de Carentan, donné audit Guillaume, où ils déclarent que le Pays doit sa délivrance à la valeur du Seigneur d'Anneville. Le Seigneur de Matignon, Gouverneur de Normandie, le retint ensuite auprès de sa personne, pour servir au siège de Domsront, Saint-Lô & Carentan. En récompense de ses services, le Roi HENRI III lui fit don de 1200 livres, faifant partie de plus grosse somme, suivant l'extrait de l'entérinement des Lettres Royales du 17 Juin 1575. Il rendit foi & hommage à Sa Majesté, en sa Chambre des Comptes de Paris, le 15 Juillet fuivant, de sa Seigneurie de Chiffrevast; donna aveu & dénombrement, le 30 Août, & en eut main-levée le 30 Septembre 1575; fut exempté du ban & arrière-ban, par Lettres du Roi, données le 26 Octobre 1575; rendit aussi aveu de sa terre de Tamerville, le 19 Juillet 1585; mourut à Sens, au retour de la Campagne d'Allemagne, le 23 Décembre 1587, âgé de 49 ans; y sut inhumé, & son cœur porté dans l'Eglise de Tamerville, par les soins de son épouse, qui y fit placer une épitaphe fur marbre noir, dans le mur du chœur de ladite Eglise. Il avoit épousé, par contrat passé à Rouen, le 12 Juillet 1568, Marguerite Aubert, veuve, en premières noces, de Guillaume Quesnel, Seigneur de Bois-le-Vicomte & de Rombosc, Conseiller au Parlement de Rouen, & fille de Guillaume Aubert, Seigneur de la Haye, Mesnilvarin, Semeville, Chaumont, &c., Confeiller au même Parlement, & de Jeanne Sureau, Dame de Montigny & de Haudebouville. Ladite Marguerite Aubert étoit arrière-tante de Françoise Aubert, Baronne d'Aunay, qui épousa, en 1674, René de Froulay, Marquis de Tessé, Maréchal de France. Par son testament du 16 Mai 1601, elle donna un écu de rente à l'Eglise de Tamerville, pour son annuel. Elle mourut le 16 Juin suivant, & sut inhumée au pied du mur du chœur de l'Eglise de Tamerville, du côté de l'Evangile, sous le banc de samille. De son second mariage elle laissa:

XVII. HERVÉ D'ANNEVILLE, Chevalier, Seigneur & Patron de Chiffrevast & de Tamerville, qui eut main-levée de la garde-noble où il étoit, & fut mis en possession de ses

biens, Terres & Seigneuries, comme étant suffisamment âgé, par acte passé aux Assises de Valognes, le 22 Juin 1594. Il rendit foi & hommage au Roi, le 4 Mars '1595, en la Chambre des Comptes de Normandie, donna fon aveu & dénombrement de sa Terre de Chiffrevast, le 14 Septembre 1612; acheva de faire démolir le reste de l'ancien Château de Chiffrevast, ruiné par les d'Harcourt, & fit bătir celui qui existe aujourd'hui; obtint, le 18 Décembre 1617, de l'évêque de Coutances, permission de faire dire la Messe en la Chapelle de ce Château, située dans un des pavillons, & qui fut bénite le 18 Juillet 1618. Il eut aste de la représentation de ses titres devant les Commissaires du Roi pour la recherche de la Noblesse, le 31 Octobre 1624, tant pour lui que pour Gilles, Guillaune, JACQUES & ROBERT D'ANNEVILLE, quatre de ses fils; fut déchargé du droit de franc-fief, & eut main-levée de fa Terre de Chiffrevast, par Ordonnance de Charles le Roy de la Potherie, Intendant de la Généralité de Caen, rendue à Valognes, le 7 Mars 1641, après avoir justifié, par titres, de son ancienne Noblesse; décéda le 9 Juillet 1649, & fut enterré dans le chœur de l'Eglife de Tamerville, où l'on voit son épitaphe. Il avoit épousé, par contrat du 8 Août 1595 (reconnu devant les Tabellions de Valognes, le 10 Mars 1603), Renée de Croville, fille de Gilles de Croville, Seigneur dudit lieu & de Biniville, & de Gillonne du Moncel, Dame de Saint-Nafaire de Valognes, Gouberville, le Mesnil-au-Val, Houtteville, Sorteval, Sainte-Honorine, &c. Elle mourut le 24 Janvier 1625, & sut inhumée vers le milieu du Chœur de l'Eglise de Tamerville, au côté gauche. Leurs enfans furent:

- 1. Hervé, né en 1597, mort au siège de Montauban, en 1621;
- 2. Gilles, mort fans alliance, à Chiffre-
- 3. GUILLAUME, qui fuit;
- 4. Jacques, Seigneur de l'Hommée, par l'échange qu'il fit de la Terre de Tamerville, avec Guillaume, fon aîné, par acte du 15 Décembre 1650, passé devant Gallot, Tabellion de Valognes. Il servit longtemps fur les Vaisseaux du Roi. « L'Abbé de Vertot, dans son Histoire de Malte, sait mention de Jacques d'Anneville de Chiffreevast, reçu Chevalier de Malte de minorité, le 31 Décembre 1663. » Jacques mourut

- à Paris, en 1672, & fut enterré en l'Eglise Saint-André-des-Arts;
- 5. Robert, vivant en 1624;
- 6. & 7. Deux autres garçons, morts jeunes avant ce temps;
- 8. Marguerite, Religieuse aux Dames de Caen, en 1614;
- 9. BARBE, dite Mademoifelle de l'Hommée, née en 1610, morte en 1701;
- 10. CHARLOTTE, mariée 1º à Jean de Foulogne, & 2º en 1639 à Robert de Gourmont, Seigneur & Baron de Giès, de Fontaines, d'Addeville, Mary, &c.;
- 11. Et une fille, morte jeune.

XVIII. Guillaume d'Anneville, VII' du nom, Chevalier, Seigneur & Patron de Chiffrevast & de Tamerville, né le 3 Mars 1607, servit en Lorraine, pour son père, avec chevaux & armes, & dans l'armée de Champagne, sous les ordres du Duc de Longueville, Gouverneur & Lieutenant-Général de l'armée de Sa Majesté en Champagne, comme il appert de deux certificats de ce Seigneur; le premier, donné au Camp de Saint-Nicolas, en Lorraine, le 10 Octobre 1635, l'autre à Joinville, le 12 Décembre 1636. Il rendit soi & hommage au Roi de sa Terre de Chiffrevast, le 25 Juin 1657, produisit les titres justificatiss de sa noblesse devant M. Chamillard, Intendant de la Généralité de Caen, qui lui donna, le 20 Mars 1671, un certificat comme il avoit bien & duement prouvé être Noble, dès le temps de Montfaut; fit son testament le 9 Mars 1677, décéda le 24 dudit mois, & sut enterré dans le chœur de l'Eglise de Tamerville, sous une tombe sans inscription au pied de la Balustrade du côté de l'Epitre. Il avoit épousé, par contrat du 10 Janvier 1651 (reconnu devant les Tabellions de Rouen, le 3 Juillet 1657), Françoise de Mathan, fille de seu Charles de Mathan, Seigneur de Semilly, Fours, Villiers, du Hommet, & de Marie Dyel, Dame de Beaunay, Biville, Saint-Laurent, Villette, &c., & au Pays de Caux. Elle fit fon testament le 7 Avril 1688, achevé le 24 Juillet audit an; décéda le 13 Août suivant, à Carentan, d'où elle sut transportée à Tamerville, & sut inhumée dans le chœur de cette Eglise, par M. l'abbé de Flamanville, depuis Evêque de Perpignan. De ce mariage vinrent:

- 1. François, qui suit;
- Hervé-Eustache, Chevalier, Seigneur de Tamerville, qui vendit cette Terre à fon

aîné, & acquit de Robert de Gourmont, fon cousin germain, la Seigneurie d'Addeville à Saint-Côme du Mont. Il servit aux campagnes de Hollande & en Franche-Comté, & épousa, par contrat du 16 Octobre 1690 (reconnu devant les Tabellions de Valognes le 13 Novembre suivant), Geneviève Simon-de-Franqueville, fille & héritière en partie de Jean-François Simon, Ecuyer, Seigneur de Franqueville, & de Madeleine Bernard. Elle mourut en 1699 & son mari en 1720, & ils surent inhumés à Tamerville. De leur mariage ils eurent six ensans

L'aîné, mort Mousquetaire à Paris; Le second & le troisième morts aux études:

Le quatrième au berceau; l'aînée desfilles fut Religieuse à Carentan; & la cadette, nommée Barbe, Dame d'Addeville, épousa son cousin germain, Bon-Thomas d'Anneville, mentionné au degré XX de la branche suivante;

3. Jacques, né en 1666, reçu Chevalier de Malte de minorité, mort en 1692, enterré à Carentan;

4. Guillaume-Eustache, tige de la branche des Seigneurs du Vast, la Motte, Addeville, &c., rapportée ci-après;

5. & 6. Deux autres garçons, morts jeunes;

7. BARBE, mariée, en 1683, à Jean-Antoine de There, Chevalier, Seigneur des Glandes;

8. MARIE, morte jeune;

9. Et Marguerite, dite Mademoiselle de Chiffrevast, morte à Paris en 1686.

XIX. François d'Anneville, Chevalier, Seigneur & Patron de Chiffrevast, Tamerville & d'Allefontaine, né le 21 Décembre 1651, fervit pendant quelques campagnes, mourut le 8 Mars 1709, & sut inhumé le lendemain dans le chœur de l'Eglife de Tamerville. 11 avoitépousé, par contrat du 8 Décembre 1683, passé devant Pierre Bottin, Notaire Royal de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Marie-Gabrielle Poerier, fille unique & seule héritière de René Poerier, Ecuyer, Seigneur de Catteville, Cartot & du Theil, & de Marguerite Defmaires, Dame d'Olonde, s'étant remariée à Jacques d'Harcourt, Chevalier, Grand - Père du Marquis d'Harcourt', à préfent Colonel du Commissaire-Général, Cavalerie. De leur mariage ils ont eu:

1. Jean-François, qui fuit;

2. GUILLAUME-EUSTACHE, né le 27 Septembre 1694, appelé l'Abbé de Chiffrevast, Prêtre, Pricur de Sainte-Marie-Egyptienne de Pont - Audemer, Chanoine & Vicaire-Général de Coutances, où il est décédé, le 28 Décembre 1727;

Cinq autres garçons, morts jeunes;

 MARIE-MARGUERITE, mariée en la Chapelle de Chiffrevast, le 24 Novembre 1706, à Jean-Joseph Gosselin, Chevalier, Seigneur & Patron de Garcelles & d'O;

 Françoise-Louise, Religieufe à l'Abbaye de Cordillon, le 3 Novembre 1711;

 BARBE, mariée dans la Chapelle de Chiffrevast, en 1712, à Nicolas le Canut, Seigneur de Basmarest, arrière-neveu du Cardinal du Perron;

11. 12. & 13. Trois autres filles, mortes jeu-

 Et MARIE-ANNE, morte àl'Abbaye de Cordillon, en 1721.

XX. Jean-François d'Anneville, Chevalier, Seigneur & Patron de Chiffrevast, Tamerville, Allesontaine, du Theil, &c., né le 28 Avril 1685, fut d'abord Page du Roi à sa Grande-Ecurie, en 1702, d'où il passa dans les Mousquetaires, & fit campagne en Flandres. Il rendit aveu au Roi de sa Terre de Chiffrevast, le 9 Février 1711, & avoit épousé, par acte fous feing privé du 29 Janvier 1709 (célébration le 7 Février suivant, en la paroisse de Vouilly), Jacqueline-Henriette d'Héricy, fille puînée de Robert d'Héricy, Chevalier, Seigneur de Lif, & de noble Dame Elifabeth Richer-de-Colombières. Il en a eu treize enfans, dont quatre garçons, morts au berceau, & quatre filles, entr'autres:

1. Guillaume-René, quisuit;

 JEAN-JOSEPH, né le 11 Août 1713, Capitaine de Vaisseau, Chevalier de Saint-Louis, qui a péri sur mer, en 1759;

3. JACQUES-ROBERT-NICOLAS D'ANNEVILLE DE CHIFFREVAST, né le 9 Juillet 1716, Docteur de Sorbonne, Chanoine, Archidiacre & Vicaire-Général de Coutances, Abbé Commendataire de l'Abbaye de Saint-Sever, au même diocèfe, depuis 1747, vivant;

 Jacques-Hervé, né le 24 Février 1719, Chevalier de Malte, Enseigne de Vaisseau, mort à Toulon, le 13 Mai 1743;

 Jean-Henri, Lieutenant de Dragons, tué à Lauterbourg, en Allemagne, d'une balle qu'il reçut à la tête, le 10 Juin 1744;

 Ét Marie-Barbe-Thérèse, mariée le 23 Septembre 1738, à Pierre-François de Hennot, Seigneur du Rosel. Elle est morte fans enfans, le 8 Mai 1743.

XXI. GUILLAUME-RENÉ D'ANNEVILLE, Chevalier, Baron du Saint-Empire, appelé le

Marquis de Chiffrevast, Seigneur & Patron de Chiffrevast, Tamerville, du Theil, de Lis, l'Hommée, Sainte-Marie, d'Audouville, &c., né le 5 Mars 1712, premier Page du Roi à sa Grande-Ecurie, en 1730, successivement Capitaine de Dragons dans le Colonel-Général, & Chevalier de Saint-Louis, a servi en Bohême, où il a recu deux blessures, en 1742, & s'est retiré du service en 1745. Il a épousé, le 4 Janvier 1751, Catherine-Geneviève d'Héricy, fille de Robert - Jacques d'Héricy, Chevalier, Seigneur & Patron de Villiers, Vaussieux, Rampan, &c., Chevalier de Saint-Louis, & de Julienne-Louise-Antoinette-Geneviève de la Cour-de-Maltot, son père est frère puiné du Seigneur de Marcelet, qui représente la branche aînée d'Héricy, & ils font tous deux cousins germains de Dame Jacqueline-Henriette d'Héricy, mère dudit Guillaume-René d'Anneville. Leurs enfans font:

1. François-Antoine-Henri, qui fuit;

2. Augustin-Jacques, né le 11 Janvier 1754, Officier des Carabiniers, en 1771, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Royal-Pologne, en 1778;

3. Louise-Jeanne-Geneviève, née le 25 Août 1755, mariée le 25 Août 1778, à Anne Robert, Chevalier, Vicomte d'Héricy;

4. Et Aimée-Adélaide-Geneviève, née le 19 Avril 1763, appelée Mademoifelle de Tamerville.

XXII. François-Antoine-Henri d'Anneville, Chevalier dit le Comte de Chiffrevast, né le 21 Novembre 1752, Officier de Dragons au Régiment de Belsunce, en 1769, a épousé, le 18 Juin 1776, en l'Eglise paroissiale de Saint-Martin de Fresville, Diocèse de Coutances, Jeanne-Marie Simon, Dame de Turteville au Bocage, &c., fille de François Simon, Chevalier, Seigneur & Patron de Turteville, Fontaine, Ecarbosville, Bercy, Beauchamp, &c., & de Catherine-Françoise-Renée de Custy. Nous ignorons s'il y a postérité.

### **BRANCHE**

des Seigneurs du Vast, la Motte, Addeville, &c., subsistante.

XIX. Guillaume-Eustache d'Anneville, Chevalier, Seigneur & Patron du Vast, de la Motte & du Buisson, né le 1er Septembre 1662, quatrième fils de Guillaume, Seigneur de Chistrevast, & de Françoise de Mathan, sut reçu Chevalier de Malte en 1678, & après avoir fait ses caravanes, il quitta la Croix pour épouser, par contrat du 26 Avril 1696, passé devant Marin Tollevast, Notaire Royal de Valognes, Paule-Agnès-Eulalie Castelde-Saint-Pierre, fille de Bon-Thomas Castel, Chevalier, Seigneur & Patron de Saint-Pierre-Eglise, du Vieux, Saint-Germain, Cosqueville, Saint-Remi-des-Landes, Bailli de Cotentin, & de Marie des Hommets, Dame de Crevecœur. Il est mort à Valognes le 15 Août 1700, & sa semme en 1758, ayanteu:

1. Bon-Thomas, qui suit;

 CHARLES, Officier au Régiment du Roi, mort à Befançon en 1714;

3. Et Marie, mariée, le 24 Mai 1728, à Bernardin Poerier, Seigneur de Franqueville.

XX. Bon-Thomas d'Anneville, Chevalier, Seigneur & Patron du Vast, de la Motte, de Buisson & d'Addeville, baptisé le 24 Février 1697, servit dans le Régiment du Roi, & épousa, par dispense de Rome, du 7 Octobre 1715, Barbe d'Anneville, sa cousine germaine, fille puinée d'Hervé-Eustache, Chevalier, Seigneur d'Addeville, & de Geneviève Simonde-Franqueville, dont:

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;

2. N.... D'Anneville, Abbesse de Cordillon, au Diocèse de Bayeux depuis 1756, vivante;

 Et Marie Françoise-Agnès, morte fans enfans de son mariage avec Pierre Jallot, Comte de Beaumont, Seigneur & Patron d'Herqueville, Ouville, &c.

XXI. Jean-François d'Anneville, Chevalier, Seigneur & Patron du Vast, de la Motte, d'Addeville, Cosqueville, Montebourg & d'Argouges, né à Valognes, le 7 Mai 1726, Page du Roi à sa Grande-Ecurie en 1742, a servi en qualité d'Officier au Régiment de Surgères, Dragons, & a épousé, le 21 Novembre 1746, Marie-Anne-Jacqueline de Camprond, fille de Guillaume de Camprond, Chevalier, Seigneur du Buisson, Lanetot & Sottevast, & d'Hélène-Hyacinthe de Clerel, de laquelle sont issus:

 Bon-François-Paul d'Anneville, Chevalier, né le 7 Mars 1751, qui a fervi dans la première Compagnie des Mousquetaires, depuis le 28 Janvier 1770, jusqu'à la réforme de ladite Compagnie;

François-Hyacinthe-Guillaume, né le 21
Mai 1752, qui a fervi dans la même Compagnie des Mousquetaires, depuis le 29
Janvier 1770, jusqu'à la réforme.

3. Bernardin-Bon-Félix, né le 14 Novembre 1755, Chevalier de Malte de minorité, reçu le 20 Octobre 1773; Lieutenant au Régiment de Flandres, Infanterie, en 1774;

4. Paul-Bernardin, né le 16 Février 1758, aussi Chevalier de Malte de minorité, Enfeigne de Vaisseau en 1778;

5. Susanne-Charlotte, née en Décembre

6. Adélaide, née le 2 Octobre 1762;

7. Et Susanne-Léonore, néc le 8 Mai 1765.

Les armes de la maison d'Anneville sont: d'hermines, à la fasce de gueules, comme on les voit aux Eglises de Tamerville, Turteville au Bocage, Quétreville, près Coutances, à l'Hôtel-Dieu de la même ville, à Montaigu, & ailleurs.

### BRANCHE

des Seigneurs de Quétreville, près Coutances, éteinte.

X. GUILLAUME D'ANNEVILLE, Chevalier, fecond fils de Colin, Seigneur de la Boissaye & de Montaigu, sut auteur de cette branche, & servoitencore en 1382. Il eut pour fils:

XI. JEAN D'ANNEVILLE, Seigneur de la Baleine, vivant encore en 1436, qui sut père de:

XII. Ursin d'Anneville, Seigneur de la Baleine, en 1452, & d'Yvoir à Lingreville, qu'il acquit, en 1455, de Jean d'Auray, Baron de Saint-Pair. Il mourut en 1463, & avoit épousé Jeanne de Grimouville, Dame & Patronne de Quétreville, fille de Jean, Seigneur de Carentilly, Grimouville, Gouville, &c., dont il eut:

XIII. JEAN D'ANNEVILLE, IIe du nom, Seigneur de la Baleine, Yvoir, Quétreville, &c. mentionné dans des actes de 1466 & 1484.

Ses enfans furent:

URSIN, qui fuit;

Et GILLETTE, mariée à Ambroife de Béreauville, Seigneur de Beauchamps & Mesnilrogues.

XIV. Ursin D'Anneville, IIedu nom, Scigneur de la Baleine, Quétreville, Yvoir, &c., comparut en 1491, à la Hougue, à la montre des Nobles. Il eut pour enfans :

I. JEAN, qui fuit;

2. Françoise, mariée, par traité de 1513, à Raoul de Croville, Seigneur dudit lieu & de Biniville;

3. Perette, mariée, par traité de l'an 1515, à Bernard Drofey, Seigneur de Beaucoudray;

Tome I.

4. Et Béatrix, semme de Jacques le Bas, Seigneur de Golleville.

XV. JEAN D'ANNEVILLE, Seigneur de Quétreville, Beaumont, Yvoir, la Baleine, &c., comparut pour son père à la montre de la Noblesse, saite à la Hougue en 1512, étoit Lieutenant-Général du Baillage de Cotentin, en 1522 & 1544, & étoit mort en 1560. Il avoit épousé Jeanne Hubelin, de laquelle il laissa:

1. Gilles, Seigneur de Beaumont, aussi Lieutenant-Général dudit Bailliage, en 1549 & 1555, mort fans enfans;

2. Adrien, Seigneur de Quétreville, Beaumont, &c., en 1560, aussi mort fans enfans d'Hilaire-Henry de Tracy, remariée à André le Cointe, Seigneur des Loges & du Tot;

3. Marie, Dame de la Baleine & d'Yvoir, semme de Gilles de Saint-Germain, Seigneur de Fontenay-le-Husson;

4. Et Jeanne d'Anneville, Dame de Quétreville, mariée, en 1558, à Jean Davy, Seigneur du Perron. Ainsi s'est éteinte cette

Ces Seigneurs de Créteville, autrement Quétreville, près Coutances, portoient, comme la branche de Chiffrevast, les armes pleines. On les voit encore telles fur la porte de la Maison Seigneuriale de Créteville, avec plusieurs alliances, entr'autres, des écussons de fleurs-de-lys fans nombre. Pour cimier: une demi-femme de front, les mains sur le haut du casque, aussi posé de front sur l'écu panché, entouré de feuillages & lambrequins.

## BRANCHE établie au Pays de Caux.

VIII. JEAN D'ANNEVILLE, Chef de cette branche, second fils de Henri, Ecuyer, Seigneur & Patron de Montaigu, avoit des biens audit lieu, avec le tiers du Patronage. Il brisoit ses armes d'un lambel d'azur, comme elles se voyoient aux vîtres de l'Église de Turteville au Bocage. Il eut pour

IX. JEAN D'ANNEVILLE, IIe du nom de fa branche, qui possédoit aussi ces biens à Montaigu, fuivant le livre blanc de l'Évêché de Coutances en 1350. Il fut père de:

X. JEAN D'ANNEVILLE, IIIe du nom, qui vendit ses biens & sa portion du patronage de Montaigu à fon coufin Robin d'Anneville, & alla s'établir vers Evreux. Il fut Officier de la Maifon du Roi Jean, qui le choisit & l'envoya, avec plusieurs autres Seigneurs, solliciter EDOUARD, Roi d'Angleterre, de fournir des troupes pour aller contre les Infidèles, qui vouloient s'emparer du Royaume de Chypre, en 1364, selon du Tillet & Masseville.

XI. GAULTIER D'ANNEVILLE, Chevalier, son fils, suivant les registres de l'Echiquier de Normandie, de l'an 1398, & la Roque, préfentoit au Patronage de la Folletière. Char-LES VI l'honora de sa confiance, en lui donnant un emploi, qui le fixa au Pays de Caux. De lui descendirent Vincent & Guillot d'An-NEVILLE, aussi bien que les ensans de Ro-BERT D'Anneville, qui comparurent à une montre des Nobles de la Chatellenie d'Andelis, au Bailliage de Caux, le 1er Avril, avant Pâques, 1512.

Il ne paroît pas que cette branche foit éteinte: il y avoit, en 1775, un d'Anneville, Mousquetaire noir, qui pourrait bien en être

descendu.

### BRANCHE

des Seigneurs de Morville, éteinte.

VIII. RAOUL D'ANNEVILLE, troisième fils de HENRI, Ecuyer, Seigneur & Patron de Montaigu, possédoit des biens à Saint-Germaindes-Vaux, & fut Seigneur de Morville, à cause de N... de Morville, son épouse, descendue de Hébert de Morville, Chevalier, Seigneur dudit lieu. Il en est sait mention dans les partages de la succession de Guillaume de Vernon, Baron de Nehou, en 1283, Ledit RAOUL D'Anneville brisoit ses armes d'un fautoir de gueules; mais ses descendans prirent celles de Morville, qui sont: de sinople, au lion rampant d'or. On les voit ainsi peintes aux vîtres du chœur de l'Eglise de Morville.

IX. N... D'Anneville, Seigneur de Morville, fils de RAOUL & de ladite de Morville, eut de sa semme, dont le nom estignoré:

X. JEAN D'ANNEVILLE, Seigneur de Mor-

ville, qui fut père de:

X1. Philibert d'Anneville, Seigneur de Morville & de Saint-Germain-des-Vaux, vivant encore en 1416, mort âgé de 70 ans, laissant pour fils:

XII. Robert d'Anneville, Seigneur de Morville & de Saint-Germain-des-Vaux,

dont les enfans furent:

1. JEAN, qui suit;

2. GUILLAUME;

3. Et Ursin, marié à Perrette Imbert, morte avant lui, de laquelle il eut:

Jean d'Anneville, vivant en 1523, mort fans hoirs;

JEANNE, mariée 1º à Richard Potier, Seigneur de la Londe, & 20 à Jean le Capon, Seigneur du Breuil à Colomby; Autre Jeanne, femme de Claude le Monnier, décédée en 1544;

Et Marie, épouse de Jean de Pierre, Chevalier, Seigneur de Négreville.

XIII. JEAN D'ANNEVILLE, Seigneur de Morville épousa 1º Marie de la Hazardière, vivante en 1469; & 2º N... Colleau, laquelle étoit veuve en 1486. Du premier lit forti-

1. HÉBERT, qui suit;

2. GUILLAUME;

3. Robert, lequel eut un fils naturel, dont les descendans jouirent, comme lui, du privilège de la Noblesse. Il eut plusieurs garçons, demeurant à Morville, en 1576, entr'autres:

CLÉMENT, qui étoit l'aîné, & vivoit encore en 1598;

4. Jean;
5. Et Jeanne, mariée, en 1504, à Alphonse de Roux, Sieur de Chiffrevast.

XIV. Hébert d'Anneville, Seigneur de Morville, comparut aux arrière-bans de 1491 & 1512, & acquit, en 1523, la Fieffermedudit lieu, qui étoit autrefois revenue à la Couronne par la forfaiture de Hugues de Morville. Il avoit épousé N... de Sainte-Méréglise, & en eut:

XV. Hébert d'Anneville, IIº du nom, Seigneur de Morville & de Saint-Germaindes-Vaux, qui en rendit aveu en 1548. Il époufa 1° Barbe Paynel; & 2° Hélène Hébert, veuve de Jean Potier, Seigneur de Hautpitoix. Du premier lit vinrent:

1. JEAN, qui suit;

2. Jacques, Seigneur du Haume, vivant encore en 1576;

3. Et Charles, Seigneur de Saint-Germaindes-Vaux, vivant dans le même temps.

XVI. JEAN D'ANNEVILLE, Seigneur de Morville, y réunit la Fiefferme dudit lieu, en 1570, & vendit, en 1586, le Fief de Saint-Germain-des-Vauxà Pierre Potier, Seigneur de la Londe. Il avoit épousé, en 1558, Marie le Bourgeois de Heauville, dont:

CHARLES, qui suit; Et Jacob, mort sans ensans.

XVII. CHARLES D'ANNEVILLE, Seigneur de Morville, épousa 1º en 1597 Isabeau Blanchard, fille de Thomas, Seigneur du Fresne; & 2º en 1634 Isabeau de la Place, veuve de Charles de Labour, Ecuyer. De sa première femme il eut:

1. CHARLES, Seigneur de Morville, Curé de Couville;

2. JACQUES, qui suit;

3. Et Isabeau, mariée à Jean Viatel, Seigneur de Saint-Ouen, dont les descendans ont hérité de cette branche, & ont, dans la fuite, vendu à Fief cette Terre aux Sieurs de Manneville-le-Pigeon.

XVIII. JACQUES D'ANNEVILLE, Seigneur du Bois-Morville, vivant en 1641, épousa Jeanne le Fèvre, fille de Jean, Seigneur de Sortoville, près Valognes, & de Jacquette Julien, dont fortit:

XIX. JEAN - BAPTISTE D'ANNEVILLE, Seigneur de Morville, vivant en 1641, qui de fa femme, nommée Catherine, eut pour fille & héritière:

XX. Charlotte-Maried'Anneville, Dame de Morville, mariée à Jean-Charles du Halley, vivant encore en 1688, dont:

CATHERINE DU HALLEY, morte en 1719, sans enfans de François Gueroult, Seigneur de Rouvron. Ainsi s'est éteinte cette branche.

### BRANCHE

des Seigneurs du BREUIL & de Notre-DAME-D'ALLONNE, éteinte.

V. JEAN D'ANNEVILLE, Chevalier, Seigneur du Breuil, Notre-Dame d'Allonne, Sortoville en Beaumont & Saint-Pierre d'Arteglife, fecond fils de Jean, Chevalier, Seigneur d'Anneville, confentit, vers 1180, au don fait par Richard, Evêque de Coutances, à l'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, des dîmes, aumônes & appartenances de l'Eglife de Saint-Pierre d'Arteglise, sisses sur son Fies. Il brisoit ses armes d'un chef endenché de gueules sur le champ d'hermines, comme il paroît au vieux Château du Breuil & ailleurs. Il eut pour fils:

VI. JEAN D'ANNEVILLE, III' du nom, Seigneur du Breuil, de Notre-Dame d'Allonne, &c., vivant en 1214, dont il est aussi sait mention dans les Registres de ladite Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Il sut père de :

VII. JEAN D'ANNEVILLE, IV' du nom, Seigneur & Patron du Breuil, &c., qui fit bâtir,

en 1247, une Chapelle en son Château du Breuil, où il établit un Chapelain, sauf le droit de la même Eglise, comme il paroît par les titres de l'Abbaye de Blanchelande, & le livre noir de l'Evêché de Coutances, de l'année 1251. De son mariage sortit:

VIII. JEAN D'ANNEVILLE, Vo du nom, Seigneur du Breuil, vivant en 1295, mentionné dans les Archives de Blanchelande. Son fils

IX. JEAN D'ANNEVILLE, VIº du nom, dit du Breuil, Chevalier, Seigneur dudit lieu, qui fit, en 1325, un accord avec les Chanoines Réguliers de cette Abbaye, par lequel ils consentent que celui qu'il avoit présenté à la Cure de Notre-Dame d'Allonne y resteroit, & qu'à l'avenir ils y présenteroient alterna-

tivement. Il fut père de:

X. Robert d'Anneville, Seigneur & Patron du Breuil, de Notre-Dame d'Allonne, Sortoville, Saint-Pierre d'Arteglise, &c., qui vivoit en 1350, selon le livre blanc de l'Evéché de Coutances. Il paroît encore plufieurs années après dans les montres de la Noblesse. Il épousa Robine du Tot, Dame dudit lieu, restée veuve & enterrée à Gersay. De ce mariage fortirent:

1. Jeanne d'Anneville, mariée à Zacharie du Val, Chevalier, Seigneur dudit lieu, avec

lequel elle vivoit en 1375; 2. Robine, épouse de Jean de Saint-Martin, Seigneur & Patron de la Trinité de Gerfay, vivant en 1384;

3. Et RAOULETTE D'Anneville, veuve de Thomas Hacoul, à Gerfay, en 1384.

Généalogie dressée sur titres, comme aveux, contrats de mariage, accords, main-levées, extraits-baptistaires, &c., qui nous ont été communiqués, & d'après plusieurs Chartes des Abbayes, Registres de la Chambre des Comptes de Paris & de Rouen; l'ancien Echiquier de Normandie; l'Histoire de cette Province, par Masseville; celle de la Maison d'Harcourt, par la Roque, &c.

\* ANNONAY, Ville dans le haut Vivarais, Diocèse de Vienne avec titre de Marquisat, qui a passé, de la Maison de Lévis-Ventadour, dans celle de Rohan-Soubife.

ANODÉ, en Bretagne: écartelé aux 1 & 4 de gueules, à une sleur-de-lys d'argent; aux 2 & 3 plein d'or.

ANONAY: écartelé d'argent & de gueu-

ANOY: coticé d'argent & d'aqur de 10 pièces.

\*ANQUAINVILLE (p'), Subdélégation de Lifieux. La Baronie d'Anquainville est un démembrement de la Terre de Ferrière, elle est possédée par M. le Marquis de Bonnelle, qui l'avoit achetée de M. le Duc de Broglie dans le tems de fon ambassade en Angleterre.

ANQUETIL, Sieurde Saint-Vaast en Normandie, Généralité de Caen. Johan Anquetil comparut, comme Ecuyer, dans la montre qui se sit à Pont-Audemer, le 22 Avril 1378. La Roque, dans son Histoire d'Harcourt, p. 1657, parle de Jean Anquetil, Ecuyer, nommé dans les Echiquiers de Normandie en 1500 & 1510.

LAURENT ANQUETIL-DE-SAINT-VAAST fut employé pour la désense de Rouen en 1590. Louis Anquetil-de-Saint-Vaast épousa Renée de Carbonnel, père & mère de Henri Anquetil, qui sut député pour la Noblesse à Rouen, l'an 1614. Il avoit épousé, vers 1635, Elisabeth de Moy, sille de Jacques de Moy, Seigneur de Pierrecourt, Capitaine de 150 hommes d'armes, reçu Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit en 1586, dont une fille unique sut mariée à Félix le Comte, Sieur de Villers, & lui porta la Terre & Seigneurie de Saint-Vaast. Voyez l'Hist. de Rouen, par Masseville; la Roque, Hist. d'Harcourt, p. 547; le P. Anselme, & l'Armorial de France.

Les armes: d'or, à trois feuilles de sinople, posées 2 & 1.

ANQUETIL, en Normandie, Election de Valognes: d'argent à 3 feuilles de chêne de sinople, 2 & 1.

ANSELME. Cette famille noble, dont nous allons donner ici la Généalogie, dressée sur titres originaux qui nous ont été communiqués, remonte sa filiation suivie à

Bernard Anselmi, tige de la branche établie au Comtat, rapportée ci-après.

Elle est une des plus anciennes de Florence, & avoit donné à cette République des Gonfaloniers, des Prieurs de la Liberté, des Gouverneurs de Places, & plusieurs autres perfonnages de mérite. Il en est parlé avec éloge dans les Histoires de Florence, & on trouve l'Arbre généalogique de cette famille dans le

Traité des Maisons Florentines, par Scipion Ammirato.

NICOLAS ANSELMI, frère dudit BERNARD, resta à Florence, & s'y maria, dans le XVº siècle, avec Agnola Salviati, dont il eut:

Cambio Anselmi. La vie tranquille de celui-ci, & fon éloignement décidé pour les affaires, donnèrent lieu au Poète Hugolino Verrini, fon contemporain & fon compatriote, de faire ce distique:

Occidit Anfelmi Domûs, heu occidit omnis! Aut pauci exissunt, quos norim, exstirpe vetustâ.

Cette branche a donné, dans Jérôme Anselmi, un Ministre d'Etat du Duc de Toscane. Joseph Anselmi sut Prélat résérendaire de l'une & l'autre signature, & Commandeur de l'Hôpital du Saint-Esprit à Rome. Pierre Anselmi sut Chevalier de Malte, Grand-Prieur de Sainte-Euphémie, Commandeur de Bénévent, & décéda en 1656, âgé de 90 ans. Cette branche s'est éteinte dans la personne d'Ange-Dominique Anselmi, Prêtre, Curé de la Paroisse de Sexti, mort en 1732.

## Branche établie au Comtat.

I. Bernard Anselmi, frère de Nicolas, fut du nombre de ces illustres fugitifs qui, pour avoir pris parti contre Cofme de Médicis, surent obligés d'abandonner Florence, leur Patrie, & de se retirer en France. Il s'établit au Comtat vers l'an 1434, & eut pour fils:

II. Jean d'Anselme, qui le suivit à Avignon, & alla s'établir ensuite à Joucas, Commanderie de l'Ordre de Malte, à une lieue d'Apt en Provence. Il s'y maria avec Antoinette de Cornu-de-la-Roche-Giron, sit son testament le 20 Août 1504, devant Frilhet, Notaire d'Apt, dans lequel il est dit Nobilis Joannes Anselmi, de civitate Florentiæ oriundus, &c., nomme pour ses exécuteurs testamentaires Jacques de Simiane & Bertrand de Cornu, Seigneur de la Roche-Giron, & fait héritiers, par égales portions:

1. François, qui suit;

2. JEAN, qui mourut fans enfans;

3. Et Dominique, lequel partagea avec François, son frère, par acte passé devant Etienne Frilhet, Notaire d'Apt, le 1er Juin 1505, & eut toutes les créances que son père avoit à Avignon & dans le Comtat. Il en acheta la Terre de Blovac, sur premier Consul d'Avignon en 1515 & 1529. On trouvedans sa branche Pierre d'Anselme, grand homme de guerre, Commandant l'Insanterie sous le Maréchal de Bellegarde, & Gouver-

neur de Tarascon. Ses descendans sont MM. D'Anselme-de-Grugières, établis à Perne dans le Comtat, du nombre desquels est André-Gaspard d'Anselme, reçu Chevalier de Malte. Voyez l'Histoire de la Noblesse du Comtat Venaissin, tom. I, p. 497 & suiv. pour la postérité de Dominique.

III. François d'Anselme, Ecuyer, Seigneur de Joucas, eut pour sa part tous les biens situés dans les territoires de Joucas & de Rousfillon, suivant le partage du 1er Juin 1505. Il sut Bailli d'Epée de la ville d'Apt en 1533, & se maria avec Lyonne de Luna. Par son testament & son codicille, du 5 Février 1552, passés devant Rollet Hortie, Notaire d'Apt, il institua héritier: noble Joseph d'Anselme, son fils, qui suit; & légataires ses deux filles Madeleine & Isabeau d'Anselme. La première épousa François de Baux, Co-Seigneur d'Aiglun, demeurant à Pertuis.

IV. Joseph d'Anselme, Ecuyer, Seigneur de Joucas, Capitaine d'une Compagnie d'hommes d'armes du Roi en Provence, époufa Honorade Bottine, ou de Bot, dont:

Louis;

Et François, qui suit.

Par fon testament du 11 Novembre 1554, passé devant Paris Hortie, Notaire d'Apt, il lègue à noble François, son second fils, la fomme de 600 écus d'or, payable quand il aura atteint l'age de 20 ans, & jusqu'audit tems il veut qu'il soit entretenu aux dépens de son héritier Louis d'Anselme, fon frère aîné, habitant d'Avignon; &, à son défaut, il laisse le Gouvernement & le régime dudit François, fon second fils, à noble François de Simiane, Ecuyer, Seigneur de la Coste; sait divers legs, fçavoir audit de Simiane, à Jean d'Agoult, Seigneur de Sault, à ses cousins Antoine & JEAN D'ANSELME, à Marthe de Baux, sa filleule, & nomme ses exécuteurs testamentaires l'Evêque de Carpentras, M. de Murs & fon fils, Ecuyer.

V. François d'Anselme, Ecuyer, second fils de Joseph, se maria avec Honorée de Vachères, testa le 18 Octobre 1592, devant Ceris Lazare, Notaire d'Apt, sit légataires Claude, son fils aîné, qui suit, & un posthume, dont sa semme étoit enceinte, l'instituc son héritière universelle, à la charge de rendre son héritage à son fils ainé ou au posthume, celui des deux qu'elle jugera le plus digne.

VI. CLAUDE D'ANSELME, Ecuyer, effdit, dans

un acte du 28 Août 1595, passé devant Ceris Lazare, Notaire d'Apt, sils naturel & légitime de seu François d'Anselme, Ecuyer, du lieu de Joucas, au Diocèse de la ville d'Apt, & y déclare avoir reçu d'Honorée de Vachères, sa mère, la somme de 100 écus, en déduction & à bon compte du légat à lui sait par son père. On voit dans le même acte, & dans d'autres, qu'il étoit habitant de Reillane, où il épousa Louise Vial, comme il conste par le contrat de mariage de leur sils Gaspard, qui suit.

VII. GASPARD D'ANSELME, Ecuyer, se maria, le 18 Février 1635, par contrat passé devant Dermitanis, Notaire de Reillane, avec Marguerite Gueidan, sille de noble Jean. Il décèda le 9 Avril 1703, âgé de 90 ans, & su inhumé le lendemain en la sépulture de ses ancêtres, en l'Eglise paroissiale de Reillane.

Ses ensans surent:

PIERRE, qui suit; Et JEAN, Prieur de Saint-Martin de Castillon. VIII. PIERRE D'ANSELME, Ecuyer, épousa, par contrat passé devant ledit *Dermitanis*, Notaire de Reillane, le 29 Septembre 1680, Honorade Eyriès. Il mourut veus, âgé de 76 ans, le 21 Décembre 1726, & est inhumé au tombeau de ses ancêtres en l'Eglise de Reillane, laissant:

DENIS, qui fuit;

Et BARBE, Religieuse au Couvent de Sainte-

Ursule de Brignoles.

IX. Denis d'Anselme, Ecuyer, né le 2 Janvier 1683, alla s'établir à Bonnieu, petite ville du Comtat, & y épousa, par contrat passée le 18 Décembre 1712, devant Illy, Notaire de cette Ville, Marguerite de Blanquy. Par acte passée, le 1et Juin 1743, devant André, Notaire, il disposa de ses biens en saveur de Pierre-Joseph-Elzéar, son fils unique, qui suit; nomma légataires Marie-Marguerite & Madeleine, ses filles. La première a épousée noble Charlés-François Jouet-de-Mery. La seconde est veuve de N... Ricard.

X. Pierre-Joseph-Elzéard'Anselme, Chevalier, né le 10 Mai 1714, a épousé par contrat passé devant *Thibaut*, Notaire d'Aix, le 8 Juin 1738, *Marie-Elisabeth de Benoist*,

dont:

Joseph-Hyacinthe-Philippe, qui fuit;
 François d'Anselme-de-Saint-Victor, Capitaine dans le Régiment de Soiffonnois;

3. Joseph-Denis, Prêtre & Docteur en Théologie, appelé l'Abbé D'Anselme;

4. 5. & 6. FÉLICITÉ, MARIE-MARGUERITE & ANNE-ANGÉLIQUE D'ANSELME, non mariées en 1778.

XI. Joseph-Hvacinthe-Philippe d'Anselme, Chevalier, Co-Seigneur de Venasque & de Saint-Didier, s'est marié, par contrat passé devant Terris & André, Notaires de Bonnieu, le 19 Octobre 1774, à Jeanne-Henriette de Chaternet, de la ville d'Avignon, fille de Paulde Chaternet & de Marie-Béatrix-Angélique d'Anselme, dont:

Joseph-Louis d'Anselme, né le 23 Septembre 1775;

Et Marie-Elisabeth-Joséphine, née le 14 Novembre 1776.

Les armes: d'azur, fretté d'argent de 8 pièces. Voyez, sur cette samille, Scipion Ammirato, Jean Villani, Histoire de Florence; Jacques Nardi Paulmini, Catalogue des Gonfaloniers; Nostradamus, Histoire de Provence; Mémoires du Maréchal de Bellegarde; l'Histoire du Comté Venaissin, tom. I, par l'Abbé Pithon-Curt; la Toscane françoise, &c.

ANSERVILLE: d'argent, au lion de gueules.

ANSI: gironné d'argent & de gueules.

ANSI, en Auvergne: écartelé, aux 1 & 4 d'or, au Dauphin d'azur; aux 2 & 3 d'azur, à la bande d'argent.

ANSONS, en Provence: de gueules, au lion d'or.

\* ANSOUIS, Terre & Seigneurie en Provence, Diocèse d'Aix, qui a été possédée par la Maison de Sabran, sous le titre de Baronie, depuis le XIII fiècle jusqu'au commencement du XVIII. Gaspard de Sabran, Viguier de Marseille, n'ayant point d'ensans, institua héritier de cette Baronie, par son testament du 14 Mai 1614, Sextius d'Escalis, Baron de Bras-d'Asse, son cousin, fils de Marc-Antoine, Premier Président du Parlement de Provence. Henri d'Escalis, fils de Sextius & de Madeleine de Jarente, Dame de Bras, sa seconde semme, vendit, sur la fin du XVII fiècle, la Baronie d'Anfouis, à Jean-Baptiste de Villeneure, dont le fils unique, Jean-Hyacinthe de Villeneuve, Conseiller au Parlement d'Aix, devint son gendre, ayant épousé Marie-Thérèse d'Escalis, fille de Henri & de sa seconde semme, Thérèse-Al-

bertas Sainte-Mesme. De ce mariage vint Louis-Théodorc de Villeneuve, Baron d'Anfouis & de Bras, Seigneur d'Estoublon & de Bellegarde, mort Conseiller au Parlement d'Aix. Son fils Elzéar de Villeneuve, né en 1733, qu'il a eu de son épouse Gabrielle de Cabre, des Marquis de Roquevaire, est Baron d'Ansouis & de Bras.

Le Chef de la branche aînée de Villeneuve est le Marquis de Villeneuve-Forcalquier, & Vicomte de Pourières, ancien Colonel d'Infanterie, sils de Louis-Sauveur, Ambassadeur à la Porte en 1728. Il est marié à une Glandevès. Voyez VILLENEUVE.

ANSPACH. Il y a Anspach moderne & Anspach ancien; ce sont des branches cadettes de la Maison Electorale de Brandebourg. Voyez BRANDEBOURG.

ANSTRUDE. La Maison d'Anstruther, en srançais Anstrude, dont l'ancien nom était Keandale, est l'une des plus anciennes & des plus illustres d'Ecosse. Elle possédoit, dès l'an 1150, les Villes & Baronie d'Anstruther, dans la Province de Fisse. Son nom de Keandale se voit dans un Cartulaire des Moines de Balmerinoch, sondés par David, Comte de Huntington, srère de Malcon, quatrième Roi d'Ecosse, qui commença de régner en 1150. Avant de donner la filiation de cette Maison, d'après un Mémoire envoyé & dressé sur les titres, il est bon d'observer que

Guillaume, Barond'Anstruther, en Ecosse, (dont il fera parlé degré XV° de la première branche) voulant donner à la Baronie de son nom un éclat digne de lui, obtint en 1704, de la Reine Anne d'Angleterre, une Charte du grand Sceau, par laquelle cette Princesse, en réunissant à cette Baronie les charges de premier Ecuyer-Tranchant, & de Maîtred'Hôtel, pour être éternellement possédées par les Barons d'Anstruther, ses successeurs, y a ajouté encore : 1° le Bailliage entier de Pittenuen, avec le domaine entier qui en dépend, & tous les droits de séodalité, d'aubaine & autres droits y annexés; 2º la Baronie d'Ardrooff; 3° toutes les Terres, Villes & Baronie d'Ely, avec leur Capitale & un port de mer qui en dépend, dans lequel, ainsi que dans celui d'Anstruther, tous les vaisseaux qui y abordent sont tenus de payer au Baron D'Anstruther, les droits d'entrée & de sortie; 4º les Terres & Baronies de Clarmenvik &

de Balkasky, celles de Chargremur, avec le droit de patronage dans toutes les Eglifes d'Ely; 5º toutes les Terres qui composent la Baronie d'Aisay, tant domaniales qu'autres, ensemble la Seigneurie d'Innergelly, avec le droit de féodalité sur tous les fiels & maisons fitués dans ladite Baronie; 6º & le droit de patronage dans toutes les Eglises de Miltrenny, & dans toutes les Terres Ecclésiastiques qui sont situées dans la Vicomté de Fisse; toutes lesquelles Terres, Anne, Reine de la Grande-Bretagne, a érigées en une libre Baronie, pour être possédée par ledit Guillauме, Baron D'Anstruther, & fes descendans, à la charge de l'hommage envers sa couronne, par Lettres-Patentes données à Kenfington au mois d'Avril 1704. Il est dit dans le Cartulaire des Moines de Balmerinoch, que

I. Guillaumede Keandale, Seigneur d'Anstruther, donna, à perpétuité, aux Moines qui fervoient Dieu & qui le ferviront dans cette Eglife, une pièce de terre, située dans la partie orientale de la ville d'Anstruther.

II. Henri, fils de Guillaume, Seigneur d'Anstruther, confirma la donation faite par son père, & donna, par le même acte, des droits sur la ville d'Anstruther, à l'Abbaye de Dryburgh.

111. HENRI II, fils du précédent, fut un des Seigneurs d'Ecosse choisis pour s'opposer aux entreprises d'Edouard Ier, Roi d'Angleterre, qui vouloit subjuguer l'Ecosse, & auquellâchement Jean de Bailleul, alors Roi d'Ecosse, avoit soumis sa personne & son Etat. Il confirma la Charte de donation de son père aux Moines de Dryburgh en 1292.

IV. Guillaume d'Anstruther, IIe du nom, fils de Henri II, confirma, en faveur des mêmes Moines de Dryburgh, la ratification de la Charte que fon père leur avoit accordée, ce que Guillaume de Lamberton, Archevêque de Saint-André, approuva en 1306, fous le règne de Robert Bruce *Pinvincible*, Roi d'Ecosse.

V. Henri, IIIe du nom, fils & succeffeur de Guillaume, & Scigneur d'Anstruther, confirma, par une autre Charte, munie de fon Diplôme, les donations faites par Henri & Guillaume, fes prédécesseurs, à ses Moines de Dryburgh, des biens dont ils jouissoient d'après les concessions de ses pères. Cette Charte sut signée, comme témoins, par Thomas Rendolph, Comte de Murray, Régent du

Royaume, pendant la minorité de David II, l'an 1332, & par David de Wiems, l'un des principaux Seigneurs du Royaume. Il époufa Mathilde Stuart, fille du Baron de Rofyth, de la Province de Fiffe, lequel étoit de la Maison Royaled'Ecosse. Dece mariage vint:

VI. RICHARD, qui le premier prit le nom D'ANSTRUTHER, par Charte du grand Sceau, pour lui & fes descendans, obtenue en 1362 de David II, Roi d'Ecosse, la 33° année de son règne. Il épousa Marguerite de Gordon, de l'ancienne & illustre Maison de Gordon, dont est aujourd'hui chef le Duc de ce nom. Il en eut:

VII. ROBERT, Baron d'Anstruther, marié à Ifabelle de Béthune, par corruption Béton, fille du Baron de Balfour, branche de l'illustre & ancienne Maison de Béthune, qui tient un des premiers rangs dans le Royaume d'Ecosse, tant par ses alliances distinguées, que par les charges qu'elle y a occupées (a). Elle étoit

<sup>(</sup>a) Cette branche de la Maison de Béthune remonte, comme celles établies en France, à Robert de Béthune, Avoué d'Arras, qui, dès l'an 932, s'intituloit dans ses Chartes Seigneur de Béthune, par la grâce de Dieu. Voy. la Généalogieque nous en avons donnée d'après du Cheine, & des Mémoires de Famille fournis par M. le Duc de Béthune. Nous ajouterons ici que cette branche de Béton, en Ecosse, de la Maison de Béthune en France, a donné trois grands personnages: le premier dans Jacques Béton, les du nom, Prélat d'un rare mérite, d'abord Abbé d'Arbroten Ecosse, ensuite Archevêque de Glaf-cow, puis de Saint-André, Légat à Latere, Chancelier & Régent du Royaume pendant la minorité de Jacques III, Roi d'Ecosse; le second dans David Béton, neveu du précédent, Ambassadeur en France, & négociateur du mariage de Marie Stuart, Reine d'Ecosse, avec Fran-çois II. Il avoit été d'abord nommé, par Francois ler, à l'Evêché de Mirepoix, depuis Cardinal du titre de Saint-Etienne au Mont Celius, fur la recommandation de ce Prince, ensuite Archevêque de Saint-André, Primat d'Ecosse, Chancelier du Royaume & Légat à Latere; & le troisième dans Jacques Béton, IIe du nom, aussi Archevêque de Glascow, Ambassadeur en France pour dissertens Rois d'Ecosse, & Fondateur du Collége des Ecossois à Paris, sur la porte duquel on voit ses armes, du côté gauche en entrant, & celles du Roi d'Ecosse à droite, à la même hauteur. On conserve dans ce Collège une Lettre que Marie Stuart, Reine d'Ecosse, lui écrivit de sa propre main le jour de sa mort, hautelle Lettre est toute pénétrée des larmes de laquelle Lettre est toute pénétrée des larmes de cette Princesse. Ce Prélat est mort à Paris, & a été inhumé dans une Chapelle de Saint-Jean de Latran, où est son monument.

fœur de N.... Béton, semme de Jacques Hamilton, fils du Comte d'Anan, Gouverneur du Royaume d'Ecosse, & Duc de Chatellerault en France, & de Maried'Ecosse, sœur de Jacques III, Roi d'Ecosse. Robert, Baron d'Anstruther, eut de son alliance:

1. André, qui suit;

2. ROBERT;

3. Et David, auteur de la branche établie en France, rapportée ci-après. Ces deux derniers srères y passèrent vers l'an 1515, pour fervir le Roi François Ier, dans la Compagnie des Gentilshommes Ecossois de la Garde-du-Corps du Roi. Ils y surent d'abord Archers du nombre des 25, actuellement connus fous la dénomination des Gardes de la Manche du Roi. Ils s'y signalèrent par leurs fervices, & Robert, devenu Exempt de cette Compagnie, ensuite Enseigne, mérita pour ses services rendus, plusieurs gratifications du Roi, entr'autres une pension considérable affectée sur l'Evêché de Tarbes en Gascogne. Il retourna en Ecosse en 1575, où il mourut sans postérité. La preuve s'en tire d'une procuration qu'il laissa à Arnoul, David & Robert, ses neveux, enfans de David, pour le faire payer de ce qui lui étoit dû en France, & particulièrement de sa pension sur l'Evêché de Tarbes.

# Barons D'Anstruther, en Ecoffe.

VIII. André, Barond'Anstruther, fils ainé de Robert & d'Ifabelle de Béthune, obtint en 1483, fur la réfignation de son père, une Charte du Roi Jacques IV, qui lui confirmoit la propriété de la Baronie d'Anstruther. Il épousa Christine Sandilands, d'une Maison d'Ecosse, dont Milord Torpichemest ches. Ses enfans furent:

JEAN, qui fuit;

Et André, Baron d'Anstruther, tué à la bataille de Fludon en 1513.

IX. Jean, Baron d'Anstruther, épousa 1° Marguerite de Douglas, fille du Comte de Morton; & 2° Elisabeth Spence, fille de Thomas Spence, Baron de Woermorston, dans la Province de Fisse. Il obtint, avec sa première semme, en 1520, la concession de plusieurs Terres, & en eut:

plusieurs Terres, & en eut: X. André, II° du nom, Baron d'Anstruther, tué, du vivant de son père, en 1547, à la bataille de Pinkic. Il avoit épousé Marguerite d'Albercromby, fille du Maréchal, Baron d'Albercromby, dans la Province de Fiffe, dont:

XI. JEAN, IIº du nom, Baron D'ANSTRU-THER, mort en 1610. Il avoit épousé 1º Marguerite Cléphan, fille du Gouverneur de Carslogie, dans la Province de Fisse, laquelle réunissoit dans sa personne tous les titres & honneurs de sa Maison; & 2º Marguerite Léarmont, veuve du Baron de Woermorston, & fille du Baron de Dairsy, de la même Province de Fisse. De la première semme vinrent:

JACQUES, qui suit;

El Marguerite, femmedu Baron de Fingak, du nom de Fforet, dans la Provincede Fiffe.

XII. Jacques, Baron d'Anstruther, obtint, fur la donation de son père, la Baronie de ce nom, par un diplôme Royal de l'an 1583. Il sut créé, en 1585, premier Ecuyer-Tranchant des Rois d'Ecosse, & un des Maîtres-d'Hôtel en 1592. Ses successeurs, Barons d'Anstruther, ont joui successivement de ces deux charges depuis cette concession. Il sut Maître des Requêtes, Conseiller des Conseils les plus secrets & les plus sacrés du Roi d'Ecosse, & mourut en 1606. Il avoitépousé Jeanne Stok, fille de Thomas Stok, nommé Milord Arbothall, de la Maison des célèbres & très-anciens Barons de Balruirie, sortis de la Province de Fisse. De ce mariage vinrent:

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. Robert, rapporté après son frère aîné;

3. Et Jeanne, mariée à Jacques de Douglas, Gouverneur de Montross, second fils du Comte de Morton.

XIII. Guillaune succéda à son père dans la Baronie d'Anstruther, sut, comme lui, premier Ecuyer-Tranchant, & Maître-d'Hôtel du Roi d'Ecosse, & fait Gentilhomme de la Chambre du lit de Jacques VI. Après la mort de la Reine Elisabeth, il sut envoyé en Angleterre, y sut créé Chevalier du Bain, continué Gentilhomme de la Chambre du lit de Charles Ier, Roi d'Angleterre, en récompense de ses longs & sidèles services, & mourut en 1649, sans possérité de son mariage avec Euphèmie, sille d'André de Wiems de Myrcairnie, Chevalier, Sénateur de la Cour Souveraine d'Ecosse.

XIII. ROBERT, Baron D'ANSTRUTHER, fecond fils de Jacques & de Jeanne Stok, succéda à son srère dans ses biens, sut, comme lui, premier Ecuyer-Tranchant, Maître-d'Hôtel & Gentilhomnie du lit de Charles Ier,

Roi d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlande; & peu après chargé de dissérentes Ambassades, tant de la part de son Souverain, que de Frédéric, Roi de Bohême, comme à la Diète de Ratisbonne, & vers les Princes d'Allemagne assemblés à Hailbron. Il avoit épousé, Catherine, fille d'Edouard Suist, de la Province d'Yorck, en Angleterre, & d'Ursule de Damby de Masham, sœur du Vicomte de Carlinford, dont:

1. Robert, qui fuccéda à fon père dans tous les biens qu'il posséda en Angleterre, & mourut fans possérité, de son mariage avec Anne Corbet de Stohé, fille de Jean;

2. Et Philippe, qui suit.

XIV. PHILIPPE, Baron D'Anstruther, fuccéda à son père dans cette Baronie, ainsi que dans les charges de premier Ecuyer-Tranchant & de Maître-d'Hôtel des Rois d'Ecosse. CHARLES II, après son retour de Bréda en Flandres, connoissant fon attachement & fon zèle pour son service, lui donna le commandement de son Armée, à la tête de laquelle il passa en Angleterre en 1650. Il sut sait prifonnier par les Anglois, dans un combat donné à Ligomian. Ses biens surent confisqués jusqu'au retour du Roi en 1660, & il mourut en 1702. Il avoit épousé Christine, fille de N.... Lumfden d'Imergelly, dans la Province de Fiffe, Directeur général des Armées, dont:

1. GUILLAUME, qui fuit;

 Jacques, Baron d'Arderic, marié à la fille du Seigneur d'Illayard, du nom de Skenc, dont pour fils unique:

Philippe, Capitaine aux Gardes Angloifes, enfuite Colonel d'un Régiment d'Infanterie de fon nom, mort fans laisser de postérité en 1763, Lieutenant-Général des Armées du Roi d'Angleterre;

- 3. Robert, Baron de Batkasky dans la province de Fisse, marié 1º à Jeanne Montheih, fille & héritière du Seigneur de Wrac; & 2º à Marie Presson, fille du Chevalier Guillaume Presson, Baron & Seigneur de Warcifield. Il a eu du premier lit:
  - (a) Philippe d'Anstruther, Greffier en chef de la Cour Souveraine d'Ecosse;
  - (b) Guillaume, Capitaine au Régiment Général-Preston, qui, sous le commandement du Général Willis, sut tué à la bataille de Preston, en poursuivant vigoureusement les Rebelles, en 1715; Tome 1.

(c) ROBERT, d'abord Capitaine au Régiment du Général Anstruther, enfuite Lieutenant-Colonel de ce même Régiment, & Colonel, mort Brigadier général en 1768, fans laisser de postérité;

(d) Georges, mort Lieutenant au Régiment d'Anstruther;

(e) JEAN, mort avant fon ayeul;

(f) Alexandre, décédé fans postérité.

Et du second lit:

(g) Charles, Major du Régiment d'Anstruther, mort aussi sans possérité;

4. Philippe, Capitaine au Régiment de Tully Barn, marié avec Elifabeth Hamilton, fille de Jacques Hamilton, Baron de Montainhall, dans la Jurifdiction d'Edimbourg, dont:

> PHILIPPE, Capitaine au Régiment d'Ans-TRUTHER;

5. Et Alexandre, marié à Jeanne Leslé, fille ainée & héritière des biens & honneurs de David, Milord Leslé, Comte de Néronark, de laquelle il a trois fils:

Guillaume, David & Alexandre.

XV. Guillaume, Baron d'Anstruther, premier Ecuyer-Tranchant & Maître-d'Hôtel des Rois d'Ecosse, sut un des Députés de la Noblesse de la Province de Fiffe, à l'Assemblée du Parlement, tenue à Edimbourg en 1680, à laquelle le Duc d'Yorck, frère du Roi, présidoit. Alors uni avec les autres Patriotes, il fit maintenir les usages & privilèges de sa Patrie; ensuite ayant reconnu que la révolution, arrivée en Angleterre en 1688, entraînoit le renversement général de la Religion & des Lois, il s'y opposa avec la plus grande fermeté. Il sut créé par Marie & Guillaume 111, Conseiller de leur Conseil Privé, & établi Grand-Juge ou Chef de la Justice du Royaume d'Ecosse. En cette qualité il contribua beaucoup à la réunion du Parlement d'Ecosse avec celui d'Angleterre, dans la vue d'affermir plus solidement la succession de la Couronne & du Royaume dans la Maison d'Hanovre. C'est lui qui, pour donner à la Baronie de son nom un éclat digne de lui, obtint de la Reine Anne, en 1704, une Charte du grand Sceau, dont nous avons parlé au commencement de cette Généalogie. Il avoit époufé Hélène Hamilton, fille de Milord Hamilton, Comte d'Addinton, dont :

XVI. JEAN, IIIº du nom, Baron D'ANSTRUTHER, successeur de fon père dans cette Baronie, Seigneur de beaucoup d'autres Terres,

Ecuyer-Tranchant & Maître-d'Hôtel du Roi, Député de la Province de Fiffe au Parlement d'Angleterre, a épousé Marguerite Carmichael, fille aînée de Milord, Comte d'Hindfort, morte en 1720, laissant:

1. JEAN, qui fuit;

JACQUES, mort enfant, peu après sa mère;
 Et une fille, décédée quelques années après

fon frère.

XVII. JEAN, IVe du nom, Baron D'ANSTRUTHER, vivant en 1774, premier Ecuyer-Tranchant & Maître-d'Hôtel du Roi, & Député de la Noblesse de la Province de Fisse au Parlement d'Angleterre, est marié & a:

1. PHILIPPE, Baron D'ANSTRUTHER;

2. Autre Philippe, Baron d'Arderic;

3. JEAN;

4. Et une fille.

### Branche établie en France.

La Terre, Fief & Seigneurie de Bierry en Bourgogne, a été érigée en Baronie, fous le nom d'Anstrude, par Lettres-Patentes du Roi Louis XV, en forme d'Edit, données à Versailles au mois d'Août 1737, en faveur de François-César, Baron d'Anstrude, mentionné ci-après au degré XIII°. Voici la teneur de ces Lettres-Patentes:

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous présens & à venir, SA-LUT. L'attention que nous devons avoir à répandre nos bienfaits sur nos Sujets qui s'en sont rendus dignes par leurs fervices, doit s'étendre surtout à ceux dont les ancêtres, nes sous une domination étrangère, se sont consacrés au service des Rois nos prédécesseurs, & après nous avoir donné des preuves éclatantes de leur fidélité & de leur vertu, se sont établis dans nos Etats, où ils ont laissé une postérité digne de leur nom. C'est ce qui nous engage à donner des marques de notre affection & de notre estime à notre bien Amé François-César Anstrude, Seigneur de Bierry au Bailliage de Semeur en Auxois, issu d'une des plus anciennes & des plus illustres Maifons du Royaume d'Ecosse, laquelle a pris des alliances dans les Maisons de Stuart & de Gordon, & a possedé, dès l'an 1150, & possède encore aujourd'hui la Ville & Baronie d'Anstruther, dans la province de Fiffe, ainfi qu'il paroît par des jugemens & témoignages authentiques qui nous ont été représentés par ledit François-César Anstrude, & dont il réfulte que Robert Anstruther, Seigneur & Baron de la Ville de ce nom, l'un de ses ancêtres, ayant eu 3 enfans de son mariage avec Isabelle Béton

DE BALFOUR, favoir : André, Robert & David; ces deux derniers vinrent en France vers l'année 1515, pour y fervir le Roi François Ier, dans la Compagnie des Gardes-Ecoffoifes, ouils fe fignalèrent par leurs fervices. Tous les descendans de DAVID, dont est iffuledit François-César Anstru-DE, ont fervi successivement, & fans interruption, dans la Compagnie des Gardes-Ecossoises, jusqu'au père dudit François-César Anstrude, qui fut d'abord Capitaine de 100 hommes dans le Régiment de Toulouse, Infanterie, & ensuite Capitaine de Grenadiers au Régiment du Sieur Comte d'Aligny: & ne pouvant mieux reconnoître les services qui Nous ont été rendus par les ancêtres dudit François-César Anstrude, en l'honorant du même titre dont ceux de fa Maison, qui sont demeurés en Ecosse, jouissent dans ce Royaume depuis plusieurs siècles, bien informe que sa Terre & Seigneurie de Bierry est un ancien fief de notre province de Bourgogne, mouvant de la Comté & Pairie de Noyers, pofsédée par notre cher & bien Amé le Duc de Chevreuse, & qui est capable, par son revenu & par les droits qui y sont attachés, de porter le titre de Baronie: A ces causes, de notre grâce spéciale, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons créé & érigé, élevé & décoré, créons & érigeons, élevons & décorons par ces présentes, signées de notre main, en titre, nom & dignité de Baronie, ladite Terre, Fief & Seigneurie de Bierry, dont nous avons change & commué le nom en icelui d'Anstrude; voulons qu'à l'avenir tous caes de justice & autres faits dans ladite Baronie, foient à jamais intitules dudit nom d'Anstrude, pour en jouir par ledit François-CÉSAR ANSTRUDE, ses successeurs ou ayans cause, & les descendans d'iceux en légitime mariage, à une seule foi & hommage, aveu & dénombrement, droits & devoirs requis par la Coutume de ladite Province, audit titre, nom & dignité de Baron: Voulons que tels ils se puissent dire, nommer & qualifier en tous ades, tant en jugement que dehors, qu'ils jouissent des droits d'armes, blasons, honneurs, prerogatives, rang, prééminences en fait de Guerre, Assemblées de Noblesse & autres, ainsi que les autres Barons de notre Royaume & Province de Bourgogne. Que les Vassaux, Arrières-Vassaux & autres tenans noblement & en roture les reconnoissent pour Barons, fassent leur foi & hommage, baillent leurs aveux, denombremens & déclarations, le cas y échéant, fous ledit nom de Baron D'Ans-TRUDE, sans que pour raison de ladite éredion & changement de titre & nom, ils foient tenus à autres plus grands droits que ceux qu'ils doivent à present; & que les Officiers, exerçant la Justice en ladite Terre, intitulent leurs Sentences & Jugemens de ladite qualité de Baron, & qu'ils jouissent des mêmes pouvoirs, autorités & droits

que les Officiers des autres Barons, sans aucun changement de mouvance ni de ressort, ni contrevenir aux cas royaux, à la charge que ladite Baronie ne pourra à l'avenir être partagée ni démembrée entre co-héritiers, qu'au cas de la Coutume des lieux. SI DONNONS EN MANDEMENT, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement & Chambre des Comptes de Dijon, que ces présentes, nos Lettres, ils fassent registrer, & du contenu en icelles, jouir & ufer ledit Sieur Baron D'Anstrude, pleinement, paisiblement & perpétuellement, cessant & faifant ceffer tous troubles & empêchement contraires. Car tel est notre bon plaisir. Donné à Verfailles au mois d'Août, l'an de grâce 1737, E de notre règne le 22°. Signé LOUIS; & sur le repli, Phélypeaux. Visa, signé d'Aguesseau, pour érection de la Seigneurie de Bierry en Baronie, fous le nom de Sieur Anstrude. Ces Lettres ont été registrées au Parlement de Dijon le 1er Juillet 1738.

VIII. David, fils puiné de Robert, & d'I-fabelle de Béthune, tige des Barons d'Anstrude en France, Gentilhomme de la Garde-Ecossoif du Roi, s'établit au Duché de Bourgogne, où il épousa Claude de Mussi, fille de Nicolas de Mussi, Ecuyer, Seigneur de Lisle-sur-Seine, & de Jophrine de Chaillot, Elle étoit sœur de Colette de Mussi, semme, en 1540, de Jean Stuart, Seigneur de Vezines au Comté de Tonnerre, & Lieutenant de la Compagnie des Gentilshommes Gardes-Ecossois, commandés par Robert Stuart, Seigneur d'Aubigny, puis Maréchal de France. De ce mariage vinrent:

1. Arnoult, qui fervit dans la Compagnie des Gentilshommes Gardes-Ecossois, & fut tué d'un coup de mousquet au siège de Laon;

2. DAVID, qui fuit;

3. Robert, auteur de la branche des Seigneurs de Roffey & de Tronchois, au Comté de Bourgogne, laissa de Jeanne de Cléry, qui étoit veuve d'Edme de Gutteri, Ecuyer, Seigneur de Tronchoy, Roberte & Claude. Cette branche est éteinte il y a plus de 150 ans;

 Et une fille, mariée à Nicolas Gordon, Capitaine d'une Compagnie de 200 Chevaux-

Légers Ecossois.

IX. DAVID D'ANSTRUDE, Capitaine-Exempt des Gentilshommes Gardes-Ecossois du Corps du Roi, épousa Eléonore de l'Ecluse, fille d'Edme de l'Ecluse, Ecuyer, & de Charlotte de Lentage, dont:

1. CHARLES, qui fuit;

2. Joseph, Gentilhomme de la Garde-Ecoffoife, marié avec Charlotte de Thélis, Dame de Fulvy, & mort fans postérité;

 Et Henri, lequel fervit aussi dans la même Compagnie. On ne voit point qu'il ait con-

tracté d'alliance.

X. CHARLES D'ANSTRUDE, Seigneur de Hully & de Jonchery, un des 25 Gentilshommes de la Garde-Ecossoise, épousa *Péronne de Bute*, fille d'*Alain de Bute*, Ecuyer, & de *Jeanne de Marchefeuil*, Dame dudit lieu. Leurs ensans surent:

CLAUDE, qui fuit;

Et Charles, tué jeune, étant Enseigne de la Compagnie Colonelle du Régiment de Champagne, à Lérida en Catalogne, en 1647.

XI. CLAUDE D'ANSTRUDE, un des 25 Gentilshommes de la Garde-Ecossoise du Roi, donna, moyennant 6000 livres, sa démission de cet emploi en faveur du Sieur de Thiécourt, & sut ensuite Capitaine-Lieutenant d'une Compagnie royale de 400 hommes, fous la charge du Comte d'Origny, son parent. Il fut Seigneur de Hully, de Jonchery, de Manlay, de Moulin & de Thyroux; il épousa 1º le 3 Septembre 1649 Françoise de Chargère-la-Boutière, veuve de Jean de Challemaifon, Ecuyer, Seigneur de Genoilli, & fille de Charles de Chargère, Seigneur de la Boutière, Bierry, Souliard, Villiers-les-Hauts & Mercueil en partie; & 2º Claire-Perrette de Sandon, qui, conjointement avec fon mari, fit une donation, le 9 Juillet 1698, à André-François d'Anstrude de tout ce qui pouvoit leur appartenir, tant en fiefqu'en roture, dans les lieux de Villiers-les-Hauts, de Bierry-les-Soulias, &c. à la charge d'acquitter une fondation faite dans l'Eglife de Saint Sylvestre de Tanlay par Charles d'Anstrude, ayeul du donataire. Du premier lit vinrent:

1. André-François, qui fuit;

2. COLOMBE, mariée à Pierre Quarré de Châtel-Régnaut, Comte d'Aligny, Colonel & Brigadier d'Infanterie, Gouverneur de Pierre-Châtel & d'Autun, & Grand-Bailli de la Noblesse du Charolois;

 Et Barbe, mariée à Charles de Lenfernat, Seigneur de la Resle & des Bordes au

Comté d'Auxerre.

XII. André-François d'Anstrude, Seigneur de Hully, Jonchery, &c., d'abord Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes au Régiment de Toulouse, Infanterie, ensuite Capitaine de Grenadiers dans celui d'Aligny, l'espace de 10 ans, servit avec beaucoup de valeur & de distinction. Il épousa Jeanne de Bézanne, sille de François-Eléonor, & de Jeanne de Certaines de Vilmolin. Leurs ensans sont:

 NICOLAS-EDME, Chanoine Régulier du Chapitre noble de Savigny, Diocèfe de Lyon, & Prieur, Seigneur de Montroter & de Courfieux;

2. Et un autre fils, nommé

XIII. Francois-César d'Anstrude, aujourd'hui Baron d'Anstrude, par Lettres-Patentes en forme d'Edit, données à Verfailles au mois d'Août 1737, enregistrées au Parlement de Dijon le 1er Juillet 1738, comme nous l'avons dit au commencement de cette branche. Il a époufé, 1º le 7 Septembre 1730, Hélène-Thérèfe Quarré d'Aligny, fille de François Quarré d'Aligny, premier Avocat-Général au Parlement de Dijon; & 2º en Ostobre 1770, Claire-Ode Gilbert de Voisins, fille de Pierre-François Gilbert de Voifins, Comte de Loheac & de Crapado, & de Claire-Christine-Jacqueline-Marie-Anne du Lion; mariée 1º le 12 Mai 1724, à Etienne de Clugny, Baron de Nuys-fur-Armançon, Confeiller au Parlement de Dijon, né le 18 Juillet 1691, mort le 21 Juin 1746. Du premier lit font issus:

1. André-François, qui fuit;

 NICOLAS-EDME, Vicaire-Général de l'Evêché de Langres, Député de la Province de Lyon à l'Affemblée générale du Clergé de France, tenue à Paris au mois de Mai 1770;
 Et trois filles, Chanoinesses du noble Chapi-

tre de Leignieux en Forez.

XIV. André-François d'Anstrude, II° du nom, Capitaine de Cavalerie à la fuite des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, & Chevalier de Saint-Louis, a épousé, en 1749, Marie-Henriette de Channe, fille de Louis-Henri de Channe, Chevalier de Saint-Louis, Seigneur de Vezanne, & nièce de Georges-Philippe-Léon de Channe, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Aide-Major en chef des Chevaux-Légers de la Garde de Sa Majesté. Leurs enfans sont:

François-César, né Baron d'Anstrude, âgé de 3 ans en 1773;

Et quatre filles, Chanoinesses du Chapitre noble de Leignieux.

Tous les auteurs qui ont donné les armes de la branche d'Anstruther en Ecosse, & de

celle d'Anstrude en France, se sont trompés. Elles portent: d'argent, à 3 clous sacrés de sable, mis en pal, & non 3 pieux.

ANTELMI, en Provence: d'azur, au bâton écoté, alaisé & péri en bande d'or, cottoyé de six étoiles de même, mises en bande 3 dessus & 3 dessous.

ANTERROCHE. C'est le nom d'un château, ainsi nommé, sans doute, parce qu'il est bâti au pied d'un rideau de rochers, qui l'environne presque entièrement. Plusieurs titres latins prouvent que cette dénomination est tirée du local. On y lit Nobilis, ensuite le nom de Baptême, & puis Dominus de Interruptis, Domicellus, &c.

Cette Terre a toujours été possédée par les Seigneurs du même nom, comme il se voit par les hommages rendus depuis le XII siècle jusqu'à nos jours par les Seigneurs d'An-TERROCHE, ou par les hommages rendus à euxmêmes

C'est une des plus anciennes Maisons, & une des mieux alliées de la Province d'Auvergne, dit le Mercure de France du mois d'Août 1729, pag. 1902, à l'occasion du contrat de mariage, signé par le Roi, de Joseph-Alexandre, Comte d'Anterroche, Capitaine aux Gardes-Françoises, Brigadier le 10 Février 1759, & Maréchal-de-Camp le 25 Juil-let 1762, avec Louise-Françoise d'Erlach, que le même Mercure dit aussi être d'une des plus illustres Maisons d'Allemagne. Voyez ERLACH.

Le nom d'Anterroche est connu dans prefque tous les Chapitres nobles du Royaume de France, comme à Lyon, à Brioude & à Saint-Claude. Charles d'Albon, Comte de l'Eglise de Lyon, au commencement de l'autre siècle, étoit petit-fils d'une Alix d'Anterroche, mariée à Guillaume, Comte d'Apchon, Seigneur des Tournelles & d'Albret. Voyez l'Histoire Généalogique des grands Officiers de la Couronne, tom. VII, troisième édition. Il y a eu quelque temps auparavant un d'Anterroche, Comte de Brioude, & il y en a encore un aujourd'hui.

La Maison d'Anterroche entre dans les preuves de celle d'Ailly-de-Rochefort, aussi bien que dans les preuves de plusieurs autres Maisons très-distinguées, comme celles de Montauban, de Bourbon-Malause, de Saint-Chamaran, de Reilhac, de Saint-Projet,

&c., elle entra aussi dans les preuves de beau-

coup d'autres grandes Maisons.

François d'Anterroche, arrière-grand-oncle du Capitaine aux Gardes - Françoises, est mort Commandeur de Malte, après avoir rendu de grands services à l'Ordre. Il sut enterré à Brioude, dans l'Eglise Paroissiale de Saint-Projet. Ses ancêtres ne se sont allies qu'avec des Demoiselles de qualité, telles qu'une Lastic, une Bofrédon-de-Puy-Saint-Gulmier, une Bonnefoux-de-Presque, une la Tourde-Gouvernet, une Brezons, Maison sondue dans celle de Brancas, une de Limoges, une Lavaur, une Roquelaure, une Caiffac, une d'Alègre, &c.

Le Comte d'Anterroche conserve dans ses archives, en original, plusieurs Lettres écrites à ses ancêtres, par des Rois & des Princes, dans lesquelles ils sont traités comme amis & avec beaucoup de distinction. Dans quelquesunes, on les exhorte à toujours bien garder les Places qui leur avoient été confiées, ainsi que le Château de Muret, dont ils ont été Gouverneurs, jusqu'au tems où il sut détruit. Dans les mêmes archives, il se trouve un concordat passé, en l'an 1500 & tant, entre 24 Gentilshommes pour le service de Sa Majesté, & empêcher qu'il n'y eût débat entre eux; du nom-

bre est Jean d'Anterroche.

Le Comte d'Anterroche a deux frères, tous deux Ecclésiastiques, l'un appelé l'Abbé d'An-TERROCHE, & l'autre Alexandre-César d'An-TERROCHE, nommé en Janvier 1763 à l'Evêché de Condom. Il étoit Vicaire-Général du Diocèse de Cambray.

Les armes: d'azur, à la bande d'or, chargée de trois mouchetures d'hermines, accompagnée de deux croisettes d'or, une en chef & l'autre en pointe, surmontée en chef de trois ondes d'argent.

ANTEVILLE: d'argent, à trois fasces de fable, au fautoir de gueules, brochant fur le tout.

ANTHELUPT, Seigneurie dans le Duché de Lorraine, Diocèse de Toul, qui est partagée entre l'Abbé de Sénones, le Chapitre de Remiremont, & un Seigneur particulier.

ANTHÉNAISE, Sieur de Rouilly & du Douet, samille de Normandie, Généralitéd'Alençon, maintenue dans sa noblesse le 4 Juin 1666.

1350, à Régnaud, Seigneur de Monbason. Jacques d'Anthénaise, Seigneur du Fresne & de Villerai, épousa, le 25 Mars 1506, Françoife de Froulay, fille de Guillaume de Froulay, Ecuyer, Seigneur de Beauchesne, & de Catherine de Chauvigny. Il étoit le quatrième ayeul de Claude d'Anthénaise, Ecuyer, Seigneur de Rouilly, marié, le 10 Novembre 1708, avec Anne-Thérèse, fille de N.... de Gourdemanche, Ecuyer, Seigneur des Bois, & de Catherine du Chellet. De ce mariage est issu, entr'autres enfans, HENRI-Geoffroy d'Anthénaise, reçu Page de la Reine le 7 Juillet 1733, sur preuves de sa noblesse. Voyez l'Armorial de France, reg. I, part. I, pag. 20.

Les armes: d'argent, à trois bandes de

gueules.

ANTHES, en Alsace. Henri d'Anthès, Entrepreneur d'une Manusacture d'armes blanches, dans la Province d'Alface, en vertu de Lettres-Patentes du 15 Juillet 1730, qui lui accordent ce privilège exclusif pendant 30 années, sut annobli par le Roi avec sa postérité née & à naître en légitime mariage, par Lettres en sorme de Charte données à Versailles au mois de Décembre 1731, adressées. au Conseil Supérieur d'Alsace, à Colmar, où elles ont dû être enregistrées. Il a des ensans.

Les armes : de gueules, à trois épées d'argent, liées de sinople, les gardes & les poignées d'or, posées deux en sautoir, les pointes en bas; & celle du milieu en pal, la pointe en haut.

ANTHOING, en Bourgogne: d'azur, à 7 besans d'or, 3, 3 & 1, au chef de même.

ANTHOING: d'argent, au chevron de gueules, accompagné en pointe de deux coquilles de sable.

ANTHON, dans le Diocèse de Lyon, Terre & Seigneurie qui sut portée en mariage par Béatrix de Genève à Frédéric I. Marquis de Saluces. Elle sut le partage de leur troisième fils Amédée, Cardinal de Saluces, qui la donna à fon neveu Bertrand. Celui-ci étant mort sans postérité, la Seigneurie d'Anthon passa à son cousin Louis, Marquis de Saluces, en faveur duquel elle fut érigée en Baronie, par Lettres du 16 Avril 1439, avec union des Terres de Saint-Ro-Eustache d'Anthénaise sut mariée, vers | main, Colombier, Genas, Saint-Laurent, Septême, Roibon & Saint-Donat, qui ne pourroient être défunies fans le consentement du

\* ANTHON, autre Terre & Seigneurie du Perche-Goët, en Beauce. C'est une Baronie qui avoit été acquife, avec celles de la Bazoche & de Montmirail, par Louis-Armand de Bourbon, Prince de Conty, dont la veuve, Marie-Anne de Bourbon, légitimée de France, les ayant eu pour reprifes, les a revendues. Celle d'Anthon a été acquise par N.... de Lesseville, Maitre des Requêtes, ci-devant Intendant de Tours. Tabl. gén. part.

ANTHON : de....., à un dragon de.....,

à fasce humaine.

ANTHONIS. I. Gilles Anthonis, Seigneur de Barron, Veymars, & la Douze, Gruyer héréditaire de Béthify, en la forét de Cuise, Secrétaire du Roi, & l'un des quatre Notaires de la Cour de Parlement, qui mourut le 13 Juin 1483, laissa de Perrette Baf-

1. GILLES, qui suit;

2. François, Seigneur de Perreux, mort sans alliance;

3. & 4. JEAN & JACQUES, reçus Avocats au Châtelet en 1485.

II. Gilles Anthonis, IIe du nom, Seigneur de Barron, Conseiller en la Cour des Aides, vivoit en 1499. Il épousa Anne Brinon, fille de Guillaume, Seigneur de Vilaines, & de Jeanne Hennequin, morte le 21 Juillet 1517,

1. CHARLES, qui suit;

- 2. GILLES, Seigneur de Barron en partie, lequel étant veuf se fit d'Eglise, & sut Curé de Barron, ayant eu de N..., sa femme, une fille nommée CLAUDINE ANTHONIS, Dame en partie de Barron, mariée à N... Trouillard;
- 3. Robert, qui a sait la Branche des Seigneurs du Hazoi;

4. Marie, allice à Germain Castellier, Seigneur de Mandiné, Conseiller au Parlement;

- 5. Marie, mariée à Clériadus de la Rosière, Seigneur de Poix & de Maure, au Perche, Conseiller au Parlement;
- 6. Et Françoise, mariée à Simon le Grand, Seigneur des Marets & des Puirieux, Bailli & Gouverneur de Beaumont-sur-Oyse.

III. CHARLES ANTHONIS, Seigneur de Barron & dePerreux, Conseiller en la Cour des Aides, mourut en 1574. Il épousa Madeleine de

la Faye, fille de Raoul, Seigneur de Mandregis, & de Jeanne Bidan; morte en 1578, dont:

ANT

1. CHARLES, qui fuit;

2. MADELEINE, alliée à Louis de Rouville, Seigneur de Chars;

3. Et Anne, mariée à Jean Bochard, Seigneur du Menillet.

IV. CHARLES ANTHONIS, IIe du nom, Seigneur de Barron & de Perreux, suivi le parti des armes, & fut Gouverneur de Laval. Il épousa Marguerite, fille unique de Samson de Parcarlarre, Valet de Chambre du Roi, & de Marguerite Perlin, dont:

1. Pierre, mort sans alliance;

2. Guy, mort Page de la Grande-Ecurie;

3. PHILIPPE, qui suit;

4. ELISABETH, marice à Michel Berger, Seigneur de Combaut & de Villiers;

5. Et Marie, alliée, le 5 Juin 1634, à Charles de Gomer, Seigneur de Tusanci.

V. Philippe Anthonis, Seigneur de Roquemont, &c., Cornette des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, fut pourvu de la charge de Grand-Louvetier de France, vers l'an 1629; la remit en 1636, & mourut en 1652, sans ensans de Jacqueline Roger, fille de Nicolas Roger, Valet de Chambre de la Reine-Mère, & de Jacqueline Hotman: elle prit une seconde alliance avec Alexandre de Moreuil, Marquis de Caumesnil, & mourut en Décembre 1669.

# BRANCHE des Seigneurs DU HAZOI.

III. ROBERT ANTHONIS, troissème fils de Gilles Anthonis, IIe du nom, Seigneur de Barron, Conseiller en la Cour des Aides, & d'Anne Brinon, sut Seigneur du Hazoi, en Valois, & épousa Marie de Harlus, fille de Jean, Seigneur de Cormailles, & de Marie Vollant, sa seconde semme, dont il eut:

1. NICOLAS, qui fuit;

2. Et Françoise, mariée à Nicolas Thibaut, Procureur-Général du Parlement.

IV. Nicolas Anthonis, Seigneur du Hazoi, laissa d'Hélène, Dame de Bonneval, en Valois:

V. Jean Anthonis, Scigneur du Hazoi, qui épousa Adrienne de Homblières, fille de François, Seigneur de Malvoisine, & de Marie Damerval, dont il eut:

1. Albert, Seigneur du Hazoi;

2. 3. & 4. François, Marie & Angélique.

### **BRANCHE**

des Seigneurs DE VEYMARS.

II. JACQUES ANTHONIS, fils puiné de GILLES, Seigneur de Barron, &c., fut Seigneur de Veymars, Ville-Parifis, & mourut le 11 Septembre 1554. Ilépoufa 1º Marguerite Fournier, morte fans enfans en Janvier 1526; 2º Madeleine Jayer, Dame de Galande, en Brie, veuve de Jean Poncet, & fille de Philippe Jayer, Avocat du Roi au Châtelet de Paris, & de Jeanne Profart, morte en Août 1549, dont il eut:

1. François, qui fuit;

 MARGUERITE, alliée à Jean de Gorris, Seigneur de Voifins, de Noëcourt & de Médelin;

 MARIE, mariée à Jacques Aubery, Seigneur de Monleau, en Anjou, Lieutenant-Civil au Châtelet de Paris;

 Et Anne, mariée à Philippe Sevin, Seigneur de Villeran.

111. François Anthonis, Seigneur de Veymars & de Fretel, en Brie, mourut avant l'an 1590. Il épousa Anne, fille de Nicolas Colas, & de Marguerite de Crespi, dont il eut:

1. Jérôme, Seigneur de Veymars, Fretel, Beaulieu, & Prégontier, mort en 1597, fans

postérité;

2. & 3. CLAUDE, & MADELEINE, mariée 1º à Jean Prudhomme, Seigneur de la Horpinière; 2º à Martin de la Porte. (P. Anselme & Moréri.)

Les armes: d'or, au chevron de gueules, accompagné en pointe d'un fanglier de même.

\* ANTIBES. Cette Ville de Provence a eu des Princes particuliers. Vers l'an 960, Roboard sut établi Prince d'Antibes, par Guillaume, Comte d'Arles. Roboard eut pour succeffeurs fes deux fils, Ganceran & Guillaume, surnommé Grulta, qualifiés l'un & l'autre Princes d'Antibes. Le premier fut père de Guillaume Gaucheran, appelé quelquesois Guillaume de Grasse, du nom de la Ville principale de ce Comté. Celui-ci eut, entr'autres fils, Rombaud de Graffe, 1er du nom, Seigneur d'Antibes en 1056, le même qui est reconnu pour tige de la Maison de Graffe, qui fubliste encore en Provence. Il fut père de Bertrand & de Raymond de Graffe. Bertrand de Graffe étoit Seigneur d'Antibes en 1125, & fon fils Rambaud II en 1175. Voyez GRASSE.

Les Evêques d'Antibes furent ensuite Seigneurs de cette Ville jusqu'au tems de Robert de Genère, le même qui fut élu Pape, sous le nom de Clément VII. Le Souverain Pontise donna la Seigneurie d'Antibes à l'Evêque de Grasse, & l'unit à la Chambre Apostolique. Quelque tems après (en 1383 & 1392) il engagea cette même Seigneurie à Marc & à Luc Grimaldi, l'un & l'autre fils d'Antoine, Seigneur de Prat, & de Catherine Doria. Voyez GRIMALDI.

ANTIGNY, Terre & Seigneurie située en Bourgogne, qui étoit le premier patrimoine, & le nom d'une illustre Maison. Le nom d'Antigny fut substitué, vers l'an 1250 à celui de Vienne, dans la personne de Hugues IV, fils aîné de Hugues III, Sire d'An-TIGNY & de Pagni, & de BÉATRIX de Vienne. HENRI, frère de Hugues IV, eut en partage Antigny, dont sa postérité conserva le nom. Il sut père de Guillaume, & ayeul de Henri, dont la fille Huguette devint l'héritière d'Antigny & de Sainte-Croix, qu'elle porta dans une branche de fa Maison, par alliance avec Philippe de Vienne, Seigneur de Pimont, issu de Hugues IV, & père de Guy VII, ayeul de Jacques de Vienne, qui eut, par partage sait avec fon srère ainé, les Baronies de Busei & d'Antigny, que sa fille Claude-Alexandrine de Vienne, née de Claude-Marguerite de Saint-Mauris-Montbarrey, porta en dot, l'an 1651, à Claude de Damas, Seigneur de Breuil & de Buisson, en Dombes, en faveur duquel la Baronie d'Antigny fut érigée en Marquifat, par Lettres de Septembre 1654. Voyez DAMAS.

Les armes: d'or, au lion naissant de sable.

ANTIN, en Provence: de finople, à la fasce d'hermines.

\* ANTIN, dans le Comté de Bigorre, Diocèfe de Tarbes. La Terre & Seigneurie d'Antin entra dans la Maison de Pardaillan par l'alliance de Jacquette d'Antin, avec Arnaud de Pardaillan, Baron de Gondrin, & sut érigée en Marquisat en 1612 & 1615, en saveur d'Antoine-Arnaud, leur arrière-petit-fils, le même qui sut reçu Chevalier des Ordres du Roi le 31 Décembre 1619, & qui mourut le 28 Mai 1624.

Louis - Antoine de Pardaillan, Marquis de Montespan & d'Antin, arrière-petit-fils d'Antoine-Arnaud, sutcréé en Mai 1711, Duc d'Antin. Les Lettres-Patentes, données à ce fujet, portent union des Baronies, Terres & Seigneurie de Belle-Isle, Mieslan, Tuillerie, & de Pis au Marquifat d'Antin. Voyez PAR-DAILLAN.

ANTIOCHE, Ville située sur le fleuve d'Oronte, capitale de la Syrie, qui passoit autresois pour l'une des plus considérables de l'Orient. Après avoir essuyé diverses révolutions & être tombée au pouvoir des Sarrazins, les Princes Chrétiens de la première Croisade en firent le siège, & elle devint le partage de Boëmond, Prince de Tarente, qui ne laissa qu'une fille unique, héritière de sa Principauté.

Conflance, Princesse d'Antioche, l'apporta en dot à Rémond de Poitiers, second fils de Guillaume IX, Duc de Guyenne, qui vivoit encore en 1182. Ces Princes d'Antioche, issus des Ducs de Guyenne, ont sormé six degrés, jusqu'à Boëmond, VII° du nom, dernier Prince d'Antioche, & Comte de Tripoli, mort le

19 Octobre 1287, fans enfans.

ANTIOCHE: d'argent, à la branche de fougères vairée d'or, périe en pal, la branche verfée contre bas.

ANTOINE. La famille d'Antoine, qui fait trois branches à Aix où elle est depuis près d'un siècle & demi, tire son origine de la ville de Florence, d'où elle passa à Marseille vers l'an 1530.

I. Antonio d'Antoine sut le premier qui vint s'établir dans cette ville. Il sut père de :

II. Louis, qui épousa Anne de Cipières, de laquelle il eut :

CLAUDE & FRANÇOIS, qui firent chacun une branche;

Et Anne d'Antoine, mariée à Salon, avec noble Paris de Milani, Seigneur de Cornillon.

III. CLAUDE D'ANTOINE vint établir fa demeure à Aix, où il époufa, en 1615, Françoife de Veuil. Il fut reçu Confeiller en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence en 1620.

IV. JEAN-LOUIS D'ANTOINE, fon fils, fut reçu dans le même Office en 1650, & marié avec Anne de Bugues, d'une noble & ancienne famille de Bourgogne; il eut:

V. Henrid'Antoine, reçu dans l'Office de fon père & de fon ayeul en 1675. Il s'allia avec Francoife de Pétra, de laquelle il eut:

VI. GASPARD D'ANTOINE, qui hérita des biens de la famille de Vencl, & qui fut obligé en conféquence d'en porter le nom & les armes. Il fut reçu Confeiller en la Cour des Comptes le 19 Décembre 1701. Il a laissé de son mariage avec Jeanne de Mazenad, de la ville de Marfeille:

VII. CHARLES-HENRID'ANTOINE-DE-VENEL, ci-devant Conseiller en la Cour des Comptes, & le cinquième de père en fils, marié avec une des filles du Marquis de Castellane-Saint-Jeurs, dont il n'a eu qu'une fille qui a épousé, en 1756, Augustin-Louis de l'Evêque, Conseiller en la Cour des Comptes.

III. François d'Antoine, fecond & dernier fils de Louis & d'Anne de Cipières, fut reçu Tréforier-Général de France en 1625, & marié avec Valentine de Gaspari, dont il eut

entr'autres enfans:

IV. François, IIe du nom, Seigneur de Saint-Pons, qui sutreçu Conseiller au Parlement de Provence en 1650, & marié avec Anne d'Agoult-de-Seillons, de la quelle il eut:

1. JEAN-EMMANUEL, qui fuit;

2. Et Jean-Baptiste, rapporté ci-après.

V. JEAN-EMMANUEL D'ANTOINE, Seigneur de Saint-Pons, exerça l'Office de son père en 1680. Il se maria 1º à Félicité-Marie de Clermont-Tonnerre-de-Montoison; 2º à Marquise de Blacas, des Seigneurs d'Aulps. Il eut de son premier mariage:

Antoine-Francois, qui suit.

Et du second:

François-Antoine, qui a été Capitaine au Régiment de Richelieu, non marié, premier Ecuyer de feu Madame de France, Duchesse de Parme & de Plaisance.

VI. Antoine Françoisd'Antoine, Seigneur de Saint-Pons, Conseiller au Parlement de Provence, mort depuis peu, veuf de la nièce du fameux président *Bouhier*, de Dijon, dont il a laissé :

Catherine-Rose-Françoise d'Antoine, veuve de Jean-Ignace de Gaffendi, Seigneur de Campagne, Confeiller en la Cour des Comptes de Provence.

V. JEAN-BAPTISTE D'ANTOINE, un des puinés de François & d'Anne d'Agoult, sut Mousquetaire dans la Maison du Roi. Il a laissé de Catherine de Barre:

VI. JEAN-BAPTISTE D'ANTOINE, marié avec Marie-Anne de Crose, du lieu de Pennes, de laquelle il a postérité.

Les armes: d'azur, à un chevron accompagné de trois flammes, posées 2 & 1, le tout d'or.

(Histoire héroïque & univ. de la Noblesse de Provence, par Arteseuil, p. 42.)

ANTOINE. Suivant cette Histoire héroïque & univ. de la Noblesse, p. 44, François-Alexis d'Antoine, Seigneur de Pierrousse, du lieu de Gordes, sut reçu Secrétaire
en Chancellerie près la Cour du Parlement,
le 25 Mai 1731. Il a laissé deux sils, dont le
cadet est Ecclésiassique; l'aîné, Seigneur de
Blious & de Taillas, a des enfans de la fille
de François de Nantes, Seigneur de Pierredon & de Montmeyan, Président, TrésorierGénéral de France en la Généralité de Provence

Les armes: d'argent, à une bande de gueules, chargée de trois étoiles d'or.

ANTOINE. JEAN D'ANTOINE, HUILLER EN la Chambre du Roi, fut annobli avec sa postérité mâle & semelle, née & à naître en légitime mariage, en considération des services qu'il rendoit depuis 28 ans dans ladite charge, & de ceux que ses père & ayeux avoient rendus aussi depuis 70 ans dans la même charge. Les Lettres de cet annoblissement sont du mois d'Avril 1728, & adressées au Parlement, à la Chambre des Comptes, & à la Cour des Aides à Paris, pour y être enregistrées.

François-Louis d'Antoine, un des petits-fils de Jean, né à Verfailles en 1744, fut fait en 1761 Cornette au Régiment de Cavalerie de Vogué, incorporé en 1744 dans le Régiment Royal, dont il a été fait Sous-Aide-Major en Mars 1763.

Les armes: un écu d'or, à un chevron d'azur accompagné en chef de deux étoiles de même, & en pointe, d'une tige de trois rofes de gueules, les feuilles & la tige de finople, mouvantes d'un croissant d'azur.

Voyezl'Armorial de France, reg. I, part. I, pag. 21.

ANTOINE, Seigneur de Provenchères, au Vexin François; famille éteinte, dont les armes étoient: d'or, à 3 écrevisses de gueules, 2 & 1.

ANTOING: de gueules, au lion d'argent.

ANTON: de gueules, à l'aigle d'or, couronnée & membrée d'argent.

Tome I.

ANTONAISE, en Vermandois: Vairé d'or & de gueules.

ANTONELLE. Il y avoit autrefois deux familles de ce nom, habituées à Arles. Elles avoient fait quatre branches, dont l'une s'est éteinte dans la Maison de Cays, une autre dans celle de Porcellets, & la troisième dans la Maison de Grille. Celle qui reste tire son origine de Gouin d'Antonelle, annobli avec son frère Antoine d'Antonelle, par Henri III, dans le mois de Mai 1578. Les Lettres d'annoblissement que ce Prince leur accorda en récompense de leurs services militaires, surent enregissrées en la Chambre des Comptes d'Aix le 22 Octobre 1668. Registre sulgur. arm. B, n° 51, sol. 505.

I. Gouin d'Antonelle époufa, par contrat du 5 Novembre 1542, Marguerite Taule-messe, & fit fon tessament le 22 Août 1683.

Il laissa entr'autres enfans:

II. Honoré d'Antonelle, Maître-d'Hôte de la Reine Marguerite de Valois, première femme du Roi Henri le Grand, par Lettres du 10 Juillet 1606. Il s'allia avec Antoinette d'Avignon, le 7 Novembre 1589.

III. JEAN D'ANTONELLE, fon fils, époufa, le 6 Octobre 1635, Marie d'Usane, dont il

eut:

IV. Jacques d'Antonelle, Seigneur de Saint-Léger & de Fonblanque, qui fut marié, le 8 Octobre 1664, avec Marie de Bouchet, fille de Louis de Bouchet. Ils eurent de ce mariage:

1. ETIENNE, qui fuit;

2. Joseph, reçu Page du Roi en sa Grande-Ecurie en 1702;

3. Et Anne, mariée à Jean de Damian, Seigneur de Vinfargues.

V. ETIENNE D'ANTONELLE, reçu Page du Roi dans fa Grande-Ecurie en 1697, époufa, par contrat du 22 Avril 1702, Marie d'Icard-de-Pérignan, & eut pour fils:

VI. Pierre-François d'Antonelle, Seigneur de Pinet, marié le 30 Mai 1745 avec Thérèfe-Agathe de Sabatiev-de-la-Melière.

Il a de ce mariage:

VII. Jacques-Augustin & Pierre-François d'Antonelle, encore jeunes.

Les armes: d'azur, cinq étoiles d'or en fautoir.

(Histoire héroïque & univ. de la Noblesse de Provence, p. 45.)

Nn

ANTRAGUE ou ENTRAGUE, du nom de Montvallat; ancienne Maison de la Haute-Auvergne, connue à Paris sous le nom d'Antragues. M. le Comte d'Antrague est d'une branche cadette, & a pour cinquième ayeul François de Montvallat, Chevalier de l'Ordre du Roi. Cette Maison a donné un Syndic de la Noblesse pour assister aux Etats, plusieurs Comtes de Brioude en distèrens tems, & un Grand-Bailli des Montagnes d'Auvergne au XIVe siècle. Ses principales alliances sont avec les Maisons de Bourbon-Malause, Lévis-Charlus, Lignerac, Apchon, Scorailles, Montgon, Mornac-Miremont, Valadi, &c.

Les armes: d'azur, au cherron d'or, accompagné de trois chapeaux de fleurs d'argent. Ces armoiries font dressées sur le procès-verbal de recherche de noblesse par M. de Fortia, Intendant d'Auvergne.

ANTRAGUES-BALZAC: d'azur à trois fautoirs alaifés d'argent.

ANTRAIN: d'or, à trois tourteaux de gueules, 2 & 1, senestrés d'une clef de même mise en pal.

ANTREHAN: de gueules, à la fasce échiquetée d'argent & d'azur.

ANTRUILLE ou ANCTRUILLE, de fable, au lion d'argent, couronné à l'antique.

ANWEIL: d'argent, à la tête & col de cerf, cantonnée de gueules.

ANZERAY, Sieur de Courvaudon & de la Gogne en Normandie, Généralité de Caen. M. Huet, dans son Origine de la ville de Caen, p. 127, parle d'un Hubert Anzeray, qui vivoit en 1229. Suivant la Roque, Histoire d'Harcourt, p. 991, la filiation d'Anzeray commence à Gullaeme, Lieutenant du Vicomte de Baycux, en 1339 & 1344, père de Jean Anzeray.

Celui-ci fut père de Simon, Vicomte d'Eurecy, père de Jean, qui épousa Alix de Camville, Dame de Courvaudon, vivant ensemble en 1444, père & mère d'Hubues, Sieur de Courvaudon, vivant en 1496, père de Jean, vivant en 1507, père de Nicolas, vivant en 1535, père de Jean, vivant en 1571; celui-ci père de Jean-Hélie & de Pierre, Sicurs de Courvaudon, qui firent preuves de noblesse en 1592.

La Roque parle d'Anne Anzeray, alliée à Jean d'Harcourt en 1530; de Jean Anzeray, Sergent d'Armes du Roi Charles VI.

Le P. Anselme parle de François Anzeray-de-Courvaudon, époux de Catherine d'Amours, dont il eut François, qui épousa Catherine d'Angennes. Son strère, suivant l'Histoire de Rouen, sut Conseiller au Parlement de Normandie en 1581. François laissa pour fils Louis, Conseiller au Grand-Conseil.

La Roque, dans son Histoire d'Harcourt, p. 993, dit que les Registres de la Chambre des Comptes rapportent que Henri V, Roi d'Angleterre, donna à Jean Brigges les biens de Jean Anzeray, par Lettres données à Caen le 12 Avril 1420, parce qu'il avoit pris le parti du légitime Roi de France.

Les armes: d'azur, à troistêtes de léopard arrachées & languées d'or.

AORELI. Scion l'Armorial de France, reg. I, part. I, pag. 22, CLAUDE-PHILIPPE-JOSEPH-MELCHIOR AORELI, baptisé le 17 Juin 1671 à Pérouse, ville d'Italie, sut reçu Page du Roi, dans sa Grande-Ecurie, le 26 Octobre 1686. Il étoit fils d'illustrissime Seigneur le Comte Ottaviano Aoreli, de Pérouse, Comte du Puy-Aquilon, Terre qu'il acquit le 27 Août 1681 du Seigneur, Marquis, Alexandre Copolli.

Ledit Ottaviano Aoreli sut pourvu, le 23 Juillet 1660, de l'office de Capitaine de la Garde du Cardinal Impériali, Gouverneur de Rome. Il avoit épousé, le 22 Septembre 1670, Marguerite-Nicole Gli-Oddi, fille d'illustrissime Seigneur le Comte François Gli-Oddi, & d'Artémise Buontempi. Les titres produits pour la preuve dudit Sieur Aoreli, Page du Roi, remontent sa filiation jusqu'à Chérubino, son trisayeul, dont la veuve Susanne Meniconi sit son testament le 7 Avril 1573.

Les armes: d'azur, à une bande d'argent, chargée de trois fleurs-de-lys d'azur, & accompagnée de deux étoiles d'or, à fix rayes, posées une en chef, & l'autre à la pointe de l'écu.

APAUST: d'azur, à la gerbe d'avoine d'or, liée de même.

APCHER, en Bretagne & en Languedoc: d'or, à la tour ouverte, crènelée de trois pièces & demi, donjonnée & grillée de gueules, à la coulisse levée de sable, & surmontée de deux haches d'armes de gueules, sur les deux créneaux.

APCHIER ou APCHER. Les Seigneurs

de ce nom sont sortis de la Maison de Châteauneuf-Randon, & la Terre d'Apchier est une ancienne Baronie en Languedoc, qu'A-LIX D'APCHIER porta en dot, dans le XIIº siècle, à Guérin de Châteauneuf, Chevalier, qui avoit pour bisayeul Guillaume, Seigneur de Châteauneuf-Randon, vivant en 1050, & pour frère puiné Guy de Châteauneuf, qui a fait la branche de Joyeufe.

ALIX D'APCHIER sut mère de Guillaume de Châteauneuf, qui accompagna Saint Louis au voyage d'Outre-Mer en 1248, & fut élu Grand-Maitre de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, & de Guérin de Châteauneuf,

Seigneur d'Apchier.

La branche aînée finit en 1630, dans la personne de Christophe, Comte d'Apchier, Capitaine de 50 hommes d'armes, dont la fille Marguerite, Comtesse d'Apchier, épousa en 1636 François Comte de Crussol, Duc d'Uzès.

La Maison d'Apchier a sormé plusieurs branches: celle des Seigneurs d'Apchier-Ti-BIRON, celle des Seigneurs d'Apchier-Mont-BRUN, & celle des Seigneurs d'Apchier-Saint-Aubin sont éteintes: il n'y aplus que les branches de LA GARDE & de VABRES qui subsistent.

La première fut formée par Jacques d'Apchier, fils puîné de Jean II & de Marguerite Chazeron. Il eut en partage les Seigneuries de la Garde & de Thouras, & mourut en 1606, laissant de Dauphine de Tailhac, Christophe, & François-Philibert, rapporté après fon frère ainé.

Christophe épousa Marie de la Rochefoucaud-Langheac: il testa en 1679, & sut pèrede

CHRISTOPHE II, dit le Comte d'Apchier, marié en 1693 à Madeleine Filbot, mère de Joseph, dit le Marquis d'Apchier, né le 4 Mars 1698, marié, le 24 Août 1747, à Antoinette de la Rochefoucaud-Saint-Ilpife, fille de Jean-Antoine, Comte de Saint-Ilpife, & de Madeleine de Michel, Dame de Lachant, morte au commencement de Mars 1751, des suites d'une couche, laissant deux ensans:

François-Philibert d'Apchier, Vicomte de Vazeilles, qui sut marié, en 1645, à Anne de Pontaut, Dame de Saint-Didier, dont il cut:

Hugues d'Apchier, Vicomte de Vazeilles, mort en 1709. Il avoit épousé, en 1685, Anne de Chevailler-de-Rouffes; de ce mariage font nés:

1. CHARLES-PHILIBERT D'APCHIER, Baron de

Saint-Didier, dit le Marquis d'Apchier, né

le 7 Mars 1692;
2. CLAUDE-ANNET, dit le Comte d'Apchier, né le 14 Juin 1693, entré en 1707 dans le Régiment Dauphin, Infanterie; Capitaine dans le Régiment d'Orléans, Dragons, en 1710; Enseigne des Gendarmes de la Garde en Décembre 1719; Capitaine-Sous-Lieutenant de la même Compagnie en 1726; Brigadier de Cavalerie le 20 Février 1734; Maréchal-de-Camp le 1et Mars 1738; Lieutenant-Général le 2 Mars 1744; nomme Chevalier des Ordres le 1er Janvier 1746, reçu le 2 Février suivant; & mort, non marie, le 12 Février 1753, âgé de 60 ans;

3. Madeleine-Françoise d'Apchier, née le 13 Mars 1690, veuve, depuis 1728, de Louis de Grimoard-du-Roure, Marquis de Grizac, morte sans postérité, à Paris, le 3

Juin 1763, dans sa 74° année;

4. Et Marie-Marguerite, née le 20 Août 1695, mariée en 172... à Charles-André Fullaire, Seigneur de Cherruil.

La branche de VABRES ne subsiste plus que dans le frère de Joseph-Philippe ou Phili-BERT D'APCHIER, Comte de Vabres & de la Baume, né le 9 Juillet 1686, fait Grand-Sénéchal d'Arles le 28 Mai 1714; marié, en Septembre 1730, avec Anne-Marguerite Genetde-Franqueville; & mort, sans ensans, le 2 Avril 1755, âgé de 69 ans.

Les armes: d'or, au Château semé de trois tours de gueules, maconnées de sable, à deux guidons posés en pal aussi de gueules, mis aux deux côtés de la tour du milieu. Voyez, fur la Maison d'Apchier, le tom. III des Grands Officiers de la Couronne, p. 822.

APCHON, Terre & Seigneurie en Auvergne; le Seigneur d'Apchon est nommé le premier aux affises d'Aurillac; c'est à cause de cela qu'il se dit premier Baron de la Haute-Auvergne.

Le Château d'Apchon a donné son nom à une des plus anciennes Maisons de la Haute-Auvergne, & l'une des trois qui portent le nom de Comptour (les deux autres étoient celles de Saigne & de Senneterre). Ce nom Comptour, fignificit, à ce qu'on croit, Receveur des deniers royaux.

Au commencement du XIº siècle, la Maifon d'Archon se sondit dans celle de Saint-Germain qui en prit le nom & les armes. Louis Comptour-d'Archon, qui testa le 15

Février 1415, laissa de Marguerite d'Estaing: Guillaume, qui mourut fans alliance, & Jean, qui d'Antoinette d'Alègreeut, pour fille unique, Annette, semme de Guillaume de Thimières, & morte fans postérité. Alors la Baronie d'Apchon passa aux descendans de Louise d'Apchon, fille aînée de Louis, mariée en 1414 à Artaud de Saint-Germain, Chevalier, Seigneur de Montrond, Rochetaillé, &c. De cette alliance vinrent entr'autres ensans:

1. ARTAUD, qui fuit;

2. Et Louis, qui prit le nom d'Apchon, & mourut fans postérité.

ARTAUD DE SAINT-GERMAIN, Ile du nom, Baron d'Apchon, sut allié par contrat du 21 Novembre 1462, à Marie de Verd, de laquelle il eut, entr'autres ensans, Michel dit ARTAUD, Ille du nom. Celui-ci époufa Marguerite de Lavieu, qui le fit père d'ARTAUD DE SAINT-GERMAIN, IVe du nom, dit d'Apсном, Sire d'Apchon, Chevalier de l'Ordre du Roi, & fon Lieutenant-Général ès Gouvernemens de Lyonnois, Forez, Beaujolois, Bourbonnois & Auvergne, Capitaine de 100 hommes d'armes. Il épousa, par contrat du 17 Juin 1519, Marguerite d'Albon, sœur de Jacques d'Albon, Seigneur de Saint-André, Maréchal de France, & héritière de Catherine d'Albon, sa nièce. Decette alliance vinrent neuf garçons, & entr'autres: Gabriel, An-TOINE, HENRI & JACQUES, qui ont fait les branches d'Apchon, de Serezat, de Saint-Andréd'Apchon, & de Saint - Germain-d'Apchon.

GABRIEL D'APCHON, Seigneur d'Apchon, fils aîné d'Artaud IV, épousa Françoise de la Jaille, fille unique de René, Seigneur de Rochetalbot, & de Madeleine de Montgommery, & fut père de Charles, Baron d'Apchon, qui, de Louise de Châtillon, sa seconde semme, eut pour fille unique Renée, morte en 1612, fans laisser de postérité de fon mari Jacques de Beauvau, Baron du Rivau. Son oncle Jacques d'Apchon hérita de la Baronie d'Apchon, & épousa 1º Sidoine de Vendômois; 2º N...du Puy-du-Fou, dont il n'eut point d'enfans. Il ne laissa de sa première femme que Louise d'Apchon, qui fut mariée 1° à Jacques-Louis, Comte d'Estaing; 2º en 1631 à François de Guillebertde-Sacqueville. Elle avoit trois tantes: 1. GA-BRIELLE, mariée à Gabriel de Chabannes, Vicomte de Savigny; 2. Marguerite, semme de François d'Espinchal; 3. N... D'AP-CHON, épouse de François de Sotlayes, Baron de Tollet.

Antoine d'Archon, Seigneur de Serezat & de Chanteloube, Abbé de Cerify, second fils d'Artaud IV, sut Lieutenant aux Gouvernemens de Lyonnois, Forez & Beaujolois, en l'absence du Maréchal de Saint-André son oncle. Il laissa de Chrétienne d'Abin, JEAN, Seigneur de Sérezat, mort avant 1620, laissant de Jeanne de Saint-Paul, entr'autres enfans, Jacques-Artaud, le même qui sut mis en possession de la Terre & Seigneurie d'Apchon, en vertu de la substitution par Arrét du Parlement de Paris, du 1er Août 1626, confirmé par un autre du 1er Juin 1641. Il épousa en 1644 Gilberte d'Apchon-Saint-André, fille de Jean & d'Eléonore de Saulx-Lugny. Son fils Claude-Eléonor, Marquis d'Apchon, né en 1653, sut marié avec Françoife de Blick, fille de N..., Président, Lieutenant-Général à Lyon, d'origine Angloife, & en eut une fille unique, Philiberte, héritière d'Apchon, morte en 1748, ayant été mariée en 1708, avec Gilbert-Gaspard de

Chabannes, Comte de Pionzac.

HENRI D'APCHON, troisième fils d'ARTAUD, 1Ve du nom, eut de sa mère Marguerite d'Albon-Saint-André la Terre de Saint-André en Roannois, à condition de porter les armes d'Albon, écartelées avec celles d'Ap-CHON. Il eut aussi la Terre de Montrond, & fut Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 100 hommes d'armes, Gouverneur de Charlieu & de Paray-le-Monial. Il épousa Marguerite de Stuert-de-Caussade-Saint-Mesgrin, de laquelle il eut JACQUES D'APchon, Marquis de Saint-André, Comte de Montrond, Capitaine de 50 hommes d'Armes, Gouverneur du Roannois, allié en 1606, à Eléonore de Saulx-Tavanes-de-Lugny. De ce mariage vinrent entr'autres enfans: PHILIBERTE D'APCHON-DE-SAINT-ANDRÉ, alliée en 1644 à Jacques-Artaud, Comte d'Apchon; & Claude d'Apchon, Marquis de Saint-André, Comte de Montrond, qui épousa, en 1636, Renée-Béatrix de Grolée. Leur fils aîné, Marquis de Saint-André d'Apchon, n'eut qu'une fille qui porta la Terre de Saint-André dans la Maison de Saint-Georges de Vérac. Son oncle Philibert d'Apchon, Comte de Montrond, continua la lignée par son mariage contracté en 1685, avec Anne de Pou-

deroux, de laquelle il eut entr'autres ensans: JACQUES-ANTOINE-JOSEPH-MARIE, Marquis de Montrond, Syndic général de la Noblesse de Bresse, marié le 20 Mai 1710 à Claudine de Chapuis, Dame de Corgenon, fille de Philippe de Chapuis, Baron de Corgenon, Chevalier d'honneur au Présidial de Bourg, & premier Syndic de la Noblesse de Bresse, & d'Elisabeth de Sauzion. De ce mariage il a eu entr'autres enfans: Antoine-Marie, Meftre-de-Camp de Dragons du mois de Janvier 1749, Brigadier le 11 Août 1758, Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, le 15 Février 1761, veuf, le 5 Septembre 1750, de Marie-Louise de Crémeaux d'Antragues, mariée le 21 Août 1748, & fille de Louis-Céfar, Marquis d'Antragues, Lieutenant-Général du Mâconnois, & de Marie-Claude-Aimée de Héron. Il a pour frère CLAUDE-MARC-ANTOINE D'APCHON, né à Montbrison en Forez en 1721, nommé, en Juillet 1755, Evêque de Dijon, & facré le 19 Ostobre sui-

La Maison d'Apchon subsiste, en 1770, dans la personne d'Antoine-Marie, Comte d'Apchon, qui, après avoir été Page du Roi, sut sait Capitaine de Dragons le 5 Novembre 1733, dans le Régiment qui étoit Montécler en 1766, & Mestre-de-Camp d'un autre de son nom, le 29 Novembre 1748. Il a été sait Brigadier le 15 Août 1758, & Maréchal-de-Camp le 20 Février 1761. Il a été nommé, en 1762, Gouverneur du Duc de Bourbon, sils unique du Prince de Condé.

Les armes: d'or, semé de sleurs-de-lys

d'azur

APCHOU, d'or, à trois fleurs-de-lys d'azur, 2 & 1.

APIGNÉ, en Bretagne: d'argent, à 10 fleurs d'ancolie d'azur, foutenues de gueules, 3, 2, 3 & 2.

\* APINAL, ou ESPINAC. Château, Terre & Seigneurie en Forez, qui a donné fon nom à une famille noble, dont étoit PIERRE D'ESPINAC Archevêque de Lyon. Sa nièce porta cette Seigneurie dans la Maison de Flachat, en 1589.

APLAINCOURT: d'azur, à la croix d'argent, chargée de 5 écussons de gueules.

APPAROC, Sieur de Sainte-Marie, en Normandie, Généralité de Rouen, famille

maintenue dans sa noblessele 16 Février 1669, qui porte: d'argent, à deux fasces dentelées de sable.

APPELVOISIN, en Poitou. Guillaume D'Appelvoisin, Chevalier, Seigneur d'Appelvoisin & du Bois-Chapeleau, vivoit en 1321, fit fon testament l'an 1354. Il avoit épousé Jeanne Fortine, dont il eut:

1. Pierre, Seigneur d'Appelvoisin, Chevalier, mort fans enfans;

2. JEAN, qui fuit;

3. Et autre Jean, dit Guillaume, Seigneur de la Girardieu, auteur d'une branche rapportée ci-après.

JEAN, Seigneur d'Appelvoisin & du Bois-Chapeleau, mort en 1371, eut pour femme Jeanne du Puy-du-Fort, dont il laissa:

1. Guillaune, qui fuit;
2. Perrot, Chevalier;

3. & 4. Louis & Jean, mort fans hoirs;

5. & 6. MARGUERITE & THIPHAIGNE.

Guillaume, Seigneur d'Appelvoisin & du Bois-Chapeleau, Chevalier, épousa Ida de Montfaucon, fille de Pierre de Montfaucon, Seigneur de Saint-Mesmin, & de Jeanne Bazoges; de ce mariage sortirent:

1. Guichard, qui épousa Jeanne Juvenel des

Urfins, & mourut fans lignée;

2. HUGUET, qui fuit;

3. Mathurin, Seigneur de Thyers, rapporté ci-après;

4. Et Catherine, semme de Jean Bouchet, Seigneur d'Avaux.

HUGUET D'APPELVOISIN, Chevalier, mourut avant son frère aîné, laissant pour fils:

MATHURIN, Seigneur d'Appelvoisin, après la mort de fon oncle, épousa Catherine de la Nohe, dont fortit:

Hélène, Dame d'Appelvoisin & du Bois-Chapeleau, semme de Hardi d'Appelvoisin,

Seigneur de Thyers.

MATHURIN D'APPELVOISIN, Seigneur de Thyers, troisième fils de GUILLAUME, Seigneur d'Appelvoisin, & de Ida de Montfaucon, épousa Marguerite de Meules, Dame de Pompoy, dont il eut:

JEAN D'APPELVOISIN, Seigneur de Thyers, Chevalier, Confeiller & Chambellan du Roi, lequel époufa Renée Roux, qui lui laissa:

HARDI D'APPELVOISIN, Seigneur de Thyers, marié, comme nous avons dit ci-devant, avec Hélène, Dame d'Appelvoisin, fa coufine, fille de Mathurin, Seigneur d'Appelvoisin, & de Catherine de la Nohe; ils eurent pour fils:

René, Seigneur d'Appelvoisin & de Thyers, Chevalier, qui eut deux femmes; la première Louise de Puiguyon, & la seconde Bonne Chaudrier, fille de Jean Chaudrier, Seigneur de Noirette, & de Françoise Bonenfant. Il eut du premier lit:

François, Seigneur d'Appelvoisin & de Thyers, Chevalier, qui épousa Françoise Tiercelin, fille & héritière de Charles Tiercelin, Seigneur de la Roche-du-Mayne, & d'Anne Turpin: de ce mariage sortirent:

1. Charles, ci-après;

2. Et Antoine, Seigneur de la Chasteigneraye, en Touraine, qui a fait branche.

CHARLES TIERCELIND'APPELVOISIN, Seigneur d'Appelvoisin & de la Roche-du-Mayne, qui épousa Claude de Châtillon, fille de Claude de Châtillon, Seigneur d'Argenton, & de Renée Sanglier, dont sortirent:

1. CHARLES, qui fuit;

 Et Françoise, femme, en premières noces, de Jacques de Beaumont, Scigneur de la Jarcie, & en secondes de René de Saint-Offange, Seigneur de la Frapinière.

Charles Tiercelin d'Appelvoisin, Chevalier, Seigneur d'Appelvoisin & de la Rochedu-Mayne.

### BRANCHE

des Seigneurs DE LA CHASTEIGNERAYE.

ANTOINED'APPELVOISIN, Seigneur de la Chafteigneraye, en Touraine, fils puiné de François, Seigneur d'Appelvoisin, & de Françoife Tiercelin, fut marié deux fois, la première avec Anne du Bellay, fille de René, Seigneur du Bellay, & de Marie du Bellay, Princesse d'Ivetot, dont:

N..... D'APPELVOISIN, marié 1º à N..., & 2º à Anne de Beauvau, fille de Louis de Beauvau, Seigneur de Rivarennes, & de Charlotte Brillouet. Anne de Beauvau, s'est remariée avec Jean de Boué, Seigneur de Larmond, Gouverneur d'Ardres. N.... D'APPELVOISIN a eu du premier lit:

Une fille, mariée au Marquis de Crévant. Et du second lit:

N.... d'Appelvoisin, Enseigne des Gardes du Cardinal de Richelieu, mort sans ensans; Et N.... d'Appelvoisin, non marié.

### BRANCHE des Seigneurs de Chaligné.

Jean, dit Guillaume d'Appelvoisin, troisiè-

me fils de Guillaume, Seigneur d'Appelvoisin, & de Jeanne Fortine, fut Seigneur de la Guyaire, de Parnay, de Chaligné, la Guyraire & Boisbaudran, & prit alliance avec Héliette de Coloigne, fille de Geoffroy de Coloigne, Chevalier, Seigneur de Puigné, & de Perrenelle Brune; elle vivoit encore l'an 1422, & laissa:

1. Louis, qui suit;

2. Et Jeanne, semme de Pierre Chauvereau, Chevalier, dont sortit Jean Chauvereau, Ecuyer, Seigneur de Pampelie.

Louis d'Appelvoisin, Chevalier, Seigneur de Chaligné, de Puigné, de la Guyraire & Boisbaudran, fut marié 1° avec N.... dont le nom ne nous est pas connu; 2° avec Jeanne Chasteigner, fille de Jean Chasteigner, Ile du nom, Seigneur de Saint-Georges-de-Rexe, & d'Isabeau de Gourville, 3° avec Perrette Mignosse.

Il eut du premier lit:

 GILLES D'APPELVOISIN, Chevalier, Seigneur de la Guyraire, & de Puigné, allié à Françoife de la Roche, mort fans postérité en 1435.

### Et du fecond lit:

2. JACQUES, qui fuit;

3. MARGUERITE, marié en 1416 avec Guyard de Beaumont, Seigneur de Glénay, fils de Milet de Beaumont, puîné de la Maison de Bressure, & de Philippine Beau;

4. GUILLEMETTE, semme de Pierre Mesnard, Seigneur de Toncheprais, fils de Jean Mesnard, Seigneur de Toncheprais, & de Catherine de Constigny, auquel elle porta en mariage la Seigneurie de Boisbaudran.

#### Il eut du troissème lit:

5. Perceval, Seigneur de Seaux;

6. & 7. GUYONNETTE & HÉLIETTE.

JACQUES D'APPELVOISIN, Chevalier, fils de Louis & de Jeanne Chasteigner succéda à son frère aîné, du premier lit, aux Seigneuries de Chaligné, de Puigné & de la Guyraire. Il épousa Jeanne de la Jumelière, fille de Guillaume, Seigneur de la Jumelière, dont:

Guillaume d'Appelvoisin, Chevalier, Seigneur de Chaligné, de Puigné & de la Guyraire, Ecuyer du Roi Louis XI, qui, en l'année 1474, lui oftroya le droit de Foire dans fon lieu de Puigné; il pritalliance avec Ifeult de Liniers, de laquelle il eut:

1. Anne Dame de Puigné & de la Guyraire, femme de Léon de Sainte-Maure, II du

nom, Seigneur de Montausier, dont sont issus les Seigneurs de Montausier.

2. Et HARDOUINE, Dame de Chaligné, femme d'Antoine Echalard, Seigneur de la Boulaye, dont font aussi venus les Seigneurs de la Boulaye.

Les armes sont : de gueules, à une herse d'or de trois traits.

APPIANI. Jacques Appiani, Florentin, Chef de cette Maison, rendit son nom célèbre par sa perfidie & par son attentat; devenu Sécretaire de Pierre furnommé Gambacurta, qui s'étoit rendu maître de Pife en 1369, à la faveur des troubles, il gagna tellement l'affection & la confiance de son maître, que profitant de cet avantage, il se sit un parti considérable parmi les Florentins, qu'il augmenta des Siennois, & de Galéas Visconti de Milan, qui lui donna la Principauté de Piombino, en Sienne, qu'il gouverna avec tant d'équité, qu'il fit oublier à fes nouveaux Sujets sa perfidie envers Gambacurta. Ses descendans s'y sortifièrent par leur valeur & par leur alliance avec les premières Maisons d'Italie, mais leur postérité finit en 1622.

Polixène de Mendoza, Princesse de Piombino, fille & unique héritière de Marie-Isabelle Appiani, Princesse de Piombino, & de George de Mendoza, porta la succession de tous ses biens dans la maison de Ludovisi, par son mariage avec Nicolas Ludovisi, Duc de Fiano, dont le petit-fils est mort au berceau en 1698.

HIPPOLYTE, sa fille, restée seule de cette Maison, porta la Principauté de Piombino dans la Maison de Buoncompagni, en 1683, où elle est aujourd'hui. Voyez BUONCOMPAGNI.

Les armes : lozangé d'argent & de gueules.

\* APPIGNÉ, Terre & Seigneurieen Bretagne, érigée en Châtellenie & Vicomté par Lettres du Mois de Mars 1574, en faveur de Julien Botherel, Sieur d'Appigné, Chevalier de l'Ordre du Roi, & fon Lieutenant en la Ville de Rennes, qui porte pour armes : de gueules, à la croix pattée, clechée & pommée d'or. (Voyez Tabl. Généal. part. IV, p. 337).

APREMONT: de gueules, au lion d'or, couronné d'azur.

APREMONT, en Bretagne: d'argent, à trois croissans de gueules', 2 & 1.

\* APREMONT, ou ASPREMONT, dans le Duché de Bar. C'étoit autresois le chef-lieu d'une Baronie considérable, & l'un des plus grands Fiess de l'Evêché de Metz. Ce lieu a donné le nom à une Maison noble & illustre, qui, après la mort de l'Evêque Etienne de Bar, se trouva en possession de cette Baronie. Les descendans males de Gobert D'Apremont, qui accompagna Saint Louis à la Terre-Sainte, établis dans le Réthelois, où ils étoient Seigneurs de Sorcy, prenoient le titre de Comtesd'Apremont. Le Château d'Apremont, fituéau hautd'une montagne de difficile accès, fut ruiné en 1545, & Apremont, qui étoit autrefois un gros Bourg, n'est plus aujourd'hui qu'un petit Village.

GOBERT Ier, qui vivoiten 984, étoit Seigneur d'Apremont. GEOFFROY IV, un de se descendans, obtint de l'Empereur Charles IV un diplôme du 12 Mars 1354, par lequel la Seigneurie d'Apremont seroit affectée à perpétuité aux aînés mâles de cette Maison, qui auroient droit d'annoblir & de battre monnoie.

JEANNE, instituée héritière, par son frère GEOFFROY V, au préjudice de son srère GOBERT VII, dont étoient issue les Princes d'Amblise, les Seigneurs de Sorcy, Vandy & de Saint-Loup-au-Bois, dont il ne substitoit plus, en 1761, que le Comte d'Apremont, âgé de 65 ans, & sans ensans, porta en dot à son mari JEAN, Sire d'Autel, le Comté d'Apremont.

Anne d'Autel, leur fille & héritière, épousa Emicon VII, Comte de Linange, d'Achesbourg

Emicon, IX° du nom, leur petit-fils, vendit Apremont à François de Clèves, Duc de Nevers, que sa fille

HENRIETTE, semme de Louis de Gonzague, vendit à Charles II, Duc de Lorraine, par contrat du 5 Septembre 1566.

Son petit-fils, Charles III, pour affoupir les prétentions que Charles III d'Apremont, Seigneur de Sorcy, avoit renouvelées pour la possession de ce Comté, épousa sa fille unique Marie d'Apremont, remariée ensuite au Prince de Mansfeld, & morte en 1675.

Il y a eu Jean d'Apremont, Baron de Saint-Loup, & Seigneur de l'Aubresle, qui époufa, par contrat du 8 Janvier 1660, Madeleine de Fabert, fœur du Maréchal de ce nom. Il en a cu entr'autres enfans: 1. ABRAHAM-JEAN-LOUIS, Comte d'APREMONT, qui épousa le 1er Septembre 1697, Madeleine d'Aubly.

2. Et Gilles, aussi Comte d'Apremont, qui épousale même jour que son frère, Marie-Anne-d'Aubly, sœur de Madeleine.

D'un de ces deux mariages est venu HENRI-ANGE, Comte d'APREMONT, Seigneur de Baricourt, qui épousa, le 24 Janvier 1741, Joséphine-Monique-Mélanie de Mérode, sa cousine issue de germaine maternelle, comme étant fille de Claude-François de Mérode, Marquis de Frelon, & de Dieudonnée de Fabert, fille du Maréchal de ce nom.

Il y a aussi un Comte d'Apremont, qui entra dans le Régiment des Gardes-Françoises en 1710, & ayant passé par tous les grades, d'Enseigne, de Sous-Lieutenant & de Lieutenant, y acheta une Compagnie en 1730. Il sut fait Brigadier le 2 Mai 1744, Maréchalde-Camp le 1er Janvier 1748, & Lieutenant-Général le 1er Mai 1758. Il a quitté en 1761, étant Commandant de Bataillon : il étoit Capitaine du 4 Janvier 1730. Peut-être est-il d'une autre Maison d'Apremont, différente de la première, dont nous venons de parler. Quoiqu'originaire aussi du Château d'Apremont, en Lorraine, dont les premiers Auteurs avoient été Châtelains, on la distingue de l'autre par le furnom d'Apremont aux merlettes, qui étoient ses premières armes, dit l'Auteur des Tablettes Généalogiques.

Les armes d'Apremont sont: de gueules, à la croix d'argent.

APREMONT, en Lorraine. JACOB D'A-PREMONT, Seigneur de Marcheville & de Watronville, en 1458, marié à Anne de Choifeul, dite d'Aigremont, fille de Guillaume de Choifeul & de Catherine de Clermont, dont il eut:

Geoffroy d'Apremont, marié à Jeanne des Armoifes. Il laissa:

GÉRARD D'APREMONT, marié à Dion de Ludres. Il eut pour fils:

GÉRARD D'APREMONT, Seigneur de Marcheville, qui épousa, vers 1545, Guillemette du Châtelet, fille de Claude, Ier du nom, & d'Hélène de Roucy:

Cette Maison d'Apremont, quoique très-noble, n'est pas, dit Dom Calmet dans la Généalogie de la Maison du Châtelet, une branche de celle qui porte de gueules, à la croix

d'argent. Elle venoit d'un Seigneur nommé Warin, qui avoit sa Maison proche du Château d'Apremont, ainsi que l'apprennent d'anciennes Chartes où ce Warin est appelé de medio castro. Elle a été surnommée aux Merlettes, tant pour la distinguer de l'autre, que parce que ses anciennes armes étoient: d'argent, à trois inerlettes, ou plutôt trois corbeaux de sable, posés 2 & 1, & une bordure engrêlée de gueules.

APRIX-DE-MORIENNE, Sieur de Gruchet, de Vimont & de Morienne, famille de Normandie, Généralité de Rouen, maintenue dans fa noblesse le 21 Février 1667.

JEAN APRIX, Ecuyer, Seigneur de Vimont, vivoit en 1524.

Annibal Aprix, Sieur de Vimont, épousa, vers l'an 1575, Marguerite de Normanville.

NICOLAS APRIX-DE-MORIENNE, un de ses descendans, Lieutenant de Dragons dans le Régiment de Saumeri, & Chevalier de Saint-Louis, demeurant en Bourgogne, Diocèse de Besançon, épousa, le 11 Juillet 1723, Claudinette Bardenet.

JEANNE-FRANÇOISE APRIX-DE-MORIENNE, leur fille, née le 24 Décembre 1723, fut reçue à Saint-Cyr le 17 Mars 1733, fur les preuves de fa noblesse, justifiées par titres, depuis JEAN APRIX, mentionné ci-dessus. Elle avoit un oncle nommé François Aprix-de-Morienne, Chevalier de Malte au Grand-Prieuré de France, reçu en Septembre 1682. Voyez l'Armorial de France, reg. I, part. I, pag. 22.

Les armes: d'azur, à un château d'argent. Sclon quelques-uns: aux 1 & 4 d'azur, à la tour d'argent; aux 2 & 3 d'argent, à trois merlettes de fable, pofées 2 & 1.

APS: d'or, à trois chevrons de fable, au chef d'azur, chargé d'un lion naissant d'argent, couronné d'or.

APURIL, Seigneur de Lourmoy, en Bretagne: d'.....

AQUAVIVA, famille illustre du Royaume de Naples, qui a produit plusieurs grands hommes, dont un grand nombre ont été revêtus de la pourpre Romaine. La Généalogie que plusieurs Auteurs en ont donnée, & d'après eux Moréri, commence à Mathieu, Seigneur d'Aquaviva, qui fut reçu Chambellan de Jeanne, Iro du nom, Reine de Naples, en 1349.

JEAN-FRANÇOIS D'AQUAVIVA, II'du nom, vint s'établir en France & sut Conseiller d'Etat & Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel; il eut

de Camille Caraccioli:

Scipion Diacette d'Aquaviva, Comte de Châteauvilain, qui prit le titre de Duc d'Atry & de Prince de Melphes. Après la mort de fa femme il embrassa l'état ecclésiassique, & fut Abbé de Saint-Arnoul de Metz. Il avoit même lieu d'espérer d'être nommé Cardinal, mais la mort du Pape rompit toutes ses mesures. Il mourut en 1648, âgé de 60 ans. Les autres branches de la Maison d'Aquaviva sont:

1. Les Marquis de Bellante, Princes de Caserte, éteints. Ils n'ont sormé que trois

degrés.

2. Les Comtes de Gioia, & Dues d'Atry. Cette branche a donné: un Cardinal Archevêque dans Octavio Aquaviva, mort en 1612, âgé de 52 ans; un autre Cardinal dans Octave Aquaviva, mort en 1674, âgé de 65 ans; un Général des Jéfuites dans Claude Aquaviva, mort en 1615, âgé de 72 ans; un Evêque de Bitonto dans Thomas Aquaviva, mort en 1672; & un troisième Cardinal dans François Aquaviva, mort en 1725, âgé de 59 ans.

JEAN-JÉRÔME, Duc d'Atry, Grand d'Espagne, Chevalier de la Toison d'Or, avoit épousé 1° Lavinia Ludovisi; 2° Eléonore-Cécile Spi-

nelli. Il laissa du second lit:

DOMINIQUE & TROJAN.

Dominique Aquaviva d'Aragon, Colonel en 1732 d'un Régiment de Cavalerie au fervice d'Espagne, Chevalier de la Toison d'Or & de Saint-Janvier, Grand d'Espagne de la première classe, ci-devant Capitaine de la Compagnie Italienne des Gardes du Corps de S. M. C. Philippe V, avoit épousé Dona-Eléonore Pio de Moura Cortéréal, fille aînée du Prince François Pio de Savoie-Moura Cortéréal & de Dona Jeanne Spinola de la Cerda, fille du Marquis de Los Balbases. Il est mort à Naples, en Février 1755.

Trojan, fils puiné de Jean-Jérôme, fut déclaré Cardinal (le 4º de fa Maison) par le Pape Clément XII, le 1º Octobre 1732. Il est mort

en 1740.

3. Les Comtes de Conversano & Ducs de Noci, éteints. Voyez Imhoss & Moréri, Hist. Italiæ & Hispaniæ Geneal.

AQUEUM: de gueules, à trois chevrons | Tome 1. d'or, posés l'un sur l'autre, accompagnés de trois besans de même, posés 2 en chef & 1 en pointe, au chef aussi d'or.

\* AQUIGNY, ou ACQUIGNY, Bourg avec titre de Baronic, en Normandie, Diocèfe

d'Evreux.

\* AQUITAINE. Les anciens Ducs d'Aquitaine étoient issus de la race des Mérovingiens. CLOVIS fut le premier Roi de France qui la posséda. Elle comprenoit alors les pays qui sont entre la Loire, l'Océan & les Pyrénées. Après la mort de CLOVIS, CLODOMIR, Roi d'Or-

léans, l'eut en partage.

Après sa mort, CLOTAIRE Ier, son frère, la posséda, & la laissa à Caribert, l'un de ses fils, mort fans enfans máles. Gontran, Sige-BERT & CHILPÉRIC la partagèrent entr'eux. CLOTAIRE II, resté seul de la postérité de CLOvis, réunit en sa personne toute l'Aquitaine; CARIBERT, fon second fils, eut l'Aquitaine qui comprenoit le Toulousain, le Quercy, l'Agénois, la Saintonge, le Périgord, la Novempopulanie ou Gascogne, avec Arles, & la partie de Provence qui dépendoit du Roy aume de Neustrie. Ryderic ou Chilpéric fut son fuccesseur. Dagobert ensuite la donna à Bog-GIS & à BERTRAND, ses neveux, à titre de Duché. Ce sut le premier apanage qui sut donné aux Princes de la Maison Royale. Il fut possédé héréditairement par les descendans de Boggis, jusqu'à la fin de la première race. WAIFFRE sut le dernier Duc héréditaire d'Aquitaine de la première race de nos Rois.

Pépin, fils de Charles-Martel, auteur de la feconde race, réunit l'Aquitaine à la Couronne, en 768. Charlemagne en fit un Royaume, dont il fe réferva l'autorité. Elle fut confondue fous Louis le Bègue avec le reste de la Monarchie; & cessant d'être un Royaume à part, elle sut réduite en Duché.

RANULPHE, Grand-Seigneur de Bourgogne, parent de Charles le Chauve, fut le premier

qui porta le titre de Duc.

Guillaume, fon neveu, Comte d'Auvergne, lui succéda. On trouve Guillaume-Hugues,

Duc d'Aquitaine, en 935.

Guillaume, Tête d'Estoupes; Guillaume, furnommé Godefroy; & Saint-Guillaume, qui laissa une fille nommée

ELÉONORE, qui porta en mariage le Duché d'Aquitaine à Louis le Jeune: mais elle n'apporta que la Guyenne propre ou le Bordelois,

00

les Landes, l'Agénois, le Basadois, le Périgord, la Saintonge, le Limousin, & beaucoup de droits sur les autres Provinces. Eléonore, étant répudiée, porta, par son second mariage avec Henri, Comte d'Anjou & Duc de Normandie, le Duché d'Aquitaine à l'Angleterre, dont ce second mari devint Roi. Richard Cœur de Lion l'eut après lui, & rendit au Roi de France hommage de l'Aquitaine. Enfin l'Aquitaine, passant alternativement, en tout ou en partie, de l'Anglois au François, du François à l'Anglois, confisquée plusieurs sois sur les Anglois, a eu pour dernier Duc Charles, frère de Louis X1, & cette contrée n'a plus été séparée du Domaine de la Couronne.

Le Roi Louis XV a renouvelé le titre de Duc d'Aquitaine en faveur de

François-Xavier-Marie-Joseph de France, fecond fils de scu M. le Dauphin, né le 8 Septembre 1753, & mort le 22 Février 1754.

Les armes: d'or, au léopard de gueules.

Aquitaine, ancien: fufelé d'or & d'azur.

ARABLAY: de gueules, à deux fasces d'or.

ARADON, en Bretagne: de fable, à fept macles d'argent, 3, 3 & 1.

ARAGON, Royaume fitué entre les Pyrénées du côté de la France, la Navarre & la Catalogne, le Royaume de Valence & la Caftille; il ne faifoit qu'une partie du Royaume de Navarre, jusqu'à la mort de Sanche, IIIº du nom. La première race des Rois d'Aragon a commencé à Ramir Iºr, fils naturel de Sanche III, mort en 1063, & a fini à Ramir II, furnommé le Moine, mort en 1147.

La feconde race a commencé à RAYMOND BÉRENGER, IVe du nom, Comte de Barcelone, qui portoit: d'or, à quatre pals de gueules; fes armes font dites depuis lui, armes d'Aragon, quoiqu'elles ne foient que celles de Barcelone. Il avoit épousé Petronille, Reine d'Aragon, fille du précédent. Sa race a fini dans la personne de Martin, Roi d'Aragon, mort le 31 Mai 1430. Après la mort de son fils, les Etats d'Aragon & de Sicile reconnurent pour leur Roi légitime Ferdinand de Castille, Duc de Penasiel, qui donna origine à la troisième race des Rois d'Aragon.

Les Royaumes de Castille, de Léon, d'Aragon, réunis par le mariage de Ferdinand V; Roi d'Aragon, & d'Isabelle, Reine de Castille, de Léon, &c., ne formèrent plus qu'un scul Royaume, sous le nom d'Espagne, dont Philippe, Archiduc d'Autriche, père de l'Empereur Charles-Quint, sut le premier Roi par son mariage avec Jeanne, héritière de toutes les parties de ces vastes États, en Europe & en Amérique.

De la feconde race des Rois d'Aragon, sont sortis les derniers Ducs d'Urgel, les Comtes de Prades, les Comtes d'Empuries, les premiers & derniers Rois de Sicile, les Ducs d'Athènes, les Rois de Majorque, les Seigneurs d'Ixar, les Comtes de Provence, & les Ducs de Segorbe. Voyez Moréri au mot Aragon pour toutes les différentes branches.

ARAMONT, Terre en Languedoc, Diocèfe d'Uzès, qui cst une Baronie fort ancienne, que la Maison de ce nom possède depuis longtems.

ARANDE, Sieur d'Emanville, en Normandie, Généralité d'Alençon, & Election de Conches, famille noble & ancienne, reconnue lors de la recherche de 1666, dont les armes font: coupé d'argent & de gueules; le premier chargé d'une aigle issante de fable, & les gueules d'une sleur-de-lys, sleuronnée d'or.

ARANDEL, Sieur de Guémicourt, en Normandie, Généralité de Rouen: d'argent, au chevron de gucules, accompagné de trois poulettes de fable, deux en chef & une en pointe.

ARAZOLA-D'OGNATE, ancienne Noblesse d'Espagne, établie en Flandres, depuis l'Archiduc Albert, à la suite duquel un de ceux de cette samille y passa. Ils ont toujours entré depuis dans tous les grands Chapitres Nobles.

JEAN ARAZOLA-D'OGNATE, Seigneur de Gaumont, un des descendans de cette Maison, avoit épousé Isabelle de Cardes, dont il a eu:

GRACE - ANGÉLIQUE - FRANÇOISE ARAZOLA-D'OGNATE, née en Décembre 1676, morte à Paris le 16 Septembre 1746, âgée de 70 ans. Elle avoit épousé, 1° au mois de Mai 1696, Armand Nompar-de-Caumont-la-Force, Marquis de Montpouillan, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi d'Angleterre, Lieutenant-Général des Armées des Etats-Généraux, & Gouverneur d'Arnheim; & 2° le 1<sup>er</sup> Juin 1702, Marc-Antoine Bofc-du-Bouchet, mort le 18 Avril 1734, dont elle a eu deux filles, qui font mariées. (Mercure de France, du mois de Novembre 1746, pages 198 & 199.)

Les armes d'Arazola-d'Ognate font en plein de la Province de Biscaye, scavoir: d'argent, à un arbre de sinople, & 2 loups de sable passans l'un sur l'autre. La devise, ou le cri de la Maison d'Arazola-d'Ognate est:

Ara foli Deo.

ARBALESTE. SIMON ARBALESTE, Maire de la ville de Beaune, épousa Madeleine Bochart, fille de Guillaume, Sieur de Noroy, natif du Vézelay, avec laquelle il gît en ladite

ville de Beaune, & sut père de

Guy, 1<sup>et</sup> du nom, Seigneur de la Borde-le-Vicomte & de la Rivière, Conseiller au Parlement de Paris le 17 Avril 1480, & Président aux Enquêtes du même Parlement, ensuite Président en la Chambre des Comptes; il git aux Grands-Augustins de Paris, où l'on voit son effigie. Il eut de Charlotte de Marle, fille & troisième ensant d'Arnoul, d'abord Maître des Requêtes, & ensuite Président au Parlement de Paris,

JEAN, Seigneur de la Borde, reçu Confeiller au Parlement de Paris le 22 Mai 1510. Il épousa Marguerite ou Madeleine de Fragelais, fille de Jean, Seigneur de Néron, reçu Confeiller au Parlement de Paris le 10 Mai 1454, & de Jeanne Chambellan, dont il eut:

1. Guy, qui suit;

2. Et Marie, semme de Jacques de Cochesilei, Seigneur de Vaucelas.

Guy, IIe du nom, Seigneur de Néron, de la Borde, &c., Président en la Chambre des Comptes à Paris en 1555, avoit acquis en 1552 le Vicomté de Melun. Il épousa Madeleine Chevalier, dont il eut:

 François, Vicomte de Melun, & Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, mort fans enfans;

2. CHARLES, qui suit;

3. Et Charlotte, mariée 1º à Jean de Pas, Seigneur de Martinfart, puiné de Feuquières; & 2º à Philippe de Mornay, Chevalier, Seigneur du Plessis - Marly, & Gouverneur de Saumur.

Charles, Seigneur de la Borde & de Né-

ron, Vicomte de Melun, fut marié avec Louise Boucher, fille d'Arnoul, Seigneur d'Orsay & de Piscop, & reçu Conseiller au Parlement de Paris le 22 Novembre 1544, Maître des Requêtes le 11 Septembre 1555, & Président au Grand-Conseil. Il eut:

1. Louis, qui fuit;

2. Et Isabelle, semme de N.... du Hallot, Vicomte de Lestourville.

Louis, Chevalier, Seigneur de la Borde, Néron, & Vicomte de Melun, épousa 1º Marie Hennequin, fille & troisième enfant de Nicolas, Chevalier, Seigneur du Fay, Secrétaire des Finances du Roi & du Duc d'Anjou, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, & de Marguerite le Féron; & 2º Marguerite ou Madeleine de Beauvau, fille d'André, Chevalier, Seigneur de Pimpéan, & de Philippe de Naillac, dont il ne paroît pas qu'il ait eu de postérité.

Il eut du premier lit:

1. Guy, IIIº du nom, Chevalier, Vicomte de Melun, Bailli & Gouverneur de ladite ville, tué en Allemagne à la journée de Marienthal en 1645, laissant de Marie de Montmorency, fille de Pierre, Marquis de Thury, Baron de Fosseux, Chevalier des Ordres du Roi, & de Renée Duval, Damede Mareuil, Fontenay, &c., qu'il avoit épousée en 1637, une fille unique, Françoise-Ma-

RIE, dont l'alliance est ignorée;

2. Et François-Louis, Chevalier, Seigneur & Vicomte de Melun, Marquis de Croifilles, &, par la mort de son frère aîné, Seigneur de la Borde, Néron & Champigny, marié 1° à N..., morte sans postérité; 2° à Marie-Anne Mousse, mariée, par contrat du 22 Avril 1731, à Louis de Mailly, Ile du nom, Chevalier, Marquis de Rubempré, sils de Louis, le du nom, Comte de Nesle, & d'Anne-Marie-Françoise de Sainte-Hermine, dont des ensans. Elle a été nommée, en 1747, Damedu Palais de Madamela Dauphine. Voyez MAILLY.

La Vicomté de Melun, acquise en 1552 par Guy Arbaleste, IIº du nom, héritage de l'ancienne & illustre Maison de ce nom, dont il ne subsiste plus que ceux mentionnés en l'article de MELUN, est aujourd'hui incorporé dans le Duché-Pairie de Villars.

Les armes de cette Maison éteinte étoient: d'or, au fautoir engrélé de sable, cantonné de quatre arbalesses de gueules. ARBALESTIER (b'). C'est une famille noble du Dauphiné, dont l'origine est si ancienne, que l'on n'en peut découvrir la souche. Le premier de ce nom que l'on connoisse, & dont sait mention Chorier dans son Histoire

du Dauphiné, est

I. Guigues d'Arbalestier, Ecuyer, qui fut nommé exécuteur testamentaire de Guigues Alleman, Seigneur d'Uriage, & probablement son ayeul maternel, en 1275. Il possédoit dissérentes Terres dans les Comtés de Diois & Valentinois, ainsi que Pons, les du nom, son sils, pour lesquelles ce dernier prêta hommage d'Homme franc, noble & ancien, au Prince Aymar de Poitiers, Comte de Diois & Valentinois, de qui lesdites Terres relevoient, le 18 Avril 1332.

II. Pons d'Arbalestier, l'rdunom, Ecuyer, possédoit, comme nous venons de le dire, plufieurs Terres dans les Comtés de Diois & de Valentinois, pour lesquelles, ainsi que pour celles que possédoit son père dans ces Comtés, il rendit hommage au Prince Aymar de Poitiers, de qui elles relevoient, le 18 Avril 1332. Il avoit épousé Falconne Arthaud, Dame d'Auriole, laquelle, par acte passé devant Silvestre, Notaire ésdits Comtés, le 27 Octobre 1381, institue son héritier universel Noble Pons d'Arbalestier, son fils, qui suit:

III. Pons d'Arbalestier, IIº du nom, Ecuyer, fut institué héritier universel de sa mère, par acte passé devant Silvestre, Notaire ès Comtés de Diois & de Valentinois, le 27 Octobre 1381, & eut de sa semme, dont le nom est ignoré, Jean, Ier du nom, qu'ilémancipa par acte passé devant le Juge-Mage desdits Comtés, le 18 Février 1406, où ils sont

tous deux qualifiés Nobles.

IV. Jeand'Arbalestier, Ier du nom, Ecuyer, fut émancipé par son père le 18 Février 1406, par acte passé devant le Juge-Mage des Comtés de Diois & de Valentinois. Il étoit Seigneur de Gigors & autres lieux, pour lesquelles Terres & Seigneuries, ainsi que pour celles que son père possédoit ésdits Comtés, il rendit hommage d'Homme franc, noble & ancien, au Duc de Savoie, Comte de Valentinois & de Diois, de qui lesdites Terres relevoient, le 21 Mars 1441; il rendit pareillement hommage, tant pour lui que pour son père, au Dauphin qui fut ensuite Louis XI, le 14 Février 1446; il sut mis au rang des Nobles & reconnu pour tel, lors de la révision

générale des feux du lieu de Gigors, en 1447, avec CLAUDE D'ARBALESTIER, fon fils aîné. Il eut de sa femme, dont le nom est ignoré:

1. CLAUDE, qui fuit;

 Et Pierre, Ecuyer, Seigneur de Blazac, dont la branche est éteinte.

V. CLAUDE D'ARBALESTIER, Ecuyer, Seigneur de Gigors, Blazac & autres Terres dans les Comtés de Diois & de Valentinois. rendit hommage, tant pour lesdites Terres, que pour celles que son père possédoit èsdits Comtés, comme nous avons dit, d'abord, au Duc de Savoie, le 21 Mars 1441, puis au Dauphin qui sut ensuite Louis XI, le 14 Février 1446.ll fut mis au rang des Nobles & reconnu pour tel, lors de la révision générale des feux du lieu de Gigors, avec son père, en 1447; puis à une autre révision des seux du même lieu en 1474. Il avoit épousé, par contrat passé devant Monotoni, Notaire ès Comtés de Diois & de Valentinois, le 20 Décembre 1444, Blanche Odon de Monteiller, dont il eut deux fils, qui passèrent entr'eux, le 14 Février 1481, un acte d'affociation & communion, au bas duquel il mit fon approbation le 19 du même mois. Il fit fon testament, par lequel il substitue tous ses biens en faveur de fon petit-fils. Ses enfans furent:

1. GEORGES, qui suit;

 Et Antoine, qui mourut fans postérité. Il avoit fait, avec son frère aîné un acte d'affociation & communion, le 14 Février 1481, que leur père avoit ratisié le 19 dudit mois.

VI. GEORGES D'ARBALESTIER, Ecuyer, Seigneur de Gigors, Blazac, & autres Terres en Valentinois, s'affocia avec son frère puîné, par acte du 14 Février 1481, approuvé par son père le 19 du même mois, du vivant duquel il épousa Louise de Massebœus, qui sit une donation à son sils de tous ses biens, par son contrat de mariage du 16 Juin 1523. Ses ensans furent:

1. Aymar, qui fuit;

2. Et Jeanne, qui fut mariée, & dont les héritiers transigèrent avec Aymar, son frère aîné, par acte passé devant Collet, Notaire és Comtés de Diois & de Valentinois, le 20 Janvier 1517, pour droits de légitime de Georges, leur père commun, qui surent acquittés par ledit Aymar, qui protesta de ses droits à la substitution portés en sa faveur au testament de Claude, son ayeul.

VII. AYMAR D'ARBALESTIER, Ecuyer, Sei-

gneur de Gigors, Blazac, Beausort, & autres lieux, transigea avec les héritiers de JEANNE, fa fœur, par acte passé devant Collet, Notaire ès Comtés de Diois & de Valentinois, le 20 Janvier 1517, pour droits de légitime de Georges, leur père commun, qu'il acquitta avec protestation de ses droits portésen sa faveur au testament de CLAUDE, son ayeul. Il étoit si estimé du Pape Clément VII, qui siégeoit alors, que ce Pape lui accorda par une Bulle, différentes graces spéciales & des privilèges particuliers, tant pour lui que pour cinq autres personnes qu'il voudroit nommer, Ecclésiastiques ou Laïques, en considération de ses services. Il testa, par acle passe devant Saurain, Notaire, le 14 Février 1547, en faveur de ses enfans, & avoit épousé, par contrat passé devant Mirabelli, Notaire, le 16 Juin 1523, en présence de sa mère qui lui sit, en faveur de ce mariage, donation de tous fes biens, Marguerite Planchette, laquelle étant veuve, donna quittance à son fils aîné, par acle passé devant Dusserre, Notaire, le 8 Décembre 1547, par Gaspard Colau, son fondé de pouvoir. Ses ensans furent:

1. JEAN, qui suit;

2. Et Charles, qui céda tous les droits qu'il avoit dans la fuccession de son père, à Jean, son frère aîné.

VIII. JEAN D'ARBALESTIER, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Gigors, Blazac, Beaufort, &c., sut institué co-héritier universel par le testament de son père du 14 Février 1547, conjointement avec CHARLES, son frère puîné, qui lui céda tous ses droits. Il donna quittance tant pour lui, que comme étant aux droits de CHARLES, son srère, par acte passé devant Dufferre, Notaire, le 8 Décembre de la même année, à Gaspard Colau, sondé de procuration de sa mère, lors veuve dudit Aymar d'Ar-BALESTIER, son père. Il servit dans l'arrièreban de la noblesse que Henri II avoit envoyée à Aigues-mortes, suivant un acquit du 20 Juillet 1552; puis sut Gouverneur de Barzet, Montpézat, Royac, Meyras, par commission du 8 Mars 1570. Il avoit épousé Louise d'Urre, avec laquelle il avoit fait un testament mutuel & réciproque le 22 Octobre 1567, par lequel ils instituent Noble Isaac, leur fils unique, leur héritier universel.

IX. ISAAC D'ARBALESTIER, 1er du nom, Ecuyer, Seigneur de Gigors, Blazac, Beausort, &c., institué héritier universel de ses père &

mère par leur testament mutuel en sa faveur du 22 Octobre 1567; il commanda une Compagnie de gens de guerre dans le Régiment de Cugé, par commission de M. d'Ornano, Lieutenant de Roi de cette Province, du 1er Août 1592; fut ensuite Gentilhomme servant du Roi Henri le Grand, par Lettres de retenue du 18 Décembre 1594; rendit hommage pour ses terres de Gigors, Blazac, Beaufort, Montelar, Labatro, le Plan-Sufe, Montmeyran la Gardette, &c., à la Chambre des Comptes du Dauphiné, les 1er Juillet 1604 & 4 Février 1621; servit ensuite dans l'arrièreban, suivant une quittance du 13 Février 1634; céda à ses ensans, par acte passé devant Béranger, Notaire, une somme de 500 livres fur Pierre Marcon, du lieu de Montclar. Il avoit époufé, par contrat du 22 Février 1590, Esther de Sauvain-du-Chaylar, dont il eut:

1. CHARLES, Ecuyer, Seigneur de Montelar, Beaufort, Labatro, Gigors, le Plan-Sufe, Montmeyran, &c., dont il rendit hommage à la Chambre des Comptes le 24 Juillet 1655; il obtint Arrêt de la Chambre de l'Edit contre la Communauté de Loriot, qui lui disputoit un fonds de Terre qu'il avoit acquis en 1639, par lequel cette Cour, après avoir vu fes titres & pièces, ordonne qu'il continueroit d'en jouir aux mêmes franchifes attribuées aux anciens Nobles par le Règlement de l'année 1639. Il fut Colonel de quatre milles Légionaires, & Maréchal des Camps & Armées du Roi. Il avoit époufé, en 1622, une femme dont le nom, est ignoré, de laquelle il eut trois fils, deux desquels surent tués au service du Roi, & le troisième mourut ab intestat. Les Terres de Beaufort & autres furent partagées entre 14 co-héritiers;

2. Jean, qui céda à Paul, fon frère, par acte reçu par Châtre, Notaire, le 22 Février 1633, le Château de la Gardette & autres Terres à lui échues par le décès de Charles, fon frère, & de fes neveux;

3. Et PAUL, qui fuit.

X. Paul d'Arbalestier, Ecuyer, Seigneur de Beaufort, Mirabel, Gigors, Blazac, & autres lieux, transigea, par acte reçu par Châtre, Notaire, le 22 Février 1633, avec Jean, son srère, qui lui céda le Château de la Gardette & autres Terres. Il avoit épousé, par contrat passé devant Garnier, Notaire, en 1630, en présence & du consentement de son père, Eléonore de Lambert-de-Saint-Vincent-c'e-Barcy, dont il eut:

XI. GASPARD D'ARBALESTIER, Ecuyer, Seigneur de Mirabel, de la Gardette, Gigors, Beaufort, Blazac, &c., né le 26 Décembre 1634, & tenu sur les sonds de Baptême par Gaspard de Chabrillan, son oncle maternel, & Esther de Sauvain-du-Chailar, son ayeule paternelle; fut émancipé par son père en 1646, & maintenu dans fa noblesse, conjointement avec lui, par jugement rendu par M. Dugué, Intendant du Dauphiné, en 1668, après avoir produit ses titres de noblesse, & comme tels déchargés l'un & l'autre des taxes auxquelles ils avoient été imposés. Il reçut quittance, le 18 Avril 1675, de Louis Targier, Conseiller du Roi, ancien Receveur des Tailles de la ville de Montelimart, & commis par M. Dugué, Intendant du Dauphiné, pour le recouvrement des taxes qui devoient être payées par les Gentilshommes pour la convocation de l'arrière-ban, & mourut en 1718. Il avoit époufé, par contrat du 12 Septembre 1662, en présence de son père & de Charles d'Ar-BALESTIER, fon oncle, Charlotte d'Armandde-Luz, dont il eut:

1. GASPARD-MELCHIOR-BALTHASARD, Ecuyer, Seigneur de Mirabel, la Gardette, Blazac, &c., qui fut premier Capitaine & Major du Régiment de Saint-Serond, d'oùil s'est retiré à caufe de ses blessures, & mourut en 1736. Il avoit époufé, par contrat du 24 Mars 1695, en préfence & du consentement de ses père & mère, qui lui firent donation de tous leurs biens, & fixèrent la légitime de fes frères, & notamment d'1-SAAC, 11e du nom, fon frère puîné, N... de Reynier, dont il eut quatre filles : l'une fut mariée avec N... de Bouets, Confeiller au Parlement de Grenoble; la feconde avec N... d'Aspremont; la troisième avec N.... de Blocard-d'Orange; & la dernière, nommée Lucrèce, fut mariée, par contrat du 1er Mars 1730, avec Gaspard-Melchior D'ARBALESTIER, Ier du nom, son cousin germain, pour réunir dans la Maison les biens de famille, ses sœurs n'ayant point d'enfans;

. 2. ISAAC, qui fuit;

Et quatre garçons, tués au fervice du Roi.

XII. ISAAC D'ARBALESTIER, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Beaufort, la Gardette, &c., servit longtems dans le Corps-Royal d'Artillerie, résidant à Grenoble; il sut maintenu dans sa noblesse, lors de la recherche des sies en Languedoc, par Jugement de l'Intendant de cette Province, en 1718, après

avoir produit fes titres, & comme tel, déchargé des taxes auxquelles il avoit été imposé; & mourut en 1747. Il avoit épousé, par contrat du 22 Novembre 1704, en préfence & du consentement de son père, & du Seigneur de Mirabel, son frère ainé, Marie Gaillard-de-la-Chaux, dont il eut entr'autres ensans:

XIII. GASPARD-MELCHIOR D'ARBALESTIER, I'r du nom, Ecuyer, Seigneur de Beaufort, la Gardette, &c. II fervit longtems avec fon père dans le Corps-Royal d'Artillerie résidant à Grenoble, & mourut en 1761. Il avoit épousé, par contrat passé devant Saunier, Notaire à Grave, le 1er Mars 1730, Lucrèce d'Arbalestier, sa cousine germaine, fille & quatrième ensant de Gaspard-Melchior-Balthasard d'Arbalestier, oncle de son mari, & de N... de Reynier, en présence & du consentement de leurs pères, qui leur donnoient, en saveur de cette alliance chacun, la moitié de tous leurs biens. Il eut de ce mariage:

1. GASPARD-MELCHIOR, qui fuit;

2. Et Paul-Isaac, Chevalier, Seigneur de la Gardette & de Beaufort, d'abord Lieutenant au Régiment de Ségur, Infanterie, puis Lieutenant en premier dans celui de Soissonnois, réformé en 1749; remplacé dans les Grenadiers-Royaux du Dauphiné en 1750, d'où il a passé dans le Régiment de Belsunce en 1753; il a fait toutes les dernières guerres avec ce Corps, & a été créé Chevalier de Saint-Louis & Major-Commandant à Mont-Dauphin en 1768. Il a époufé, cette même année, Catherine de Michalon, fœur d'Arnaud-Louis de Michalon, Chanoine du Chapitre noble de Saint-Chef en Dauphiné, où les preuves fe font pour y être admis; il a eu Arnaud-Louis, Chevalier, né en 1769.

XIV. Gaspard-Melchior d'Arbalestier, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de Mirabel, la Gardette, Blazac, &c., a épousé, en 1756, Louise de Chananeille-de-Bellenave, dont il a:

- 1. Isaac-Paul-Claude, Chevalier, né en 1761;
- 2. François-Régis, Chevalier, né en 1762; 3. Et Lucrèce, Demoifelle, née en 1759.

Généalogie dressée sur un Mémoire envoyé, & certifié avoir été sait sur les titres, par M. le Baron de Bruyères-Saint-Michel, Syndic de la Noblesse du Bas-Dauphiné.

Les armes sont: de gueules, au chevron

d'argent, chargé de cinq pommes de pin de finople, & accompagné de trois étoiles d'or, posées deux & une.

ARBALESTRE: d'azur, à trois arbalestres d'or, posées 2 & 1.

ARBAUD, en Provence. I. BARTHÉLEMY D'ARBAUD, Chancelier du Roi ROBERT, est la tige de cette samille. On le trouve qualissé Miles, Chevalier, dans plusieurs actes passés aux années 1324 & 1326. Nostradamus le nomme parmi les Hommes illustres de ce tems-là, dans son Histoire de Provence, sol. 338. Il épousa Béatrix de Fos, sille de Rosselin de Fos, de laquelle il eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. Et Melchior, rapporté ci-après.

JEAN D'ARBAUD s'établit à Arles, où il passa plusieurs actes dans lesquels il est qualitié Damoifeau. Il conste, par une Charte de l'Eglife de Saint-Trophime de cette Ville, datée de 1343, qu'il fonda une Messe qu'on doit dire chaque lundi, à la Chapelle des âmes du Purgatoire de la même Eglise, pour le repos de l'âme de Barthélemy d'Arbaud, son père. Ses descendans ont toujours soutenu de la manière la plus honorable leur noblesse. Ils l'avoient illustrée par leurs fervices dans les Armées de nos Rois & par leurs bonnes alliances. Cette branche étoit connue à Arles fous le nom d'Arbaud-Blonzac. Elle portoit pour armes: d'argent, au griffon de sable, la patte dextre d'aigle, & la jambe sénestre de lion, vêtues ou écorchées de gueules.

II. Melchior d'Arbaud, fecond fils de Barthélemy, fuccéda aux Seigneuries & possessions que son père avoit dans la Haute-Provence. Il épousa, en 1338, Blanche de Sa-

bran, dont il eut:

III. Guillaume d'Arbaud, qualifié Nobilis & potens vir, dans plufieurs reconnoissances passées par divers particuliers de la ville d'Aups, aux années 1389 & suivantes, jufqu'en 1400. Il épousa Antoinette de Pigono,

ou Pingon, & sut père de

IV. Arbaudd'Arbaud, Co-Seigneur d'Aups, marié avec Sufanne de Castellane, fille de Pons, le 18 Août 1420. Il sut premier Consul de la Ville d'Aix, en 1428. Nostradamus, Histoire de Provence, sol. 561, parlant des Gentilshommes célèbres en l'an 1419, sait mention d'Arbaud Arbaud, Seigneur d'Aups; il est qualisée, Magnificus & potens vir, dans

plusieurs reconnoissances des années 1405, 1408, jusqu'en 1427, reçues par *Bellandt*, Notaire d'Aups. Il sit son testament, le 14 Janvier 1445, en saveur de son sils.

V. Guillaume d'Arbaud, Co-Seigneur d'Aups, Seigneur de Brest, de Bargemont, de Comps, de Callas, de Malignon & de Fabrègues lequel testa aussi en 1505 (Poësi, Notaire de Villecroze). Il laissa d'Honorade de Fabri:

 Pierre, tige des Seigneurs de Gardane & de Jouques;

 Honoré, chef de la branche des Seigneurs de Brest & de Châteauvieux, rapportée ci-

après ;

3. Et Jean, qui fut légataire de la Seigneurie de Fabrègues. Il fe retira à Aix, où il acquit un Office de Maître Rational en 1502. Ho-NORÉ, fon fils, fut pourvû de la même charge en 1523. Cette branche est éteinte dans la Maison de Roux-la-Pérusse, qui en porte le nom & les armes.

# TREMIÈRE BRANCHE

des Seigneurs DE GARDANE & DE JOUQUES.

VI. PIERRE D'ARBAUD, institué co-héritier par GUILLAUME, son père, eutles terres de Bargemont & de Callas; il sut premier Consul d'Aix, Procureur du pays, en 1545. Il épousa en premières noces Marguerite de Pontevès, & en secondes noces Honorade de Bourgarel. Il laissa du premier lit:

JACQUESD'ARBAUD, furnommé le Majeur, qui fit la branche des Seigneurs de Rognae, éteinte dans la Maifon de Thomassin Bailliane.

Du fecond lit vinrent:

Jacques d'Arbaud, dit le Mineur, & Honoré, qui fuit. De Jacques le Mineur étoient iffus les Seigneurs de Porchères, qui faifoient leur demeure à Saint-Maximin & à Marfeille, & les Seigneurs de la Chapelle-Senevois.

VII. Honore, Seigneur de Gardane, sut pourvu d'un office d'Avocat-Général en la Cour des Comptes de Provence, l'an 1554; il acquit une portion de la terre de Gardane, & eut de Jeanne de Bompar:

1. Joseph, qui fuit;

 Honore, Chevalier de Malte, & pourvu d'une Commanderie en 1607;

3. Gérard, second Colonel d'Aix en 1621, mort fans alliance;

4. Et Louise, mariée en 1588 à noble Jean de Gaillard.

VIII. Joseph d'Arbaud sut reçu Avocat-Général à la Cour des Comptes l'an 1595, & marié avec Louise Thomas, dont il eut:

IX. JEAN-AUGUSTIN D'ARBAUD, reçu Confeiller en la Cour des Comptes l'an 1632. Il réunit encore une portion de la terre de Gardane le 28 Août 1635. Il fit son testament en 1649, & institua héritier Jacques, son fils.

X Jacques d'Arbaud, Seigneur de Gardane, acquit la terre de Jouques; il épousa, en 1674, Marguerite de Maurel du Chafaut, de la-

quelle il eut entr'autres enfans :

1. André-Elzéar, qui suit;

2. Charles, mort Major dans le Régiment de

Champagne;
3. Et Joseph, Seigneur de Gardane, Chef d'Escadre des Armées Navales.

XI. André-Elzéar, Seigneur de Jouques & de Gardane, a été fuccessivement Conseiller & Président à Mortier au Parlement d'Aix. Il épousa, en 1697, Anne de Citrany, fille de Joseph, Conseiller à la Cour des Comptes. Il est mort en 1744, & a laissé :

1. JEAN-JOSEPH-AUGUSTIN, qui fuit;

2. GASPARD, Officier de Galère, & Chevalier de Saint-Louis;

5. François-Casimir, Chanoine de l'Eglife d'Aix, Abbé de Saint-Laurent de Combe-

4. Et Bache-Alexandre, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant des Vaisseaux du Roi.

XII. JEAN-JOSEPH-AUGUSTIND'ARBAUD, Seigneur de Jouques & d'Ongles, Conseiller au Parlement, a épousé Lucrèce-Françoise-Cécile de Renaud, Dame d'Ongles, fille de Jean de Renaud, Seigneur dudit lieu, de laquelle il a eu:

1. & 2. André-Elzéar, & Joseph Bache, qui est Officier des Vaisseaux du Roi.

Cette branche a sormé des alliances, par filles, avecles Maisons de Bricar, Dedons, Durand-Gaillard, Isoard, Michaelis, Thomassin-Bailliane, Thomassin-Mazaugues, Bonnet-Costefrède. Il y a une tante & une sœur de Jean-Augustin d'Arbaud, ci-dessus, Religieuse au premier Monastère de Sainte-Urfule d'Aix.

Les armes de cette branche : d'azur, au chevron d'argent & au chef d'or, chargé d'une étoile de gueules.

### SECONDE BRANCHE

des Seigneurs DE BREST & DE CHATEAU-

VI. Honoré d'Arbaud, institué aussi héritier, par le testament de Guillaume II, son père, sut Seigneur de Saint-Jean de Brest; il testa le 12 Septembre 1524, & laissa de Marguerite de Clary:

VII. Honoré II, qui eut de sa semme An-

toinette de Portanier:

VIII. Melchior d'Arbaud, marié en 1545 à Françoise de Laugier, dont il eut :

Guillaume, qui fuit, & Antoine-Marcelin, marié avec Blanche de Barras. Il étoit chef de la branche éteinte des Seigneurs de Breft.

IX. Guillaume, épousa Diane de Barras, fœur de Blanche, en 1571. Il fut père de :

X. François d'Arbaud, marié, en 1625, avec Marguerite de Fabri-Fabrègues, dont il eut:

1. Melchior, qui fuit;

2. François, reçu Chevalier de Malte en 1653; 3. Et Marguerite, mariée à César de Sabran.

X1. Melchior II, Seigneur de Fos-Amphoux & de Chateauvieux, épousa en 1660 Françoise de Reimond-Déoux, dont il eut:

1. ALEXANDRE, qui épousa la Dame de Pontevès-Bargème, dont naquit Françoise, mariée dans la Maison de Chailans-Mouriés;

2. Antoine, qui fuit;

3. Et François, reçu Chevalier de Malte.

XII. ANTOINE D'ARBAUD, Seigneur de Châteauvieux, ci-devant Chevalier de Malte, a été marié 1° avec N...; 2° le 1er Juin 1723, avec Jeanne de Gaufridy de Fos.

De fon premier mariage est né:

Louis, Chevalier de Saint-Louis, Officier des Vaisseaux du Roi.

Du second lit sont issus:

Deux fils, l'un reçu Chevalier de Malte, & mort Officier des Vaisseaux du Roi; l'autre fut admis, après avoir fait ses preuves, dans l'une des places de l'Abbaye fécularifée de Saint-Victor-lez-Marseille, le 19 Juillet 1751. Voyez l'Histoire héroïque & universelle de la Noblesse de Provence, tom. I, pag. 47.

Cette Branche porte les mêmes armes que la branche aînée, éteinte, qui avoit été formée au second degré par Jean. Voyez ci-dessus.

ARBAUT, en Provence: d'or, au griffon de sable, la patte droite d'aigle, la jambe senestre de lion, vêtue ou écorchée.

ARBELOT, en Provence: d'azur, à 4 arcs d'or, cordés de sable, surmontés de 4 étoiles

ARBERG, Seigneur de Valengin: de gueu-

les, au pal d'or, chargé de trois chevrons de sable.

ARBIE, en Bresse: d'argent, à la bande d'azur, chargée de trois têtes de cerf d'or.

ARBO (D'), ancienne famille noble, originaire du pays d'Albret, divifée en deux branches: la première, connue fous le nom D'ARBO DE CASTELMERLE, & la feconde, fous celui D'ARBO DE CASAUBON. Suivant un Mémoire de famille qu'on nous a fait passer, elle remonte à

JEANNOT & PEYROT, frères, Seigneurs de Castelmerle, appelés Tingon, parce qu'ils fortoient de l'ancienne Maison de Tingon, rendirent hommage, le 30 Juin 1445, à Charles, Seigneur d'Albret: c'est ce que nous apprend un inventaire de pièces, produites à Saint-Sever, le 14 Mars 1668, devant le Commissaire Subdélégué, de l'Intendant de la Province, commis pour la recherche des Usurpateurs de la Noblesse; & cette samille, fur la vérification de ces titres, a été confirmée dans fon ancienne Noblesse; & on voit, par cette confirmation, que la branche d'Arbo DE CASAUBON est sortie en ligne directe d'une branche cadette de celle d'Arbo de Castel-MERLE. On voit aussi, par une autre Sentence, rendue le 29 Novembre 1720, par M. de Sesseville, Intendant de la Généralité d'Auch & de Béarn, en faveur de Jean-Louis d'Arbo DE CASTELMERLE, qui, dans le même temps, présenta une requête au même Intendant, dans laquelle il disoit que la branche d'Arbo DE CASAUBON se trouvoit inhérente à son rang & aux biens acquis par tous fes ancêtres, par une filiation établie par lesdits titres produits.

Cette samille possédoit la Terre de Castra, & les Roturiers ne possédoient aucun fiess avant l'an 1050.

JEANNOT D'ARBO, de concert avec PEVROT, ou PIERRE D'ARBO, son frère cadet, dont il fera parlé après la posiérité de son aîné, rendirent hommage de leurs Terres à Alain, Sire d'Albret, en présence de M. de Baylens, Marquis de Poyanne, le 30 Juin 1445, & l'extrait de cet hommage en sut délivré le 2 Juin 1520.

Ce JEANNOT D'ARBO, Seigneur de Castelmerle, Bettoq & Lier, eut de sa semme, dont le nom est ignoré,

JEANNOT D'ARBO, IIe du nom, Seigneur des Tome I.

mêmes Terres que ses père & ayeul, qui laissa Bernard d'Arbo (a), aussi Seigneur des mêmes terres que son père, qui eut pour fils, Guillaume d'Arbo, qui suit:

Guillaume d'Areo, Seigneur de Castelmerle & de Lier, donna, devant l'Evêque de Lescar, Lieutenant-Général du Roi de Navarre, le dénombrement des Terres qu'il tenoit à soi & hommage dudit Roi, & il épousa, par contrat du 19 Août 1582, Lionne de Bassabat, dont il eut:

JEAN-BERTRAND D'ARBO, Sieur de Castelmerle, &c., qui rendit hommage à la Chambre des Comptes de Nérac, le 18 Février 1606, & se maria, par contrat du 27 Mars 1615, à Susanne de Montgrand; il en eut:

Jean, qui rendit hommage à la même Chambre, & obtint Sentence de vérification de ses titres. François d'Arbo de Castel-MERLE (b), frère ou fils de Jean, sut Capitaine au Régiment de Montausier, par Commission du 19 Mai 1650. « Il épousa, par contrat du 30 Avril 1652, Bertrande du Casse. . JEAN d'Arbo de Castelmerle, ayant obtenu, fur la vérification de scs titres, sa maintenue de Noblesse n 1668, devant le Commissaire-Subdélégué de l'Intendant de la Province, commis pour la recherche des Usurpateurs de la Noblesse, se maria avec N... Burguerieu, dont il eut: 1. André, qui suit; 2. & Jeanne, ce qui est prouvé par son testament, du 12 Octobre 1664, retenu par Lagardère, Notaire Royal.

André d'Arbo de Castelmerle époula par contrat du 1<sup>er</sup> Février 1682, N... d'Arbo de Cafaubon, sa parente, dont il eut:

JEAN-LOUIS D'ARBO DE CASTELMERLE, qui obtint la confirmation de sa noblesse en 1620, par jugement du Seigneur de Seisseville, Intendant de la Généralité d'Auch & de Béarn. Il avoit épousé, par contrat du 27 Novembre 1714, Catherine de Bérard, dont il eut:

Adrien d'Arbo de Castelmerle, qui est le ches actuel de cette branche aînée. Il n'a point de possérité; & ses cousins de la branche ca-

<sup>(</sup>a) La Chenaye-Desbois l'appelle Bertrand. (Note des Editeurs).

<sup>(</sup>b) La Chenaye-Desbois, dans sa Notice, tom. Ier, ancienne édition in-4°, le dit fils unique de JEAN-BERTRAND, & le fait père d'un FRANÇOIS, IIe du nom, qui sut assigné pour produire ses titres de noblesse. (Note des Editeurs.)

dette, dont nous allons parler, doivent lui succèder par portions égales.

# SECONDE BRANCHE.

PEYROT OU PIERRE D'ARBO, frère puiné de JEANNOT, chef de la branche aînée, épousa en 1460, Marguerite de Latanne-Salane, dont vint:

PIERRE D'ARBO DE CASAUBON, IIº du nom, qui se maria, en 1493, avec N.... de Coudray, de laquelle il eut:

1. Pierre, qui suit;

2. Et Jean, dont on ignore la postérité.

PIERRE D'ARBO DE CASAUBON, IIIº du nom, épousa en 1529, Jeanne de Plan, dontileut:

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Philippe, dont on ne connoît que le nom.

« Pierre d'Arbo de Casaubon, IVe du nom, épousa en 1562 N.... du Cros, dont il eut: »

PIERRE D'ARBO DE CASAUBON, Ve du nom, qui épousa, en 1597, Marguerite de Lartigue, dont vint:

Pierre d'Arbo de Casaubon, VIº du nom, Capitaine d'Infanterie qui se maria en 1636, avec N... Saubade-de-Cloche, dont il eut:

1. François, qui fuit;

2. Et René, Curé de Goute en la Sénéchauffée de Saint-Sever.

François d'Arbo de Casaubon, Capitaine au Régiment de Tessé, se maria en 1671, avec N... Labeyrie, fille de Pierre, Seigneur de Céralieu & de ses dépendances, dont:

- Pierre d'Arbo de Casaubon, qui sut comme son père, Capitaine au Régiment de Tessé;
- 2. Et René, qui fuit.

René d'Arbo de Casaubon, aussi Capitaine au Régiment de Tessé, partagea en 1709, avec son srère aîné, la succession de ses père & mère, & épousa, en 1723, N... de la Pierre, dont sont issus:

1. Joseph, qui suit;

2. Pierre d'Arbo de Casaubon, Capitaine au Régiment de Blesois & Chevalier de Saint-Louis;

3. JEAN-PIERRE, mort sans postérité;

4. & 5. Et deux filles, une mariée le 4 Octobre 1765 à N... Verges, habitant du lieu du Duché d'Albret.

JOSEPH D'ARBO a été maintenu dans son ancienne noblesse, par Jugement de M. d'Aine,

Intendant de Bayonne; nous ne croyons pas qu'il foit marié.

Les armes: aux 1 & 4 d'or, à deux lions rampans de gueules, aux 2 & 3 d'argent, à deux arbres de finople.

ARBOIS, Seigneur de Blanchefontaine: d'azur, au loup passant de pourpre, la tête contournée, accompagnée en chef de trois cloches d'argent.

ARBOIS: de fable, au cor d'argent, lié de même en fautoir.

ARBON. C'est une ancienne Noblesse de Franche-Comté, éteinte dans Jacques d'Arbon, Ecuyer, Seigneur de Châteauvilain & de la Chaux, qui fit hommage de ces deux Terres au Seigneur d'Arlay, le 19 Septembre 1414. Il mourut sans possérité avant 1419, laissant la Seigneurie de la Chaux aux ensans de Catherine, sa sœur, & celle de Châteauvilain à Claude, son autre sœur.

Armes: de fable, à la croix ancrée d'or, chargée en cœur d'un écusson d'azur, au

lion d'argent.

ARBORIC, Seigneur de Sartirane: d'azur, au fautoir d'argent, ancré & alaifé, cantonné de quatre fleurs-de-lys d'or; au chef de méme, chargé d'une aiglette de fable, couronnée de même.

ARBOUSSIER, famille du Languedoc. Gaspard d'Arboussier fit son testament en l'an 1556. Il étoit trisayeul de Jean-François d'Arboussier, Seigneur de Montagut, Capitaine de Cavalerie en 1692, mort le 8 Octobre 1725, âgé de 57 ans, laissant de son mariage, accordé en 1704, avec Anne d'Avesfens, fille de Jean-Jacques d'Avessens, Seigneur de Saint-Rome, & de Marie de Rosel:

- 1. Jean-Jacques, Ecuyer, Seigneur de Montagut, Diocèfe de Touloufe;
- Louis, Ecuyer, né le 22 Juin 1711;
   Philippe, né le 10 Novembre 1712;
- 4. JEAN-Louis, né le 25 Octobre 1716;
- 5. Jean-François, né le 26 Février 1718;
- 6. Joseph, né le 5 Novembre 1720:
- 7. & 8. GABRIELLE & Louise, Religieuses;
- 9. Et Marie, née le 27 Septembre 1707. Armorial de France, reg. I, part. I.

Les armes: d'argent, à un arbre de finople, planté sur une terrasse. de même, mouvante de la pointe de l'écu, & accosté de deux lions de gueules, affrontés contre le tronc de l'arbre, ayant chacun une patte de derrière posée sur la terrasse.

ARC, en Barrois: branche cadette de la Maison de Vienne, en Bourgogne, dont le dernier, François de Vienne, IIe du nom, mort à Turin, sans alliance, en 1537, institua pour son héritier Antoine de Bauffremont, son neveu, à condition de porter le nom & les armes de Vienne. Voyez VIENNE.

Armes: d'azur, à une couronne royale d'or, soutenue d'une épée d'argent en pal, la pointe en haut, croisetée & pommetée d'or & cottoyée à chaque flanc d'une fleur-delys de même.

ARC: d'azur, à un arc d'or, chargé de trois flêches, celle en pal encochée d'argent & empennée d'or, & les deux autres en fautoir, empennées d'argent.

ARCAC: d'argent, à trois bandes de gucules, au chef d'or, chargé d'un arc de fable.

ARCAMBOURG, Seigneur de Flottcmanville, en Normandie, Election de Valognes: d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois roses de même, 2 & 1.

ARCÉ: écarteléaux i & 4 d'azur, au franc canton d'or, à la bande de même brochante fur le tout; au 2 de Bourbon; & au 3 de Ferrières.

\* ARCELOT, en Bourgogne, Terre & Seigneurie érigée en Marquifat, par Lettres du mois de Mars 1694, enregistrées à la Chambre des Comptes de Dijon le 17 Mars 1697, en faveur d'Alphonse de Guerribout, Chevalier, Marquis de Favery, Gouverneur de Marsal, Grand-Bailli de Melun. Il n'a laissé d'Elifabeth de Tinerand-de-Chalange que trois filles: une de ses filles, Elifabeth Guerribout, épousa, le 23 Mars 1695, Jean-Louis de Massuau, Président au Grand-Confeil, auquel elle porta en dot le Marquisat d'Arcelot, qui depuis ce tems est dans cette famille; une autre, nommée Geneviève de Guerribout-de-Favery, s'est mariée avec Pierre Carrel, Chevalier, Seigneur de Vaux, de Boncourt, de Caillouet, de Mautry, de Carrel, &c.

ARCEMALE. Cette samille, d'une ancienne noblesse de Sologne, où elle possédoit le Fies de Marembert, en la Paroisse de

Tremblevie, relevant du Comté de Blois, étoit connue dès l'an 1360, que vivoit Bernard d'Arcemale, Ecuyer, père de Guillaume, quailifié Damoifeau, en 1377, dont le fils Robert, Ecuyer, Seigneur de Marembert, avoit pour femme, vers l'an 1410, Marion de Guilly, fille de Jean de Guilly, Ecuyer, Seigneur des Marais. Cette branche, après avoir fourni VIII degrés, à fini par deux filles.

Les Seigneurs de la Blanchardière, la Fretière & du Langon, en Berry, & dans le pays d'Aunis, font fortis des Seigneurs d'Arembert, & ont commencé à Jean, Ecuyer, Seigneur de la Fretière, père de Louis, Seigneur de Blanchardière, Paroisse de Villegouin, en Berry, qui épousa en premières noces Sylvine Bodot de la Viorne, & en secondes noces, en 1573, Anne Bodin. Ce Louis est ayeul de Jacques d'Arcemale, Ecuyer, Seigneur du Langon, qui a laissé plusieurs enfans de Claude de Berthon, fille de Jean de Berthon, Ecuyer, Seigneur de Logerie.

Les armes: d'azur, au chevron d'argent, accompagné en pointe d'un croissant de même.

ARCES, Maison des plus anciennes & des plus illustres du Dauphiné, même une des plus considérables, tant par les différens Grades & grands Emplois Militaires dont ceux de ce nom ont été décorés, que par les éminentes Dignités Ecclésiastiques dont ils ont été revêtus.

M. d'Hozier, Juge-d'Armes de France, a dressé la généalogie de cette Maison, en 1626, & la remonte, par une suite d'ayeux prouvée par des titres authentiques, au milieu du XII° siècle, c'est-à-dire à l'an 1160. Elle a été considérable dans sa Province, & ce Vau-deville:

Arces, Varces, Granges & Commiers, Tel les regarde, qui n'oscroit les férier. qu'on lit dans les Historiens du Dauphiné, sait voir qu'elle y étoit même redoutable. Tous les registres de la Chambre des Gomptes du Dauphiné sont remplis des hommages rendus par les Seigneurs d'Arces aux Dauphins Viennois, & ensuite aux Rois de France, & M. d'Arces vient tout récemment (en 1760) d'y saire enregistrer tous ses titres.

Cette Maison, dans le XIIIe siècle, se divifa en deux branches par Guigues & Amon D'ARGES. De celle de Guigues sont sortis, patr'autres personnages illustres, Jean d'Arces, Archevéque de Tarantaise, créé Cardinal par le Pape Nicolas V, en 1449; & le sameux Antoine d'Arces, dit le Chevalier Blanc, Seigneur de Licieux & de Livarross, & premier Baron de Normandie, Capitaine de 500 hommes de pied, & Lieutenant-Général du Royaume d'Ecosse, où il sut nommé Vice-Roi. Il sut un des savoris les plus chéris du Roi Henri III, & un des Athlètes qui sortit victorieux du combat des trois contre trois. Cette branche a fini dans Jacques d'Arces, Seigneur de la Roche-de-Glun, & Gouverneur de la Ville de Cress, en Dauphiné.

Il reste, sous le nom d'Arces, la branche qui a pour auteur, Aimon, srère de Guigues, établie à Domène, dans la vallée de Grésivau-

dan, en Dauphiné.

I. Aimon d'Arces, Seigneur des Maisons-Fortes, de Domène & de la Pierre, épousa, en 1289, Ambroisse de Beaumont, delaquelle il eut:

SOFFREY, qui fuit, & AIMON.

II. Soffrey D'Arces, Chevalier, Seigneur des Maisons-Fortes, de Domène, de la Pierre & de Réaumont, sort considéré des deux derniers Dauphins Viennois, sut Maréchal de Dauphiné, (charge semblable à celle des Maréchaux de France, dit Monsieur de Valbonnois, dans son Histoire du Dauphiné, tom. I, pag. 49 & 50.) Il en sut décoré, tant en considération des bons services qu'il avoit rendus à l'Etat, que de ceux de ses prédécesseurs. Une autre preuve de la considération qu'on avoit pour lui à la Cour des Dauphins Viennois, c'est qu'il sut un des premiers savoris d'Isa-BELLE de France, épouse de Guigues, Dauphin, XIIIe du nom, qui lui donna procuration le 23 Mars 1330, pour aller en France pourfuivre ses droits sur la succession du Roi Pri-LIPPE le Long, son père, & de la Reine JEANNE de Bourgogne, sa mère. Il sournit des troupes au Dauphin, pour garder ses châteaux, comme on le voit par les anciens Comptes de la Châtellenie du Briançonnois.

C'étoit un Seigneur que le Dauphin qualifioit de fon Conseiller, & même de la qualité de Chevalier, (Miles), qualification des plus honorables, qui n'étoit donnée qu'aux perfonnages les plus illustres. Il occupa les premières charges de la Province; aussi le trouve-t-onqualifiéde Noble & Puissant Seigneur,

de même qu'Arthaud, son fils & plusieurs de ses descendans. Il sut Bailli du Briançonnois; & en même tems Maréchal de l'Armée du Dauphin, & en cette qualité il conduisit les Troupes du Dauphin en France, pour aider le Roi à combattre les Anglois. Le nom de sa semme ne nous est pas connu, mais il eut cinq garçons: Soffrey, Louis, Jean, Pierre & Arthaud, qui suit; (la possérité des quatre premiers nous est inconnue) & une fille nommée Eglantine.

III. ARTHAUD D'ARCES ÉPOUSA! Aynarde de Ceuson, veuve du Connétable de Theis en 1343: dans plusicurs comptes de la Recette générale il est qualifié de Messire, de Chevalier & de Bailli du Briançonnois, & dans son testament de Puissant Seigneur, & suivant un compte de la Recette générale de 1393, il avoit pour son Lieutenant Noble Michel Raoul. Il rendit hommage à Humbert, Dauphin, pour les Maisons Fortes & Réaumont, le 2 Juin 1348, & testa le 25 Février 1378. Il

eut pour fils Guigues, qui suit:

IV. Guigues d'Arces est qualifié partout de Messire & de Chevalier. On trouve à la Chambre des Comptes du Dauphiné une quittance passée en 1381, par plusieurs Seigneurs, pour leur vacation à l'Arrière-Ban convoqué par M. de Beauville, pour la défense du Dauphiné, au nombre desquels Seigneurs (qui n'étoient que les plus illustres de la Province) étoit Guigues d'Arces; ilépousa, 1° Arthaude de Bompar, de laquelle il eut un fils & deux filles, qui moururent sans postérité; 2° Jeanne de Commiers, fille de Raoul, Seigneur de Commiers; il testa le 14 Décembre 1397, & eut de son mariage:

1. ARTHAUD, qui fuit;

2. 3. 4. & 5. Morard, Guigues, Marie & Catherine.

V. ARTHAUD D'ARCES, II du nom, Chevalier, Seigneur des Maisons-Fortes, de Domène & de Réaumont, suivant une délibération des États de la Province, tenus à Vienne, pour la désense du Dauphiné, lorsque l'on craignoit que les Anglois, qui étoient en France, ne passassement le Rhône, pour y venir, en 1388, sut élu pour saire la distribution des Vavasseurs. Dans une convocation des États à Grenoble, du 19 Octobre 1392, par M. de Montmaur, Gouverneur de la Province, parmiles noms deceux auxquels on écrivit, qui n'étoient que les Seigneurs les plus distingués, on

trouve Messire Arthaud d'Arces, & dans une délibération prise à Romans, en 1400, où étoient assemblés les gens des trois États, Arthaud d'Arces y est qualisé, avec quatre autres Seigneurs, de Messire & d'Auditeur des Comptes des trois États: il épousa Françoise d'Arles, sa parente, fille de Louis, Seigneur de la Bassie; il mourut ab intessat, en 1426, & laissa:

- CLAUDE, qui fit fon cadet héritier, par fon testament du 8 Octobre 1481;
- 2. Et Louis, qui fuit.

VI. Louis D'Arces, Ier du nom, sut Mistral de Réaumont. Ducange, tom. IV de la nouvelle édition de fon Glotsaire, solio 778, dit: Que les Mistraux avoient le commandement des villes, avec tout pouvoir d'imposer des Loix. Les prédécesseurs d'Arthaud Havoient, de père en fils, tous possédé la Mistralie de Réaumont, qui avoit été donnée à Soffrey D'ARCES, en récompense des services rendus par sa Maison, & ses descendans l'ont encore possédée long tems après lui. Dans la révision des seux de Réaumont, il est fait mention de Noble Louis d'Arces, & il est qualifié de Mistral dudit lieu. Il épousa Guygonne du Fray, fille de Jean-Antoine, & d'Anne de Grolée; il mourut en 1490, & eut:

1. Lovis, qui fuit;

2. 3. & 4. ISABEAU, GUYGONNE & FRANÇOISE.

VII. Louis D'Arces, IIe du nom, Chevalier, Seigneur des lieux ci-destus mentionnés. Lieutenant-Colonel au Régiment de Montferrat, Infanterie, par Brevet du 3 Octobre 1503, Mistral de Réaumont, fut un grand Capitaine. On trouve à la Chambre des Comptes de Grenoble l'ordre & le nombre des gens de guerre, avec les lettres du Chevalier Bayard, écrites à l'Evêque de Grenoble. fon oncle, où il parle de la bravoure de Louis b'Arces, qui étoit Capitaine employé contre l'armée du Pape, du Roi d'Espagne & des Vénitiens, devant la ville de Ravenne; il fut laissé en ôtage lors de la capitulation saite par M. de Belliers, avec le Duc de Savoie. Il testa le 3 Juillet 1506, & eut de Catherine Machide-Montagneu:

I. ANTOINE;

2. HUMBERT, qui fuit;

3. 4. & 5. Soffrey, Louis & Guigues;

6. Et CLAUDE, Abbé de Boscodon, élu Archevêque d'Embrun en 1510.

VIII. HUMBERT D'ARCES, Chevalier, Seigneur de Montagneu & de plusieurs autres Terres, acquit en 1536 la totalité de la Seigneurie de Réaumont, où il avoit déja de grands biens, & dont il possédoit, à même titre que ses ancêtres, la Mistralie. Le Domaine Delphinal ayant été aliéné de son tems, il est qualisé de puissant Seigneur dans la transaction que sit Claude, son fils avec ses srères en 1565. Il épousa Louise de la Poype, fille de Claude, Seigneur de Serrières, & de Françoise de la Balme; il en eut:

1. CLAUDE, qui fuit :

 Jean, qui fut un des braves Guerriers de fon tems; il fe fignala à la bataille de Moncontour, gagnée fur le Comte de Mansfeld, le 7 Octobre 1569: il fut fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel par Charles IX;

3. CHRISTOPHE;

4. & 5. Louise & Jeanne;

6. Et CATHERINE, qui fut mariée à Gabriel de la Poype, Seigneur de Saint-Jullin.

IX. CLAUDE D'ARCES, Chevalier, Seigneur des Maisons-Fortes, de Domène, &c., qui épousa, le 12 Octobre 1561, Françoise de Boulogne, fille d'Antoine de Boulogne, Seigneur de Salis en Provence, & de Reinette de Ville; il en eut:

X. JEAN D'ARCES, Chevalier, Seigneur des Maisons-Fortes, de Domène, &c., qui sedistin= gua à la bataille de Pontcharra, gagnée par le Duc de Lesdiguières, sur les troupes du Duc de Savoie. Il recueillit les biens de fes ancêtres, qui lui étoient substitués, & qui étoient fort considérables; ils lui furent adjugés par Arrêt du Parlement de Dauphiné du 17 Mars 1593; il sut subrogé pour faire élection de ceux qui seroient le service au Ban des Etats de Valentinois & Diois, & pour saire les cottes. Il fit une Capitulation très-honorable au Fort d'Aigue-Belle, dont il étoit Commandant, avec Emmanuel, Duc de Savoie, le 7 Mars 1598. Il sut ensuite Lieutenant au Gouvernement du Fort de Barraux, où il se retira en 1618. Il étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi; & comme il aimoit toujours le fervice, il obtint une commission le même jour que celle de sa charge de Lieutenant au Gouvernement du Fort de Barraux, pour commander une Compagnie de gens de pied François, établie en garnison audit Fort; il fut ensuite Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi dans le Fort. Il épousa, le 7

Avril 1596, Claudine de Bérenger, d'une des plus illustres familles du Royaume, fille de Giraud,, Seigneur de Gua & de Morges,

de laquelle il eut:

XI. ALEXANDRE D'ARCES, Chevalier, Seigneur des Maisons-Fortes, de Domène & de la Bayette, eut une commission, le 1er Septembre 1630, pour commander une Compagnie de 100 hommes au Fort de Barraux, par la démission de son père qui la commandoit. L'Intendant de la Province, Commissaire-Juge pour la vérification des titres de noblesse, rendit, en fa faveur, une Ordonnance le 6 Juin 1641; cette Ordonnance (dans le vû de laquelle il remonte, & prouve sa filiation & noblesse par titres authentiques qu'il produisit, & qui sont visés) le maintient dans sa qualité d'ancien Noble de sa Province, & affranchit fes fonds de tailles. Cette Ordonnance fut rendue contradictoirement fur les différends furvenus entre lui, & plusieurs Communautés voifines; il fut Seigneur de plusieurs Terres; & eut de Bonne de Francon, qu'il époufa le 29 Novembre 1630:

1. HUGUES;

2. ETIENNE, qui fuit;

3. Et MÉRAUDE.

XII. ETIENNE D'ARCES, Chevalier, Seigneur des mêmes lieux que fon père, fut fait Lieutenant d'une Compagnie Françoise dans le Fort de Barraux; il sut aussi confirmé dans l'ancienneté de sa noblesse, ainsi qu'il appert par le certificat de M. Dugué, départi pour la vérification des titres de noblesse, du 16 Juillet 1668; il épousa le 18 mai 1669 Lucrèce le Maître, fille de Noble Henri, dont il eut:

1. Lovis, qui suit;

2. ABEL;

3. Et Antoine, Capitaine au Régiment de Castres, par commission du 8 Août 1685, qui a laissé de Marthe de Nave, plusieurs ensans bâtards, sçavoir: François, Jean-Baptiste, Marie, Anne & Marthe, se disant d'Arces; contre lesquels Louis-Antoine vient d'obtenir un Arrêt, le 28 Juillet 1769, sur sa Requête, portant: inhibitions & défenses à ces dits ensans naturels de prendre la qualité de Nobles & de légitimes, & de porter les armes de la Maison d'Arces, à peine de faux, & d'en être informé.

XIII. Louis d'ARCES, Chevalier, Seigneur des Maisons-Fortes, de Domène & de la Bayette, sut Capitaine au Régiment de Champagne, par commission du 24 Octobre 1683,

& Commandant à Villeneuve-lez-Avignon; il fut aussi un des vaillans Capitaines de son tems. On conserve dans la famille une lettre que lui écrivit M. de Larrey, Commandant de la Province, du Camp à Diblon le 30 Juillet 1694, qui le félicite sur la belle & satisfaisante défense qu'il sit lorsque les ennemis l'attaquèrent dans son poste. Il épousa, le 13 Octobre 1684, Françoise-Barbe de Pelegren, sille d'Esprit de Pelegren, Gouverneur & Sénéchal de Remiremont en Lorraine, dont il eut:

1. Joseph-Henri, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE, mort jeune;

Louise, élevée à Saint-Cyr;
 & 5. Dorothée & Jeanne;
 & 7. Barbe & Émerentiane.

XIV. Joseph-Henri d'Arces, Seigneur des Maisons-Fortes, de Domène, a épousé, le 29 Mars 1719, Marie-Claudine de Nantes, dont:

 Joseph Henri, Il<sup>o</sup> du nom, Chanoine du Noble Chapitre de Saint-Chef en Dauphiné, né le 28 Mars 1722;

2. Louis-Antoine, qui suit;

3. Antoine-Modeste, né le 1er Avril 1730, Capitaine au Régiment de Hainaut, par commission du 27 Septembre 1760;

 Et Virginie, née le 8 Janvier 1720, mariée à Benoît de Chyvallet-de-Chamond, Seigneur d'Aigue-Belle, & autres lieux.

XV. Louis-Antoine d'Arces, Chevalier, Seigneur des Maisons-Fortes, de Domène, &c., né le 19 Décembre 1728, Capitaine de Dragonsau Régiment des Volontaires de Dauphiné, par commission du 1er Mars 1758, Chevalier de Saint-Louis le 3 Juillet 1762, a obtenu, comme on l'a dit plus haut, un Arrêt du Parlement de Grenoble, du 28 Juillet 1769, qui fait défenses aux enfans naturels d'Antoine d'Arces de prendre la qualité de Nobles & légitimes, & de porter les armes de la Maison d'Arces. Il vient aussi d'obtenir un Arrêt d'enregistrement le 31 Juillet de la même année, à la Chambre des Comptes de Grenoble, de ses titres originaux qui se trouvent dans cette Chambre, & en grande quantité, & qui servent à prouver qu'il descend en ligne directe du grand & illustre Soffrey D'ARCES, Chevalier & Maréchal de Dauphiné, à qui les Dauphins Viennois firent des dons, en considération de ses services en 1322, & de ceux que ses ancêtres avoient rendus à leurs prédécesseurs Dauphins. Il devoit vivre avant

l'an 1280, car il n'est pas à présumer que, s'il avoit été sort jeune, il eût pu rendre des services éclatans à ses Souverains, & en mériter des récompenses. Sa filiation ne sorme que XV degrés, parce que ses titres de noblesse se sont perdus par le laps des tems, ou par le malheur des guerres civiles, & même depuis que le Juge-d'Armes de France dressa la généalogie de sa Maison, comme on l'a dit en 1626, & qu'elle est remontée par titres authentiques & originaux, suivant son certificat, jusqu'à 1160, & par conséquent de trois degrés au moins plus haut.

Louis-Antoine d'Arces a de son mariage

contracté le 1er Janvier 1765:

Louis-Marie-Joseph, né le 8 Décembre

1766.

Cette Maison a donné un Cardinal dans JEAN D'ARCES, sous le titre des Saints Achilée & Nérée, pendant le pontificat de NicolasV; un Philibert d'Arces, Chevalier d'Armes & de Loix, ainsi qualifié sur sa tombe dans l'Eglise des Frères-Prêcheurs, près celle du Dauphin à Grenoble; un Arthaud, qui foutint lui seul le siège de la Terrasse contre le Comte de Savoie; le brave Antoine, dont les actions héroïques sont célébrées dans l'Histoire du Chevalier Bayard. JEAN, Baron de Livarrost, eut les bonnes grâces du Roi Henri III, & il fut le troisième Champion avec Maugeron & Caylus, dans ce sameux duel dont il est parlé dans le Traité des duels par Audiquet. Hugues d'Arces se fignala dans la guerre que Humbert, Dauphin, I'r du nom, eut avec Ané le grand, Comte de Savoie, & fervit utilement son Prince qui le sit Gouverneur du Château de la Terrasse dans la vallée de Grésivaudan, qu'il défendit & foutint vigoureufement contre les attaques du Comte de Savoie. Dans l'affemblée des trois Etats du Dauphiné, le 28 Mars 1429, Soffrey d'Arces, Chevalier, est nommé parmi les plus grands personnages de la Province; il est au nombre de ceux qui sont qualifiés magnifiques, puisfans Seigneurs & Chevaliers. Enfin, on trouve encore Claude d'Arces, Abbé de Boscodon & Archevêque d'Embrun en 1510; & RAYMOND D'ARCES, Seigneur de Burles, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi François Ier, par Brevet du 18 Juin 1545, où il est qualifié Enfeigne de 50 hommes d'armes dans la Compagnie du Chevalier de Boutiers. Il eut pour semme Blanche de Moreton, fille de François, Seigneur de Chabrillan, & de Delphine Seytre; elle tessale 1 °Février 1565, & laissacing garçons & deux filles.

Cette Maison fonda, au Prieuré de Domène, une Chapelle dans le même tems que les auteurs du Marquis de Monteynard y fondèrent le Prieure, qui est de l'an 1027. Les Messieurs d'Arces-de-Donène ont toujours joui & jouissent encore actuellement du Patronage de cette Chapelle, dont, pour ainsi dire, leurs ancêtres ont augmenté la fondation: ils y ont leur fépulture; on les y voit tous peints, tant en tableaux que sur le mur, avec leurs armes: d'azur, au franc-quartier d'or, furmonté d'une couronne de Marquis, dès l'an 1027, ils sont encore fondateurs d'une quantité d'autres Chapelles, à Saint-Ismier, Montbonnod & Réaumont en Viennois, dont ils étoient Seigneurs.

Ils surent aussi les sondateurs de l'Hôpital de Montbonnod, qui existe. Ces dissérentes sondations & libéralités ont sait donner à cette Maison la devise de Charité d'Arces, qu'ils

portent au dessus de leurs armes.

Les alliances de cette Maison sont avec celles des Allemand, Albéat, Albin, Arvillars,
Aynard, Beaumont, Bellecombe, Briançon,
Bompar, Bérenger, Boulogne, Boqueron,
Châteauneuf, Coet, Cognoz, Combourcier,
Commicrs, Damas, de Laigne, d'Urre, Efparon, Fay, Ferrières, Francon, Grinde,
Groléc, Gruel, Guillon, Lemps, Lestang,
Leusson, Lionne, Loras, Loval, Lugny, Machy, Maugiron, Monteynard, Mayard,
Morard, Moréton, Motet, Oraison, la Porte, la Poype, Salignon, Salvaing, Stuart,
Terrail, Theis, la Tour, Vicux, Villette, Virieux, &c.

Les armes: d'azur, à un franc quartier d'or, & une cotice componée d'argent & de gucules, brochant fur le tout en bande.

La branche établie à Domène ajoute pour brisure: une bande en devise, componée d'argent & de gueules de sept pièces, brochant sur le tout.

(Généalogie dressée sur celle de M. d'Hozier, & dissérens titres communiqués.)

ARCH: d'argent, à un arc de gueules, mis en barre fans corde.

ARCHAIS, Sieur de Maubosc, en Normandie, Généralité de Caen: de gueules, à 3 molettes d'éperon de fable posées 2 & 1; au franc canton de même, chargé d'une barre d'azur furchargée d'une molette d'éperon d'argent.

ARCHAMBAULT: d'argent, au fautoir d'azur, chargé de 5 étoiles d'or, à la bordure denchée de gueules.

ARCHAMBAULT, en Bourbonnois: d'or, au lion de gueules, à 8 coquilles d'azur, mifes en orle.

ARCHAMBAULT-LANGUEDOUE (D'), famille également connue dans le Militaire fous les deux noms. Voy. LANGUEDOUE. Elle s'est toujours distinguée dans les armées, & a donné cinq grands Baillis d'Epée de Châtillon-sur-Indre, suivant le certificat de M. d'Hozier, délivré le 2 Octobre 1765 & qui nous a été présenté en original.

I. JEAN D'ARCHAMBAULT, Chevalier, Capitaine d'Infanterie au Régiment de Vaubecourt en 1620, fuivant les comptes de l'extraordinaire des guerres, ancien Commiffaire des guerres, Maître-d'Hôtel du Roi, se distingua à l'affaire de Bresle, suivant le Mercure François, contre les troupes du Prince de Condé. Il avoit épousé à Paris, le 21 Février 1612, Marie Faure, morte le 16 Novembre 1624, cousine germaine du fameux Faure, Abbé Réformateur de Sainte-Geneviève de Paris. Il fut créé premier Grand-Bailli d'Epée, de Châtillon-sur-Indre, aux gages de 600 liv. pour récompense de plus de 40 années de service, & mourut en 1646. Il avoit pour sœur Marie-Madeleine d'Archambault, mariée à Messire Gilbert le Breton, Seigneur du Puy, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, & Exempt des Gardes-du-Corps de Sa Majesté. Jean d'Archambault eut de son mariage:

1. JEAN-FRANÇOIS D'ARCHAMBAULT, qui fuit;

2. ESTHER-MARIE D'ARCHAMBAULT, mariée le 30 Octobre 1634, à Messire Jacques Chafpoux, Conseiller d'Etat, Seigneur de Verneuil en Touraine, dont la postérité subsiste dans le Marquis de Verneuil, premier Echanson de France; dans la Marquise d'Appelvoisin-la-Roche-du-Maine; dans la Marquise de Menou, dans la Comtesse de Montmorin, qui est une Verneuil, & qui vient d'épouser le Comte de Montmorin, Gouverneur de Fontainebleau en survivance; les Marquis & Comtes de Bochard-Champagny; de Lastres-Neuville; de Dray;

de Barbançois-Sarzay. Voyez CHAS-POUX & BOCHARD-CHAMPIGNY;

3. MADELEINE, mariée avec Mcsire Remy de Chassebras, Ecuyer, qui eurent pour enfans MM. les Abbés de Chassebras, Docteurs de Sorbonne, Vicaires-Généraux du Cardinal de Metz, Archevêque de Paris, & Antoinette de Chassebras, mariée à Claude-Antoine, Comte d'Harville, Seigneur de la Selle de Beaumorel, Maréchal des Camps & Armées du Roi, dont postérité;

 MARIE, mariée avec Mcssire Nicolas Rocher, Ecuyer, Secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France, dont la possérité subsisse dans MM. de Baraudin, Lieutenant du Roi de Loches, & Guymond de Varen-

nes du Mouchet de Villedieu;

5. Et N.... d'Archambault, mariée avec Mesfire N.... de Poussepin, Chevalier, Sei-

gneur de Belair.

II. JEAN-FRANÇOIS D'ARCHAMBAULT, Chevalier, Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi, Grand-Bailli d'Epée de Châtillonfur-Indre, Aide-de-Camp de Sa Majesté en ses Armées, Capitaine d'une Compagnie de gens de pied dans le Régiment de Vaubecourt, présida à l'Assemblée de la Noblesse, convoquée par ordre du Roi, en 1649, & fe rendit à Châtillon-sur-Indre, pour présider à l'Assemblée des Trois-Etats: le Comte de Voyer d'Argenson s'y étant opposé, ledit Sieur d'Archambault y fut maintenu, par Arrêt du Conseil d'Etat, du 12 Mai 1651. Suivant la Gazette de France du 31 Mai 1645, il se distingua au siège de Roses; sut envoyé du Roi en diverses Cours de l'Europe, & mourut le 7 Juillet 1652. Il avoit épousé, par contrat passé devant Cordier, Notaire à Nogent-le-Roi, le 30 Juillet 1646, Louisede Compans-Becquet, veuve de Messire Jacques le Hautier, Chevalier, Baron de Saint-Hilaire, fille de Messire Louis de Compans-Becquet, Chevalier, Seigneur de Duel, de Brichâteau & de Rutz, & d'Angélique Havart de Senante: elle étoit cousine issue de germaine de Louise de Compans-d'Arcy, mariée en Mars 1622 au Marquis de Châteaurenaud, père du Comte de Châteaurenaud, Maréchal, Vice-Amiral de France, dont la postérité subsiste dans la Comtesse d'Estaing de Saillant. Ladite Louise de Compans-Becquet avoit pour srère N.... de Compans de Brichateau, dont la postérité subsiste à la Cour de Turin.

Jacqueline Havart, sa mère, avoit pour

frère, entr'autres, François Havart, Marquis de Senantes, Colonel d'Infanterie, Gentilhomme d'honneur de Monsseur, frère de Louis XIII. Lors des brouilleries de S. A. R. avec le Roi, il sut mis plusieurs sois à la Bastille, comme étant soupçonné de donner de mauvais conseils au Prince; passa ensuite à la Cour de Savoie, auprès de Madame Christine de France, Duchesse de Savoie, qui le sit nommer Capitaine de ses Gardes, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, & Lieutenant-Général des Armées du Duc de Savoie. Il avoit épousé Christine-Mauricette de Damas, Dame d'Honneur de la Duchesse de Savoie, dont la postérité fubliste aujourd'hui dans la Maison d'Elcaretto, Marquis Belestrin, & dont une autre branche vient de finir dans le Marquis de Carail, Gouverneur de Turin. Cette Maison de Havart étoit alliée à celles de Châtillon, Montmorency, Chabot-Rohan, Pisseleu, Lusignan, Estouteville, Thibault-la-Carte, Trie, Séguier, Briqueville & Laval.

Jean-François d'Archambault eut de son

mariage:

1. René-François, qui fuit;

2. Et Hélène-Angélique d'Archambault, mariée, le 17 Janvier 1685, avec Messire Alexandre, Marquis de Saint-Phale, Seigneur de Villesranche & de Coulanges, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de sonnom, Brigadier des Armées duRoi, tué à la levée du siège de Turin, en 1706, dont possérité: il étoit sils de Claude de Saint-Phale & de Catherine-Isabelle de Charelux.

III. René-François d'Archambault, Chevalier, fut nommé par Louis XIV, Grand-Bailli d'Epée de Châtillon-fur-Indre, quoiqu'il n'eût qu'un an, & il lui fut fait don de la charge de Gentilhomme ordinaire, voulant, dit Sa Majesté dans ses Brevets, récompenfer dans le fils les fervices des pères. Il fut élevé Page du Roi, en sa Grande-Ecurie, entra ensuite dans la seconde Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi; se distingua dans plusieurs actions; sut blessé de trois balles dans le corps au siègede Maëstricht. Sa Majesté lui fit alors présent d'une Compagnie de Cavalerie dans fon Régiment; peu après il reçut un coup de seu à la cuisse, & ne cessa de servir que lorsque ses blessures multipliées l'obligèrent de demander sa retraite. Il avoit épousé par contrat du mois de Mai 1692, passé

devant Gru & Guyau, Notaires au Châtelet de Paris, le 15 Mai 1692, Charlotte de Languedoue du Puffay, sa cousine germaine, fille de Messire François de Languedoue, qui se trouva à l'arrière-ban de la Noblesse, dela Haute-Beauce, & d'Hélène de Compans. La samille de Languedoue est une des plus anciennes & des plus qualifiées de cette Province. Elle a contracté des alliances directes avec les Châtillon, Lamoignon, la Villeneufve, Prunelé, Sabrevois, Billy, Destigneries, Brifay de Nouville, du Roure, Sairreval, Briconnet, la Barre-d'Arbouville, Villereau, Courtarvel-Pézé, Gouffier, Ri-chebourg, d'Eserosne des Masis, Sailly, Gallot, Angène, Racine-Villegomblin, Bravard d'Eissat, Chambon-Marsillat, Laqueue-Rivault, Coudrier-St-Paul, Lallierla-Tour, Jarantes d'Orgeval, &c. De ce mariage sont nés:

1. JACQUES-FRANÇOIS, qui fuit;

2. Louis-Charles-Alexandre, Chevalier, Seigneur des Touches, l'un des deux cents Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, qui se maria, par contrat passé devant Hazon & Guerin, Notaires au Châtelet de Paris, le 19 Janvier 1741, avec Marie-Catherine de Selve, qui descendoit en ligne directe du sameux Jean de Selve, premier président du Parlement de Paris, en 1521, famille illustre, qui a donné plusieurs Evêques, des Ambassadeurs en Italie, Espagne, Angleterre & à Constantinople, laquelle est alliée aux Maifons de Canillac, de la Rochefoucaud, de Montmirail, Dampierre, Cadrieu, Longeuil-le-Veneur, du Luc, Marfillac & de Lilieuce; de ce mariage il ne reste plus que Marie-Charlotte d'Archam-BAULT, mariée à N.... Colas des Francs, dont une fille;

3. René-Nicolasd'Archambault, Docteur en Théologie, Vicaire-Général, Archidiacre, Grand-Pénitencier & Chanoine de l'Eglife de Toul, Prieur-Commandataire de St-Nicolas de Nevers, avec plufieurs fortes pensions sur plufieurs Abbayes Royales, mort à Toul, sur la fin de Décembre 1756;

4. Et JEAN, qui fuit;

IV. Jean d'Archambault, Chevalier, Seigneur de Pussay, la Barre, Pré-St-Evroult, Guibert, la Boissière, Grand-Bailli d'épée de Chatillon-sur-Indre, Capitaine de Cavalerie au Régiment du Marquis de St-Phale de Coulange, son cousin germain, né au Château de Pussay, au mois d'Août 1696, est mort au

Château de Saint-Evroult, près Bonneval, en Octobre 1738; il avoit épousé Anne-Catherine de Vauvier-de-Pré, par contrat passé devant Foreau, Notaire Royal à Chartres, le 27 Avril 1721; elle est morte à Orléans. La samille de Vauvier de Pré, originaire d'Orléans, est connue dès le XIVe siècle, & alliée aux Maisons de Villiers, Prunelé, Meaucé, Reviers de Mauny, Grafort, Chambon d'Arbouville, la Taille, Vidal, Coulonces & Guibert; de ce mariage sont -iffus:

ARC

1. Jacques-François, qui fuit;

2. René-Charles, dont la postérité sera rap-

portée après celle de son aîne;

3. JACQUES-ADRIEN, né au Château de Saint-Evroult, en 1725, successivement Sous-Lieutenant en 1744, au Régiment d'Infanterie de Montboissier, Capitaine d'une Compagnie détachée en l'Isle de St-Domingue, incorporée dans le Régiment de Quercy; il est mort en 1761 au Cap, ayant été nommé Chevalier de Saint - Louis & Capitaine des Grenadiers du Régiment de

4. CHARLES-CLAUDE D'ARCHAMBAULT, Prêtre, Licencié en l'Université de Paris, Vicaire-Général de Senlis, Chanoine de la Cathédrale de Chartres, Prieur de Saint-Vénérand, Abbé-Commandataire de l'Abbaye Royale de St-Laurent-de-Coine, & Confeiller de la Chambre Souveraine du Cler-

gé de France à Paris;

5. Jacques-Joseph d'Archambault, né le 29 Juillet 1735, au Château de Pré Saint-Evroult, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine & Chef de bataillon du Régiment de Rohan-Soubife, mort à Chartres en 1779;

6. Marie - Catherine, née à Chartres, le 15 Mars 1722, mariée par contrat passé devant Roullon, Notaire Royal à Bonneval, au mois de Juin 1742, à Messire de Glapion, Chevalier, Seigneur de Verauvilliers, près Bressol, neveu de la célèbre Madeleine de Glapion, l'une des premières Supérieures de la Maison Royale de Saint-Cyr: la famille de Glapion a été confirmée dans fa noblesse par Arrêt du 25 Mai 1508, & Marie-Catherine d'Archambault, femme de M. de Glapion, est morte sans ensans, en 1752, au Château de Verauvilliers;

7. HENRIETTE-CATHERINE, née à Chartres le 12 Mai 1723, mariée, par contrat passé devant Sauvaige, Notaire au Châtelet de Paris, en Février 1744, avec Messire Corneille de Chambly, Baron d'Hoë, Seigneur

Louis, ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Béringhen; elle est morte veuve & sans ensans à Paris en 1778;

8. Michelle-Gabrielle-Raphaelle, née au Château de Saint-Evroult, en Février 1724, mariée le 18 Septembre 1762, en la Paroisse de Crucé, au Diocèse de Chartres, avec Messire Claude-Nicolas d'Azy, Chevalier, Seigneur de Mortagne, Lavieille, près la Rochelle, morte fans enfans, au Château de Mortagne, le 8 Novembre 1780;

9. Charlotte-Catherine-Marie, née au Château de St-Evroult, le 11 Juillet 1729, morte à Chartres sans alliance, le 21 Décembre 1770, inhumée dans la Paroisse de

Sainte-Foy;

10. Et Bonne-Elisabeth d'Archambault, née au Château de St-Evroult, le 6 Janvier

1733.

V. JACQUES-FRANÇOIS D'ARCHAMBAULT, Chevalier, Seigneur de Pussay, Grand Bailli d'épée de Chatillon-sur-Indre, né au Château de Guibert, près Bonneval, le 13 Février 1725, Chevalier de Saint-Louis, Mestre-de-Camp de Cavalerie, ancien Maréchal-des-Logis de la seconde Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi, s'est marié, par contrat passé devant le Tellier, Notaire Royal à Chartres, le 17 Février 1745, avec Marguerite-Julienne de Tremault d'Espoir, fille de Marie Thérèse d'Agard d'Oulins, & de Jacques de Tremault, Chevalier, Seigneur d'Efpoir, ancien Capitaine d'Infanterie, au Régiment Royal. Cette samille de Tremault est alliéeaux Maisons de Moulins, Rochechouart, Bailleul, Argouge, Vic, Chabot, Creil, Bragelonne, Portail, du-Pré-St-Maur, Merault & Sainte-Marthe. Il y a eu plusieurs enfans de ce mariage morts en bâs âge; ceux qui vivent sont:

1. JACQUES-FRANÇOIS D'ARCHAMBAULT, né au Château d'Espoir en Novembre 1746, entré Elève à l'Ecole Royale Militaire, en 1756, Mousquetaire Noir en 1763, Chevalier des Ordres Royaux de St-Lazare & du Mont-Carmel, le 29 Mars 1765, mort à Paris, à l'Hôtel des Mousquetaires, le 3

Mai 1770;

2. Gastonne-Marie-Julienne, née au mois de Septembre 1749 au Château d'Espoir;

3. Marguerite - Antoinette - Claude - Ama-

BLE, née le 5 Janvier 1753; 4. Et Florence-Maple-Julienne, née le 5

Janvier 1761.

V. René-Charles d'Archambault, frère cades Petites-Bordes, Chevalier de Saint- | det de Jacques-François, né au Château de Guibert le 17 Juillet 1726, Seigneur de Choatel, près Toul, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capi taine au Régiment de Navarre, Infanterie, blessé aux batailles de Dettingen, & de Crevelt, a épousé à Toul, le 21 Septembre 1762, Anne le Liépure, fille de Messire Etienne le Liépure, Commissaire Ordonnateur des guerres à Toul; elle est morte en Octobre 1766. La famille de Liépure se dit descendre de celle & de la fameuse Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans, en portoit les armes, & a été maintenue par Arrêt du Parlement de Metz; de ce mariage sont sortis:

1. Charles-François d'Archambault, né à Toul le 20 Juin 1764, Officier au Régiment de Navarre, Infanterie, depuis 1779;

2. Marie-Marguerite-Susanne, née dans la même ville, le 29 Juin 1763;

 Et Marie-Charlotte, née à Toul, au mois d'Août 1765.

Mémoire dressé par la famille, conforme au certificat, délivré le 2 Octobre 1765, par M. d'Hozier, Juge d'armes de France, & fourni par M. l'Abbé d'Archambault, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Notre-Dame de Chartres.

Les armes de la famille d'Archambault, dite Languedoue, sont : d'azur à trois lions d'or grimpans, armés & lampassées de gueules, à l'écu d'argent en absîme, à la pale de gueule, chargée de trois sautoirs alaisés d'or; supports: deux grissons armés; devise: In armis leones.

ARCHÉ: chevronné d'or & de gucules de 6 pièces.

ARCHER, Sieur de Mesnilvit, en Normandie, Généralité de Caen: d'azur, à une fasce d'argent, accompagnée de trois écusfons d'or, deux en chef & un en pointe.

ARCHÈRES: d'or à deux pattes de griffon d'azur.

ARCHERIES. Cette famille est une des anciennes & illustres de Normandie, dont une branche étoit établie en Bugey en 1590, suivant Guichenon, dans son Histoire de Bresse & de Bugey, tom. I. Elle tire son nom de la Terre d'Archeries, située dans l'Election d'Alençon, à six lieues de cette ville, qu'elle possède dès le commencement du X1º siècle, tems où elle commence à paraître dans l'histoire.

On voit un Philippe, Chevalier, Seigneur

d'Archeries, qui, en 1035, accompagna Ro-BERT, II<sup>e</sup> du nom, Duc de Normandie, dans

fon pélerinage à Jérufalem.

On trouve un autre Philippe, Chevalier, Seigneur d'Archeries, qui commanda un corps de Troupes dans la guerre que Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie, entreprit contre Philippe Ier, Roi de France, vers l'an 1076. Mais la filiation n'est exastement suivie que depuis Charles, IIe du nom, Chevalier, Seigneur d'Archeries, Capitaine de 1,000 hommes de pied en 1190, pour le service de Richard, surnommé Cœur de Lion, Duc de Normandie. Ce Seigneur avoit épousé une semme nommée Richilde, dont il eut pour fils:

CHARLES, IIe du nom, Chevalier, Seigneur d'Archeries: le nom de fa femme est inconnu, ainsi que celui de la femme de son sils Guillaume, Seigneur d'Archeries, Gouverneur de la ville de Rouen pour le Roi Philippe le Hardi, qui le sit Chevalier en 1280.

JEAN, Jer du nom, Chevalier, Seigneur d'Archeries, fils de Guillaume, fut Capitaine d'une Compagnie de 300 Lanciers, fous Philippe le Bel en 1295. Celui-ci épousa Mar-

guerite d'Isles, qui fut mère de

JEAN, II° du nom, Chevalier, Seigneur d'Archeries, Capitaine d'une Compagnie de 100 Lanciers, & Gouverneur de Pont-de-l'Arche, sous Philippe de Valois, en 1330 & 1350; marié en 1341, à Ida, Dame de Brèches, fille de Guillaume, Seigneur de Brèches, & de Jeanne de Malleville. De ce mariage il eut entr'autres enfans:

JEAN, IIIe du nom, Chevalier, Seigneur d'ARCHERIES, auquel le Roi CHARLES VI, en 1390, fit don de 1,000 livres tournois, en confidération de la belle défenfe qu'il fit au siège d'Alençon, dont il étoit Gouverneur. Il avoit épousé, le 8 Janvier 1381 (vieux style) Perrette de Stainville, Dame de Liville-Sanville, &c. Il fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415, & fut père de

JACQUES, Chevalier, Seigneur d'Archeries, de Brèches, de Sanville, &c., Capitaine d'une Compagnie de 600 Lanciers, pour le fervice du Roi, mort le 5 Février 1460, (vieux flyle)

laissant de Jeannette de Boudeville, morte

en 1463, pour fils aîné

CHARLES, III'du nom, Chevalier, Seigneur d'Archeries, &c., Gouverneur pour le Roi Louis XI, de Pont-Audemer, mort en 1508,

ayant épousé, en 1464, Louise de Pontette,

qui le rendit père de

François, Chevalier, Seigneur d'Arche-RIES, Capitaine d'une Compagnie de 50 hommes d'armes, pour le Roi François Ier, marié en 1500 à Claudine de Mandreville, dont il eut pour fils:

CHARLES, IVº du nom, qui fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi en 1547. Il avoit épousé, le 6 Juillet 1540, Jeanne de Mailly, fillede Louis, Seigneurd'Haucourt & de Saint-Léger, & d'Alphonsine du Quesnoy. Il eut

pour fils:

Louis, Chevalier, Seigneur d'Archeries, en faveur duquel le Roi Henri IV érigea la Terre d'Archeries en Comté, avec union des Terres de Brèches & de Sanville, par Lettres-Patentes du 10 Janvier 1596. Il épousa, en 1590, Jeanne de Bisthelle, qui le rendit père de

François-Philippe, Comte d'Archeries, tué à la bataille de Cassel en 1677. Il avoit épousé, le 10 Janvier 1630, Claudine-Charlotte de Bonneries, qui le rendit père de

1. Louis-Jacques, qui fuit;

2. Et Charles - Auguste, dont la postérité a fini en 1730.

Louis-Jacques, Comted'Archeries, Chevalier, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment d'Enghien, épousa en 1649 Charlotte de Solleville, & en eut:

JACQUES-CHARLES, Comte d'ARCHERIES, Colonel d'un Régiment d'Infanterie, mort en 1689, ayant époulé, en 1660, Jeanne-Claude d'Estinsec, qui fut mère de deux filles & de

François-César-Auguste-Charlemagne, Comte d'Archeries, Chevalier, Baron d'Affre, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant-Colonel au Régiment de Cifampagne, mort le 22 Novembre 1756, au Château d'Archeries en Normandie, dans la 91° année de fon âge. Il a laissé de son mariage fait, en 1702, avec Claude-Françoise-Luce-Engelberte de Vauché, d'une très-illustre Maison de l'Isle-de-France:

1. Louis-Claude-Dagobert-César, Comte d'Archeries, né en 1711, Capitaine de Cavalerie, & marié en 1751, avec Claude-Françoife-Etiennette d'Albes, de laquelle il a eu deux garçons;

2. Charles - Lothaire - Claude d'Archeries, Chevalier de Malte, né en 1720, Lieutenant dans le Régiment de fon frère:

3. Et Mélanie-Pierrette-Jeanne-Amable-

MARIE, mariée en 1730 avec Claude-François-Etienne de Villermort, Président au Parlement de Besançon, mort en 1741. (Mercure du mois d'Avril 1757, p. 206.)

ARCHIAC. La Maison d'Archiac estéteintedepuis un si long tems que tout ce que nous en pouvons rapporter est qu'elle étoit une des plus illustres & des plus anciennes du pays de Saintonge, où le Château d'Archiac est situé.

MAYNARD D'ARCHIAC, dit le riche Seigneur d'Archiac & de Boutevillé, vivoit l'an 1030, & laissa:

1. Foucaud, qui suit;

2. Et Pétronille, semme de Geoffroy, Comte d'Angoulême, en 1048.

Foucaud, Seigneur d'Archiac, en 1095, laissa:

1. AYMAR, qui fuit;

2. 3. & 4. ALDOUIN, HÉLIE & FOUCAUD, Chevaliers.

AYMAR, Seigneur d'Archiac, Ist du nom, Chevalier en 1120, eut pour fils & successeur: Foucaud, Seigneur d'Archiac, IIs du nom, en 1169, qui eut pour fils:

Foucaud, IIIodu nom, Seigneur d'Archiac, en 1249, qui eut pour semme une nommée

Almodis, dont fortit:

AYMAR, IIº du nom, Seigneur d'Archiac, vivant ès années 1269, 1271 & 1282, qui épousa Marguerite de Rochechouart, fille d'Aimery, Vicomte de Rochechouart, & de Marguerite de Limoges, dont il eut:

1. AYMAR, qui fuit;

2. Foucaud, Chevalier en 1314, qui eut pour fils Aymar, aussi Chevalier;

3. Almery, Seigneur de Saint-Germain, qui fit branche;

4. Simon, Chanoine en l'Eglise de Saintes en 1318, Archevêque de Vienne, puis Cardinal, du titre de Saint-Prisque en 1320;

5. Et Guillaume, Religieux Cordelier.

Aymar, IIIº du nom, Seigneur d'Archiac.
en 1298 & 1309, fut celui qui se rendit paifible possesseur de la Terre d'Archiac, usurpée par les Comtes d'Angoulême; il assista
ensuite le Roi Philippe le Long dans la
guerre de Flandre l'an 1317, & eut de sa
femme, nommée Agnès:

1. AYMAR, qui fuit;

2. Foucaud, Seigneur d'Availles-Limousine, rapporté après son frère;

3. Et Marquise, femme d'Hélie de Gournille en 1317, fils de Guillaume, dit de Chabanais, Seigneur de Gournille en 1285. AYMAR, IVe du nom, Seigneur d'ARCHIAC, en 1337 & 1351, épousa Marie de Chasseigner, Dame de la Chasseigneraye, fille de Thibaut de Chasseigner, VIe du nom, Seigneur de la Chasseigneraye, & de Jeanne de la Guierche, dont il eut:

 AYMAR, Ve du nom, Seigneur d'Archiac, mort sans enfans, en 1374, de Marguerite;
 Et Jeanne d'Archiac, morte aussi fans al-

liance.

FOUCAUD D'ARCHIAC, Seigneur d'Availles-Limousine, deuxième fils d'AYMAR, Seigneur d'ARCHIAC, IIIe du nom, & d'Agnès, prit pour semme Letice de la Marche, dont il eut:

AYMAR, VIº du nom, Seigneur d'Archiac & d'Availles-Limousine en 1374 & 1379, duquel, faute de mémoire, on ne peut donner la postérité.

## BRANCHE

des Seigneurs DE SAINT-GERMAIN.

AIMERY D'ARCHIAC, Seigneur de Saint-Germain, troisième fils d'AYMAR, Ile du nom, Seigneur d'ARCHIAC, & de Marguerite de Rochechouart, épousa Alips de Vivonne, dont il eut:

Jean d'Archiac, Seigneur de Saint-Ger-

main & de Vivonne, père de:

 Jeanne, Dame de Vivonne & de Saint-Germain, femme d'Aimery de Rochechouart, II<sup>e</sup> du nom, Seigneur de Mortemart;

2. Et MARGUERITE, femme de Louis Fey deau,

Chevalier.

ODET D'ARCHIAC, Seigneur d'Availles-Limousine, épousa Susanne Dupuy, fille de Louis Dupuy, Seigneur du Coudraymonin, & de Catherine de Prie.

Les armes de cette Maison, éteinte, étoient : de gueules, à deux pals de vair, au chef d'or.

ARCHIER, famille noble du Brabant. La Seigneurie de Tildoncq, dans le Duché de Brabant, fut érigée en Comté par Lettres du 10 Septembre 1699, en faveur de CLAUDE L'ARCHIER, Ecuyer, Seigneur de Tildoncq & de fes hoirs mâles & femelles. Il étoit fils de JEAN-BAPTISTE L'ARCHIER, honoré du titre de Chevalier, par Lettres du Roi Philippe IV, du 16 Décembre 1661, dont le bisayeul avoit été créé Comte du facré Palais de Latran, par Diplôme du 5 Janvier 1585.

Le Comte de Tildoncq avoit épousé Marie-Françoise d'Ennetières, dont il eut, pour fille unique & héritière universelle, Marie-Catherine L'Archier, Comtesse de Tildoneq. Elle épousa, le 31 Janvier 1703, Maximilien-Joseph de Lalaing, Vicomte d'Oudenarde, qui sut admis à l'Etat noble du Duché de Brabant, en qualité de Comte de Tildoneq, le 6 Octobre 1707, & élu Député ordinaire du . Corps de la Noblesse, le 13 Janvier 1711. Tabl. généal. part. V, p. 223. Voyez LA-LAING.

ARCHIER, Sieur de Chênaye, de Gonneville, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue dans sa noblesse, le 14 Octobre 1666, qui porte: de sable, au porc d'or, hérissé & passant.

ARCI. Philibert d'Arci, Ecuyer, Seigneur de la Farge en Beaujolois, au Diocèfe de Mâcon, fut marié le 6 Août 1481, par l'entremife de Jean d'Urfé, Chevalier, Seigneur d'Aurofe, Conseiller, Chambellan du Roi, avec Jacquette de la Trie, fille de Jean de la Trie, Chevalier, Seigneur du Puy-Sainte-Lifaigne & de Rellai en Berry, & de Jeanne Chevrière.

Pierren'Arci, un de ses descendans, Ecuyer, Seigneur de Montsriol, & de Toiri en Beaujolois, épousa, le 11 Février 1702, Marie-

Edme Queste.

MARIE-ANNE D'ARCI, leur fille, née le 5 Juillet 1705, fut reçue à Saint-Cyrle 17 Décembre 1714, fur les preuves de sa noblesse justifiée par titres depuis Philibert d'Arci, son sixième ayeul, par lequel M. d'Hozier a commencé cet article.

Les armes: de gueules, à trois arcs d'argent, couchés & posés en pal l'un sur l'autre, surmontés d'un casque couronné d'une Couronne de Comte.

ARCIE, Sieur de Fauceaux, en Normandie, Généralité de Rouen, famille maintenue en fa noblesse, le 6 Juillet 1667, qui porte: coupé d'azur & d'or, l'azur chargé d'un soleil du second, & l'or d'une aigle de sable.

ARCIE: d'azur, à 2 fasces d'argent, accompagnées de 6 besans de même, 3, 2 & 1.

ARCIE, en Champagne: d'azur, à 6 befans d'argent, 3, 2 & 1; au chef d'or, & à la bordure de gueules.

ARCIE, en Savoie: d'argent, à trois quintes-feuilles de gueules, accompagnées de 6 croix fleuronnées de même.

684

ARCIZAS. La Maison d'Arcizas est une des plus anciennes & des plus distinguées parmi la Noblesse du Comté de Bigorre. On trouve dans un Manuscrit de l'Histoire des Vallées d'Aure, qu'un Seigneur d'Arcizas, étant au fervice d'un Roi d'Aragon, contre les Maures, avoit proposé une entreprise extrêmement difficile & périlleuse, que le Roi, la regardant impossible, lui promit un Merle blanc, s'il parvenoit à l'exécuter; & qu'ayant effectivement réussi, il prit pour armes : un Merle blanc fur un champ d'azur.

ARC

Cette Maison a possédé longtems les Terres & Châteaux d'Arcizas-devant, & d'Arcizasdesfus, situées dans le pays de Lavedan, à deux lieues & demie de Lourdes, & à fix de Tarbes. On trouve dans les Mémoires de l'Abbaye de Saint-Savin, Ordre de Saint-Benoît, située dans ledit pays de Lavedan, que la première de ces Terres fut donnée par un de ses Seigneurs à ladite Abbaye, dans le XIIIº fiècle; & la feconde fut portée en mariage, par Louise d'Arcizas, au Seigneur de

Dornée d'Arras, vers l'an 1518. On ignore si c'est la Terre qui a donné le nom aux Seigneurs d'Arcizas, ou si les Seigneurs d'Arcizas l'ont donné à la Terre; mais, quoi qu'il en foit, il est certain que les Seigneurs d'Arcizas ont tenu, depuis le XIe siècle, un rang distingué dans les Comtés de Bigorre & de Cominge; qu'ils y ont possédé plusieurs Terres, qu'ils y ont fait la guerre & des traités de paix en leur nom, comme on le citera ci-après, & qu'ils s'y font toujours alliés avec les familles les plus distinguées. Ils font qualifiés, dans tous les astes, des titres de Noble, de Damoifeau, d'Ecuyer, de Chevalier, de Messire, de Monseigneur & de Puissant Seigneur, titres qui n'appartenoient anciennement qu'aux Souverains & à la haute Noblesse.

Cette ancienne Maison, qui a produit plusieurs branches, ne subsiste plus aujourd'hui que dans celle des Seigneurs de la Broquerre & d'Estansan, dans le Comté de Cominge. Le premier Seigneur d'Arcizas, connu par titres, est

I. RAYMOND-ARNAUD D'ARCIZAS. On trouve dans le Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Savin, & dans les Archives de la même Abbaye, que ce RAYMOND-ARNAUD D'ARCIZAS, Chevalier (Miles), Seigneur d'Arcizas, avec Raymond de Vieusac, aussi Chevalier, sut pré-

fent à la donation faite de la moitié de la dîme, & de l'Eglise d'Agos, à l'Abbaye de Saint-Savin, par Arnaud de Tors, en l'an 1083. On trouve encore dans les Archives de la même Abbaye que ce RAYMOND-ARNAUD D'ARCIZAS autorisa de son seing la donation saite à la même Abbaye, de l'Eglise d'Adast, par Arnaud Sanche, Seigneur d'Adast, en 1105. Il eut pour fils & successeur:

II. BERNARD D'ARCIZAS. On trouve dans les Archives de l'Abbaye de Saint-Savin, & dans Marca, Histoire de Béarn, que BERNARD, Chevalier, Seigneur d'Arcizas, qualifié aussi de Puissant Seigneur, assista, avec Centule, Comte de Bigorre, en 1130, à un duel ordonné par le Comte & sa Cour entre l'Abbé de Saint-Savin & les habitans de la Vallée d'Azun, au fujet d'un différend élevé entr'eux pour raison de sépulture. Il eut pour fils & fuccesseur:

III. ARNAUD D'ARCIZAS, Chevalier, Seigneur d'Arcizas. On trouve dans les Archives de l'Abbaye de Saint-Savin, qu'il figna la donation faite par Guailliarde d'Orout, de la Terre d'Uz à l'Abbé & au Monastère de Saint-Savin, en 1157. Le même ARNAUD paroît encore, avec Géraud, son frère, dans un acte de 1158. Il eut pour fils & successeur:

IV. BERNARD D'ARCIZAS, Chevalier, Seigneur d'Arcizas. On trouve dans les Archives de l'Abbaye de Saint-Savin qu'il fut Plaige ou caution de la donation faite à l'Abbaye de Saint-Savin, de la dime & Eglise de Silhen, par Pierre de Silhen & Sens, fon fils, en 1167. Il fut père de RAYMOND-ARNAUD, qui fuit, & de RAYMOND, Abbé de Saint-Savin en 1202. On trouve dans Marca, Histoire du Bearn, & dans les Chartes du Roi, confervées dans la tour du Château de Pau, en Béarn, qu'il signa le contrat de mariage de Pétronille, Comtesse de Bigorre, avec Guy de Montsort, passé à Tarbes, le 4 Octobre 1216.

V. RAYMOND-ARNAUD D'ARCIZAS, Chevalier, Seigneur d'Arcizas, eut pour fils :

I. ARNAUD-GUILLAUME, qui fuit;

2. Et BERNARD.

VI. ARNAUD-GUILLAUME D'ARCIZAS, Chevalier, Seigneur d'Arcizas, paroît avec Bernard, son srère, dans un acte de 1267. Il sut père de

1. RAYMOND-ARNAUD.qui fuit;

2. Et FORTANER, Abbé de Saint-Savin en 1292.

VII. RAYMOND-ARNAUD D'ARCIZAS, Chevalier, Seigneur d'Arcizas. On trouve dans les

Chartes du Roi, à Pau, un aste qui dit que, s'étant assemblé avec Pierre d'Avillac & Guillaume de Miremont, Damoiseaux, & les principaux habitans, ils reçurent Constance pour Comtesse de Bigorre, & en cette qualité lui firent ferment de fidélité, & lui rendirent hommage pour leurs Terres & toute la Vallée de Lavedan, le 15 Octobre 1292. On trouve encore dans le trésor de la Sainte-Chapelle du Roi, à Paris, & dans les archives de Bigorre, un rôle qui fut fait par ordre du Roi Philippe-le-Bel, au mois de Février 1299, des Barons & Gentilshommes du Comté de Bigorre, dans lequel il est compris, avec la qualité de Chevalier. On trouve aussi dans les archives de la Tour-de-Lus, en Barège, que le même RAYMOND-ARNAUD D'ARCIZAS, avec Fortaner, Abbé de Saint-Savin, son frère, fit un traité de paix avec les Seigneurs de Lavedan, d'Asté, de Barège & la Vallée de Barège, en l'an 1305. On trouve aussi dans le trésor des Chartes du Roi, à Pau, que ce même Fortaner écrivit, en 1292, à Philippe-LE-BEL, Roi de France, en faveur de Conflance, Comtesse de Bigorre. RAYMOND-AR-NAUD eut pour fils & fuccesseur:

VIII. Pierre d'Arcizas, Chevalier, Seigneur d'Arcizas & de Biscaye, qui paroît dans un acte de 1324, inséré dans les registres de Noaillis, Notaire dans la Vallée d'A-

zun. Il eut pour fils & fuccesseur:

IX. Manaud d'Arcizas, Chevalier, Seigneur d'Arcizas, qui se trouve dans un titre qui est dans les Chartes du Roi, à Pau, intitulé: la Montre des Alliés & Confédérés des Comtes de Foix, en 1338. Il servoit sous la Bannière d'Arnaud-Guilhem, Seigneur de Barbasan, avec les Seigneurs de Barbasan, d'Asté, de Villepinte, de Nessier, d'Argèles, de Lansac, de Luppé, &c. Il eut pour fils & successeur:

X. RAYMOND-ARNAUD D'ARCIZAS, Chevalier, Seigneur d'Arcizas, dit le Borgne d'Arcizas: il se trouve dans un titre qui est dans le tréfor des Chartes du Roi, à Pau, intitulé: Liste des Hommes d'Armes étrangers qui se sont joints à Arnaud-Guilhem de Béarn, dans la guerre contre les Anglois, en 1376. Il est dans cette liste avec les Seigneurs de Lavedan, de Begolle, &c. Il cut pour sils & successeur:

1. MERLE, qui fuit;

2. & 3. Bernard & Arnaud-Guilliem, qui étoient au fervice en 1420.

XI. MERLED'ARCIZAS, Damoifeau, Seigneur d'Arcizas. On trouve dans les Registres de Noaillis, Notaire d'Arrens, dans la Vallée d'Azun, une quittance en sa faveur, saite par le Receveur du Roi, d'un droit d'achat de sief, appelé acapte & recapte, du 24 Mai 1417. On trouve dans les memes registres une transaction entre Noble Merle d'Arcizas, Miramonde d'Abbadie, Noble Thibaut d'Arcizas, leur sils, & la Communauté d'Arcizas. On trouve aussi dans les archives de Bigorre qu'il rendit aveu & dénombrement de ses Terres devant les Commissaires du Comté de Bigorre, en 1429; il eut:

1. Thibaut, qui mourut fans postérité;

2. RAYMOND-ARNAUD, qui fuit;
3. & 4. Bernard & Fortaner.

XII. RAYMOND-ARNAUDD'ARCIZAS, Ecuyer, Seigneur d'Arcizas, de Nestier, de Montousset, la Louret & Caritton, acquit, par acte du 30 Décembre 1450, la Terre de la Broquerre, en Cominge. Il paroît aussi dans une Sentence arbitrale de 1454, insérée dans les registres de Noaillis, Notaire d'Arrens, dans la Vallée d'Azun, obtenue contre deux de ses Vassaux d'Arcizas, au sujet des siess. Il avoit épousé Blanche-Flore, héritière & Dame de Nessier, & eut pour fils & successeur:

XIII. Manaud d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur d'Arcizas, de Nessier, Montousset, la Louret, la Broquerre & Caritton, paroît dans un acte de 1477, conservé dans les registres de Noaillis, Notaire de la Vallée d'Azun, dans lequel il est dit que noble Raymond-Arnaud d'Arcizas, son père, avoit sait un legs au Monastère de Saint-Savin, pour lequel il assessates en paiement de l'obit à Arcizas. Il eut

pour fils:

1. Тывлит, qui fuit;

2. GÉRAUD, qui forma la branche des Seigneurs de Neflier;

 Et RAYMOND-GARCIE, qui forma la branche des Seigneurs de la Broquerre, rapportée ci-après.

XIV. Thibaut d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur d'Arcizas, n'eut qu'une fille, Louise, qui lui succéda; & en lui s'éteignit la branche aînée des Seigneurs d'Arcizas.

Louise d'Arcizas, fut mariée vers 1518 à Arnaud-Guilhem de Majourau, Ecuyer, Seigneur de d'Ornée-d'Arras, à qui elle porta la Terre d'Arcizas. Barthélemy de Majourau, leur fils, rendit hommage pour la Terre d'Ar-

cizas, le 21 Octobre 1541, comme Procureur de Louise d'Arcizas, sa mère, qualifiée Dame D'ARCIZAS, ainsi qu'il se voit dans ledit hommage, conservé dans les Chartes du Roi, à Pau. Barthélemy de Majourau n'eut aussi qu'une fille, Louise, qui lui succèda; elle sut mariée, vers 1580, à Georges de Castels, Baron d'Aurioulle, à qui elle porta la Terre d'Arcizas; & Louise de Castels, leur fille, la porta à Alcibiade de le Blanc de la Batut, Seigneur d'Argelouse, à qui elle sut mariée en 1615. Alcibiade échangea la Terre d'Arcizas avec Antoine de Mont, Seigneur du Zer, pour la Terre d'Aurice, en Chalosse, par contrat de 1630. La Terre d'Arcizas est possédée encore aujourd'hui par la Maison de Mont-du-Zer.

### BRANCHE

## des Seigneurs DE NESTIER.

XIV. GÉRAUD D'ARCIZAS, Ecuyer, Seigneur de Nestier, Montousset & Caritton, fils de Manaud, transigea par acte du 17 Janvier 1497, reçu par Arnulphi, Notaire à Origniac, avec RAYMOND-GARCIE, son srère germain. Il eut pour fils & successeurs:

1. JEAN, qui fuit;

2. Et Géraud, qui forma la branche des Seigneurs de la Batut-d'Estansan.

XV. Jean d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de Nessier, Montousset & Caritton, sit son testament le 17 Mars 1547, retenu par Pujol, Notaire, par lequel il nomma pour son héritier universel Charles, son fils. Il constitua un douaire à Catherine, sa fille, qu'il dit avoir mariée avec noble Macaire de Saint-Paul, Seigneur de Buguar, en Bigorre, & fixa des légitimes à Gasparde & à Marguerite, ses autres filles; & au cas que ledit Charles vienne à mourir sans ensans, il substitue à ses filles.

Charles étant décédé fans enfans, la branche aînée des Seigneurs de Nestier se trouva éteinte en lui, & les Terres de Nestier, Montousset & Caritton passèrent à Catherine d'Arcizas, mariée à Macaire de Saint-Paul, qui, n'ayant eu lui-même qu'une fille, la maria à un Seigneur de Casaux, à qui elle porta les Terres de Nestier & Montousset; & un des descendans de ce Seigneur de Casaux a vendu les Terres de Nestier & Montousset, au père de M. de Lassus, Conseiller au Par-

lement de Toulouse, qui les possède aujourd'hui...

### BRANCHE

## des Seigneurs de la Batut & d'Estansan.

XV. GÉRAUD D'ARCIZAS, Ecuyer, Seigneur de la Batut, fils puîné de GÉRAUD, Seigneur de Nestier, épousa, par contrat du 27 Janvier 1550, retenu par la Batut, Notaire, Rose de Martres, fille de François de Martres, Ecuyer, Seigneur de Gensac. Il en eut entr'autres ensans:

XVI. Jean d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de la Batut & d'Estanfan, qui, ayant épousé Paule de Bordes, eut pour fils & successeur:

XVII. Arnaud d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur d'Estansan, qui épousa, par contrat du 20 Juin 1608, retenu par Dabbadie, Notaire de Salies, Marie de la Porte, fille de noble Jean de la Porte, & de Catherine de Casteras, assistée de Germaine Despagne, sa bellemère, & de Messire François de Fraisse, son oncle parternel & Curateur. Il eut pour fils & successeur:

XVIII. ALEXANDRE D'ARCIZAS, Ecuyer, Seigneur d'Estansan; il épousa, par contrat du 24 Juillet 1646, retenu par Dominique Boube, Notaire de Martres-Tolosane, Marthe de Sarrieu, fille de Noble Géraud de Sarrieu, Seigneur de Castel-Biague & autres Places, & de N.... de Seignan-de-Binos. Il en eut pour fils & successeur Bertrand, qui suit, & deux autres fils, qui surent tués au service du Roi, étant Officiers dans le Régiment de la Couronne.

XIX. BERTRAND D'ARCIZAS, Ecuyer, Sieur d'Estansan, avoit servi longtems dans le Régiment de la Couronne, d'où il se retira, y étant le premier Capitaine. Il eut acte de représentation des titres de sa noblesse d'extraction, ensuite duquel intervint jugement de maintenue, à Montauban, le 30 Mai 1669. Il épousa, par contrat du 12 Février 1680, retenu par Bazergue, Notaire de la Ville Sarrancolin, Catherine d'Ossun, fille de noble Pierre d'Ossun, Seigneur d'Orles, & de Madeleine Voisin. Il en eut un fils aîné, tué au siège de Barcelone, étant Capitaine au Régiment d'Anjou; un second, mort Supérieur-Général des Religieux de la Merci, & Joseph, qui suit.

XX. Joseph d'Arcizas, Ecuyer, Sieur d'Estansan, a servi pendant 34 ans dans le Régi-

ment de la Couronne, d'où il s'est retiré, étant second Capitaine, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, avec une pension du Roi de 400 livres. Il a épousé, par contrat du 26 Juillet 1740, Geneviève du Guaric-d'Uzèch, fille de Mcssire Charles du Guaric-d'Uzèch, Ecuyer, Seigneur de Bouvée, & de Marguerite de Bonnefont. Il en a eu:

1. BERTRAND, actuellement Garde du Roi, dans la Compagnie du Duc de Villeroy;

2. Denis, actuellement Sous-Aide-Major dans le Régiment de Royal-Picardie, Cavalerie, Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare;

3. GILLES, mort à l'Ecole-Royale-Militaire;

4. ALEXANDRE;

5. MADELEINE & CATHERINE.

Cette branche porte pour armes: d'argent, à un cœur de gueules, traversé d'une clef de fable; parti de gueules, au lion d'or, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

### BRANCHE

des Seigneurs DE LA BROQUERRE.

XIV. RAYMOND-GARCIE D'ARCIZAS, Ecuyer, Seigneur de la Broquerre, fils de Manaud, & petit-fils de RAYMOND-ARNAUD, Seigneur d'Arcizas, de Nestier, de Montousset, Caritton, la Batut & de la Broquerre, & de Blanche-Flore de Nestier, transigea pour ses droits, tant paternels que maternels, avec Géraud, Seigneur de Nestier, son frère germain, qui, par acte du 17 Janvier 1497, reçu par Arnulphi, Notaire d'Origniac, lui céda les Terres de la Broquerre & de la Louret. Il fut blessé en Espagne, étant au service du Roi de Navarre, & fit son testament à Gadfolat, près Pampelune, le 22 Novembre 1512, par lequel il donne l'administration de ses biens & de ses ensans à Isabeau de Benque, fa femme, d'une des plus anciennes Maifons du pays, issue des Comtes de Cominge; fait héritier Pierre, fon fils aîne; donne la Terre de la Louret à Fabien, & fixe une légitime à Bernard, à Guillaume & à Isabeau, ses autres

XV. PIERRE D'ARCIZAS, Ecuyer, Seigneur de la Broquerre, avoit épousé Marguerite de Vize, d'une des plus anciennes Maisons, & des plus distinguées du Comté de Cominge, qui s'est fondue dans la Maison de Cardaillac. Il rendit hommage & dénombrement de ses Terres devant le Sénéchal de Toulouse, par un Procureur, le 21 Avril 1540, étant pour lors employé dans les guerres du Piémont. On le trouve encore compris dans un rôle de la Compagnie d'hommes d'armes du Roi de Navarre, en 1551, avec les Bourbon, les Béonferre, Montesquieu, Lamezan, Cominge, Faudoas, Espagne, Belsunce, Navailles, Montlezun, Beaumont, Montpefat, Béarn-Rivière, Bize, Lisle, Foix, Montauban, Arros, Caumont, Durfort, & beaucoup d'autres Nobles de Guyenne & de Gascogne. Il vivoit encore en 1572, qu'il fut déchargé, par ordonnance du même Sénéchal, du ban & arrière-ban, à cause de son grand âge. Il

eut pour fils & fuccesseur:

XVI. François d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de la Broquerre, qui commandoit un Corps de Gens de pied, dans les guerres civiles. Il fe distingua en plusieurs occasions, & le Roi Henri III lui écrivit en 1587, pour lui marquer la satisfaction qu'il avoit de son zèle, de sa valeur & de sa sidélité, dont il venoit de donner des preuves à la reprise de sa Ville de Saint-Bertrand de Cominge, & pour le remercier de la protection qu'il ne cessoit de donner au soutien & à l'avancement de la Religion Catholique. Au moment de la mort de HENRI III, en 1589, le Ministre lui écrivit & le conjura de persévérer dans ses bonnes intentions, & d'y maintenir ses voisins. Il se maria, par contrat du 20 Juillet 1571, retenu par Figuarol, Notaire à Saint-Frajou, avec Catherine de Mauléon, fille de Denis de Mauléon, Ecuyer, Seigneur de la Basside, & de Catherine d'Efparbès-Luffan. Elle étoit sœur de Jean-Jacques de Mauléon, Grand-Prieur de Saint-Gilles, en Provence, & petite-fille de Bernard de Mauléon, & de Jeanne de Faudoas. Il eut de ce mariage Denis, qui suit; MARTHE, mariée à noble Charles de Bic; & BERTRAN-DE, mariée à Jean de Preissac, Ecuyer, Seigneur de Mirepeich & du Verger. On trouve encore dans un acte d'achat d'un arpent & demi de terre qu'il fit de JEAN D'ARCIZAS, Seigneur de la Batut, en l'an 1580, un Ber-TRAND, Seigneur de Maurejau, qui signa comme témoin.

XVII. DENIS D'ARCIZAS, Ecuyer, Seigneur de la Broquerre, époufa, par contrat du 28 Août 1600, retenu par Demasqueyras, Notaire de Noilhan, Françoife de Touges, fille d'Oger de Touges, Seigneur de Noilhan, Commandant d'un Corps de 500 hommes

Arquebusiers à cheval, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Toul, en Lorraine, & de Jacquette de Polastron-la-Hilière. Elle étoit sœur de Jacques de Touges, mort Général des Galères de Malte, n'étant âgé que de 23 ans, & de Jean de Touges-Noilhan, Commandeur des Commanderies d'Amaury & de Marbantis. Elle sit son testament le 14 Novembre 1646, & son mari, le 10 Août 1653. Ils eurent pour enfans:

1. Pierre-Jean, qui suit;

2. CHARLES, destiné à l'Ordre de Malte, & accepté au Chapitre qui fut tenu au Marquisat de Laramet; mais qui, à l'âge de 16 ans, sut blessé d'un coup de mousquet à travers la tête, au passage du Thessin, en Italie, qui le rendit aveugle. Cette blessure lui valut une pension de 600 livres, par Brevet du Roi Louis XIII, du 28 Septembre 1637;

3. CATHERINE, mariée, par contrat du 10 Juin 1625, à Philippe de Cafaux-Larran, Ecuyer,

Seigneur de Lassalles;

 MARIE, mariée, par contrat du 14 Juillet 1630, avec Bernard de Martres, Ecuyer, Seigneur de Bouillac;

 Bertrande, mariée, par contrat du 22 Mai 1633, à Bertrand de Hunaud, Ecuyer, Seigneur de Bartere;

 Autre Marie, Religieuse aux Maltaises, à Toulouse, en 1629;

 8. Anne-Cécile & Isabeau, Religieufes au Monastère de Gimont.

XVIII. Pierre-Jean d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de la Broquerre, se trouva dans le rôle des Gentilshommes du Comté de Cominge, qui furent joindre le Roi Louis XIII en Roussillon, sous les ordres du Duc de la Valette. Il eut acte de la représentation des titres de sa noblesse d'extraction devant M. Pelot, Intendant de Guyenne, le 12 Janvier 1667, ensuite duquel intervint jugement de maintenue. Il rendit hommage & dénombrement de sa Terre de la Broquerre, devant la Chambre de Montauban, le 28 Juin 1667. Il avoit épousé, par contrat du 5 Juillet 1647, retenu par Dubuc, Notaire de Mirande, Isabeau d'Armentieu de Beon, fille de Jean-Antoine de Béon, Seigneur d'Armentieu & de la Palu, d'une des Maisons les plus distinguées de Guyenne, issue des anciens Vicomtes de Béarn, & de Marguerite de Lasseran de Mansencomme-Montluc, laquelle testa, le 28 Avril 1665, & laissa pour enfans:

1. Denis, qui suit;

2. François, tué au siège de Lille;

3. 4. & 5. Pierre, Jean & André, morts fans postérité;

 Bernard, qui a formé la branche établie en Dauphiné, rapportée ci-après;

 8. 9. 10. & 11. MARIE, LOUISE, CLAIRE, GABRIELLE & CÉCILE, mortes fans postérité.

XIX. Denis d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de la Broquerre, épousa, par contrat du 17 Juin 1680, Marie de Preissac, fille d'Alexandre de Preissac, Ecuyer, Seigneur de Mirepeich, & de Catherine de Binos-Seignan, dont il eut:

1. JEAN, qui fut tué au fervice, sans alliance;

2. François, qui fuit;

 & 4. Cécile & Claire, mortes fans postérité.

XX. François d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de la Broquerre, sut marié, par contrat du 7 Décembre 1715, avec Marie d'Aure, fille de Louis d'Aure, Ecuyer, Seigneur d'Ardiège, & de Marie de Bordes. Il est mort sans possérité, ayant institué son héritier général & universel, par tessament du 23 Avril 1762, Joseph d'Arcizas, son cousin germain, établi en Dauphiné, & substitué à Charles-Louis, sils aîné de Joseph.

# BRANCHE établie en Dauphiné.

XIX. Bernard d'Arcizas, Ecuyer, fils puiné de Pierre-Jean, Seigneur de la Broquerre, & d'Ifabeau de Béon, fervoit au Régiment de Castres, où étant Capitaine, il se maria à Crest, en Dauphiné, par contrat du 22 Avril 1688, retenu par Planel, Notaire à Crest, avec Marie de Barnaud, fille de Noble Pierre de Barnaud, Seigneur de Salennes, & de Françoise Adhémar-de-Brunier-de-Monteil. Il mourut en 1697, des blessures qu'il reçut au combat de Leuze. Il eut pour fils & successeur:

XX. Joseph d'Arcizas, Ecuyer, Seigneur de la Broquerre, qui, après avoir servi dans le Régiment de Sèves, & dans celui de Vermandois, mourut à Allais, le 4 Juillet 1764. Il sut marié 1° par contrat du 8 Septembre 1720, retenu par Bouvard, Notaire à Allais, Diocèse de Valence, avec Louise-Vidoire-Alexandrine Vernet, sille de Noble Joseph-Marie Vernet, Seigneur de Vermenelle, qui, après avoir été Capitaine au Régiment de Sault,

eut la Majorité de l'Arsenal de Grenoble, & le Commandement de la Ville, & de Catherine de Surville; 2° par contrat du 20 Janvier 1736, avec Armande-Rose Krafft.

Du premier lit vinrent: Charles-Louis, qui suit;

Et Victoire, morte sans postérité.

Il a eu du second lit:

Joseph-Marie, Clerc tonfuré, mort le 21 Septembre 1764;

ARMANDE-Rose, Religieuse à l'Abbaye Royale des Ayes, morte le 12 Novembre 1765; Marie-Julie, Religieuse à l'Abbaye Royale

de Saint-Just, à Romans; Anne-Spirite;

Et Catherine, Religieuses à l'Abbaye Royale de Vernaison, à Valence.

XXI. CHARLES-LOUISD'ARCIZAS, Chevalier, Seigneur de la Broquerre, & en partie d'Allais & Aubonne, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, & Lieutenant-Colonel d'Infanterie, fert le Roi depuis 28 ans, & est marié avec Marie-Urfule de Blanc de la Gallée, fille de Messire Jean-Philippe de Blanc de la Gallée Chevalier, Seigneur de Cormes & Panct, Lieutenant-Colonel de Cavalerie au Régiment de Toustain, Chevalier de Saint-Louis, & de Marie-Antoinette de Simiane.

Les armes: d'azur au merle d'argent passant, qui fut donné à cette famille pour une belle action de guerre, comme il est cité au commencement de cette généalogie dressée fur un mémoire envoyé.

ARCLAIS, en Basse-Normandie. Ce nom est orthographié Arlès & Arleam, dans la Charte de 1074, par laquelle Guillaume le Conquérant donna la Baronie du Plessis, dont dépend la Seigneurie d'Arclais, à l'Eglise de Bayeux, & à son Evéque Odon, strère de ce Conquérant.

Or, il est évident, par une infinité d'exemples, que les Terres en Normandie ont donné le nom à leurs premiers possesseurs, ou l'ont pris d'eux: d'où l'on peut conjecturer que c'est delà que tire son nom l'ancienne Maison d'Archais, dont les Seigneurs ont demeuré & demeurent encore dans les environs de cette Terre. Cette samille, qui prouve sa noblesse partitres dès le XIIIe siècle, a vu sortir cette Terre précédemment de chez elle, parce que vraisemblablement la branche ainée qui la possédoit est tombée en quenouille, & a été

portée par une héritière dans des mains étrangères.

Elle est divisée en quatre branches, savoir : celle des Seigneurs de Monbos, issue de l'ainée; celle des Seigneurs de Montamy; celle des Seigneurs de Beaupigny, & celle des Seigneurs d'Arclais-de-Bretteville-POrgueilleuse, sortie de la branche cadette.

I. Jean d'Archais, Ecuyer, Seigneur de Monbosq, aux droits de sa femme, inséoda plusieurs portions de Terres, sises en la Paroisse d'Arclais, par acte passé devant les Notaires de Vire, le 22 Septembre 1386, au profit de Lucas, Colin & Jean Gallot, frères, de ladite Paroisse d'Arclais, à condition par eux de lui faire 20 s. de rente, 16 boisseaux de feigle, fix retz d'avoine, deux pains, deux gelines, foi & hommage, relief 13 s. & sujétion à fa Justice. Il rendit aveu, au nom de Perrette de Monbofq, qu'il avoit épousée, vers l'an 1360, pour le fief de Monbofq, le 28 Mars 1391, à Jean Bacon, Ecuyer, Seigneur d'Ondefontaine, à cause de sa Seigneurie de Saint-Vast, tenue de l'Evêque de Bayeux. Il étoit encore propriétaire du fief de Graiches ou Gruchy, qu'il tenoit par droit successif. Il obtint, le 4 Juillet, 1399, main levée de Jean de Vendôme, Ecuyer, du Corps du Roi, Maitre Enquêteur des Eaux & Forêts au pays de Normandie, pour les bois de Monbofq, contenant environ 8 acres, de même que pour les bois du Homme, de 400 acres, qu'il avoit acquis avec le fiel du Homme, sis à la Hagnes, par contrat du 15 Février 1392. Il laissa de son mariage:

II. JEAN D'ARCLAIS, II' du nom, Ecuyer, Seigneur de Monbosq & du Homme, qui obtint, par Sentence de la Vicomté de Bayeux, en date du 20 Mars 1402, main-levée de son fief de Monbosq, faisi à la requête des Officiers de ladite Vicomté, après avoir justifié qu'il étoit issu de noble lignée de père & de mère. Il sut nommé Pannetier du Roi Charles VI par Brevet du 20 Juin 1402, en présence des Ducs de Bourgogne, d'Orléans, & de Pierre de Navarre; & sut retenu par le Roi pour lui-même exercer cette charge, après en avoir prêté serment, le 29 Octobre 1402. Les maréchaux de France lui délivrèrent, le 25 Septembre 1410, un certificat comme il s'étoit présenté aux montres pour les services dûs au Roi, à raison de ses fiefs & arrière-fiefs, & comme il avoit été retenu pour la garde des

Châteaux de Sa Majesté. De concert avec sa femme, Martine le Bourguignon, il donna, par contrat passé le 8 Décembre 1414, au Tabellionage du Tourneur, 20 s. de rente à l'Eglise & Fabrique de Saint-Martin-des-Besaces.

Le Roi Charles VII lui expédia, le 8 Février 1427, une Charte par laquelle, vu les bons fervices par lui rendus à ce Prince dans fes guerres contre les Anglois, les grandes dépenses & travaux par lui soutenus dans ces guerres, ayant été obligé de sortir du pays de Normandie, à l'arrivée des Anglois, fans avoir aucunement joui depuis ledit tems de ses biens & revenus en ce pays, vu aussi les bons fervices qu'icelui d'Arclais, fa famille, parens & amis lui rendroient à l'avenir, à ce qu'il espéroit, il lui permet de s'en retourner audit pays de Normandie, avec sa samille, pour y vivre en paix le reste de ses jours sur son héritage, sous l'obéissance des ennemis de Sa Majesté, communiquer & converser avec les gens du pays; (mais à condition de ne pas s'entremettre dorénavant du fait de la guerre) fans que cela lui puisse tourner à l'avenir à aucun reproche ou préjudice; ledit Roi le prenant fous fon fauf-conduit & fauve-garde. Il étoit alors âgé de 55 à 60 ans; d'où il s'ensuit qu'il étoit né vers 1360. Ses ensans furent:

1. NICOLAS, qui suit;

2. Perrette, mariée, par contrat passé au Tabellionage de Saint-Lô, le 17 Mai 1428, à Robin Clerel, Ecuyer;

à Robin Clerel, Ecuyer; 3. Catherine, semme de Richard de Ber-

rolles, Ecuyer;

4. Et Philippine d'Arclais, mariée à Etienne le Roux, Ecuyer.

de Monbosq & du Homme, servit long-tems dans la Compagnie d'Alain Goyon, Confeiller-Chambellan du Roi, qui lui délivra un certificat de ses services en la compagnie des autres nobles du Bailliage de Cotentin, le 23 Septembre 1465. Il avoit sait preuve d'ancienne noblesse, en 1463, devant Montfaouq, Commissaire du Roi; comparut à la montre générale des Nobles de la Province, en qualité d'Ecuyer & Colin de Berrolles, Archer d'icelui Ecuyer & pour son fils, laquelle sut faite suivant le certificat du 30 Mars 1469, par Louis, bâtard de Bourbon, Comte de Roussillon, Amiral de France, & Lieutenant-

Général du Roi au pays de Normandie. Il eut de Marguerite Jullain:

1. JEAN, qui fuit;

 Guillemine, mariée, par contrat passé au Tabellionage de Saint-Lô le 2 Avril 1473, à Michel Antin, Ecuyer, Sieur de la Blanche-Cappierre;

3. Et Jeanne, mariée par contrat du 3 Janvier 1483, à Guillaume Antin, Ecuyer, Sieur

de la Bourdonnière.

IV. Jean d'Arclais, Ecuyer, Seigneur de Monbosq, & des Graiches ou Gruchy, Fiesqu'il vendit par acte du 17 Avril 1493; il avait épousé, par contrat passé au Tabellionage de Saint-Lô, le 4 Août 1676, Gillette Poisson, fille de Pierre Poisson, Ecuyer, Seigneur de Cremes, & de Marguerite de Lambert, dont:

1. JEAN, qui fuit;

2. Et Nicole, mariée, par acte reconnu le 6 Octobre 1500, à Raoul Laillet, Ecuyer,

Seigneur de Cussy.

V. Jean d'Arclais, Ecuyer, Seigneur de Neuilly-le-Malherbe, puis Seigneur de Monbosq, épousa, par acte sous seing-privé du 23 Décembre 1481, Marguerite Costard, fille de Jean Costard, Sieur de Cambes. Lui & son épouse établirent pour leur Procureur Jean d'Arclais, Seigneur de Monbosq, son père, par acte passé le 16 Novembre 1498. Il eut pour ensans:

1. JEAN, qui fuit;

- Nicolas, Ecuyer, Scigneur & Patron de Montamy;
- 3. Jacques, Prêtre; 4. Et Louis d'Arclais.

VI. JEAN D'ARCLAIS, Ecuyer, Seigneur de Monbosq & de Neuilly-le-Malherbe, partagea avec son srère Nicolas, Seigneur de Montamy, les meubles & immeubles de seu son père, le 17 Janvier 1540, & régla, ainsi que son frère, le douaire & dot de la Dame sa mère, l'an 1541. Il justifia de sa noblesse, avec Nicolas, son frère, devant les Elus de Bayeux, le 14 Décembre 1540. Il avoit épousé, en présence & du consentement de son père, par contrat reconnule 10 Novembre 1539, Jeanne de Vauville, fille aînée de Jean de Vauville, Ecuyer, Seigneur d'Orval. Pierre Tostard, Ecuyer, Seigneur du Fief de Brimbois, assis aux deux Paroisses des Besaces, consentit par acte passé au Tabellionage du Tourneur, le 19 Juillet 1544, que ledit Sieur Jean D'Ar-CLAIS-DE-MONBOSQ & sa femme aient pour eux & leurs hoirs, les honneurs & préséance des Eglises desdites Paroisses au préjudice dudit Tostard, de sa semme & de ses ensans. Les ensans de Jean d'Arclais surent:

1. NICOLAS, qui suit;

 Et MARGUERITE d'ARCLAIS, mariée, en 1589, à Julien de Berton, Ecuyer, Sieur de Breville.

VII. NICOLAS D'ARCLAIS, Ecuyer, Seigneur de Monbosq & de Neuilly-le-Malherbe, sut déchargé du droit des francs-siefs & nouveaux acquêts, par Arrét du 12 Juin 1570. Il transigea, par acte du 24 Mars 1579, avec Louis d'Arclais son oncle, au sujet de la pension viagère, duc à ce dernier sur la Terre de Monbosq, & étoit décédé en 1589. Il avoit épousé, par contrat sous seing-privé, du 6 Février 1565, Florimonde de Sainte-Marie, sille de Gabriel, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Marie & d'Anneville, & d'Anne de la Tandronnière, dont vint Jean d'Arclais, qui suit.

VIII. JEAN D'ARCLAIS, Ecuyer, Seigneur de Monbofq & de Neuilly, qui fervit dans la Compagnie des Cent Hommes d'Armes des Ordonnances du Roi, fous M. de Matignon, & fe trouva au siège d'Amiens, comme il appert d'un certificat du 30 Novembre 1597. Il fit une transaction, le 3 Novembre 1622, avec Gaspard le Vavasseur, Chanoine de Bayeux, par laquelle ce dernier confentit à l'emplacement des bancs dans les chœurs des Eglifes des Befaces, reconnoissant que les Seigneurs de Monbosq avoient eu de tout tems Icurs féances & fépultures dans les chœurs & chanceaux desdites Eglises. Il vivoit encore en 1637, & avoit époufé, par acte du 10 Novembre 1597, reconnu en 1600, Catherine de Verney, fille de Jean de Verney, Ecuyer, Seigneur de la Rivière & du Cayet, & de Marie le Mercier. Il en eut JACQUES D'AR-CLAIS, qui fuit.

IX. Jacques d'Arclais, Ecuyer, Seigneur de Monbosq & des Besaces, lequel servit sidèlement le Roi en ses dissérentes armées en Languedoc & ailleurs, & se présenta aux montres de la Haute & Basse-Normandie, suivant les certificats des Seigneurs de Coligny, de la Mailleraye & de Matignon, ès années 1628, 1630, 1635 & 1636. Il obtint mainlevée de ses Fiess de Monbosq & des Besaces, par Arrêt de la Chambre des Comptes, du 22 Août 1646, & sit preuve d'ancienne noblesse devant M. Chamillart, en 1665; marié le 20 Septembre 1643 avec Jacqueline de la Broi-

fe, fille de Jean de la Broife, Ecuyer, Seigneur de la Cahoric & d'Escures, & de Julienne le Boucher, dont il eut:

1. CLAUDE, qui fuit;

 & 3. Jean & Louis d'Arclais, morts avec leur postérité.

X. CLAUDE D'ARCLAIS, Ecuyer, Seigneur de Monbosq & des Besaces, opta pour préciput le Fies de Monbosq, par Sentence rendue à Thorigny, le 5 juillet 1666, fit un accord avec son frère puiné, Jean d'Arclais, pour le compte de sa tutelle, devant les Notaires de Thorigny, & servit à l'arrière-ban de 1691, sur les côtes de la Basse-Normandie. Il avoit épousé, par contrat passé devant les Notaires du Tourneur, le 27 Novembre 1680, Marie le Vaillant, fille de René le Vaillant, Ecuyer, Sieur de Roucamp, & de Gabrielle du Hamel, de laquelle il laissa:

1. HENRI, qui fuit;

2. Et plusieurs filles, entr'autres Françoise, femme de Jacques-André de Malherbe, Ecuyer, Sieur de Vaucelles;

3. Et Anne d'Arclais, mariée à Louis-Robert de Brebisson, Ecuyer, Sieur des Aunay.

X1. HENRI D'ARCLAIS, Ecuyer, Seigneur de Monbosq, rendit aveu le 26 Septembre 1729, au Duc de Valentinois, Seigneur d'Ondesontaine, pour le Fies de Monbosq, dont relève celui de Neuilly-le-Malherbe, vendu par ses prédécesseurs. Il avoit épousé, en 1722, Marie-Louise de Lambert, fille de Louis-Jacques de Lambert, Ecuyer, Seigneur de Craham & de Thury, & de Catherine-Elisabeth de Gallet, dont:

1. JEAN-LOUIS, qui fuit;

2. Et Marie-Louise d'Arclais, semme de Jacques-Philippe de Croifilles, Ecuyer.

XII. JEAN-LOUIS D'ARCLAIS, Ecuyer, Sieur de Monbosq & des Besaces, Patron honoraire desdites Paroisses, né à Saint-Martin des Besaces, le 29 Juin 1727, mort le 20 Avril 1779. Il avoit épousé, par contrat passé sous seingprivé, le 7 Octobre 1759, Marie-Pétronille Néelle, sille de Gabriel, Ecuyer, Sieur du Buc, & de Jeanne-Michelle de Cussy. De ce mariage est issu Gabriel-Jean-Louis d'Arclais, qui suit.

XIII. GABRIEL - JEAN - LOUIS D'ARCLAIS, Ecuyer, Seigneur de Monbosq & des Besaces, baptisé à Saint-Etienne de Caen, le 23 Août 1766, Chevau-Léger de la Garde ordinaire

du Roi.

Les armes: de gueules, à trois molettes d'éperond'argent, 2 & 1, & au franc quartier d'or, chargé d'une bande d'azur portant les deux molettes.

Généalogie dressée sur titres par M. l'Abbé Beziers, Chanoine du Saint-Sépulcre de Caen.

## BRANCHE des Seigneurs de Montany.

a Didier d'Arclais, Seigneur de Montamy, Chevalier de Saint-Lazare, & premier Maître-d'Hôtel de Monseigneur le Duc d'Orléans, mort à Paris, au Palais-Royal, le 8 Février 1765, âgé de 61 ans.

Les armes: de gueules, au franc quartier d'or, chargé d'une bande d'azur, accompagnée de 3 molettes d'argent, pofées 2 & 1, la première en chef brochant fur la bande. »

ARCOLIE: d'azur, à l'épée d'argent, mife en pal, la pointe en haut, & la garde d'or.

ARCONA: d'azur, à cinq points & équipolés d'or.

ARCOURT, Sieur de Tainemarc, en Normandie, Généralité de Rouen, samille maintenue dans sa noblesse le 24 Juillet 1667, qui porte: de gueules, à un arc d'argent tendu posé en barre, & chargé d'une slêche de même posée en bande la pointe en haut; à la bordure aussi d'argent.

\* ARCS. La Terre & Seigneurie des Arcs, en Provence, Diocèse de Fréjus, est une de celles que le Comte de Provence donna, en 1201, à Géraud ou Giraud de Villeneuve; Helion, un de ses descendans, la substitua, en 1430, aux mâles. C'est en vertu de cet acte que Louis de Villeneuve, Marquis de Trans, Baron des Arcs, n'ayant laissé que deux filles, Antoine de Villeneuve, Seigneur de Revert, leur cousin & issu de germain leur sut préséré, & obtint la Baronie des Arcs. Cette Baronie fut érigée en Marquisat par Lettres du mois de Mars 1612, registrées à Aix le 15 Octobre fuivant, en faveur d'Arnaud de Villeneuve, Viguier & Gouverneur de Marfeille, & député de la Noblesse de Provence aux Etats-Généraux tenus à Paris en 1614. De sa femme Elifabeth, fille du Duc de Hallwin, vint Antoine de Villeneuve, mort en 1672, sans postérité, ayant institué héritier son neveu Jacques de Raiti, fils d'Anne de Villeneuve & d'Antoine de Raiti, marquis de Vitré en Poitou, à la charge de porter le nom & les armes de Villeneuve. Il obtint après un long procès le marquifat des Arcs qu'il a vendu depuis à François-Charles de Vintimille, comte du Luc.

ARCU. d'argent à trois arcs de sable, mis en pal.

ARCUSSIA. Cette Maison est une des plus anciennes de Provence, & une des 28 samilles que le Roi René d'Anjou, Comte de Provence, désigna & distingua par des sobriquets. On disoit de celle-ci, gravité d'Arcussia. Au sentiment de Jules-César Capacius, qui a écrit l'Histoire de Naples, elle descend des Ducs d'Amassis ou d'Amarsis, & elle a posséé ce Duché en souveraineté depuis l'an 830 jusqu'à l'an 1086. Cette Maison subit le même sort de tant d'autres, lorsque Robert, fils de Tancrède le Normand, envahit la Pouille & la Calabre, & son fils Roger le Royaume de Naples.

Depuis cette révolution, on n'a plus d'autre connoissance de cette Maison, que sous le règne de l'Empereur Fréderic Barberousse, qui sit Général de ses Galères, Elysée d'Arcussia, Seigneur de l'isle de Capro, &c., lequel, en 1191, maria sa fille Madeleine à Christophe Constantin, qui étoit d'une des plus nobles samilles de l'Allemagne, & laissa son sile Pauzelle d'Arcussia, héritier de son Isle & de ses autres biens.

PAUZELLE eut un fils, nommé François, Secrétaire d'Etat & Tréforier-Général du Royaume de Naples, lequel épousa Philippe Rossa, dont il eut deux fils, Jacques & Augustin, & une fille, Isabelle, qui sut mariée à Marin Squalleto, Gentilhomme Napolitain. Augustin ne laissa point de possérité.

Jacques d'Arcussia, Comte de Minorbin, Seigneur de Haute-Mure, de l'Isle de Capro, &c., Secrétaire & Tréforier-Général de la Reine Jeanne, fut très-confidéré de cette Princesse; elle le fit son grand Chambellan en 1375, & lui accorda le privilège de faire battre monnoie: d'un côté étoient les armes de cette Princesse, & de l'autre celles d'Arcussia. Elle lui donna 50 Terres, Comtés, Baronies & Fiess dans le Royaume de Naples, & plusieurs autres dans son Comté de Provence, sçavoir: le Vicomté de Martigues, ou l'Isle-de-Saint-Geniez, les Châteaux de Tourvès, de Gueylet, de Soissons, de Senas, &c., desquels il ren-

dit soi & hommage en 1385. Il mourut dans son Isle de Capro le 23 Novembre 1386, & sut inhumé dans la Chartreuse dont il étoit sondateur, comme on l'apprend par son épitaphe:

Clauditur hoc tumulo magnificus Dominus JACOBUS ARCUSSIUS de Capro, Regni Siciliæ magnus Camerarius, Comefque, Minorbini & Altæ-Muræ Dominus;

Sacri hujus Monasterii fondator; defunctus anno m. ccc. Lxxxvi. die xxiij Novem-

bris, feliciter. Amen.

L'épouse de Jacques d'Arcussia s'appeloit Morette de Valva, du nom d'un Château situé dans la Province del Principatu. Elle étoit de l'illustre Maison de Maramalde; il en eut:

JEANNUCCIO OU JEAN, marié par fon père, le 15 Mai 1377, avec Laudune de Sabran, Comtesse d'Anglon, sille & héritière de Guillaume de Sabran;

Et Catherine, qui épousa, en 1380, Elsias de Sabran, Comte d'Arian & d'Alpici, Grand-

Sénéchal de Sicile.

Franciquello ou François d'Arcussia, puiné de Jacques, s'établit en Provence du vivant de son père en 1370, lequel, prévoyant la révolution qui arriva dans le Royaume de Naples par le schisme d'Urbain VI & de CLÉMENT VII, & par conséquent sa disgrace suture, parce qu'il avoit conseillé la Reine Jeanne de savoriser Clément VII, la pria de confirmer la donation de ses biens en Provence, à François son second fils, ce qu'elle fit à condition que le fils aîné de François s'appelleroit Louis. Les Lettres données à ce sujet surent enregistrées à Aix le 12 Octobre 1399; François s'attacha au service de Charles d'Anjou, qui, ayant déclaré la guerre à Ladislas de Duras, pour le recouvrement du Royaume de Naples, donna le Commandement de son armée navale à François. Il fit naufrage dans les mers de Naples en 1411. Il avoit épousé Cizula Artus, des Comtes de Sainte-Agathe, de laquelle il eut: Louis, qui suit;

Et Jacques, qui sut élevé par Isabelle, sa grand'tante, de laquelle il hérita, & continua la possérité des Arcussia à Naples, où elle subsistoit encore au siècle passé.

Louis d'Arcussia, Vicomte de Martigues, Seigneur de Tourvès, &c., fit l'échange du Comté de Martigues, pour plusieurs Terres avec la Maison de Luxembourg. Il substitua ses biens aux mâles par son testament du 4 Novembre 1462, reçu par Bertrand Arpille Notaire Royal de Sisteron, & mourut à Tourvès, en 1463, laissant de Catherine de Cassellane:

1. Honoré, qui suit;

2. François, auteur de la branche d'Esparron; 3. Et Jacques, qui entra dans l'Ordre de

Saint-Jean de Jérufalem ou de Malte.

Honoré, ches de la branche de Tourvès, épousa en 1453, Françoise de Rodulphe, de la Maison des Seigneurs de Limans, dont il eut:

- ISNARD, père d'Anne, mariée à Gafpard de Vintimille, qui hérita des biens de cette branche;
- Et MICHEL, qui entra dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérufaleni ou de Malte & mourut Commandeur de Puimoissons.

François, fils puîné de Louis, a commencé la branche d'Arcussia d'Esparron, par le mariage qu'il fit en 1480 avec *Madeleine d'Efclapon*, Vicomtesse d'Esparron. Il mourut en 1505, laissant:

1. JEAN, qui fuit;

2. Doulce, mariée en 1503, à Jean de Vintimille, Seigneur de Saint-Laurent;

3. Louise, mariée à Pierre de Fabre, Seigneur de Fabrègues, en 1502;

4. El Marguerite, mariée en 1505 à Pafcal de Vaschères.

JEAN D'ARGUSSIA, Vicomte d'Esparron, &c., mort en 1546, laissa d'Honorade de Séguiran:

1. Gaspard, qui fuit;

2. Jean, Seigneur de Gardanne; 3. Pierre, Chevalier de Malte;

4. Louise;

Et Catherine, qui épousa, en 1529, Antoine de Castellane, Seigneur de Châteauvieux, dont Louise & Pierre de Castellane, en l'an 1551.

GASPARD D'ARCUSSIA, Vicomte d'Esparron, &c., épousa, en 1546, Marguerite de Glanderès, dont il eut:

CHARLES, qui fuit;

MARGUERITE, mariée en 1573, à Jean de Raphaëlis, Seigneur de Saint-Martin;

Et Anne, mariée à Philippe de Jarente, de Marfeille, en 1578.

CHARLES, fut marié en 1572 à Marguerite de Forbin, dont il eut:

1. FRANÇOIS, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE, rapporté après fon frère aîné:

3. 4. & 5. Pierre, Charles & Henri, Chevaliers de Malte;

MARGUERITE, qui époufa, l'an 1596, Antoine de Caftellane, Seigneur de Joucques;
 Et DIANE.

François a continué la branche des Vicomtes d'Esparron, qui subsissoit encore en 1740.

JEAN-BAPTISTE, d'abord Chevalier de Malte, quitta la Croix de cet Ordre, & épousa Marie de Puget, de l'ancienne Maison du Vice-Sénéchal de ce nom, connu maintenant sous le nom de Barbentane, & commença, en 1623, la branche de du Revest. Il eut:

1. CHARLES, qui fuit;

2. & 3. Melchior & Sextius; celui-ci mourut Commandeur.

Les deux premiers entrèrent dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

CHARLES, IIe du nom, épousa Marthe d'Antoine, de Marseille, en 1648, dont il eut:

1. Joseph, qui suit;

2. CHARLES, ancien Capitaine des Galères du Roi, & Chevalier de Saint-Louis;

3. & 4. Jean-Baptiste & Louis, morts fans postérité;

5. Thérèse, Abbesse de Sion, Ordre de Saint-Bernard, dans la ville de Marseille;

 & 7. Anne & Gabrielle, mortes Religieufes de la Préfentation.

Joseph fut marié, en 1686, à Madeleine Bégon, fille de Michel Bégon, Intendant des Galères, Conseiller d'honneur au Parlement de Provence, puis Intendant de Justice, Police & Finance du Pays d'Aunis, & de la Marine à Rochesort. Joseph mourut jeune étant Officier des Galères du Roi, lors du bombardement d'Alicante, & laissa:

1. & 2. CHARLES-MICHEL & JOSEPH.

CHARLES-MICHEL, Seigneur de Boisvert, &c., épousa, en 1709, Madeleine de l'Isle, dont il a eu:

1. CHARLES-MICHEL-ANNE, qui fuit;

2. Charles-Jacques, qui étoit Garde de l'Etendard en 1740;

3. Thérèse, Religieuse à la Visitation;

4. Et PAULINE.

CHARLES-MICHEL-ANNE D'ARCUSSIA, Chevalier, Baron de Fos, avoit épousé en premières noces, le 27 Mars 1737, Louise de Sabran, fille d'Honoré de Sabran, Chambellan du seu Duc d'Orléans, Régent du Royaume, & de Louise-Charlotte de Foix, morte à Marseille le 7 Juillet 1737; & en secondes noces, le 26 Mai 1740, au Château de Villequoi, Gabrielle de Belsunce-Castelmoron, fille de Charles-Gabriel de Belsunce, Mar-

quis de Castelmoron & de Born, Baron de Gavaudun, Seigneur de Monpaon, de Verteuil, &c. Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand-Sénéchal & Gouverneur du Pays d'Agénois & de Condomois, & de Cécile-Geneviève de Fontanieu. Voyez le Mercure de France du mois de Mars 1737, p. 617, & celui du mois de Juillet 1740, p. 1676.

On trouve, dans l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence, la Généalogie de

cette Maison, tom. I, pag. 50.

Les armes sont: d'or, à la fasce d'azur, accompagnée de trois arcs de slèches de gueules, cordés de même, & posés en pal, 2 & 1; pour supports: deux aigles.

ARDANI, en Bretagne: écartelé d'argent & d'azur; & pour devise: l'honneur y gît.

ARDENNE. Voici une Maison des plus anciennes de la Province de Normandie; & il y a si long-tems qu'elle est établie en Angleterre, que cela seroit douter de son origine, si on ne voyoit pas que la Terre d'Ardenne, située près de Caen, & où il y a présentement une Abbaye, n'étoit le lieu d'où cette famille a tiré son nom, & si le Cartulaire de Warwick n'assuroit que la branche aînée, demeurant en Normandie, sit la première sondation de l'Abbaye de Montmorel près d'Avranches.

Guillaume Dugdal, dans ses Antiquités de Warwick, tire l'origine de cette Maison d'A-LAIN, Vicomte, qui vivoit du tems du Roi d'Angleterre EDOUARD le Confesseur, & laissa:

1. GUTMUND de Warwick;

2. Et Turkil, qui fuit.

Turkil d'Ardenne fut marié deux fois: le nom de sa première semme est inconnu; la seconde se nommoit Leverune. Il eut du premier lit:

1. SEUVARD, qui fuit;

2. Pierre, Moine de Torney;

3. Et RAOUL, Seigneur de Hampton.

Du second lit vint:

Osbert, auteur d'une branche rapportée ciaprès.

SEUVARD D'ARDENNE, Chevalier, vivoit sous le règne de HENRI I<sup>er</sup>. Il épousa une semme, nommée Cécile, dont il eut:

1. HENRI, mentionné ci-après;

2. Geoffroy, Moine en l'Abbaye de Couventre;

3. 4. 5. & 6. Hugues, Joseph, Richard & Os-BERT, Chevaliers;

7. & 8. Cécile & Félice.

HENRI D'ARDENNE, Chevalier, eut pour femme une nommée Olive, qui lui donna:

1. HÉBERT, mort fans hoirs;

2. Thomas, qui fuit;

3. Guillaume, Seigneur de Rodburn, auteur d'une branche rapportée ci-après;

 Et Lélire, femme de Geoffroy Labuaing ou Salvain, Chevalier, dont fortirent ceux de la Maifon de Salvain.

THOMAS D'ARDENNE, Ier du nom, vivoit fous le règne de JEAN Sans-Terre, & eut pour fils & fuccesseur:

THOMAS D'ARDENNE, IIe du nom, qui épousa, fous le règne de Henri III, Eustachie de Mauléon, sœur de Savary de Mauléon, Chevalier, & eut pour fils:

THOMAS D'ARDENNE, IIIº du nom, dont la

postérité n'est point connue.

### SECONDE BRANCHE.

GUILLAUME D'ARDENNE, fecond fils de HENRI & d'Olive, fut Seigneur de Rodburn, & vivoit fous le règne de JEAN Sans-Terre. Il laissa:

1. THOMAS, qui fuit;

2. Et Guillaume, Seigneur de Rodburn, auteur d'une branche rapportée ci-après.

THOMAS D'ARDENNE, Seigneur de Draitton, vivant sous les Rois Jean 1er & Henri 111, eut:

1. Thomas, mentionné ci-après;

 Et Robert, Seigneur de Draitton, qui fit une branche de ce nom, dont nous parlerons ci-après.

THOMAS D'ARDENNE, Seigneur de Hammelle, Chevalier, épousa, sous le règne d'E-DOUARD Ier, Rose de Vernon, fille de Raoul de Vernon, dont il eut:

1. THOMAS, mort fans hoirs;

2. RAOUL, qui fuit;

3. Et Thomas, qui fut père de Jeanne, semme de Jean de Suvinford.

RAOUL D'ARDENNE, I'er du nom, eut pour fils & fuccesseur:

RAOUL, IIe du nom, lequel prit pour femme, fous le règne d'EDOUARD II, Isabelle de Bromwick, fille d'Anselme, Seigneur de Bromwick, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. Et HENRI, auteur de la troisième branche de ce nom, rapportée ci-après.

JEAN D'ARDENNE VIVOIT fous le Roi EDOUARD III, & n'eut qu'une fille, Rose, femme de Thomas de Paklon, fous le Roi RICHARD II. TROISIÈME BRANCHE.

HENRI D'ARDENNE, fecond fils de RAOUL, IIe du nom, & d'Isabelle de Bromwick, vivoit sous le Roi HENRI IV, & eut de sa semme, nommée Hélène:

1. RAOUL, qui fuit;

2. & 3. Guillaume & Geoffroy, Chevaliers.

RAOUL D'Ardenne, Chevalier, épousa une femme, nommée Sibylle. Il vivoit fous le règne de Henri V, & eut pour fils:

Vautier d'Ardenne, Chevalier, qui époufa Aliénor de Hampden, fille de Jean de Hamp-

den, dont fortirent:

1. JEAN, qui fuit;

2. MARTIN, qui eut une fille, ELISABETH, femme de Guillaume Rugeley-d'Eafton;

3. 4. 5. & 6. Thomas, Robert, Henri & Guil-Laume, Chevaliers;

7. & 8. ALIX & MARGUERITE.

JEAN D'ARDENNE, Ecuyer du Corps du Roi HENRI VII, épousa Alix de Bracebrigge, fille de Richard de Bracebrigge, Ecuyer, dont il eut:

1. Thomas, mentionné ci-après;

 Et Jean, Chevalier, mort fous le règne de Henri VIII.

THOMAS D'ARDENNE fut marié avec Marie-Androuas-de-Charwelton, fille de Thomas Androuas-de-Charwelton, dont il eut:

1. Guillaume, qui fuit;

 Simon, auteur d'une branche rapportée ciaprès;

3. & 4. RICHARD & EDOUARD, Chevaliers.

Guillaume d'Ardenne épousa Elisabeth Conway, fille d'Edouard Conway, Ecuyer, dont il eut:

EDOUARD D'ARDENNE, Chevalier, qui s'allia avec Marie Trockmorton, fille de Robert Trockmorton-de-Congthon, dont il eut:

1. Robert, mentionné ci-après;

2. 3. 4. & 5. Catherine, Marguerite, Mu-RIEL & ELISABETH.

ROBERT D'ARDENNE, Chevalier, époufa Elifabeth Corbet, fille de Renaud Corbet, l'un des Justiciers d'Angleterre. Il mourut le 27 Février 1635 dans une extrême vieillesse, laissant pour fils:

HENRI D'ARDENNE, Chevalier, né en Avril 1580, fait Chevalier par le Roi Jacques, & marié avec Dorothée Feilding, fille de Bafile Feilding-de-Neuwham, dont il eut:

1. Robert, mort le 21 Août 1643;

2. ELISABETH, femme de Guillaume de Polcyde-Boxfled; 3. Godithe, femme de Hébert Price;

4. Dorothée, semme de Hervé Bagot, fils de Hervé Bagot, Baronet;

5. Et Anne, semme de Charles d'Adderleyde-Lea.

# QUATRIÈME BRANCHE.

SIMON D'ARDENNE, second fils de THOMAS & de Marie Androuas-de-Charwelton, eut deux semmes, la première, Marguerite, dont il n'eut point d'ensans; la seconde, Chrétienne, veuve de Robert Boud-de-Wardend, dont il eut:

Ambroise d'Ardenne, qui mourut en 1624, laissant un fils:

Hunst, père de

HENRI, Seigneur de Longerost-Hall, près d'Ioxhalle dans le Comté de Stafford.

### BRANCHE

# des Seigneurs DE DRAITTON.

Robert d'Ardenne, Seigneur de Draitton, fecond fils de Thomas, Seigneur du même lieu, vivoitsous les Rois Jean ler & Henri III. II fut fait Chevalier fous le Roi EDOUARD II, & eut de sa femme, Nicole,

1. GILLES, qui fuit;

2. Et Nicole, femme de Richard Baffet, Seigneur de Weldon, fils de Raoul Baffet, Seigneur de Weldon, sous EDOUARD III.

GILLES D'ARDENNE, Chevalier, Ier du nom, Seigneur de Draitton, eut pour fils & fuc-

GILLES, IIe du nom, Seigneur de Draitton, qui n'eut qu'une fille, Marguerite, semme de Louis de Greville, Ecuyer.

#### BRANCHE

# des Seigneurs DE RODBURN.

Guillaume d'Ardenne, Seigneur de Rodburn, second fils de Guillaume, Seigneur du même lieu, épousa Amicie de Cestreton, fille de Robert de Cestreton, dont il eut:

Guillaume, IIe du nom, qui eut pour fils

& fuccesseur:

Guillaume, IIIº du nom, qui sut père de Guillaume, IVe du nom, vivant sous le règne d'EDOUARD III. En lui finit la branche des Seigneurs de Rodburn.

# CINQUIÈME BRANCHE des Seigneurs D'ARDENNE.

OSBERT D'ARDENNE, fils de TURKIL & de Leverune, sa seconde semme, laissa:

- 1. & 2. PIERRE & PHILIPPE, morts fans hoirs; 3. OSBERT, qui fuit;
- 4. Et AMICIE, femme de Pierre Bracebrigge. OSBERT D'ARDENNE, Ile du nom, eut de son mariage:
  - 1. Alix, semme de Simon d'Harcourt, Seigneur de Beacheley;
  - 2. Et AMABLE, semme de Robert, fils de Vautier.

Une autre filiation de cette Maison commence à Guillaume d'Ardenne, frère de RAOUL, Seigneur de Hantonne, vivant sous ETIENNE, Roi d'Angleterre; il eut :

1. Roger, qui fuit; 2. Pierre, Chevalier;

3. Et Robert, Archidiacre de l'Eglisé de Li-

Roger d'Ardenne épousa la fille d'Alain, fils de Tursin, dont il eut :

· 1. Guillaume, mentionné ci-après;

2. & 3. VAUTIER & ROGER, vivant fous HENri II.

Guillaune d'Ardenne épousa Amicie de Tracy, dont fortirent:

1. Hugues, qui fuit;

2. OLIVE, femme de Robert Lemegre ;

3. Et Hauvise, femme de Richard Peche. Hugues d'Ardenne, Chevalier, vivant sous le règne de HENRI III, eut :

1. Guillaume, mort fans hoirs;

2. Et RICHARD, mort aussi fans hoirs sous le règne d'EDOUARD ler.

Il y a une charte de Raoul de Glauville, Fondateur de l'Eglise de Butèle l'an 1171, qui fait mention de RAOUL D'ARDENNE & d'Amable, sa semme, dont fortit Thomas, père de RAOUL, Seigneur de Baudesire, père de THOMAS D'ARDENNE.

Le Cartulaire de Warwick fait mention de THOMAS D'ARDENNE & autres de cette samille, dont la branche aînée demeuroit en Norman-

die.

Enfin cette Maison se divisoit en plusieurs branches, dont l'aînée portoit le titre d'Ardenne, & les autres étoient celles de Hampton, de Kinsbury, de Rodburn, de Rotley, de Harmuelle, de Draitton, de Grafton, & de Parkhalle.

Les armes: d'hermines, à la fasce échiquetée d'or & de sable.

ARDENNE: écartelé de gueules & d'azur, à une croix pommetée d'or brochante fur le tout.

ARDENS (DES). JEAN DES ARDENS, Ecuyer, Sieur de Mondetour & de la Jonquière en Normandie, Généralité de Rouen, Capitaine du Château des Préaux, près de la ville de Rouen, mourut avant 1576. Il est nommé, dans une enquête de Noblesse de l'an 1599, sils de Pierre des Ardens, Ecuyer, Sieur de

Mondetour & de la Jonquière.

EDME-HECTOR DES ARDENS, Ecuyer, Seigneur de Gumery & de Courtemont, Moufquetaire de la Garde du Roi en 1701, épousa, le 2 Mars 1716, Louise Vaillant, avec laquelle il étoit établi audit Gumery en Champagne, au Diocèse de Sens. Il su maintenu dans sa noblesse, avec Jeanne-Claude Courtois, veuve d'HECTOR DES ARDENS, son oncle, Chef d'Escadre des Armées navales de Sa Majessé, sur les côtes du Royaume de Navarre & du Pays de Biscaye, par une Ordonnance de M. Phély-ppeaux, Conseiller d'Etat & Commissaire départi dans la Généralité de Paris, du 11 Mars 1701. De ce mariage sont issus entr'autres ensans:

1. CHARLES;

2. Et Marie, reçue à Saint-Cyr le 3 Octobre 1724, fur les preuves de sa noblesse remontée par titres à Jean, son quatrième ayeul, dont nous avons parlé ci-dessus. Voyez l'Armorial de France, reg. I, part. I, p. 25.

Les armes: de gueules, à un chevron d'or, accompagné en chef de trois befans d'argent, rangés en fasce, & en pointe d'une sleur-de-lys d'or.

ARDIER, en Orléanais: d'azur, au chevrond'argent, accompagné de trois flammes d'or, deux en chef & une en pointe.

ARDORE, Maison originaire de la ville de Valence en Espagne, de laquelle est sorti: Jacques-François Milano, substitué aux noms de France & d'Aragon, Seigneur, Prince d'Ardore au Royaume de Naples, Duc de Santo - Paolo & Marquis de Saint-George du même Royaume, Prince de l'Empire, Chevalier de l'Ordre de Saint-Janvier de Naples, Cavalier ou Noble Napolitain, appelé Prince d'Ardore; il a été Ambassadeur extraordinaire du Roi des Deux-Siciles à la Cour de France en 1741; nommé Chevalier des Ordres le 1er Janvier 1746, reçu le 2 Février suivant, & retourné à Naples en 1753: il a épousé Dona Henriette Caracciola, fille du Marquis de Santo-Buono, Cavalier ou

Noble Napolitain. Il y a plusieurs enfans de ce mariage.

\*ARDRES-COURTEVILLE-HODICQ, Maifon dont la véritable origine est ignorée, mais dont le premier auteur connu possédoit l'Ardresis par alliance, au commencement du X1º siècle. Dans le X11º, plusieurs de ses descendans, & nommément ceux-ci, ont formé des établissemens dans le Boulonnois, Généralité d'Amiens; elle a porté indisséremment les noms de Hodic ou Hodicq & de Courreville, & a possédé, de toute ancienneté, la Principauté de Hodicq-fur-Canche, la Seigneurie de Courreville & le Fies de Hodicq, situé à Parenty, encore aujourd'hui dans l'une des deux branches qui subsissent de cette Maifon.

La ville d'Ardres, Capitale de l'Ardresis, pays situé entre le Boulonnois, l'Artois & le Calaisis, sut sondée l'an 1069, par Arnoul les, Vicomte d'Ardres, fils d'Elbodon, frère du Châtelain de Bergues, de qui sont descendus, comme nous le dirons ci-après, les Seigneurs d'Ardres, de Marquise, d'Engoudesent, Caveu, Longvilliers, Hodico-Courteville, Hesdigneul, Sainte-Marie-Ville & Brekesent.

Avant de donner la Généalogie de la Maifon d'Ardres & de ses descendans, on croît
devoir rapporter, d'après André Duchesne,
dans sa présace de l'Histoire de la Maison de
Guines, que entre toutes les Histoires de
famille, celles de Guines, d'Ardres, de Gand
& de Coucy, semblent d'autant plus utiles,
& digne d'être sues, qu'étant ou procédées
d'une même tige, ou incorporées ensemble
par alliance, elles ont produit pluseurs
Comtes ou Seigneurs signalés, dont les Histoires de France & de Flandres sont souvent mention.

La Baronie d'Engoudesent, qui sorme aujourd'hui le Marquisat de Montcavrel, la Principauté de Hodicq-sur-Canche, Hennocq, Courteville, Rosamel, Hodicq-lès-Parenty, la Châtellenie de Longvilliers, Reques, Marie-Ville, Brekesent, Cormont, Hubersent, Hesdigneul, Fromessent, toutes Terres qui ont appartenu à la même Maison, sont enclavées les unes dans les autres, & semblent n'avoir sait, dans les tems reculés, qu'un même domaine, qui s'est subdivisé à cause des partages des cadets. De toutes ces Terres & beaucoup d'autres, fituées dans le Vimeu, ou dans différentes parties du Boulonnois & de l'Ardresis, la seule qui reste est celle de Hodicq-lès-Parenty, dont les Seigneurs de Hodicq prouvent une possession non interrompue de près de cinq siècles; & vraisemblablement plus ancienne, puisque dès le XII• siècle, il existoit des Seigneurs de ce nom.

Dans l'Histoire de Notre-Dame de Boulogne, par M. le Roy, Liv. I, chap. IX, pag. 81, on lit que diverses personnes du Boulonnois firent des présens à cette Eglise, entr'autres Jeanne de Sempy, veuve de Jean de Bournonville; le Seigneur de Bellebrune, Capitaine de la ville de Boulogne; les Seigneurs de Hodico, de Hardentun, des Prezde-Bedouastre, d'Uppelande & des Marquais. Dans le même ouvrage, pag. 87, on lit encore que la Maison des Chartreux de Notre-Damedes-Prés s'est ensuite notablement accrue par les dons & aumônes de plusieurs personnes considérables du Boulonnois, entre lesquelles elle compte, pour ses principaux biensaiteurs, Arnoul de Cayeu, Seigneur de Longvilliers; Jean, Seigneur de Hodicq; Aleaume, Seigneur de Bournonville; François de Créquy, Seigneur de Dourier; Wallerand de Tilly & Antoine de Monchy, Seigneur de Montcavrel.

I. Elbodon, frère du Châtelain de Bergues, épousa Adèle de Selvesse, Dame d'Ardres, nièce de Framery, Evêque de Térouane. Voyez André Duchesne, dans son Histoire de la Maison de Guines, Liv. III, & l'Histoire de Calais. Il eut pour fils:

II. Arnoul, Ier du nom, Vicomte & Baron d'Ardres, qui jetta les premiers sondemens de la ville d'Ardres, en 1069. On peut juger de la puissance de ce Seigneur (dit M. le Febvre, dans son Histoire de Calais, tom. I, pag. 518 & suiv.) & de l'étendue de ses Terres, par la création qu'il fit de douze Barons, ou Pairs, c'est-à-dire, de Seigneurs égaux en titres, qui relevoient de lui. En construisant le donjon de sa ville, il y avoit édifié une Chapelle, qui sut d'abord la Paroisse de la ville, & dont Gautier sut le premier Curé. Il joignit dix Prébendes aux Chanoineries féculières, dont le Curé eut la première, & Raoul, bâtard de ce Prince, la seconde.

Les Historiens sont le plus grand éloge de

ce premier Seigneur d'Ardres. Consormément à l'usage qui régnoit alors, il parcourut diverses Provinces, pour chercher des champions, dignes de la valeur, & avec lesquels il pût joûter en lice dans les Tournois. ARNOUL y acquit tant de gloire, en présence d'Eustache, Comte de Boulogne, & y donna de si fortes preuves de sa prudence & de sa valeur, que ce Comte le fit son Sénéchal, ce qui lui procura une grande autorité dans le Boulonnois, où il réunissoit le maniement des affaires militaires & civiles. Il eut de grandes guerres à soutenir contre le Comte de Guines, & les Seigneurs de Fiennes & de Bavelinghen; eut la garde des ensans mineurs du Comte de St-Pol, titre qu'il porta jusqu'au décès de sa seconde femme; mourut & sut inhumé dans le cloître de l'Abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer en 1093. Il avoit épousé 1° (par le conseil d'Eustache, dit aux Grenons, Comte de Boulogne) Mahaut de Marquise, fille unique & héritière de Geoffroy, Seigneur de Marquife, en Boulonnois, laquelle sut inhumée dans l'Eglise d'Ardres; & 2° Clémence, veuve de Hugues, Comte de Saint-Pol. Du premier lit il eut:

1. ARNOUL, qui fuit;

 Geoffroy, tige de la branche des Seigneurs de Marquife, Engoudesent & Cayeu, rapportée ci-après.

3. 4. 5. 6. & 7. Simon, Hermanstrude, Elvide, Jocaste & Emme.

III. ARNOUL, IIe du nom, Vicomte d'Ardres dit le Vieil, Sénéchal du Boulonnois après son père; eut de longues guerres à soutenir contre Manasses, Comte de Guines, & ceux de la Maison de Fiennes. Il ne dut même la conservation de ses Etats, qu'à la protection du Comte de Flandres, qui marche en personne à son secours, & fit lever le siège d'Ardres à ses ennemis. Il rendit, comme son père, hommage de l'Andresis au Comte de Flandres, mais par un accommodement, fait avec Manasses, Comte de Guines, il se reconnut son vassal, pour les Terres qu'il possédoit dans l'ancien Domaine de ce Comté. Cet Ar-NOUL & GEOFFROY, son frère, rendirent de grands fervices à Guillaune le Conquérant. Roi d'Angleterre, qui, en reconnoissance leur donna des Terres dans ce Royaume, lesquelles restèrent toutes à Arnoul, qui, en échange, céda à son srère la Seigneurie de Marquise, en Boulonnois. Arnoul, à son retour d'An-

gleterre, fit bâtir à Ardres un Palais fuperbe, dont Lambert, Historien de la ville d'Ardres, donne la description, & que M. Lesebvre rapporte dans son Histoire de Calais, tom. I, pag. 529. Quelque tems après, il fe rendit à la Cour de Guillaume, Roi d'Angleterre, son allié, qui le reçut avec la plus grande distinction. Revenu dans fon pays natal, pour fervir fon inclination dans les exercices où il pouvoit le mieux faire remarquer sa valeur & son adresse, il se trouva dans un Tournoi qui devoit se donner sur les confins du Cambresis, & s'y distingua d'une manière si éclatante, en remportant l'honneur du prix, que Baudouin de Gand, surnommé le Gros, Seigneur d'Alost, qui s'étoit aussi trouvé à ce Tournoi, conçut pour le Vicomte Arnoul une si haute opinion, qu'il se crut heureux de pouvoir l'unir à sa Maison. Pour cet effet, il l'attira dans son Palais, & lui proposa en mariage sa sœur Gertrude, Princesse encore sort jeune. Après fon mariage, l'amour de la gloire le porta encore à faire le voyage de la Terre-Sainte, & il y accompagna Robert, Comte de Flandres. Le Comte de Saint-Pol & lui furent les héros les plus fameux de la Belgique, & de la partie occidentale de la France, qui prirent la Croix: ils furent fuivis par une infinité de Comtes & Gentilshommes, que leurs belles actions rendirent célèbres dans cette guerre. Le Vicomte d'Ardres se signala au siège de la prise de Jérusalem, par Godesroy de Bouillon, emporta avec lui du bois de la vraie Croix, & plusieurs précieuses reliques de Jésus-Christ, dont il décora son Eglise d'Ardres, mourut en 1117, & y sut inhumé auprès de Gertrude de Gand, de laquelle il avoit eu:

1. Manassès, mort à la Terre-Sainte;

2. Arnoul, qui fuit;

3. Baudouin, mentionné après son frère;

4. Hugues, Religieux à l'Abbaye de Saint-Bertin;

5. Agnès, semme de François, Seigneur de Varneselle;

6. Alaise, morte fans alliance;

7. Et Adeline, femme d'Arnoul, Vicomte de Mark & de Collewide.

Arnoul, IIIe du nom, Vicomte & Baron d'ARDRES, dit le Jeune ou le Roux, hérita de de la valeur de ses ancêtres, mais sans en avoir la prudence. Sa magnificence, fa profusion & ses duretés révoltèrent ses vassaux, & même ses domestiques, au point que ceuxci l'assassimèrent dans la forêt de Foubert. Il passoit d'ailleurs pour le plus vaillant Chevalier du Comté de Guines, car il appela en duel Eustache, Seigneur de Hénin-Liétard, qui, au lieu de lui saire hommage pour sa Terre, qui étoit un Fief relevant de sa Baronie d'Ardres, le rendit à Thierry d'Alface, Comte de Flandres. Le Vicomte Arnoul, III. du nom, mourut sans enfans de son mariage avec Pétronille de Bouchain, nièce de Thier-

ry, Comte de Flandres.

IV. BAUDOUIN, fils puîné d'ARNOUL II, Vicomte d'Ardres, & de Gertrude de Gand, fut Baron d'Ardres, après la mort de son frère, Arnoul III. Ayant pris le parti d'Arnoul de Gand, qui disputoit le Comté de Guines à Béatrix, fille d'Henri, Châtelain de Bourbourg, & Sibylle de Guines & petite fille de Manasses, Comte de Guines & d'Emme de Tancarville, il arriva avec fes troupes devant le fort Domerval, dans lequel Henri, Châtelain de Bourbourg, s'étoit ensermé, & qu'assiégeoit Arnoul de Gand; il sut blessé dangereusement, & porté dans sa ville d'Ardres, où, gagné par Thierry, Abbé de la Capelle, il quitta le parti d'Arnoul de Gand, pour embrasser celui de la Comtesse de Guines. Par son mariage, contracté peu après avec Béatrix de Bourbourg, il fe vit Comte de Guines; mais peu de jours après fes noces, la Comtesse mourut, & Arnoul de Gand, comme plus proche héritier, succéda de plein droit au Comté de Guines. Adeline d'Ar-DRES, héritière de Baudouin, son frère, mort fans enfans, porta cette Baronie à Arnoul, Vicomte de Mark & de Collewide, son mari, dont vint:

Chrétienne de Mark, Dame d'Ardres, morte le 2 Juillet 1177, femme de Baudouin, IIe du nom, Comte de Guines.

## BRANCHE

des Seigneurs DE MARQUISE, ENGOUDEA SENT & CAYEU.

III. GEOFFROY D'ARDRES, second fils d'Ar-NOUL Ier & de Mahaut de Marquise, sa première semme, accompagna avec ARNOUL II, fon frère aîné, Guillaune le Conquérant, à la conquête de l'Angleterre, où il se distingua pareillement, & laissa à son srère les Terres que ce Prince lui avoit données en Angleterre, & eut en échange celle de Marquise. Il quitta les armes de sa maison: d'argent;

à l'aigle éployée de fable, pour prendre celles de sa mère, qui sont: d'or, à la croix ancrée de gueules, que ses descendans ont toujours portées à l'exception des Seigneurs d'Hesdigneul, qui ont conservé celles d'Ar-DRES. Le nom de son épouse est ignoré; mais il en eut:

IV. BAUDOUIN, Ier du nom, surnommé de Marquise, dit le Vieux, Seigneur de Marquise, d'Engoudesent & de Cayeu, qui de sa semme, nommée Béatrix, laissa:

1. BAUDOUIN, qui fuit;

2. Et ROGER.

V. BAUDOUIN DE MARQUISE, He du nom, dit d'Engoudesent & de Cayeu, souscrivit avec Roger, son frère, en 1107, à une Charte d'Eustache, Comte de Boulogne. Havoit épousé Adeline de Guines, fille de Baudouin II, Comte de Guines, & de Chrétienne de Mark, Dame d'Ardres, dont:

1. ARNOUL, qui suit;

2. GILLES, que l'on croit auteur de la branche des Seigneurs de Hodicq-Courteville,

mentionnée en fon rang;

3. Et d'autres garçons que l'on présume être auteurs des Seigneurs d'Hefdigneul & de Brekesent, dont il sera parlé à la sin de cette Généalogie.

VI. Arnoul, IVe du nom, dit de Cayeu, Chevalier renommé, sut choisi, en 1181, par Baudouin II, Comte de Guines, son oncle, pour accompagner fon fils Arnoul dans ses voyages. André Duchesne rapporte deux Chartes de lui, de l'an 1196. La dernière sait mention d'une donation qu'il fit à l'Abbaye d'Ardres, du consentement d'Adelise de Bavelinghen, fon époufe, d'Anselme, fon fils aîné, qui suit; de Guillaume, mentionné ciaprès; d'Arnoul, que l'on croit auteur des Seigneurs de Longvilliers & d'Engoudefent, dont la postérité sera aussi rapportée ciaprès, tous les trois ses ensans, & à laquelle Charte signèrent aussi, comme parens & lignagers, Arnoul d'Hesdigneul, Anselme de Sainte-Marie-Ville, Guy de Brekesent & Evrard de Hodicq. Sa veuve se remaria à Daniel de Gand, srère de Siger, 11º du nom, Châtelain de Gand.

VII. Anselme de Cayeu, nommé entre les Chevaliers Bannerets du Roi Philippe Au-GUSTE, en 1205, sut à la conquête de Constantinople, s'y établit & s'y maria avec Eudoxie Lascaris, fille de Théodore Lascaris,

Prince de Nicée. On ignore s'il en eut des enfans, mais d'après l'Abrégé généalogique de la Maison de Mailly, on serait fondé à croire qu'Isabelle, fille de Renaud de Cayeu & de Gilette de Ponthieu, semme de Jean, Baron de Mailly, descendoit de cette branche, puisque c'est par cette alliance qu'ils difent appartenir aux Empereurs de Constantinople du nom de Lascaris. Renaud de Cayeu eut pour fils, Antoine de Cayeu, Seigneur de Belleroye, lequel épousa Jacqueline de Formentier, fille de Jean, Seigneur d'Oudeville, & d'Alix le Clerc, dont: Antoinette DE CAYEU, semme d'Antoine de Goussencourt.

VII. Guillaume de Cayeu, Ier du nom, second fils d'Arnoul, IVe du nom, & d'Adelife de Bavelinghen, Seigneur de Cayeu & de Boulancourt, vivoit en 1210. Il épousa 1º Elisabeth de Béthune, Dame de Carency, fille & héritière d'Albert de Béthune, IIIe du nom, Seigneur de Carency; & 2º Marguerite, que l'on croit avoir été de la Maison de Boulencourt, en Vimeu, parcequ'il eut besoin du consentement de sa semme pour donner, en 1239, à l'Eglise du Mont-Saint-Martin un muid de froment, mesure de la ville d'Eu, à prendre fur sa grangede Boulencourt. Du premier lit vint: Guillaume, qui suit; & du second, on croit qu'il eut: Mathieu, rapporté

après son aîné.

VIII. GUILLAUME DE CAYEU, IIº du nom, Chevalier, Seigneur de Carency & de Cayeu, figna, l'an 1242, à un titre avec Jean de Gouy, Jean de Louriel, Robert Brisépéede-Velliers, Baudouin de Brifdoul, du Lenil-Colard-de-Carieul, Hubert de Carency, dit Clignet, & Gilles de Carency, dit Bourlet. Le nom de sa semme est ignoré; mais il en eut une fille, nommée Catherine DE CAYEU, Dame de Carency, femme de Nicolas de Condé, dit de Bailleul, Chevalier, Seigneur de Bailleul, Moriamez & de Fontaine, en 1261 & 1286, dont vint aussi une fille, Catherine de Condé, semme de Jacques de Châtillon, dit de Saint-Paul, Seigneur de Leuze, Gouverneur de Flandres.

VIII. MATHIEU DE CAYEU, Seigneur de Senarpont, vraisemblablement fils de Gun-LAUNE I' & de Marguerite de Boulencourt, sa seconde semme, épousa Jeanne de Wismes,

de laquelle il eut:

1. JEAN, qui suit;

2. MATHIEU:

3. Hugues, Evêque d'Arras;

4. Et Jeanne, femme de Jean des Esfarts, Seigneur d'Ambleville.

IX. JEAN DE CAYEU, Chevalier, Seigneur de Cayeu, Wismes & Senarpont, eut de grands procès avec Jean des Essarts, son beau-frère pour la Terre de Senarpont. Il épousa Isabeau d'Ailly, fille de Robert, Seigneur d'Ailly, & de Marguerite de Pecquigny, sa seconde semme. Il n'en eut que:

JEANNE, qui fuit;

Et Agnès de Cayeu, mariée à Hugues de Soyecourt, Seigneur de Frauvillers, Torfy & Verton. Elle étoit Dame de Bavincourt en Artois, & de Meneslies en Vimeu, & fon mari vendit ces Terres à Marie de Berry, Comtesse d'Eu.

X. Jeanne de Cayeu, Dame de Senarpont, Wismes & Dominois, épousa 1º Guillaume Martel, Seigneur de Bacqueville, & 2º Jean, IIº du nom, Seigneur de Monchy & de Planques, dont vint: Edmond de Monchy, Seigneur de Massy, par donation que lui en fit Hugues de Cayeu, Evêque d'Arras,

fon grand oncle.

Nous observerons ici que les Terres de Wismes & de Senarpont ne sont point sorties de la Maison de Monchy, depuis qu'elles y ont été portées par cette Jeanne de Cayeu. Le Marquis de Monchy possède actuellement la Terre de Wismes; & le Prince de Nassau,

celle de Senarpont, qu'il tient de sa mère, qui étoit une Monchy.

### BRANCHE

des Seigneurs DE LONGVILLIERS & D'ENGOUDESENT.

ARNOUL DE CAYEU, Seigneur de Longvilliers, troisième fils d'Arnoul IV & d'Adelise de Bavelinghen, qu'on croit père d'Aleide de Longvilliers-Cayeu, semme de Roger de Bournonville, morte à Paris en 1249, & enterrée à Montmartre, sut aussi père ou ayeul

de Guillaume, qui suit.

Guillaume ou Willaume de Cayeu, Sire de Longvilliers, donna quittance, au mois de Mars 1301, à Huon de Hodico de la fomme de huit-vingt-quatre livres de petits tournois pour les fervices qu'il lui avoit rendus en Flandres. Au bas de cette quittance font les fecaux des Seigneurs de Cayeu & de Hodico, à une croix ancrée; le premier repréfentant

un honnne à cheval, chargé de ses armes; an contre-scel, trois sleurs-de-lys; le second, simplement une croix, avec quelques lettres encore lisibles autour du scel, qui annoncent Courteville. Il donna, au mois d'Août 1304, quelques rentes à recevoir sur Frence audit Huon de Hodico, pour les bons services qu'il lui avoit rendus: cet acte est scellé de son scean, comme ci-dessus. Guillaume cut pour enfans:

1. ARNOUL, qui fuit;

2. Et IDA DE CAYEU, femme de Monseigneur Guillaume de Rely, Vicomte de la Ville de Thérouane, Chevalier, mentionné avec elle dans la donation de 1325, dont il sera parlé ci-après.

ARNOUL DE CAYEU, Sire de Longvilliers. Chevalier, ainsi qualifié dans les Lettres que lui bailla, le 1er Mars 1318, HUON DE HO-Dico, Sénéchal du Boulonnois, qui font mention de la vente de la terre de Brekesent & de ses dépendances que lui firent Damoiselle de Framezelle & Baudouin de Renty, Ecuver. son mari. Il fit donation, au mois de Juin 1325, de 40 journaux de terre, situés à Reques, à la Chartreuse de Notre-Dame-des-Prez, près Montreuil, en présence de plusieurs Seigneurs. Le même Arnoul, en 1324, certifia que Huon de Hodico avoit acheté de Jean d'Hesdigneul, dit Trigant, huit sols de rente perpétuelle, que plusieurs particuliers lui devoient pour terres, situées à Frencq, &c., pour tenir le tout en hommage dudit Sire de Longvilliers. Il donna, en 1331, à Huon de Hodico & à ses hoirs, en reconnaisfance de ses bons & loyaux services, l'hommage de tous les fiess que Jean Delcours tenoit de lui, avec tous les droits & seigneuries qu'il y avoit ou pouvoit avoir. Il alla au fecours de Tournay, en 1328, avec le Comte d'Eu, Connétable de France, le Comte de Foix, le Sire de Châtillon & autres, qui y furent envoyés par Philippe de Valois. Le Sire de Longvilliers avoit époufé Léonore de Varenne, dont vint:

WARRIN DE CAYEU, qualifié Meffire & Seigneur de Longvilliers, vivant en 1341. On ignore le nom de son épouse, mais il en eut!

Lancelor de Cayeu, Chevalier, Seigneur de Longvilliers, Gouverneur & Sénéchal du Boulonnois en 1378. On a de lui un titre du pénultième jour de Septembre 1380, pour la vente d'une rente fur une maison située rue Saint-Jean à Boulogne. En 1500, on y

voyoit encore, au bas de la rue du Puits-d'Amour, l'Hôtel de Longvilliers. Suivant l'ordre des tems, il est à présumer qu'il sut père de

JEAN DE CAYEU, Seigneur de Longvilliers, Engoudesent, &c., qui épousa 1º Marie de Boulencourt, & 2º Marie d'Auxy, veuve de Robert d'Ailly, Seigneur de Roubers. Il plaidoit en 1379, ayant le bail de Catherine d'Auxy, fille de sa seconde semme, & de la première il eut :

JEANNE DE LONGVILLIERS, Dame d'Engoudesent & d'Hubersent, mariée à Pierre de la Trémoille, Baron de Dours, vivant en 1390.

C'est tout ce qu'on a pu recueillir sur cette branche de CAYEU; mais il est à présumer que quelques Seigneurs de ce nom ont confervé celui de Longvilliers, sans en avoir la terre, puisqu'en 1386, Isabeau de Béthune, Dame de Méry & Jean Blondel, fon époux, acquirent les Seigneuries de Longvilliers, Reques & Marquife, d'Yolande de Mortagne: peut-être celle-ci descendoit-elle d'une fille de cette Maison, & les avoit-elle eues par succession d'une branche aînée?

## BRANCHE

des Seigneurs de Hodico & de Cour-

Les prédécesseurs & les descendans de HUON DE HODICO, Sénéchal du Boulonnois, vivant en 1294, ont indifféremment pris les noms de Hodico & de Courteville, & portoient l'un & l'autre, pour armes: d'or, à la croix ancrée de gueules, avec un grand sceau, représentant un homme à cheval, armé & caparaconné, marque de haute noblesse & chevalerie: Huon de Hodico étoit proche parent de Guillaune de Cayeu, Seigneur de Longvilliers, dont une partie de ses Terres relevoit de lui en fief. Tous les deux descendoient, ainsi qu'on peut le conjecturer d'après l'Histoire de Guines, par quelques générations, de Baudouin de Guines, autrement dit de Marquise & de Caveu, marié avec Ade ou Adeline de Guines, sa parente au troisième degré. Ce Baudouin, comme on l'a remarqué ci-devant, étoit fils de Bau-Douin, Seigneur de Marquise, d'Engoudesent & de Cayeu, dit le Vieux, petit-fils d'Arnoul, Seigneur d'Ardres, Senéchal du Boulonnois; ce qui fait voir que les puînés des familles quittoient leur nom pour prendre celui des Terres qui leur étoient échues en

partage, mais en conservant les armes pleines de leur Maison, comme on le voit ici des familles de Marquise, de Cayeu, Hodicq-Courteville, Engoudesent, Bernieules & Longvilliers, qui toutes ont les mêmes armes à la croix ancrée de gueules.

La séparation de cette branche est si ancienne, qu'elle fait, pour ainsi dire, corps avec le tronc. Le premier dont il soit sait

mention fut:

GILLES DE COURTEVILLE, Chevalier. Carpentier, dans l'Etat de la Noblesse du Cambrésis, IIIº part., pag. 109, le rapporte au nombre des Chevaliers qui parurent, comme témoins, à la donation que Baudouin, Sire d'Aubencheul, fit à l'Abbaye de Saint-Aubert

l'an 1145.

1. Huon ou Hugues de Courteville, Chevalier, souscrivit, l'an 1157, avec plusieurs Seigneurs, à la confirmation & amortissement, sait par Willaume, Comte de Boulogne, d'un don fait à l'Abbaye de Beaulieu, par Astrop, l'un des Chevaliers du Comte, de tout ce qui lui appartenoit à Elinghen; la Charte de cette donation n'est point datée; mais la date de son expédition se tire d'une autre Charte de Miles, Evêque de Thérouane, attachée avec la donation de ce même Astrop, qui est de 1117. Il eut pour fils:

1. Huon, qui fuit;

2. Evrard, rapporté par André Duchesne, & cité ci-dessus au IVo degré de la branche

de CAYEU;

3. Barthélemy, repris dans le Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Josse-sur-Mer, comme témoin à une donation que Mathieu, Comte de Boulogne, a saite à ladite Abbaye, l'an 1171. La même année, il parut encore, comme témoin, à une donation que Pharamond de Tingry fit à la même Abbaye. Enfin, dans une Charte produite en original, par laquelle Anselme de Sainte-Marie-Ville sait une donation à l'Abbaye de St-Saulve de Montreuil-sur-Mer, l'an 1182, Barthélemy de Courteville & Guy de Brekefent, comme parens du donateur, signèrent comme témoins.

II. Huon de Courteville, Ile du nom, Chevalier, fouscrivit, avec Anfelmede Cayeu, Gérard d'Hesdigneul, & autres Seigneurs à une lettre de Renaud, Comte de Boulogne, & d'Ida, sa semme, de l'an 1195, pour la donation, qu'avoit faite à l'Abbaye de Beaulieu, Baudouin, Connétable du Boulonnois, de 22 pokins & demi d'avoine. Il eut pour fils

MATHIEU, qui suit;

III. MATHIEU D'HODICQ. Une Charte en latin, du 8 Juin 1228, produite en original, & au bas de laquelle est un grand scel, à la croix ancrée, commence par ces mots: Ego MATHEUS D'HODICQ & Justinianus de Bustia (de Beutin) milites, &c. Il s'agit d'un échange que ledit Mathieu sait avec Thomas, Abbé de Saint-Saulve, & ses religieux, d'une portion de dime, contre les terres situées à Frencq. Il eut pour sils ou pour petit-sils, possédant les mêmes biens à Frencq:

1. HUON, qui suit;

2. Arnould, qui sut présent à plusieurs contrats d'acquisition, saits par son frère asné, à Frencq, à deux desquels on voit apposé son sceau, à la croix ancrée. Il vivoit encore au mois d'Août 1320, & avoit épousé, 1º Blanche de Wismes, fille de Pierre & de Jeanne de Cayeu; & 2º Mathilde de Rebreviete, fille de Jacques, & de N.... Bosquiaux. De l'une de ces semmes il eut:

1. Enguerrand, qui ne paroit point s'être

marie;

2. Et Perotte, mariée à James de Colesberg, comme il est prouvé par un acte du mois de Juillet 1340;

3. Enguerrand, Chevalier, à qui Demoifelle Mehaut Cadel, veuve de Girard Cadel, fit une donation, au mois de Mars 1307, de tout ce qu'elle avoit à Courteville. Il eut une fille, nommée Marie de Hodicq, femme de Nillard du Pire, Ecuyer, avec le-

quel elle vivoit en 1366;

4. Et Thomas, repris dans une Charte du mois de Novembre 1302, au bas de laquelle est son scel, à la croix ancrée. Il s'agit d'une donation que Gérard Delcourt de Frencq sait à l'Abbaye de Saint-Saulve, de plusieurs pièces de terre, situées audit lieu. Les témoins sont: Thomas D'Hodicq, Jean Caveliers, Enguerrand Colsère & Jean de la Fontaine.

Dans une autre Charte, du mois de Juin 1304, par laquelle Huon d'Hodico donne fept fols de rente à l'Abbaye de Saint-Saulve: les témoins font: Willaume, Sire de Flamefele, Chevalier, Thomas d'Hodico & Thomas Engoudesent; le grand feel de Willaume de Waben, Sire de Flamefele, & deux aux fceaux à la croix ancrée, font au bas de la Charte.

IV. Huon de Hodico, IIIe du nom, Chevalier, Seigneur de Courteville, Rosamel, &c., suivit Robert, Comtede Boulogne, dans

toutes ses guerres, tant en Flandres qu'ailleurs, & mérita de lui, par sa bonne conduite & par sa valeur, plusieurs récompenses. Il étoit Sénéchal du Boulonnois de 1309; fit plusieurs acquisitions ès années 1294,1299, 1307, 1309, 1310 & 1311, tant de dissérentes terres & censives, situées à Frencq, que de sies, sis à Courteville; à quelques-uns de ces actes, on voit son sceau à la croix ancrée. Il avoit épousé Marie de Renty, fille de Morlet de Renty & de Marguerite de Deulles, dont vinrent:

1. Guillaume, qui fuit;

 MAHAUT, qui fut mariée, & eut une fille, nommée Agnès, semme de Jean de Bres-

iout:

3. Et Isabeau, appelée avec sa sœur dans l'acte de vente de 20 journaux en trois pièces de terre, saite à leur père en Août 1309. Dans un acte de vente, saite au mois de Mai 1309, audit Huon de Hodico, sont mentionnés Marie de Courteville & Wautier de Preure, son mari. On croit qu'elle avoit épousé, en premières ou en secondes noces, Paul de Fiennes.

V. Guillaume de Hodico, Chevalier, Seigneur de Courteville, Rosamel, &c., acquit, au mois de Juillet 1328, des terres situées à Frencq, de Jean de Biauval, & transigea, le lundi avant la Sainte-Catherine d'hiver, l'an 1340, avec Jean, Sire de la Roque, Chevalier, sur un différent qu'ils avoient pour un plan de saules, sur la commune de Tourbessent, fait par Huon de Hodico, père dudit Guil-LAUME. Un titre de 1341 porte qu'ilétoit oncle d'Enguerrand d'Eudin, Chevalier, Confeiller, Chambellan du Roi CHARLES V, Gouverneur de Ponthieu, de Tournay en 1369; Sénéchal de Beaucaire en 1382, & Gouverneur du Dauphiné. Le père Anselme dit que cet Enguerrand d'Eudin, mourut en 1389, mais par son épitaphe, on voit qu'il ne décédaqu'en 1391. De son mariage avec Jeanne, Dame de Châteauvilain, fille de Jean, & de Marguerite des Noyers (celle-ci fille de Millet des Noyers, Maréchal, Porte-Oriflamme, & Grand-Bouteiller de France, & de Jeanne de Flandres), il n'eut qu'une fille nommée Jeanne d'Eudin, mariée à Louis d'Abbeville, Seigneur de Boubert & de Beaumez, Chevalier, vivant, ainsi que sa semme, en 1390.

Quant à GUILLAUME DE HODICO, il épousa Béatrix de Preure, fille de Jean, Chevalier, & de Jeanne de Mailly. Leurs ensans surent:

1. Huon, qui fuit;

2. JEANNE;

3. BEATRIX, mariée à Pierre de Racie, fils de Mathieu, & de Jeanne de Créquy, fille du

Seigneur de Raimboval.

VI. HUON DE HODICO, IVe du nom, Chevalier, Sire de Courteville, Seigneur de Hodicq, Rosamel, &c., reconnut, par acte du mois d'Août 1349, passé devant Jean de Tilly, Bailli de M. de Doudeauville, avoir vendu à Jeanne & Béatrix de Hodico, ses fœurs, sa Terre de Parenty, pour tout le cours de leur vie, avec clause que la propriété de ladite Terre lui retourneroit après leur décès, ou à ses hoirs, tant à cause de Guillaume de Hodico, leur père, que de Béatrix de Preure, leur mère, & de Huon de Hodico leur grandpère. Il est qualifié noble & puissant Hue de Courteville, Chevalier, Sire de Courteville, dans un acte du 16 Janvier 1350, par Raoul, Abbé de Longvilliers. Enguerrand d'Eudin, Chevalier, son cousin, lui fit don en 1360, en confidération des fervices qu'il avoit recus de Guillaume de Hodico, son père, de tous les hommages & fiess qui relevoient de lui, en plusieurs hommages, du sief que le même Enguerrand d'Eudin tenoit du Seigneur de Fiennes. Il avoit épousé Françoise de Marle-lès-Montreuil, fille de Jeannet, & de N... de Fontaine, dont:

1. JEAN, qui fuit;

 ROBERT, Seigneur de Hodicq-les-Parenty, tige de la branche des Seigneurs de Courteville-Hodicq, rapportée en fon rang;

3. & 4. JEANNE & BÉATRIX.

VII. JEAN DE HODICO, Ecuyer, Seigneur de Courteville, avoit pour Bailli, le 7 Mai 1374, Jean de Louvigny, & fit en 1399, un retrait des terres situées à Frencq. Il avoit épousé Jeanne de Villerval, laquelle fit une acquisition au nom & au profit de Charles, son fils mineur, par acte du 26 Mai 1376, & fit un accord avec lui, en 1406, pour son douaire. Elle eut de son mariage:

CHARLES, dit Hutin, qui suit;

Et Huguette, mariée 1º à Enguerrand de Barbet, suivant un acte de 1403, & 2º à Enguerrand de Lumbres, comme il appert d'un acte du 6 Juin 1408, par lequel Charles de Hodico, son srère, s'obligea de payer 400 francs d'or pour sa dot, & les droits qui pourraient lui revenir de la succession de son père.

VIII. CHARLES DE HODICO, dit Hutin, Chevalier, Seigneur de Courteville & de Rosamel, donna, en 1405, fon relief de reconnaissance aux Abbé & Religieux de l'Abbaye de Sanier-aux-Bois, comme héritier de Jean, son père, de deux siefs & hommages, sis en la ville & terroir de Frencq, que ledit Seigneur de Courteville tenoit de cette Abbaye, tant en son nom, que comme ayant le gouvernement & l'administration d'Edmond de Hodico, son sils el Jacques Giraud, pour les reliefs que ledit Jacques tenoit de lui. Il avoit épousé Anne de Gribauval, fille de Hugues, & de Jeanne de Saint-Michel, dont:

EDMOND, qui fuit;

Et Charles, tige de la branche des Seigneurs de Cormont, la Buissière, &c., rapportée ciaprès.

IX. EDMOND DE HODICO, Chevalier, Seigneur de Courteville, &c., sut appeléen témoignage, avec d'autres Chevaliers, en 1450, pour certifier la noblesse de Gilles de Quenouille ou Quenoville, Châtelain de Boulogne, & de Jean de Quenouille, son frère. Dans cette enquête il est mentionné sous les noms d'Edmond de Courteville. Voyez le Traité de la Noblesse, par la Roque, pag. 194. Il étoit mort en 1467, & avoit épousé N... des Marquais, fille de Jean des Marquais & d'Adrienne de Bournonville, de laquelle il eut pour enfans:

JEAN, qui suit:

Et Adrien, tige de la branche des Seigneurs d'Hennocq-fur-Canche, &c., rapportée ciaprès.

X. JEAN DE HODICO, IIº du nom, Chevalier, Seigneur de Courteville, Escames & Rosamel, obtint une Sentence en la Sénéchaussée du Boulonnois, en 1486, contre Jean Bocquillon, fils & héritier de Jacques, pour rentrer dans tous les biens que celui-ci tenoit d'Ep-MOND DE HODICO, faute par lui d'avoir rendu les devoirs & reliess auxquels il étoit obligé, &c. On le trouve mentionné dans un compte de 1497, qui est aux archives de l'Hôtel-de-Ville de Boulogne, pour une maison proche la porte des Dunes: il y est qualifié Mestire JEAN DE COURTEVILLE, Chevalier, fils de feu EDMOND. Il vivoit encore le 27 Octobre 1503. & avoit épousé Guislaine de Bournonville, fille de Jean, Chevalier, surnommé Lionel, & d'Anne de Villers, petite-nièce de Robert

de Fiennes, Connétable de France & petitefille d'Isabelle de Flandres. Celle-ci fixième fille de Guy de Dampierre, Comte de Flandres. Leurs ensans furent:

1. Antoine de Hodico, Seigneur de Courteville, Escames & Rosamel, mort sans enfans de *Philippe le Grand*, fille de *Jean*, Ecuyer Seigneur de Guétresque, & de *Jeanne de Sempy*. Elle se remaria à *Louis de Saint-Delis*, Seigneur de Saint-Aubin;

2. Et François, qui fuit;

XI. Francois DE Hodico, Chevalier, Seigneur de Courteville, Escames, Rosamel, Hydrequen, Herlens & Selles, transigea, le 5 Juin 1507, avec Philippe le Grand, fa bellefœur, pour son douaire, & sit son testament à Frencq le 10 Mars 1550, par lequel il ordonna fa sépulture devant l'autel de l'Eglise paroissiale de Frencq, & légua à ses ensans qu'il y rappelle. Le 8 Juin suivant, il sit au bas un codicille à Montreuil, par lequel il voulut étre enterré en l'Eglise Saint-Pierre de Montcavrel. Il avoit époufé Jeanne de Bournonville, fille de Jean, II' du nom, Chevalier, Baron de Houllefort, &c., Grand-Veneur du Boulonnois & Grand-Louvetier d'Artois, & d'Hélène de Sucquet, fille de Charles de Sucquet, & d'Ifabelle d'Allennes, tante d'Oudard du Biez, Maréchal de France. Le Seigneur de Courteville eut de son mariage :

1. JEAN DE HODICO, Chevalier, Seigneur de Courteville & Rosamel, qui fit un accord le 27 Août 1551, avec Françoise & Mi-CHELLE, ses sœurs. 11 est qualifié haut & puissant Seigneur, Messire & Chevalier, dans un aveu que lui rendit, en Mai 1567, Antoine le Duc, pour un fief qu'il avoit à Doudeauville; fit un testament olographe, le 1er Février 1576, par lequel il choisit sa fépulture dans l'Eglife de Frencq, auprès de son frère l'Abbé; donna ses héritages à CLAUDE DE HODICO, son frère, Capitaine d'Estaples, sans aucune charge; légua à Adrien, Nicolas, Charles, & Jeanne, 1005 bâtards de seu son frère l'Abbé de Beau-LIEU, chacun 200 liv., & à son neveu, fils aîné de Françoise, fa fœur, un cheval, les armes, &c. Il mourut fans avoir été marié, & eut deux enfans naturels:

François de Hodico, auquel il donna 800 livres;

Et CLAUDINE, légataire de 1000 livres par le susdit testament;

2. CLAUDE, qui fuit;

3. Adrien, Abbé de Longvilliers;

4. N.... DE HODICQ, Abbé de Beaulieu;

5. Françoise, mariée à Oudard Rouffel, Chevalier, Seigneur de la Cauchie;

6. Et Michelle, légataire, ainsi que sa sœur, par le testament de Jean, leur frère. Elle

mourut fans alliance.

XII. CLAUDE DE HODICQ, Chevalier, Seigneur de Courteville, Rosamel, Ouvringhen, Escames, Baron de Bainclun, &c., Capitaine & Gouverneur des Ville & Château d'Estaples, Chevalier de l'Ordre du Roi, suivit le Duc de Guise à la désense de Metz, contre l'Empereur Charles-Quint & s'y comporta avec tant de valeur, que ce Prince le choisit, entre tous les Gentilshommes qui l'avoient accompagné, pour apporter au Roi l'importante nouvelle de la levée du siège. Il étoit mort en 1581, & avoit épousé Françoise de Halluin, fille d'Antoine, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Godelière le Taintelier, Dame d'Atin. De son mariage il n'eut que:

MARGUERITE, qui fuit ;

Et JEANNE DE HODICO, appelée Mademoifelle d'Ouvringhen, vivante le 11 Mai 1581.

XIII. MARGUERITE DE HODICO, Dame de Courteville, Rosamel, &c., sut marice, en 1582, à Charles-Maximilien de Goussier, Chevalier Seigneur d'Espagny, fils puiné de François, dit le Jeune Seigneur de Crévecœur & d'Anne de Carnazet. Elle lui porta en dot les Terres de Bainctun, Rosamel, Ouvringhen, Urtevent, Herlens, Hydrequen, Escames & autres, & mouruten 1588, laissant postérité.

#### BRANCHE

des Seigneurs de Hodicq-sur-Canche, Hennocq, &c.

VII. Adrien de Hodico, Ecuyer, Seigneur de Hennocq, Voisins, Grange, &c., fils puiné d'Edmond, Chevalier, Seigneur de Courteville, & de N..... des Marquais, sut présent, le 4 Octobre 1459, au contrat de mariage de Robert de Courteville, Seigneur de Hodicq, son parent, avec Jacqueline du Camp, & vivoit encore en 1509. Il avoit épousé Madeleine d'Ongnies, fille de Charles, & de Jacqueline de Rubempré, dont:

1. CHARLES, qui fuit;

2. Antoine, mort fans enfans de Marie de la Mark;

 Adrien, reçu Chevalier de Maltele 15 Juin 1528;

4. Et Louis, auffi reçu Chevalier de Malte le 14 Juin 1534.

VIII. Charles de Hodico, Chevalier, Seigneur de Hennocq, &c., vivant encore en 1559, épousa, 1° le 28 Juin 1551, Anne de Halluin, fille de Jean, Seigneur de Piennes, & de Jeanne de Mauchevalier. Elle étoit veuve, en premières noces, de François de la Viesville, Seigneur d'Orvilliers, & en secondes, de Pierre de Rochebaron, Seigneur de Dominois, & mourut sans ensans; & 2° Jeanne de Chausmont, & eut de cette seconde semme:

Troilus, qui fuit :

Et Marguerite, femme, en 1608, de Guy de Thubeauville, Ecuyer, Seigneur de la Rivière.

IX. Troïlus de Hodico, Ecuyer, Seigneur de Hennocq, Grange, Voisins, &c., homme d'armes des ordonnances du Roi, sous la charge de M. de Rubempré, épousa, par contrat passé à Estaples en Boulonnois, le 4 Novembre 1580, Marguerite de Ruberghes, Dame de Cluse & de Questinghen, fille aînée & principale héritière de François de Ruberghes, Seigneurs desdits lieux, & d'Antoinette du Tertre, dont vint:

X. Marguerite de Hodico, Dame de Hennocq, &c., mariée en 1609 à Claude d'Anger, Ecuyer, Seigneur de la Touche-Chenart, la Rivière & de la Neustation, Gentilhomme fervant de la Maison du Roi, Capitaine de ses Gardes & entretenu au Régiment de Navarre, fils de Jean d'Anger, Ecuyer. Elle lui

porta les biens de cette branche.

#### BRANCHE

des Seigneurs de Cormont, Preurelle, Trois-Marquais en Boulonnois, & de la Buissière en Artois.

VI. CHARLES DE COURTEVILLE, Chevalier, Seigneur de Cormont de Preurelle, & Trois-Marquais, fils puiné de Charles de Hodico, dit Hutin, Chevalier, Seigneur de Courteville & de Rosamel, & d'Anne de Gribauval étoit Chambellan du Duc de Bourgogne en 1473, & quitta son service pour passer à celui de Louis XI. Voyez Philippe de Comines, dans son Histoire de France, tom. IV, pag. 474 & 475. Il vivoit encore en 1480, & avoit épousé Jeanne du Fayel, de laquelle il eut:

VII. JACQUES DE COURTEVILLE, I'' du nom, Chevalier, Seigneur de Cormont, Preurelle, &c., qui épousa Antoinette de Crépieul, fille de Jean, Seigneur de Guingate, & de Marguerite de Fromessent, fille de David, Seigneur ou Sieur de Clarque, & de Mahaut de Courteville. Leurs ensans surent:

1. JACQUES, qui fuit :

2. Autre Jacques, dit le Jeune, Abbé de Berghes St-Winock;

3. Antoine, Abbé d'Audembourg;

4. Jean, Chanoine de Furnes, Aumônier de l'Empereur Charles-Quint;

5. Marc, Seigneur de Collens, dont nous parlerons ci-après;

6. Autre Jean, mentionné ensuite;

 Bonne de Courteville, femme de Nicolas du Moulin, Ecuyer, Maréchal-héréditaire du Boulonnois;

8. MARGUERITE, mariée à Guillaume d'Hardentun, Ecuyer Seigneur de Thubeauville;

 Et Jacqueline, mariée 1° à Jacques de Sapegnies; & 2° à Antoine de Treufles, Seigneur d'Acqs, fils de Jean, Sieur de Radepont, & d'Yolande Quieret.

VIII. JACQUES DE COURTEVILLE, II du nom. Chevalier, Seigneur de Cormont, Preurelle, la Buissière, &c., sut Capitaine des Gardes de l'Empereur Charles-Quint, Chevalier de la Toison d'or, & Ambassadeur à Francsort, lors de l'élection de ce Prince à l'Empire. Il en est fait mention dans le Mercure de France, du mois d'Août 1763, pag. 202, & dans l'Abrégé de l'Histoire d'Allemagne, pag. 395, année 1519. Au tournoi de Valladolid, en Espagne, l'an 1506, tenu en présence de l'Empereur Charles, & du Roi de Castille, il est nommé comme le fecond de la doucebande. Voyez Goulut, Histoire des Bourguignons de la Franche-Comté, p. 966, Liv. XI. On voyoit encore, il y a 15 ans, dans l'Eglise de la Buissière, la statue équestre de ce Jacques de Courteville, chargé de ses armes: d'or, à la croix ancrée. Elles sont aussi aux vîtraux de la Chapelle du Château, & au-dessus de la porte d'entrée, à côté de l'écusson de sa semme Isabeau de Barbançon de Doastienne, héritière d'Avelin, fille de Léon de Barbançon, & de Marguerite de Herselt. De ce mariage vinrent:

1. PHILIPPE, qui suit;

 Henri, qui épousa Marie de Vander-Dussen, fille de Liebert, & de Marie d'Ifenghien; celle-ci, fille de Josse, & d'Anne d'Auxy;

3. Guillaume, Gentilhomme de l'Empereur Charles-Quint, & mort fans alliance; 4. Et Cornélie, mariée 1º à Jean de Mamez, Seigneur de Liez; & 2º à Rodolphe Blondel, Seigneur de Gothem.

IX. Philippe de Courteville, Chevalier, Seigneur de la Buissière, d'abord Colonel d'un Régiment Wallon, Chevalier de l'Ordre de Calatrava, Gentilhomme de la Chambre de Philippe II, Roi d'Espagne, son Secrétaire d'Etat en 1559, assista, comme député du Royaume d'Aragon, en 1558, à la pompe sunèbre de l'Empereur Charles-Quint (Histoire de France, par M. de Thou, tom. II, Liv. XXIII, pag. 723). Il mourut sans ensans de Marguerite de Noyelle, fille d'Adrien, Seigneur de Marle-lès-Béthune, Gouverneur d'Arras, & de Walburge de Boetslaer.

VIII. MARC DE COURTEVILLE, Chevalier, Seigneur de Collens, cinquième fils de Jacques Ier, Seigneur de Cormont, &c. & d'Antoinette de Crépieul, épousa Marie le Greffer, fille de Fary, Ecuyer, Seigneur de la

Grave, dont:

1. CHARLES, qui fuit;

2. Jean, marié à la fille du Bailli de la Seigneurie de la Buissère, de laquelle il eut: Charles & Balthasar de Courteville, morts jeunes;

3. DAVID, Chanoine de Boulogne;

4. MARGUERITE, femme de Jean Lespault, Ecuyer, Seigneur des Prés;

5. CATHERINE, Religieuse de Sainte-Claire de Bourbourg;

6. El Antoinette, mariée à Claude de Thubeauville, Chevalier, Seigneur de Pinctun.

IX. CHARLES DE COURTEVILLE, Chevalier, Seigneur de Collens, ne vivoit plus en 1559, & avoit épousé Isabeau de Lépinoy, dont vinrent:

1. Isabeau de Courteville, mariée 1º à Louis du Tertre, Ecuyer, Seigneur d'Efcoeuffen, & 2º à Messire Jean Aubert, Ecuyer. Elle vivoit encore en 1597;

 FLORENCE, mariée à Adrien de Fresnoye, Ecuyer, Seigneur de Bertenlaire;

3 Et Albegonde, vivante en 1552.

VIII. JEANDE COURTEVILLE, Chevalier, Seigneur de la Buissière, sixième sils de Jacques I'r, Seigneur de Cormont, &c., & d'Antoinette de Crépicul, succéda aux biens de Philippe de Courteville, son neveu, sut Ecuyer, Maître-d'Hôtel de la Reine d'Espagne, Bailli de Lille, &c. Philippe, Roi d'Espagne, lui sit don, au mois de Juin 1505, de la Seigneurie & Prévôté de la Buissière, en

confidération des grands services qu'il avoit rendus à ce Prince dans ses voyages & Ambassades. Il épousa Marie de Pougstrate, Dame de Familiereux, dont:

1. Pierre de Courteville, Seigneur de la Buissière, Preurelle & Trois-Marquais, mort sans ensans de Louise de Nédonchel. Leurs armes sont peintes sur la troisième vître de l'Eglise des Chartreux de Gonnay, près Béthune, vis-à-vis l'appartement du Prieur;

2. JACQUES, qui fuit;

3. Philippe, mort au fervice d'Espagne, sans ensans de Marie de la Wastine, fille de Nicolas & de Françoise Paysant;

4. CHARLES;

5. Françoise, femme de Jean d'Estrayelle, Ecuyer, Seigneur du Moulin;

6. Guillemine, mariée à Gilles de Guarouble, Chevalier.

IX. Jacques de Courteville, IIIº du nom, Chevalier, Seigneur de la Buissière, Familiereux, les Abbeels, Preurelle & Trois-Marquais, Colonel d'un Régiment d'Infanterie au service d'Espagne, épousa Françoise de Croix ou de la Croix, fille de Louis, Chevalier, & de Marguerite de Rooss, de laquelle il eut:

1. Jossine, qui fuit;

2. Et Marguerite, Dame des Abbeels, femme d'Antoine d'Ailly, Chevalier, Seigneur d'Oostkerque.

X. Jossine de Courteville, Dame de la Buissière, Preurelle & Trois-Marquais, sut mariée à Georges de Maulde, Chevalier, Seigneur de Mauvert, auquel elle porta les Terres susdites. En elle s'est éteinte cette branche.

#### BRANCHE

des Seigneurs de Courteville-Hodico, fubfistante.

IV. ROBERT DE COURTEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Hodicq-les-Parenty, second fils de Huon IV, Chevalier, Sire de Courteville, &c., & de Françoise de Marle, eut en partage des terres & fies à Frencq, relevant des Abbé & Religieux de Samer, en 1384; & de plus, le fies de Hodicq & les biens situés à Parenty, que Huon, son père, abandonna pour en jouir durant leur vie, à Jeanne & Béatrix, ses sœurs, par acte du mois d'Août 1349. Il portoit pour armes: d'or, à la croix ancrée, avec un cœur au premier canton dextre, pour brisure. Il avoit épousé 1º Béatrix de

Fretun, morte sans ensans, & 2º Béatrix du Moulin, de laquelle il eut:

1. Robert, Ecuyer, Seigneur de Hodicq, qui partagea, le 4 Avril 1426, avec Tassart & Jean, ses frères, en présence de Charles de Hodicq, Chevalier, Seigneur de Courteville, son cousin germain, rendit aveu le 2 Janvier 1427, à la Baronie de Doudeauville, pour le sief de Beauval, & mourut sans alliance;

2. TASSART, qui fuit;

3. Et Jean, lequel rendit aveu le 24 Février 1427, de ce qu'il possédoit, à la Baronie de Doudeauville: il ne paroit pas avoir été marié.

V. Tassart de Courteville, Ecuyer, Seigneur de Hodicq, après son frère aîné, rendit, avec sa semme, aveu de sa Terre à la Baronie de Doudeauville, le 24 Janvier 1427, & fit son testament le 17 Mars suivant, dans lequel il rappelle Robert ou Robinet, son fils, fait mention de Robert, son frère aîné, d'Oudard du Moulin, son oncle, de Jean du Fayel, &c. Il avoit épousé Jeanne de Lannoy, que l'on croit fille de Jean de Lannoy, dit Lamon, Seigneur de Villers-Adam & de Croix, en partie, Lieutenant du Sénéchal du Boulonnois, & d'Ida de Vaillac. Elle se remaria à Laurent de Wière, Ecuyer, avec lequel elle vivoit, le 4 Octobre 1459. De son premier lit elle eut:

Robert, qui suit;

trois filles, auxquelles leur père, par fon testament, donna 1200 liv. reversibles à leur frère.

VI. ROBERT DE COURTEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Hodicq, rendit aveu de sa Terre, le 10 Avril 1448, à M. de Torchy, Baron de Doudeauville, à cause de sa femme; & transigea, le 21 Mars 1460, avec Michel Marsot, Ecuyer, au sujet d'un procès qui avoit existé entre Messire Jean de la Personne, Vicomte d'Assy, oncle dudit Michel, & Guillaume du Camp, dit Motin, père de sa semme. Il avoit épousé, par contrat du 4 Octobre 1459, Jacqueline du Camp, fille & héritière de Guillaume & de Béatrix de Fernehen, auquel contrat sut présent entr'autres, Adrien de Hodico, Ecuyer, Seigneur de Hennocq, son parent. Leurs ensans surent:

r. Philippe, qui fuit;

 Louis, lequel testa, au mois d'Avril 1501, fit des legs à Robinet, fils aîné de son frère, à Guillaume de Lattre, son beau-frère, à Jean du Camp & autres, en préfence de Lancelot de Courteville, Philippe de Courteville, &c.

3. MARIETTE, semme de Guillaume de Lattre,

laquelle testa le 25 Mai 1502;

4. Et Jeanne, mariée 1º à Jean de Trachy, Ecuyer, Seigneur de Cayeu en Santerre, dont elle étoit veuve, le 12 Février 1501, & 2º à Robert Rouffel, Ecuyer, Seigneur de la Cauchie.

VII. PHILIPPE DE COURTEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Hodicq, Lattre, &c., reçut un aveu le 7 Juillet 1506; acquit, le 16 Janvier 1507, d'Adrien de Hodico, Seigneur de Hennocq, une rente de 71 l. 19 s. 8 den. qui avoit été constituée à son profit, par Pierre de Cour-TEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Hodicq, proche parent & lignager de Philippe. Le même PIERRE DE COURTEVILLE, Antoinette de Mannay, sa femme, & Jeannet de Courteville, leur fils, vendirent audit Philippe de Cour-TEVILLE, Ecuyer, son cousin, & à sa femme, la Terre & Seigneurie de Lattre, par acte du 3 Juin 1510. Il testa le 24 Juillet 1534, & ne vivoitplus le 14 Novembre 1540. Il avoité pousé Catherine Hourdel, dont:

1. Robinet, mentionné dans le testament de Mariette, sa tante, du 25 Mai 1502, mort jeune;

2. NICOLAS, qui suit;

3. Anselme, Religieux Carme, rappelé dans le

testament de son père;

4. MARGUERITE, femme de Louis Blondel, Ecuyer, Seigneur de Longvilliers, dont: Jeanne Blondel, mariée à Adrien de Sainte-Aldegonde, dit de Noircarmes; & Catherine Blondel, femme de noble homme Antoine Griète, Seigneur de Lescore;

 Blanche, mariée à Jacques de Sarton, Seigneur de Crépieul, laquelle ne vivoit plus

le 14 Novembre 1540;

6. Et MARIETTE, mentionnée dans le testament de son père.

VIII. NICOLAS DE COURTEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Hodicq, Lattre, Beauval & la Houssoye, sit son testament le 7 Janvier 1574, & vivoit encore le 17 Avril 1575, qu'il reçut une quittance des trois Seigneuriaux qu'il paya à la Baronie de Doudeauville. Il avoit épousé 1° par contrat du 29 Août 1532, Jeanne de Camoisson, morte sans possérité, sille de Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Thubeauville, & de Marguerite de la Rue; & 2° par contrat du 3 Novembre 1546, Pérronne d'Ossove, seconde fille de Pierre, Sei-

gneur de Clenleu, & de Marguerite Hourdel. On trouve un d'Ostove dans une Charte de l'an 1196, rapportée par André Duchesne, en son Histoire de la Maison de Guines, pag. 130 des Preuves. Le dernier de cette ancienne Maison, appelé le Marquis de Clenleu, qui tenoit le parti de la ligue, sut tué en désendant Charenton contre les troupes du Roi, & enterré audit lieu. NICOLAS DE COUR-TEVILLE eut de son second mariage:

1. CLAUDE, qui fuit;

2. MARIE;

 Et MARGUERITE, mariée le 26 Février 1581, à Jean Difque, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, fans enfans.

Il eut encore un fils naturel:

HECTOR DE COURTEVILLE, auquel il fit un legs par son testament.

IX. CLAUDE DE COURTEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Hodieq, Lattre, Beauval & la Houffoye, qualifié Noble & puissant Seigneur, dans une quittance de relief qu'il reçut des Chartreux de Neuville, le 1et Juin 1576, testa ainsi que fa semme, le 11 Septembre 1596. Il avoit épousé, par contrat du 14 Juillet 1578, Marie de Blottesière, fille de Charles, Chevalier, Seigneur de Villencourt, & d'Antoinette de Béthisy, dont:

1. JACQUES, qui fuit;

2. Jean, Seigneur de Valville;

 Et Claude, Gendarme de la Compagnie du Roi, qui fut présent au contrat de ma-

riage d'Antoine, son neveu.

X. JACQUES DE COURTEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Hodicq, Lattre, Beauval & la Houffoye, Capitaine d'une Compagnie des Chevaux-Légers, est qualifié Monfeigneur dans un aveu que lui rendit le 12 Juin 1605, Daniel Boullogne, homme d'armes des Ordonnances du Roi. Il transigea le 8 Juillet 1624, avec Jean & Claude de Courteville, fes frères, sur la succession de leurs père & mère, & avoit époufé, par contrat du 16 Janvier 1606, passé devant Jacques de Lalevrien. Notaire à Rue, Catherine le Charpentier. fille d'Antoine, Ecuyer, Sieur de Vacongne, & de Gabrielle de Senlis, petite-nièce de Jeanne de Senlis, semme du Maréchal du Biez. Elle testa le 27 Février 1644, & eut pour enfans.:

1. Antoine, qui fuit;

 JEAN-FRANÇOIS, dont la postérité sera rapportée en son rang;

3. CLAUDE, laquelle partagea, le 19 Mars l

1646, avec ses srères, par acte passé devant Rembert, Notaire à Samer, Sénéchaussée de Boulogne. Elle sut mariée, par contrat du 3 Mars 1658, à Louis de Camoisson, Ecuyer, Seigneur de Montorgueil, Lamerye, &c., veus de Jeanne Disque, & sils de Louis de Camoisson, Ecuyer, Vicomte d'Oupehem;

4. Et BARBE, Religieuse.

XI. Antoine de Courteville, Ecuyer, Seigneur de Hodicq, Beauval & la Houssaye, Capitaine d'Infanterie, au Régiment de Clenleu, par commission du 7 Août 1636, époufa, par contrat du 28 Janvier 1641, passé devant Leleu & le Ducq, Notaires à Ardres, Madeleine de Framery, fille de Gédéon, Ecuyer, Sieur du Blocq, Conseiller du Roi & fon Lieutenant-Général au Bailliage de ladite ville. Elle fit fon testament le 30 Septembre 1680, transigea avec ses quatre fils puinés, le 1er Mars 1687, & fut maintenue dans la qualité de veuve de Gentilhomme, par jugement de Jérôme Bignon, Conseiller d'Etat, Intendant de Picardie, Artois, Boulonnois, &c., rendu à Amiens, le 7 Mars 1699. De fon mariage vinrent:

1. Louis, Prêtre, Religieux Carme, qui étoit mort le 1er Mars 1687;

2. DANIEL, qui suit;

 GÉDÉON-ÂNTOINE, tige de la branche des Seigneurs de Valville, rapportée ci-après;

4. Antoine, Capitaine d'Infanterie, au Régiment de Clenleu, vivant encore le 1et Mars

1687;

5. Jean-Jacques, Sieur de Beauval, Capitaine au Régiment de Navarre, Infanterie, puis Colonel d'un Régiment d'Infanterie des troupes Boulonnoifes, marié, le 2 Juin 1710, à Urfule-Antoinette de Halluin, fille de Meffire Alexandre, Chevalier, Seigneur du Boisbernard, Norbois, Arry, &c., & d'Antoinette Monet: ils sont morts sans ensans;

6. Et Catherine, mariée à Antoine Carpentier, Ecuyer, Seigneur de Lespaignerie.

XII. Daniel de Courteville, Chevaliar, Seigneur de Hodicq, la Houssoye, Beauval & autres lieux, Capitaine au Régiment de Navarre, puis Colonel d'un Régiment d'Infanterie de fon nom, sut maintenu dans sa noblesse le 7 Mars 1699, par jugement de M. Bignon, d'après la production de ses titres, & étoit mort en 1711. Il avoit épouse, 1° par contrat du 9 Novembre 1682, passe devant Miellet & le Vasseur, Notaires au bourg de Samer, Marthe de Monbeton-de-

la-Chapelle, fille de Messire Bertrand, Chevalier, Seigneur de la Chapelle, Châtelain de Longvilliers, &c., Maréchal des Camps & Armées du Roi, & de Madeleine Miton; & 2° par acte de célébration en l'Eglise Paroisfiale de Notre-Dame d'Aire, en Artois, le 2 Août 1696, Marie-Antoinette Charles, fille de Henri. Du premier lit il a eu:

1. Bertrand de Courteville, Capitaine au Régiment de Charost, tué au siège de Douai, à l'âge de 22 ans, sans avoir été

marié;

### Et du second:

2. DANIEL-ANTOINE, qui fuit;

3. & 4. Marie-Jeanne, & Marie, mortes fans alliance.

XIII. Daniel-Antoine de Courteville, Chevalier, Seigneur de Hodicq, la Houssoye, Beauval, &c., né à Parenty, le 12 Août 1705, épousa, par contrat du 11 Juin 1725, Catherine-Françoise de Halluin, dernière de son nom ou de sa Maison, fille unique & héritière de Messire Charles de Halluin, Chevalier, Seigneur d'Arry, du Norbois, Boisbernard, &c., & de Françoise Braque, celleci fille de Nicolas, Chevalier, & de Françoise du Caurel-de-Tagny. De leur mariage sont issus:

1. JACQUES - ALEXANDRE - ANTOINE - FRANÇOIS,

qui fuit;

Jean-Charles-Alexandre, baptifé le 7
 Août 1727, Capitaine au Régiment de
 Rohan, Infanterie, mort en 1774;

3. Daniel, baptisé le 21 Février 1729, Chevalier, Seigneur de Norbois, qui a servi au Régiment de Navarre, marié à N... de Servins d'Héricourt, dont il n'a point d'ensans, & réside à Herlincourt, en Artois;

4. Louis-Marie, dit le Chevalier de Hodicq, né le 10 Août 1733, Lieutenant-Colonel du Régiment de Péronne, Infanterie, non

marié;

5. Marie-Ursule-Catherine-Thérèse, morte

en bas âge;

6. Et Antoinette-Ursule-Madeleine-Rosalie, née le 4 Octobre 1734, mariée le 18 Mars 1752, à Messire Barthélemy le Roi, Chevalier, Seigneur de Cauchois, du Boisjulien, &c., mort en 1757, laissant une fille, Marie-Catherine-Thérèse le Roi.

XIV. JACQUES-ALEXANDRE-ANTOINE-FRANcois de Courteville, Chevalier, Comte de Hodicq, Vicomte des Deux-Airons, Seigneur d'Arry, de la Houssoye, Beauval, Faveille, Bristel, Ramez en Hainaut, &c., né le 4

Avril 1726, d'abord Page du Roi en 1742, fuccessivement Cornette au Régiment d'Aumont le 1<sup>et</sup> Mars 1743, Capitaine au même Régiment, alors Prince Camille de Lorraine, le 1<sup>et</sup> Mai 1745, fait Chevalier de Saint-Louis, au mois d'Août 1758, Colonel des Grenadiers de France en Décembre 1762, Colonel-Commandant dudit Corps en Août 1765, & Brigadier des Armées du Roi le 22 Janvier 1769, Maréchal-de-Camp en 1780, a épousé par contrat du 26 Septembre 1765, passé devant Duriez, Notaire Royal à Lille, Marie-Charlotte du Chambge, fille de Messire Pierre-François, Chevalier, Seigneur d'Elbeck, & de Marie-Pélagie-Josèphe Fruit, dont:

 Alexandre-Charles-François-Joseph DE Courteville, Chevalier, né le 30 Septembre 1768;

2. Et Charlotte-Joséphine, née le 7 Mars

1779.

# BRANCHE

des Seigneurs de Valville, subsissante, fortie de la précédente.

XII. GÉDÉON-ANTOINE DE COURTEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Valville, troisième fils d'Antoine, Chevalier, Seigneur de Hodicq, la Houssoye, &c., & de Madeleine de Framery, sut Capitaine d'Insanterie, & maintenu dans sa noblesse avec Daniel & Jean-Jacques, ses frères, le 7 Mars 1699, par M. Bignon, Intendant de Picardie. Il avoit épousé, 1° par contrat du 1er Mars 1691, passé devant Pierre Miellet, Notaire à Samer, Madeleine de la Barre, fille de Furcy, Ecuyer, Seigneur de Boisjulien, & de Marguerite d'Auvergne; & 2° Françoise de Hesmont, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Dalle. Du premier lit il a eu:

 Antoine de Courteville, Enseigne de Vaisseau, tué dans un combat naval;

 MADELEINE-MARGUERITE, morte en bas âge;
 MARIE-ANTOINETTE, morte en 1776, fans alliance;

Et du second lit:

4. Et Louis, qui fuit.

XIII. Louis de Courteville, Chevalier, Seigneur de Valville, Capitaine d'Infanterie, a épousé Jeanne-Françoise de la Cour, élevée à Saint-Cyr, dont:

1. Louis, qui fuit;

2. 3. & 4. Et trois filles, mortes jeunes.

XIV. Louis de Courteville, Chevalier,

Seigneur de Valville, Capitaine de Grenadiers, au Régiment de Foix, embarqué en 1778, fur l'Escadre de M. le Comte d'Estaing. Il a épousé Marie-Marguerite-Antoinette de Francery du Pire, fille de Gabriel-Antoine, Ecuyer, Scigneur du Pire & de Sangatte, & n'en a point d'enfans.

#### **BRANCHE**

des Seigneurs de Boismenil & du Breuil, éteinte.

XI.JEAN-FRANÇOIS DE COURTEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Boismenil & de Beauval, fils puiné de Jacques, Seigneur de Hodicq, &c., & de Catherine le Charpentier, sur Lieutenant-Général au service d'Espagne, & sit son testament le 6 Juillet 1694, passé devant Miellet, Notaire à Huquelien, Sénéchaussée de Boulogne. Il avoit épousé, par contrat du 2 Décembre 1660, passé devant Philippe Rembert, Notaire au bourg de Samer, Jeanne de Lastre, sille d'Antoine, Ecuyer, Seigneur du Breuil, & de Marie du Bois, de laquelle il eut:

- 1. François, mort jeune;
- Adrien, qui fuit;
   Antoine, mort jeune;

 & 5. Madeleine & Catherine, Légataires par le testament de leur père, & mortes fans alliance.

XII. ADRIEN DE COURTEVILLE, Ecuyer, Seigneur de Boismenil & du Breuil, produisit ses titres, & sur maintenu dans sa noblesse avec ses cousins, le 7 Mars 1699. Il épousa, à l'âge de 70 ans, N... de Forceville, fille de N... de Forceville, Ecuyer, Vicomte de Grofliers, & de N... d'Ococh, & en eut:

JEAN DE COURTEVILLE, mort à l'âge de 12 ans. On ne connoît, de la branche des Seigneurs de Sainte-Marie-Ville, qu'Anselme DE Ho-DICQ, compris au nombre des héritiers d'Ar-NOUL, IVe du nom, dit de CAYEU, dans la Charte de l'an 1196, & JEAN DE HODICO, en qui elle a fini. Il avoit épousé Jeanne de Lannoy, du consentement de laquelle il donna, l'an 1315, la ferme de Marie-Ville aux Chartreux de Notre-Dame-des-Prez, en Boulonnois. Au bas de cette donation est son sceau, à la croix ancrée, & celui de Jeanne de Lannoy, qui représente une semme debout, ayant, à hauteur des genoux, deux écufsons des armes de Lannoy de Flandres, qui font trois lions. On y voit aussi les sceaux de Robert de Neufville, dit Riflart, de Jean d'Estay elle, de Guillaume de la Porte, & de Jean du Bus, qui furent présens à cetaste.

Quant à la branche d'Hesdigneul, on n'en trouve plus de vestiges depuis le 26 Mars 1359, que Jean d'Hesdigneul, Ecuyer, acquit de Jean, Sire de Colembert, Chevalier, Connétable du Boulonnois, & de Mahaut d'Alembon; son épouse, les sies & terre de Grand-Moulin, avec ses appartenances.

La branche de Brekefent a formé peu de degrés, & paroît être éteinte au XIIIº siècle

dans la Maison de Renty.

Les armes des différentes branches, cidevant rapportées, ont toujours été: d'or, à la croix ancrée de gueules, ou mi-partid'or & d'azur, à la croix ancrée de gueules; c'est la seule différence que l'on trouve. Cimier: une dame Maurée, sortant d'un cuvier, rempli de fleurs, & tenant une flêche de la main droite. Supports: deux griffons. Devise: Pour Jamais de Courteville.

Les Seigneurs de Hodico existans, écartèlent de Halluin, par l'extinction de cette

Maison dans les leurs.

Les alliances de la branche aînée, connue fous le nom d'Ardres, ont été les Maisons de Selvesse, Marquise, Gand, Flandres, Bourbourg, Mark, & s'est éteinte dans celle de Guines.

La première branche de Cayeu a eu des alliances avec les Maisons de Guines, Bavelinghen, Lascaris, Prince de Nicée, Béthune, & s'est éteinte dans celle de Condé-Bailleul.

Une seconde branche de Cayeu, alliée aux Maisons des Esfarts, Martel, Wismes, Ponthieu, Soyecourt & Mailly, s'est éteinte dans celle de Monchy.

Une troisième branche de Cayeu, Sire de Longvilliers, après s'être alliée aux Maisons de Bournonville & d'Auxy, &c., s'est éteinte

dans celle de la Trémoïlle.

La branche aînée des Seigneurs de Hodico-Courteville, après s'être alliée aux Maifons de Renty, Wifines, Colemberg, Preure, Villerval, Marle, Racie, Lumbres, Gribauval, Humières, Bournonville deux fois, de Halluin, s'est éteinte dans celle de Gouffier.

La branche des Seigneurs d'Hennoco-fur-Canche, après s'être alliée aux Maisons d'Ongnies, Halluin, Rubempré, Chausmont, Thubeauville, Ruberghes & du Tertre, s'est

éteinte dans celle d'Anger.

La branche des Seigneurs de Cormont, Preurelle, &c., après s'être alliée aux Maifons de Crépieul, Avelin, Marle, Lépinoy, Treusles, Fayel, Pougstrate, Ligne, Barbançon, Vender-Dussen, Mamez, Blondel, Noyelle, la Wastine, Quarouble, la Croix, s'est éteinte dans celle de Maulde.

Les branches des Seigneurs de Courteville-Hodicq & de Valville, subsistantes, sont alliées avec les Maisons de Fretun, du Moulin, Lannoy, du Camp, Hourdel, Blondel, Camoisson, Oslove, Blottesière, Béthisy, le Charpentier, Framery, Halluin, Montbeton-de-la-Chapelle, Scrvins-d'Héricourt, le Roi, du Chambge, la Barre, Hesmont, la Cour, du Pire, &c.

Les Seigneurs de Boismenil & du Breuil, éteints, ont eu des alliances avec les Maisons de Lastre, du Bois, Forceville & Ococh.

Les branches des Seigneurs de Sainte-Marie-Ville, d'Hessaineul & de Brekesent, éteintes, ont eu des alliances, entr'autres avec les Maisons de Lannoy & de Renty.

Cette généalogie a été rédigée, pour les premiers degrés, d'après l'Histoire de la Maison de Guines, celle de Calais, depuis 1157, d'après les titres originaux, différens Historiens, tels que le P. Anselme; Gollut, Mémoires des Bourguignons, de la Franche-Comté; Moréri; Carpentier; l'Histoire de Notre-Dame-de-Boulogne; le Président Hénault; les Mémoires du Maréchal de Vieilleville, & d'anciennes recherches manuscrites qui nous ont été communiquées.

\* ARECHES. C'est une Seigneurie à laquelle surent unies celles de l'Abergement, de Chilley, de Peiret & de Germigney, & érigée en Marquisat en saveur de Jacques-François de Germigney, par Lettres du mois de Décembre 1717, enregistrées à Besançon & à Dôle. Tabl. généalogiques, part. IV, p. 203.

AREGGER ou ARREGGER, ancienne & illustre famille de la République & Canton de Soleure en Suisse. Le premier connu de ce nom est:

I. LAURENT D'ARREGGER, I" du nom, Sénateur de Soleure en 1520, Avoyer de la ville d'Ochen, depuis 1527 jusqu'en 1529; Bailli ou Gouverneur de Bechburg au nom du Canton de Soleure en 1530. Il mourut en 1555, après avoir rendu de grands services à la Religion & à l'Etat, dans les troubles qui

agitoient alors la Suisse. Il eut de son mariage avec N.....

II. Ulric D'Arregger, du Grand-Conseil de Soleure en 1552, mort en 1561. Il sut père

III. OURS D'ARREGGER, qui sut Capitaine au service de HENRI III, Roi de France, & servit en Guyenne. On conserve à Soleure, dans les archives de l'Etat, la lettre que le Roi écrivit de Chartres, le 22 Août 1588, au Canton de Soleure, sur la résorme de la Compagnie d'Ours d'Arregger, sur les services qu'il lui avoit rendus en Guyenne & ailleurs. Ours d'Arregger mourut en 1597, laissant de Barbe Sury, d'une ancienne & illustre samille patricienne de Soleure:

IV. LAURENT D'ARREGGER, IIº du nom, qui fut en 1567 Enfeigne de la Compagnie d'Etienne Schwaller, de Soleure, dans le Régiment Suisse de Phisser, au service de Charles IX, Roi de France. Il se trouva à toutes les

ment Suisse de Pfisser, au service de Charles IX, Roi de France. Il se trouva à toutes les expéditions où ce Régiment fut employé jusqu'à sa résorme. Il étoit en 1585 Trésorier de la République de Soleure; en 1586 Banneret de ce Canton. Il fut, depuis 1569 jusqu'en 1574, Bailli de Goefgen; en 1581 Bailli de Flumenthal; en 1585 Bailli de Kriegstetter, & en 1593 Bailli du Buchenberg. Il étoit du Conseil d'Etat depuis 1579, étant encore Banneret, seconde Charge de la République. Il leva en Mars 1580 un Régiment Suisse de treize Enseignes au service de Henri III. Ce Corps sut l'un des Régimens Suisses que Sanci mena si à propos au secours de ce Prince dans sa plus cruelle détresse, & il rendit de très-grands fervices à son successeur dans les batailles d'Arques, d'Ivry, &c. HENRI IV lui donna l'accolade de Chevalerie de sa propre main, à Mantes, le 15 Juillet 1591. Ce Monarque licencia ensuite le Régiment d'Arregger. On peut voir, dans l'Histoire militaire des Suisses, tous les obstacles que ce Corps essuya dans fa marche en Suisse. Le Duc de Mayenne, chef de la Ligue, usa de tous les moyens pour l'attirer à son service, mais ses efforts furent constamment inutiles. ARREG-GER continua à servir l'Etat de Soleure le reste de sa vie; il en sut élu Avoyer en 1594, & remplit cette première dignité avec beaucoup de sagesse pendant 22 ans. Il mourut à Soleure le 14 Juin 1616, âgé de 76 ans. On voit son épitaphe dans l'Eglise de Saint-Ours. Il avoit été, en 1577, l'un des Députés de So-

742

leure qui renouvelèrent, le 10 Février 1577, l'alliance & la combourgeoisie entre Berne & Soleure. Le Chevalier Laurent d'Arregger, Colonel-Avoyer de la République de Soleure, signa au nom de son Canton, à Lyon le 22 Septembre 1595, le Traité conclu entre Hen-RI IV, Roi de France, PHILIPPE II, Roi d'Efpagne, & les Cantons, pour le rétablissement de la neutralité entre le Duché & le Comté de Bourgogne. Il parut aussi en 1602 comme Ambaffadeur de son Canton à la cérémonie du renouvellement d'alliance, qui fut fait à Paris entre le Roi HENRI IV & le Corps Helvétique. Il laissa d'Agnès d'Egenspieul:

I. JEAN-JACQUES, qui fuit;

2. Guillaume, Capitaine en France dans le Régiment Suisse de Gallaty, en 1606, mort fans postérité;

3. Et ELISABETH, qui fut mariée à Vidor Haffner, Capitaine en France, mort en 1633, Chancelier de la République de Soleure.

V. JEAN-JACQUES D'ARREGGER, Ier du nom. Conseiller d'Etat de Soleure en 1623, mourut à Soleure en 1638, âgé de 50 ans. On voit fon épitaphe dans l'Eglife de Saint-Ours. Il avoit été Bailli de Leberen en 1631. Il épousa en premières noces Marguerite, fille de Benoît Glutz, Banneret du Canton de Soleure; & en fecondes noces Barbe Ruchti, toutes deux d'anciennes familles patriciennes de l'Etat de Soleure. Il eut pour fils:

VI. JEAN-JACQUES D'ARREGGER, IIe du nom, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Louis XIII, Capitaine du Régiment Suisse de Molondin; fa Compagnie fut réformée à Metz en 1637. Il mourut à Soleure en 1675, étant Sénateur de cette République. Sa femme Catherine de Wellier - Saint - Aubin étoit morte à Soleure en 1644, âgée de 31 ans. On voit fon épitaphe dans l'Eglife de Saint-Ours.

De ce mariage vinrent:

1. JEAN-JACQUES, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE-MARTIN, mort en 1689, de sept blessures qu'il avoit reçues au siège de Négrepont, étant Colonel d'un Régiment Suisse au service de Venise, & père de JEAN-MARTIN, Confeiller du Grand-Confeil de Scleure, lequel est mort fans successeur;

3. Et Jérôme, Lieutenant au service de France, tué au siège d'Arras en 1640, sans avoirété

marié.

VII. JEAN-JACQUES D'ARREGGER, IIIº du nom, Capitaine en France dans le Régiment

Suisse de Rolt, en 1641, obtint le 20 Mars 1653, moitié de la Compagnie de Jean Schwaller, dans le Régiment des Gardes-Suisses. Elle sut résormée le 6 Mai 1661. Il mourut à Soleure en 1682, étant Sénateur de cette République, & Confeiller interprète du Roi près des Ligues Suisses. Il laissa de Marguerite de Besenval.

VIII. Antoine d'Arregger, créé Sénateur de la République de Soleure en 1682, mort en 1701. Il avoit épousé Marie-Madeleine Buch, fille d'Ours Buch, Procureur-Général de l'État de Soleure. Il eut de ce mariage:

1. Ours-Joseph, Sénateur de Soleure, mort

en 1743, fans alliance;

2. FRANÇOIS - ANTOINE, entré au fervice de France le 1er Octobre 1709, Cadet au Régiment Suisse de Castella, Compagnie de Besenval, où il sut Enseigne le 17 Mai 1710; Enseigne de la Compagnie de Macher aux Gardes-Suisses, le 25 Mars 1711; Sous-Lieutenant le 19 Mai 1711; second Lieutenant, le 27 Octobre 1716; premier Lieutenant, le 4 Juin 1719; Chevalier de Saint-Louis, le 13 Septembre 1727; Capitaine-Commandant de la Compagnie de Macher, aux Gardes, le 5 Décembre 1733; Capitaine titulaire de la Compagnie aux Gardes, vacante par la démission de M. de Vigier. le 16 Mai 1740; créé Brigadier des Armées du Roi, le 2 Mai 1744, retiré du fervice le 17 Janvier 1746, à cause de ses infirmités, en confervant fa demi-Compagnie aux Gardes; mort à Soleure en Août 1763. Il avoit épousé N.... Karrer, fille de François-Adam Karrer, de Soleure, Brigadier des Armées du Roi, & Colonel d'un Régiment Suisse de son nom, au service de la Marine de France, de laquelle il eut :

Adélaïde, mariée à François-Robert de Vigier-Steinbrugg, aujourd'hui Capitaine des Grenadiers au Régiment des Gardes-Suisses, & morte à Soleure en Août 1763;

Et Rosalie, mariée à N.... Sury, Sénateur de Soleure;

3. Pierre, qui leva en 1733 un Régiment Suisse de fon nom, au service de Philippe V, Roi d'Espagne, & mourut à Montanche en 1736, fans successeurs mâles de son mariage avec N .... Schwaller;

4. JEAN-VICTOR-LAURENT, qui suit; 5. Et ETIENNE, Religieux de l'Abbaye de Saint-Urbain, Ordre de Cîteaux, dans le Canton de Lucerne.

IX. JEAN-VICTOR-LAURENT D'ARREGGER DE WILDENSTEGG, Baron du S. Empire Romain,

Lieutenant-Colonel du Régiment de son frère en Espagne, sut pris en 1732 par les Algériens, en voulant joindre sa Compagnie au Régiment de Niderist, à Oran, qui étoit assiégé par ces Barbares. Il sut racheté en 1738 pour 10000 piastres. Pendant sa captivité, le Roi d'Espagne lui conséra le Régiment d'Arregger, vacant par la mort de son srère, & il le commanda jusqu'en 1743, qu'il sut nommé Sénateur du Conseil d'Etat de Soleure. En considération de l'ancienne Noblesse de la Maison d'Arregger, qui, depuis plusieurs siècles, avoit produit plusieurs Chevaliers de différens Ordres, & des personnes distinguées par leurs charges & leur mérite, l'Impératrice Reine Marie-Thérèse d'Autriche, par Diplôme du 5 Juillet 1749, l'éleva à la dignité de libre Baron du Saint-Empire Romain, & de ses Pays Héréditaires : elle y confirme aussi les armes d'Arregger, & ajoute au nom de Baron le furnom de WILDENSTEGG. L'Empereur François Ier notifia par un décret daté de Vienne le 30 Novembre 1750, à la Chancellerie de l'Empire & à celle d'Inspruck, le contenu du Diplôme. JEAN-VICTOR-LAURENT D'ARREGGER est aujourd'hui Banneret ou second Chef de la République de Soleure, & a époufé en 1744 Anne-Marie-Hélène-Jacobée. Baronne de Roll-d'Hemmenholl, fille d'Ours-Victor, Baron de Roll, Avoyer de la République de Soleure; il a de ce mariage :

1. VICTOR - JOSEPH - AUGUSTIN - HERMINGILD, Baron d'Arregger de Wildenstegg, né en Août 1746;

2. Ours-Joseph-Louis-Ferdinand, né en Février 1748;

3. Et Marie-Josèphe-Hélène-Jacobée, née en 1761.

Les armes, telles qu'elles font dépeintes dans le Diplôme de l'Empereur, en date du 30 Novembre 1750, font: d'argent, au demi-Aigle éployé de sable, langué de gueules, couronné d'or, tourné à droite, coupé d'un échiquier d'or & de sable, qui est d'Arregger. L'écu réhaussé de la couronne perlée de Baron, au-dessus un casque d'argent, grillé & couronné d'or, dont fort un demi-Aigle éployé de sable, langué de gueules & couronné d'or, tourné à droite; lambrequins à dextre d'argent & de sable, & à sénestre d'or & de sable; supports: deux aigles de sable becquées d'or, languées de

d'or. & tenantchacune dans leur bec une tige de fleur-de-lys d'azur.

On ne scait de quelle branche étoient JEAN D'ARREGGER, Bailli de Bechbun, depuis 1503 jusqu'en 1500; ADAN D'ARREGGER, Bailli du même Comté en 1623, & JEAN-GUILLAUME D'ARREGGER, Bailli de Goefgen en 1605. Voici un trait qui doit concerner Jean d'Arregger. Bailli de Bechbun. M. d'Argouges de Fleury, Lieutenant Civil du Châtelet de Paris, possédoit en 1752 une grande médaille d'or émaillée, dont on peut voir la description dans l'Histoire Militaire des Suisses. Elle sut donnée par les Députés des treize Cantons à l'enfant de Henri-Claude de Fleury, Ambassadeur de HENRI III, Roi de France & de Pologne, qu'ils tinrent à Soleure fur les fonts de Baptême en 1586. Cette médaille offre les armoiries des treize Cantons. & au revers les écussons des Députés, entr'autres celui de JEAN D'ARREGGER de Soleure, de sable, au demi-aigle couronné d'or, coupé d'un échiquier d'or & de sable.

(Généalogie dressée fur un mémoire envoyé.)

AREL, en Bretagne. De cette famille étoit Robert Arel, qui sut un des trente Chevaliers Bretons, qui combattirent à la bataille de Trente, entre Ploermel & Josselin, l'an 1350, & qui donna des preuves glorieuses de son zèle au service de son Prince naturel Charles de Blois, au siège de la Roche-Derien, & en plusieurs autres importantes occasions. Les armes: écartelé plein, d'argent & d'azur.

ARENBERG. Les Princes & Ducs d'Arenberg, branche cadette d'Arschot & de Croy, font fortis de l'illustre Maison de Ligne. Voyez ARSCHOT & LIGNE.

ARENE-CONKUBLET, samille qui tient un rang honorable parmi les plus illuftres de la Provence. (Histoire héroïque & universelle de la Noblesse de Prov., tom. I, p. 53.)

Evandol, Comte de Conkublet, est le premier dont on ait connoissance. Il sut grand homme de mer, & après avoir fervi pendant quelque tems le Roi d'Angleterre, & fait plusieurs actions de valeur avec six Galères qui lui appartenoient, il se retira à Naples, où il s'établit. Ses ensans firent différentes brangueules, couronnées d'or, ayant les serres | ches dans le Royaume de Naples, dans celus

d'Espagne & en Italie. Un de ses petits-fils épousa l'héritière de la Maison d'Arène. & acquit par ce mariage la Baronie de ce nom, fituée dans la Calabre, du côté du Diocèse de Bary. Depuis cette alliance, les Conkublet prirent le nom d'Arène, & c'est sous ce dernier nom qu'on les connoît depuis plus de

En 1206, MATHIEU D'ARÈNE, pour obliger Clémence, Dame d'Arène, sa mère, sait don au Monassère de Sainte-Croix, báti devant fon Château d'Arène, de l'Eglife de Sainte-Elie & de ses appartenances. Le 12 Janvier 1300, CHARLES II, Roi de Naples & des Deux-Siciles, donna à RICARD D'ARÈNE, Chevalier, la Terre & Baronie de Saint-Ginets, en récompense des sommes qu'il lui avoit prétées, & des services qu'il lui avoit rendus.

Jourdano d'Arène fut Chambellan de la Reine Jeanne, 1re du nom. En 1365, cette famille possédoit les Terres de Caperinono,

Suriano, la Cazal & autres.

Nicolas d'Arène fut créé Comte le 5 Mai 1421, par le Roi Louis III, qui lui accorda les Terre de Lamotta, di Carida, & la Baronie de Saint-Demestrio. L'on trouve dans les mêmes titres qu'en 1427 le Prince donna pouvoir à Zardonio d'Arène, Seigneur de Châteaumer, Capitaine de Galères, d'armer celle qu'il commandoit pour aller en course. Le 10 Mai 1428, NICOLAS, Comte d'Arène, acheta du Roi Louis III la Terre de Milleto pour le prix de 5000 ducats; & l'on voit dans un vieux parchemin, qu'on conferve parmi les papiers domestiques de cette famille, que le Roi sait don à respectable, magnifique, très-cher & fidèle sujet Nicolas D'ARÈNE, Comte de Stil & de Milet, de la Charge de Grand-Justicier du Royaume de Naples.

CHARLES - OUINT accorda à JEAN - FRANÇOIS D'ARÈNE le titre de Marquis & le Pape Éu-GÈNE donna en 1440 le commandement de ses troupes à Louis d'Arêne, Archevêque de Florence, lequel fut ensuite Cardinal & Patriarche d'Aquilée. L'Abbé Fleury en parle comme d'un grand homme, dans son Hiftoire Ecclésiastique. Il mourut à Rome l'an

1465, ágé de 64 ans.

Nicolas d'Arène, dont nous avons déjà parlé, sut le premier de cette famille qui passa en Provence: il y accompagna Louis III, Roi de Naples & des Deux-Siciles, Duc d'Anjou & Comte de Provence, son bienfaiteur. Ledit

NICOLAS Étoit fils de JEAN & de Béatrix Artamissia, des Comtes de Rutiliano, de la Ville de Bary, Comte de Stil & de Milet; Gouverneur & Commandant du Fort Espelugue & autres places dans le Royaume de Naples, où la famille d'ARÈNE n'existe plus, après y avoir fait les plus belles alliances & possédé les premières charges. Ses biens pasfèrent en 1670 au Duc d'Atry, de l'illustre Maison d'Aquaviva.

Après le Traité de Madrid, NICOLAS D'A-RÈNE fut un des trois Gentilshommes que la Ville de Marseille envoya au Roi en 1424, pour complimenter sa Majesté sur son heureux

retour en France.

I. Nicolas obtint à cette occasion la permission de saire battre monnoie à Marseille. Il fe maria deux fois dans cette ville: 1º avec Sibylone de Montolieu, en 1428 (Durand, Notaire à Marseille); & 2° en 1463, avec noble Agneta-Atenoza, sans postérité. Le Roi René le fit son Conseiller d'Etat en 1447, & lui accorda plusieurs privilèges, tant pour lui que pour la ville de Marfeille, qui l'avoit député auprès de ce Prince. Il eut plusieurs enfans du premier lit, entr'autres:

II. JEAN D'ARÈNE qui fut deux sois premier Consul de la ville de Marfeille, & marié avec Alayana Blanqui ou de Blanc, de la ville de

Nîmes. Il eut de cette alliance:

III. NICOLAS D'ARÈNE, IIIe du nom, qui fut premier Consul de Marseille, & ensuite Viguier de cette ville, en 1534 & en 1547. Il épousa Marguerite Bourgogne-de-Carodet en 1518, (Massety, Notaire), & fut père de

IV. Antoine d'Arène, lequel, en 1569, eut commission de commander une Légion de 300 hommes, & ensuite ordre de M. de la Garde, Général des Galères, de conduire en Ponant une Compagnie de 200 hommes de pied. Il sut élu premier Consul de Marseille en 1583, & député en Cour par délibération de cette ville en 1584. Il fit alliance le 2 Février 1552, avec Catherine de Valbelle; (Gaspard, Notaire à Marseille). Il laissa:

1. Antoine, qui fuit;

2. PAUL-ENILE, ci-après; 3. François, enfuite;

4. Et Jean, dont la branche se termina en la personne d'Anne, mariée avec son cousin IGNACE.

V. Antoine d'Arène sut marié 1º le 17 Novembre 1582 avec N...de Bricard, de la-

748

quelle il n'eut que trois filles, mariées dans les Maisons d'Arnaud, Seigneur de Rousset, du chef de cette semme, de la Brillane, & de Felin-la-Renade; 2º avec Marthe de Béissan, d'où une fille, Madeleine, épousede François, fon coufin germain.

V. PAUL-EMILE D'ARÈNE, deuxième fils d'Antoine, fut Conseiller, Avocat du Roi en la Sénéchaussée & Siège de Marseille, premier Consul de cette ville, & marié avec MADE-LEINE D'ARÈNE, sa cousine germaine, dont il eut quatre enfans males & deux filles:

1. IGNACE l'aîné, marié avec Anne D'ARÈNE, fille d'Antoine, fans enfans;

2. & 3. HENRI & JEAN-BAPTISTE, reçus Chevaliers de Malte aux années 1675 & 1688;

4. François, Père de l'Oratoire;

La première des filles épousa le Sieur d'Audifroy, & l'autre le Sieur de Piozin, de la ville de Toulon.

V. François d'Arène, troisième fils d'An-TOINE & de Catherine de Valbelle, 1e maria le 15 Août 1610, avec Claire de Laurent (Puget, Notaire à Marseille). Elle lui apporta la Terre de Septéme, & le rendit père de :

1. Antoine qui fuit ;

2. Et Nicolas, reçu Chevalier de Malte en

VI. Antoine d'Arène, IVe du nom, épousa Louise de Carquerane, dont il eut :

1. François, ci-après;

2. NICOLAS, mort Capitaine dans le Régiment du Roi, Infanterie

Et quatre filles, dont l'aînée fut mariée dans la Maison de Martin; la seconde vécut sans alliance, & les deux autres furent Religieuses au Monastère des Présentines de Marfeille.

VII. François d'Arène, IVe du nom, fit alliance, par contrat du 23 Janvier 1684, passé devant Emery, Notaire, avec Marguerite de Mazanad, des Seigneurs de Beaupré, dont il eut :

1. Antoine qui fuit;

2. Nicolas, mort jeune;

3. CHARLES, mort avec Commission de Capitaine de Cavalerie, après avoir fervi plufieurs années;

. François ci-après ;

Et deux filles, dont l'une mourut en bas âge, & l'autre sut Religieuse aux Ursulines de

VIII. Antoine d'Arène, VI°du nom, Chevalier de Saint-Louis, entra au service en

1702. Il fut Aide-de-Camp de M. D'ARÈNE. son parent, Lieutenant-Général des Armées du Roi; & la même année le Roi lui donna une Compagnie de Cavalerie. Il se retira après 31 ans de service; & épousa en 1723 (Rougier, Notaire) Françoife de Pauthoui, de la Province de Poitou : ils n'ont eu de ce mariage que :

IX. François d'Arène, reçu Garde de l'E-

tendard en 1737, mort en 1742.

VIII. FRANCOIS D'ARÈNE, Ve du nom, a épousé Madeleine-Catherine de Massias. de laquelle il a cinq garçons & quatre filles. L'ainé des garçons,

IX. Francois d'Arène, étoit Garde de la Marine au département de Toulon en 1742. (Extrait de l'Histoire Héroique & Universelle de la Noblesse de Provence, tom. I. impr. à Avignon, l'an 1757.)

Les armes: aux 1 & 4 d'azur, à la for d'argent, vêtue de pourpre, posée en bande, & mouvante d'une nuée d'argent; aux 2 & 3 d'argent, à quatre fasces de gueules.

ARENNES, en Provence: d'azur à la bande d'or, accossée de deux étoiles de mê-

ARÉRES, Seigneur de la Tour & du Thuit en Normandie, Généralité de Rouen, famille originaire de Savoie, maintenue en fa noblesse le 17 Janvier 1668.

· Guillaume d'Aréres vivoit avec Nicole, sa femme, en 1441. Ainon d'Aréres, son petitfils, Seigneur de la Tour en Bugey, étoit Chambellan de CHARLES III, Duc de Savoie, en 1528.

Henri d'Arères, Ecuyer, Seigneur de la Tour & du Thuit, Capitaine & Gouverneur du Château de Fragnes, eut, entr'autres enfans, de Sibylle Fautrier:

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2. Et Pierre-François, Sieur de la Tour, mort le 13 Février 1733, Supérieur-Général de la Congrégation de l'Oratoire.

JEAN-BAPTISTE D'ARÉRES, Ecuyer, Seigneur de la Tour & du Thuit, Capitaine & Gouverneur pour le Roi du Château de Fougues, épousa Marie le Grand, veuve de Jacques d'Euvres, Ecuyer, Seigneur des Valasses, & fille de Charles le Grand, Sieur de Saint-Ouen, & de Gabrielle de Coloré. De ce mariage est issue entr'autres enfans:

Françoise-Marguerite d'Aréres de la

Tour, reçue à S.-Cyr le 28 Août 1686, sur les preuves de sa noblesse, justifiée par titres depuis Guillaume d'Aréres mentionné cidessus. Voyez l'Armorial de France, reg. 1. part. 1, p. 25.

Les armes sont : d'azur, à un sautoir den-

telé d'or.

ARFEUILLE (n'), Maison de la Haute-Marche, près Feuilletin. une des plus anciennes de la Province. Elle tire son origine d'un vieux Château & de la Terre appelée d'Arfeuille; sa noblesse remonte aux tems les plus reculés; mais pour avoir une filiation suivic & prouvée par titres authentiques, on ne commencera qu'à:

I. JEAN D'ARFEUILLE, I<sup>er</sup> du nom, Ecuyer, Seigneur d'Arseuille & autres lieux, lequel vivoit au XIIIº siècle. Il avoit épousé *Phi*lippe de Courcelles, sœur de Geosfroy de

Courcelles, Chevalier, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. Et Nicolas, dit de Saint-Saturnin, lequel entra dans l'Ordre des Frères Prêcheurs au Couvent de Clermont-Ferrand, en Auvergne; il fut Provincial de la Province, ensuite Maître du Sacré Palais de Gré-GOIRE XI, & fait Cardinal par CLÉMENT VII, le 26 Décembre 1376. Il mourut à Avignon, le 21 Janvier 1382. Il fit son testament, en date du 20 Décembre 1381, en saveur des Frères Prêcheurs de Clermont-Ferrand, auxquels il sit de grands dons. Il légua quelques fommes à quelques-uns de ses parens; l'original dudit testament est dans les archives du Couvent des Frères Prêcheurs de Clermont-Ferrand, par lequel il ordonna que son corps y sût transporté pour y être inhumé; on voit son mausolée à gauche dans le Chœur de ladite Eglise, fur lequel les Armes de la Maifon d'Arfeuille sontaillées; on voit aussi les mêmes armes en deux endroits dans les vitraux de ladite Eglise.

II. JEAN D'ARFEUILLE, IIº du nom, Ecuyer, Seigneur d'Arfeuille & autres lieux, fut marié à Bonne Malogué, fille de Jean Malogué, Ecuyer, Seigneur d'Epinasse. Il mourut à Arfeuille, sur la fin du XIIIº siècle; &, par son testament, il laissa une rente au Collège de Feuilletin. Il eut de son mariage:

1. JEAN, qui suit;

- 2. JACQUES, Prévôt du Chapitre de Moustier-Rouseille, en 1403;
- 3. Et une fille, mariée du vivant de son père. III. Jeand'Arfeuille, IIIe du nom, Ecuyer,

Seigneur d'Arfeuille & autres lieux, époufa, en 1410, Marguerite Cotete, fille de Noble Homme Jean Cotete, Ecuyer, Seigneur de la Ville de Peira, & d'Agnès de Gramont. Il testa en 1440, fit plusieurs legs pieux, & mourut en 1444, laissant:

1. ANTOINE, qui fuit;

 Louis, Prêtre & Chanoine de Moustier-Roufeille;

3. JEAN, Prêtre & Chanoine à Emoutier, & gradué dans l'Univerfité de Paris :

4. Antoinette, mariée avec Noble Homme Bertrand de Ris, Ecuyer, Capitaine de Feuilletin;

Et N.... mariée avec Noble Homme Jacques de Gioux, Ecuyer, Seigneur de Croze.

IV. Antoine d'Arfeuille, Chevalier, Seigneur d'Arseuille & autres lieux, sut qualifié de Haut & Puissant Seigneur ; il fit faire des fossés, ponts-levis & autres fortifications au Château d'Arseuille, fuivant la permission à lui donnée, en 1481, par Pierre de Bourbon, Comte de la Marche; il avoit servi le Roi tant qu'il fut en état de fervir, & fournit un : Gentilhomme à fa place, étant âgé & indisposé. Jacques d'Aubusson, Chevalier, Seigneur de la Borne, Capitaine, pour le Roi, du Limousin & de la Marche, l'avoit employé dans ces Provinces pour affaires importantes, concernant le service du Roi. Il avoit épousé, le 22 Octobre 1448, Louise Piedieu, fille de Guillaume Piedieu, Chevalier Licencié ès Loix. Garde de la Sénéchaussée de la Marche, Seigneur de Sainte-Fayre, & de Marguerite de Ville-Moneix. De ce mariage vinrent:

1. JEAN, qui fuit;

2. Jacques, Prévôt du Chapitre de Moustier-Roufeille;

 Guillaume, Chanoine dudit Moustier-Roufeille;

 Frère OLIVIER, Commandeur de Saint-Antoine-la-Chaiffaigne, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Commandeur d'Aigreseuille & de Chambéry;

5. Autre OLIVIER ;

6. MARGUERITE, Religieuse & Blessac;

7. Guicharde, mariée avec Philippe de Magilbert, Ecuyer, Seigneur du Pontet;

8. Et Madeleine, mariée avec noble homme Blaife Régnier, Ecuyer, Seigneur du Faux.

V. Jean, IVe du nom, Chevalier, Seigneur d'Arfeuille, de Néoux, & en partie des Lieux nobles de Chaume, de la Caux-Mouri & de Ville-Vialle & autres lieux, fut fait Capitaine de Montrichard, & en reçut les Lettres par

Marie de Savoie l'an 1492. Il sut aussi sait Gouverneur du Comté de Perdriat & de la Capitainerie de Montluçon, par Marguerite & CHARLOTTE, Duchesses de Nemours, & Comtesses d'Armagnac, en considération des fervices que ledit Jean d'Arfeuille avoit rendus au Prince leur frère : les Lettres sont du 5 Juillet 1503. Il fit fon testament le 30 Septembre 1511, au Château d'Arfeuille, par lequel il fit plusieurs legs & fondations, notamment à la Chapelle d'Arseuille, nommée de" Saint-Jean, dans l'Eglise Paroissiale de Beaumont, lieu de sa sépulture & de celle de ses ancêtres, où est leur tombeau relevé en sorme de mausolée, avec les armes d'Arfeuille. Ledit testament sut passé en présence de noble Louis de la Roche-Aymon, & de Messire Louis de Saint-Julien, & recu par Sylvain, Notaire-Royal de Feuilletin. Il lui fut donné un répit d'hommage pour la Terre & Seigneurie d'Arfeuille, par Anne de France, Duchesse de Bourbon & d'Auvergne, Comtesse de la Marche, l'an 1506. Il avoit épousé, en 1497, Marie de la Roche-Aymon, fille de puissant Seigneur Louis de la Roche-Aymon, Chevalier, Seigneur de Minsac, du Crai. des Rois & de Talandes, & de Jeanne Tinières, dont, outre plusieurs ensans morts en bas âge:

1. Lovis, qui suit;

 Et Jeanne, mariée avec noble Gilbert de Cardaillac, Baron & Seigneur de Cardaillac & de la Chapelle-Marival, Confeiller au Parlement de Toulouse.

VI. Louisd'Arfeuille, Chevalier, Seigneur dudit lieu de Néoux, & en partie des lieux nobles de Chaume, de Ville-Vialle & autres. Il mourut l'an 1565, après avoir fait son testament, au Château d'Arfeuille, le 16 Juillet 1564, reçu par Léonard de la Lune, Notaire Juré. En qualité de Seigneur de Néoux, il fut convoqué au ban d'Auvergne, & fut déclaré exempt à Riom, au mois de Mai 1557, sur le certificat en sorme, faisant mention qu'il étoit pour lors au fervice du Roi. Il avoit épousé, en 1547, Gilberte du Guet, fille depuissant Seigneur Claude du Guet, Chevalier, Seigneur de Ternes & de Persenat, Capitaine & Bailli de Montaigu, & de Françoise-Jeanne de Bellenave; de leur mariage vinrent:

. I. Annet, qui fuit;

2. JEAN, qui époufa Bonne de la Rosière, hé-

ritière de la Maison de la Baume; il mourut sans possérité;

3. Léonard, mort en bas âge; 4. Louise, Religieuse à Ponratier;

5. MARGUERITE, qui épousa, 1º en 1571, Léonet Tourton, Ecuyer, Seigneur de Villefort; & 2º en 1612, Antoine Aurol Ecuyer, Seigneur de Naleche & du Bésu;

6. CLAUDINE, qui épousa, en 1580, Gabriel de la Maille, Ecuyer, Seigneur de Fleu-

rier ;

 Et JACQUELINE, mariée à Jacques d'Anglars, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & Ecuyer de la Grande-Ecurie du Roi de Navarre.

VII. Annet d'Arfeuille, Chevalier, Seigneur d'Arfeuille, de Néoux, & en partie des
Lieux nobles de Chaume, & autres lieux,
épousa, en 1586, Anne de la Bussière, fille
de Jean de la Bussière, Chevalier, Seigneur
de Douzon, de la Couture, & du Chaslard,
& de Gasparde de Chausse-Courte. Il avoit
servi le Roi, & s'étoit trouvé au siège de
Sancerre. Il mourut le 1er Septembre 1616.
De son mariage sont sortis:

1. CLAUDE, qui fuit ;

2. François, mort en bas âge;

 BLAISE, Chevalier de Malte en 1608, lequel fit la guerre environ 15 ans fur mer, ayant armé plufieurs fois un vaisseau à ses

dépens;

4. Et Symphorien, Page de M. le Duc de Guise, ensuite son Ecuyer, & Lieutenant de ses Gardes; il lui sut donné un passe-port par le Duc de Guise, Prince de Joinville, pour aller trouver le Roi de sa part, pour affaires importantes, daté du Camp de Simiés le 1er Avril 1629. Il sut ensuite Gentilhomme ordinaire dela Chambre du Roi; il avoitépousé Aimée Audier, fille de Jean-Paul Audier, Ecuyer, Seigneur de la Chezotte & de Vedignat, & de Péronelle de la Bussière, sa cousine germaine, Demoiselle de Douzon, en Bourbonnois. Il mourut en Juillet 1646, & laissa:

Léonard, qui fut reçu Chevalier de Malte le 10 Septembre 1652;

- Et Jeanne, mariée à N... Dubuisson, Chevalier, Président du Présidial de Moulins.
- Péronelle, mariée en 1610 à Pierre de Montroignon, Chevalier, Seigneur des Crotes;

6. Et Anne, mariée en 1617 à François Tixier, Ecuyer, Seigneur de Bordesoulles.

VIII. CLAUDE D'ARFEUILLE, Chevalier, Sei-

gneur d'Arfeuille, de Néoux & du Chaslard, & en partie des lieux nobles de Chaume, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, servit Sa Majestéen dissérentes occasions; CLAUDE D'ARFEUILLE avoit rendu foi & hommage au Roi, le 25 Octobre 1633, pour les Château, Terre & Seigneurie d'Arfeuille. Il mourut au Château d'Arfeuille, au mois de Juillet 1645, âgé d'environ 60 ans. Il époufa, en 1615, Jacqueline de Plantadis, fille de noble Laurent de Plantadis, Ecuyer, Seigneur du Bost, & de Dame de Blanchefort; leurs enfans furent:

1. François, qui fuit;

2. JACQUELINE, Religieufe aux Saintes-Claires

de Clermont-Ferrand;

3. Et Anne, mariée, l'an 1636, avec Annet de l'Estranges, Chevaiier, Seigneur & Baron de Magnac, fils de René de l'Estranges, Baron dudit Magnac, & de Dame de Bonneval.

. IX. Francois D'Arfeuille, Chevalier, Seigneur d'Arfeuille, Néoux, du Chaslard & autres lieux, fut Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie Françoise de 100 hommes dans le Régiment de Saint-Germain-Beaupré, sa Commission est de 1644. François d'Arfeuil-LE, rendit foi & hommage pour la Terre & Seigneurie de Néoux & du Chaslard, à son Altesse Royale Mademoiselle Anne-Marie-Louise d'Orléans, fille ainée de seu Monseigneur, fils de France, oncle du Roi, Duc d'Orléans, le 9 Août 1699. Il fut marié en 1649 avec Louise du Pouget, fille de François du Pouget, Chevalier, Seigneur de Nadaillac & dela Villeneuve, & de Madeleine de Lusignan; il fut ensuite Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie Légère dans le Régiment de Turi. Il fut tué à la tête de sa Compagnie, à la bataille de Cassel, le 11 Avril 1676. Son épouse étoit morte un an avant, à Clermont-Ferrand. Ses enfans furent:

1. N.... mort en bas âge;

2. Annet-François, d'abord Page de Monseigneur, tué au service du Roi peu de jours avant son père, étant Lieutenant de sa Compagnie dans un détachement de guerre;

3. ALEXANDRE, Page de Monseigneur, tué sous les yeux de ce Prince, d'un coup de canon qui lui emporta une cuisse. Il portoit la cuirasse du Prince;

4. CHARLES-FRANÇOIS, qui suit;

5. Antoinette, Religieuse à Blessac;

6. OLYMPE, aussi Religieuse;

Tome I.

de Rouslignac, Ecuyer, Seigneur de Furfac:

8. MARGUERITE, mariée en 1680 avec Antoine de Montgru, Ecuyer, Seigneur de Secondat:

9. MARGUERITE-AIMÉE, mariée, en 1689, à Alexandre de Beauverger-Montgon, Chevalier, Seigneur de la Mothe-Mérinchal;

10. Et CATHERINE, morte jeune.

X. CHARLES-FRANÇOIS D'ARFEUILLE, Chevalier, Seigneurd'Arfeuille, Néoux, du Chaslard & autres lieux, fit plusieurs Campagnes dans le ban, avec la Noblesse de la Marche; il épousa 1º le 13 Janvier 1685, Marguerite-Madeleine de la Roche-Aymon, fille de Nicolas de la Roche-Aymon, Chevalier, Seigneur de Barmon & de Rousine, & de Marie-Madeleine de la Roche-Aymon, morte le 7 Juillet 1696; 2º le 2 Août 1708, Jeanne de la Borde.

Du premier lit sont nés:

1. GILBERT, qui fuit;

2. Augustin, mort jeune;

3. Théodore, mort garçon;

4. Joseph, qui, après avoir été sept ans Lieutenant au Régiment de Navarre, fut fait Prêtre, & ensuite Comte de Brioude; il est mort à Arseuille;

5. Louis, Prêtre & Chanoine à Châteauroux, & ensuite Chanoine & Grand-Chantre de la Cathédrale de Tarbes, où il est mort en 1750;

6. Marie, morte pensionnaire au Couvent de Bleffac:

7. & 8. Anne & Marguerite, mortes en bas

9. & 10. Thérèse & Geneviève, Religieuses à l'Abbaye-Royale de Bonnesaigne, où elles font mortes.

Du second lit sont nés sept ensans: Deux garçons, qui font morts en bas âge; François, resté seul garçon; sa postérité sera rapportée après celle de fon aîné; JEANNE, Religieuse Ursuline à Uselle; Anne, Olympe & Françoise.

XI. GILBERT D'ARFEUILLE, Chevalier, Seigneur d'Arfeuille, de Néoux, du Chaslard & autres lieux, leva une Compagnie d'Infanterie dans le Régiment de l'Estranges, par commission du 10 Décembre 1702; le Régiment étant réformé, il fut Cornette dans le Régiment des Cuirassiers du Roi, il y sut fait Lieutenant, & se retira quelques tems après la paix. Il mourut au Château d'Arfeuille le 7. Françoise, mariée en 1686 à Guillaume | 16 Juin 1724; & de son mariage avec LouiseAgnès Feydeau, fille de N.... Feydeau, Ecuyer, Seigneur du Nonceiller, & de Marguerite de Granchet-de-Ronteix, il a laissé:

1. Charles-François, qui fuit;

 Et Marie-Anne, qui a épousé N... Combret, Ecuyer, Seigneur de la Beysserie, & en partie de Marsillac & autres lieux, Gendarme de la Garde du Roi.

XII. CHARLES-FRANÇOIS D'ARFEUILLE, IIe du nom, Seigneur d'Arfeuille, de Néoux, du Chaslard & autres lieux, a épousé Anne de Boutiniergue-du-Theil, dont il a:

1. N... mort Lieutenant & Aide-Major au Régiment de la Roche-Aymon;

2. Yves, Lieutenant au Régiment de Hainaut;

3. Pierre-Marie, Chanoine de la Métropole de Reims, & Prieur de Bessac;

4. Annet-Marie, tonfuré;

5. Pierre, encore jeune;6. Madeleire, Religieufe & Prieure de l'Abbaye-Royale de Charenton, en Berry;

7. Et Louise-Catherine.

XI. François d'Arfeuille, Ier du nom, Chevalier, Seigneur d'Arfeuille, de Néoux, du Chaslard & autres lieux, fils de Charles-Francois, Ier du nom, & de Jeanne de la Borde, sa seconde semme, est entré dans les Gardes du Roi, Compagnie de Noailles, le 12 Mai 1729; s'est trouvé dans toutes les batailles & sièges, tant en Allemagne qu'en Flandres, en commençant par celui de Philippsbourg, en 1734, jusqu'à la paix de 1748. Le 24 Juin 1747, le Roi le fit Gentilhomme de sa Manche, & le 8 Mars 1751, Chevalier de Saint-Louis; le 1er Septembre 1751, il lui donna une Commission de Capitaine de Cavalerie; &, le 15 Février 1752, il lui accorda sa retraite avec pension. Il a épousé, le 6 Octobre 1750, à Ypres, en Flandres, Anne-Marie-Colette Walwein, fille de Chrétien-Joseph Walwein, Ecuyer, Conseiller de Sa Majesté Impériale & Catholique, en son Conseil, & de Marie-Colette Damman; de leur mariage sont nés:

1. François-Chrétien-Joseph, Chevalier, né le 2 Janvier 1752, reçu Elève de l'Ecole Royale Militaire en 1770;

Marie-Thérèse-Constance, née le 24 Septembre 1751;

3. Catherine-Josèphe-Antoinette, née le 6 Septembre 1755;

4. Et Marie-Anne-Françoise, née le 29 Août 1757.

Tous les titres de Noblesse de la Maison d'Arfeuille ont été produits à Guéret, Capitale de la Province de la Marche, pardevant M. Lambert, Chevalier, Seigneur d'Herbigni & de la Rivière-Thibouville, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaires de son Hôtel, Commissaire départi par Sa Majessé pour l'exécution de ses Ordres, vérifications des titres de Gentilshommes, & recherches de l'usurpation du titre de noblesse, ès Généralités de Moulins & de Bourges, le 11 Novembre 1667.

Les armes d'Arfeuille sont: d'azur, à trois étoiles d'or, deux en chef & une en pointe, & une fleur-de-lys d'or au milieu des trois étoiles, avec une couronne de Marquis; & deux lions armés de gueules & de griffes, pour supports. (Généalogie dressée sur un mémoire envoyé.)

ARGAU: d'argent, au pal de fable; au chef cousu de gueules.

ARGENCE. Tison d'Argence, Maison originaire de l'Angoumois, dont les biens ont passé dans celle de Joumard d'Achard, en 1608, par le mariage de Gaspard Joumard avec Gabrielle Tison d'Argence. Voyez ACHARD.

ARGENCES. La Maison d'Argences est une des plus anciennes du Bailliage de Caen: la Terre d'Argences, dont elle tire son nom, est située sur le chemin de Caen à Lisieux.

Nous voyons, dans les Armoriaux, que ceux de ce nom ont porté différentes armes.

Nicolas d'Argences portoit: d'azur, à trois fermaux grenetés d'or.

ROBERT D'ARGENCES: de fable, à deux fasces d'argent, & un quartier de Dammartin.

Pierre d'Argences: de gueules, à la fleurde-lys d'argent, & c'est à celle-ci que nous nous sommes arrêtés, comme à la plus vraie & la plus certaine; vu que la Maison de Saint-Germain-Langot, qui est sortie de celle d'Argences, porte encore les mêmes armes.

Nous n'avons pas autant de connoissance de cette Maison que nous le désirerions, attendu le long-tems qu'il y a qu'elle est éteinte; ce qui nous oblige de mettre consusément & sans ordre ce qui a pu venir jusqu'à nous.

ROBERT D'ARGENCES tenoit des Fiess en

Normandie, l'an 1106.

Il étoit, felon les Chartes de l'Abbaye de Jumièges, Célerier de cette même Abbaye, & depuis sut Abbé du Bechellouin l'an 1178.

ROGER & RAOUL D'ARGENCES furent confé-

cutivement Abbés de Fécamp.

Dans la Bulle du Pape Honoré, la septième année de fon Pontificat, Guillaume d'Ar-GENCES, Archidiacre, y figna. Roger D'Ar-GENCES étoit entre les tenans du Fief de Cleville.

RICHARD D'ARGENCES est dit aussi avoir des Fiefs en Caux, & Guillaume au même lieu.

RICHARD D'ARGENCES affista à l'accord fait à Rouen entre le Clergé & les Bannerets, l'an 1205. Il se trouva aussi à l'Enquête faite au nom du Roi & de l'Evéque d'Evreux, pour la conservation de la Ville d'Evreux; puis il assista à l'Echiquier tenu à Rouen l'an 1213 avec Henri de Neubourg.

La Charte du même Richard, Chevalier Banneret, qui est enregistrée dans la Chambre des Comptes de Paris, contient comme le Roi Philippe - Auguste lui donna le Fief d'Olonde, l'an 1208, confisqué sur Guillaume de

Torville.

Guillaume d'Argences tenoit depuis le Fief

de Chevalier d'Olonde, l'an 1210.

RAOUL D'ARGENCES tenoit un Fief à cause de Richard de Gifay, & Roger un Fief au Menil-Tison.

D'autre part, GUILLAUME, RAOUL, RICHARD & Loir d'Argences, font compris dans les rôles des Fiefs pour les années 1214 & 1226.

JEAN D'ARGENCES devoit hommage de Fief

en l'an 1232.

La même année il y eut Arrêt en l'Echiquier tenu à Rouen, la Fête de Saint-Michel, concernant les héritiers de GUILLAUME.

Autre Arrêt de l'an 1234, fur un différend entre Monsieur Pierre d'Argences & Mon-

sieur Jean de Brucourt.

Autre Arrêt prononcé en l'Echiquier tenu à Orbec, l'an 1237, en la cause entre Roger Murdrac, Seigneur d'Amblie, & JEAN D'AR-GENCES, Chevalier.

JACQUES D'ARGENCES fut fait Chevalier par le Roi Philippe-le-Bel l'an 1313.

'Il y a un Arrêt de l'Echiquier de Pasques, de l'an 1331, pour Guillaume d'Argences.

M. Renaud d'Argences rendit fon aveu l'an 1348.

Colard d'E flouteville, Seigneur de Cricquebeuf, fils de Pierre d'Estouteville, Seigneur de Cricquebeuf, & d'Alix du Gal, épousa, l'an 1349, Alix d'Argences. Dame de la Sierre, fille de ROBERT, Seigneur d'Argences, & de Jeanne de la Sierre.

Dans le Compte de Barthélemy du Drac. Trésorier des Guerres, de l'an 1350, est com-

pris M. Guy D'ARGENCES.

Geoffroy d'Argences comparutà la montre de Jean d'Harcourt l'an 1368.

M. Pierre d'Argences est nommé dans un

titre de l'an 1370.

Nous voyons, dans les Registres de la Chambre des Comptes de Paris, que JEAN D'AR-GENCES rendit aveu au Roi CHARLES V, dit le Sage, le 27 Mars 1371, d'un Fief assis en la Paroisse de Saint-Germain-le-Vasson: & c'est ce Fief qui a donné à cette famille le nom de Saint-Germain, qu'ils ont pris depuis.

Guillaume d'Argences est nommé, dans les archives de l'Evêché de Bayeux, comme Patron dudit Saint-Germain-le-Vasson.

Madame Jeanned'Argences rendit fon aveu

l'an 1371.

Damoiselle GILLETTE D'ARGENCES, veuve de Jean Murdrac, fieffa des héritages, l'an 1303.

Appointement fait entre Messire Nicole Davry, Ecuyer, & Jean d'Argences, frère de MARIE, femme de Jean Davry, Seigneur du Post, fils de Jean Davy, Seigneur de Saint-Pierre-Ays, Bailli de Rouen, & de Jeanne Patris, l'an 1469.

Nous avons dit ci-devant que ceux de cette famille prirent, à la fin, le nom de Saint-Germain, à cause de la Terre de ce nom qu'ils possédoient: voici ce que nous avons pu découvrir de ceux du nom de Saint-Ger-

main.

OLIVIER DE SAINT-GERMAIN est nommé dans un Arrêt de l'Echiquier de l'an 1459.

JEAN DE SAINT-GERMAIN, demeurant en la Sergenterie de Thury, fit sa preuve de noblesse l'an 1463.

JEAN & OLIVIER DE SAINT-GERMAIN SONT aussi nommés dans un autre Arrêt de l'Echi-

quier de l'an 1474.

Autre Jean, Seigneur de Saint-Germain-Langot, héritier de Messire Robert de la Poterie, Prêtre en 1484.

OLIVIER, Ecuyer, Seigneur du Post.

Et Guillaune, Ecuyer, & la Demoiselle sa

V v ij

Il y a un autre Arrêt, de l'an 1497, concernant Jean de Saint-Germain, Seigneur dudit lieu; autre Jean, dit le Jeune; Me Jean, Curé de Saint-Laurent, en Caux; un autre Jean, Ecuyer; Michel, & la Damoiselle sa semme; & François, fils aîné d'Olivier.

Et les derniers Arrêts, donnés en 1505 & 1506, contiennent les différens entre les enfans & héritiers de défunt Jean de Saint-Germain, Seigneur de Saint-Germain-Langot; Richard, l'un desdits frères, Seigneur de Saint-Germain & de Lignon; & Jean de

Sainte-Marie, Ecuyer.

Le procès pour la possession de la Terre & Seigneurie de Saint-Laurent, en Caux, s'étoit mû entre Jean & Olivier de Saint-Germain, frères & héritiers de Thomas de la Poterie, leur oncle, comme il se voit par Sentence donnée par le Bailli de Longueville, le 12 Décembre 1464.

Dans le dénombrement des Fiess assis au Bailliage de Caux, de l'an 1503, il est dit que JEAN DE SAINT-GERMAIN, Prêtre, Curé de Saint-Laurent, en Caux, tenoit le Fies de la Motte, & un quart de Fies assis à Saint-

Laurent.

Et dans le dénombrement des Fiess nobles du Bailliage d'Alençon, Louis de Saint-Germain, Seigneur de la Nocherie, tenoit un quart de Fies de haubert à Saint Bosmer.

Outre la preuve de noblesse faite par Jean de Saint-Germain, dont nous avons parlé, il y en eut une autre saite depuis, en 1598, par Jacques de Saint-Germain, Seigneur du Post, fils d'Olivier, demeurant à Ussy, & depuis son décès, en 1641, Louis de Saint-Germain, Seigneur du Post, fils de Jacques, sit pareillement sa preuve, commençant à

François de Saint-Germain, Seigneur du Post, qui épousa Hélène de Cordey, dont il

eut pour fils:

OLIVIER DE SAINT-GERMAIN, Seigneur du Post, qui épousa Françoise de Breul, dont sortit:

JACQUES DE SAINT-GERMAIN, Seigneur du Post, marié à Jeanne de Vauville, par traité fait à Thorigny, le 1er Octobre 1624, dont fortit:

Louis de Saint-Germain, Seigneur du Post,

lequel fit cette preuve.

Jean Pigare, Ecuyer, Seigneur du Frefnay-le-Vieil, époufa Gabrielle de Saint-Germain, fille du Seigneur du Post, présent

ROLAND DE SAINT-GERMAIN, Seigneur d'Es-challon.

JACQUELINE DE SAINT-GERMAIN, sœur de HENRI & OLIVIER, Seigneurs du Post & de la Hortberie, épousa Jean de Falaise, Seigneur de Saint-Quentin-de-la-Roche, fils de Guillaume de Falaise, Ecuyer, Seigneur de Saint-Quentin.

CATHERINE DE SAINT-GERMAIN étoit sœur de Michel, Seigneur de Saint-Germain-Langot. Elle épousa Henri Patry, Seigneur de Villeray, fils de Guy Patry, Seigneur de Ville-

ray, & de Jeanne de Sully.

Michel de Saint-Germain, Seigneur de Saint-Germain-Langot, de Saint-Laurent, en Caux, & de Lignon, épousa Stenevotte le Veneur, fille de Philippe le Veneur, Baron de Tillières, Seigneur de Houlme, & de Marie Blosset, Dame de Carouge, dont fortirent:

 MARIE DE SAINT-GERMAIN, aînée, Dame de Saint-Laurent, en Caux, de Lignon, de la Nocherie & de Fresnay-le-Pureux, qui épousa, le 17 Juin 1546, Messire Guy d'Harcourt, Baron de Beausson & de Beuvron, fils de François d'Harcourt, Baron de Beuvron, & de Françoise de Gaillon;

 Et Jeanne de Saint-Germain, Dame de Saint-Germain-Langot, du Menil-Hermay & de Longlay, qui épousa François d'Olliençon, Seigneur du Menil-Hermay.

Les armes: voyez ci-destus.

ARGENÇON: d'argent, à la fasce de sable.

ARGENNES, Seigneur de Montmirel en Normandie, Diocèse d'Avranches, Généralité de Caen. Jean d'Argennes, Ecuyer, Sieur du franc sief de Montmirel, épousa Marie-Madeleine de Breil, dont il eut:

Antoine d'Argennes, Sieur de Montmirel, qui époufa, le 9 Juillet 1687, Anne Vivien, fille de Roger Vivien, Ecuyer, Sieur de Chervel, & de Françoife de Saint-Genis. Il eut de ce mariage plusieurs enfans & entr'autres:

MARIE-ANNE D'ARGENNES, reçue à Saint-Cyr le 22 Mars 1706, ayant justifié, par titres, fa filiation directe, depuis Pierre d'Argennes, fon septième ayeul, Ecuyer, Sieur de la Chatière, au Diocèse de Séez, avant 1461.

Les armes: d'azur, à une croix d'or, cantonnée de quatre aigles de même, aux vols

étendus.

\* ARGENS, La Terre & Seigneurie d'Ar-GENS sut érigée en Marquisat par Lettres de Février 1722, registrées le 3 Mars suivant, folio 477, en saveur de Pierre-Jean de Boyer, Seigneur d'Aiguilles, recu Conseiller au Parlement de Provence en 1709, & Procureur-Général en la même Cour en 1717: il est mort en 1757, laissant de son mariage avec Angélique l'Enfant, Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens, Chambellan du Roi de Prusse, si connu par le nombre & le caractère de ses ouvrages, quatre autres garcons & deux filles. Alexandre-Jean-Baptiste de Boyer, le troisième des fils de Pierre-Jean & frère puîné du Marquis d'Argens, ci-devant Chevalier de Malte, & Président à Mortier au Parlement de Provence, a époufé, en 1749, Catherine de Wannup, d'une très-ancienne Maison du Comté de Durham en Angleterre. Ce Président est Seigneur d'Aiguilles & autres lieux.

\* ARGENSON, Terre & Seigneurie en Touraine, portée en mariage par Jeanne Gueffault, à Jean de Voyer, IIIe du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, le même qui avoit pour quatrième ayeul, Philippe de Voyer, Sire de Paulmy, mort vers 1419. La Seigneurie fut érigée en Marquisat par Lettres du mois de Janvier 1700, en faveur de Marc-René de Voyer-d'Argenson, créé en Janvier 1718, Garde des Sceaux de France. Voyez VOYER.

ARGENT. Jean d'Argent, Capitaine de Cavalerie, Chevalier de Saint-Louis, a cu pour fils Charles-Antoine d'Argent, Chevalier, Scigneur de Deux-Fontaines, au Diocèfe de Reims, ci-devant Mousquetaire de la Garde du Roi, lequel a justifié sa noblesse par titres depuis Louis d'Argent, son trisayeul, Scigneur de Deux-Fontaines, vivant avec Elisabeth de Serpe, sa semme, avant 1566. Arm. de France, reg. I, part. I, p. 26.

Les armes: d'azur, à un lion d'argent, & un chef d'or, chargé de trois étoiles de

gueules.

ARGENTAL, Châtellenie dans le Forez, qui fut réunie au Domaine en 1523, à cause de la sélonie de Charles III de Bourbon, & ensuite donnée à Jean de Justac, Seigneur de Noharet, en 1543. Non de Bollioud-de-Saint-Julien, Receveur-Général du Clergé

de France, est Seigneur engagiste, depuis 1762, de la Terre & Seigneurie d'Argental.

ARGENTAN, en Normandie, devenu Vicomté, & ensuite Châtellenie, Domaine engagé le 17 Mai 1586, en saveur de la Duchesse de Joyeuse, est possédé actuellement par M. le Comte d'Eu, comme héritier de seu M. le Duc du Maine, son père.

Cette villen'a jamais porté le titre de Comté; elle n'avoit que celui de Seigneurie, & Phi-LIPPE-AUGUSTE la donna fous ce nom à Henri

Clément, Maréchal de France.

ARGENTAYE (L'): d'argent, à une bande vivrée de gueules, accompagnée de fix molettes de même, pofées en orle.

ARGENTON. Cette Maison est tombée dans celle de *Chabot*; voici ce que nous avons pu en découvrir:

Elle tire fon origine du Poitou, & le premier de cette famille, dont nous ayons con-

noissance, est

GEOFFROY DE BLEIS, Chevalier, Seigneur d'ARGENTON, qui donna deux Eglifes fondées en fon Château d'Argenton, à l'Abbaye de Saint-Pierre de Bourgueuil, environ l'an 1080, du consentement de Pétronnille, sa semme, de laquelle sortit:

AIMERY, I'r du nom, Seigneur d'Argenton, Chevalier en 1121. Il épousa la fille de Renaud de Coué, sœur d'un Chevalier du même nom de Renaud, de laquelle il eut pour fils:

Geoffroy, IIe du nom, Seigneur d'Argenton, Chevalier en 1163. Il y a une Charte dans l'Abbaye de Bourgueuil, témoignant que, durant fon bas âge, Renaud de Coué, fon oncle, administra ses Terres & possessions. Il donna depuis à la même Abbaye de Bourgueuil une certaine Terre adjacente à l'Eglise de Beaulieu, avec une portion du vieux Château, pour y construire des cloîtres & maisons. Son fils sut

GEOFFROY, III<sup>e</sup> du nom, Seigneur d'Ar-GENTON, qui fit hommage-lige au Roi SAINT Louis à Clisson, l'an 1230, moyennant 250 livres tournois que le Roi lui assigna en héritage pour lui & ses successeurs, sur la Pré-

vôté de Saumur. De lui fortit:

Guy, Ier du nom, Seigneur d'Argenton, qui épousa Alicie de Tournemine, fille de Geoffroy de Tournemine, Seigneur de la Hunaudaye, & de Julienne, comme le fait voir un titre de 1250; d'eux naquirent:

1. AIMERY, qui continua la lignée :

2. Et Alicie, femme de Maurice de la Haye, Chevalier, Seigneur de Faye-la-Vineuse.

AIMERY, II du nom, Seigneur d'ARGEN-TON, Chevalier, vivoit ès années 1275 & 1280. Il épousa Marguerite de Vitré, fille d'André, Seigneur de Vitré, & de Thomasse de Mathéfélon, sa seconde semme, duquel mariage fortirent:

1. Guy, qui suit; 2. Et Philippe, qui épousa Guillaume de Vernon, Chevalier en 1303.

Guy, IIº du nom, Seigneur d'ARGENTON, Chevalier, se trouve nommé dans un Arrêt du Parlement de l'an 1300. Il fit alliance avec Philippe de la Carrie qui vivoit encore l'an 1336. De ce mariage vinrent:

1. Guy, qui fuit;

2. Geoffroy, qui continua la lignée, & dont nous parlerons aussi après son frère;

3. AIMERY, Seigneur d'Héricon, auteur d'une

branche rapportée ci-après;

4. Et Jeanne, qui eut deux maris: le premier fut Charles de Jaunay, Seigneur d'Aifances & de la Touche, fils puiné de Pierre de Jaunay-le-Vieil, Chevalier, Seigneur de Jaunay, & de Marguerite la Voyère. Le deuxième fut Guillaume de Vouray, Chevalier, avec lequel elle vivoit ès années 1353 & 1354.

Guy, IIIe du nom, Seigneur d'Argenton, Chevalier en 1341, mourut fans avoir d'en-

fans, laissant pour héritier son frère

Geoffroy, IVe du nom, Seigneur d'Argen-TON, de la Carrie & autres Terres, qui épousa Jeanne de Surgères, fille de Guy de Surgères, Seigneur de Valans, & de Nicole Raymonde, sa deuxième semme. Robert de Sanzay, Chevalier, lui renditaveu l'an 1349; puis quelque tems après il décéda, laissant :

1. Guy, duquel nous allons parler; 2. Geoffroy, rapporté après son frère; 3. AIMERY, Chevalier, mort fans hoirs;

4. Yolande, qui épousa, l'an 1363, Thibaut de Beaumont, Seigneur de Bressuire;

5. Nicole, morte sans avoir eu d'ensans;

6. Et Jeanne, décédée dans sa jeunesse. Guy, IVe du nom, Chevalier, Seigneur d'Argenton, de la Motte, de Conffroux de la Carrie & de la Vacheresse, reçut un aveu de Robert, Seigneur de Sanzay, l'an 1366; & depuis, pour avoir mis dans ses prisons Robertaut de Breuil, fils dudit Seigneur de Sanzay, il y eut Arrêt au Parlement, l'an 1385, donné entr'eux, par lequel les habitans de la

Terre de Sanzay furent exemptés des réparations & du guet de son Château d'Argenton. Il épousa Marie d'Amboise, fille de Hugues d'Amboise, Seigneur de Chaumont, & d'Anne de Saint-Verain, sa première semme. & veuve de Hélion de Neillac, Chevalier; il fut depuis arrêté prisonnier, l'an 1392, par Olivier de Clisson; il décéda sans hoirs l'an 1418, laissant, pour héritier de ses biens, son frère,

Geoffroy D'Argenton, Chevalier, fils pulné de Guy IV, Seigneur d'Argenton, qui tint le parti des Anglois, avec les principaux Seigneurs du Poitou, & se fit renommer en plufieurs occasions, comme remarque Jean Froissart en son Histoire. Il épousa Jeanne de Vernon, Dame de Gourge, d'Orfeuille & du Fourchelimiers, laquelle lui furvécut, ayant

eu de lui:

1. Guillaume, qui fuit;

2. JEAN, Chevalier en 1408;

3. Et GACQUELLE, semme de Jean de Vendôme, Vidame de Chartres.

Guillaume d'Argenton, Chevalier, du vivant de Guy IV, Seigneur d'Argenton, fon oncle, vers l'an 1402, rechercha en mariage Jeanne de Neillac, fille unique & héritière de Hélion de Neillac, Seigneur d'Onjain, & de Marie d'Amboife, pour lors femme dudit Guy IV, lequel s'oppofant à ce mariage, à cause du grand profit qu'il tiroit de la garde de sa belle-fille, Guillaume l'enleva secrètement du Château d'Argenton, l'an 1403, & l'alla épouser à Chicé. Depuis il succéda au même Guy, son oncle, aux Seigneuries d'Argenton, des Mottes & de Vilcortrois; &, pour sa prudence & vertu, il sut établi Gouverneur de Louis, Dauphin, fils aîné de CHAR-LES VII, depuis Roi de France, sous le nom de Louis XI, en 1432. Il fonda deux Chapelles en l'Eglise de Saint-Gilles & de Saint-Georges d'Argenton; & enfin décéda, laiffant:

1. Antoine, qui fuit;

2. BRUNISSENT, femme de Thibaut Chabot,

Seigneur de la Grève;

3. Antoinette, semme de Jean, Seigneur de Montenay & de Garentières, fils de Guillaume, Seigneur de Montenay, & de Jeanne de Ferrières ;

4. Et Louise, qui épousa Bertrand de la Haye, Seigneur de Mallièvre, fils de Jean de la Haye, Seigneur de Passavant, & de

Thomine de Dinant.

Antoine, Seigneur d'Argenton, des Mottes, de Gourge, de la Rigodeau, de Souvigné, & autres lieux, épousa Marguerite de Razillé, le 3 Février 1455, fit son testament en Carême, l'an 1460, & mourut en 1461, sans ensans, laissant ses trois sœurs héritières de ses biens.

## BRANCHE des Seigneurs d'Héricon.

AIMERY, Seigneur d'Héricon, troisième fils de Guy, IIe du nom, Seigneur d'Argenton, & de Philippe de la Carrie, sut Lieutenant-Général en Anjou & au Maine, sous Monfieur le Duc d'Anjou, l'an 1362; & s'allia à Mathurine Cherchemonde, qui vivoit encore veuve l'an 1387. Il en eut:

1. JEAN, qui fuit;

 Louis, Chevalier, qui épousa Philippe de la Rochefason, & mourut sans lignée du vivant de ses père & mère. Sa veuve se remaria avec Helie Chosseigner, Chevalier, l'an 1411;

3. Et Jeanne, qui épousa Amaury de Linères

ou Linières.

JEAN D'ARGENTON, Chevalier, Seigneur d'Héricon & de Gascongnolles, vivoit en 1400, & épousa Charlotte du Mesle, de la-

quelle il n'eut que :

MARIE D'ARGENTON, Dame d'Héricon & de Gascongnolles, qui eut trois maris: 1º Bertrand de Caselet, Chevalier, Seigneur de Beaunlo; 2º Jean de Torsay, Chevalier, Sénéchal de Poitou en 1405, puis Grand-Maître des Arbalétriers de France; 3º & Jean d'Arigon, Seigneur de l'Espinaye, avec lequel elle vivoit ès années 1430 & 1439.

De la même Maison étoient Geoffroy d'Argenton, Seigneur de Beaulieu, lequel épousa Jeanne Poussart; Thibaut, son stère, & Guillaume, fils de Patrice d'Argenton, & de Jeanne de Chaourse, qui vivoient environ l'an 1463. Il avoit aussi une sœur, Jeanne d'Argenton, semme de Pierre le Vasseur.

Les armes: d'or, à trois tourteaux de gueules, accompagnés de sept croisettes

d'azur.

ARGENTON, en Berry: d'or, à l'écu de France en abîme, accompagné de huit tour-teaux de gueules, posés en orle.

ARGENTON, en Guyenne: d'or, semé de croix recroisetées d'azur, à trois tourteaux de gueules, posés 2 & 1, brochants sur le tout.

ARGENTRÉ, famille noble, originaire de Bretagne, qui a donné un Evêque de Tulle dans Charles du Plessis d'Argentré, fils d'Alexis du Plessis, Seigneur d'Argentré, mort Doyen des Etats de la Noblesse de Bretagne, & de Marguerite de Tanvarn. Charles d'Argentré mourut le 27 Octobre 1740. Ce Prélat a beaucoup écrit sur la Théologie. Voyez Moréri.

Les armes: d'argent, à la croix pattée

d'azur.

ARGENVILLE, en Auvergne: d'or, à trois annelets d'azur, 2 & 1.

ARGEVILLE, Seigneurie dans la Brie Françoise, Diocèse de Meaux, érigée en Vicomté par Lettres du mois de Mai 1556, enregistrées le 6 Septembre 1567, en saveur d'Etienne, Seigneur d'Argeville, créé Baron d'Héricy. Voyez HÉRICY.

ARGI, en Champagne: d'argent, au lion de sable, armé & lampassé de gueules.

ARGI, en Touraine: d'or, à cinq barres d'azur, posées en sautoir.

ARGICOURT: d'or, à trois fasces de sable.

ARGICOURT (D'): d'or, au lion de gueules, à trois chevrons emmanchés d'azur & d'argent, brochants fur le lion.

ARGIER, en Berry: de..... à trois tourteaux de gueules, 2 & 1.

ARGIES ou ARGIS. La Maison d'Argies ou d'Argis, (car les titres portent l'un & l'autre), est une des plus anciennes de la Province de Picardie.

BAUDOUIN, Seigneur d'ARGIES, & Jeanne, fa semme, surnommée Béatrix, vivoient enfemble l'an 1194; ils eurent entr'autres enfans:

1. SIMON, qui fuit;

2. Et BAUDOUIN, Chevalier.

Simon, Seigneur d'Argies, épousa Elifabeth Mello, fille de Renaud, Seigneur de Mello, & en eut:

1. RENAUD, qui fuit;

2. Simon, Châtelain de Roye, père d'un autre Simon d'Argies;

3. Et Gobert, Chevalier.

RENAUD, Seigneur d'Argies, & de Catheu, florissoit l'an 1265; & d'une femme dont le nom est inconnu, il eut:

1. GOBERT, qui suit;

2. Et RENAUD, Seigneur de Boulogne, père d'un RENAUD & de Hugues d'Argies.

GOBERT, Seigneur d'Argies & de Catheu en

1274, eut deux filles:

1. Jeanne, Dame d'Argies & de Catheu, laquelle eut trois maris: le premier fut Hugues, Comte de Soissons, fils de Jean, IVe du nom, Comte de Soissons, & de Marguerite de Rumilly ou de Rumigny, fon épouse; le second sut Jean de Clermont, Baron du Charolois, fils de Robert de France, Comte de Clermont, & de Béatrix de Bourgogne, Dame de Bourbon; & le troisième sut Hugues de Châtillon, Seigneur de Leuse & de Condé, fils de Jacques de Châtillon, Seigneur de Leuse, & de Catherine de Carency. Elle mourut en 1334;

2. Et Eustachie D'Argies, femme du Seigneur de Barbançon, dont fortirent Jean

& Hugues de Barbançon, frères.

Suivant un ancien manuscrit qui nous est tombé dans les mains, cette Maison est éteinte depuis plus de 350 ans; cependant nous trouvons Christophe d'Argis, Ecuyer, Seigneur de la Cour & de Mesure, Paroisse de Civray en Touraine, fils de François d'Argis, Ecuyer, Seigneur de Mesure, & de Marie Louault; ce qui nous sait croire qu'il y a eu une branche de cette maison établie en Touraine; car ils portent les mêmes nom & armes.

Ce Christophe d'Argis épousa à Tours, le 2 Décembre 1518, Gabrielle Moreau, dont il eut Louis d'Argis, Ecuyer, Seigneur defdits lieux; marié, par contrat passé à Blois le 16 Janvier 1615, à Jacquette Ragueneau, dont il eut Louis d'Argis, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de la Cour, de Mesure & d'Elbine, qui avoit épousé, par contrat passé à Blois le 29 Août 1656, Marguerite Savare, dont il eut des ensans.

Les armes: d'or, à huit merlettes de sable,

mises en orle.

ARGILEMONT: d'argent, à trois pals de sable, chargés chacun d'une merlette du champ.

ARGILIERS ou ARGILIÈRES, Sieur du Fay: d'or, à la fasce de gueules, accompagnée de trois trèsses de même, deux en chef & un en pointe.

ARGILIERSouARGILLIERS, en Champagne: d'or, semé de billettes de sable, au lion de même, brochant sur le tout. ARGONNEL, en Bretagne: d'or, à deux fasces de sable.

ARGONNEL: d'azur, à trois guenons d'argent, à la bordure de gueules.

ARGOUD, en Dauphiné. Suivant une généalogie dresse fur plusieurs actes en sorme, par le Juge-d'Armes de France, & qui nous a été envoyée:

AYMON ARGOUD est qualifié Homme-Lige du Comte d'Albon, environ l'an 1262.

VIONET ARGOUD, fils de Pierre, fit hommage à Humbert, Dauphin de Viennois, Comte d'Albon, le 6 Janvier 1334.

Brémond, Nantelme, Pons, Richard, & François Argoud, font tous les cinq inferits au nombre des Nobles tenans fief, dans le Mandement de Morestel en Grésivaudan, le 6 Mars 1339, ainsi que

Noble Pierre ou Perronet Argoud, qui donna une procuration, le 14 Janvier 1345, à Jean Argoud, fils de Lantelme, fon cousin, lequel Jean fit hommage au Roi, Dauphin de Viennois, le 5 Mars 1350, pour les fiefs qu'il possédoit.

JACQUEMONT ARGOUD rendit aussi hommage au Roi, Dauphin de Viennois, le lendemain 6 Mars 1350, à cause des fiess qu'il tenoit de PIERRE, son père.

François, aussi fils de Lantelme, fit pareillement hommage au Roi, Dauphin de Viennois, ledit jour 6 Mars 1350, pour raifon des fiess qu'il possédoit.

LANTELME ARGOUD, fut l'un des Confeillers & Auditeurs de la Chambre des Comptes de

Dauphiné, le 2 Septembre 1345.

Noble Louis Argoud, Vice-Châtelain de la Coste-Saint-André en 1490, dénommé avec les Seigneurs & Nobles du Bailliage de Viennois, passa un compromis, le 22 Février 1497, avec le co-Syndic de la Coste-Saint-André, au sujet de la Noblesse qu'on vouloit lui contester.

Et enfin un Antoine Argoud fut nommé, le 12 Septembre 1513, au nombre des Gentilshommes qui devoient fournir un Brigandin du Corps des hommes d'armes & Archers levés dans le Bailliage de Grésivaudan.

Mais comme les dénommés ci-dessus ne sont rapportés que pour prouver l'ancienneté de la samille d'Argour, on ne commencera la filiation suivie qu'à Louis. Il y a eu, en outre, plusieurs Conseillers au Parlement de

Dauphiné, de ce même nom, & cinq Doyens confécutifs de l'Eglife de Vienne, dont il est fait mention dans l'Etat politique du Dauphiné, par Chorier.

I. Louis d'Argoud, qualifié d'*Ecuyer* dans un Jugement du Bailliage Royal d'Annonay, du 4 Novembre 1664, eut de *Catherine Androl* 

1. MAURICE, qui fuit;

 André, Docteur en Théologie, Chanoine & Capriscol de l'Eglise Collégiale de Notre-Dame d'Annonay;

3. Joseph-Etienne, Chanoine de la même

Eglife;

4. Et CLAIRE-FRANÇOISE.

II. MAURICE D'ARGOUD, né le 6 Juillet 1642, Chevalier de Saint-Louis, Chevalier-Commandeur des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem, Gouverneur de la Ville d'Annonay & Major de la Ville de Lille en Flandres, commença de fervir en 1660 dans le Régiment d'Auvergne, Infanterie, dont il fut sait Aide-Major le 17 Mars 1676, & Capitaine le 2 Octobre 1680; ayant eu une jambe emportée au service du Roi, il obtint, le 31 Janvier 1681, la Commanderie de Creil en Normandie, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en confidération des fervices qu'il avoit rendus au Roi dans ses troupes & armées, & des blessures qu'il y avoit reçues; il sut nommé Sergent-Major des troupes de Sa Majesté, en Garnison dans la Ville de Dinan, le 28 Décembre 1688, & obtint, le 30 Janvier 1680. un Ordre du Roi pour, en cette qualité, commander dans la Ville de Dinan en l'absence du Commandant & du Lieutenant de Roi. Il fut fait ensuite, le 19 Mars 1690, Sergent-Major de la Citadelle de Tournay, fut créé Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis en 1693, & obtint une pension de 1000 livres sur cet Ordre. Il avait épousé, à Tournay, le 27 Ostobre 1690, Albertine-Thérèse de Celles, née Comtesse de Beausort, morte le 21 Février 1743, âgée de 80 ans. Il eut de ce mariage:

1. Pierre-Maurice, qui fuit;

2. Pierre-Joseph, Colonel d'un Régiment de Cuirassiers, puis Général-Major au service de l'Impératrice Reine de Hongrie & de Bohême;

 Joseph, Capitaine des Grenadiers dans le Régiment de Hainaut, au fervice du Roi

des Deux-Siciles;

4. Louis-Joseph, Capitaine de Dragons dans le Régiment de Guébriant;

Tome I.

5. Et Pierre-Balthasard, Chanoine Régulier de Saint-Ruffe & Prieur de Marfane.

III. PIERRE-MAURICE D'ARGOUD, successivement Capitaine d'Infanterie en 1706, Chevalier de Saint-Louis en 1730, Commandant de Bataillon dans le Régiment de Piémont, par commission du 1et Octobre 1743, s'est retiré du Service en 1754, avec une pension de 800 livres. Il avoit épousé, par contrat du mois de Mai 1718, Antoinette-Rose d'Argoud, nièce de Guillaume d'Argoud, Prieur de Saint-Siméon de Bressieu, & fille de Jean-François d'Argoud, alors Chanoine de l'Eglise Primatiale de Vienne, & de Paule de Lasle. De ce mariage sont issues

1. MAURICE - ANDRÉ, Chanoine de l'Eglife de Vienne & Prieur de Saint-Siméon;

2. JEAN-BAPTISTE-GASTON, qui fuit;

3. Robert, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant de Roi, Major-Général & Inspecteur des Troupes à Saint-Domingue, & Gouverneur de la partie du Sud dans cette Isle, nommé Brigadier des Armées du Roi en 1763. Il est marié & a postérité;

4. Pierre - Maurice, Capitaine au Régiment

de Piémont.

5. MARIE - MADELEINE, Religieuse dans l'Abbaye des Hayes, Ordre de Citeaux;

6. Et Anne-Marie, Religieuse au Couvent de Sainte-Marie à Grenoble.

IV. Jean-Baptiste-Gaston d'Argoud, Seigneur de Vessilieu, de Panossas & de Moras, est entré dans le Régiment de Piémont en 1733, a été sait Capitaine en 1741, Chevalier de Saint-Louis en 1747, & Commandant de Bataillon en 1756. Il a épousé, par contrat du 28 Septembre 1754, Jeanne-Marie Cellard, fille d'Etienne, Seigneur de Montaclar, & de Marie-Madeleine de Court, dont:

1. ETIENNE - MAURICE, né le 23 Novembre 1756;

2. Et JEANNE-ROSE.

Les armes: d'azur, à trois fasces d'or.

ARGOUGES (D'), Seigneur de Grâtot, de Boussigny & de Gandville, en Normandie, Généralité de Caen; ancienne Maison qui tire son nom de la Terre d'Argouges, située près Bayeux, & dont les Seigneurs étoient connus sous le règne de Guillaume le Conquérant. La Roque, dans son Histoire d'Harcourt, p. 527, parle de Raoul d'Argouges, nommé à l'Echiquier tenu à Falaise en 1209, & d'un autre Raoul d'Argouges, qui sut sait Chevalier à Paris en 1313.

Monfelgneur Gulliaume d'Argouges, Chevalier, comparut à Saint-Sauveur-le-Vicomte, le 1<sup>er</sup> Juin 1383, avec huit Ecuyers de sa compagnie.

Suivant le même la Roque, Pierre d'Argouges assista, comme député, aux Etats tenus à Tours l'an 1483, avec Philippe de Vassi &

Jean'le Sens.

JEAND'ARGOUGES étoit Conseiller au Parlement de Rouen en 1499.

I. Guillaume d'Argouges, Ier du nom, marié à Jeanne de Grátot, eut pour fils:

II. RAOUL D'ARGOUGES, le du nom, marié à Jeanne de Crôville, père & mère de:

III. RAOUL D'ARGOUGES, IIº du nom, marié à Emme de Baufou, dont est sorti:

IV. RAOUL D'ARGOUGES, IIIe du nom, marié à Jeanne de Semilly, dont:

V. RAOUL D'ARGOUGES, IVe du nom, qui s'allia à Thomasse de Beaumont, dont:

VI. Guillaume d'Argouges, II. du nom, qui épousa Jeanne de Clamargani, père & mère de:

VII. Philippe d'Argouges, qui eut pour femme Marguerite de Champagne, dont:

VIII. JEAN D'ARGOUGES, vivant en 1420, qui épousa Charlotte de Carbonnel-Canify,

père & mère de :

IX. PIERRE D'ARGOUGES, Ier du nom, qui épousa, le 17 Mars 1471, Marie Aux-Epaules, sœur de Georges Aux-Epaules, Ecuyer du Roi Louis XI, marié, suivant l'Histoire d'Harcourt, p. 1525, vers 1457, avec Madeleine de Dreux, de la Maison Royale de France, & fille de Richard Aux-Epaules, Capitaine de Pont-Audemer, & de Jeanne de Surienne. Il eut de ce mariage:

X. Pierre d'Argouges, IIe du nom, vivant en 1508, avec fa femme Guillemette de Foli-

gny, mère de:

XI. Gilles d'Argouges, vivant en 1540, avec Louise d'Angeville, son épouse, père &

mère de:

XII. Jacques d'Argouges, Seigneur de Grâtot, qui épousa, en 1550, Renée du Pont-Bellanger, Dame de Rannes & d'Asnebec, Terres & Baronies situées en Normandie, dans le Bailliage de Falaise, qu'elle lui apporta en dot. Elle sut mère de:

XIII. CHARLES D'ARGOUGES, Seigneur de Grâtot, Baron de Rannes & d'Afnebec, qui épousa, le 5-Avril 1603, Marie-Madeleine Clausse, Dame de Fleury, dont il eut:

1. HENRI, qui fuit :

 Et Jacques, auteur de la branche des Seigneurs de Fleury, rapportée ci-après.

XIV. HENRI D'ARGOUGES, Baron de Rannes, Gouverneur & Bailli d'Alençon, se maria avec N.... de Cauvigny, Dame de Combray, dont:

XV. NICOLAS D'ARGOUGES, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Colonel-Général des Dragons, en saveur duquel les Baronies d'Asnebec & de Rannes surent érigées en Marquisat, sous le nom de Rannes, par lettres de 1672, enregistrées au Parlement & en la Chambre des Comptes de Rouen, les 31 Janvier & 21 Novembre 1673. Le Marquis de Rannes sut tué en 1678, & laissa de Charlotte de Bautru:

XVI. Louis d'Argouges, Marquis de Rannes, Maréchal-de-Camp, mort le 15 Août 1748. Il avoit épousé, le 12 Novembre 1708, Charlotte-Catherine d'Ernothon, Dame de la Baronie de Pont-l'Abbé en Bretagne, dont il a eu:

1. CHARLES-LOUIS, Marquis de Rannes, Maréchal-de-Camp en 1748, marié, 1º le 29 Mars 1742, à Marie-Angélique-Claudine-Henriette de Bec-de-Lièvre-de-Cany, morte le 10 Août 1760; & 2º le 7 Mai 1761, à Louise-Melchiore de Carbonnières. Du premier lit il a:

Charles-Pierre-François, dit le Baron d'Afnebec, né le 26 Mai 1751;

 Louis-François, dit le Comte de Rannes, Gouverneur d'Alençon, mort le 29 Octobre 1767, il avoit épousé en Août 1750, N.... d'Autemare-d'Ervillé.

 NICOLAS-LOUIS, dit le Chevalier de Rannes, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel dans le Régiment de Chapt, Dragons;

4. CHARLOTTE, mariée à Joseph-François-

Louis, Baron de Gabriac;

5. Anne-Françoise, mariée à Jean de Moneins, Baron de Trois Villes;

 Marie-Thérèse, Abbesse de l'Abbaye Royale de Chaillot-lez-Paris;

7. Et Marie-Anne, Religieuse.

### BRANCHE

des Seigneurs D'ARGOUGES-FLEURY.

XIV. Jacques d'Argouges, Seigneur de Fleury, du chef de sa mère, & Baron de Mondreville, second fils de Charles, Seigneur de Grâtot, Baron d'Asnebec & de Rannes, & de Marie-Madeleine Clause, Dame de Fleury,

s'allia avec Madeleine-Geneviève de Mont-

chal, dont if eut:

XV. JEAN-PIERRE D'ARGOUGES, Seigneur de Fleury, qui obtint que la Chapelle-la-Reine, Seigneurie unie à la Baronie d'Archères, fut érigée en Marquisat par Lettres du mois d'Avril 1680, enregistrées le 18 Décembre 1682. Il épousa, le 31 Janvier 1677, Françoise le Pelletier, morte le 4 Janvier 1745, dont il eut:

 Louis-Henri, dit le Marquis d'Argouges, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur d'Avefnes;

2. Et Jérôme, qui fuit.

XVI. JÉRÔME D'ARGOUGES, Lieutenant-Civil au Châtelet de Paris, mort en 176..., avoit épousé, le 10 Avril 1700, Marie-Francoise-Adélaïde de Creil-de-Bournezeau, dont il a eu:

- r. Alexandre-François-Jérôme, ancien Lieutenant-Civil au Châtelet, après son père, Gonseiller d'Etat en 1766, marié, en 1746, à Marguerite-Françoise Le Fèvre-de-la-Falluère.
- MICHEL-PIERRE-FRANÇOIS, Marquis d'Argouges, Capitaine dans la Gendarmerie, Maréchal-de-Camp, marié, par contrat du 22 Février 1761, avec Henriette-Charlotte-Marie de Courtarvel-de-Pezé.

3. & 4. Mahie-Françoise-Adélaïde & Marie-Susanne-Françoise.

Les armes: écartele d'or & d'azur, à trois quinte-feuilles de gueules, deux en chef & une en pointe, brochantes sur le tout.

ARGOYERS-DE-RAVIEZ, en Normandie: écartelé d'or & d'azur, à trois quintefeuilles fur le tout, posées 2 & 1.

ARGUEL, en Franche-Comté: de gueules, à une comète d'or, à 8 rayons de même en queue.

ARGUYEN-MALAGNY: d'azur à trois moutons d'or, 2 & 1.

ARÍANITE, famille illustre dès le commencement du XIº siècle à Constantinople. Le premier dont il soit fait montion, est David Arianite, qui parut avec distinction l'an 1016, dans les armées du célèbre Empereur Basile, le vainqueur des Bulgares. Constantin Arianite, un de ses descendans, passa au service de Charles VIII, Roi de France. On ne sçait si ce sut ce Monarque ou Louis XII qui lui donna le collier de son Ordre. Il commanda quelques troupes de France, & se jet-

ta ensuite dans les intérêts de l'Empereur Maximilien Ier. Il mourut à Rome en 1531, & son fils Arianite Comnène, Prince de Macédoine, servit avec distinction dans les troupes de l'Eglise, & sut tué en 1551, à la prise de Torchiara,

ARIFA (n'): d'argent, à la bande de gueules, chargée au milieu d'un croissant du champ.

ARIOLE: écartelé, aux 1 & 4 de gueules, à un hérisson en défense d'or, aux 2 & 3 d'atur, au lion d'or.

ARLAI: d'argent, à la fasce de sable.

ARLANGERS, Sieur de Marigny & Beuvrier, en Normandie, Généralité d'Alençon, famille maintenue en sa noblesse le 31 Janvier 1667, qui porte: d'argent, à trois merlettes de sable, posées deux & une, accompagnées de six annelets de même en orle; le tout surmonté d'une sasce ondée aussi de sable.

ARLATAN. La samille des Barons de Lauris, du nom d'Arlatan, du même tronc que celle éteinte qui saisoit sa demeure à Arles, dont elle porte les armes, tire son origine de:

I. Antoine d'Arlatan, qui épousa Anne de

Grimaldi, de laquelle il eut :

II. Pierre, marié à Sallon, 1° avec Yolande de Cadonet, le 2 Novembre 1552 (Chabot, Notaire); 2° en 1560, avec la Demoiselle de Londes, sans ensans (Pichon d'Alais, Notaire). Il cut de son premier mariage:

III. JACQUES D'ARLATAN, marié avec Jeanne de Loferan, qui possédoit les Terres de Fesc & de Montaud en 1561 (Pichon d'Alais, Notaire). De ce mariage naquit:

IV. JEAN D'ARLATAN DE MONTAUD, lequel s'établit à Aix, où il épousa, par contrat passé en 1631, devant Beaufort, Notaire, Anne de Salve, dont il eut:

V. Sextius d'Arlatan, Conseiller au Par-

lement, père de:

VI. JEAN D'ARLATAN, pourvu de son Ossice, en 1689, & marié, en 1692, avec Marie-Anne de Venerosi de Pisciolini, des Comtes d'Estredo. Il sit acquisition, en 1718, de la Baronie de Lauris, des Terres de Puget & de la Roche; & par Lettres-Patentes du mois de Mars 1723, enregistrées au Parlement & en la Chambre des Comptes en 1725, cette dernière Terre sut érigée en Marquisat, en

Wwij

faveur dudit Jean d'Arlatan, & de toute sa possérité. Il eut:

1. Sextius, qui fuit;

2. JEAN-LOUIS:

3. Et Thérèse, mariée en 1731 (Vagier, d'Aix, Notaire), avec Elézéar de Sabran-Baudinar, des Comtes de Forcalquier & d'Arian.

VII. Sextius d'Arlatan, l'un des Commissaires actuels de la Noblesse, Baron de Lauris, Marquis de la Roche, a épousé, en 1724, Marie-Thérèse-Honorée d'Arlatan, de la Ville d'Arles (Brunet, Notaire à Arles), sille héritière de Melchior d'Arlatan, par laquelle la famille, dont il est ici question, jouit de tous les biens & privilèges de celle d'Arles. De ce mariage sont nés:

1. JEAN-LOUIS-MARTIN;

 MARIE-FRANÇOISE-EULALIE, mariée à Nîmes, en 1753 (Boyer, Notaire à Aix), avec Noble Charles de Pascal, Baron de Rey-

ranglade:

3. Et Félicité-Charlotte-Gabrielle, mariée aussi dans la même Ville (Guyon, Notaire), avec Noble Jean-Louis de Rouvière, Seigneur de Dions, Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Lieutenant-Général-Criminel du Présidial de Nîmes.

Les armes: d'argent, à cinq losanges en croix, de gueules.

ARLAY, en Bresse: de gueules, à la bande d'or, chargée d'une molette de sable.

ARLES, en Provence: d'or, à la bande de fable, chargée d'une étoile d'or, & accompagnée de trois autres étoiles de gueules, deux en chef & une en pointe.

ARLOS, ou ARLOZ, ancienne Noblesse qui a donné son nom à la Paroisse & au Château d'Arloz, dans le haut Bugey, Terre qu'elle a possédée pendant plusieurs siècles. Guichenon dit que le Roi a tenu & tient en-

core garnison à Arloz.

12 1, 1

Il y a dans les archives des Bénédictins, Ordre de Cluny, à Saint-Rambert, en Bugey, un titre en parchemin de la remise saite par le Comte de Savoie au Comte & Seigneur de Milan, du Marquisat de Saint-Sorlin, en l'an 1100. Le Comte & Seigneur de Milan choisit, & ne voulut pour caution de ladite remise qu'Henri d'Arloz, nommé, dans ledit acte, Nobilis Miles, potens Henricus d'Arloz, sponsum præstans, pro Domino Comite Sabaudiæ, &c... Ce Comte ayant resusé toute autre caution dudit traité & remise, cet acte,

avec ce que dit Guichenon, dans son Histoire de Bresse, sur la Maison d'Arlos, prouve son antiquité, & la haute considération où elle étoit dès les Xº & Xlº siècles. Son origine se perd dans l'obscurité des tems, & l'Auteur des Présudes veut persuader, par de solides raisons, qu'elle la tire des anciens Rois de Bourgogne. Elle a possédé, pendant plusieurs siècles, la Seigneurie d'Arlos, dans le haut Bugey. Elle a donné un Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1245.

Une fille de cette Maison, Jeanne d'Ar-Loz, fille de Noble Jacques d'Arloz, & de N.... de Balley son, d'une famille sortie des anciens Ducs de Bretagne, est entrée dans celle de Saint-François de Sales, par son mariage avec Christophe de Sales; elle sut bisayeule paternelle du saint Evêque.

1. La filiation suivie de cette Maison ne commence qu'à JEAN D'ARLOS, Chevalier, qualité qui, dans ces tems-là, étoit la marque de la plus haute Noblesse. Il vivoit en 1235; il eut entr'autres ensans:

II. GILLES D'ARLOZ, Chevalier en 1264, qui succéda à son père dans tous ses biens. Il épousa Matheline Laure, qui étoit d'une ancienne Noblesse, sœur de Jacques Laure, Chevalier, surnommé le Busse, de la Maison de Laure, de laquelle étoient issus les anciens Seigneurs de Brotel & de Chapeaucornu, en Dauphiné; il en eut:

III. Gilles d'Arloz, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de la Servette & de Leymen, qui vivoit en 1312; il eut entr'autres en-

lans :

IV. Gilles d'Arloz, IIIe du nom, Chevalier, Seigneur de la Servette & de Leymen, qui vivoit en 1350, & eut de Catherine de Conzié, illustre & ancienne Noblesse, qui subsiste

(voyez CONZIE):

V. GILLES D'ARLOZ, IVe du nom, Chevalier, Seigneur de la Servette & de Leymen. Celui-ci se maria avec Marguerite de Gletteins, ancienne Noblesse éteinte, qui a sourni des Comtes à Saint-Jean-de-Lyon. Voyez Gletteins, dans les Mazures de l'Isle-Barbe, de M. le Laboureur. Elle étoit fille de Guy, Chevalier, Seigneur de Gletteins, & vivoit encore, en 1390, avec son mari, dont elle eut Antoine, qui suit, & Guillaume.

VI. ANTOINE D'ARLOZ, Chevalier, Seigneur de la Servette & de Leymen, accorda aux Bourgeois & Syndic de Leymen, les fran-

chifes, immunités & privilèges, femblables aux franchifes, immunités & privilèges des Bourgeois & Habitans de Crémieu, de Saint-Denis, de Chosson & de Lagnieu, accordés par Jean, Dauphin de Viennois, en l'année 1315. Il veut Sentence arbitrale entre lui & les Habitans de Leymen, à l'occasion du guet & garde, & de la fortification du Château de la Servette, par laquelle les Habitans font condamnés à faire lesdits guet & garde en tems nécessaire & de guerre, à fortifier ledit Château, & construire, dans l'enceinte de la Servette, des maisons pour s'y retirer en tems nécessaire, & ledit Nobilis Miles & potens Antonius d'Arloz à leur donner lesdites franchises ci-dessus, &c. Antoine D'Arloz épousa Marguerite de Costain-de-Pusignan, d'une ancienne Maison du Dauphiné. Il en

1. Gilles, qui fuit;

2. JACQUES, Seigneur de Gletteins;

3. Guy, Seigneur de la Ville;

4. Et ISABEAU.

VII. GILLES D'ARLOZ, Ve du nom, Chevalier, Seigneur de la Servette & de Leymen, s'allia avec Jeanne de Nancuyfe, fille de Guy de Nancuyfe, Chevalier, Seigneur de Boha, & de Marie de Montagu. Leurs enfans surent:

- 1. GALÉAS, Seigneur de la Servette, nommé GALLOIS D'ARLOZ, dans une Lettre du 20 Mars 1454, que lui écrivit le Duc de Savoie, afin qu'il eût à fe tenir prêt à marcher à fon fervice pour le mois d'Avril 1454; mort en 1491;
- 2. Pierre, qui suit; 3. Et Huguette.

VIII. PIERRE D'ARLOZ, Ecuyer, Seigneur de la Servette & de Leymen, eut de Marie de Malaval:

1. JACQUES, qui fuit;

 Et Alexandre, Seigneur du Chaffaut, auteur de la branche des Seigneurs de ce nom, & de Vaugrineufe.

IX. Jacques d'Arloz, Ecuyer, Seigneur de la Servette & de Leymen, sut Grand-Ecuyer de Philiberte de Savoie, Duchesse de Nemours, par Lettres de Charles, Duc de Savoie, du 31 Décembre 1504, & testa le 21 Juillet 1524. Il avoit épousé: 1º Claudine Bourgeois, fille de Jean, Ecuyer; 2º Madeleine Bouton, fille de Jacques, dont est descendu en ligne directe le Maréchal de France Bouton-de-Chamilly; du premier lit il eut:

CLAUDE, qui fuit; .

Et du second:

CLAUDINE, épouse de Jean de Saubiez, Ecuyer, Seigneur de Saint-Bonnet & de Fontanez.

X. CLAUDE D'ARLOZ, Ecuyer, Seigneur de la Servette & de Leymen, Co-Seigneur de Crangeac. Le Roi François Ier avoit alors sous sa domination les Pays & Comté de Bresse, Bugey & Valromey. Ce Prince lui écrivit, le 3 Mai 1542, pour qu'il eût à se trouver à l'Assemblée des trois Etats des Pays cidessus mentionnés; cette assemblée fut indiquée à Bourg en Bresse, le 15 Juillet 1542. Il testa le 12 Décembre 1559 & avoit épousé Claudine-Alix de Montferrand, fille de François de Montferrand, Chevalier, Seigneur dudit lieu, &c., & de Denise de Lucinge. Il cut neuf ensans, entr'autres Hubert, & Pierre, qui suit.

X1. PIERRE D'ARLOS, 11° du nom, Ecuyer, Seigneur de la Servette, de Leymen & de Chareysia, Co-Seigneur de Crangeac. PIERRE sut employé dans toutes les guerres de son tems, pour le service du Duc de Savoie, qui lui donna la commission, le 5 Juillet 1590, de lever une Compagnie de 200 hommes de pied, dont il eut le Commandement, & qu'il conduisit du côté de Chablais; & une autre, le 7 Décembre 1595, pour la levée d'une autre pareille Compagnie de 200 hommes, qu'il devoit aussi conduire & commander par de-là les Monts. Il eut de Pernette de Cusin:

XII. CÉSAR D'ARLOZ, Ecuyer, Seigneur de la Servette, de Leymen & de Chareysia, qui se maria avec *Madeleine de Chabaudy*. Il en eut plusieurs enfans, entr'autres:

1. Benoît, qui suit;

 Et Hélène, épouse de N... de Quinson, oncle d'un Lieutenant-Général des Armées du Roi, de ce nom, Gouverneur de Perpignan, du pays de Roussillon & de Sardaigne.

XIII. Benoîtd'Arloz, Chevalier, Seigneur de la Servette & de Leymen, fut Capitaine dans le Régiment de la Motte-Houdancourt, où il fervit depuis 1625 jusqu'en 1640, en Italie & en Catalogne. Il y fut fait prisonnier de guerre, & conduit dans le Palais de Toloda, d'où il fortit par rançon après une prison de huit mois. Il eut, de Jeanne de Longecombe, grande & ancienne Maison (a), qui

<sup>(</sup>a) Le seu Marquis de Thoy, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de Belle-

étoit fille de Daniel, Chevalier, Seigneur de Longecombe, & de Françoise de Vaurion, d'une famille dont il y a eu plusieurs Comtes de Lyon:

1. Victor, mort jeune;

 François, Lieutenant au Régiment étranger d'Ethoy, en 1693, mort Prêtre & Religieux de l'Ordre des Grands-Augustins;

Et deux filles, Religieuses au Couvent de Salettes, en Dauphiné, aussi décédées; il salloit alors des preuves de Noblesse pour y

être reçues.

XIV. ANTOINE D'ARLOZ, Chevalier, Seigneur de la Servette & de Leymen, Baron de Saint-Victor, de Saint-Just, la Fouilleuse, & Comte d'Entremont, Capitaine au Régiment d'Ethoy, en 1691, eut de Sibylle-Catherine-Laurence du Montet, fille de Jean du Montet, Ecuyer, Baron de la Collonge, & de Charlotte de Lambertye:

1. Jean-Joseph, qui a fervi long-tems, à pré-

fent Invalide;

2. Pierre-Joseph, qui fuit;

3. Honore-Hyacinthe, rapporté après fon frère;

4. JEANNE-MARIE, morte Religieuse de la Visitation, à Saint-Amour, en Franche-Comté; elle avoit été reçue à Saint-Cyr en 1705, & fit prosession chez les Dames de la Visitation en 1719;

Et sept autres enfans, décédés.

XV. Pierre-Joseph d'Arloz, Seigneur de la Servette, Chevalier, Baron de Saint-Victor, Comte d'Entremont, eut Brevet d'Enseigne de la Compagnie Colonelle, dans le Régiment de Durfort-Boissière, n'étant alors âgé que de 11 ans & 4 mois. Il a épousé, le 23 Décembre 1739, Marie-Claire de Bosredon, fille de N... de Bofredon, Marquis du Puy-Saint-Gulmier, Seigneur, Baron de Sugères, de Guerines & de Saurier, & Baron de Tour aux Etats-Généraux de la Province de Languédoc, & particulier du Diocèse de Gévaudan; à cause de la Baronie de Canilhac, & de Louise d'Aubusson, des mêmes noms & armes que les Ducs de la Feuillade, morte le 24 Janvier 1755. De ce mariage sont nés:

1. François-Maximilien, décédé à l'âge de huit ans & demi, ayant son brevet du Papé

pour Malte;

2. Et Marie-Françoise-Maximilienne, vi-

XVI. Honoré-Hyacinthe d'Arloz, Chevalier, Seigneur de la Servette & de Leymen, frère puiné de Pierre-Joseph, ci-dessus mentionné, a servi depuis 1715 jusqu'en 1725. en qualité de Volontaire dans le Régiment d'Auvergné, Infanterie.ll s'est marié, 1º par contrat du 27 Octobre 1740, avec Claudiné-Catherine de Morgnieu, fille majeure de François de Morgnieu, Ecuyer, Seigneur de Gramont, & de Josephe du Plastre-d'Ambléon; & 2º avec Marguerite de Gallien. fille de François de Gallien, Chevalier, Seigneur de la Chaux, ancien Major de Milice, Capitaine au Régiment de Genfac, par Commission de 1734, qui a servi 31 ans, & auquel le Roi a accordé, en 1721, une pension de 600 livres, & de Françoise Randan.

Les ensans du premier lit sont :

1. CLAUDE-ANTHELME, né en 1748; 2. Et CLAUDINE-ADRIENNE, née en 1742;

Les enfans du second lit sont:

3. 4. & 5. François-Honoré, Jean-Pierre, & Jean-Baptiste:

Marguerite de Gallien-de-la-Chaux, mère de ces trois enfans, en a été tutrice.

La famille d'Arloz a été maintenue dans sa noblesse le 26 Juin 1669, par M. Bonchu, Intendant de Bourgogne, & Commissaire député par Sa Majesté pour la recherche de la Noblesse du département de Dijon. Cettesentence, rendue en saveur de Benoît D'ARLOZ, a été enregistrée au Parlement de Dijon, & au Greffe de l'Election de Montbrison, le 7 Décembre 1725. Il y a eu aussi un Arrêt en commandement du Prince Souverain de Dombes, qui casse l'Arrêt de son Parlement de Dombes, motu proprio, en faveur de Pierre-Joseph, & Honoré-Hyacinthé d'Ar-Loz, frères, du 16 Février 1736, qui les maintient aussi dans les exemptions & privilèges accordés aux véritables Nobles.

Les alliances de la Maison d'Artos ou d'Artoz, sont avec les meilleures samillés des Provinces de Bresse, de Franche-Comté, de Bourgogne, de Dauphiné, de Languedoc, &c. Elle porte pour armes: d'azur, à un lion d'or, armé & lampassé de gueulés; ciamet: un tauréau; supports: deux taureaux de même; devise anciennement: Nobilis milés;

potens.

Guichenon s'est trompé aux armes de cette

Isle, Capitaine-Général des Armées du Roi d'Efpagne, &c. portoit le même nom & les mêmes armes.

famille, lui ayant donné les armes de celle de Granet de Saint-Julien, qui s'étoit mife en possession de la Terre & Château de la Servette, qu'elle possédoit encore au tems qu'il écrivoit, par Arrêt du Parlement & du Confeil. Cette Terre de la Servette & de Leymen est revenue ensuite aux d'Arloz.

Les armes (selon l'Armorial de France), sont : d'azur, à un lion d'or, la langue & les

griffes de gueules.

ARLOT-DE-FRUGIE. Louis-Isaac Artot-de-Frugie, Seigneurdela Roque, Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, Mestre-de-Camp de Cavalerie. & Chevalier de Saint-Louis, épousa, le 22 Mars 1712, Susanne-Françoise de la Doire, fille de Léonard de la Doire, Ecuyer, Seigneur du Mas & de Bénévent, & de Marie Choqueux, dont naquit Léonard Arlot-de-Frugie, Seigneur de la Roque, reçu Page de la Reine, le 20 Mars 1728, qui a prouvé par titres sa filiation, de-puis Jacques, son trisayeul, Seigneur de Frugie, vivant ayant 1600.

Il a de plus produit un Arrêt du Conseil, rendu contradicioirement, le 17 Novembre 1668, par lequel Elie Arlor, son ayeul, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Marie, de Cu-mont & de la Roque, a été maintenu dans la possession de sa noblesse, sur des titres qui y sont énoncés, & qui remontent jusqu'à Jean Arlor, Ecuyer, Sieur de Frugie, vivant en 1480, qui étoit le sixième ayeul dudit Léo-

Les armes: d'azur, à trois étoiles d'argent rangées en fasces, & accompagnées en chef d'un croissant de même, & en pointe d'une grappe de raisin, aussi d'argent, tigée

& feuillée de finople.

NARD, Page de la Reine.

\* ARMAGNAC, Province, avec titre de Comté, en Gascogne, qui consiste aujourd'hui dans les Comtés & Seigneuries de Fezensac d'Armagnac, de Biranne & Baran; les Vicomtés de Lomagne, d'Auvillard, Fezensaguet & de Bruillois; les Seigneuries de Lectours, d'Ausan, Rivierre-basse, où est le Château de Malbourque, Aure, Magnoac, Barrousse & Nertes. Lorsqu'elle ne comprenoit que le Comté d'Armagnac, elle sut possédée par Guillaume Garcie, Comte de Fezensac, qui la donna en partage à son second fils Bernard, I'm du nom, Comte d'Armagnac, qui vivoit sous le Roi Lothaire, fils de Louis

d'Outremer, Le dernier des anciens Comtes d'Armagnac, mourut Archevêque d'Avignon en 1585, âgé de 80 ans. Il étoit fils d'un bâtard, & la branche des enfans légitimes étoit éteinte auparavant.

De ces anciens Comtes d'Armagnac sont sortis les Ducs de Nemours par Bernard d'Armagnac, Comte de Pardiac, &c., mort en 1462. Le dernier de ces Ducs sut Jean d'Armagnac, Duc de Nemours, mort à la bataille de Cérignolles le 28 Avril 1503.

Les Vicomtes de Fezensaguet sont aussisser des anciens Vicomtes d'Armagnac, par Gasson d'Armagnac, Vicomte de Fezensaguet, qui sut institué héritier de ce Vicomté par le testament de son père. Il mourut en 1320; sa possérité a fini à Jean d'Armagnac, IIe du nom, Comte de Pardiac, Vicomte de Fezensaguet, marié à Marguerite, Comtesse de Cominge, morte en 1403.

L'Armagnac, qui sut démembré du Comté de Fezensac, par le Comte Guillaume Garcie, en saveur de Bernard, dit le Louche, son second fils, qui vivoit en 960, tomba en partage à Charles, Duc d'Alençon, du chef de

fon ayeule Marie d'Armagnac.

François Ier, à qui ce Comté échut, en fit don à fa fœur Marguerite de Valois, mariée en 1526 à Henri d'Albret, Roi de Nayarre. Henri le Grand rapporta à la Couronne le Comté d'Armagnac. Louis XIV en fit don, le 20 Novembre 1645, à Henri de Lorraine, Comte d'Harcourt, d'Armagnac & de Brionne, fccond fils de Charles Ier, Duc d'Elbeuf, qui a fait la branche des Comtes d'Harcourt & d'Armagnac, ilest mort le 25 Juillet 1666. Voyez LORRAINE.

Les armes : d'argent, au lion de gueules.

ARMAGNAC, en Guyenne: écartelé, aux 1 & 4 d'or, au lion de gueules; aux 2 & 3 de gueules, au léopard lionné d'or.

ARMAILLÉ, en Bretagne: d'azur, à trois molettes d'éperon d'or, deux & une.

\* ARMAINVILLIERS, Seigneurie en Bretagne, érigée en Comté par Lettres du mois de Juin 1704, enregistrées en Parlement le 30 Juillet suivant, en saveur de Jacques-Louis de Béringhen, premier Ecuyer du Roi, mort en 1769.

ARMAND ou D'ARMAND DE FOREST DE BLACONS, noblesse ancienne, qui ure fon origine de la Province d'Auvergne, & qui est établic, depuis plusieurs siècles, dans celle du Dauphiné. Louvet, seconde partie de ses additions à l'Hissoire des Troubles de Provence, p. 107, parle de la Maison d'Armand, ainsi que l'Abbé Robert de Briançon, tom. I de l'État de la Provence, p. 303.

Cette Maison, comprise dans la révision des seux du Dauphiné en 1450, est issue, dissent les Historiens ci-dessus cités, de l'illustre Vicomte d'Armand, qui vivoit l'an 1000. Alard, dans son Nobiliaire du Dauphiné, dit qu'il s'est sormé six branches de cette Maison, dont trois sont éteintes, & trois subsistent.

De la branche ainée, il n'y a plus que M. l'Abbé d'Armand, Prieur du Bourg à Valence, qui a une nièce mariée à M. de Charensi, Gentilhomme de Grenoble; une fille de la même Maison, mais d'une autre branche, est semme de M. Garnier, Conseiller au Parlement de Dauphiné.

La branche d'Armand de Blacons, dont nous allons parler.

Et celle d'Armand de Garcinière, établie en Provence.

La Maison d'Armand s'attacha aux Princes de la Maison d'Anjou. Plusicurs surent à la conquête de Sicile. Un d'eux, au retour de cette expédition, épousa une fille de la Maison de Porcellets, Dame en partie de la Seigneurie de l'Aubesc. En 1341, une fille de cette Maison s'allia avec Raymond d'Agoult, Baron de Sault; & l'on trouve qu'en 1334, Boniface de Vintimille, Seigneur de la Verdière, nomme, avec Bertrand & Henri de Vintimille, ses frères, Hugon d'Armand, pour se exécuteurs testamentaires; ce qui sait conjecturer qu'il y a eu des alliances entre ces deux Maisons.

Voilà ce que dit Louvet: un acte d'acenfement prouve que tous les biens situés en Provence, surent vendus ou affermés. Par un acte de 1364, PIERRE D'ARMAND & BERTRAND acensent une vigne.

I. Pierre Ier eut plusieurs enfans de sa semme de la Maison d'Agoult. Bertrand & Jean, les deux cadets, restèrent en Provence. Jean est auteur de la branche rapportée ci-après.

II. PIERRE II l'aîné, vint, avec un de ses frères, s'établir en Grisale, Paroisse de Saint-Paul-en-Triève, où sa semme avoit quelques biens; & du produit de ceux qu'il avoit en Provence, il y en acheta d'autres. Le testament de Pierre d'Armand, IIo du nom, de

1443, prouve qu'il étoit fils de Pierre Ier, ainsi que son frère Guillaume, Abbé.

La révision des seux, faite à la Baume-des-Arnos, Diocèse de Gap, & qui est entre les mains de M. Armand de Blacons, prouve que Pierre II sut nommé Châtelain par Charles VII, pour autoriser les Nobles à s'assembler, pour régler les subsides qu'ils devoient au Roi. Louis XI le continua dans la charge de Châtelain, qui ne se donnoit alors qu'aux plus anciens Nobles.

111. Le testament d'Antoine d'Armand prouve qu'il étoit fils de Pierre II. Il hommagea ses biens en fies en 1510. Il sut père de:

IV. ISNARD, qui paya l'arrière-ban. Il sut député aux Etats de Dauphiné, charge qui n'étoit donnée qu'aux plus qualisées Gentils-hommes. On lui donne pour semme une de la Tour-Gouvernet. Par son testament de 1529, il sait ses héritiers Julien & Bidaut, & sait des legs à Raymond & à Pierre, qui suit. Raymond prit alliance dans la Maison de Flotte, & mourut sans ensans, ainsi que Julien & Bidaut.

V. Pierre III lui fuccéda dans ses biens. Il rendit hommage au Roi de plusieurs de ses Terres, & des autres aux Evêques de Die & de Valence. Il sut Gentilliomme de la Chambre du Roi, député à la Cour par les Etats de Dauphiné. Il commanda une troupe d'Infanterie sous le règne de Louis XII, & se trouva à la bataille de Ravenne, à la conquête du Duché de Milan; commanda un corps de troupes, & servit dans les guerres de son tems avec la dernière distinction. Il testa & laissa d'Esperite de Remusa plusieurs ensans, dont quatre sont morts au service de HENRI IV; GASPARD & JEAN, ses deux autres fils, lui succédèrent; & sa fille, Charlotte d'Armand, épousa Louis de Béranger, Baron du Dauphiné, dont elle n'eut qu'une fille, mariée à JEAN D'ARMAND, son germain, fils du premier lit d'un autre Jean d'Armand.

V1. GASPARD rendit hommage de plusieurs de ses Terres au Roi, & des autres à l'Evêque de Valence (droit que cet Evêque tient de l'Empereur). GASPARD mourut sans ensans de Justine Alleman-Dupuy-Montbrun, & laissa tous ses biens à JEAN, son stère puîné.

VI. JEAN D'ARMAND, Seigneur des Baronies de Lux, Gresce, Borière, Rochebrune, Mirabel, &c., sut marié 1° à Marguerite de Gouvernet, dont les ensans héritèrent de ces Terres & formèrent plusieurs branches, qui font éteintes: 2° par contrat du mois de..... 1624, à Isabeau de Forest de Blacons, fille aînée d'Alexandre, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur d'Orange, Commandant dans le haut & bas Vivarais, Capitaine de 100 hommes d'armes, & de Marguerite de la Tour-du-Pin-Gouvernet, aux conditions de joindre le nom de Forest de Blacons au sien. Les deux sœurs cadettes d'Isabeau de Forest de Blacons, épousèrent, l'une le Marquis de Pélégrin, du Languedoc; l'autre M. Tolons, d'une ancienne Noblesse du Dauphiné. La Maison de Forest de Blacons étoit une des anciennes du Royaume. Elle possédoit, dès l'an 1100, le Comté de la Jonchère en Dauphiné, Saint-Privas en Vivarais, la Baronie de Blacons, Pontoja, Condillac, Saint-Marcel, &c.

JEAN D'ARMAND leva un Régiment d'Insanterie de dix compagnies en 1628, sous le nom de Blacons; ce qui prouve que le père de sa femme lui avoit remis & son nom & ses biens de fon vivant; car il ne mourut qu'en 1639. En 1632, à la tête de son Régiment, & d'un corps considérable de troupes, il s'empara de la Ville & du Fort du Ban, avec le Capitaine du Port. Le Roi & le Connétable de Lesdiguières furent satisfaits de son intelligence. Outre les Terres qu'il eut de l'héritage de fon père & de fon frère ainé, il eut du mariage de fa semme, la Baronie de Blacons, Pontoja, la Buisce, Condillac, les Mongis, Mirabel, la Seigneurie de Souset-Saint-Marcel; les deux dernières ont été réunies par le Roi au Duché de Valentinois, en saveur du Prince de Monaco. Dans son testament de 1654, il nomme les ensans du premier & du second lit, qui moururent tous, excepté HECTOR, né de sa seconde semme, qui suit.

VII. HECTOR D'ARMAND DE FOREST DE BLAcons n'eut qu'un legs fur les biens de son père, & hérita des biens de sa mère, Isabeau de Forest de Blacons; sçavoir: Mirabel, Condillac & Blacons. Il vendit pour le service du Roi la Baronie de Pontoja, la Buisce & Blacons, en se réservant le nom de Blacons, qu'il porta fur le fief du Deves, qui s'appelle aujourd'hui de Blacons. HECTOR fut compris dans la révision des seux de 1663, & reconnu pour être d'une ancienne Noblesse, par jugement rendu par M. Dugué, Intendant de la Province. Ayant été affigné pour payer l'Ar-

rière-Ban, il en fut exempt à cause de fon service. Il commanda une Compagnie de 100 hommes à cheval. Le Roi lui donna 1000 hommes de troupes, pour enlever un fameux poste dans le Vivarais, qui étoit occupé par les Rebelles; ce qu'il fit conjointement avec du Poët. Le Connétable de Lesdiguières lui en fit ses remercîmens au nom du Roi. Il servit ensuite en Savoie sous les ordres du même Connétable, successivement en qualité de Capitaine de Cavalerie & de Lieutenant-Colonel. Il fe trouva en 1658 à la bataille des Dunes, sous le Vicomte de Turenne. & à beaucoup d'autres affaires & testa en 1669. Il avoit épousé par contrat du 30 Août 1656. Olympe du Puy-de-Villefranche-Montbrun, fille du Lieutenant-Général de ce nom. dont il laissa:

1. ALEXANDRE-RENÉ, qui fuit;

2. N.... Chevalier de Mirabel, tué au fer-

vice étant Capitaine;

3. & 4. Le Chevalier de Forest, & le Chevalier de Condillac, aussi Capitaines, qui ne se retirerent du service, qu'à cause de leur grand âge, & de leurs infirmités.

VIII. ALEXANDRE-RENÉ D'ARMAND DE FO-REST, Seigneur de Blacons, émancipé par acte du 22 Avril 1686, sut Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Souterneau. Il fit la campagne de 1673, à la tête de sa Compagnie. sous le Vicomte de Turenne, & celle de 1674, fous le même Général. Il parvint ensuite à la Lieutenance-Colonelle de Cavalerie, du Régiment de Conflans, Louis XIV l'honora de la Croix de Saint-Louis & lui permiten 1702 de lever un nouveau Régiment à ses frais, qui porta son nom. Ses infirmités & fes blessures l'empêchant de continuer le fervice, il eut l'agrément du Roi, pour remettre, en 1705, fon Régiment à fon fils aîné, & testa le 1er Juin 1725. Il épousa le 16 Décembre 1678, Françoife de l'Eglife, tante du Cardinal d'Angervilliers, d'une ancienne famille de Languedoc, dont il eut:

1. CHARLES, qui suit;

2. Le Comte de Forest, mort Capitaine de Cavalerie dans Savine;

3. Le Chevalier de Blacons, Capitaine au Régiment d'Auvergne, tué en 1734, au siège de Milan. Et cinq filles, dont quatre Religieuses, & la

cinquième morte fille.

CHARLES-ARMAND DE FOREST DE BLACONS.

Seigneur de Condillac, Mirabel, Espenel & Blacons qu'il hommagea au Roi en 1738, & dont il donna le dénombrement le 12 Mars-1740, Colonel du même Régiment que son père en 1705; & après l'incorporation de son Régiment dans celui de Foix, Colonel-Réformé à la suite du Régiment d'Auvergne, dans lequel il fit la campagne d'Espagne; fut Chevalier de Saint-Louis, & Brigadier d'Infanterie en 1734. Le Roi obligea les Colonels-Réformés à prendre des Régimens de Milices. Charles d'Arnand eut le troisième Bataillon du Dauphiné qui formoit fon Régiment; il y servit sous les ordres du Bailli de Givry; & comme plus ancien Brigadier, il fut placé au Petit-Landeau. Il épousa, par contrat du 26 Septembre 1713, Marguerite d'Hières-de-Thuelin, fille unique de Balthasard d'Hières, Marquis de Thuelin, & de Françoise de Collonne-de-Revillac. L'ancienne Maison d'Hières-de-Thuelin est éteinte: elle a donné grand nombre de Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem; il en est parlé dans l'Histoire de Malte. De ce mariage sont nés:

1. N.... D'ARMAND, Major du Régiment d'Auvergne, tué au siège de Prague;

2. CHARLES-PHILIPPE, qui fuit;

3. André-Balthasard, né le 28 Mai 1721, appelé l'Abbé de Blacons, Doyen du noble Chapitre de S.-Pierre de Vienne, Vicaire Général du Diocèfe de Riez, & Député à l'affemblée du Clergé de France en 1765 & 1766, Abbé de l'Abbaye d'Aunay, Diocèfe de Bayeux, Ordre des Bernardins;

4. CHARLOTTE-GABRIELLE, Abbesse de l'Abbaye de Sézanne en Brie, Ordre de Saint-

Benoît;

 Et Charlotte, mariée à François-René de la Tour-du-Pin, Marquis de la Chaux-Montauhan.

X. CHARLES-PHILIPPE D'ARMAND, Marquis de Blacons, a fait hommage au Roi en 1756, pour les Terres de Condillac, Mirabel, Blacons & Maison-Forte de Thuelin. Il a servi pendant 17 ans, en qualité de Capitaine d'Infanterie; a sait les campagnes d'Allemagne, a passé en Corse, à la suite du Régiment d'Auvergne, en qualité de Capitaine-Résormé; s'est trouvé au siège de Prague, où son srère aîné sut de Calvière mand avec celle quis de Calvière s'est trouvé au siège de Prague, où son srère aîné stutué & son oncle, frère de sa mère, qui étoit Capitaine de Grenadiers au Régiment de Royal-Bavière, avec commission de Colonel. Il a épousé, par contrat du 25 Août

1755, Madeleine de Calvière de Boucoierran, fille du Marquis de ce nom, dont:

1. LUCRÉTIUS;

2. Lucrétius-Hippolyte, mort au berceau; Et trois filles.

Par le mariage de PIERRE D'ARMAND, Ier du nom, avec Mademoiselle d'Agoult, cette Maifon est alliée à une des meilleures du Dauphiné.

Par celui de Pierre III avec Esperite de. Remusa, elle est alliée avec les la Tour-du-

Pin-Sovans, &c.

Par celui de Jean, 1° avec Marguerite de Gouvernet, 2° avec Mademoiselle de Forest; qui étoit fille d'une la Tour-du-Pin-Gouvernet; elle est alliée avec les Duras, les Chabrillan, les Oraison, les De Vesc, les Lau, les Alaric, les Pélégrin, les Gadoigne, les Tolon & les du Poët, &c.

Celui d'HECTOR, avec Olympe de Villefranche-Montbrun, lui donne les alliances de la Tour-du-Pin, la Chaux, Montauban; une sœur d'Olympe épousa le Comte de Donna, & leur mère étoit une Comtesse de Frise.

Celui d'ALEXANDRE-RENÉ avec Mademoifelle de l'Eglife, lui donne l'alliance d'An-

gervilliers, du Languedoc.

Celui de Charles avec Françoise d'Hières, lui donne celles des Foudras, des Collonne-de-Revillac, des Béranger, des Revol, des Villars, des Rivoire, dont la branche aînée s'est éteinte dans celle d'Hières. Celle-ci a austi fini sur la tête de cette Françoise d'Hières, qui a eu trois strères utérins de M. Kussert & de Madame Callone, sa mère. Le premier, René, est mort Capitaine dans le Régiment d'Alsace; le second a été Doyen & Prébendier de la Cathédrale de Strasbourg, & Conseiller intime des Princes d'Empire, & le troisième a été tué à Prague, Capitaine des Grenadiers au Régiment de Royal-Bavière.

Celui de Charles-Philippe avec Madeleine de Calvière, allie enfin la Maison d'Armand avec celle de Calvière, dont N.... Marquis de Calvière, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Cordon Rouge, ci-devant Commandant de la Maison du Roi.

La Maison d'Armand de Blacons est, par le mariage de quelques-unes de ses filles, entrée dans celle de la Tour-du-Pin, & y est doublement alliée.

Les armes: fasce d'argent & de gueules, de fix pièces.

ARMAND-DE-GARCINIÈRE. Cette famille noble, originaire de la Province d'Auvergne, suivant un mémoire envoyé, est une branche de celle d'Armand, dont nous venons de donner la généalogie. & a, comme elle, pour tige le célèbre Armand qui vivoit en l'an 1000. Ces deux branches sont, comme on l'a dit, originaires d'Auvergne, & celle-ci a pour auteur Jean, qui suit, premier ou second fils de Pierre Ier, car nous ignorons laquelle des deux est l'aînée.

-ARM

II. JEAN D'ARMAND, Seigneur du Revest, de Turris, & du Val-d'Ardennes, servitles Comtes de Provence dans les guerres de Naples. Ce sur à cette considération que Louis III lui accorda, par Lettres-Patentes, données à Cossance, le 11 Mars 1431, plusieurs dons & privilèges, avec une pension considérable, de même qu'à RAYMOND D'ARMAND, son frère, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, qui avoit aussi beaucoup servi dans les guerres que les Comtes de Provence avoient eues. Il rendit hommage au Comte de Provence, le 21 Décembre 1437, pour ses Terres de Turris, du Revest & du Val d'Ardennes. Il testa le 12 Janvier 1438. Il avoit épousé, le 16 Janvier 1400, Marguerite de Pontevès, des Seigneurs de Lambest & de Château-Renard. Il lui fut permis, quelques années après, de déposer son contrat de mariage dans les archives de la Cour des Comptes de Provence, pour y être conservé, par une prérogative qui n'étoit accordée qu'aux principaux Seigneurs de la Province. Il laissa de son mariage :

1. Jean, mort fans postérité; 2. GUILLAUME, qui fuit;

3. & 4. JEAN & RAYMOND, tous deux Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

III. Guillaume d'Armand, Seigneur de Turris, du Revest & du Val-d'Ardennes, obtint du Roi René des Lettres-Patentes, données à Aix le 26 Février 1473, qui lui confirmerent tous les dons qui avoient été faits à son père, & la même pension, ainsi qu'à Jean & à Raymond, ses srères; & ce, en -récompense des pertes que sa famille avoit fouffertes dans les guerres où ils avoient fervi. Guillaume d'Armandfut encoresait Chambellan & Confeiller du Roi. Il fut aussi Co-Seigneur de la Terre de Pierreseu, par le mariage qu'il contracta avec Catherine de Pierrefeu, dont il eut:

1. Rosoun, héritier par le testament de son

père, du 12 Octobre 1479, qui a fait la branche de Pierrefeu, éteinte depuis long-

2. Nicolas, légataire de son père, qui suit : 3. Hugues, auteur de la branche des Seigneurs de Mizon, rapportée ci-après;

4. Berenger, qui sut destiné pour être Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem. On ignore s'il l'a été:

5. & 6. CATHERINE & ETIENNETTE.

IV. NICOLAS D'ARMAND vint s'établir à Marseille, où il épousa Madeleine d'Armand, du même nom que lui; on croit qu'elle étoit de la même famille. Il en eut :

1. ANTOINE, qui fuit;

2. & 3. MICHEL & HUGON;

4. Et Honoré, marié avec Antoinette de Nantes, dont il n'eut qu'un fils nommé François, qui ne laissa pas de postérité, de Virginie de Caradet.

V. Antoine d'Armand, Sieur du Rodier, héritier par le testament de Nicolas son père, du 30 Avril 1523, servit le Roi François Ier sur les galères, & fut Lieutenant de celle nommé la Lévrière. Après le siège de Marseille, par Charles de Bourbon, & l'Empereur CHARLES-QUINT, où il recut quelques bleffures, il épousa Barthélemie de Sicaves, fille de François de Sicaves, d'une famille originaire de la ville de Bonisace, & de Catherine Boëte. Il eut de ce mariage:

1. François, qui suit;

2. Nicolas, qui servit, tant sur mer que sur terre, fous les règnes de Charles IX & de HENRI III. Il eut une Compagnie de 100 hommes, lorsqu'on envoya une armée en Portugal, où il perdit la moitié de sa Compagnie, & fut dangereusement blessé d'une mousquetade à la jambe gauche. Etant dans le dessein de rentrer en France, pour se faire guérir de ses blessures, il recut une lettre de la Reine Catherine de Médicis, par laquelle elle le prioit de s'arrêter dans l'Isle de Tresere, afin de s'opposer aux entreprises dont on étoit menacé par les Efpagnols; & où elle lui marquoit qu'il ne pourroit rendre un plus grand fervice à l'Etat. Il y demeura & commanda les Troupes qui y étoient, jusqu'à la fin de 1583, qu'il les ramena en France. Le Roi, en récompense de sa bonne conduite, & des services qu'il lui avoit rendus, hi fit expédier des Lettres-Patentes du don du Consulat de Lisbonne & de toute la Côte, pour le saire exercer par qui il voudroit: il fut ensuite Capitaine de Vaisseau de Sa

Majesté, en 1587. Il servit ensuite en qualité d'Aide-de-Camp, pendant le siège de la Rochelle, & fut employé en diverses importantes occasions, par le Baron de la Garde, Général des Galères de France; ce fut dans les fonctions de cet emploi qu'il fut fait prisonnier, dans une embuscade que dressernt les Rochelois. Bientôt il sut échangé, par ordre de la Reine-Mère, & peu de tems après il fut tué dans un combat naval, où il commandoit une escadre;

3. Et Madeleine, mariée avec Claude de Boniface, Sieur de Cabannes.

VI. FRANÇOIS D'ARMAND, héritier de fon père, par son testament du 22 Juin 1535, acquit le 18 Juillet 1577, la Terre & Seigneurie de Garcinière. Il avoit servi dans toutes les guerres d'Italie fur les Galères, & pendant les guerres & troubles de Provence. Ce sut en considération de ses services que le Roi HENRI III lui permit, par Lettres-Patentes données à Paris, le 23 Avril 1575, de racheter telle Place & Seigneurie aliénée des Domaines de Sa Majesté, à titre de rachat, pour en jouir en conséquence de sa noblesse, en titre de Baronie. Par d'autres Lettres-Patentes, du 16 Juillet 1578, il inscoda audit Seigneur de Garcinière, & lui donna, en titre d'emphithéose & bail perpétuel, les Seigneuries de Quinson & la Bastidonne, avec toute haute & movenne jurisdiction, à la pension de 30 livres due à Sa Majesté. Le même Prince lui fit encore expédier d'autres Lettres-Patentes, données le 22 Août 1578, pour le saire jouir d'un jardin situé proche l'Abbaye Saint-Victor, à Marseille, & le tout en récompense de ses services. Il obtint encore du Roi, le 22 Août 1578, un brevet d'un des Gentilshommes ordinaires de sa chambre, pour pouvoir dorénavant l'exercer, & jouir de tous les honneurs, privilèges & prérogatives attachés à cette charge. Il sut député par la Villede Marseille, à la Cour, le 10 Avril 1578, pour des affaires d'une grande importance qui regardoient la ville de Marseille, & toute la Provence. Il s'en acquitta avec toute la conduite possible; c'est ce qui paroît par une lettre que les Consuls écrivirent au Roi. Il assista encore, le 1er Septembre 1580, à une Assemblée générale, tenue en présence de M. le Grand-Prieur de France, Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi, en Provence, où on procéda à quelques Réglemens touchant l'élection des Consuls & autres Officiers de la Ville de Mar-

seille. Ledit Seigneur de Garcinière se trouva placé dans cette Assemblée des premiers, & à la tête d'un grand nombre de Gentilshommes des Maisons les plus considérables de la Province; enfin il employa toute sa vie au service du Roi & au bien de sa Patrie. Ce sut pour l'intérêt de l'un & de l'autre qu'il finit ses jours en 1594, s'étant sortement opposé à la tyrannie de Charles de Cazault & de Louis d'Aix; il tachoit de se fortifier de ses amis contre cestyrans, qui, connoissant sa sermeté, son merite & sa valeur, cherchèrent les occasions de le perdre; & en effet ils le firent assassiner dans une de ses maisons de campagne, appelée le Rodier, proche de Marseille. Il avoit épousé, le 2 Février 1580, Louise d'Albi, fille d'André d'Albi, Seigneur de Crose & de Bus, Conseiller du Roi en la Cour des Comptes, Aides & Finances de France, & de Madeleine de la Rivière. Il laissa de fon mariage:

1. JEAN-BAPTISTE, héritier, par testament, de fon père, du 6 Avril 1591, qui mourut au fervice du Roi sans postérité;

2. PIERRE, qui suit;

3. MADELEINE, mariée avec Alexandre de Donodée, Lieutenant-Principal, Civil & Criminel du Siège de Sault;

4. Et Anne.

VII. Pierre d'Armand, Seigneur de Garcinière, légataire, par le testament de son père, assista aux Assemblées de la Noblesse, convoquées en 1631 & 1636. Il se trouva à l'Arrière-Ban que le Maréchal de Vitry fit convoquer, pour s'opposer aux Espagnols, qui vouloient saire une descente à Cannes. Il testa le 13 Août 1640 & avoit épousé, le 23 Ostobre 1616, Anne de Borelli, fille de Louis de Borelli & de Jeanne de Meynard. Il laissa:

1. Joseph, qui suit;
2. Gaspard, qui, à l'âge de 18 ans, sut Lieutenant de la Colonnelle du Régiment de la Mothe-Houdancourt. Il fervit en Catalogne, se trouva au siège de Rose, & sut tué à celui d'Orbitelle;

3. Isabeau, Religieuse au Monastère de Sainte-Ursule, de l'Ordre de Saint-Augustin, au

Couvent d'Aubagne, en 1646;

4. Et MADELEINE.

VIII. Joseph d'Arnand, Seigneur de Garcinière, héritier de Pierre, son père, fut appelé à l'Arrière-Ban que le Comte d'Alais, Gouverneur pour le Roi en Provence, fit convoquer, afin de chasser les Espagnols de nos côtes. Il se trouva aussi à la prise des Isles de Sainte-Marguerite, & testale 9 Février 1661. Ilavoitépousé, le 25 Avril 1646, Valentine de Mantillery, sillede Jean-François, & de Madeleine de Mongin. Il eut de ce mariage:

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;

2. Scipion, qui, dans un âge fort jeune, eut une connoissance merveilleuse des sciences & des mathématiques, dans lesquelles il fit de grands progrès. Après avoir été 5 ans Mousquetaire, au service de Louis XIV, ce Prince lui donna une Compagnie d'Infanterie dans le Régiment de la Reine, en récompense des sciences qu'il possédoit. Il commanda un bataillon dans la Vallée de Quairas, où il fit de grandes entreprises contre les Huguenots. Il sut tué à la tête de sa Compagnie, au mois d'Août 1690, à la veille, au retour de la Campagne, d'être reçu Chevalier de Malte;

3. Et Françoise.

IX. Jean-François d'Armand, Seigneur de Garcinière, héritier de son père par son testament, testa le 22 Mai 1694. Il avoit épousé, le 28 Mai 1691, Françoise de Léon, fille de Mathieu de Léon, Seigneur de Treilles & de Feuillants, en Languedoc, & de Claire de Bosc. Il eut de son mariage:

1. Joseph, héritier de son père, mort sans postérité;

2. Scipion, qui fuit;

3. Jean-François-Mathieu, mort au fervice du Roi;

4. ALEXANDRE, Capitaine d'Infanterie;

5. & 6. VALENTINE - CLAIRE, & MADELEINE, mortes au berceau.

X. Scipion d'Armand, Seigneur de Garcinière, épousa 1° le 24 Août 1714, Thérèse-Marquise de Cypierre, fille de Joseph, & de Catherine d'Oslager; 2° le 23 Novembre 1717, Françoise-Thérèse le Maître, fille de Pierre, Seigneur de Brosses & de Beaumont, & de Catherine de Porrade; 3° le 9 Février 1723, Marie-Gabrielle de Bastin, fille de Jean-Baptiste de Bastin, & de Catherine de Brionneau. Scipion a sait une quatrième alliance, dont il n'a pas laissé de posserité.

Du premier lit vint:

1. JEAN-BAPTISTE, mort au berceau;

Du second lit, il eut:

2. JEAN-FRANÇOIS, qui suit;

3. & 4. Anne & Thérèse, mortes au berceau; Et du troissème:

 Jean-Baptiste, rapporté après son srère ainé; 6. Jean-Baptiste-Scipion, mort Garde de l'Etendard-Réal des Galères;

7. JEAN-ANGE, mort Garde de la Marine;

8. & 9. Gabrielle-Thérèse, & Thérèse-Claire, mortes au berceau.

XI. JEAN-FRANÇOIS D'ARMAND, Seigneur de Garcinière, ancien Officier des Galères, fils, du second lit, de Scipion, & de Thérèse le Maître, a épousé, le 18 Juin 1748, Marie-Thérèse de Gantel-Guitton-de-Mazargues, fille de Nicolas de Gantel-Guitton, Seigneur de Mazargues, & de Madeleine Dumont. Il a eu de ce mariage:

1. Scipion, devenu héritier, par le testament

de son grand-père;

2. & 3. NICOLAS-FRANÇOIS-ANDRÉ, & FRAN-

cois, morts au berceau.

XI. Jean-Baptiste d'Armand, fils aîné du troissième lit, de Scipion, a été Lieutenant dans le Régiment Royal-la-Marine, & quelques années après le Roi lui a donné une Compagnie d'Insanterie dans ses Troupes de la Marine, aux Isles de Saint-Domingue, où il s'est marié, & il a :

I. MARIE-ANNE;

2. MADELEINE-SUSANNE;

3. Et Victoire-Constance.

(Cette généalogie a été dressée fur un mémoire envoyé.)

Les armes sont : fascé d'argent & de gueules, de fix pièces.

#### BRANCHE

des Seigneurs DE MIZON, éteinte.

De cette branche étoit François d'Arnand, Seigneur de Mizon, Chevalier de Saint-Louis. Maréchal-de-Camp, fils de Charles, & de Marguerite de Valbelle, des Seigneurs de Montsuron. Le dernier de ce nom est Léon D'ARMAND, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Capitaine au Régiment des Gardes, qui a quitté la Croix, & s'est marié, le 28 Avril 1732, par dispense du Pape BEnoît XIII, avec N.... d'Armand, sa nièce, fille de François d'Arnand, Marquis de Mizon, son srère, & de Marie-Madeleine de Mistrail. Il est mort depuis quelques années sans postérité; quelque tems après son mariage, le Roi lui donna une pension en récompense de ses services, & le fit Comman. deur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis. Il avoit un autre frère, Louis-Nico-LAS, mort Chevalier de Malte.

Les armes : d'azur, au chevron, surmonté

L'une trangle de même, supportant une couronne ducale aussi d'or.

Il y a une autre branche qui porte: d'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois roses, deux en chef & une en pointe.

ARMAND DE CHATEAUVIEUX, famille noble, qui pourroit bien avoir la même origine que celles d'Armand de Blacons, & d'Armand de Garcinière, dont nous venons de parler; quoi qu'il en foit, celle-ci a formé plufieurs branches, dont une établie à Genève, une autre dans le Comtat Venaissin, une troisième en Bourgogne, une quatrième en Dauphiné, & une cinquième à Chaumont, en Bassigny.

Arnolphe d'Armand, mort en 1525, eut de Raymonde de Pellafol, d'une noble famille

de Dauphiné:

GUILLAUME D'ARMAND, né à Theus, en Dauphiné, en 1509, mort en 1581, épousa le 20 Juin 1532, Marthe Dutant, fille de Sixte, Seigneur de Cyquians, dont il eut:

1. CLAUDE, qui fuit;

 MICHEL, Sieur de Laval, dont l'épouse sut Louise de la Place, fille de François, Capitaine du Château de Chabeuil en Dauphiné;

3. & 4. Deux autres garçons, morts sans posté-

rité;

5. 6. & 7. Et trois filles.

CLAUDE D'ARMAND, né en 1542, joignit à son nom celui de Châteauvieux, qui est une Seigneurie près Tallard, & dont ses descendans ont toujours porté le nom; il épousa Jeanne d'Issautier, fille de Sauvaire, d'une samille noble de Sisteron, &c., mort en 1602, à Mizon, en Provence, de laquelle il eut:

1. André, qui suit;

2. GUILLAUME, auteur des branches du Comtat Venaissin, de Paris, de Flandres & de Bourgogne.

3. & 4. Et deux filles.

ANDRÉ D'ARMAND, néle 11 Avril 1595, fut marié, le 18 Novembre 1613, à Antoinette de Bardel, fille de Georges de Bardel, Seigneur de Theus & de Moront, dont il eut:

 Georges, auteur de la branche établie à Genève;

2. CLAUDE, Lieutenant de Cavalerie, tué dans une rencontre, en 1681;

3. ALEXANDRE, mort sans postérité;

4. André, auteur d'une branche éteinte;
5. Gaspard, auteur de la branche établie en Dauphiné, & à Chaumont, en Bassigny, rapporté après son frère;

Et quatre filles, qui ont été mariées.

GEORGES D'ARMAND, Sieur de Châteauvieux, né le 28 Avril 1620, mort en 1686, épousa Marie Chevalier, fille de Pierre, surnommé le Capitaine, de laquelle il eut:

André d'Armand, IIe du nom, né en 1650, mort en 1727, laissant de Claudine de Calvière, fille de François, Seigneur, Baron de Saint-Côme, & de Perrinette d'Arzillières, de la même famille dont est le Marquis de Calvière, Lieutenant-Général des Armées du Roi:

1. GASPARD, qui fuit;

 Et Marie, mariée à N... de Latit, Procureur du Roi, en la Sénéchaussée de Sifteron.

GASPARD D'ARMAND-DE-CHATEAUVIEUX, né en 1677, Capitaine de Dragons dans les Troupes de la Reine Anne d'Angleterre, fut fort estimé du Duc de Marlborough, qui lui confia son fils, le Comte de Riasson, lorsqu'il fit le voyage de France; il mourut à Genève, en 1733, & épousa, le 24 Février 1725, Catherine Desmons, fille de Claude & de Louise de la Condamine, dont il a laissé:

1. Jacques, né le 1<sup>er</sup> Avril 1732, marié le 26 Février 1769, à Madeleine, fille de noble Léonard de Buisson, ancien Syndic de la République de Genève, de la même samille que les de Buisson-de-Bauteville, Bournazel, d'Aussonne, établis en Languedoc.

Voyez BUISSON.

2. Et Frédérique-Louise, mariée le 7 Janvier 1751, à Noble François Grenus, Capitaine d'une Compagnie au Régiment de Balthafard, Suisse, au service de France, & Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire du Mérite, fils de noble Gabriel de Grenus, premier Syndic de la République de Genève, & d'Anne Perrachon, dont un garçon, né en 1752.

GASPARD D'ARMAND, Sieur de Châteauvieux, cinquième fils d'André & d'Antoinette de Bardel, né le 16 Juin 1636, fe maria, le 1<sup>er</sup> Septembre 1660, à Françoise Bellon, de la Ville de Gap, dont entr'autres enfans:

1. CHARLES, qui fuit;

2. CLAUDE, mort sans possérité, à l'Isle Saint-Christophe, en Amérique;

 Joseph, auteur de la branche établie à Chaumont, en Bassigny, rapportée ci-après;

 Andre, ne le 8 Juin 1686, tué à fa première campagne, dans le Régiment de Livry, Cavalerie;

Et deux filles, qui ont été mariées.

Charles d'Arnand, Sieur de Châteauvieux,

né le 2 Mai 1666, Cornette, le 4 Janvier 1689, dans la Compagnie des Chevaux-Légers de Presle; Lieutenant dans la même Compagnie, le 5 Janvier 1690; résormé; puis rentré, le 1er Mai 1702, dans le Régiment de Livry; mort en 1717; a eu de Françoise de Pinchinat, fille de Jean:

1. Joseph, Seigneur de Châteauvieux, de Jarlet & du Plan, né le 20 Janvier 1707; marié, le 13 Mai 1732, à Olympe Robin-du-Villars, de la ville d'Ayguebelle, fille de François, Seigneur du Villars, & de Notre-Dame-en-Beauchêne, & de Lucrèce de Montauban, dont il a des enfans;

2. Jean, d'abord Officier dans le Régiment de la Marche, Infanterie; puis Mousquetaire dans la seconde Compagnie; tué à la bataille de Dettingen, le 27 Juin 1743;

3. Et MARGUERITE.

Joseph d'Armand, Sieur de Châteauvieux, troisième fils de GASPARD, & de Françoise Bellon, né le 25 Février 1674, vint s'établir à Chaumont, en Bassigny. Il servit l'espace de 40 ans; il commença ses premières campagnes dans les Carabiniers, sut sait Cornette, le 11 Janvier 1703, dans le Régiment de Livry, Cavalerie; puis Lieutenant le 27 Janvier 1706; Chevalier de Saint-Louis le 29 Juillet 1729; Capitaine le 26 Novembre 1735. Il recut plusieurs blessures, se trouva à plusieurs sièges & batailles, & se retira après les campagnes de la guerre de 1743. Il fut maintenu dans sa noblesse par Jugement rendu contre les Maire & Echevins de Chaumont, qui lui disputoient sa qualité de noble, le 12 Janvier 1739, par M. Pelletier-de-Beaupré, Intendant de la Province, & mourut, le 23 Mai 1749. Il avoit épouse, à Chaumont, en Bassigny, Thérèse Guérapin, fille de François; Dame de Belleval, par succession de Louis-Guy Guérapin de Vauréal, ancien Evêque de Rennes, Grand d'Espagne de la première Classe, son cousin paternel; morte le 4 Juillet 1769, âgée de 83 ans, laissant de son mariage:

ETIENNE-JOSEPH D'ARMAND, Sieur de Châteauvieux, marié le 25 Août 1749 à Marie-Anne, fille de René de Montangon, Capitained'Infanterie, Seigneur de Long-Champs, & de Milliers, & de Marie-Anne de la Rüe, de Marseille, qui a eu de son mariage:

René-Joseph, né le 21 Mai 1750, élève

dans le Corps-Royal de l'Artillerie.

Guillaume, II° du nom, second fils de Claude d'Armand, Sieur de Châteauvieux,

& de Jeanne d'Issautier, Capitaine de 100 hommes de pied sous le Connétable de Lesdiguières, épousa, le 22 Janvier 1623, Marguerite de Bernardi, fille de François de Bernardi, Seigneur de Saint-Barthélemy-de-Tallard, dont il eut:

1. ALEXANDRE, qui fuit;

 Dominique, Maréchal des Logis des Gendarmes de la Garde ordinaire du Roi en 1667, Chevalier de Saint-Louis, mort sans postérité;

 Joseph, Religieux, Grand-Vicaire de Cluny, & Prieur-Claustral du Pont-Saint-

Esprit;

4. Françoise, femme de Paul des Seguins, Capitaine ou Gouverneur de Tulette;

5. Et JEAN-BAPTISTE, Sieur de Châteauvieux, d'abord Lieutenant dans le Régiment du Mestre-de-Camp, Cavalerie, qui se trouva en cette qualité à la bataille de Turkeim, que le Vicomte de Turenne gagna fur les Impériaux, le 6 Janvier 1675. Il s'y distingua dans la mêlée par fon courage & fon adresse, en se débarrassant d'un escadron ennemi, dont il étoit enveloppé, & auquel il emporta l'étendard; cette action lui attira des éloges de M. de Turenne, & Jui mérita une gratification de la Cour. Il quitta le Régiment Mestre-de-Camp, pour entrer dans les Gendarmes de la Garde ordinaire du Roi, où il parvint au grade de Maréchal des Logis, qu'il avoit en 1686, avec la Croix de Saint-Louis. M. d'Hozier en parle, reg. l, part. l, pag. 27 de son Armorial de France. ll sut marié, le 23 Juillet 1697, à Angélique du Marest, Dame de Jouy, près de Dourdan, Diocèse de Chartres, fille de Martin, Ecuyer, Sieur de Verville, Maître-d'Hôtel de la Reine ANNE. D'AUTRICHE, & de Perrine de Beauvais; de ce mariage est sorti:

Guillaume d'Armand, IIIe du nom, Sieur de Châteauvieux, Gendarme de la Garde du Roi, puis Capitaine au Régiment de Sebbeville, Infanterie, Seigneur de Ville-Louvel, la Motte & Moret, en l'Isle de France; marié 1° à Marie-Anne Ferrand, fille de Jean-Baptisse, Avocat au Parlement de Paris; & 2° à Françoise-Scholassique-Abondance Keinglaert, fille de Philippe, Seigneur de Seravenaghen, Messen, Entrenghen, & Lieutenant du Grand-Bailli de la Noble Cour de Cassel, en Artois, mourut laissant de son premier mariage:

1. ALEXANDRE-JEAN-BAPTISTE, Capitained'Infanteric, qui épousa, le 26 Août 1740, An-

gélique - Geneviève - Marguerite la Bour, veuve de Jean-Baptifle le Brun, Ecuyer, Seigneur des Portes, & en a eu Marie-Angélique d'Armand, Dame de Châteauvieux, la seule qui reste de la branche dinée, établie à Paris; mariée le 8 Juin 1762 à Messire François de Chozon-de-la-Combe, Président en la Cour Souveraine des Aides & Finances de Montauban, en Quercy: dont il y a des ensans;

ARM

2. Et Pierre d'Armand, Sieur de Châteauvieux, appelé le Marquis de Châteauvieux. Il épousa, le 11 Août 1723, Catherine-Jeanne Donta, fille de Jean, Conseiller du Roi, premier Médecin de Madame la Duchesse de Berry, & de Catherine Tartierde-Chantemelle, de laquelle il a eu:

1. PIERRE, IIe du nom, appelé le Comte de Châteauvieux, Seigneur de Fontaine-Madame-Jacques & la Caille, Serain & Bonpain-lez-Capitaine, en Auxerrois, ancien Officier au Régiment de Sebbeville, Infanterie, & marié le 7 Novembre 1768, avec Anne-Antoinette, fille de Messire Dieudonné de Montéor, Chevalier, Seigneur de Chéry, Coulangeron & legrand Soussy, & de Françoise-Louise-Antoinetted'Affigny;

2. JEAN-BAPTISTE, appclé le Chevalier de Châteauvieux;

 Et Marie-Angélique, morte fille, en l'Abbaye-Royale des Chazes, en Auvergne.

ALEXANDRE D'ARMAND, Sieur de Châteauvieux, Seigneur de la Garde-Perceval, vint s'établir dans le Comtat Venaissin, où il épousa Françoise Mivre de Canetti, fille & héritière d'Antoine, ancien Capitaine d'Infanterie, & d'Antoinette de Martin; il eut pour ensans:

1. Joseph, Sieur de Châteauvieux, Chevalier, Co-Seigneur de la Garde-Paréol, Gentilhomme de son Altesse Sérénissime le seu Duc d'Orléans, Major au Régiment d'Orléans, Infanterie, & Chevalier de Saint-Louis, maintenu dans sa qualité de Noble d'extradion, par Arrêt contradictoire du 26 Septembre 1721; mort à Paris, le 19 Décembre 1736, sans postérité; il fit son héritier universel N... de Rostorand, son neveu, fils de sa sœur aînée, à condition de porter le nom & les armes d'Armand de Châteauvieux, avec substitution de tous fes biens aux héritiers les plus proches desdits nom & armes de Châteauvieux, à défaut d'enfans mâles fortis en légitime mariage de son neveu;

 François, Sieur de Châteauvieux, Religieux de Clugny, Sacristain de Tulette, Prieur de Saint-Martin, & de Notre-Damedu Rouvre;

3. ALEXANDRE, appelé l'Abbé de la Garde;

4. MARGUERITE, épouse de Jean-Baptisse de Rostorand, Gentilhomme de la ville du Pont-Saint-Esprit, morte en 1755, dont le fils, comme on l'a dit, est héritier des biens de son oncle maternel:

 86. Deux filles, mortes Chanoiness à l'Abbaye-Royale de Chazes, en Auvergne, dont une a été Prieure de la Maison.

Les armes: de gueules, à une fasce échiquetée d'argent & de sable de trois traits, accompagnée en chef d'un croissant d'or, & en pointe d'un bœuf de même passant.

ARMANDARDIÈRE: fascé d'or & de gueules, de six pièces.

'ARMANDIE: d'azur, à un homme armé d'argent, la visière levée, le visage d'incarnation, & l'épée nue au poing, la lame d'argent & la garde d'or.

ARMANTIÈRES, en Champagne, branche de la Maison de Conflans. Voyez CON-FLANS.

\* ARMANTIÈRES. Deux Terres portent ce nom en Flandres, dont l'une appartient à la Maison d'Egmond. Voyez EGMOND.

ARMEL: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles & en pointe d'une tour, le tout de même.

ARMENEC, à Léon en Bretagne: d'or, à la fasce d'azur, accompagnée de trois merlettes de même, deux en chef & une en pointe.

\* ARMÉNIE. Les Rois d'Arménie, issus des Rois de Chypre, qui, par les Princes d'Antioche, descendoient, en ligne masculine, des Ducs de Guyenne, ont commencé à Mori de Chypre, quatrième fils de Hugues III, Roi de Chypre, qui épousa Isabeau d'Arménie, fille aînée de Livon, II° du nom, Roi d'Arménie.

Sa postérité a fini à Léon, II du même nom, son arrière-petit-fils, Roi d'Arménie. Les Sarrasins prirent sa semme & ses ensans, les emmenèrent captiss & les massacrèrent. Pour lui, il passa en Chypre; de là en Castille, & puis en France, en 1384, où le Roi Charles VI le reçut honorablement, & lui fournit toujours de quoi foutenir fa dignité. Il mourut à Paris en 1393 & fut enterré dans le chœur de l'Eglife des Célestins.

Les Rois d'Arménie portoient pour armes: d'or, au lion de gueules, armé, couronné d'or, & lampassé d'azur.

ARMÉNIE, en Franche-Comté: d'azur, à la fasce d'or, accompagnée d'hermines, deux en chef & une en pointe.

ARMENOU (b'): d'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef de deux coquilles de fable, & en pointe d'une tête de Maure de même, tortillée d'argent.

ARMES (D'): de gueules, à deux épées d'argent, les gardes d'or, & posées en bande & en barre, se rencontrant par la pointe, accompagnées d'une rose d'or en chef; à la bordure engrélée de même.

ARMET: d'argent, à trois casques de sable, posés de profil, deux & un.

ARMINOT: d'argent, à trois mouchetures d'hermines de fable, deux & une.

ARMINVILLE, en Dauphiné: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois croifettes tréflées de même, deux en chef & une en pointe.

ARMOISES-D'AUNOY, en Lorraine. Les Terres & Seigneuries d'Aunoy-fur-Seille, d'Ajoncourt, de Craincourt & dépendances, furent unies & érigées en Marquifat, sous la dénomination d'Aunoy, par Lettres du Duc Léopold, du 16 Décembre 1726, en faveur de Charles, Comte des Armoises, Conseiller d'Etat du Duc Léopold & Gouverneur des Princes ses fils, mort sans ensans, le 9 Octobre 1728, & ayant substitué le Marquisat d'Aunoy à perpétuité aux aînés mâles de ses nom & armes, & ayant nommé pour premier institué Antoine-Bernard, Comte des Armoises, aujourd'hui Marquis d'Aunoy, Officier Général au fervice de l'Empereur, lequel a épousé, en 1727, Anne de Beauvau, fille de Louis, Marquis de Beauvau, Maréchal de Lorraine. Il n'en a point d'ensans.

CHARLES, Comte des Armoises, créé Marquis d'Aunoy, avoit pour dixième ayeul, Co-LART DES ARMOISES, Chevalier, Seigneur de Fléville, qui sut père, par Marie de Chambley, de Robert des Armoises, Maréchal de Barrois, qui, d'Alix de Fléville, eut Simon des Armoises; celui-ci épousa Yolande de Morey & en eut Colart, qui suit, & Richard. Ce dernier sorma la Branche de Jaulny, dont le Marquis de Spincourt.

COLART DES ARNOISES, l'aîné, lut Grand-Bailli de Saint-Michel & eut de Catherine de Dessey, Didier, Grand-Louvetier de Barrois, marié, en 1419, à Jeanne d'Augi, mère de Guillaume, Grand-Louvetier de Barrois, par le décès de son père. Il eut pour sils:

Nicolas des Armoises, Seigneur de Neuville-sur-Orne, mort en 1571, laissant de Yolande de Nettancourt:

Antoine des Armoises, tué en 1574, ayant été allié à Isabeau de Nancy. Son fils Nicolas sut père, par Antoinette d'Oriocourt, Dame de la Forte-Maison d'Aunoy, de François, allié à Antoinette-le-Bouteiller-de-Senlis, fille de Paul, Comte de Vigeux, & d'Antoinette de Haraucourt. De ce mariage sortit :

Paul, Comte des Armoises, Maréchal de Lorraine & de Barrois, marié, en 1658, à Henriette de Rieux-de-Sourdéac, de la-

quelle il eut pour fils unique:

CHARLES, Comte des Armoises, créé Comte d'Aunoy, lequel avoit épousé, en 1684, Lamberte-Constance du Faing, Comtesse d'Asfelt, morte en 1745, ayant été Gouvernante des Princesses, filles du Duc Léopold de Lorraine. Tabl. gén., part. VIII, p. 109.

Les armes: gironné de douze pièces d'or

& d'azur.

ARMORIQUE (L'), en Bretagne: écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à fix fleurs-de-lys d'argent, 3, 2 & 1; aux 2 & 3 d'or, au lion d'azur.

ARMUET, en Dauphiné. Guillaume Armuet, Seigneur de Bonrepos, vivant l'an 1500, eut deux fils:

MARTIN, Seigneur de Bonrepos, de la Garcie, de Bresson & d'Eschirolle, Gentilhomme servant de Monsieur le Dauphin, fils du Roi François ler; mort sans hoirs en 1530;

2. Et Jean, qui suit.

JEAN ARMUET, Seigneur de Bonrepos & de Saint-Martin-d'Hères en 1537, épousa Jeanne Flotte, fille de N.... Flotte, Seigneur de Jarciages, & de Catherine de la Villette. Il testa le 22 Novembre 1563, laissant:

1. Hugues, Seigneur de Bonrepos, mort à la guerre contre les Religionnaires de Dauphiné, l'an 1570;

Tome I.

2. Louis, mentionné ci-après:

3. LAURENT, Ecuyer, mort fans hoirs;

4. Et Marguerite, semme de François de Viennois, Seigneur d'Ambel & de Visan.

Louis Armuet, Seigneur de Bonrepos & de Saint-Martin-d'Hères, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, Lieutenant-Général pour le Roi dans les Montagnes du Dauphiné, époufa, le 9 Novembre 1570, Françoife de Saint-Marcel-d'Avanton, fille de Jean de Saint-Marcel, Seigneur d'Avanton, Ambassadeur à Rome & Surintendant des Finances du Roi Henri 11, & de Philippine Aleman, dont il eut:

1. Guillaume, qui suit;

 FRANÇOIS, Seigneur de Bonrepos, Prieur de Reveit & Doyen de l'Eglise Cathédrale de Grenoble;

 Françoise, Dame de Bonrepos, femme de N... de Varces, Seigneur de Briançon;

4. JEANNE, Dame de Bonrepos, femme de Balthafard de Longecombe, Seigneur de Peysieu, fils de François-Philibert de Longecombe, Seigneur de Peysieu, & de Françoise de Distinieu;

 Et MARGUERITE, Dame de Bonrepos, femme de Nicolas Grolier, Seigneur du Soleil, fils d'Imbert Grolier, Seigneur du Soleil, &

de Lucrèce d'Albiffy.

Guillaume Armuet, Seigneur de Bonrepos, eut pour femme, le 10 Juin 1623, Anne-Catherine de Loras, fille d'Abel de Loras, Seigneur de Montplaisant, & de Marguerite du Pré, Dame de Chamagnieu & du Saix.

Voila tout ce que nous pouvons rapporter fur cette famille, dont nous n'avons pas recu

de mémoire.

Les armes: d'azur, à trois casques d'argent, posés 2 & 1.

ARMUR, en Lorraine. Voy. LOUVENT.

ARNAUD, en Languedoc: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de trois étoiles de gueules, & en pointe d'un demivol d'or.

ARNAUD, en Languedoc: d'azur, à trois trèfles d'argent, 2 & 1.

ARNAUD, en Provence: d'azur, à un lion d'or, surmonté d'une étoile de même.

ARNAUD, en Provence: tranché d'azur fur gueules, à une bande d'or brochante sur le tout, bordée de sable, accompagnée en chef d'une sleur-de-lys d'or, & en pointe d'une rose d'argent.

ARNAUD, Seigneur de Bouex, de Champniers, en Angoumois: d'azur, au croissant d'argent, surmonté d'une étoile d'or.

ARNAUD, Sieur de Sérouville, de Cajeu, &c., famille originaire du Languedoc, établie en Picardie.

HENRI ARNAUD, Ecuyer, testa le 30 Août 1521. Il eut de Catherine Milon 4 enfans, entrautres:

JEAN ARNAUD, Ier du nom, allié, le 18 Octobre 1552, avec Anne Masmejan, qui testa le 31 Mars 1571. Jacques Arnaud, leur fils unique, Ecuyer, Seigneur de Saint-Bonnet, & de la haute, moyenne & basse Justice de Montaren, qu'il acquit le 28 Septembre 1615, testa le 10 Août 1622. De son mariage, accordé le 5 Février 1599, avec Jeanne Bastide, naquirent huit ensans, entr'autres:

1. DANIEL, qui fuit;

2. Et Jean, auteur d'une branche, rapportée ci-après.

Daniel Arnaud, Seigneur de Montaren, eut pour semme Catherine de Villeneuve, & testa le 22 Mai 1668. Jean-Henri, son fils, épousa, par contrat du 23 Août 1655, Espérance de Bouet, & en eut:

- Jean-Adam, d'abord Jésuite, puis marié avec Madeleine de Laval, dont est né Jacques-Adhémar d'Arnaud, Capitaine au Régiment de Forez en 1744;
- 2. & 3. JEAN-NICOLAS & DANIEL;
- 4. 5. & 6. CHRÉTIENNE, JEANNE & MARTHE.

# SECONDE BRANCHE.

JEAN D'ARNAUD, II° du nom, Ecuyer, Seigneur de Saint-Bonnet, quatrième fils de Jacques & de Jeanne Bastide, fut Major du Régiment de Cavalerie d'Esquencourt en 1654, & Lieutenant des Chasses du Gouvernement d'Abbeville, par Commission du 14 Février 1678; il sut marié, 1° le 29 Novembre 1653, avec Antoinette de Fléchin, fille de Jean de Fléchin, Seigneur de Wamin; 2° le 30 Janvier 1659, avec Anne Mourette, de cette seconde alliance naquirent sept ensans, dont trois garçons & quatre filles. Les deux aînés étant morts sans alliance, Charles, le troissème fils, qui suit, a continué la postérité.

CHARLES D'ARNAUD, I' du nom, Ecuyer, Seigneur de Sérouville, de Cajeu & de Freterneulle, baptifé en 1675, épousa, le 8 Février 1709, Marie-Catherine de Calonne, fille unique d'Antoine de Calonne, Ecuyer,

Seigneur des Essarts; de ce mariage sont nés:

1. CHARLES, II du nom, Ecuyer, Seigneur de Sérouville, de Cajeu, de Freterneulle & du Vicomté de Beauvoir, Conseiller du Roi, Président en l'Election d'Abbeville, lequel produisit les titres de sa noblesse devant M. de Chauvelin, Intendant de Picardie, qui, par une Ordonnance du 16 Juin 1734, le déchargea de l'imposition de l'ustensile; & par une autre du 27 Novembre 1734, ordonna qu'il seroit employé dans le rôle de la Capitation de la Noblesse. Il eut de Louise-Marguerite de la Gorgue, sieur de Rétouval:

CHARLOTTE-MARGUERITE, née le 4 Novembre 1736;

Et Constance-Josephette d'Arnaudde-Beauvoir, née le 20 Avril 1739;

2. JEAN-BAPTISTE, mort jeune;

3. Jacques-Jean-Baptiste, fait Capitaine au Régiment Royal, Infanterie, en 1745;

4. François-Vitebrade; 5. Jean-Baptiste-Liévin;

6. Wulfran, Religieux;
7. Marie-Catherine, Religieuse Ursuline;

8. Et Marie-Anne-Marguerite.

Les armes: de gueules, à un chevron d'argent, chargé de deux palmes de sinople adossées. E accompagné de trois besans d'or, posés deux en chef & l'autre en pointe, écartelé d'argent, à une aigle de sable, becquée & membrée de gueules, le vol abaissé.

ARNAUD, autre samille Noble de Provence, qui ne remonte qu'à Joseph Arnaud de la ville de Sisteron, qui s'établit à Aix, où il exerça un office de Conseiller-Secrétaire, Contrôleur à la Chancellerie du Parlement, le 18 Janvier 1685. Il s'allia dans la samille de Laurens de Vaugrenière, & eut pour fils:

Joseph Arnaud, Seigneur de Nibles, qui sutreçu Conseiller au Parlement en 1694; il épousa 1° N... de Richery; 2° Elisabeth de Meyronnet de Saint-Marc. Il eut du premier lit:

N... Arnaud, épouse de Pierre de Balon, Seigneur de Saint-Julien, Conseiller au Parlement.

Et du second lit:

ALPHONSE-LOUIS ARNAUD, Baron de Vitroles & d'Esparron, qui exerce l'office de fon père depuis le 27 Mars 1727. Il est marié avec la fille aînée de Paul de Suffren, Marquis de Saint-Canat, de laquelle il a un fils & une fille.

Les armes: d'azur, au Lion d'or lampassé & armé de gueules.

ARNAUD, autre famille & différente des deux précédentes. Ignace Arnaud fut pourvû d'un Office de Secrétaire du Roi, près de la Chancellerie d'Aix, le 20 Octobre 1723. Il avoit épousé, par contrat passé dans le mois d'Août 1693, Anne de Cazeneuve, fille de Melchior, Conseiller du Roi au Siège Général d'Aix, & de Catherine de Martel, dont il a eu:

1. FRANCOIS-MELCHIOR, qui fuit;

 Et N... Arnaud, mariée avec Françoisd'Aymar-de-Puy-Michel, Tréforier-Général de France.

II. François-Melchior Arnaud a été Conful d'Aix, Procureur du Pays en 1740, s'est marié, dans le mois de Mars 1724, avec Thérèse Cadet, dont il a:

1. & 2. Gaspard, & Georges-François; 3. François-Jean-Baptiste-Sextius, Garde

de la Marine;
4. Et Thérèse-Françoise.

Les armes: de gueules, au cœur d'or, foutenu d'un croissant d'argent, au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or. (Extrait de l'Histoire hérosque & universelle de la noblesse de Provence).

ARNAUD-DE-ROUSSET, en Provence,

ancienne Noblesse, qui a pour tige :

1. Almerand d'Arnaud, vivant en 960, qui portoit, selon les historiens de l'Eglise & de la Ville de Riez, le titre de Seigneur de Moustiers, & Prince de la Terre de Riez, Senior de Mosseriis, & Princeps Terræ Regensis. Il laissa:

1. WIFRED, qui suit;

 GIRENUS, dont la branche se termina à Fé-LICITÉ, mariée, par contrat du 3 des Nones de Février 1240, avec Bernard Arnaud, son cousin, Seigneur de Moussiers & de Paladol;

3. Et Almerand, Evêque de Riez, suivant les

annales de cette Eglise.

II. WIFRED ARNAUD sut Seigneur de Moustiers, sit une donation à l'Eglise de Saint-Maxime de Riez, & aux Moines de Saint-Benoît, par acte passé à Moustiers, dans le mois de Décembre 1001; par ce même acte, que l'on conserve aux archives du Chapitre de Riez, il s'engage & sait vœu d'aller à la Terre-Sainte, avec quelques-uns de ses Vassaux & de ses serviteurs: Juro me Hierosolymam

iturum, cum quibus dam Militibus ac servis meis: cet acte est signé par Girenus, son frère, par Bernard, son fils, par sa semme Ermengarde, dont il eut:

III. BERNARD ARNAUD, IIe du nom, Seigneur de Moustiers & de Paladol. Il signa l'acte ci-dessus & est qualisié, dans le contrat de mariage de son sils, Potens vir, Senior. Il laissa de son mariage avec Astrude:

IV. RODOLPHE ARNAUD, Seigneur de Paladol, marié avec Engelberte d'Yvrée, à laquelle il donna, dans son contrat de mariage, & aux ensans qu'il auroit d'elle, le Comté de Paladol. L'acte est du 7 Mai 1080, signé par Alloët, Prêtre, & se trouve aux Archives de l'Abbaye de Saint-Gilles en Languedoc. Ileut de son mariage:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Et Pierre, Abbé de Sandras, autrefois du Diocèfe de Nîmes, aujourd'hui d'Alais.

V. Guillaume Arnaud, ler du nom, sut Seigneur de Moustiers & de Salvasan, & Comte de Paladol; il possédoit une Terre à Carcassonne & plusieurs autres Domaines qui lui surent confisqués, ainsi que la Seigneurie de Salvasan, par Bernard Athon, Vicomte de Béziers, & donnés à Ferrière de Cabassole, par acte du 4 des Nones de Mars 1124, signé par Jean-Ebrard de Béziers. Il sit hommage pour ses Terres à Raymond Berenguier, Comte de Provence en 1146, ainsi qu'il appert aux Archives du Roi en Provence, Reg. Pargamenorum, p. 48. Il tenoit le parti des Berenguier, contre la Maison des Baux en 1140. Il eut pour fils:

VI. Bernard Arnaud, IIe du nom, Comte de Paladol & Seigneur de Moustiers, qui sut présent, avec l'Archevêque d'Aix, à la donation que Raymond, Comte de Provence, sit de la Terre de Cabasse, & de divers droits, aux Dames de la Celle (Archives du Roi en Provence, reg. Salamandra, p. 239, arm. A). Il épousa, par contrat du 3 des Nones de Février 1140, signé par Baudouin, Prêtre, & divers Seigneurs, Félicie de Riez, sa cousine, fille de Boson. On conserve cet acte aux archives de l'Abbaye de Saint-Gilles en Languedoc; de ce mariage naquit:

VII. BERTRAND ARNAUD, Comte de Mouftiers & de Paladol, Seigneur d'Aigueperce, près Riom en Auvergne, fut présent à l'acte d'hommage prêté au Comte de Toulouse, par Guillaume, Comte de Forcalquier, en 1195.

Le 6 Août 1200 Guillaume de Valence, Seigneur de Toulon, lui fit hommage & passa reconnoissance des biens qu'il avoit à Ollioules sous sa Directe (acte pris par Rainaud Chautard, Notaire, aux Archives du Luc en Provence). Il avoit épousé Adalazie de Posquières, fille de Roslang de Posquières, Seigneuren partie d'Arles & du Château de Trinquetailles, dont il eut:

1. GUILLAUME, qui fuit;

 BERTRAND, IIº du nom, qui alla s'établir en Auvergne, où étoient fitués les biens qui lui étoient échus dans le partage qu'il fit avec son frère. Il fut chef de la branche d'Arnaud, Seigneurs d'Andilly & de Pomponne, rapportée ci-après;

Pons, Chevalier du Temple de Jérusalem;
 Et Jean, Abbé de Cîteaux, envoyé en qualité de Légat Apostolique par le Pape Innocent III, à Raymond, Comte de Toulouse,

en 1203.

VIII. GUILLAUME ARNAUD, hérita des grands biens de son père, conjointement avec BER-TRAND, fon frère, ainsi qu'il appert par le partage trouvé dans les Archives du Chapitre de Riez, aux écritures d'Honoré Signoret, le 5 Mars 1220; fut Seigneur de Moustiers, eut plusieurs droits Seigneuriaux dans la ville d'Avignon, où il sut Podestat en 1257; sut préfent, dans le mois de Novembre 1202, à l'accord passé entre le Comte de Provence & celui de Forcalquier (Archives du Roi en Provence, armoire Forcalquier). Il fut député par la Ville d'Avignon pour terminer les différends de cette Province avec les Comtes de Poitou, de Toulouse, & de Provence, ainsi qu'il appert par l'acte de transaction passé à ce sujet entre les Princes & la ville d'Avignon, dans le mois de Mai 1251 (Archives du Roi en Provence, & celles de l'Hôtel-de-Ville d'Avignon). Il passa encore plusieurs autres actes; un, entr'autres, au sujet d'un legs qui avoit été sait par ses ancêtres à la Maison de Saint-Bal, au Montcaveau près de Cavaillon (acte passé devant Baudarcy, Notaire de ce lieu, aux Ides de Septembre 1256). Il laissa de son mariage avec Jaumette de Barras:

1. Hugues, qui fuit;

2. PIERRE, d'abord Religieux de l'Ordre de S. Dominique, ensuite Evêque de Sisteron, qui est enterré dans l'Eglise des FF. Précheurs d'Aix, derrière le Maître-Autel, où l'on voit encore son Mausolée avec son Epitaphe;

 Et Bérenger, Chevalier du Temple de Jérusalem, qui confirma l'acte de vente de la Seigneurie de Moustiers, saite par Hugues, son frère.

IX. Hugues Arnaud, Seigneur de Mouftiers, vendit une portion de cette Seigneurie à Ribaud de Barras, fon cousin, par acte du 9 Août 1257 (aux écritures de Pons d'Aquileria, dans les Archives du Chapitre de Riez

en Provence). Il eut pour fils:

X. Guillaume Arnaud, IIIe du nom, Seigneur de Bellegarde, du Brufquet dans la vallée d'Oulx & de Montpezat; il prêta hommage au Roi pour ses Terres, le 6 Mai 1320, ainsi qu'il appert aux Archives du Roi en Provence (registre cotté nº 2, des hommages, fol. 61. Arm. N). On trouve encore dans les mêmes Archives un acte de Procuration qu'il fait à ses fils pour prêter un nouvel hommage de ses Terres en fon nom. Il est qualifié dans cette Procuration: Nobilis & potens vir (Armoire Z, 17 carré, liasse SSS, pièce 26, cottée le Brufquet Valdoulle). Il épousa Porcelette de Porcellet, qui lui apporta en dot une partie de la Seigneurie de Lambesc. & dont il eut:

1. GUILLAUME, qui fuit;

 Un autre Guillaumé, Seigneur de Châteauneuf-le-Rouge, marié avec Delphine de Sabran, fille d'Elzéar de Sabran, dont la branche finit au IV<sup>e</sup> degré;

3. Amélie, épouse de Diomède des Baux, Sei-

gneur de Cuers & de Pourières;

4. Et Agnès, mariée à Raymond d'Agoult, Baron de Sault, & de la Vallée d'Oulx, Grand-Sénéchal de Provence (l'acte reçu par Guillaume Bayard, Notaire d'Embrun en 1316).

XI. Guillaume Arnaud, IVe du nom, Seigneur de Montpezat, de Lambesc & de Bellafaire, vendit la Seigneurie de Lambesc à Hugues d'Etienne. On trouve l'acte de cette vente aux Archives du Roi en Provence, Registre Pargamenorum, sol. 133. Il fervit le Duc de Calabre, fils de ROBERT, Roi de Sicile & Comte de Provence, dans la guerre qu'il fit contre l'Empereur Louis de Bavière, en Italie, l'an 1328; il épousa Béatrix des Baux, fille d'Hugues des Baux, Vicomte de Marseille, Grand-Justicier du Royaume de Naples, & Comte d'Avelin, frère de N.... des Baux, Prince d'Orange, ainsi qu'il conste par la ratification de la vente de Lambesc, saite par ladite Béatrix à Hugues des Baux, son père (aux mêmes Archives, Reg. Pargamenorum, sol. 137. Arm. A), & laissa:

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. Gilbert, Evêque d'Apt en 1364;

3. Et Pierre, Chevalier de S.-Jean de Jérufalem, Commandeur de Trinquetailles en 1349.

XII. Guillaume Arnaud, Ve du nom, Seigneur de Montpezat & de Bellegarde, est nommé parmi les présens à l'acte de ratification saite par Guillaune IV, son père, de la vente de Lambesc (Archives du Roien Provence, Reg. Pargamenorum, fol. 138. Arm. A). Raymond d'Agoult, fon coufin, Grand-Sénéchal de Provence, lui fit procuration, pour recevoir en fon nom l'hommage des Nobles de la Vallée d'Oulx. L'aste est du 24 Juillet 1340, aux écritures de Jean Portanery, Notaire d'Hières, conservées aux Archives du Luc en Provence. Il sut employé en 1341, pour soumettre les Tendiens à l'autorité de JEANNE, Comtesse de Provence, & de Louis, Comte du même Pays; & en récompense de ce fervice, ce Prince & cette Princesse lui donnérent l'inféodation de tout ce qu'ils avoient au lieu & Château de Cotignac. Îl eut pour fils:

XIII. ANTOINE ARNAUD, Grand-Maitre Rational, Seigneur en partie de Montpezat & de Riez, ainsi qu'il appert par le testament de Tiburge de Ville, sa seconde semme, qui le nomme fon héritier universel, & fait un legs à RAYMOND, que son mari avoit eu de Douce de Blacas, sa première semme (aux écritures de Pierre Barrali, Notaire à Riez),. André d'Oraifon lui fit hommage le 25 Février 1403 (aux mêmes écritures où fe trouvent encore d'autres actes qui le concernent). Il recut conjointement avec Pierre d'Acigne Grand-Sénéchal de Provence, l'hommage fait à Louis II par Bérenger de Simiane, Seigneur de Châteauneul & d'Apt. L'acte est pris par Andrinet de Breze, Secrétaire du Comte de Provence, le 5 Février 1400 (aux Archives du Luc en Provence). Il épousa 1º Douce de Blacas, fille d'Albert, Seigneur de Baudinar & d'Eyguine, qui lui avoit apporté en dot une partie de cette dernière Terre; & 2º Tiburge de Ville. Du premier lit vinrent:

1. RAYMOND, qui fuit;

2. Et BÉATRIX, mariée avec Amélias de Gom-

bert (ainsi qu'il appert aux Extensoires B de Lantelme, Notaire d'Aix, sol. 11 & sol. 41).

XIV. RAYMOND ARNAUD, Co-Seigneur de Riez & d'Eyguine, & Maître Rational, épou-fa, par contrat du 7 Février 1428 (Notaire, Pierre Barrali, de Riez), Mabile Bricy, fille de Jourdan Bricy, Grand-Maître Rational, & de Marguerite Arnaud. Il eut par les droits de fa femme, les Terres de Châteauneuf-le-Rouge, Briançon, Dromon, Antonin, Mazalgues, Saint-Estève & Auriac. Il laissa pour fils:

XV. PIERRE ARNAUD, Seigneur en partie de Riez, de Tourettes, de Châteauneus-le-Rouge, marié avec Béatrix de Faucon, fille de Louis de Saussé, Seigneur de Faucon. Il fit son testament le 6 Juillet 1485, par acte devant Pierre Ursi, Notaire de Riez, & eut de

fon mariage:

XVI. Honoré Arnaud, Co-Seigneur de Riez & de Châteauneus-le-Rouge, sonda une Messe à perpétuité dans l'Eglise des Cordeliers de Riez, où l'on voit encore sa Chapelle, & ses armes dans le Chœur de l'Eglise. L'aste de cette sondation est du 4 Août 1323 (Notaire, Honoré de Borna, de Riez). Il épousa Antoinette Fabri, sille d'Etienne Fabri, Seigneur de Mazan, & Co-Seigneur de Riez, & d'Honorade d'Assouaud. Il su père de:

XVII. MELCHIOR ARNAUD, Co-Seigneur de Riez & d'Eyguine, qui épousa, par contrat passé devant Pierre Ferreri, Notaire à Riez, le 16 Juillet 1536, Honorade de Miraillet, fille d'André de Miraillet, Seigneur en partie de Riez, & de Jeanne de Moreton. Il sit son testament le 15 Juillet 1586 (Notaire, Barthélemy Meige, de Riez). Il laissa:

J. CLAUDE, qui fuit;

2. ETIENNE, qui épousa, par contrat du 4 Février 1582, devant Albin, Notaire de Castellane, Claire de Castellane, de laquelle il n'eut qu'une fille, Françoise, mariée avec Roland de Vintimille, Seigneur de

Montpezat;

3. MATHIEU, Co-Seigneur de Riez, épousa, par contrat passé devant Albin. Notaire à Castellane, le 28 Février 1588, Honorade de Castellane. Is se lille de Balthasard de Castellane. Il sit son testament le 20 Janvier 1627, par acte passé devant Gilles, Notaire à Aix, sit héritier Louis, son neveu, Confeiller au Parlement, sils de Claude, & ne laissa point de postérité;

4. André, Seigneur de Châteauneus-le-Rouge, de Miravail, du Petit-Gobian, Co-Seigneur de Saint-Vincent de Mizon, Lieutenant-Général, Civil & Criminel de la Sénéchaus-sée de Forcalquier, par provision du 23 Janvier 1573, prêta hommage pour ses Terres, le 18 Juillet 1603 (Archives du Roi en Provence, Registre des Hommages, sol. 87); il épousa, à Forcalquier où il alla s'établir, Louise de Marcelly. Il sit la branche des Seigneurs de Châteauneus, qui vient d'être éteinte dans la personne d'Honoré Arnaud, Prêtre & Prévôt de l'Eglise Con-Cathédrale de Forcalquier, mort le 4 Octobre 1757.

XVIII. CLAUDE ARNAUD, fils aîné de MELCHIOR & d'Honorade de Miraillet, vint s'établir à Aix, sut Conseiller au Parlement de Provence, & un des Commissaires députés pour tenir la Chambre Souveraine à Marseille, asin de pacifier les troubles de la Ligue; sut commis par Lettres Patentes du Roi pour procéder souverainement à la taxe des saux Nobles; épousa, par contrat du 4 Décembre 1584, passé devant Jacques Duvon, de Saint-Maximin, Anne d'Agoult, fille de Joseph d'Agoult, Baron d'Ollières, Seigneur de Porcieux, Rousset, Mimet & le Casselt, & de Melchionne d'Emenjaud. Il mourut Doyen de sa Compagnie, laissant:

1. Louis, qui suit;

2. Esprit, qui a sormé la branche Cadette

rapportée ci-après;

3. & 4. Et deux filles, mariées dans les Maifons de Foresta, de Cologue, & de Suffren.

#### BRANCHE AINÉE

des Seigneurs de Rousset & de Vallongue.

XIX. Louis Arnaud, fils aîné de Claude & d'Anne d'Agoult-d'Ollières, fut reçu Confeiller au Parlement dans le mois de Juin 1611, prêta hommage au Roi de fes Terres de Rousset & de Vallongue, en 1640 (Archives du Roi en Provence, reg. des hommages n° 18, fol. 221, Arm. N), obtint du Roi un brevet de dons de lods & rétention des Terres & Baronies de Gréoux & Auresrede, le 14 Juillet 1639, enregistré aux Archives de la Chambre des Comptes de Provence les 12 & 14 Juin 1640, signé Louis Bouthillers. Il épousa Aymare d'Arène, fille d'Antoine d'Arène, Seigneur de Fabregoulles, Commissaire Général de la Marine & Fortisca-

tions du Levant, & de Madeleine de Muans. Sa semme Jui fit ériger un Mausolée & une Epitaphe dans l'Eglise des FF. Prêcheurs d'Aix, à la Chapelle de la Famille. Il eut

pour fils:

XX. Louis-Alphonse Arnaud, Seigneur de Rouffet & de Vallongue, Confeiller au Parlement de Provence, qui épousa, le 27 Janvier 1655 (Notaire François Gilles), Marie de Forbin, fille d'André-Anne de Forbin, Seigneur de Sainte-Croix, Conseiller en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence, & de Catherine de Séguiran; il eut pour ensans:

1. HENRI, qui fuit;

2. Louis-Joseph, Chevalier de Malte;

3. Thérèse, qui épousa Jean-Alphonse Ar-NAUD, fon coufin;

4. Et Anne, Religieuse au Grand Couvent des Dames de Sainte-Urfule d'Aix.

XXI. HENRI ARNAUD, Seigneur de Rousset & de Vallongue, prêta hommage pour ses Terres, en 1673 (aux Archives du Roi en Provence, reg. des hommages, n° 21, fol. 120. arm. N). Il épousa par contrat passé devant Onde, Notaire Royal à Aix, le 3 Septembre 1687, Elifabeth du Perrier, fille de Scipion du Perrier, Consciller au Parlement & de Susanne de Fabririan. Il sit son testament le 13 Avril 1716 (Gilles, Notaire à Aix), & laissa de son mariage:

1. JEAN-BAPTISTE-TOUSSAINT, qui fuit;

2. Et Madeleine-Félicité, mariée en 1708, avec Jean-Louis-Hyacinthe d'Esmivy, Chevalier, Baron de Moissac, Conseiller au Parlement.

XXII. JEAN-BAPTISTE-TOUSSAINT ARNAUD, Seigneur de Rousset & de Vallongue, dont il fit hommage au commencement de ce siècle (ainsi qu'il appert aux Archives du Roi en Provence, reg. des hommages, nº 24, fol. 134, arm. N). Il épousa (par acte devant Guyon, Notaire à Aix, le 20 Fevrier 1717), Madeleine de Coriolis, fille de Jean-Baptiste-Joseph, Marquis d'Espinouze, Baron de Corbières, Saint-Jeanet, & autres lieux, Confeiller du Roi en tous ses Conseils, & Président à Mortier au Parlement d'Aix, & d'Ifabeau de Grimaldi. Il a laissé:

1. Louis-Charles-Marie, qui fuit;

2. Et CHARLOTTE, Religieuse Carmélite à Aix.

XXIII. LOUIS-CHARLES-MARIE ARNAUD,

Seigneur de Rousset & de Vallongue, Conseiller du Roi en la Cour de Parlement, a époulé, par acte passé devant Bernard, Notaire de la Tour-d'Aigues, Louise-Gabrielle de Bruny, fille de François de Bruny, Chevalier, Baron de la Tour-d'Aigues & de fa Vallée, Seigneur de Cabrières, Lourmarin & autres lieux, & de Marie-Louise Soussin. II a de ce mariage:

JOSEPH-FRANÇOIS ARNAUD.

# BRANCHE CADETTE.

XIX. Esprit Arnaud, second fils de CLAUDE. chef de cette branche établie à Aix, fut Confeiller en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Provence, & épousa, par contrat du 1er Mars 1620, passé devant Gilles, Notaire à Aix, Polixène de Guirand, fille d'Honoré de Guirand, Seigneur de Brillane, Conseiller en la Cour de Parlement, & de Polixène de Blancard, dont il eut:

1. CLAUDE, qui suit; 2. Et N... mariée à Charles de Fauris, Sei-

gneur de Saint-Vincent. XX. CLAUDE ARNAUD succéda à l'office de

son père, épousa, le 3 Octobre 1656 (Jean d'Arbes, Notaire à Aix), Catherine de Quiqueran, fille de N... de Quiqueran, Seigneur de Beaujeu, & de Catherine de Forefla. Il eut:

1. JEAN-ALPHONSE, qui fuit;

2. Et Anne, Religieuse à l'Abbaye de Sainte-Claire à Aix.

XXI. JEAN-ALPHONSE ARNAUD, marié à Thérèse Arnaud, sa cousine, fille de Louis-Alphonse Arnaud, Chevalier, Seigneur de Rouffet, Vallongue, & autres lieux, Confeiller du Roi au Parlement de Provence, & de Marie de Forbin. Il a laissé de ce mariage:

1. Joseph-Antoine, qui fuit;

2. Et Alexandre.

XXII. JOSEPH-ANTOINE ARNAUD a eu de fon mariage:

1. JOSEPH-AUGUSTIN;

2. Et MARIE-ANNE.

Les armes: tiercé d'azur, à la fleur-de-lys d'or; le second, de sable à la bande d'or; le troisième de gueules à la rose d'argent; à l'écusson d'azur en cœur, chargé d'un Lion d'or.

(Généalogie dressée d'après l'Histoire hérosque & universelle de la noblesse de Pro-

vence, pag. 60).

ARNAULD, Seigneurs d'Andilly & de Pomponne, famille éteinte en 1756.

BERTRAND ARNAUD-DE-ROUSSET, II du nom, fecond fils de BERTRAND ARNAUD & d'Adalazie de Pofquières, alla s'établir en Auvergne, où étaient situés les biens qui lui étaient échus dans le partage qu'il fit avec son frère Guillaume.

Antoine Arnauld, un de ses descendans, sur un des plus célèbres Avocats du Parlement de Paris, sous le règne de Henri IV; il sur père de:

1. ROBERT ARNAULD, qui fuit;

2. Antoine Arnauld, Docteur de Sorbonne, mort à Bruxelles, le 8 Août 1694, fugitif du Royaume, après en avoir été un des plus précieux ornemens, par sa prosonde érudition & ses écrits;

3. Et Henri Arnauld, mort Evêque d'An-

gers, le 8 Janvier 1692.

ROBERT ARNAULD, Sieur d'Andilly, célèbre par les ouvrages de piété qu'il a donnés au public, épousa Catherine le Fèvre de la Boderie, qui lui porta en dot la Seigneurie de

Pomponne. Il eut de son mariage:

Simon Arnauld, Seigneur, Marquis de Pomponne, en Hurepoix, nommé Ministre & Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères, le 31 Octobre 1671, après avoir été Ambassadeur Extraordinaire en Suède & en Hollande; sut disgracié en Novembre 1679, rappelé au Conseil en 1691, mais seulement comme Ministre. Il mourut dans l'exercice de cette sonction le 26 Septembre 1699, & eut pour ensans:

I. NICOLAS-SIMON, Seigneur, Marquis de Pomponne & autres Terres, mort le 7 Avril 1737, marié, le 11 Mars 1694, à Constance Harville, fille de François, Seigneur, Marquis de Traifnel, en Champagne. & de Palaiseau, en Hurepoix, Maréchal-de-Camp, Gouverneur des Ville & Citadelle de Charleville, en Champagne, &c., & grande-tante du Marquis de Traisnel, aujourd'hui Brigadier d'Infanterie, & Colonel d'un Régiment de son nom; elleestmorte à Paris le 14 Juillet 1756. Le Marquis de Pomponne a eu de ce mariage:

CATHERINE-CONSTANCE-EMILIE, morte le 10 Mars 1745, ayant été mariée, le 26 Juin 1715, à Jean-Joachim Rouault, Seigneur, Marquis de Gamaches en Ponthieu, d'abord nommé Comte de Cayeux, mort Maréchal-de-Camp, le 4 Février 1751, & père du Marquis de

Gamaches d'aujourd'hui, l'un des Colonels du Régiment des Grenadiers de France. Voyez GAMACHES.

2. HENRI-CHARLES ARNAUD DE POMPONNE, né à la Have en Hollande, en Juillet 1660, nommé l'Abbé de Pomponne, Abbé Commandataire de Saint-Médard de Soissons en 1693, d'abord Aumônier du seu Roi, Ambassadeur de France auprès de la République de Venife, Conseiller d'Etat ordinaire le 28 Novembre 1711, pourvu de la Charge de Chancelier-Garde-des-Sceaux, & Sur-Intendant des Ordres, le 15 Septembre 1716, devenu Doyen des Conseils par la mort de M. l'Abbé Bignon, le 14 Mars 1743. Elu la même année honoraire de l'Académie des Inscriptions, & Docteur d'honneur en la Faculté des Droits en 1745, mort à Paris le 26 Juin 1756, âgé de 87 ans moins quatorze jours;

 Et Catherine-Félicité, née vers l'an 1679, mariée, le 13 Août 1696, à Jean-Baptifie Colbert, appelé le Marquis de Torcy, Ministre & Secrétaire d'Etat au Département des Assaires Etrangères, &c. Voyez COL-

BERT.

Les armes: d'azur, à un chevron d'or, accompagné en chef de deux palmes adossées d'or, & en pointe d'un rocher de six monts, aussi d'or.

ARNAULT, en Périgord. Le mot Arnaldus, interprété en françois par celui d'Arnault, paroît devoir son origine aux manoir & Seigneurie des Arnault-de-Paussat, possédés depuis le XV° siècle par la Maison de

Bourdeille.

La filiation de Messieurs d'Arnault ne remonte pas si haut que le nom, parce que, dans différentes révolutions, cette famille a perdu la majeure partie de ses titres. En 1569 le Château de la Borie, principal manoir des Seigneurs dudit lieu, fut brûlé au passage de l'Armée de Messieurs les Princes; & en 1575 leur maison de Périgueux sut saccagée par les Religionnaires, qui en firent une forteresse, qu'ils occupèrent jusqu'en 1581, qu'ils en furent chassés par Messieurs de Montardit, de Chellaud-des-Fieux, foutenus de plusieurs Catholiques qui reprirent la Ville de Périgueux, & manquèrent de furprendre, dans la forteresse, M. de Bellozane, Gouverneur pour le Roi de Navarre. Le Roi HENRI III accorda, en 1578, au Sieur de la Borie, en récompense desdites pertes, 4000 écus, à prendre sur sa recette générale de Guyenne. Le don

en sut vérifié à la Chambre des Comptes de

Paris, en 1580.

Suivant les preuves de la famille d'ARNAULT. faites sur les titres de la Borie & de Sarasignac, & des remarques sur ses alliances, qui m'ont été communiquées, le premier de ce nom que je trouve est:

I. Elie Arnault, Damoiseau, qui vivoit

dans le XIIIe siècle, il eut :

1. PIERRE, qui fuit;

2. Un autre Pierre, qualifié Chevalier en 1346, qui eut de sa semme, dont on ignore le nom, un fils nommé Jean, mort fans

postérité;

3. Et Jean, Chanoine du Puy-Saint-Front. Il fut chargé de procuration, par acte passé au Puy-Saint-Front de Périgueux, le 30 Septembre 1366, de Pierre Arnault, Chevalier, son frère.

II. PIERRE ARNAULT, Ier du nom, Damoifeau de Paussat, se maria avec Eléonore de Barrière, semme d'Olivier d'Abjac, Seigneur de la Douze. Il transigea, à Périgueux, avec Amalric de Barrière, Chevalier, son beaufrère, le 21 Juillet 1365. Il eut de fon mariage:

III. Pierre Arnault, IIo du nom, Damoiseau de Paussat, qui s'allia avec Frontone de Merle, fille de Guilhem de Merle, Lieutenant-Général, Juge-Mage de Périgueux, & d'Alphède de Lur. De ce mariage vint :

IV. AGMOND ARNAULT, Damoifeau Seigneur de la Fage, la Borie, Ospice, & Maisonnoble de Tâte-Vache, de Brantôme, &c. II épousa Marguerite Bonald-de-Campahac, ou Campane fille de Jean Bonald, Damoifeau de Montignac, & mère de Pierre de Bonald, Evêque de Sarlat en 1446, & de Rieux en 1460. De ce mariage naquirent:

1. Pierre, qui fuit;

2. Et GUILLAUME, Seigneur de la Chapelle. homme d'armes du Roi de Navarre.

V. PIERRE ARNAULT, IIIe du nom, Seigneur de la Borie, la Fage, &c., se maria avec Marguerite Dupuy, de la samille de Dupuy, Seigneur de la Jarte, en Périgord. Il en eut:

1. Louis, qui fuit;

2. JEAN, Prieur de Cambres, au Diocèfe de Bordeaux, en 1511, ensuite Chanoine de l'Eglise de Saint-Front de Périgueux, qui testa le 11 Décembre 1545;

3. Jeanne, mariée avec Joseph de Vallier, Conseiller au Parlement de Bordeaux, qui

Tome I.

eut, entr'autres enfans, Marthe de Vallier, épouse d'Arnault du Ferron, Conseiller au Parlement de Bordeaux, homme célèbre par fes écrits. Voyez DU FERRON, dans Moréri:

4. Françoise, épouse de Martial de la Ver-

que, Seigneur dudit lieu;

5. Et BERTRANDE, mariće à Michel d'Alix,

Capitaine de Vaisseau.

VI. Louis Arnault, Seigneur de la Borie, la Renaudie, & Maison-noble de Tâte-Vache, eut la Charge de Conseiller au Parlement de Bordeaux, le 3 Septembre 1547, & mourut en 1547. Il avoit épousé Anne Arnault-de-Golce, fille de Jean Arnault, Seigneur de Golce, & d'Almoife de Belcien;

leurs enfans furent:

1. François, Chanoine des Eglifes de Périgueux, Grand-Archidiacre de Saint-André de Bordeaux, par réfignation de François de Salignac, Évêque de Sarlat, & Doven de Carenat, par celle d'Aymar de Ferrière. Sauvebœuf, Abbé de Saint-Amand, François Arnault, dit l'Archidiacre de la Borie, sut député des trois Etats de Périgord. en 1589 & 1590; & du Clergé de Poitiers aux Etats de Blois, en 1578, & de celui de Sarlat, en 1576. Belleforêt, qui l'avoit connu, en parle avec éloge dans fa Colmographie, tom 1, pag. 196; & après lui l'Abbé Lenglet, le Père le Long, & l'Abbé Goujet, le mettent au rang des Historiens de France, pour avoir écrit les Antiquités du Périgord, & autres ouvrages. Il se démit de son Archidiaconat de Bordeaux, après le décès du Seigneur de la Borie, son frère, pour celui de Périgueux, afin d'être plus à portée de travailler aux établissemens de ses neveux & de ses nièces. Il mourut à Périgueux en 1608, âgé de go ans;

2. Pierre, qui suit;

3. Louis, Seigneur de Golce & la Treille, qui a sait branche, & dont la postérité est éteinte dans fon arrière-petite-fille MARGUE-RITE ARNAULT, ayeule de Marie-Thérèse de Montozon, Dame d'Arnault;

4. MARIE, mariée avec Jean de Mayot, Sei-

gneur de Saint-Vincent;
5. Almoise, qui fut semme d'Antoine Chillaud Seigneur de Pronceau. Chillaud est une famille noble, qui a donné plusieurs Lieutenans-Généraux au fiège de Bergerac, & Conseillers au Parlement de Bordeaux, d'où font issus les Seigneurs de Soumenfat;

6. Et MARGUERITE, mariée à Raymond de Chalup, Seigneur de Farerou, dont est issu, au VIIe degré, Jean de Chalup, Page du Roi, de la Grande-Ecurie en 1756, Sous-Aide-Major des Carabiniers en 1769.

VII. Pierre Arnault, IVe du nom, Seigneur de la Borie & de Saint-Laurent, avoit été tonsuré par l'Evêque d'Orléans, le 19 Décembre 1540. C'étoit un usage qu'on avoit alors, pour conserver les bénéfices dans les familles, en cas d'évènement. Il s'est rendu très-recommandable auprès des Rois Francois II. Charles IX & Henri III, comme on le voit par plusieurs commissions importantes dont ils le chargèrent, & les lettres qu'ils lui écrivirent. Il testa le 12 Septembre 1585, & avoit épousé Jeanne de Tricard, fille de François de Tricard, Seigneur de Roignac, Homme d'Armes du Roi de Navarre, & de Marguerite de Ferrière-Sauvebœuf. Il eut pour ensans:

François, Seigneur de Saint-Laurent, Capitaine de Cavalerie dans Montpezat, tué au Perprat, en Quercy, le 4 Octobre 1591, dans un combat que livra aux Religionnaires M. le Marquis de Montpezat, Gouverneur & Licutenant-Général de Périgord, commandant alors les forces dudit Pays, en l'abfence de M. l'Amiral de Villars:

2. Alain, qui fuit :

3. Joseph, Chanoine & Pricur de Lurcy, fit une donation à l'Hôpital Sainte-Marthe de Périgueux, le 18 Avril 1599, au nom de François Arnault, fon oncle, Chanoine, Archidiacre de Périgueux, & Archiprêtre de Valeuil. Il testa le 10 Novembre 1629, & mourut le 5 Avril 1631;

4. MARIE, Demoiselle de la Borie;

5. GABRIELLE, mariée, par accord du 7 Juillet 1596, à Jean de Barberin, Seigneur de Vessats. Il n'y eut qu'une fille de ce mariage. Jean de Barberin passa à de secondes noces, le 4 Novembre 1601, avec la Marquise de Montardit-de-la-Baylie. Il fut Gentilhomme ordinaire servant du Roi. Il étoit le quatrième ayeul de M. de Raignac, mort Licutenant-Général des Armées du Roi, & père des Marquises de Saujon & de la Rivière, en qui a fini la branche des Seigneurs de Barberin;

6. Toinette, mariée le 18 Mars 1602 avec Jean de Lespinasse, Seigneur de la Ro-

che;

7. Et MADELEINE, dite Demoiselle de Saint-Laurent.

VIII. ALAIN ARNAULT, Seigneur de la Borie, fut pourvu d'une Compagnie de 100 hommes de Gens de pied, dans le Régiment de

Bourdeille, par commission datée du Camp devant Montauban le 27 Août 1621. Il avoit traité, le 15 Septembre 1606, avec les Maire & Consuls de la Ville de Périgueux, du dédommagement de sa maison, qui avoit été réduite en sorteresse, qui avoit été brûlée peu de tems après que les Religionnaires en avoient été chassés, par quelques séditions qui persuadèrent au peuple que le Roi s'en serviroit pour les contenir. Il mourut en 1666, âgé de 05 ans. Il avoitépoufé, dès 1603, Marquise de Saint-Astier, d'une des illustres & anciennes Maisons de Guyenne. Elle étoit alliée par Marguerite de Cosnac, son ayeule paternelle au IIe degré, aux Maisons de Gramont, de Caumont, de Montault, de Bénac, & de Montluc. Leurs ensans furent:

1. FRANÇOIS, qui fuit;

2. ALAIN, Seigneur de la Forêt, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Piémont. Il fervit long-tems, & s'acquit, par divers faits militaires, la réputation d'un des braves de fon tems. Il testa le 2 Novembre 1664, & eut un fils naturel, nommé Louis, du quel font fortis trois ensans mâles, qui se font consacrés à l'Etat Ecclésiastique, & s'y sont distingués par leurs vertus & par leur savoir, & une fille nommée Gabrielle; & en eux a finicette postérité;

3. Joseph, Chanoine de deux Eglifes de Périgueux, & Archiprêtre de Valeuil. Il reconnut, le 24 Septembre 1662, avoir reçu diverses fommes, tant du Seigneur de la Borie, son père, que du Seigneur de Bernabé, son srère, lesquelles il veut être imputées sur ses droits légitimaires;

 FRANÇOISE, dite Demoifelle de la Borie;
 Et GABRIELLE, Religieuse à l'Abbaye du Bugné, Ordre de Saint-Benoît, le 13 Août 1628.

IX. François Arnault, Seigneur de la Borie & de Bernabé, servit pendant tous les troubles de Périgord, auprès de Messieurs les Comtes d'Harcourt, Marquis de Sauvebœus, & autres commandant les Armées de Sa Majesté dans cette partie; en haîne de quoi M. de Chanlot, Gouverneur pour M. le Prince de Condé dans la Ville de Périgueux, exerça toutes sortes de violences & d'exactions sur les maisons & autres biens qui lui appartenoient. Le verbal qui en sut fait par M. de Ribeyre, Intendant en la Province & Armée de Guyenne, le 1er Octobre 1653, apprécie la perte à plus de 20000 livres, pour les

dégradations feules. François Arnault avoit été nommé, dès le 3 Août 1651, par le corps de la Noblesse, pour y faire l'office de Secrétaire. Il avoit épousé, le 13 Août 1629, Catherine Saunier, fille de François Saunier, Scigneur de Monplaisir, & de Marthe Dulau-de-la-Cosse. De son mariage vintent:

 François, Seigneur de Sarafignac, tué le 23 Octobre 1656, âgé de 21 ans, dans un combat fingulier, où Meffieurs Dulau, de Savignac, la Cofte, Saunier, Monplaifir, & Arnault-de-la-Forêt, fon oncle, lui fervirent de feconds;

2. Joseph, Seigneur de la Borie, marié avec Marie de Chabans, fille de Claude de Chabans, Seigneur des Hommes, & d'Ifabeau de la Marthonie. Il mourut sans possérité;

3. Alain, Seigneur de Villatte, avoit été mis, dès sa plus tendre jeunesse, dans l'Etat Ecclésiastique; il sut Chanoine de deux Eglises de Périgueux, & resigna ses Bénésices, en 1683; servit, en 1706, avec le corps de la Noblesse du Périgord, & mourut à Périgueux, en 1715 âgé de 75 ans. Il avoit épousé, par accord du 6 Août 1683, Isabeau de Grimoard. Il eut un fils, mort au berceau, & une fille, nommée Marie, Dame de la Borie, ainée du nom, qui porta les biens d'Arnault, Seigneur de la Borie, dans la Maison de Losse, par son mariage du 21 Septembre 1700, avec Jean de Losse, Vicomte dudit lieu;

4. FRANÇOIS, qui fuit;

5. Jean, Seigneur de Laudonie, Sous-Brigadier des Gardes-du-Corps du Roi, dans la Compagnie du Maréchal de Duras. Il donna, le 23 Novembre 1676, procuration à Jean Dulau, Chevalier, Seigneur de Savignac, fon oncle, pour percevoir & recueillir en fon nom la fuccession à lui avenue de son père. Il étoit mort à Dijon le 12 Avril 1685;

. 6. MARTHE, Religicuse à la Visitation de Périgueux, le 11 Octobre 1644;

 FRANÇOISE, mariée le 6 Septembre 1666, avec Pierre Bouffier, Seigneur de Valette;

8. GABRIELLE, dite Mademoifelle de Villatte, morte en 1702. Elle avoit épousé David Dupuy, Seigneur de la Forêt-de-Cornille, & étoit ayeule de Pierre de Beaupoil-Saint-Aulaire, mort Evêque de Tarbes;

 Et Marie, dite Mademoifelle de Laudonie, mariée, le 9 Novembre 1670, à Poncet de Robinet, Seigneur de Mayot & de Plafe.

X. François Arnault, IIo du nom, Seigneur de la Forêt & de Sarasignac, avoit

fervi en qualité de Mousquetaire du Roi. & se trouva à la convocation de la Noblesse du Périgord, assemblée au Mont-de-Marsan, en 1674, sous les ordres de M. le Maréchal d'Albret. Il testa le 26 Novembre 1602. & mourut à Sarafignac le 15 Août 1603, âgé de 53 ans. Il avoit épousé Toinette. de Champagnac, fille de Henri, Seigneur du Mas, & d'Anne Duchêne, morte le 24 Mars 1737, âgée de 81 ans. Elle étoit petite-fille de Jean de Champagnac, Seigneur du Mas, ci-devant Maître des Requétes de la Reine Marguerite, & petite-nièce de Jean de Lambert, Ile du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi, mort Lieutenant-Général des Armées de Sa Majesté. Ses enfans surent :

1. François-Henri, qui suit;

2. François, Seigneur de Laudonie, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel au Régiment de Marsan, tué à la désense d'Ingelfingen, en Bavière, le 17 Mai 1743, âgé de 88 ans, en ayant servi 41 dans les guerres d'Espagne, de Flandres & d'Allemagne. Il testa le 26 Février 1703;

3. Alain, Chanoine-Régulier de Chancelade, qui testa le 12 Mai 1699, à fon entrée dans

cette Congrégation;

 SICAIRE, Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Montsoreau, mort en Languedoc le 5 Avril 1751, sans avoir eu d'ensans de deux semmes qu'il avoit épousées;

5. Françoise, mariée le 28 Novembre 1696, à

Pierre de Chalup;

 Et Gabrielle, Réligieuse à Notre-Dame de Périgueux, le 20 Février 1701, morte en 1736.

XI. François-Henri Arnault, Seigneur de Sarafignac, Major au Régiment d'Infanterie de Montforeau, par Brevet du 22 Janvier 1708, avoit époufé, par accord du 20 Mars 1705, fa coufine germaine Almoife de Champagnac, fille de Jean, Seigneur de Marniaud, & d'Anne Beaupoil. Il en eut:

1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;

2. Joseph-Marie, Seigneur de Sarafignac, né le 24 Mai 17:6, entré au fervice en 1733, Capitaine au Régiment de Talaru: il fut fait prisonnier de guerre à la bataille de Raucoux, le 11 Octobre 1746, par M. le Prince de Saxe-Hildburghausen, avec plusieurs Officiers de son Régiment. Il se trouva, avec sa Compagnie, à la retraite saite après la bataille de Rosbach en 1757. Le Roi, en considération de ses services, lui donna la même année une pension de

200 livres fur le Tréfor-Royal, & 500 livres degratification, par Brevet du 27 Décembre 1758;

3. ELISABETH, Religieuse à Fontaine, Ordre de Fontevrault, le 12 Mai 1731;

4. Autre Elisabeth, Dame de la Foi & Ecole Chrétienne, dotée le 10 Novembre 1743;

GABRIELLE, Demoiselle de Sarasignac, admiseà Saint-Cyr le 10 Mai 1735;

6. Et ELISABETH, dite Demoifelle d'Arnault, mariée, par accord du 27 Août 1747, avec Etienne de Belcier, issu au VIIº degré de François de Belcier, Premier Président au Parlement de Bordeaux en 1518.

XII. JEAN-FRANÇOIS D'ARNAULT, Seigneur de Sarasignac, Lieutenant dans le Régiment de Pons, Insanterie, le 28 Août 1724, & cidevant Enseigne de la Compagnie Colonelle, s'est marié, le 11 Février 1732, avec Marie-Thérèse de Montozon, fille de N.... Seigneur de Léguillac, & de Marie de Borros, Dame d'Atur & de Marcancy. Ses ensans surent:

 Dominique, Seigneur de Laudonie, né le 22 Août 1733, Capitaine au Régiment de Mailly, tué à l'affaire de l'Assiète, en Piémont, le 20 Juillet 1747;

2. François-Henri, Seigneur de Sarafignac,

qui fuit;

3. Jean-François, Seigneur d'Arnault, né le 19 Mars 1738, Lieutenant au Régiment de Mailly (ensuite Talaru) par Lettres de 1747; depuis Capitaine au même Régiment, par Commission du 1er Janvier 1758;

4. Joseph, dit le Chevalier d'Arnault, baptifé le 30 Octobre 1740, Lieutenant au même Régiment, par Lettres du 6 Juin 1758;

5. Et François-Gabriel, né le 3 Juillet 1750.

XIII. François-Henri d'Arnault, Seigneur de Sarafignac, marié, par accord du 18 Janvier 1758, avec Marguerite de la Croix, fille de Joseph de la Croix, Seigneur de Hautesaye, & de Marie Ferrand-de-Montaubert.

Les armes sont: d'azur, à la bande d'or, chargée de trois los anges de gueules, & accompagnée en chef de trois étoiles d'argent, posées en bande; pour supports: deux aigles...

ARNAULT, en Berry, famille qui a donné un Echevin à la Ville de Bourges, en 1538, dont les armes font: d'azur, au chevron d'or, accompagné de deux étoiles d'ar-

gent en chef, & d'un croissant montant de même en pointe.

ARNAY, & anciennement ARNEX, famille noble, d'abord établie à Orbe, & aujourd'hui à Lausanne dans le Canton de Berne. Il paroit qu'elle a tiré son nom de la Terre & du village d'Arnay près d'Orbe, située dans le Bailliage de Romainmoutier, Canton de Berne. Cette Terre appartient aujourd'hui à la famille de Jenner de Berne.

Ruchat observe, dans l'Abrégé de son Histoire Ecclésiassique du Pays de Vaud, imprimé à Berne en 1707, in-12, p. 67, que les premiers & les plus anciens noms de samille étoient ceux des Gentilshommes, qui prenoient le nom de leurs Terres. De-là sont venus les noms des Maisons de Gruyex, de Blonay, d'Eslavay, d'Aubonne, d'Arlay, d'Arnay, & autres semblables. Ils étoient

dejà en usage dès le XIº siècle.

Le premier connu du nom d'Arnay est Valcherus ou Vaultier d'Arnay, Damoiseau, fils de désunt Seigneur Hugues d'Arnay, Chevalier (Miles), dont il est sait mention dans un acte du mois de Décembre 1295, où Etienne, Abbé de Bon-Mont, en latin Abbas Boni Montis (Monastère, aujourd'hui sécularisé, du Canton de Berne, à deux lieues audessus de Nyon, & ches-lieu du Bailliage de Bon-Mont), atteste que ce Vaultier d'Arnay s'étoit rendu caution pour Jacques de Carnenis, en françois de Cuarnens, Damoifeau.

Noble Jean-Rodolphe d'Arnay, Citoyen de Lausanne, est Auteur de plusieurs Ouvrages, entr'autres du Traité de la Vie privée des Romains, imprimé à Lausanne en 1757, in-12, livre très-estimé des Connoisseurs. Il a deux frères, François-Sigismond & Gabriel-Louis d'Arnay, domiciliés à Lausanne.

De cette ancienne famille de Suisse étoit CLAUDE D'ARNAY, qui rendit des services importans à Louis XI, qui l'en récompensa en lui donnant, pour lui & ses hoirs mâles, descendans en loyal mariage, la Terre & Seigneurie de Châtelleine, les rentes & tailles annuelles de Pupillen au Comté de Bourgogne.

Les armes sont: d'argent, à la croix de sable, l'écu réhaussé d'un casque grillé; cimier: plumaches de sable & d'argent; lambrequins de sable & d'argent.

ARNOIS, Sieur de Saint-Martin en Normandie, Généralité de Rouen, samille maintenue dans sa noblesse, le 8 Janvier 1668, dont les armes sont: de gueules, au chevron d'argent, accompagné en pointe d'un casque de même posé de front.

ARNOLET. JEAN-BAPTISTE ARNOLET-DE-LOCHEFONTAINE obtint, au mois de Juillet 1703, des Lettres, enregistrées le 1<sup>et</sup> Août suivant, pour l'union de la Terre de la Chapelle au Marquisat de Bussy-le-Château, Seigneurie qui avoit été érigée en Marquisat par Lettres du mois de Janvier 1699, & enregistrées le 9 Juillet suivant, en saveur du même JEAN-BAPTISTE D'ARNOLET-DE-LOCHEFONTAINE, Marquis de Bussy-d'Amboise, Vicomte de Pény, Président en la Cour des Monnoies de Paris, & auparavant Conseiller au Parlement d'Aix, mort le 2 Décembre 1706: il a eu entr'autres filles d'Elisabeth de Creil:

 CATHERINE-ELISABETH D'ARNOLET, morte à Paris le 19 Juin 1739, âgée d'environ 79 ans, & veuve de Louis-Abraham de Sahuguet, Seigneur de Termes, dont elle a laiffé des filles, mariées, & un fils. Voyez SA-HUGUET;

2. ELISABETH-NICOLE-URSULE D'ARNOLET, morte à Paris le 5 Janvier 1739, âgée de 72 ans & deux mois, elle avait été mariée le 27 Décembre 1683 avec Nicolas-René Berryer, Seigneur de Ravenoville, &c., mort le 21 Novembre 1707. Elle a laissé trois filles & un fils. Voyez BERRYER;

3. Et Marie-Anne-Jacqueline d'Arnolet, morte à Paris le 30 Mars 1741, âgée de 69 ans, ou environ. Elle avoit été mariée, le 30 Juin 1707, avec André de Colombet, Seigneur de Bourg-Baudouin, Vicomte de Pény, Mestre-de-Camp de Cavalerie, ancien Lieutenant-Colonel du Régiment de Cavalerie de Béringhen, Chevalier de Saint-Louis, & Chambellan du feu Duc de Berry. N'ayant pas eu d'enfans, elle a laissé pour héritiers les enfans de ses deux sœurs ainées, dont la mort est rapportée dans le Mercure de France du mois de Janvier & dans celui de Juin 1739, 2° vol. pag. 182 & 1462.

Les armes: d'aque, à la Croix de Lorraine d'or, & une bordure diaprée en anse de panier, sleurdely sée de huit pièces de même.

ARNOULT, en Champagne. Pompée b'Arnoult, Ecuyer, Seigneur de Fontenay, a eu d'Anne-Marie Magaut:

EDOUARD D'ARNOULT, Ecuyer, Seigneur de Fontenay, Sous-Brigadier de la première Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi, puis Major des Ville & Gouvernement d'Amiens, marié, le 28 Février 1692, avec Catherine de Saint-Aubin-de-l'Epinay, élevée à Saint-Cyr, fille de Claude de Saint-Aubin, Seigneur de l'Epinay, & de Marie de Creuset. Il sut maintenu dans la possession de sa noblesse par Ordonnance de M. Bignon, Conseiller d'État, & Commissaire départi dans la Généralité d'Amiens; & il a de nouveau justifié, par titres originaux, sa filiation jusqu'à JEAN D'ARNOULT, son cinquième ayeul, Ecuyer, Seigneur de Fleury, reconnu Noble dès le 17 Janvier 1485.

Les armes: d'argent, à un chevron de gueules, accompagné de trois cœurs de même.pofés deux en chef & l'autre en pointe de l'écu.

AROD, en Dauphiné: d'or, à la fasce vairée de deux traits, surmontée de 5 étoiles d'azur.

AROZ, en Franche-Comté. Ancienne noblesse qui possédoit la Terre de ce nom dans le Bailliage de Vesoul.

Antoine d'Aros ou d'Aroz, le dernier mâle de sa Maison, reçu dans la Confrérie de Saint-Georges en 1618, sut père de:

1. CLAUDINE, mariée le 19 Octobre 1648, à Humbert-Louis de Vefoul, Ecuyer, Seigneur de Raincour, Velotte & Borrey; 2. & 3. Béatrix & Marguerite.

Les armes: de fable, à la bande d'argent, chargée de trois molettes d'éperon & de gueules, timbrées d'unctête d'aigle de fable, becquée de gueules.

\* ARPAJON. Cette Maison, originaire du Rouergue, est sort ancienne, & une des plus illustres du Royaume. Bernard d'Arpajon, le premier dont il soit sait mention, vivoit en 1170. La Généalogie de cette Maison commence, dans les Grands Officiers de la Couronne, tom. V., p. 890, à Hugues, I' du nom, Sire d'Arpajon, qui sonda en 1287 l'Abbaye de Notre-Dame d'Arpajon-lez-Milau, Diocèse de Rhodès, pour des Religieux de l'Ordre de Saint-Benoît. Il portoit : de gueules, à la harpe d'or.

Hugues, IIIº du nom, Sire d'Arpajon, épousa Jeanne de Séverae, sœur & héritière de Guy de Séverae. Leurs descendans joi-

gnirent au nom d'Arpajon celui de Séverac. La Terre de Séverac est possédée par les Ducs

d'Ancenis. Voyez SÉVÉRAC.

Louis, Duc d'Arpajon, Pair de France, bifayeul de la Comtesse de Noailles, ayant sauvé l'Isle de Malte de l'invasion des Turcs, le Grand-Maître, Jean-Paul Lascaris, lui accorda, du consentement de l'Ordre, le 30 Mai 1645, le privilège singulier, pour lui & ses descendans d'aîné en aîné, de porter l'écu de leurs armes sur une croix de Malte, comme le portent les Chevaliers de cet Ordre, & qu'un de ses descendans, au choix du père, seroit Chevalier, en naissant, & Grand-Croix à l'âge de 16 ans.

Les Terres & Seigneuries de Châtres sous Monthéry, de la Bretonnière & de Saint-Germain, qui sont toutes trois contiguës l'une à l'autre, surent unies & érigées en Marquisat sous le nom d'Arpajon, par Lettres du mois de Mai 1720, registrées au Parlement séant à Pontoise, & à la Chambre des Comptes les 12 & 19 Décembre 1720, en saveur de Louis II, Marquis d'Arpajon, Chevalier de la Toison d'or, Lieutenant-Général des Armées du Roi, créé Duc d'Arpajon & Pair de France par Lettres du mois de Décembre 1650, qui ne surent point enregistrées.

Le Marquis d'Arpajon, le dernier de son illustre Maison, n'a laissé de Charlottele Bas, de Montargis, qu'une fille unique Anne-Claude d'Arpajon, née le 4 Mars 1729, reçue Grand-Croix de l'Ordre de Malte, le 13 Décembre 1745, par une Bulle du 28 Septembre 1741, mariée le 27 Novembre 1741 à Philippe, Comte de Noailles, Lieutenant-Générai des Armées du Roi, Grand d'Espagne, & Chevalier de la Toison d'or, Grand-Croix de Malte par son mariage, &c., né le 7 Décembre 1715. Voyez NOAILLES.

Les armes de la Maison d'Arpajon: écartelé, au 1 de gueules, à la croix de Toulouse d'or, qui est de Lautrec; au 2 d'argent, à quatre pals de gueules, qui est de Séverac; au 3 de gueules, à la harpe d'or, qui est d'Arpajon; au 4 de France, au bâton péri en barre de gueules, qui est de Bourbon-Roussillon, & Jur le tout de gueules, à la croix d'argent, qui est de Malte.

ARPENTI: d'or, à l'écu en abîme de gueules, accompagné de 5 coquilles de fable.

ARPILLIERS, en Champagne: d'or, à la croix de gueules.

ARPIN-LE-DUC, en Bourgogne: de fable, à la croix ancrée d'argent.

ARPINAL, en Dauphiné: d'azur, au chef d'or, chargé de trois ficurs-de-lys de gueules.

ARQUÉ: de gueules, à une étoile d'or.

ARQUEMBOURG, Sieur de Flottemanville, en Normandie, Généralité de Caen. Il est parlé dans l'Histoire de Malte, par l'Abbé de Vertot, de Jacques d'Arquembourg-de-Tourville, reçu Chevalier de Malte en 1529.

La Roque, dans son Traité des Bans & Arrière-Bans, dit qu'en la montre de 1470, Vicomté de Montivilliers, pour Thomas d'Ar-QUEMBOURG, homme ancien, se présenta Guil-LAUME D'ARQUEMEOURG, son fils, armé de brigandine, salade, avec lui un Page, portant un vouge & deux chevaux, pour ce un vouger. Voyez, sur ces anciennes armures, pour l'explication, notre Didionnaire militaire.

C'est tout ce que nous sçavons de la famille d'Arquembourg, dont les armes sont: d'argent, au chevron de gueules, accompagné de troisroses de même, deux en chef & une en pointe.

ARQUEUX, en Bourgogne: d'azur, au lion d'or, couronné & lampassé de même.

ARQUIER. Pierre Arquier, Seigneur de Charleval, obtint, dans le mois de Février 1611, des Lettres de Noblesse, en récompense des services qu'il rendit au Roi, lors des troubles de Provence. Ces Lettres furent enregistrées aux Archives de Sa Majesté à Aix, reg. Ludovicus, arm. B, nº 30, fol. 24. Les descendans de Pierre avoient fait plusieurs branches établies à Marseille, à Arles & à Lambesc. Il ne reste plus que celles des Seigneurs de Barbegaud & de Saint-Paul, dans ces deux dernières villes. L'une & l'autre s'y soutiennent honorablement, & ont fait de bonnes alliances. La dernière femme, qui est entrée dans la branche de Saint-Paul, est de la famille de Montgrand de Marseille. Elle est mère de Jean-Baptiste d'Arquier, qui sert fur les vaisseaux du Roi en qualité de Garde de la Marine.

La branche des Sieurs de Barbegal ou

Barbegaud, établie à Arles, est actuellement foutenue par Joseph d'Arquier, ancien Officier d'Infanterie, premier Consul d'Arles en 1733, & marié, en 1739, avec Trophimette Bégou, de laquelle il a Louis d'Arquier-Barbegal, Seigneur de Ventabren, qui n'est pas encore établi, & deux filles, dont l'aînée Marie-Ursule d'Arquier, est mariée avec le Sieur de Bertrand, Seigneur de la Bruyère en Languedoc; & la cadette, Religieuse à l'Abbaye de Saint-Césaire de la ville d'Arles.

François d'Arquier, frère de Joseph, a été marié: 1° avec Françoife de Velin, sans postérité; 2° avec N... de Richard-des-Beau-

melles, de laquelle il a des ensans.

Les armes: d'azur, à un pont d'une arche d'argent, maçonné de fable, & furmonté d'un lion d'or. (Histoire hérosque & univ. de la noblesse de Provence, tom. I, p. 70.)

ARQUIER. Cette deuxième famille, du nom d'Arquier, est originaire de Lambesc comme la précédente. Etienne d'Arquier, Seigneur de Saint-Estève, en est la tige. Il sut annobli dans le mois d'Avril 1655. Ses Lettres surent enregistrées aux Archives du Roi le 12 Juin 1657, reg. Afflidio Provincia, fol. 385. Autres Lettres du mois de Novembre 1698, enregistrées le 19 Janvier 1699, par lesquelles le Roi confirme ledit Etienne d'Arquier dans sa noblesse, non-obstant la révocation de l'annoblissement, portée par l'Edit de 1664, Reg. Propheta, sol. 133.

1. Etienne d'Arquier avoit épousé, en 1643, Madeleine d'Etienne, de la quelle il eut:

1. Lovis, qui fuit;

2. Charles, qui entra dans les Mousquetaires

Noirs;

3. Joseph, mort Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, avec Brevet de Capitaine de Vaisseau;

4. Et Anne, mariée avec Joseph de Blanc-Duveaune.

II. Louis d'Arquier épousa, en 1692, Gabrielle de Spagnet, des Conseillers au Parlement de Provence, de laquelle il eut:

1. MARC-ANTOINE, qui fuit;

2. Et Louis-Albert, Chanoine de l'Eglise d'Aix.

III. MARC-ANTOINE D'ARQUIER ÉPOUSA, en 1720, Gabrielle de Valcroissant, fille du Commandant pour le Roi de la Citadelle

d'Arras. Il avoit servi dans la Compagnie des Cadets aux Gardes, & acquiten 1728 la Terre de Sué. Il sut délivré du droit de franc-fies en 1730, & il est mort sans possérité. Son frère, qui reste seul de cette samille, a hérité de ses biens.

Cette famille vivoit honorablement avant fon annoblissement. Elle avoit sait alliance avec les Maisons de Faudran & de Cadenet, & ses auteurs prenoient la qualité de Nobles. On trouve dans l'Histoire de Provence un RICARD D'ARQUIER, qualissé Chevalier. Il commanda en 1335 une Compagnie de 100 hommes au siège des Baux sous le Comte Robert.

Les armes: d'or, au lion de fable couronné de même, chargé de trois fasces ondées & alaisées d'argent.

(Histoire héroïque & univ. de la noblesse

de Provence, tom. 1, p. 71.)

ARQUINVILLÉ, en Picardie. Jeand'Ar-QUINVILLÉ, Chevalier, Seigneur de Crapon, épousa Isabelle d'Avion, Dame de Saint-Rimaud, dont entr'autres ensans il eut:

Louis d'Arquinvillé, Seigneur de Saint-Rimaud, qui prit pour semme Louise de Soyecourt, fille de Charles de Soyecourt, Seigneur de Mouy, & d'Isabelle de Châtillon. Leur fils sut:

OLIVIER D'ARQUINVILLÉ, Seigneur de Saint-Rimaud, mort le 21 Septembre 1520. Il avoit épousé Andrée d'Aymeret, Dame de Châteliers en Poitou, fille de Guillaume d'Aymeret, Consciller au Parlement de Paris, & d'Etiennette de Harlay. Il laissa:

1. Louis, qui fuit:

2. Et JEAN, Chevalier de Malte, mort dans un combat au Levant, le 19 Mai 1557.

Louis d'Arquinvillé, lle du nom, Seigneur de Saint-Rimaud, Conseiller au Parlement de Paris, épousa Marthe Alléaume, fille de Jean Alléaume, Seigneur de Pansy & de Chenoise, & de Charlotte Pinot. Il en eut:

1. Louis, mentionné ci-après;

2. Et Anne, semme de N... Seigneur de Gouffencourt.

Louis d'Arquinvillé, III du nom, Seigneur de Saint-Rimaud, mourut à Paris, âgé de 70 ans, l'an 1590. Il avoit épousé Susanne de Crenesme, fille de François de Crenesme, Seigneur de Luzarche, & de Susanne de Mainemares, dont il eut: 1. Susanne, femme de Jacques-Annibal de Longueval, Seigneur de Haraucourt, Gou-

verneur du Castelet:

2. Et CLAUDE, Dame de Saint-Rimaud, semme de Nicolas de Gaudechart, Seigneur de Bachivillé, dont est forti Charles de Gaudechart, Seigneur de Saint-Rimaud & de Bachivillé, qui épousa N... de Mornay, de la Maison de Montchevreuil.

Les armes: d'hermines, papelonnées de gueules.

ARRABLAY, ancienne Maison du Périgord, qui a donné un Chancelier de France, & un Cardinal, Evêque de Porto.

JEAN, Seigneur d'Arrablay, le premier que

l'on conneisse, vivoit en 1290.

JEAN, Seigneur d'Arrablay, II° du nom, Sénéchal du Périgord & du Quercy, fut père, par fa semme Jeanne d'Anlezy, de Pierre, &

de JEAN, IlIe du nom.

PIERRE D'ARRABLAY, Archidiacre de Narbonne, enfuite de Bourbonnois en l'Eglife de Bourges, Chanoine de Saint-Quentin en Vermandois, Chancelier de France en 1316, & enfuite Cardinal, Evêque de Porto, du titre de Sainte-Sufanne, fut employé en plusieurs négociations par le Roi Philippe le Bel. Il vivoit encore en 1332, & il étoit mort en 1346.

JEAN, IIIe du nom, Seigneur d'Arrablay, furnommé le jeune, Maître-d'Hôtel du Roi, fut à Avignon avec Philippe de Mornay pour obtenir du Pape la dispense du mariage du Roi Charles le Bel. Jean b'Arrablay épousa Marguerite de Montliard, dont il eut Marguerite, mariée à Philippe de Courtenay, Chevalier, Seigneur de la Ferté-Loupière; & Jeanne, mariée à Jean d'Andrezel, surnommé le jeune, Chevalier & Chambellan de Jean, Duc de Normandie & de Guyenne. Cette Maison a fini en 1346.

Les armes: bandé d'argent & de gueules,

de six pièces.

ARRAC-DE-VIGNES, Baron de Sault,

de Navailles, en Guyenne.

JEAN d'ARRAC, Ecuyer, Seigneur de Broftau & de Vignes, autrement de Romesort & de Beiries, homme d'armes de la Compagnie de M. de Poyanne, épousa, en 1595, Madeleine d'Anglade, fille & héritière de Louis d'Anglade, Seigneur de la Maison Noble de Vignes, jurisdiction de Sault, dont:

1. Blaise, qui suit;

2. Et Jeanne, mariée le 2 Février 1627 (contrat du 19 Février 1623), à Gasson de Lomagne-Terride, Seigneur de Baringue, Voyez la pag. 38 de l'Abrégé, imprimé en 1757, de la Généalogie des Vicomtes de Lomagne, avec privilège du mois de Juin, dédié au Maréchal-Duc de Mirepoix.

Blaise d'Arrac-de-Vignes, Ecuyer, fon arrière-petit-fils, Baron de Sault, de Navailles, Seigneur de Nassiet & de Marpaps, &c., épousa, le 23 Février 1616, Marie d'Abbadie-d'Arbocave, fille de Pierre d'Abbadie, Baron d'Arbocave, & nièce de Bernard d'Abbadie, Evêque de Dax. Il en a eu entr'autres ensans:

Joseph d'Arrac-de-Vignes, Ecuyer-Baron de Sault, de Navailles, Seigneur de Nassiet & de Marpaps, né le 24 Décembre 1716, & marié, le 14 Octobre 1735, à Marie de Laur, fille de Charles-César de Laur, Baron de Lescur, Lieutenant des Maréchaux de France, & de Marthe de Faget. Leurs ensans sont:

 & 2. ALEXANDRE & HENRI, Seigneurs de Sault, Ecuyers, nés jumeaux le 29 Octobre 1740;

3. Charles-Daniel, Seigneu r de Sault, Ecuye né le 24 Janvier 1742;

4. Et Louise-Josèphe, née le 24 Janvier 1738.

Les armes: d'argent, à un sanglier de sable passant, écartelé d'azur, & une aigle à deux têtes d'or, ayant le vol abaissé.

ARRADON: de fable, à 7 macles d'argent, pofés 3, 3 & 1.

ARRAGON-SAINT-SEVERIN, Maison des plus illustres & des plus anciennes d'Italie, au Royaume de Naples. Le nom de Saint-Severin y est trouvé dès le XI siècle : la Baronie de Saint-Severin dans ce Royaume, sut d'abord son seul patrimoine. Elle prit le nom d'Arragon, depuis Antoine-Marie de Saint-Severin, I'e du nom, nommé Antoine - Marie d'Arragon - Saint - Severin. Voyez Saint-Severin d'Arragon.

ARRAS. Jean d'Arras, Ecuyer, Seigneur d'Andreci, dont il fit hommage au Seigneur de Montcornet, le 12 Septembre 1514, étoit cinquièmeayeulde Philippe d'Arras, Ecuyer, Scigneur de Prouilli & de Montigni-fur-Vesle, marié le 25 avril 1718, avec Claude-Françoife Duchefne, fille de Jacques Duchefne, Scigneur de Joui, Gouverneur du

Château de Bouillon, Chevalier de Saint-Louis, & de Françoise Brice. De ce mariage est issue, entr'autres enfans Thérèse-Mar-GUERITE-MARIE D'ARRAS-DE-PROUILLI, baptisée le 20 Février 1720, & reçue dans la Maison de l'Ensant-Jésus à Paris, sur les preuves de sa Noblesse, qui remontent par titres à JEAN D'ARRAS, fon sixième ayeul.

Les armes sont: d'argent, à un chevron d'azur, accompagné en chef de deux oies de sable, becquées & onglées de gueules, &

affrontées.

ARRAS: d'argent, au lion de fable.

ARRAS: semé de France, au lambel de 4 pièces de gueules, chargé de douze châteaux d'or.

ARREAU, en Berry: d'azur, à 3 flêches empennées d'argent, péries en pals, 2 & 1.

ARREL, ou AREL suivant l'Armorial de Bretagne, par Guy le Borgne, imprimé à Rennes en 1681.

HENRI ARREL, Seigneur de Kermarquer,

vivant l'an 1330, laissa pour fils:

Robert Arrel, Seigneur de Kermarquer. célèbre par le combat des Trente, pour l'honneur de sa nation, l'an 1350. Il épousa Jeanne de Penhoet, dont sortit:

OLIVIER ARREL, I'r du nom, Seigneur de Kermarquer, Chevalier, qui fut du combat des Trente, avec son père. Il eut pour semme

Olive du Chastel, & pour fils :

Olivier Arrel, IIe du nom, Seigneur de Kermarquer, qui épousa Catherine de Kerrimel, fille d'Alain, Seigneur de Kerrimel. & en eut :

Olivier Arrel, IIIe du nom, Seigneur de Kermarquer. Il sut conjoint avec Jeanne de

Kergorlay, dont fortit:

OLIVIER ARREL, IVe du nom, Seigneur de Kermarquer. Sa femme sut Clémence de Guermeur, fille de Guillaume, Seigneur de Guermeur & de Ponthon, dont il eut :

1. JEAN, duquel nous allons parler;

2. Huon, Chevalier, père de Lancelor, ausli Chevalier;

3. Et Olive, semme d'Yvon, Seigneur de Keroufy.

JEAN ARREL, Chevalier, Seigneur de Kermarquer, eut pour semme Jeanne de Ploeuc, de laquelle il laissa:

1. Pierre, mentionné ci après;

Tome I.

2. PERONELLE, semme de Pierre de Troplong. Seigneur de Kerhis;

3. MARIE, semme d'Olivier de Coetmen, Seigneur de Boisguzence, fils de Tristan de Coetmen, Seigneur de Boisguzence, & d'Anne de Robien :

4. Et CATHERINE, femme d'Olivier, Seigneur du Pontglon, dont fortit Béatrix, Dame du Pontglon, semme de Jean de Romillé.

Seigneur de la Chefnelave.

Pierre, Seigneur de Kermarquer, en 1476, épousa Jeanne de la Feuillée, fille de Jean, Seigneur de la Feuillée & de Tiphaine le Vayer, dont il eut :

1. MARGUERITE, qui suit;

2. Et JEANNE, femme de Roland, Seigneur du Rouvre.

Marguerite Arrel, Dame de Kermarquer, sut mariée avec Jean l'Eve/que, Chevalier, dont fortirent:

1. François, mentionné ci-après;

2. Et BARBE, femme de Pierre du Tertre. Seigneur de Pennern, fils de Pierre du Tertre, Seigneur dudit lieu, & de Jeanne de l'Esquildry.

François L'Evesque, Seigneur de Kermarquer, voyant périr en la personne de sa mère la Maison des Arrel, prit des Lettres du Roi pour en porter le nom & épousa Francoise de Coëtadres, devenue veuve & remariée à François, Seigneur de Goesbriant. Il en eut:

1. Pierre, qui fuit;

2. MARGUERITE, femme de Guillaume le Moy. ne, Seigneur de Ramblouhe;

3. MARIE, femme de François, Seigneur de Kerouly;

4. Et Lucrèce, femme de Henri, Seigneur du Recheau.

Pierre Arrel, Seigneur de Kermarquer, épousa Louise de Goesbriant, fille de Francois, Seigneur de Goesbriant, & d'une autre femme que Françoise de Coëtadres. Il en eut:

1. François, mentionné ci-après:

2. JEAN, Seigneur de Coefquer, auteur d'une

branche rapportée ci-après;

3. Roland, Seigneur de la Fontaine, qui épousa Jeanne de Kergrehe, fille du Seigneur de Kerlioné, dont il n'eut point d'enfans; 4. FRANÇOISE, femme de Roland de Plufquel-

lec, Seigneur de Boifriou;

5. Et Anne, femme de Pierre le Lay, Selgneur de Kerdala. . . .

Aaa

François Arrel, Seigneur de Kermarquer, fut marié, 1° avec Jeanne de la Lande, fille d'Alain de la Lande, Seigneur de Restmeur, & 2° sans ensans, avec Jeanne de Coesquer, veuve d'Yves de Quelen, Seigneur de Loguenel. Il eut du premier lit:

1. Renée, Dame de Kermarquer & du Restmeur, morte sans ensans en 1642. Elle avoit épousé 1° Jean Guegnen, Seigneur de la Grandville; 2° Jean Budes, Seigneur de la Coube, sils de Jacques Budes, Seigneur du Hirel, & de Béatrix de Romillé; & 3° Louis du Cambout, Seigneur de Bessay, sils de François du Cambout, Seigneur du Pontchasteau, & de Louise du Plesses;

 Et Anne, Dame de Kermarquer, 2près la fœur, femnie de Julien Budes, Seigneur de Blanchelande, fils de Jacques Budes, Seigneur du Hirel, & de Béatrix de Romillé.

## RRANCHE

des Seigneurs DE COESQUER.

JEAN ARREL, Seigneur de Coesquer, second fils de Pierre Arrel, Seigneur de Kermarquer, & de Louise de Goesbriant, prit pour semme Françoise, Dame de Kermerchon, fille de Pierre, Seigneur de Kermerchon, & de Lucrèce le Chenoir, dont:

Pierre Arrel, Seigneur de Kermerchon, Capitaine d'une Escadre de Vaisseaux pour le service du Roi, qui épousa Jeanne de Coëtenscoure, fille de René de Coëtenscoure, Seigneur de Kernenny, & de Marie de Kerret, dont sont sorties deux filles:

1. Marie, femme de Sébaftien le Bigot, Seigneur de Kerjegu;

2. Et N...

Voilà ce que nous apprend un mémoire que nous avons sur cette ancienne Noblesse; nous ignorons si elle subsiste encore.

Les armes sont: écartelé, d'argent & d'a-

zur.

- \* ARREN, en Béarn, Diocèse de Lescar, Terre & Seigneurie érigée en Baronie par Lettres de.... en saveur de N... de Mesplez. Elle a ensuite passé, par les semmes, à N... de Cazeau-Major, qui la possède actuellement.
- \*ARRICAUT, dans le Diocèse de Lescaren Béarn, Terre & Seigneurie érigée en Baronie en saveur de N... d'Abadie; par sa mort l'Abbé Lasc d'Asson.

elle est échue à Marie, sa nièce, qui avoit épousé, par contrat du 13 Août 1728, Antoine II, de Montesquiou-d'Artagnan, Seigneur de Beousté & de Tarasteix, dont elle est veuve.

ARROS, en Béarn. C'est une des douze premières Baronies de cette Province; elle a donné son nom à une noble & ancienne Maisson. Oddo d'Arros, le même qui vivoit en 1097, est reconnu par l'Eglise de Lescar pour un de ses biensaiteurs; de lui descendoit probablement Guislain d'Arros, Sieur de Rode, crée Baron-Juge de Cour-Majoure en 1220; cette Cour-Majoure étoit composée de douze Principaux Gentilshommes du pays, lesquels prirent pour eux & leur postérité, & privativement à tous autres, letitre de Baron-Juge de ladite Cour.

Le Seigneur d'Arros sut un de ces douze Barons, il assista à la tenue de cette Cour en

1262.

RAMOND D'ARROS, descendu de Guislain, sut aussi présent à la tenue de la Cour-Ma-

joure en 1337.

Le noble Baron Endenod d'Arros suivit, en 1344, Gaston XI, Comte de Béarn & de Foix, contre les Anglois. La Noblesse, qui accompagna ce Prince, étoit sort illustre. Cet Endenod, Seigneur & Baron d'Arros, & Arrod-Ramonnet, son fils, accordèrent, le 3 Juillet 1349, plusieurs privilèges aux habitans du Bosc-d'Arros.

Il y a à remarquer ici, sur la particule en, qu'anciennement la seule Noblesse pouvoit la prendre. En-Ramonnet ou Ramond, Baron d'Arros, Sénéchal de la Province, étoit fils du précédent & père d'En-Pevrouton, qui suit. Dans un contrat de vente de l'Abbaye Lasque de Laruns, ledit Ramond est qualisé de haut

& redoutable Seigneur.

En-Peyrouton ou Péez, Seigneur & Baron d'Arros, rendit hommage à son Souverain le 15 Juin 1428. En 1446, il sut un des nobles & puissans Barons qui se rendirent caution de la dot de Catherine de Coarase, qui épousoit Mathieu, Comte de Foix & de Comminges. En 1453, il sit un affièvement, auquel sut témoin son cousin En-Jean d'Arros, Abbé Laïc de Beuste, lequel En-Jean sut père d'En-Peyrouton d'Arros, aussi Abbé Laïc, allié à Peyronne de Boeth, sille de l'Abbé Laïc d'Asson.

En-Péez, Seigneur, Baron d'Arros, s'allia à Noble Violante, fille de Mossen d'Urrias, Chevalier, & de Constance Cortils, comme il appert par un acte du 11 Août 1458.

Én-Rogir, Seigneur & Baron d'Arros, fils de Péez, fut père de Jean, & de Peyrouton, qui fut Abbé Laïc de Beuste. Cette Abbaye Laïque paroît avoir toujours sait le partage

des Cadets de la Maison D'Arros.

JEAN, Baron d'Arros, sut père de Bernard, Lieutenant-Général des Royaume de Navarre & Souveraineté de Béarn, dont la fille unique Elisabeth, veuve, sans ensans, de Henri d'Arros, de la branche de Beuste, s'allia à Pierre de Gontaut-Biron. Voyez GONTAUT.

PEYROUTON D'ARROS, frère de JEAN, Baron d'ARROS, s'allia à Jeanne de Beusse. Il testa en 1532, & nomma pour son exécuteur testamentaire ledit JEAN, Baron d'ARROS.

HÉLIE D'ARROS, Abbé de Beuste, fils de PEYROUTON, s'allia à Jeanne de Neys Coarace, & sut père de BERNARD, lequel, avec quatre de ses srères, tous Chess & Capitaines, accompagna HENRI-le-Grand en toutes les guerres.

Bernard d'Arros, Abbé de Beuste, sut père de Jacques, qui suit, & de Jean, qui a sait la branche d'Arros, dite d'Argelos, dont est le

Capitaine de Frégate de ce nom.

JACQUES D'ARROS S'allia à Anne de Béarn, & fut père de JEAN, alliée à Catherine de Montaut-Navailles, tante du Maréchal.

JEAN D'ARROS Obtint l'érection en Baronie des Terres de Viven, Argelos & Auriac, en confidération de l'ancienneté de sa Maison & des services de ses ancêtres, entre lesquels est cité Arnauld d'Arros, Ecuyer de Henri II, Roi de Navarre, fait prisonnier avec lui à Pavie, & duquel l'Auteur de l'Histoire de Foix & de Béarn (Olhagaray) sait une mention distinguée. Jean eut:

Jean, Baron de Viven, qui n'eut qu'une fille, mariée au Marquis de Mefple;
 Pierre, dit le Baron d'Argelos, Colonel

 PIERRE, dit le Baron d'Argelos, Colonel du Régiment de Languedoc, mort fans enfans de N..... de Lannoy, fille de N..... de Lannoy, Baron de Wolmerange;

3. Et Jean, Seigneur de la Mothe, d'abord Major du Régiment de Boufflers, puis Chevalier d'honneur au Parlement de Metz, allié à Jeanne de Bachellé, dont:

Armand, appelé le Comte d'Arros, chef de sa Maison, Lieutenant-Général des

Armées du Roi. De son mariage avec Catherine de Pillemen, sont nés:

1. CHARLES, allié à Marie-Catherine, fille de Nicolas Champion, Seigneur d'Ancy, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine d'Artillerie, & de N.... le Goux;

2. HECTOR, Mestre-de-Camp, Exempt

des Gardes-du-Corps;

3. Dorothée, Chanoinesse de Poulangis;

 MARIE-ESTHER, épouse de Louis le Goullon-d'Hantioncourt, Chevalier, Chambellan du seu Roi de

Pologne;

5. MARGUERITE, épouse de Michel-Judith de Sagey, Chevalier, Seigneur de Neizey, Pierresontaine, reçu à la Constrérie noble de Saint-Georges;

6. Et BARBE, Religieuse à la Visita-

tion de Nancy.

Les armes: de fable, à la bande d'argent, chargée de trois molettes d'éperon de gueules, timbrée d'une tête d'aigle de fable becquée de gucules.

(Cette généalogie a été dressée sur un mémoire signé & envoyé par M. d'Arros, Lieu-

tenant-Colonel de Cavalerie.)

ARROUSSARD, famille noble du Berry, qui a donné un Echevin à la Ville de Bourges, en 1499.

ARROUX ou AROUX, prend son nom d'une Terre en Gascogne, comme il paroît par un sragment de titre de l'an 1389, entre Sance d'Arroux & son cousin germain, Co-Seigneur d'Arroux, de Rupho, Forestier de l'Assera (Steraccensis). Comme ce dernier y prend la qualité de Chevalier, nous le distinguons d'un Jean d'Arroux, Damoiseau, dont Jean d'Arroux de la Serre sit, en 1566, expédier l'hommage de l'an 1389, pour le quart des Terres de Gardouch & Calmont, deux Baronies en Lauraguais.

L'établissement de cette famille dans le Bordelois, & la séparation de la tige éteinte depuis long-tems, doivent être d'environ sixsiècles, si l'on en juge par une Charte d'EDOUARD II, Roi d'Angleterre, en la douzième année de son règne, expédiée à la Tour de Londres, le 10 Avril 1319, laquelle énonce une possession immémoriale du sleuve de la Garonne en sief, près Saint-Macaire, par les prédécesseurs de Pétronille, semme de Pierre.

Nicolas de Bazas, & par ceux de Pierre Arroux, alors défunt. Or comme ses prédécesseurs y sont nommés distinctement, il s'enfuit que le fics étoit divisé au moins depuis deux générations, & pour le plus tard vers 1200, ce qui sert de preuve aux deux premiers degrés de cette généalogie, extraite en partie du Registre IV de l'Armorial de France, où sont les preuves, & le nom y est écrit disséremment, Ros ou Rous, Aros, Arros, d'Arroux.

N..... issu des Seigneurs d'Arroux en Gascogne, devoit jouir, vers 1200, de sa part de la Garonne en sies, près Saint-Macaire en Bordelois, avec les auteurs de Pétronille, semme de Pierre-Nicolas de Bazas.

N.... dut fuccéder au précédent dans ledit fief de la Garonne.

Pierre d'Aroux, let du nom, (ainsi écrit) de Saint-Macaire en Bourdelois, soussirit des dégâts dans son sies de la Garonne, de la part des ennemis (les François) lors de la guerre de Gascogne en 1294. Il étoit mort en 1319, que ses héritiers Pierre & Vital, qui suivent, obtinrent la Charte déja citée. L'énoncé de ladite Charte & celui de la suivante se voient aux pages 54 & 55 des Rôles des Gascons, édition de Londres.

PIERRE Rous, (ainsi écrit) II du nom, obtint, le 18 Août 1319, une seconde Charte du Roi Edduard, pour le même sies de la Garonne, dans lequel il est dit qu'il en jouissoit, (pro indiviso infeodo & jure hæreditario) avec la semme de Pierre-Nicolas de Bazas.

VITAL D'AROUX, qui n'a point, non plus que Pierre Rous, II<sup>e</sup> du nom, de surnom dans la première Charte, disparoît dans la feconde. Pierre Rous s'y représente en qualité de père sans doute.

ROBERT Rous fut Maire de Bordeaux en 1373, depuis Chevalier de la Chambre du Roi d'Angleterre, Duc de Guyenne, & fon envoyé, en 1383, auprès des Comtes d'Armagnac & Sires d'Albert (Le Breto) fuivant le titre.

Pierred'Aroux, III° du nom, mourutavant 1411, que ses ensans se trouvèrent substitués à leur oncle Sance d'Aroux qui suit. Voyez le Reg. IV, de l'Armorial de France. Rien n'empêche que ce Pierre d'Aroux ne soit le même que le Pierre Rous, II° du nom, de 1319, dès que l'on ignore l'époque précise de sa mort; mais dans ce dernier cas, Sance d'A-

ROUX, son frère, ne peut être que d'un second lit, car il ne peut être né que vers 1340.

On observera, dit l'Auteur du mémoire, par ce qui fuit & ce qui précède, qu'outre la même habitation, le même surnom & le rapport des tems, on voit reparoître successivement les mêmes noms de baptême. Le hasard ne peut aller jusques-là; l'identité des samilles est certaine par cela seul. & la filiation déterminée par l'usage plus suivi alors qu'aujourd'hui, que les noms des grand-pères passoient aux petits-fils: ce principe, adopté par les scavans, est dans toute sa sorce, quand on l'applique à une famille qui a vu périr ses titres les plus précieux dans l'incendie du Château de la Serre par les Religionnaires de Montauban en 1562, & c'est là un de ces saits le plus fûrement & authentiquement prouvés.

Sance d'Aroux, Damoiseau, Seigneur de la Bastide-Saint-Pierre, & de Brésols, demeuroit à Saint-Macaire en Bordelois, & se transporta en 1411, avec toute sa samille, à Montauban. Il servoit en 1416, qu'il obtint des Lettres-de-Répit du Roi Charles VI, qui le qualifie de son amé & féal Conseiller, & d'Ecuyer; le Roi donnoit cette qualité à fes Barons, c'est-à-dire, à ses Vassaux immédiats, parce qu'ils étoient Conseillers en la Cour Féodale, ou comme Roi, ou comme Comte. Sance d'Aroux lui avoit rendu hommage à Paris pour lesdites Terres de la Bastide & de Brésols, & les Lettres du Roi regardent le dénombrement. Il épousa vers 1380, Perégrine de Blasin, (il y a un Abbé de Saint-Sernin de ce nom, mort en 1380),& eut pour fils VITAL, qui suit, & plusieurs filles mariées, dont deux, entr'autres, avec deux Gentilshommes de Bazadois; scavoir: Pierre de Sclaus & Guillaume-Raymond de Tioras. Elles moururent avant leur père, puifqu'elles ne sont pas comprises dans son testament de 1424, par lequel il ordonne que ladot de sa semme soit reprise sur ses biens patrimoniaux de Saint-Macaire.

VITAL D'AROUX, II' du nom, obtint du Roi CHARLES VII, par Lettres de 1440, certains privilèges, en reconnoissance de sa loy auté envers elle (Sa Majesté), & pour les pertes & dommages qu'il avoit eus & soutenus à l'occasion des guerres. On ne scait pas quel rang il tint dans le Militaire; on l'ignoreaussi de ses descendans jusqu'à Jean d'Aroux exclusivement, mais leurs services sont énoncé

dans les titres rapportés au Reg. IV de l'Armorial de France. Il épousa avant 1416 Marguerite d'Orgueilh & eut pour fils:

RAYMOND D'AROUX, marié à Jeanne de Busquet-Verlhac, proche parente du Cardi-

nal de ce nom. De ce mariage fortit:

ARNAUD D'AROUX, Ier du nom, Seigneur de quelques fiess dans la ville de Saint-Macaire, où il avoit une maison noble de son nom, qui étoit l'ancienne habitation de ses pères avant 1411, que se fit le transport de sa samille à Montauban; & cette maison porte encore le nom de la samille, quoiqu'elle ait passé depuis près de trois siècles, avec les fiess qui en dépendent, dans des samilles étrangères. Il épousa 1° en 1464, Françoise de Grimoard-Villebrumier: & 2° en 1476, Dauphine de Sales-Lescure, nièce de Bernard de Sales, Grand-Prieur de Saint-Gilles. Il eut:

1. RAYMOND, qui fuit;

2. Et Héliot, à qui échut l'ancien patrimoine de Saint-Macaire.

RAYMOND D'AROUX, IIº du nom, Seigneur d'Aroux & de la Serre, épousa 1º en 1501, Marguerite de Roquemaurel, parente de l'Evèque de Montauban, Abbé de Moissac; & 2º en 1511, Marguerite de Got ou Goût-du-Bouset, de l'illustre Maison de Goût. Voyez l'Histoire généalogique de la Maison de Faudoas, p. 197. De cinq fils que RAYMOND eut auservice du Roi, quatre y moururent, l'un desquels, Pierre d'Aroux, Chevalier, Capitaine de 200 hommes au Régiment du Lude, avoit sait prisonnier un srère du sa-

meux Comte de Montgommery.

JEAN D'AROUX, Seigneur d'Aroux, eut, comme on l'a déja dit, son Château pillé & brûlé par les Religionnaires de Montauban en 1562. Les dommages estimés sur enquête montent à 16000 livres. Il obtint à ce sujet, le 4 Avril 1568, des Lettres du Roi Charles IX, qui a aussi un fingulier regard (ce sont les termes de cette Lettre) aux recommandables services que son cher & amé JEHAN DE AROS, Chevalier, Seigneur de la Serre, &c. Une Lettre encore, du 2 Mai 1569, du Duc d'Anjou, depuis Roi, adressée à M. de Montluc, depuis Maréchal de France: Pour ce que j'aiété averti, dit ce Prince, des bons & agréables services que Jehan d'Arous, Seigneur de la Serre, a fait aux Rois nos très-amez Seigneurs, père, ayeul, Bifayeul & frères, & qu'il fait encore à présent, &

que pour cette cause il est odieux, & malroulu de nos ennemisles rebelles....lesquels, pour cette seule cause, lui ont brûlé & saccagé, tant ès premiers que seconds troubles, que à présent, toutes ses maisons, que pillé & brûlé ce qui lui étoit demeuré & avoit pu sauver de son bien.

Voici une consultation que JEAN D'AROUX

eut de trois Avocats de Paris:

Vu par le Conseil soussigné, le fait & pièces communiquées de la part de Messire JEHAN DE ROUX, Chevalier, Seigneur de la Serre, par lesquelles il conste que les rebelles avoientbrûlé & saccagé le Château, maison forte, molines, granges, éstableries dudit lieu de la Serre..... les papiers-terriers, titres & enseignemens, des rentes censives & directes.... ont été rompus.... Est d'avis ledit Confeil, que ledit Seigneur de la Serre présente sa Requête au Roi pour lui faire entendre les pertes par lui reçues ;.... & là-dessus supplier Sa Majesté de lui bailler quelque moyen de vivre, de le mettre en quelque ville de son Royaume pour y commander, de lui faire service au fait des armes, dont il a fait prosession jusqu'ici; car de demander don ni finances, vu l'état des affaires, ce seroit perdre tems. Délibéré à Paris le 17 Octobre 1570. Signé F. de la Porte, ayeul paternel du Maréchal de la Meilleraye; F. de Serminges, F. de Montholon, qui fut depuis Garde-des-Sceaux, comme son père.

JEAN D'AROUX sut nommé Chevalier de l'Ordre du Roi, selon une vieille Généalogie imprimée de la Maison des Présidens de Caulet, p. 4. Ce dut être l'esset de la Requête présentée au Roi. Il épousa 1° en 1550, Jeanne de Gavarret-Saint-Léon, Maison qui a donné un Grand-Prieur de Toulouse en 1331; & 2° en 1564, Françoise de la Tour-de-Lieux, Maison du Comminges, qui remonte son origine à celle d'Auvergne. Il eut pour sils:

Balthasard d'Aroux, Seigneur de la Serre, Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Insanterie, sormé de dix Compagnies de 100 hommes chacune. Il eut bien à soussirir de la part des Religionnaires. Les dommages & ravages, estimés sur enquête, montoient à 30000 livres, à la concurrence de laquelle somme le Roi Louis XIII lui accorda, en 1621, des Lettres de représailles, & conséquemment le droit de saire la guerre en son propre & privé nom. Il

fut tué en 1622, & sa mort occasionna la ruine de toute la samille, comme il résulte d'un Mémoire instruit, ou Fadum imprimé en 1651, dont nous donnons un extrait, parce qu'il est cité au Reg. IV de l'Armorial de France, & à cause des particularités qu'il renserme.

Advertissement pour Noble Antoine d'A-ROUX, Seigneur dudit lieu & de la Serre, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, contre Noble Isaac de Guilhelmy, Sieur de la Mole, & autres.... après lequel décès ladite Damoiselle Catherine de Maignau se faisit de l'hoirie dudit feu Sieur de la Serre ..... fans en avoir fait ancun inventaire, auoiqu'il y eût des facultés mobiliaires trèsimportantes, parce que ledit feu Sieur de la Serre décéda dans un emploi fort considérable, pour le service du Roi, & avoit un équipage proportionné à une personne de sa qualité & profession..., & au temps dudit décès, les guerres de Religion n'étoient pas encore finies, & les principaux biens de l'hoirie dudit feu Sieur de la Serre se trouvant situés dans le terroir de Montauban, ladite Damoifelle de Maignau ne pouvoit pas jouir des fruits d'iceux, à cause que ledit fen Sieur de la Serre, son mari, elle & leurs enfans étoient Catholiques, & avoient toujours tenu le parti du Roi; & ledit Sieur de la Mole se servant de cette occasion pour s'approprier lesdits biens qui étaient de sa bienséance, comme originaire & habitant de ladite ville de Montauban, où il avait beaucoup de pouvoir & autorité; il persuada à ladite Damoiselle de Maignau, de faire échange de la meilleure partie desdits biens, qui étaient de notable valeur, avec quelques autres..... ensuite de quoi, le contrat d'échange fut fait le 27 Avril 1624, & ledit steur demandeur, né en l'année 1616, s'est pourvu en 1646, avant qu'avoir accompli Page de trente ans... Et finalement la Cour fera confidération, s'il lui plaît, que ledit fieur demandeur se trouve entièrement dépcuille de tous les biens qui ont appartenu à son père, la valeur desquels excédoit plus de 100,000 livres au tems de son décès, maintenant il n'en possède pas un pouce de terre..... La lésion y est si extraordinaire. qu'elle s'y rencontre de deux tiers au préjudice dudit Sieur de la Serre.... Signé GASSAUD. M. DE LA ROCHETTE, Rapporteur. Sur ce on juge les dommages à 70000 li-

vres, de forte qu'en rapprochant sur un même point de vue les pertes que cette samille a essuyées durant le cours des guerres civiles, savoir: 16000 livres en 1562, 30000 livres en 1621, & 70000 livres en 1624; & en les évaluant dans la proportion intrinsèque & extrinsèque des espèces, & sur le rapport des tems, on voit que cette samille a facrissé, pour l'attachement à ses Rois légitimes & à la Religion véritable, 300000 livres, valeur actuelle.

Balthasard avoit époufé, en 1595, Catherine de Maignau-Castillon, tante Bretonne de Jean de Maignau, Comte de Montegut en Armagnac, Lieutenant-Général de la Province de Guyenne & des Armées du Roi. Il eut sept fils tués au service, dont l'un avoit été Gouverneur de Jamets.

Antoine d'Aroux, un de ses fils, Seigneur dudit lieu & de la Serre, Lieutenant-Colonel en 1644, à l'âge de 28 ans, du Régiment d'Espenan, Insanterie, sormé de 20 Compagnies de 100 hommes chacune, enfuite du Régiment de Montauban, après avoir été Gouverneur de Bretheim & de Graco en Allemagne, fut fait, le 20 Novembre 1650, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, en considération, dit ce Prince, des bons & agréables services qu'il avoit rendus depuis seize ans, au feu Roi, père de Sa Majesté, & à elle-même, depuis son avenement à la Couronne, en ses Camps & Armées, où il avoit fait perte de la plus grande partie de ses biens, de son père & de six de ses frères. Le Roi ajoute, qu'en lui accordant cette charge, il a égard aux bleffures par luirecues au siège de Maubeuge en Hainaut, & à celui de Salces, aux combats de Roussillon, Catalogne & Allemagne même, ayant foutenu le siège de Bretheim dans le Bas-Palatinat, contre les Armées de l'Archiduc Léopold & le Duc de Bavière; ce qui avoit donné lieu à l'Armée des Maréchaux de Gramont & de Turenne, de se retirer sous la Coulerrine de Philippsbourg. Il fut tué en 1652, près Miradoux. Il avoité pousé, en 1644, Agnès-Germaine de Caval-Boissières; il eut pour fils:

Jacques-François-Gavier D'Aroux, Seigneur de la Serre. Il fut fait Capitaine, étant encore au berceau, d'une Compagnie de 100 hommes au Régiment de Montauban, ensuite Garde de la Manche du Roi. Il sut très-dangereusement blessé d'un coup de seu à la tête & au bras gauche, au combat de Kokerberg en 1677. Il épousa 1º en 1678, Marie Lherm, petite-fille d'un Conseiller au Parlement de Toulouse, & tante d'un autre; 2º en 1688, Marguerite Falguière; & 3º Marie-Anne Mouilhet, dont il n'eut point d'ensans.

Il eut du premier lit:

1. François, qui suit;

2. Joseph de LA Serre, mort Capitaine au Régiment de Brancas, Infanterie.

Et du second lit:

Deux garçons, l'un Capitaine, & l'autre Lieutenant audit Régiment de Brancas, qui font morts fans alliance.

François d'Aroux, Seigneur de la Serre, entra en 1692 dans le Régiment de Bassigny, où il servit quelques années en qualité de Volontaire; après quoi il sut nommé Sous-Lieutenant dans le Régiment Royal-des-Vaisseaux, & ensuite il servit dans le Régiment de Lostange, en la même qualité de Sous-Lieutenant, jusqu'à la paix de Ryswick, qu'il sut remercié. Il a épousé, en 1722, Marie Marin, dont une fille & un fils:

François-Xavier-Jean-Baptiste d'Aroux, veuf de Catherine-Anaflafie Abrial, fille unique du Procureur du Roi en chef de l'Albigeois; il a pour fille, Jeanne-Marie-Françoise. (Généalogie dressée fur un mémoire envoyé.)

Les armes: d'or, à un befan écartelé d'or, l'aigle éployée de fable.

ARS: palé d'or & d'azur de six pièces.

ARS, en Provence: de gucules, fretté de lances rompues d'or, semé d'écussons d'argent, & sur le tout, d'azur, à la sleur-de-lys d'or.

ARSCHOT, Seigneurie en Brabant, polfédée par les Ducs de Brabant avant 1179. Le
Duc Jean la donna, en 1284, à fon frère GoDEFROY DE BRABANT, tué le 11 Juin 1302.
ALIX, fa deuxième fille, porta Arfchot dans la
Maifon d'Harcourt. Marguerite de Lorraine, Dame d'Arfchot, fille aînée d'Antoine
de Lorraine, Comte de Vaudemont, & de
Marie, Comtesse d'Harcourt, épousa, le 5
Octobre 1432, Antoine, Sire de Croy, mort
en 1474, dont elle sut la seconde semme. Selon le Père Anselme, il étoit fils de Jean Ier,
Sire de Croy, & de Marguerite de Craon,
Dame de Tours sur Marne. La Seigneurie

d'Arfchot sut érigée en Marquisat, par Lettres. du mois de Novembre 1518, avec union de la Baronie d'Heverlé, & des Seigneuries de Bierbeck & de Retselaër, en saveur de Guillaume de Croy, petit-fils de Marguerite de Lorraine, Dame d'Arschot, & d'Antoine de Croy.

Plilippe II, fils de Henri de Croy, succéda à son oncle, & sut créé Duc d'Arschot le 1<sup>et</sup> Avril 1533. Il mourut en 1549.

Charles, son fils, aussi Prince de Chimay, lui succéda dans le Duché d'Arschot.

Anne de Croy, sœur & héritière de Charles II, porta en mariage le Duché d'Arschot à Charles de Ligne, fils de Jean, créé, en 1576, Prince d'Arenberg, mort le 18 Janvier 1616.

Voyez LIGNE & CROY, dans ce Dictionnaire; & la fuite des Ducs d'Arfchot, dans le P. Anselme, tome VIII, pag. 42.

ARSILLY: parti d'or & de fable, au lion de l'un en l'autre.

ARSIS (n'Aix), en Languedoc: parti au i à 3 pals de gueules; au 2 d'argent, à un pin de finople, au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

ARSONVAL. François d'Arsonval, E-cuyer, Seigneur de Chavignon & des Tournelles, Gentilhomme servant du Roi, l'un des Chevaux-Légers de sa Garde, sut père de Jean d'Arsonval, Ecuyer, Seigneur des Tournelles, Lieutenant, puis Capitaine dans le Régiment de Piémont, qui donna à Charles de Bourbon, Evêque de Soissons, son dénombrement du Fies des Tournelles, le 14 Août 1680; îl épousa, le 16 Juillet 1669, Marie-Catherine d'Aumazanche, sille de David d'Aumazanche, Commandant pour le Roi dans la Citadelle de Dourlens, & de Madeleine Bertrand, dont il a eu entr'autres ensans:

Agnès-Anne d'Arsonval, reçue à Saint-Cyr, le 5 Avril 1695, sur les preuves de sa noblesse, remontée par titres à Guillaume d'Arsonval, son cinquième ayeul, Ecuyer, Seigneur des Tournelles, dont il donna son dénombrement à l'Evêque de Soissons.

Les armes: tranché d'azur sur or, & une étoile à huit raies de l'un en l'autre, chargée d'une croisctte de gueules.

Il y a une samille d'Arsonval ou Assonval, en Sologne, qui porte pour armes: de gueules, à deux épées à l'antique d'argent, pofées en fautoir, accompagnées de trois étoiles d'or, deux en flancs & une en chef, & d'un croissant montant d'argent en pointe.

ARTAGNAN, Terre & Seigneurie dans le Comté de Bigorre, qui a passé dans la Maifon de Montesquiou, par la donation de Jacquette d'Essaing, portée dans son testament, le 25 Ostobre 1541, en faveur de son mari Paul de Montesquiou. Voyez MONTES-QUIOU.

ARTAUD, en Dauphiné & en Provence : de guculcs, au châțeau de trois tours d'or, maçonnées de fable, & celle du milieu postichée de même.

ARTAUX: d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de 3 croissants mal ordonnés d'argent, & en pointe d'un lion d'or.

ARTEVELD: de fable, à 3 couronnes du chapelet d'argent, semblables aux couronnes de laurier que les Romains donnoient aux vaillants soldats, posées 2 & 1.

ARTHAUD, en Dauphiné. Humbert D'Arthaud-de-Montauban, Seigneur de la Roche, épousa Marguerite Adhémar, dont sortit:

CLAUDE D'ARTHAUD-DE-MONTAUBAN, Seigneur de la Roche, qui prit pour semme Anne de Chaponay, fille de Jean de Chaponay, Seigneur de Feysin, & de Catherine Palmier, dont il eut:

François d'Arthaud-de-Montauban, Seigneur de la Roche & de Baret, qui s'allia avec Geneviève de Rivière Sainte-Marie, fille d'Antoine de Rivière, Seigneur de Sainte-Marie, & de Jeanne du Puy-Montbrun, dont:

LAURENT D'ARTHAUD-DE-MONTAUBAN, Seigneur de la Roche, qui épousa Angélique du Pont, fille de Jean, Seigneur du Pont, & de Catherine Bérenger, dont il eut:

Chrétien d'Arthaud-de-Montauban, Chevalier de Malte, mort à la prise de Sainte-Maure le 26 Mai 1625.

(Cette notice est tirée des manuscrits qui nous sont venus de Piganiol-de-la-Force.)

Les armes: d'azur, à trois tonnes d'or, posées deux & une.

ARTHUYS, ou ARTUYS, famille noble originaire d'Angleterre, qui vint s'établir en Berry en 1195. Philippe-Auguste avoitalors

cédé à Richard, Roi d'Angleterre, Issoudun & plusieurs autres villes du Berry.

Les armes, qui sont d'argent, au chevron brisé de sinople, accompagné de trois seuilles de chêne de même, deux en chef & une en pointe, se voient à l'ssoudun, dans plusieurs Eglises, notamment au frontispice du chœur du Chapitre de Saint-Cyr, bâti en 1300, & au bas duquel est écrit le nom de Jehan Arthuys, premier Lieutenant-Général du Bailliage d'Issoudun (a).

Il ya cu plusieurs branches de ce nom dans le Perche, l'Orléanois, le pays Chartrain, dont la plupart sont éteintes; & de celles qui existent, on n'a pu jusqu'à présent recueillir les titres. Il y a encore une famille du même nom en Anjou, qui s'annonce pour avoir la même origine que celle de Berry. Elle dit être pareillement sortie d'Angleterre, 30 ou 40 ans avant le schisme de Henri VIII. Elle prétend avoir possédé la Terre de l'Arthuissère en Anjou, ayant haute, moyenne & basse Justice.

Mais elle n'a pas les mêmes armes de celle qui fubfiste en Berry, & qui a donné son nom à plusieurs Terres:

1º A la Grange-Arthuys, possédée en 1735 par M. de Verthamon-de-Villemon, Conseiller au Parlement de Paris.

2° Au Franc-aleu de l'Arthuys, sis en Berry, Paroisses de Reuilly, & Diou.

3° A l'Arthuy se, au pays Chartrain, vendu par décret sur les héritiers de Guillaume Arthuys, auteur de la branche de Villesaison.

I. Suivant les mémoires domestiques, Per-RONET ARTHUYS est le premier connu en Berry. Il avoit pour semme Jehanne Alamassée. On ignore le tems de leur mariage & celui de leur mort. Ils eurent pour ensans:

1. Yves, qui suit;

2. & 3. JEHAN & GUILLELMINE.

II. Yves Arthuys, I'' du nom, Commandant dans la Tour & Châtel d'Issoudun, fit

<sup>(</sup>a) Le Juge-d'armes de France (M. d'Hozier), reg. 111 de son Armorial de France, substitue trois feuilles de houx aux trois feuilles de chêne qui sont dans les armes de cette samille. Pour nous aider dans notre travail, outre un Mémoire dresse substitutes, qui nous a été envoyé, & qui a l'authenticité des Officiers publics, nous avons eu en communication les titres originaux de cette samille.

le 5 Août 1297 avec Jehan, fon frère, & Guillelmine, fa fœur, partage des biens de Jehanne Alamassée, veuve de Perronet Arthurs, en fon vivant homme d'armes. Le jeudi d'après Reminiscere, 1298, il épousa, par contrat passé devant Pierre Daudu, Notaire à Issoudun, Marie d'Augy, dont:

1. JEHAN, qui fuit;

2. Et CATHERINE. épouse de Jean de Bosco, qui est dit Burgens de Exolduno, dans un acte du 27 Janvier 1336, après la Nativité de Notre-Seigneur, passé sous le scel de

l'Official de Bourges.

III. Jehan Arthurs, Ier du nom, né l'an 1300, Lieutenant du Sénéchal & Maître des Fiefs & Mortailles au Siège & Bailliage d'Iffoudun, en 1338. C'est lui qui fit bâtir le frontispice du chœur de Saint-Cyr, où ses armes & son nom, comme on l'a dit, se voient encore. Il mourut le 3 Janvier 1369. Il épousa, le 28 Octobre 1329, Jacqueline de Freix, & laissa:

1V. Yves Arthuys, IIe du nom, qui fuccéda, en 1370, à l'Office de son père. Il avoit épousé, en 1363, Charlotte de Durbois. Il mourut le 9 Mars 1422, & laissa pour ensans:

1. Jehan, qui fuit;

2. Simon, homme d'armes, mort en 1436. ll époufa, le 6 Août 1402, Elifabeth Groffetête;

3. Et un autre Jehan, qui fut Chevalier de Rhodes, & Capitulaire en la Commanderie de Villefranche, près Romorentin, comme le prouve un acle de cette Commanderie

de 1409.

V. Jehan Arthuys, IIe du nom, Licencié ès Loix, Conseiller, Procureur du Roi, & Garde du scel Royal à Issoudun. Il rendit, le 23 Juin 1418, soi & hommage à Charles, Dauphin, Due de Berry, de Touraine, Comte de Poitou, de tout ce qu'il tenoit mouvant en Fies, à cause du Châtel d'Issoudun. On ignore le tems de sa mort. Il épousa en 1401, Claude

de Rieux, dont il eut:

V1. Noble ETIENNE ARTHUYS, homme d'armes. Il est le premier qui paroît avoir posséde le franc-aleu de l'Arthuys, situé en Berry, Paroisses de Diou & Reuilly. Il sit le 16 Février 1461, soi & hommage du quart des dixmes de bled & autres grains décimaux, & de la huitième partie des lainage & charnage de Sainte-Lizaigne & Châtel-Chardon, qui, par le partage du 5 Août 1297, avoient été donnés en préciput & avantage à Yves Arthuys, s' du nom. Il mourut le 2 Mai

1466, & fut inhumé en l'Abbaye de Notre-Dame d'Isloudun, Ordre de Saint-Benoît, ou fa semme, en 1512, a sondé des Messes & Services, qui se célèbrent encore. Il se maria, en 1431, à Simonne de Durbois. Ses ensans furent:

1. FRANÇOIS, qui fuit;

 Jehan, Chanoine de Saint-Cyr à Issoudun, qui fonda, le 2 Septembre 1524, le Sanâa immaculata Virginitas, qui se dit les Dimanches & Fêtes, à l'issue des Vêpres, par

les Chanoines dudit Chapitre;

3. Et Catherine, morte fans enfans en 1510. Elle avoit époufé, le 12 Juin 1482, Jehan de Touçelle, Licencié ès Loix, Confeiller du Roi, Lieutenant-Général du Sénéchal & Bailli de Berry, au Bailliage d'Issoudun. Elle fit bâtir & fonda, en 1503, la Chapelle de Sainte-Geneviève, dans l'Eglife de Saint-Cyr, où on la voit représentée avec son mari, dans une tapisserie, avec leurs armes au bas.

VII.François Arthurs, Ierdu nom, Ecuyer, Seigneur de l'Arthurs, Commandant en qualité de Lieutenant en la Tour & Châtel d'Iffoudun, rendit, le 24 Juin 1519, les mêmes foi & hommage que fon père; dans l'acte il est qualisé Ecuyer: il sit de nouvelles sondations à Notre-Dame d'Issoudun en 1522, & mourut en 1522. Il avoit épousé, le 18 Septembre 1459, Perpétue Robinet, dont il laissa:

JEAN, qui fuit;

2. Jazon, Ecuyer, Seigneur de Saint-Soing, Echevin d'Issoudun en 1545, marié 1° à Marguerite Poupardin; 2° à Jacquette Boifrot, qui étoit veuve de lui en 1562. On ignore s'il a eu des ensans de ce second mariage, mais on lui connoît du premier Jeanne Arthuys, semme, en 1524, de Philippe Heurtault, Sieur de Chaumoy;

3. Autre Jean, Licencié ès Loix, Avocat au Bailliage d'Iffoudun, ensuite Prévôt en Garde de la Châtellenie de la même ville. Il eut part, au mois d'Août 1560, à un évênement que Théodose de Bèze, fous le règne de François II, rapporte sort amplement. On ignore le temps de sa mort, & s'il a eu des ensans de Catherine Chambelly, sa femme;

 Et Catherine, mariée à noble François de Touzelle, Licutenant-Général au Bailliage d'Issoudun, après Jean de Touzelle, son

oncle, en 1517.

VIII. JEAN ARTHUYS, III'du nom, Ecuyer, Seigneur de l'Arthuys, de Villesaison & du

Figuier, Conseiller, Procureur du Roi & de Madame la Duchesse de Berry, Garde de leur scel à Issoudun. Il rendit, le 6 Septembre 1541, soi & hommage des biens à lui échus par le décès de son père. Il sut un des plus zélés sauteurs du Calvinisme. En 1536, il assista à la rédaction & réformation de la Coutume de Berry. Théodose de Bèze en fait une mention honorable, ainsi que le Père Berthier, Jesuite, dans son Histoire de l'Eglise Gallicane (a). Il rentra dans le sein de l'Eglise Romaine, testa en 1561, & mourut le 8 Mars 1563. Il avoit épousé, le 2 Février 1523, Catherine Bigot, fille de Nicolas. Ecuver, Seigneur des Fontaines, Lieutenant-Général à Bourges, & sœur de Nicolas Bigot, Procureur-Généralau Grand-Conseil. De ce mariage vinrent:

1. FRANÇOIS, qui fuit;

2. Nicolas, marié à Catherine Joulin, qui, devenue veuve, se maria, en secondes noces, avec Nicolas Pain, Ecuyer, Receveur & Trésorier de la Ville de Bourges, en 1564; & en troissèmes, avec Mathurin Chappus, Licencié ès Loix, vivant en 1587; Nicolas laissa:

1. MARIE, qui étoit veuve, en 1582, de noble Antoine de la Chastre, Seigneur

de Lauray;

2. Et Françoise, Dame d'Arnaize, mariée 1° à Jean Chappus, Receveur des deniers communs de la Ville d'Iffoudun; & 2° à Jacques Bernard, Seigneur de Marandé, Echevin d'Iffoudun, trèszélé Royalifte, & qui contribua beaucoup à faire rentrer cette ville fous l'obéiffance du Roi, en 1589.

3. CLAUDE, Ecuyer, Seigneur de l'Arthuys, & Décimateur de Sainte-Lizaigne & Châtel-Chardon. Il eut part à l'action du 14 Juillet 1589, dont parle la Thaumassière, dans fon Histoire du Berry, pag. 363. Il avoit épousé, en 1559, Jeanne du Brugerat, dont il n'eut que Jean Arthuys, Sieur de Liénay, Conseiller au Bailliage d'Issoudun, qui transigea, le 21 Mars 1630, avec Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Condé, pour le dédommagement

(a) Théodose de Bèze, dans son Histoire Ecclésiastique, pag. 66, Edit. d'Anvers 1580, l'an 1545, parlant d'Issoudun, seconde ville du Berry, dit: que ceux de la Religion reprindrent lors courage, à sçavoir, les principaux de la Justice, nommément le Procureur du Roi, nommé Arthuys, homme ancien, de grande réputation, & preudhomme.

qui lui revenoit de la distraction de Châteauroux, du Bailliage d'Issoudun. Il mourut sans possérité;

4. Guillaume, auteur de la branche d'Ar-THUYS & VILLESAISON, rapportée ci-après;

 CATHERINE, mariée à Claude-Robert, Confeiller, Avocat du Roi au Bailliage d'Iffoudun;

6. MARIE, semme de Jacques Lenier, Conseiller, Procureur du Roi, en l'Election d'Is-

foudun:

 Et Françoise, mariée 1º à Claude Pignot, & 2º le 23 Juillet 1586, à François Guillot, Avocat au Siège Royal d'Issoudun. Elle disposa de ses biens, par acte passé pardevant Barré, Notaire.

IX. François Arthuys, IIe du nom, Seigneur du Figuier, Conseiller, Procureur du Roi & de Monseigneur le Duc de Berry, Pensionnaire & Maître des Requêtes dudit Seigneur, frère unique du Roi, savorisa, ainsi que son père & son oncle, pendant quelque tems, les nouvelles opinions; le Duc de Berry l'honora de ses biensaits, &, par Lettres du 18 Mai 1580, d'un droit d'Aubaine. Il contribua, avec CLAUDE, un de ses srères, à délivrer lisoudun, qui étoit sous la puissance des Ligueurs. Les Chess, de leur propre autorité, l'exilèrent à la Chastre, d'où il revint, la nuit du 14 Juillet 1589, pour assister à la réduction d'Issoudun, qu'il fit rentrer sous l'obéissance du Roi. La Thaumassière, dans son Histoire du Berry; Théodose de Bèze; l'Abbé d'Expilly, Histoire des Gaules; la Martinière, Bonnin, Bailly de Châteauroux, &c., parlent de François Arthuys avec éloge. Il sut assassiné par un parti de la Ligue, dans le tems qu'il étoit à donner des ordres dans un saubourg d'Issoudun, pour le service du Roi & la conservation de cette Ville. Il fut inhumé le 4 Juin 1593, dans l'Abbaye de Notre-Dame d'Issoudun, sépulture de ses ancêtres. Il avoit pris pour devise l'anagramme de son nom: Franc au roi fuis. Il avoit épousé, par contrat de l'an 1558, où il est qualifié Ecuyer, Claude Desmarets, dont il eut:

1. Simon, qui fait;

2. CATHERINE, Dame de la Billauderie, épouse de François Carcat, Licencié ès Loix, Confeiller, Procureur du Roi au Bailliage d'Isfoudun, mort en 1638, dont elle eut des ensans;

3. Anne, mariée à Pierre de Valentiennes, Ecuyer, Seigneur de Prunes & Bournoi-

icau;

4. Marie, semme de Jacques Baraton, Sieur de Porcheresse:

 MARTHE, mariée, le 9 Février 1587, à Jean Fineau, Seigneur Haut-Justicier de Neuvy-Pailloux, Conseiller du Roi, Receveur-Général en la Généralité de Languedoc, établi à Bourges.

6. Et N... épouse de noble Etienne Sour-

dault.

X. Simon Arthuys, Ecuyer, Seigneur de la Planchonnerie, Conseiller au Bailliage d'Isfoudun, mourut & sut enterré, en 1634, dans la sépulture de ses pères. Il épousa, par contrat du 8 Mai 1607, Claude le Large. Il y estqualissé fils de François Arthuys, Ecuyer, Procureur du Roi, à Issoudun. Il laissa:

1. François, qui fuit;

2. Pierre, auteur des Seigneurs de la Planchonnerie, rapporté ci-après;

3. CLAUDE, mariée à Pierre Heurtault, Sieur

des Petites-Granges;

 Et Anne, morte fans alliance, après avoir fondé des Meffes & Services au Couvent des Religieux Minimes d'Iffoudun.

XI. François Arthurs, IIIe du nom, Ecuyer, Sieur de Veaux, Conseiller au Bailliage d'Issoudun, à l'âge de 21 ans, après avoir été Subdélégué & chargé de commissions importantes par le Conseil & les Intendans de Bourges & de Moulins, fut le premier Officier au Bailliage d'Issoudun, auquel on accorda des Lettres de Conseiller-Honoraire, dans lesquelles il est sait mention honorable de ses fervices & de ceux de ses ayeuls & bisayeuls. Il mourut le 3 Juin 1684 & fut enterré dans l'Eglise de Notre-Dame d'Issoudun, où il avoit fondé des Messes & Services pour le repos de son âme & de celle de sa femme. Il avoit épousé en 1648 Marie de la Chastre, dont il lalssa:

1. JACQUES, qui fuit:

2. GERMAIN, mort fans postérité:

3. 4. 5. & 6. Pierre, né le 16 Mai 1651; François, néle 30 Janvier 1654; Philippe, né le 3 Juin 1656; & Catherine, née le 16 Janvier 1653, tous morts jeunes.

X11. JACQUES ARTHUVS, né le 9 Juillet r649, Ecuyer, Sieur de Veaux & de la Gennevraye, Conseiller au Baillinge d'Issoudun, se démit, en 1689, de son Office. La qualité d'Ecuyer lui ayant été contessée, il se pourvut, la même année, en Lettres du Grand-Sceau, pour être maintenu & jouir, lui & sa possérité, des privilèges de Noblesse, dans laquelle ses pères, depuis plusieurs siècles, avoient vécu. Il sit

vérifier lesdites Lettres contradistoirement avec M. le Procureur Général de la Cour des Aides & le Corps des Habitans d'Iffoudun. L'Arrêt de ladite Cour, qui en prononca l'entérinement, le déclara Noble & issud'ancienne race; & il sut enregistré en l'Election Générale d'Issoudun. Deux ou trois ans après, ayant été taxé, comme réhabilité, à une fomme de 6000 liv., il en fut déchargé par Arrêt du Confeil d'Etat & compris, lors de l'arrière-ban, dans le rôle des Gentilshommes qui devoient servir, ainsi qu'il résulte du Certificat de M. de Gaucourt, pour lors Lieutenant-Général & Commandant dans la Province du Berry. Taxé à la taille par les habitans de la Paroisse de Condé, en Bommiers. à cause de l'exploitation du domaine de Veaux. il en fut déchargé par Sentence de l'Election d'Issoudun, & le taux auquel il avoit été imposé, sut réimposé sur ladite Paroisse, par Ordonnance de l'Intendant pour lors en place. En 1715, les Traitans pour la recherche des ufurpateurs de la Noblesse l'ayant aussi attaqué, il fut, contradictoirement avec eux, maintenu par l'Ordonnance de l'Intendant de Berry, Commissaire en cette partie, qui ordonna qu'il seroit inscrit dans le Rôle des Gentilshommes de la Province, dressé par Arrêt du Conseil en 1697. Il sut choisi par la Noblesse. résidente à Issoudun, pour leur Syndic, au sujet de différentes fommes auxquelles leur Corps avoit été cottifé. Il renouvela les fondations faites par ses ancêtres à l'Abbaye de Notre-Dame d'Iffoudun, & en fit de nouvelles pour le repos de son âme & de celle de sa semme. Il mourut en 1720, & sut enterré dans la sépulture de ses ancêtres. H avoit épousé en 1673 Madeleine Penier de l'Orme, dont il laissa:

1. & 2. Jacques, né le 20 Novembre 1674, & JEAN-BAPTISTE, né le 9 Août 1675, morts jeunes;

3. Pierre-Joseph, né le 18 Décembre 1682, Profès chez les Pères Jéfuites, célèbre dans fon tems, & mort agé de 39 ans, après avoir composé plusieurs ouvrages fort estimés, entr'autres la continuation des Révolutions d'Espagne, par le Père d'Orléans.

4. 5. 6. & 7. François, né le 23 Août 1687; Jacques, né le 15 Mars 1689; Jean, né le 18 Mars 1690; & Jacques, né le 29 Mars 1691; morts fans alliance;

8. JACQUES-FRANÇOIS-XAVIER, né le 27 No-

Bbbij

vembre 1692, mort à Orléans le 20 Août 1711, & inhumé dans l'Eglife de Sainte-Catherine de cette Ville;

9. Louis, qui suit;

10. GILBERT-FRANÇOIS, né le 7 Février 1700, entré au Noviciat des Jésuites le 2 Octobre 1716, d'où il fortit, pour maladie, le 15 Septembre 1717, décédéle 22 Février 1718, & inhumé en l'Abbaye de Notre - Dame d'Issoudun;

11. JEANNE-URSULE, née le 27 Mai 1677, morte le 30 Avril 1752, fans ensans de son mariage célébré le 11 Avril 1717, avec Mefsire Pierre des Gentils, Chevalier, Seigneur des Rosières & de Lavau, en Limousin;

12. CATHERINE, née le 24 Juin 1678, morte jeune;

13. & 14. Autre Catherine, née le 24 Décembre 1680, & Marie-Thérèse, née le 26 Novembre 1681, toutes les deux mortes Religieuses Prosesses aux Ursulines de Bourges;

15. Marie, née le 14 Novembre 1685, morte

fans alliance:

16. Et MADELEINE, née le 13 Décembre 1698, & morte Religieuse aux Ursulines de Bourges.

XIII. Louis Arthuys, né le 4 Mai 1697, Ecuyer, Seigneur de Marandé, Veaux, la Gennevraye, Cloix, & autres lieux, a fait foi & hommage le 28 Mai 1734, au Bureau des Finances de Bourges, du Fief & Seigneurie de Marandé, dont il donna aveu & dénombrement le 23 Août 1738. Il avoit épousé, par contrat du 1et Juillet 1726, Madeleine de Baraton de Chondai, dont:

1. PHILIPPE-AMABLE, qui fuit;

2. Mathieu, Chanoine Régulier Mathurin, ancien Prieur, & Seigneur de Saint-James en Saintonge, Ministre-Prieur de la Maifon-Dieu à Bar-sur-Seine, né le 2 Juillet 1728;

3. PHILIPPE - CLAUDE, né le 2 Juillet 1729,

mort jeune;

4. Philippe-Cyr, Ecuyer, Seigneur de la Gennevraye & de Lut, né le 30 Mars 1732;

5. Et Marie-Anne, née le 8 Janvier 1731, Religieuse aux Ursulines d'Issoudun.

XIV. Philippe-Amable Arthuys, Chevalier, Seigneur de Villement, Président, Lieutenant-Général, Civil, Criminel & de Police, au Bailliage de Berry, Siège Royal d'Issoudun, a épousé, par contrat du 26 Mai 1754, Anne de Lestang, morte en 1770, fille de Pierre-Joseph, Ecuyer, Seigneur de Saint-Florent, Saint-Caprais, les Turlivins, Saint-Sonig & autres lieux, Lieutenant-Général

au Bailliage & Siège Présidial de Bourges,

1. Louis-François-Barthélemy, né le 24 Août 1755, mort le 5 Août 1761;

2. PHILIPPE-ANABLE, né le 12 Juin 1762;

3. Philippe-Cyr, né le 20 Septembre 1763, décédé le 5 Février 1765;

4. Philippe-Claude, né le 26 Juin 1765;

 CLÉMENT-MÉDARD, né le 15 Avril 1767;
 LOUISE-CLAUDE-ELISABETH-EUGÉNIE, née le 28 Décembre 1758;

7. Et Elisabeth - Euphrasie - Catherine -Olive, née le 24 Novembre 1759.

# SECONDE BRANCHE

XI. PIERRE ARTHUYS, Ecuyer, Seigneur de la Planchonnerie, second fils de Simon & de Claude le Large, épousa, le 7 Février 1650, Huguette Legier, dont:

1. PIERRE, né le 17 Novembre 1656, mort

fans alliance:

2. François, né le 8 Janvier 1662, mort Prêtre-Prieur de Villecelin, en Berry;

3. JACQUES, qui suit;

 PIERRE, né le 7 Août 1668, Ecuyer, Sieur des Loges, Garde du Roi, marié en Basse-Bretagne. On ignore le nom de la famille de sa femme, & s'il a eu des ensans;

5. CLAUDE, ne le 8 Février 1670, mort jeune;

6. Anne, néele 9 Octobre 1650;

7. CLAUDE, née le 24 Septembre 1652; 8. JEANNE, née le 26 Septembre 1654;

8. Jeanne, née le 26 Septembre 1654; q. Marie-Josèphe, née le 31 Août 1660;

10. Et Jacquette, née le 7 Août 1666, toutes mortes jeunes.

XII. JACQUES ARTHUYS, Ecuyer, Seigneur de la Planchonnerie, fut Cadet dans la Compagnie des Gentilshommes établis à Metz, enfuite Lieutenant au Régiment Lyonnois, Infanterie: il époufa, 1° le 6 Février 1689, Marie Chef-de-Ville, veuve de noble François-Marie Lombus; & 2° le 18 Juin 1724, à Saintes en Saintonge, Bénigne de Meaux, veuve de Messire Charles de Beaucorps, Ecuyer, Seigneur de la Bercherie & Guillonville, fille de Messire Louis de Meaux, Chevalier, Seigneur de Fouilloux, & de Madeleine Hérisson. Il n'a point eu d'enfans du second mariage, & du premier sont nés:

1. Jacques, né le 27 Novembre 1692, mort au berceau;

2. Et Jacques-François, qui suit.

XIII. JACQUES-FRANÇOIS ARTHUYS, Ecuyer, Seigneur de la Planchonnerie, mort le 8 Février 1746, épousa 1º Elisabeth Bremer, fille de N... Bremer, Irlandois de nation & négociant à la Rochelle: & 2º Laurence de Grégoireau, fille de Messire Laurent de Grégoireau, Conseiller en la Cour des Aides de Guyenne, dont il n'a point eu d'enfans. Il a eu de fon premier mariage:

1. JEAN-JACQUES, Seigneur de la Planchonne-

rie, né le 20 Juillet 1740;

2. CLÉMENT-MÉDARD, appelé le Chevalier de la Planchonnerie, Garde du Roi, Compagnie de Luxembourg, né le 15 Janvier 1741;

3. Et Jeanne-Geneviève, morte en bas âge.

## TROISIÈME BRANCHE.

IX. Guillaune Arthuys, quatrième fils de JEAN, IIIº du nom, & de Catherine Bigot, Seigneur d'Arthuys, Terre située dans le Pays Chartrain, & de Villesaison, fut Conseiller & Secrétaire du Roi, fous CHARLES IX, & Contrôleur Général des Guerres sous HENRI IV, & mourut à Gifors, en Normandie, où il étoit pour le fervice du Roi. Son corps fut porté à Issoudun & inhumé, le 18 Novembre 1590, dans l'Abbaye de Notre-Dame, Ordre de Saint-Benoît, ainfi qu'il réfulte de fon extrait mortuaire & de l'inscription qu'on voit encore fur sa tombe. Il avoit épousé Marie Brébard, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit:

2. JACQUES, Ecuyer, vivant en la Châtellenie

de Dangeau l'an 1602;

3. Et David, Ecuyer, Sieur des Cormes, dans la Châtellenie de Corville, qui y vivoit en 1600.

X. Jean Arthuys, Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Villesaison, servit honorablement en qualité d'Officier, & épousa Marthe Couronnée, dont il eut:

1. JACQUES, Ecuyer, Seigneur dudit lieu d'Arthuys, marié en 1660, à Elifabeth de Gallot, demeurant, en son vivant, en la Géné-

ralité d'Orléans:

2. Et Paul, Ecuyer, Seigneur de Villesaison. Sa noblesse lui ayant été contestée, ainsi qu'à fon frère, il y fut maintenu par Arrêt du Confeil d'Etat, rendu le 25 Avril 1669, contradictoirement avec les Traitans pour la recherche des usurpateurs de la Noblesse, dans la Généralité d'Orléans. Il avoit époufé Louife de Gallot, sœur de la semme de son srère. On ne connoît point les descendans de cette branche.

Les armes comme ci-dessus.

ARTIGOISE, à Oléron: d'azur, à une anille d'argent.

ARTIGUES. De cette samille noble étoit BERNARD D'ARTIGUES, Major du bataillon de Thorigny, dans le Régiment Royal-Artillerie, aujourd'hui nommé Corps-Royal, & Chevalier de Saint-Louis, qui a fervi pendant plus de 33 ans, avec distinction, dans le même Régiment, où il entra en 1680 en qualité de Sous-Lieutenant, après avoir fervi plusieurs années auparavant dans la Compagnie des Cadets à Brissac. Il sut sait Lieutenant dans ledit Régiment en 1690, Aide-Major en 1693, & Capitaine en 1696, pendant le cours de la guerre commencée en 1688, & qui finit en 1697 par la paix de Ryfwick. Il fe trouva aux sièges de Veillanne, de Carmagnole, de Cony, de Roze, à la bataille du Ter, aux sièges de Palamos, de Gironne, d'Ostatric & de Barcelone, en 1697, où il fut dangereufement blessé d'un coup de seu à la jambe. Pendant le cours de la guerre suivante, commencée en 1702, & qui finit par le traité de paix d'Utrecht en 1713; il se trouva à la désense de Landau, où il fut chargé des fonctions de Major de la place, & depuis au siège du fort de Kell, aux deux batailles d'Hochstett, à celles d'Oudenarde & de Malplaquet, & au combat de Denain, & ensuite aux sièges de Douai, de Bouchain, du Quesnoy, de Landau & de Fribourg.

Les armes: un écu d'argent au chevron d'azur, accompagné en chef de deux étoiles de même, & en pointe d'un lion de gueules;

le casque de profil.

ARTOIS. « C'est une Province des Pays-Bas, située entre la Flandre, la Picardie, le Boulonnois & le Cambrésis. Arras en est la capitale. Les Comtes d'Artois ont commencé à Robert de France, ler du nom, Comte d'Artois, Seigneur de Saint-Omer, &c., furnommé le Bon & le Vaillant, troisième fils de Louis VIII, Roi de France, & de Blanche de Castille, tué en 1249, âgé de 33 ans, à la bataille de Massour. Le Comté d'Artois sut érigé en Pairie par le Roi Philippe LE BEL au mois de Septembre 1297 en faveur de Ro-BERT II, Comte d'Artois, qui mourut en 1302. » Il avoit eu un fils nommé Philippe. qui mourut en 1298, laissant de Blanche de Bretagne, ROBERT III. Il semble que cet enfant devait hériter du Comté d'Artois, mais

fa tante Mahaud, qui avoit épouse Othon IV, Comte de Bourgogne, le lui disputa, prétendant que la représentation n'avoit pas lieu en Artois & que, comme elle étoit fille de Robert III, elle devoit exclure Robert III, son petit-fils. Lorsque ce procès s'éleva, Philippe Le Bel étoit sur le trône; il adjugea le Comté d'Artois à Mahaud, qui prit possession de cette Province, & en même tems du titre, des honneurs & du rang de Pair de France & en sit en personne les sonctions au sacre des trois Rois, fils de Philippe Le Bel, dont les deux derniers étaient ses gendres. Elle assista & donna sa voix dans plusieurs Parlemens & Jugemens des Pairs.

Robert d'Artois, IIIe du nom, voulut en vain réclamer ses droits; on ne daigna pas l'écouter. Alors réduit au délespoir, il commit une grande saute; ce sut de sabriquer ou saire fabriquer des titres faux qu'il produisit en sa faveur; mais loin de lui être utile, cette infidélité fit prendre à son affaire une très-mauvaise tournure; de civile qu'elle étoit, elle devint criminelle. Robert d'Artois sut jugé par une Cour des Pairs, convoquée, assemblée & présidée par le Roi en 1331. Le Cérémonial & les pièces de l'instruction de ce procès, qui nous restent encore, sont un des monumens des plus curieux & des plus intéressans de l'Histoire de notre Monarchie. Enfin la Cour. suffisamment garnie de Pairs, le Roi v séant en son lit de justice, déclara les pièces produites par le Comte d'Arrois fausses & faussement fabriquées. Deux femmes, accufées & convaincues d'y avoir travaille, furent brûlées vives; & le Prince contumace, après avoir été fommé & ajourné jusqu'à quatre sois, par des Chevaliers & des Conseillers, fut banni à perpétuité du Royaume & ses biens confisqués. Au reste ils ne consissoient plus que dans le Comté de Beaumont-le-Roger & la Seigneurie de Conches.

Ce sut alors que Robert d'Artors passa en Angleterre, servit avec zèle la cause du Ros Edouard contre Philippe de Valois. Ce dernier Monarque étoit pourtant son beau-frère. La temme de ce malheureux Prince resta en France & y mourut en prison, près de 20 ans après que son mari sut mort des blessures qu'il reçut en Bretagne, en désendant la cause du Comte de Montsort. Sa possérité subsista encore pendant trois générations & ne finit qu'en la personne de son arrière-petit-fils:

« CHARLES D'ARTOIS, Comte d'Eu, Pair de France, mort, le 25 Juillet 1472, en France, âgé d'environ 78 ans & reconnu incontestablement pour Prince du Sang, mais sans que cette branche de la Maison Royale, qui avoit duré environ 250 ans, ait jamais pu recouvrer le Comté d'Artois, qui retourna à la Couronne de France, dont il étoit sorti par apanage. »

MAHAUD, Comtesse d'Artois, mourut en 1320, après ses deux gendres, la seconde année du règne de Philippe de Valois. Son fils étant mort avant elle, sans postérité, le Comté d'Artois passa à la fille unique existante de Ma-HAUD, JEANNE de Bourgogne, veuve du Roi PHILIPPE LE LONG JEANNE de France, leur fille aînée, semme d'Eudes IV, Duc de Bourgogne, que Philippe de Valois avait exclue de la couronne, mais à qui il ne vouloit pas refuser le Comté d'Artois, le transmit à son petit-fils PHILIPPE, Duc de Bourgogne, par sa mort fans enfans. « MARGUERITE de Flandre, sa cousine, qui lui étoit fiancée, lui succéda au Comté d'Artois. Elleépousa Philippe de France, premier Ducde Bourgogne de la seconde race. Ses descendans jouirent dece Comté, qui passadans la Maison d'Autriche, par le mariage de Maris de Bourgogne, fille de son arrière-petit-fils, avec Maximilien, Archiduc d'Autriche, depuis Empereur. Louis XI se saisit d'Arras.

C'est sous Philippe III que l'Artois sut conquis par les François en 1640, & il leur a été cédé par la paix des Pyrénées en 1659, & par celle de Nimègue en 1678. En 1757, le Roi a donné le titre de Comte d'Artois à un de ses petits-sils, sils de seu Monseigneur le Dauphin.

Les armes: semé de France, an lambel de gueules de quatre pendants, chargés chacun de trois châteaux d'or.

ARTON: d'or, aufautoir de fable, thargé de cinq fleurs-de-lys d'or.

ARTUR. Charles & Philippe D'Arror, demeurant à Pontorson, en Normandie, Election d'Avranches, furent annoblis au mois de Juillet 1647 & maintenus dans leur Noblesse en 1666. Le dernier grand Doyen de la Cathédrale d'Avranches, mort depuis quelques années, étoit de cette famille.

Les armes: de gueules, à une coquille d'or, au chef cousu d'argent.

ARTUR, en Bretagne: d'aque, an crois-

ARZ

862

fant d'or, surmonté de deux étoiles de même.

ARTUS: d'azur, à treize rocs d'or, & à un lion de même au côté fenestre, les rocs rangés 3, 2, 3, 3 & 2.

ARTZT: d'azur, à deux demi-lions adof-

ses d'argent.

ARU: écartelé, au 1 d'azur, au franc quartier d'or, à la bande de même, brochante sur le tout; au 2 de Bourbon; au 3 de France; & au 4 de Maugiron.

ARVIEUX, famille de Provence, maintenue dans sa noblesse par l'Ordonnance de M. le Bret, Intendant de la Province, le 5 & 11 Août 1710. Elle est établie à Marseille.

1. PIERRE ARVIEUX, qualifié noble dans les différents actes qu'il passa aux années 1515, 1516, &c., est le chef de cette famille.

II. Antoine D'Arvieux fon fils, testa le 7 Novembre 1533. l'eut de son mariage avec Claudine Léotolde:

III. LAURENT D'ARVIEUX, qui épousa, le 19 Ostobre 1539, Françoise Bartin, dont entr'autres ensans:

1. LAURENT, qui fuit;

2. Et Balthasard, rapporté ci-après.

IV. LAURENT D'ARVIEUX se maria, le 19 Mars 1585, avec Marie Motet, dont Louis, marié à Marguerite Lambert, de laquelle il eut Jean, dont les fils terminèrent la branche à Laurent, qui sut reçu Chevalier des Ordres de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem, le 12 Avril 1637. Il sut envoyé par le Roi à la Porte-Ottomane, & auprès de plusieurs autres puissances pour des affaires importantes, dont il s'acquitta avec succès. Il testa le 8 Juin 1693. Il a laissé des Mémoires très-curieux de ses Voyages du Levant, & de ses négociations pour le service du Roi. Il n'eut pas de postérité de Marguerite Fabre.

IV. BALTHASARD D'ARVIEUX, sils cadet de LAURENT, & de Françoise Bartin, épousa

Jeanne Savine, dont il laissa:

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit ; 2. Et François, qui testa le 4 Juin 1630.

V. JEAN-BAPTISTE D'ARVIEUX, I'' du nom, testa le 1er Juin 1662, & eut d'Anne de Ravelli:

VI. François d'Arvieux, qui testa le 31 Octobre 1692, & laissa, de Françoise d'Espierre, entr'autres enfans:

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2. Et LAURENT, rapporté ci-après: l'un & l'autre maintenus dans leur noblesse, comme on l'a dit plus haut, les 5 & 11 Août 1710.

VII. JEAN-BAPTISTE D'ARVIEUX, IIº du nom, épousa le 22 Novembre 1706, Doro-thée de Moussier; il est né de ce mariage;

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit : 2. Et JEAN JOSEPH, marié.

VIII. JEAN-BAPTISTE D'ARVIEUX, IIIº du nom, marié le 11 Janvier 1743, avec Mader leine Turcon, dont il a eu plusieurs ensans.

VII. LAURENT D'ARVIEUX, fils cadet de François, & de Françoise d'Espierre, épousa, par contrat du 8 Juillet 1702, Catherine Vernier, dont:

Une fille mariée à Joseph Bouguier, de la Ville de Marseille.

Les armes : d'azur, au griffon d'or, couronné de même, à l'antique.

ARVILLARS. Les Seigneurs d'Arvillars, qui tiroient leur origine de Humbert, bâtard de Savoie, ont foutenu avec gloire l'honneur du fang dont ils étoient fortis. Ils ont donné des marques de leur courage en plusieurs occasions; ce qui leur gagna l'estime des Ducs de Savoie, qui, en récompense de leurs services, leur donnèrent plusieurs Terres & Fiess; mais Jean de Savoie, petit-fils de Humbert, de cette Maison, étant mort en 1469, sans successeur, cette branche s'éteignit avec lui, après un règne d'environ 100 ans.

Les armes: de Savoie, à la Croix chargée de cinq mustes de lion de fable.

ARVISE: de gueules, au chevron d'or, accompagné en chef de deux larmes d'argent, & en pointe d'une étoile d'or.

ARVISENET. François d'Arvisenet, Seigneur d'Auranges, Confeiller au Parlement de Besançon, obtint, par Lettres du Roi, du mois de Mars 1726, enregistrées à Dôle, la confirmation du titre de Marquis, qui lui avoit été conféré par le Roi de Sardaigne.

ARVISET: d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de trois larmes d'argent & en pointe d'une étoile d'or.

ARZAC, anciennement ARAZAC, famille de Rouergue.

Antoine n'Arzac, Seigneur de la Force, & Co-Seigneur de Campnac & de Gilorque, en Rouergue, fut marié, le 9 Mai 1556, avec

Madeleine Ifarn, fille d'Armand Ifarn, Seigneur de Fraissinet & de Cornac, en Rouergue, Maréchal-des-Logis de la Compagnie du Baron de Terride, & de Gabrielle Hé-

rail du Bréfis.

Guyon D'ARZAC, fon arrière-petit-fils, Seigneur du Caila, de la Force & de Sabrazac, épousa, le 20 Juillet 1697, Marie de Saint-Chamaran, fille de N.... de Piéronenc-de-Saint-Chamaran, Ecuyer, Seigneur de la Roque, de Murat & de Verrière, & de Louise de Senneterre.

Louise-Christine D'ARZAC, leur fille, née le 10 Novembre 1717, fut reçue à Saint-Cyr, le 13 Octobre 1728, sur les preuves de sa no-

blesse justifiée par titres.

Les armes: d'argent, à une bande de gueules, chargée de troisfleurs-de-lys d'or, & accompagnée en chef de trois étoiles de même, rangées en fasce, & un mouton d'argent, passant sur une terrasse de sinople, mouvante de la pointe de l'écu.

ARZÉ-VILARIUS: d'or, à cinq fleursde-lys d'azur, posces en sautoir.

ASARD, en Breile: d'or au lion de finople, armé & lampassé de gueules.

 ASFELD, ou HARSEFELD, nom d'un Fief dans le Duché de Brémen, en Allemagne, que la Reine Christine de Suède donna à Pierre Bidal, père de Claude-François Bidal, Marquis d'Asfeld, mort Maréchal de France, le 7 Mars 1743. Voyez BIDAL.

ASFRIET, en Provence: de gueules, au griffon d'or, à la bande d'azur, chargée de 4 étoiles d'argent, brochante sur le tout.

ASNIÈRES, en Saintonge. C'est une des plus anciennes Maisons de cette Province, qu'on peut remonter, par des époques certaines & justifiées, jusqu'à 1235 : elle a formé plusieurs branches. Nous ne parlerons ici que de la branche aînée. Elle remonte à

1. Ponthieu d'Asnières, qualifié Miles,

qui fut père de:

11. Guillaume d'Asnières, héritier de Ponтніви dans la Seigneurie de Gibran, Ville de Tonnay-Charente, & Taillebourg, fut aussi qualifié du nom de Miles. Il eut pour enfans (ce qui est justifié par son testament de 1285, en faveur de ses petits-ensans, ensans de Goin-

1. GOMBAUD, qui suit;

2. Et Thibaut d'Asnières, qui fut recondu noble & fils de Chevalier, par Arrêt du Parlement de Paris, de Pentecôte de 1270, qui le déclare exempt d'une taille levée par SAINT-LOUIS, Roi de France, ainsi qu'il est rapporté au Chapitre 101 du Traité de la Noblesse, par André de la Roque, imprimé en 1678, à Paris, chez Etienne Michallet, rue Saint-Jacques.

III. GOMBAUD D'ASNIÈRES, austi Chevalier, fut Seigneur de la Terre & Seigneurie d'Afnières, ce qui est justifié par la concession à lui saite, par le Seigneur de Pons, du Fief des Cermillères, en 1235, afin de le tenir de lui fous la même foi & hommage que ladite Terre d'Afnières; ce qui s'est perpétué, & se pratique encore aujourd'hui envers la Sirie de Pons. Gonbaud eut pour enfans:

1. GOMBAUD, qui suit;

2. & 3. Guillaume, & Adélaide, qui épousa en 1307 Guillaume-Audouin Valter, Seigneur de Chatfaigne. Il est prouvé, par leurs partages de 1320, que Guillaume & Gon-BAUD étoient frères.

IV. Gombaud d'Asnières épousa, en 1317, Anne de Monnuffon, fille du Comte de Monmuffon, Souverain du Blayais; ce qui prouve bien l'ancienneté & la noblesse des d'Asniè-RES, sans laquelle le Comte de Monmusson n'auroit pas marié sa fille à Gombaud d'As-NIÈRES: le contrat de mariage est en Anglois. GOMBAUD testa en 1327 & en 1360; &, par ses deux testamens, il institua son héritier universel Hélie, son fils unique, qui suit, & dota sa fille Adélaide de la Terre de Gibran, qui, par cette voie, est sortie de la samille des d'Asnières; & il nomma Anne de Monmufson, son épouse, tutrice de leurs enfans.

V. Hélie d'Asnières, à qui Guillaune, fon oncle, fit donation de tous ses biens, par son testament de 1318, épousa Marguerite du

Pui. Il eut de son mariage:

VI. Séguin d'Asnières, qui étoit revêtu de la Charge & du Titre de grand Brigandinier de Saintonge. Il fut, en 1460, faisi de la moitié de la Terre de Besac, en Blayais, par Renaud de Sainte-Maure, Seigneur de Yonzac. Il époufa, en 1447, Hélie Fricon. Son mariage est confirmé & justifié par l'arrangement & règlement des droits, faits, en 1448, entre Séguin d'Asnières & Louis Ponthieu, oncle maternel de ladite Fricon. Il eut:





VII. JEAN, Seigneur d'Afnières, la Chapelle, le Breuil, de Vilars, la Maltenière, Bougneau, & autres Terres, échangea, en 1483, avec Gur, Seigneur de Pons, les fiefs, rentes & domaines qui lui appartenoient dans les Paroisses de Montis, Montignac, Bougneau & autres, dont il jouissoit, ainsi que les Seigneurs d'Afnières, ses prédécesseurs, en avoient joui. Jean d'Asnières épousa 1º N...; & 2º le 27 Décembre 1492, Dame Jouine de Glénais, qui étoit veuve de N... Suarde. Du premier lit vint:

ASN

VIII. JEAN, qui fe maria en même tems que fon père, avec Jeanne Suarde, fille du premier mariage de ladite de Glénais. Il en eut:

IX. Jean d'Asnières, IIIe du nom, qui sut Gouverneur de Pons, fuivant les provisions à lui données par Henri III, Roi de Navarre, depuis Roi de France, sous le nom de HENRI IV. datées de Coutras, du 16 Octobre 1580. Le Roi eut une confiance entière en fa valeur, & lui donna la garde de la Ville de Pons, qui étoit alors en bute aux ennemis. Jean p'As-NIÈRES commanda la Noblesse de Saintonge & d'Angoumois, & fit lever le siège du sort de Saint-Basile, en Guyenne, que le Duc de Biron affiégeoit; c'est ce qui se prouve par une Lettre de HENRI IV, par laquelle il le traite de cousin, & de son bon ami, & le remercie de ses bons services. Il épousa Jeanne de la Chassagne, fille du premier Président du Parlement de Bordeaux; ce qui est justifié par acte de remplacement des droits du 4 Août 1540, où ce Jean est qualifié fils d'un autre JEAN. Par fon testament de 1561, il est justifié qu'il cut pour enfans:

1. François, qui fuit;

2. Duch, qui cut pour fon partage la Terre d'Afnières. Il fut Gentilhomme du Roi HENRI IV. Il cut JACQUETTE, qui porta la Terre d'Afnières dans la famille des de Lage-de-Volude:

3. & 4. Un autre François, & Jeannot, dont

on ignore la postérité.

X. François d'Asnières, Gentilhomme de la Chambre du Roi, sut marié, 1º à Françoife de Maifonnets, & 2º avec Francoife Jounier. Il eut du premier lit (ce qui est justifié par le partage fait le 15 Janvier 1586):

1. JACQUES-OLIVIER, qui fuit;

2. Et Pierre, Ecuyer, auteur de la branche cadette qui fubfiste dans le Marquis d'As-NIÈRES, Cornette de la première Compa-Tome 1.

gnie des Mousquetaires. De la même branche est Francois, ancien Capitaine au Régiment d'Anjou, retiré du fervice à cause des blessures qu'il a reçues en Italie.

XI. JACQUES-OLIVIER D'ASNIÈRES ÉDOUSA. par contrat du 29 Septembre ....., Marguerite de la Guyonnie; de ce mariage est issu:

XII. Léon d'Asnières, qui se maria, en 1605, avec Gabrielle de Lezar, fille de Francois de Lezay, Chevalier des Ordres, & Lieutenant de Roi de la Basse-Marche; par ce contrat de mariage, il est slipulé que l'aîné du nom d'Afnières pourra feul porter Merlufine fur fes armes, & deux centaures pour fupports. Leurs enfans furent:

1. ROBERT, qui fuit;

2. N... D'ASNIÈRES, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Infpecteur-Général de la Cavalerie, connu fous le nom de Chevalier de Saint-Palavir. Il la commanda en Italie, où il fut tué;

3. Et N... qui fut Abbé de Conat, en Saintonge, puis Archevêque de Vienne.

XIII. Robert d'Asnières justifia de sa nobleffe devant Monsieur Barentin, Commisfaire départi en la Généralité de Poitiers, & il fut déclaré, en 1657, noble, & devoir jouir, ainsi que ses fuccesseurs, des privilèges de la noblesse; & désenses surent faites de les y troubler. Il époufa, par contrat du 19 Avril 1657, Marie de Barbezière, fille du Seigneur de la Sourdière, & sœur de Messieurs de Barbezière, Lieutenans-Généraux des Armées du Roi, qui commandèrent en Italie en 1700. De fon mariage il eut:

XIV. Francois d'Asnières, IIe du nom. Seigneur de Lage-Lifant, qui fut Ingénieur du Roi & mourut de fes blessures au service. Il fe maria, par contrat du 1er Juin 1675, à Françoife Guillon-de-Monlevrier, dont il

cut:

1. PAUL, Ecuyer, Sieur de la Chapelle, qui n'eut que Marie-Anne, mariée à fon coufin, Henri-Paul d'Afnières;

2. Et HENRI-FRANÇOIS, qui fuit.

XV. Henri-François, Ecuyer, a fervi dans le Régiment d'Anjou, en qualité de Capitaine, & s'est retiré après 22 ans de service. Il s'est marié, le 3 Avril 1709, avec Henriette-Céleste de Bertineau. De ce mariage est né:

XVI. HENRI-PAUL D'ASNIÈRES, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle & Saint-Denis, a fervi dans le Régiment de la Marine en qualité de Lieutenant, & il est aujourd'hui Capitaine-Général de la Garde-Côte de Mortagne, en Saintonge. Il épousa, par contrat du 15 Octobre 1743, Marie-Anne d'Asnières, sa cousine germaine, fille de Paul d'Asnières, Seigneur de la Chapelle. Il a de fon mariage:

XVII. Léon d'Asnières, Ecuyer, âgé de 17 ans en 1769, Capitaine de la Compagnie détachée de Saint-Difant, Garde-Côte de

Saintonge.

La Maifon d'Assières s'est toujours perpétuée & soutenue, sans altération; & plusieurs de ce nom ont été décorés de Charges & titres honorables.

Les armes: d'argent, à trois croissans de gueules, deux en chef & un en pointe; deux centaures pour supports.

(Mémoire de famille envoyé.)

ASNIÈRES: d'hermines, à la fasce denchée de gueules.

ASNIÈRES-LORIEL: d'azur, à une tour d'argent, garnie d'un pan de mur de même, le tout maçonne de fable.

\* ASNOIS, Bourg, avec un ancien Château autresois sortifié, & le ches-lieu d'une Terre qui étoit anciennement une des plus considérables du Nivernois, possédée dès le XIº siècle par la Maison de Saint-Vérain.'

Regnaud de Saint-Vérain, surnommé Rongefer, Chevalier, Sire d'Asnois, affranchit, en 1304, les habitans d'Asnois & dépendances, de l'état de servitude, & en obtint confirmation du Roi Philippe le Bel, & de Louis de Flandres, Comte de Nevers. Isabelle de Saint-Vérain, sa petite-fille, porta cette Terre à Jean de Beaujeu, dit du Colombier, Chevalier, Chambellan du Roi, vivant en 1380 & 1396, issu des Comtes de Forez

Pierre de Beaujeu, dit du Colombier & de Montcoquier, leur fils, sut père de Blénet de Beaujeu-Montcoquier, qui vendit, le 25 Mai 1469, la Terre d'Asnois à Pierre de Digoine, Seigneur de Thianges, Chevalier, sous la réserve du Château & place sorte dudit lieu, avec des dépendances que nous nommerons Asnois-le-Château, & dont la propriété & Seigneurie passa dans la Maison de Salazart, par le mariage, en 1497, de Catherine de Beaujeu-Montcoquier, sa petite-fille, avec Louis de Salazart, 1º du nom, dit

de Montaignes, Chevalier, Seigneur de Montaignes. La Seigneurie d'Afnois-le-Bourg. & le restant deladite Terre vendus par Blenet de Beaujeu, passa de Pierre de Digoine à sa petite-fille Anne de Digoine, qui la porta en dot à Jean de Damas, IIe du nom, Seigneur de Marcilly, & que Georges de Damas, leur fils, vendit, en 1487, à Jeanne de Corbigny, veuve d'Adrien de Perréaul, Seigneur d'Agrie près Nevers, dont la fille Léonarde, Dame d'Afnois-le-Bourg, épousa, en 1509, Armand de Clèves, Seigneur engagiste de Cressy en Ponthieu. La postérité séminine des Seigneurs d'Asnois-le-Château & d'Asnois-le-Bourg est sondue dans le même siècle, par mariage, dans la Maison de Blanchefort, qui réunit la totalité de cette Terre. Voyez BLANCHEFORT.

ASPAU: écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à la bande ondée d'argent; aux 1 & 3 d'argent, au griffon de fable.

ASPREMONT, Seigneur de Troissereux: d'argent, à une fasce de gueules, accompagné en chef au canton dextre d'un écusson bandé d'argent & de gueules de 6 pièces.

ASPREMONT, en Lorraine: de gueules, à la croix d'argent.

ASPREMONT: de fable, au chef d'argent, chargé de trois merlettes du champ.

ASPREMONT: d'azur, au lion d'or, couronné de finople.

ASSAC, en Béarn, Diocèfe de Lescar, Terre & Seigneurie érigée en Baronie par lettres du mois de Février 1652, en saveur de Jean de Noguès, II du nom, Seigneur de Saint-Aubin, Assac, Castaing, Somolon, & Cauna; créé ensuite Consciller d'Etat pour servir par sémestre. Sa postérité subsiste en son arrière-petit-fils Antoine, Baron d'Assac, Conseiller au Parlement de Pau, & marié à N... de Sault.

ASSANTI: de fable, à 3 pals d'or, à une fasce de même, brochante sur le tout.

ASSAS (p'). De cette samille noble étoit Louis, dit le Chevalier d'Assas, Capitaine au Régiment d'Auvergne, qui, se trouvant en 1760 à l'affaire de Closter-Camp avec son Régiment, près d'un bois, pendant la nuit, s'y avança seul pour le souiller, de peur que sa troupe ne sût surprise; il y rencontra des ennemis embusqués, qui l'entourèrent aussitôt & lui présentèrent une douzaine de bayonnettes sur la poitrine, en le menaçant de mort s'il disoit un mot. Alors, se tournant du côté de son détachement, il lui cria avec intrépidité: Auvergne, fais feu, ce sont les ennemis; & dans le moment il tomba frappé de plu-

figure coups.

Le Roi Louis XVI, voulant transmettre à la postérité la mémoire de ce trait patriotique, a créé en 1777 une pension de 1000 livres, héréditaire & perpétuelle en faveur de la famille de ce nom, jusqu'à l'extinction des mâles; & elle se partage actuellement entre le frère de ce brave Officier & deux de ses neveux, dont l'un est Sous-Lieutenant au Régiment de Mestre-de-Camp-Général, Cavalerie, & l'autre sert dans la Marine. (Extrait de la Gazette de France, année 1777, n° 88.)

Cette famille existe en plusieurs branches, établies au Vigan dans les Cévennes, de laquelle sont plusieurs militaires & N... b'Assas, lequel a servi pendant assez long-tems & a embrassé depuis l'Etat ecclésiastique; il se

nomme l'Abbé d'Assas.

4 ASSAUT, Terre & Seigneurie au Comté de Bourgogne, qui appartient depuis le règne de Philippe Le Bon, Duc & Comte de Bourgogne, à la famille de du Champ, originaire de Dôle, laquelle jouit des Terres d'Affaut, de la Motte & de Chevigny, & fubfiste dans les enfans encore mineurs, en 1772, de seu N... du Champ d'Affaut & de N... du Tielet, nièce du seu Maréchal de Balincourt. Cette famille de du Champ est alliée avec celles de Boquet, de Chaillot, &c. Voyez BOQUET-DE-COURBOUZON & CHAMP-D'AS-SAUT.

ASSE, en Poitou: d'azur, à trois aigles d'or, membrées & becquées de gueules, 2

ASSÉ. Voyez ESTUT DE TRACY.

ASSÉ: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois massacres de cerf, posés de front, branchés de même, posés 2 & 1.

ASSÉ (b'), famille du Maine. Jean o'Assé, Ecuyer, Seigneur de l'Epinai, vivoit au commencement du XIIº siècle.

JEAN D'Assé, un de fes descendans, Ecuyer, Seigneur de l'Epinai, vivoit avant 1478, avec Agnès de la Motte, sa semme, Dame de Montsaucon, fille de Robin de la Motte, & de Jeanne Bignon, dont il eut:

1. François, qui fuit;

2. Et Jean D'Assé, Prêtre, Chapelain de la Chapelle de Notre-Dame, fondée au Château de Montfaucon.

François, Sieur de l'Épinai, épousa Catherine de Mondoulcet. Leur fils aîné:

Guy, épousa, par contrat du 15 Juillet 1501, Jacquine de Maridor, dont sont issus:

René, qui fuit:

Et Louise, mariée à Jean de l'Enfernat,

Sieur de Villiers.

René d'Assé, Ecuyer, Seigneur de Montfaucon, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1570, épousa, le 30 Novembre 1572, Françoise le Clerc-Coullaine, fille de Jacques, & de Mathurine de Charnières, Dame de Coullaine, dont est issu:

René d'Assé, marié, le 11 Août 1620, à Renée Thierry-de-la-Prévalaie, fille de Julien, Seigneur de la Prévalaie, Chevalier de l'Ordre du Roi, & d'Esther du Bouchet-de-Sourches, dont:

1. CHARLES, qui fuit;

 HUBERT, Chevalier, Seigneur de Saint-Victor, & Lieutenant d'une Compagnie des Gardes du Roi;

 Et Nicolas, Chevalier, Seigneur de Rennefort.

Charles d'Assé, Chevalier, Seigneur de Montsaucon, l'Epinai, Rennesort, Saint-Victor & le Verrier, Capitaine-Lieutenant au Régiment des Gardes de Sa Majesté, épousa, par contrat de 1650, Renée Goddes, fille de Charles, Chevalier, Seigneur de la Perrière, & de Marie d'Agonay, dont:

CHARLES, Marquis d'Assé, qui épousa, 1º le 28 Septembre 1695, Louise-Marie Chevalier-de-Secaux, nièce de François Chevavalier, Evêque d'Alais, & fille de Jacques Chevalier, Seigneur de Sceaux, & de Françoise Petit-de-la-Guierche; & 2º N... de Parsac. Du premier lit vint entr'autres enfans:

ARMAND D'ASSÉ, né le 22 Octobre 1696, reçu Page du Roi dans fa Petite-Ecurie, le 22 Octobre 1710, sur les preuves de sa noblesse.

Et du second:

Deux filles.

Les armes: parti, emmanché d'argent & de fable de huit pièces.

ASSELIN. JACQUES Asselin, en faveur de

Cccij

qui Villequier, terre située en la Haute-Normandie, a été érigée en Baronie, par Lettres du mois de Mars 1712.

ASSERAC, en Bretagne: gironné d'or & d'azur de 8 pièces.

ASSI, en Berry. Hugues d'Assi, Ecuyer, Seigneur de Vierzac & de Rochefolle, a eu de Jeanne de Murat, veuve alors de Claude de Chalus, Ecuyer, Seigneur de la Brosse, Sylvain d'Assi, Ecuyer, Seigneur des dits lieux, marié avec Gabrielle d'Areau, fille de Sylvain d'Areau, Ecuyer, Seigneur de Puisdauzon, & d'Anne de Breuil, dont est issue, entr'autres ensans, Anne-Rose d'Assi, reçue à Saint-Cyr le 24 Décembre 1695, sur les preuves de sa noblesse, justifiée par titres jusqu'à François d'Assi, son quatrième ayeul, Ecuyer, Seigneur des Ormeaux & du Lourdet avant 1540.

Les armes: d'argent, à un lion de fable, armés & lampassés de gueules, & un chef de même, chargé de deux croissans d'argent adossés.

ASSIE, Sieur du Buisson, en Normandie, Généralité d'Alençon, samille maintenue en sa Noblesse le 11 Août 1666, qui porte: d'argent, à deux lions de fable, langués d'or passant l'un au-dessus de l'autre.

ASSIGNÉ, en Bretagne: d'hermines, à la fasce de gueules, chargée de trois sleursde-lys d'or.

ASSIGNIES, Maison des plus anciennes de l'Artois. Le Château d'Assignies est situé proche la ville d'Aire.

MARTIN D'ASSIGNIES, qui vivoit au commencement du XIII<sup>e</sup> siècle, épousa Cathe-RINE D'ASSIGNIES sa parente, & sut père de:

MARTIN II, Sire d'Assignies, marié à Marie de Renti, dont le fils Jean Ier eut de Jeanne de Cambrin, Jean II, Sire d'Assignies. Celui-ci épousa Marie de Tourmignies, dont naquit:

JEAN III, Sire d'Assignies, Commandant 500 Lances pour le service du Duc de Bourgogne. Il sut père, par Jeanne de Barban-

çon, de:

Léon, Sire d'Assignies, Commandant 1500 Lances pour Maximilien d'Autriche. Il mourut le 12 Février 1517. De fon mariage avec Marie de Lannoy, fortirent:

Ponthus & Antoine, par lesquels la Mai-

fon se partagea en deux branches principales. La branche d'Antoine, bisayeul du Marquis, créé en Octobre 1672, porte: vairé or & azur, au franc quartier de fable, chargé d'une épée d'argent, la garde & la poignée d'or, la pointe en bas.

Ponthus, Chevalier, Seigneur d'Assignies, époufa, Sainete Pinchon, dont le fils aîné:

JACQUES, Sire d'Assignies, testa le 12 Janvier 1603, & laissa de Catherine de la Wacquerie:

François, Sire d'Assignies, qui testa le 2 Septembre 1634. Il eut d'Antoinette de Bof-

quet:

JEAN, IVe du nom, Seigneur d'Assignies, de la Tourelle, &c., marié à Marie-Françoife le Blanc. Il en eut:

ALEXANDRE-CHARLES, Sire d'Assignies & de Bertoul, Baron de Bailleul, qui, de sa se-conde semme Louise de la Hamaïde, laissa:

Eustache-Eugène, Seigneur d'Assignies, &c., marié le 10 Novembre 1718, à Marie-Anne-Josèphe de Saluces-Bernenicourt. De ce mariage sont sortis:

- Joseph-Alexandre, Baron d'Assignies & de Bailleul, Sirc de Bertoul, marié 1º en Mars 1753, avec Anne-Marie-Joséphe-Aldegonde de Vanderburch, Chanoinesse à Denain, morte le 16 Février 1759; & 2º le 10 Février 1760, à Marie-Eléonore de Nédonchel, née en 1739, fille de Denis Georges, Vicomte de Staples;
- 2. Marie-Joseph-Ernest-Eugène, Abbé;

3. Antoine-François-Joseph;

4. Et Ernestine-Josèphe-Walpurge, Chanoinesse du Chapitre de Maubeuge.

Antoine d'Assignies, frère puiné de Ponthus, fut Seigneur d'Allouaigne, Avoué de Thérouane, & créé Chevalier par Lettres-Patentes de l'Empereur Charles V, du 28 Janvier 1554; il mourut le 2 Novembre 1590, & épousa 1° Jeanne le Chevalier; 2° Jeanne le Fœutre. Du premier lit vint:

Antoine, qui fuit; Et du fecond:

Un autre Antoine, auteur des Comtes d'Oifi,

rapportés plus loin.

Antoine d'Assignies, II' du nom, Seigneur d'Allouaigne, né du premier lit, fut Lieutenant-Général des hommes d'armes ès Pays-Bas, & mourut en 1614. Il avoit épousé Barbe d'Aufai, Dame de Lumbres-lez-Douai, Lambrechies & Acquembronne, mère d'Oudard d'Assignies, Seigneur d'Allouai-

gne, marié à Jeanne d'Assignies, sa parente.

De ce mariage fortit:

JEAN-BAPTISTE D'ASSIGNIES, CRÉÉ Marquis de Wendi, par Lettres du mois d'Octobre 1676, qui épousa Jeanne-Cornille de Beauffermez, fille d'Adrien, Baron d'Esne, Pair héréditaire du Cambrésis. Elle sut mère, entr'autres ensans, de:

Octave-Eugène, Marquis d'Assignies, marié en 1685, avec Marie-Florence de Markais, Dame de Werguin. Il eut pour fils François-Eugène, Marquis d'Assignies, Seigneur de Werguin, marié le 24 Juillet 1714, à Marie-Philippe-Albérique du Châtel, de

laquelle il a eu:

- 1. CHARLES-FRANÇOIS-FI.ORENT, Marquis D'As-SIGNIES, Avoué de Thérouane, marié, en 1740, avec Marie-Madeleine-Jofèphe-Alexandrine de Tramecourt, dont est née Marie-Françoise-Constance-Antoinette D'Assignies;
- 2. FLORENT ÁLBERT FRANÇOIS, Capitaine d'Infanterie;
- Et Marie-Philippe-Albérique, reçue Chanoinesse à Denain le 13 Septembre 1743.

# BRANCHE des Comtes D'Oisi.

Antoine d'Assignies, dit le Jeune, Chevalier, Seigneur de Wasnes, Nurlud, &c., fils du second lit d'Antoine d'Assignies, Seigneur d'Allouaigne, & de Jeanne le Fœutre, épousa Anne de Tournai, tante de Philippe, dont il eut:

Eustache d'Assignies, Seigneur d'Hacquedorne, marié avec Marie de Watripont, dont vint:

JULIEN-EUSTACHE D'ASSIGNIES, Comte d'Oifi. Son coufin Philippe de Tournai, Chevalier, Seigneur d'Oifi, en faveur duquel Oifi, Seigneurie en Artois, autresois du Cambréfis, sut érigé en Comté en 1665, l'inflitua, le 1<sup>et</sup> Mai 1678, pour son héritier universel, le substituant au nom & armes de Tournai. Ju-LIEN-EUSTACHE mourut le 13 Mai 1687 & laissa de sa première semme, Françoise Taffin, JEAN-EUSTACHE DE TOURNAI-D'ASSIGNIES, Comte d'Oisi, mort le 1<sup>et</sup> Septembre 1716. Il avoit épousé, le 26 Juin 1687, Marguerite-Claire de Berghes-Saint-Winock.ll en eut:

CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE DE TOURNAI-D'AS-SIGNIES, Comte d'Oisi, Colonel d'Infanterie, Commandeur de Saint-Lazare, mort aux eaux d'Aix-la-Chapelle, à 70 ans, le 19 Juillet 1764, qui a laissé de son mariage contracté, le 9 Juillet 1719, avec Bénigne de Maffuau:

1. Eustache-Joseph, Marquis d'Oisi, Capitaine-Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes d'Orléans, marié le 26 Mars 1753, avec Marie-Louise-Guislaine le Coqde-Humbekq.

2. GABRIEL-JOSEPH, Chevalier de Malte;

3. Et Lydie-Bénigne, née le 28 Octobre 1740. Les armes de Tournai-d'Assignies-d'Oisi, font: d'or, à trois lions naissans de gueules, armés & lampassés d'argent.

Il y a deux familles d'Assignies en Berry,

dont les armes sont différentes.

ASSIGNY, dans l'Auxerrois. Suivant des preuves saites pour l'Ordre de Malte, JEAN d'Assigny, Ecuyer, Sieur du Fort & de Moulin, lors de la revue & montre, le 12 Juin 1634, promit par serment de saire le service qu'il devoit au ban & arrière-ban, avec un Archer & deux Chevaux, à cause de ses Seigneuries de Moulin & de Pont. Il rendit foi & hommage en 1538, pour la moitié des Fiels, Terres & Seigneuries du Pont-Marquis, du Rond, de Moulin, de la Terre de Guerrins, des Pichons & des Agnons, fitués dans la Paroisse de Moulin, ensemble de la totalité de Forest, Paroisse de Leuvigny, mouvants de Françoise d'Anjou, Comtesse de Dammartin, à cause de sa Baronie & Grosse-Tour de Toucy, biens que lui avoit apportés Pérette le Chantier, son épouse, fille & héritière de Guillaume le Chantier. Il en eut :

ARTUS D'ASSIGNY, Sieur du Fort, Capitaine, Gouverneur de l'Auxerrois, qui eut, par un Brevet du Roi, du 18 Mars 1554, la Charge & conduite de 300 hommes François pour le Piémont. Le Roi Charles IX écrivit à Artus d'Assigny, dit le Capitaine Fort, pour arrêter le Sieur de la Borde, porteur de Commissions pour lever des Soldats, au nom du parti assemblé à Orléans, & même d'employer main-sorte pour dissiper l'assemblée. Il eut:

GUILLAUME D'ASSIGNY, dit la Motte, Ecuyer Seigneur du Fort & du Pont-Marquis, qui eut une Commission du 13 Septembre 1518, de François, fils de France, Duc d'Anjou & d'Alençon, de mettre sur pied une Compagnie de 100 Arquebusiers, pour la désense de la liberté des Pays-Bas. Il rendit hommage le 25 Juin 1611, pour la Seigneurie du Fort-d'Assigny, dit la Motte, au Cardinal de Joyeuse, comme tuteur & curateur de la Duchesse

de Montpensier. Il épousa, par contrat passé le 29 Mars 1580, Louise le Bourgoin, fille de Gabriel, Seigneur de Faulen, Chamleverier, & Graissigny, & de Louise du Guilly. Louise le Bourgoin, après la mort de son mari, obtint, par Sentence de l'Election de Gien, du 1et Juillet 1634, de jouir des privilèges attribués à la Noblesse. Leurs enfans surent:

1. Louis ou Lour, qui fuit;

2. Et Françoise, femme de Jean-Baptisse de Melun, dont il paraît qu'il y a eu des enfans.

Louis, ou Loup d'Assigny, Ecuyer, Sieur du Pont-Marquis, épousa, par contrat du 12 Octobre 1613, Edme de la Grange-d'Arquien, fille de Messire de la Grange, Chevalier, Seigneur d'Arquien. De ce mariage

naquit:

Antoine d'Assigny, Chevalier, Seigneur du Pont-Marquis, de Moulin-Forest, Châtres, & autres lieux, Capitaine des Chevaux-Légers, par commission de 1651, rendit soi & hommage en 1654 de ses Terres & Seigneuries de Châtres au Maréchal de la Motte-Houdancourt, comme relevant du Marquifat de Toucy. Il fut pourvu, le 30 Janvier 1658, de la Charge de l'un des Gentilshommes de la Chambre du Roi, & eut ordre de MM. les Maréchaux de France, le 24 Juin, 1671, de terminer les différends furvenus entre les Sieurs de la Grange & d'Arquien, Gentilshommes du Bailliage d'Auxerre. Il époufa, par contrat du 26 Mars 1656, Lucrèce d'Ouette, sœur de Messire Francois d'Ouette, Chevalier, Seigneur de Saint-Valerien de Rieux, &c. Enseigne aux Gardes du Roi, de Louis-Octave-Pierre, & d'Anne d'Ouette, dont:

Louis-Achille d'Assigny, Chevalier, Seigneur du Pont-Marquis, de Moulin, &c. Il s'est marié, par contrat passé, le 19 Septembre 1686, pardevant Mousse & son Consrère, Notaires à Paris, avec Edmée-Geneviève de

Louvier. 11 en a eu:

JEAN-BAPTISTE D'ASSIGNY, Chevalier, Seigneur du Pont-Marquis, de Moulin, &c., ne le 8 Avril 1707, & baptisé le 2 Février 1708. Il n'a qu'une fille mariée au Comte de Campigny, son cousin germain, Mousquetaire du Roi de la seconde Compagnie.

Les armes: d'hermines, au chef de gueu-

les, chargé d'une fasce vivrée d'or.

ASSONLEVILLE: écartelé aux 1 & 4 d'argent, à une fasce de sable, chargée de trois étoiles d'or; aux 2 & 3 d'azur, à trois étoiles d'or, posées 2 & 1.

ASSYE, Ecuyer, Sieur du Buisson, Marquis d'Assye, ancienne Noblesse, employée dans la recherche de 1666; Election de Mortagne, Généralité d'Alençon, en Normandie, qui porte: d'argent, à deux lions passans de fable, posés l'un sur l'autre.

\* ASTARAC, Pays, avec titre de Comté en Gascogne. Le premier de ces Comtes est Arnaud Garcie, troisième fils de Garcie-Sanchès-le-Courbé, Duc de Gascogne, qui eut en

partage le Comté d'Assarac.

JEAN III, vingt-cinquième Comte d'ASTA-RAC, mort en 1503 ou 1504, ne laissa que trois filles, l'ainée, MARTHE OU MATHE, lui succéda au Comté d'Assarac qu'elle porta à Gasson de Foix, III' du nom, son mari. Elle mourut en 1551; on prétend que le Comte de Foix vendit le Comté d'Assarac à Henri d'Albret, Roi de Navarre, & l'on ajoute qu'en la personne de Gaston finirent les Comtes d'Asta-RAC. Cette opinion peut être vraie à certains égards, c'ess-à-dire par rapport à la vente de quelques droits seigneuriaux, mais elle ne l'est pas en ce qui concerne la succession des Comtes d'Astarac.

Frédéric de Foix, fils de Gaston III, & de MARTHE d'ASTARAC, sut Comte d'Astarac, & mourut en 1571. Il eut pour successeur son

fils:

Henri de Foix, mort en 1573, dont la fille Marguerite de Foix, morte en 1593, porta le Comté d'Astarac à fon mari Louis de Nogaret, Duc d'Epernon.

Bernard de Nogaret, Duc d'Epernon, fils de Louis, sut Comte d'Assarac, & mourut en 1661. Ses biens ayant été saiss réellement, le Comté d'Assarac sut adjugé, par décret, à Gasson-Jean-Baptisse, Duc de Roquelaure.

Son fils Antoine-Gasson-Jean-Baptiste, Duc de Roquelaure, Maréchal de France, sur également Comte d'Astarac. Il laissa deux filles, la Duchesse de Rohan & la Princesse de Pons, qui ont hérité du Comté d'Astarac. Voyez ROQUELAURE.

ASTARAC, en Guyenne: écartelé d'or et de gueules.

ASTEN: de gueules, à trois chevrons d'azur, engrêles d'argent, posés l'un sur l'autre. \*ASTER, Vicomté dans le Comté de Bigorre. C'étoit anciennement la réfidence des Vicomtes de Bigorre, qui relevoient des Comtes de ce nom. Ces Vicomtes possédoient la Vallée de Bagnères & celle de Campan, où coule la rivière d'Adour.

Sanchés d'Aster étoit Vicomte du Comté

de Bigorre vers l'an 1050.

Agnès d'Aster, fille & héritière d'Auge-RIUS, quatrième Vicomte du Comté de Bigorre, épousa Sanchès-Garcie d'Aure, fils du Seigneur de la Vallée de ce nom. Jean, IIIº du nom, Vicomte du Comté de Bigorre & Vicomte d'Aster, laissa héritière sa fille Anne, qui épousa Sanchès-Garcie d'Aure,

le même qui sut tué en 1458.

Antoine d'Aure, I'r du nom, dit de Gramont, à cause de sa mère, Claire de Gramont, héritière de cette Maison, sut le dixneuvième Vicomte du Comté de Bigorre & Vicomte d'Asser. Antoine d'Aure, 11° du nom, son petit-fils, Comte de Gramont, est le vingt-unième Vicomte du Comté de Bigorre & Vicomte d'Asser. Son arrière-petit-fils, Louis-Antoine-Armand d'Aure de Gramont, vingt-cinquième Vicomte du Comté de Bigorre & Vicomte d'Asser, eut pour successeur son frère Louis, dont est né: Antoine-Antonin, Duc de Gramont, vingt-septième Vicomte du Comté de Bigorre & Vicomte d'Asser, vingt-septième Vicomte du Comté de Bigorre & Vicomte d'Asser. Voyez GRAMONT.

ASTERAL: d'azur, à cinq befans d'or, posés en sautoir.

ASTEVANT, en Provence: de gueules, à l'aigle d'or.

ASTIE: de gueules, à la croix d'argent.

ASTIER, samille de Provence, annoblie par une charge de Trésorier de France en la Généralité de Provence, dont sut pourvu, le 15 Mars 1741, JEAN ASTIER, marié en 1709 à Anne-Ursule de Meysfredi, de laquelle il a eu:

1. Jean-François, qui fuit;

2. JEAN-BAPTISTE, Docteur de Sorbonne;

3. Anne-Ursule, mariée à Elzéar de Barcillon, Seigneur de Cuebris & de Courmes;

4. Jeanne, Religieuse Ursuline au Monastère d'Aups;

5 Et MARGUERITE.

JEAN-FRANÇOIS D'ASTIER a été pourvu de l'Office de son père le 6 Mars 1746. Il s'est marié, par contrat du 23 Avril 1752, avec

Madeleine-Jeanne-Catherine de Rubuis, des Seigneurs de Roquesort & de Toren, de laquelle il a possérité.

Les armes: d'argent, à l'arbre de finople, issant d'une terrasse de même, au chef d'azur, chargé d'un soleil accosté de deux étoiles, le tout d'or.

ASTON: de fable, enté en pointe d'argent.

ASTORG ou ASTORGUE. Cette samille. une des plus anciennes de l'Auvergne, tient par ses alliances, à celles qui sont les plus distinguées, tant de cette Province que des circonvoisines. MARGUERITE D'ASTORG épousa, dans le XVIe siècle, Antoine d'Espie, Capitoul de Toulouse, d'une ancienne Noblesse du Languedoc; & GASPARDE D'ASTORG, fut mariće, le 3 Avril 1659, à Gilbert Dupeyroux, Ecuyer, Seigneur de Saint-Hilaire & de Saint-Maurice, de la branche établie en Auvergne. La famille d'Astorg a aussi eu des alliances avec les Maisons du Chasteigner, originaire du Poitou, de Montmorin, de Mayet & autres, comme on le verra ci-après, & a fourni plusieurs sujets tant au Chapitre des Chanoines, Comtes de Brioude, qu'à celui de Saint-Amable.

La tradition de cette famille est qu'elle sort d'Espagne, qu'elle a demeuré près d'un siècle à Milan, & qu'elle a passé dans le Languedoc, la Guyenne & l'Auvergne, dans le XII efiècle; mais elle a eu le malheur de perdre la plus grande partie de ses titres, dans l'incendie arrivé au Château de Mirmont, le Dimanche 9 Juillet 1752, où Philibert des Combes, Chevalier, Seigneur & Vicomte de Mirmont, époux de Marie Astorgue, périt lui-même, en faifant d'inutiles efforts pour fauver ses titres & papiers, & ceux de la Maison d'Astorg qui y étoient en dépôt, pendant l'abfence de Jacques d'Astorg, frère de Jeanne & Marie, lequel étoit au fervice, & Officier dans le Régiment de Noailles. Cette perte est constatée par Procès-verbal & informations du Bailli de Mirmont, du 12 du même mois de Juillet, dont expédition fut donnée en bonne & due forme.

Des titres échappés aux flammes & retrouvés dans les Maisons de Sarrazin & autres, auxquelles celle d'Astorg est alliée, le plus ancien est le contrat de mariage d'Anne d'Astorg, fille de noble homme Hugues d'Astorg,

880

Ecuyer, Seigneur de Montiroy, avec Bertrand de Mayet, Ecuyer, Seigneur de la Villatelle, du 28 Mai 1475, passé pardevant Guillaume Rousselet, Secrétaire, tenant le sceau de très-excellent Prince Monseigneur JEAN, Duc de Bourbonnois & d'Auvergne, Pair & Chambrier de France, en présence de noble homme Jean du Monteil, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, Claude Salon, Ecuver, & Jean de la Roche, dit de Mongenay, Ecuver. Mais vu la perte ci-dessus mentionnée, nous ne pouvons remonter la filiation qu'à:

I. Pierre d'Astorg, Ecuyer, Seigneur de Montifaut, du Tillet & de Châtel-Guvon, qui épousa Marie de Monteil, au nom de laquelle il donna aveu & dénombrement de ce domaine du Monteil, situé au Diocèse de Clermont, le 7 Juillet 1539, à François de la Roche, Seigneur & Baron de Châteauneuf. II

eut de son mariage:

II. GASPARD D'ASTORG, Ecuyer, Seigneur de Montifaut, qui épousa, contrat reçu par Chapon, Notaire à Montserrand, le 25 Février 1545, Françoife de la Bourderie, dont:

III. Michel d'Astorg, Ecuver, Seigneur de la Feuillade, marié (afte reçu par Dupré, Notaire à Saint-Avi) le 1er Octobre 1584, à Antoinette de Jarrie, dite de Clairvaux, fille de noble Gilbert de Jarrie, Ecuyer, Seigneur de Saint-Aubin & de Saint - Avi, dans la Marche, au Diocèse de Limoges, & de Claude de Montmorin. Antoinette de Jarrie, devenue veuve, passa une obligation le 6 Février 1611, laquelle fut acquittée par François, fon fils, qui fuit. Cet acte fut recu par Rongier, Notaire à Saint-Georges de Mons, & elle fit créer un curateur à son fils, dans la Sénéchaussée d'Auvergne, le 4 Décembre 1603.

IV. François d'Astorg, Ecuyer, Seigneur de la Feuillade, au Diocèse de Clermont, épousa, accord reçu par Dupré, Notaire à Mirmont, le 15 Octobre 1612, Amable de Neuville, fille de François de Neuville, Ecuyer, Seigneur du Poirier, & de Jeanne de

Saint-Julien. De ce mariage vint:

V. AMABLE D'ASTORG, Ecuver, Seigneur de Chaludet & de la Feuillade, qui obtint des Lettres Royaux au mois de Novembre 1665, comme héritier d'Amable de Neuville, sa mère; & le 6 Juin 1668, un Jugement de M. de Fortia, Intendant en Auvergne, par lequel il lui donne acte de la représentation qu'il a faite de ses titres pour la justification de sa noblesse, conformément à la Déclaration de Sa Majesté. Il rendit hommage au Roi à Riom, au Bureau des Domaines de la Généralité d'Auvergne, le 1er Juillet 1669, de sa Seigneurie de Chaludet; & il se trouva au ban & arrière-ban de la Noblesse d'Auvergne. convoqué conformément à la Déclaration du Roi du 9 Août 1674. Il avoit époufé, contrat recu par Fougerol, Notaire au Croc, le 26 Avril 1654, Antoinette de Saintan, de laquelle il eut:

VI. JEAN D'ASTORG, Ecuyer, Seigneur de Chaludet, qui, par accord du 17 Février 1669, recu par Grandseigne, Notaire à la Celle, au Bailliage du Croc, en Auvergne, épousa Gilberte d'Anglard, fille de seu Henri, Ecuyer, Seigneur de Lascos, & de Jeanne de Servière. Il rendit hommage à Riom, au nom de son épouse, le 1er Juillet 1669, de la Seigneurie de Lascos, mouvante du Roi. Sa veuve, qu'il fit tutrice de ses ensans, par son testament, rendit aussi, en 1685, au Bureau des Domaines & Finances de Riom, hommage & dénombrement de cette Seigneurie. Leurs enfans furent:

1. JACQUES, qui suit;

2. JEANNE, mariée à Joseph de Sarragin. Ecuyer, Seigneur de Bonnesond. Devenue veuve, elle fit passer un acte de tutelle de ses ensans mineurs, devant le Lieutenant-Particulier en la Sénéchaussée de Riom, le 19 Juillet 1718. Cet acte est signé Morand,

Greffier;

3. Et Marie, Dame de Mirmont, née & baptisée le 4 Mars 1686, dans la Paroisse de Saint-Priest des Champs, au Diocèse de Clermont. Elle fut reçue à Saint-Cyr, fur ses preuves saites & vérifiées à Paris le 2 Janvier 1698, par Charles d'Hozier, Généalogiste de la Maison du Roi, Garde de l'Armorial de France; & ces preuves nous ont été communiquées en original, figné de Marguerite-Sufanne du Ham-de-Crèvecœur, lors Supérieure de la Maison Royale de Saint-Cyr, & d'Anne-Claire de Bofredon, Maîtresse générale des Classes. Elle épousa Philibert des Combes, Chevalier, Seigneur & Vicomte de Mirmont, qui périt dans l'incendie de ce Château, arrivé le 9 Juillet 1752, comme il a été ditau commencement de cet article.

VII. JACQUES D'ASTORG, Ecuyer, Seigneur de Lascos, baptilé le 11 Janvier 1678, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Noailles, puis Capi-





taine d'une Compagnie d'Invalides, eut pour parrain Jacques de Macé, Ecuyer, Seigneur de Vesneil, & pour marraine Gasparde d'As-TORG, femme de Gilbert Dupeyroux, Ecuver, Seigneur de Saint-Hilaire. Il épousa, contrat recu par Guyerret, Notaire à Poligny en Franche-Comté, le 24 Juin 1729, Rose-Antoinette Nicod, dont:

1. & 2. CLAUDE-MARIE, qui fuit, & HUGUES-Joseph, frère jumeau, rapporté ci-après.

VIII. CLAUDE-MARIE D'ASTORG, Ecuyer, Seigneur de Cluni, la Charmée, &c., baptifé le 8 Août 1730, eut pour parrain Claude Nicod, & pour marraine Marie Morreau, épouse de Messire François-de-Sales Monnoveur. Lieutenant-Général au Bailliage de Poligny. Il obtint un Arrêt, en date du 23 Août 1760, de la Cour des Comptes, Aides, Domaines & Finances du Comté de Bourgogne, pour la vérification de ses titres de Noblesse, & par un autre Arrêt, du 14 Décembre 1768, du Parlement de Franche-Cointé, il a été maintenu dans le droit & possession de prendre la qualité d'Ecurer. Il a servi dans une des Compagnies des Mousquetaires de la Garde du Roi, & a épousé, contrat recu par Carron, Notaire, le 29 Août 1760, Marie-Francoise-Benoite Tribillet-de-Condal, fillede N ... Tribillet-de-Condal, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & de Françoise Chary, dont font iffus:

1. Marie, né & baptifé le 5 Août 1761. Il a eu pour parrain Jacoues d'Astorg, son grand-père, & pour marraine Marie-Anne Morreau, femme de Joseph-François Monnoyeur, Conseiller du Roi & Lieutenant-Général honoraire au Bailliage de Poligny; 2. Louis-Nicolas, né le 25 Août 1765;

3. Et Marie-Denise, née au mois de Juin

1763.

VIII. Hugues-Joseph d'Astorg, Ecuyer, fecond fils de Jacques, & de Rofe-Antoinette Nicod, baptisé le 8 Août 1730, a eu pour parrain Claude-Hugues-Joseph Nicod, & pour marraine Marie D'Astorg, Dame de Mirmont, sa tante paternelle. Il a d'abord été Capitaine d'Infanterie, ensuite Conseiller-Maitre en la Cour des Comptes, Aides, Domaines & Finances du Comtê de Bourgogne, & est aujourd'hui Gouverneur pour le Roi des Ville & Château de Poligny, dans la même Province, par provisions données à Versailles le 21 Novembre 1766, dont il a preté serment, par commission du 20 Janvier 1767, de M. de Mauvéou, Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, entre les mains de M. de Grosbois, premier Président du Parlement de Besancon. Il a épousé, afte recu par de Balay. Notaire à Poligny, le 23 Août 1758, Barbe-Claudine Chevalier, fille unique de Messire François-Félix Chevalier, Maitre en la Cour des Comptes, Aides, Domaines & Finances du Comté de Bourgogne, & de Catherine-Protade Dunod-de-Charnage, dont:

JACQUES-PIERRE-PROTADE D'ASTORG. ECUVER. baptisé dans l'Eglise Collégiale & Paroissiale de Saint-Hippolyte de Poligny, le 1er Août 1759. Il a eu pour parrain Jacques d'Astorg. fon ayeul paternel, & pour marraine Thérèse-Catherine-Protade Dunod-de-Charna-

ge, fon ayeule maternelle.

(La filiation de ces degrés a été dreffée fur

titres originaux communiqués.)

Les armes: de fable, à un faucon d'argent, longé & grilleté d'or, posé sur une main gantée aussi d'or, & accompagné en chef de deux fleurs-de-lys d'argent, & en pointe d'une demi-fleur-de-lys de même, mouvante de l'extrêmité du flanc dextre de l'écu. Ces armes sont des signes distinctifs de la haute & ancienne Noblesse, & en voici la preuve. C'est que (comme on le voit dans les Essais historiques sur Paris, tom. V, p. 2) anciennement les Princes & les personnes distinguées par leur naissance, alloient partout, même à l'Eglise, l'Oiseau sur le poing. C'étoit une marque de prééminence & de noblesse. Le Trésorier de la Cathédrale de Nevers a le droit d'affister au chœur botté, éperonné, l'épée au côté & l'oiseau sur le poing, & de mettre pour timbre au-dessus de l'écu de ses armoiries Pépée & l'oifeau.

# ASTORG (D'), Maison dont la noblesse se perpétue dans les siècles les plus reculés, & qui, dès le milieu du XIº, étoit divisée en plufieurs branches qui florissoient en même tems dans le Rouergue, le Languedoc, le Limoufin & le Quercy.

Les Seigneurs d'Astong font qualifiés dans les titres les plus anciens de nobles & puiffans Seigneurs, de Messires, Messeigneurs, de Chevaliers, Damoiseaux & d'Ecuyers. -Leur nom se trouve indisséremment écrit. d'Astorg, d'Austorg, d'Astorc dans les actes françois & vulgaires; & dans les titres latins, ASTORGII AUSTORGII & DE ASTORGII.

On est certain que la Maison d'Astorg, en s'établissant en France, a commencé en Ouercy & en Limousin, où elle possédoit de grands biens. Son ancienneté, le rang distingué qu'elle a toujours tenu, l'étendue de ses posfessions, ses emplois, ses services militaires & fes grandes alliances, par lesquelles elle a l'honneur & l'avantage de tenir à la Maison Rovale, & à celles de Toulouse, d'Aure, de Foix, de Comminges, d'Espagne, de Noailles, de Labasteus, de Mauléon, de Lomagne-Terride, de Sarlabons, de Montesquiou, de Gramont, de Pardaillan, d'Antin, de Leberon, d'Ambres, de Miran, de Boufflers-Remiencourt, de Galard du Bouzet, de Roquevine, de Montbéraut, & à la principale Noblesse de Gascogne, l'égalent aux Maisons les plus considérables du Royaume.

Les preuves de M. D'ASTORG, srère du Marquis de Roquepine, remontent & englobent celles qui sont venues de Malte; nous ne tirons de celles-ci d'autres éclaircissemens que la semme de Jean d'Astorg étoit de la Maison de Montelar, & descendoit par mâle des Comtes de Toulouse, comme il est dit dans les preuves de Malte, saites en saveur de Jean-François d'Astorg de Ségreville, re-

çues en 1571.

On voit par les Histoire des Comtes de Toulouse, de Catel & de la Faille, que Pierre d'Astorg, ches de la première branche rapportée ci-après, Capitoul d'épée de Toulouse en 1392, est présumé fils d'Adhémar Astorg, Capitoul de Toulouse en 1337; que celui-ci est présumé fils d'un autre Adhémar Astorg, aussi Capitoul de Toulouse en 1292, 1304 &

1314.

Une branche de cette Maison, dès le XII<sup>e</sup> siècle, sous le nom de Orliac, possédoit, en 1230, outre la Terre d'Orliac, les villes de Tignières, Séveirac, la moitié de Cantoën, Greissac, & la moitié de Bénavente, dans le Diocèfe de Rodez, avec leurs appartenances. Cela fe prouve par un hommage rendu au Comte de Toulouse par un Astorg d'Orliac, en présence du Vicomte de Turenne, de Roger de Comminges, Comte de Palhars, de Geoffroy de Châteauneuf, & de Durand de Montault, frères dudit Astorg. Ce Seigneur Astorg d'Orliac, ou Orlhac, fut taxé par le Roi Philippe-Auguste en 1304. Il est cité dans Veisset sous le nom d'Aurillac. C'est une saute; il doit être appelé Orliac, ou Orlhac, comme il est dans Catel, 100 ans auparavant, au nombre des Seigneurs qui signèrent au contrat de mariage de la Comtesse de Montpellier & du Roi d'Aragon. Ce Seigneur est taxé 25 hommes d'armes. Le Seigneurde Séverac, qui vraisemblablement étoit son fils, autant; ce qui suppose qu'ils étoient très-grands Seigneurs, puisque les Comtes d'Armagnac, de Foix & de Comminges n'étoient taxés que 80 hommes d'armes.

Une branche d'Astorg de Nouillac tomba en quenouille dans ce siècle-la & elle passa dans la Maison de Noailles. Il y avoit une autre branche à Lunatz, dont les Seigneurs ont sait des donations à l'Abbaye de Grandfelve en 1156, 1181, 1195; & en 1233, ils étoient Seigneurs de Lunatz d'ancienneté, puisque le père de celui-ci l'étoit; ce qui se prouve par une sentence arbitrale rendue au sujet du château de Brucha, le 14 des Calendes d'Octobre 1156, trésor des chartres du Château de Foix.

Il y a eu un Abbé de Saint-Théodard, aujourd'hui Montauban, du nom d'Astorg, en 1303. On ne fait si c'est de son tems qu'on aurait acheté la Terre de Montbartier (dont une branche de cette Maison porte encore le nom aujourd'hui & qui vient de s'éteindre dans la Maison de Cortisson, comme on le verra ci-après), ou si la possession de cette Terre par ses parens n'auroit point aidé à son

La branche d'Astorg de Peyre étoit établie dès & avant 1062, ce qui est prouvé par une sondation saite en 1062, par Aldebert d'Astorg de Peyre, Evêque de Mende, qui sonda un Monastère, où tous les d'Astorg parens signèrent; ce qui les sait présumer puissans Seigneurs dans ce tems-là. Cette branche, tombée en quenouille, est sondue dans la Maisson de Cardaillac.

élection.

En 1303, un autre Aldebert de Peyre, Evéque du Vivier, & Louis de Séverac, tous deux d'Astorg, affissèrent avec le Roi à la création du Parlement de Toulouse. Cela prouve qu'ils étoient grands Seigneurs. L'Evêque étoit assis le second à la gauche du Roi, & il étoit de la branche d'Astorg de Peyre, il mourut au mois de Juillet 1306; & Louis de Séverac étoit assis le cinquième à la droite du Roi.

Une autre branche d'Astorg paroît sous le nom de Privencheriac, qui subsissoit en 1095, comme on le voit par une donation faite en ladite année, en faveur de l'Abbaye de Saint-Victor de Marseille, par Bernard D'Astorg, Evêque de Lodève, & son frère.

Tout ce qui vient d'être ci-devant dit est prouvé par les titres & notes citées ci-après, tirées de dissérens auteurs dans la bibliothèque, Archives du Roi à Rodez, au Château de Foix, à l'Abbaye de Grandselve, à l'Hôtelde-Ville, aux Archives du chapitre de Mon-

tauban, &c.

Articles présentés aux Conseillers & Commissaires du Roi par les Comtes, Vicomtes, Barons, & nobles Sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rodez, Beaucaire & Cahors, pour faire voir qu'ils sont en droit & possession depuis long-tems d'alièner & transporter de leur propre autorité, & sans permission du Roi, par quel titre que ce soit, tant en saveur des Eglises, &c., toutes leurs terres & autres siess militaires, & lui créer des Notaires, où ils ont juridiétion, haute, moyenne & hasse, &c. Archives du Roi à Rhodez. Acte passé par Gerald de Lusenson Austorg, le mercredi après la sête de Saint Pierre-aux-Liens, 1295, Archives id.

Donation en 1233, Archives de l'Abbaye de Grandselve, Ordre de Citeaux; autre donation saite par Austorga & Caheremus, son mari, au mois de Mai 1181, Archivesid. Confirmation saite par Austorgia, &c., du mois de Juin 1195. Archives id. Lettre d'Astorg de Cardalhac, du 11 Octobre 1491. Archives de l'Hôtel-de-Villede Montauban. Statuts saits par Austorg, Abbé du Monastère de Montauban, Archives du chapitre dudit lieu, du mois de Novembre 1303. Révocation saite par Austorg, Abbé de Saint-Théodart de Montauban, 1306. Restitution saite de dixmes à Montauban, par Austorg, Abbé, 1306, mêmes

Archives.

Fondation d'un anniversaire, Archives de l'Eglise de Mende, 1109. Assemblée des Etats tenue à Montpellier, où il s'est trouvé un Astore de Peyre en 1303. Convocation de la principale Noblesse de la Provence & du Languedoc en 1304. Ceinture militaire donnée sous Philippe-le-Bel à un Astore, en 1294. Hissoire du Languedoc.

Le Roi Jean donna des Lettres de rémiffion au mois de Juillet 1363, en saveur de Raymond de Peyre, reg. 14 de la Sénéchaussée de Nîmes. Gratification donnée par le Duc d'Anjou à ASTORG, Sieur de Peyre, le 16 Mars 1377, Histoire générale du Languedoc. Assemblée des trois Etats au mois de Juillet 1379, 19 Février 1414 & 1415. Hedor de Peyre assista aux Etats de Lavaur, en 1555; il assista aussi à l'assemblée des Etats de Montpellier en 1558, Archives de la même ville. Les Barons de Peyre assistèrent aux Etats de Pezenas en 1596, 1599 & 1625, Archives id. Le Baron de Peyre, Commandant les Religionnaires en Gévaudan en 1562, & Gouverneur.

Donation faite à l'Eglise Saint Victor; à Marseille, l'an 1095, par un Astore, Archives dudit lieu. On voit par les notes rapportées ci-dessus, que toutes les branches de cette Maison étoient nobles bien avant le X°siècle.

Mais depuis long-tems elle subsiste en trois branches principales, savoir: celle des Seigneurs Marquis de Montbartier, Vicomte de Larboust, & celle des Seigneurs Comtes d'Aubarède, Marquis de Roquepine, qui a produit des Chevaliers de Malte, plusieurs Officiers-Généraux & Commandans de Places; la troisième est celle des Seigneurs Barons de Montegut, en Armagnac.

Bernard d'Astorg, Chevalier, étoit du nombre des Gentilshommes du parage du Comté de Toulouse, qui devoient se croiser, & passer dans la Terre-Sainte pour combattre les Insidèles. Il est nommé dans les Lettres adressées à ce sujet à l'Archidiacre de l'Eglise

d'Aven en 1250.

Pierre d'Astorg, Chevalier, donna des lois & des privilèges aux habitans du lieu de Noaillac, en Limousin, en 1268. Il eut entre autres enfans:

Doucette d'Astorg, qui, vers 1280, porta en mariage à Elie, Seigneur de Noailles, auteur des Ducs de Noailles & d'Ayen d'aujourd'hui, la Terre de Noaillac, qui lui fut donnée pour fa dot. Elle étoit veuve, & tutrice de Guillaume de Noailles, fon fils, en 1290, qu'elle déclara, par acte public, être contente & fatisfaite des testamens de fon mari, de son père & de ses frères.

ADHÉMAR D'ASTORG, Chevalier, sut Capitaine de Saint-Etienne de Toulouse en 1298, 1304 & 1314, tems auquel les Toulouse, les Comminges, les la Barth, les Despagne, les Daure, & les plus grands Seigneurs aspiroient & tenoient à honneur d'occupercette place. Il sut aussi Capitoul d'épée en 1337, comme nous l'avons déjà dit plus haut. Dans

le même tems Guillaume d'Astorg, Chevalier, scrvoit dans les guerres de Gascogne. Il est compris dans une montre d'hommes d'armes avec plusieurs Barons & Chevaliers de la Sénéchaussée de Toulouse, de 1330.

La Maison p'Astorg de Montbartier posfédoit anciennement des fiess, des censives, & le droit de lods dans une grande partie de la ville de Toulouse, & avoit la Seigneurie de la rue d'Astorg, à laquelle elle a donné le nom, qu'elle a toujours conservé, malgré qu'elle ait perdu la plus grande partie de ses droits & fiefs, par le pillage & faccagement des maisons & châteaux d'Antoine d'Astorg, Seigneur de Montbartier, en haine de cequ'il tenoit le parti du Roi durant les troubles de la ligue, comme il est justifié par des Lettres-Patentes de Sa Majesté, du 24 Février 1571, qui ordonnèrent qu'il seroit réintégré dans fes maifons, châteaux, terres libres & papiers qui lui auroient été enlevés & pillés par les Ligueurs. Attendu les guerres, les incendies & les malheurs des tems, on ne peut remonter la généalogie de cette ancienne Maison par filiation suivie, constatée par titres au-

thentiques, qu'à:

1. Pierre d'Astorg, Chevalier, Seigneur de Segreville & de Montbartier, né vers 1360, qui fut Capitoul d'épée de Toulouse en 1392, 1398, 1399, 1406, 1415 & 1427, tems auquel il falloit être Gentilhomme pour occuper cette place. Il rendit hommage de sa Terre de Montbartier le 27 Mars 1400. Il étoit Echanson du Roi en 1405, qu'il reçut commission de Sa Majesté pour faire saisir & mettre sous fa main les terres, châteaux & revenus de l'Archevêché de Toulouse, qui étoit en dispute entre Vital de Castelmoron & Pierre, Evêque de Saint-Pons, tous deux nommés à cette place; paroît dans plusieurs actes avec la qualité de haut & puissant Seigneur, de Chevalier, de Damoiseau & d'Ecuyer, & testa le 11 Mai 1435. Il avoit épouse 10 Jeanne de Castelmoron, fille du Seigneur de Castelmoron & fœur de Vital de Castelmoron, Archevêque de Toulouse, laquelle mourut sans enfans, après avoir fait son testament en saveur de son mari, le 21 Septembre 1420, devant la Rue, Notaire; & 2º vers 1428, Firmande de Rabastens, fille de Pierre-Raymond, Chevalier, Seigneur de Paulin & de Campagne, Sénéchal de Toulouse, & de Mascarole de Mauléon, Dame de Mezens. Il eut pour fils unique:

II. JEAN D'ASTORG, Chevalier, Seigneur de Montbartier, de Segreville, Escaupont, Pechabon, &c., institué héritier par le testament de son père; il étoit encore sous la tutelle de Firmande de Rabastens, sa mère, le 29 Juin 1452, qu'elle donna en cette qualité quittance de lods, & recut des reconnoissances féodales de la part de quelques emphitéotes du lieu de Montbartier, au nom de son fils pupille. Il fut Capitoul d'épée en 1462, & eut l'honneur, étant à la tête de la Noblesse, de présenter les cless de la ville de Toulouse au Roi Louis XI, qui y fit son entrée en revenant du Roussillon, le 10 Décembre 1462. Ce Prince les lui rendit avec bonté, en lui difant: Nous vous les recommandons & gardez-les; il rendit hommage pour les Terres de Montbartier & d'Escaupont, en 1464, acquitta plusieurs legs faits par son père, exercoit encore la charge de Capitoul de Toulouse en 1488 & 1496, & vivoit encore le 1er Mars 1506. Il avoit épousé Anne de Montelar, fille d'Amalric, Vicomte de Montelar, d'une branchecadette des Comtes de Toulouse, descendant de Raymond, Comte de Toulouse & de Constance de France, fille de Louis-le-Gros & veuve du Roi d'Ecosse. Ses ensans surent:

1. ANTOINE, qui fuit;

2. JEAN D'ASTORG, auteur des Seigneurs de Segreville, lequel, de Marguerite de Beaufort, cut pour fils:

> JEAN D'ASTORG, Seigneur de Segreville, marié à Jeanne de Loubens-Verdelle, dont entr'autres enfans:

JEAN-FRANÇOIS D'ASTORG, reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem, le 28 Mai 1571;

3. MARGUERITE, mariée à Jean de la Tour, Seigneur de Puicharit;

4. Et Firmande d'Astorg, laquelle transigea le 1er Mars 1506 pour fes droits légitimaires, avec Antoine, son frère, sondé de procuration de JEAN, leur père. Elle fut ma-riée, par contrat de 1508, avec Jean de Doucet, Seigneur de Massaquel.

III. Antoine d'Astorg, Chevalier, Seigneur Baron de Montbartier, Escaupont, Nisan, Lodes, &c., rendit hommage de ses Terres en 1540 & avoit épousé, par dispense du Pape du 10 Décembre 1505, Marguerite Despagne, sa parente, fille de Roger, Seigneur, Baron de Montespan, & de Jacquette de Mauléon, Dame d'Aubiac, de laquelle il eut entr'autres enfans:

ANTOINE, qui fuit;

Et Marguerite d'Astorg, mariée en 1531 à Charles Beautat, Seigneur, Baron de Lopiac. IV. Antoine D'Astorg, 11e du nom, Chevalier, Seigneur de Montbartier, d'Escaupont, Nifan, Lodes, &c., Capitaine, Gouverneur & Commandant Général pour les Rois CHARLES IX & HENRI III, dans le Diocèse de Toulouse, de Lavaur & de Saint-Papoul, se distingua en plusieurs combats durant les guerres decà & delà les Monts. & pendant les troubles de la Ligue, suivant les Lettres-Patentes du Roi de France du 20 Décembre 1550, par lesquelles HENRI II lui accorda & lui fit don de 150 pieds d'arbres les plus beaux, à prendre dans la forêt royale de Montech, pour rebâtir son château de Montbartier. Le Roi de Navarre, HENRI IV (depuis Roi de France), Lieutenant-Général du Royaume, reconnut ses services & ceux de ses enfans par Lettres-Patentes des années 1571 & 1579. Il fit son testament le 27 Février 1587. & institua son héritier en la moitié de ses biens, BERNARD D'ASTORG, son fils du premier lit. Il avoit épousé 1º Jeanne de Lomagne-Terride, fille de Georges, Vicomte de Gimoès, Seigneur de Terride & de Montelar, & de Claude de Cardaillac de Montbrun, & fœur des Dames d'Aubuffon, de Montelar & de Montlezun Saint-Lary; & 2º le 17 Avril 1553, Gabrielle de Goyrans de Lux, fille de M. de Lux & de Saint Vincent, & de

Catherine de Mauléon. Du premier lit il eut:
1. Bernard, qui fuit;

Et du second lit:

Paul, tige des Seigneurs de Lux, rapportés ci-après;

3. Joseph, auteur de la branche des Seigneurs Comtes d'Aubarède, Marquis de Roquepine, mentionnée en son rang. Ces deux frères eurent par le testament de leur père l'autre moitié de ses biens;

 Antoine d'Astorg, tué auprès du Roi Henri IV, à la bataille de Coutras, le 20 Octobre 1587;

5. 6. & 7. Marie, Isabeau & Anne d'Astorg. V. Bernard d'Astorg, Chevalier, Scigneur de Montbartier, Escaupont, Laude, Nisan; Vicomte de Larboust, &c., Capitaine de 50 hommes des ordonnances du Roi, Chevalier de son ordre, Gouverneur des villes de Verdun & de Mas-Garnier, testa le 19 Août 1606. Il avoit épousé, par contrat du 8 Juillet 1555, Isabeau d'Aure, fille & héritière de

Jean d'Aure, Chevalier, Seigneur, Vicomte de Larboust, Baron de Cardaillac, de la branche aînée des Ducs de Gramont, Vicomtes d'Aster, & d'Obriette de Lortet; elle sit son testament le 25 Décembre 1624 & eut de son mariage:

1. CORBEYRAN, qui fuit;

2. Adrien, Capitaine d'Infanterie;

3. Obviette, mariée à Georges, Seigneur de Ponteau;

4. Anne, semme du Seigneur de Saint-Vreiffe:

 Ét Isabeau d'Astorg, mariée au Seigneur de Seris.

VI. CORBEYRAN D'ASTORG, Chevalier, Seigneur de Montbartier, Escaupont, Lodes, Nifan, Seigneur, Vicomte de Larbouft, Baron de Cardaillac, &c., Capitaine, Gouverneur pour le Roi du Mas-Garnier, commanda l'armée du Roi à l'attaque des lignes à Leucate en 1635, après que le Sieur de Gelas d'Ambres, son beau-frère, qui commandoit, sut blessé. Il sit son testament le 15 Septembre 1663, & avoit épousé, 1º par contrat du 1er Mars 1609, Marguerite de la Roquebouillac, fille de Georges, Seigneur de la Roquebouillac, & d'Antoinette de Beautat, Dame de Saint-Gery & d'Eynnier; & 2º par contrat du 17 Avril 1621, Marguerite de Gelas, fille de Lifander de Gelas, Marquis de Leberon, Baron d'Ambres, &c., Conseiller d'Etat d'Epée, Capitaine de 50 hommes d'armes des Ordonnances du Roi, Maréchal de ses Camps & Armées, & d'Ambroise de Voifins; celle-ci fille de François de Voisins, Baron d'Ambres, & d'Anne d'Amboise d'Aubijoux, elle étoit sœur d'Hestor de Gelas, Marquis de Leberon, Vicomte de Lautrec, Sénéchal de Lauraguais, Gouverneur de la ville & cité de Carcassonne, Lieutenant-Général, & Commandant pour le Roi en la Province de Languedoc, & de Charles-Jacques de Gelas, Evêque de Valence & Sodré. Du premier lit il eut:

1. François, qui fuit;

Et du second:

2. Autre François d'Astorg, Vicomte de Larboust, Mestre-de-Camp, Colonel du Régiment de Conty, ensuite Lieutenant-Général, Commandant de la citadelle & lignes de Lauterbourg, puis de Verdun;

 Bernard-François d'Astorg, qui épousa Paule d'Astorg, sa cousine, fille & héritière de Jacques d'Astorg, Seigneur, Baron de Lux, & de Françoise de Lordat; 4. Isabeau, aînée du précédent, mariée à Céfar de Peguillam, Seigneur de Belbese;

5. Louise, alliée en 1683, à Martin de Podenos, Seigneur de Villepinte;

6. Et autre Louise D'Astorg, femme du Seigneur d'Eaux.

VII. FRANÇOIS D'ASTORG, Chevalier, Seigneur, Baron de Montbartier, Lodes, Nisan, Vicomte de Larboust, Baron de Cardaillac, &c., Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, épousa par contrat du 21 Avril 1641, Louise de Vicaze, fille de Raymond de Vicaze, Seigneur de Castelnau, Conseiller du Roi en ses Conseils, Intendant des Finances de Guyenne, & de Susanne Dupeu; elle testa le 12 Février 1692, & laissa de son mariage:

1. CORBEYRAN, qui fuit;

2. Jean, Capitaine, tué au siège de Montauban; 3. François, marié le 15 Février 1676, à Jeanne du Ferere de Saluste, Dame du Bartas;

4- 5. 6. 7. & 8. MARGUERITE, LOUISE, ISA-BEAU, FRANÇOISE & SUSANNE D'ASTORG.

VIII. CORBEYRAN D'ASTORG, Chevalier, Seigneur, Baron de Montbartier, Bessens, Vicomte de Larboust, Baron de Cardaillac, épousa par contrat du 24 Juin 1679, Marthe de Blazy, dont il eut:

FRANÇOIS, qui suit;

Et Louise n'Astorg, mariée à N. de Vic, Seigneur de Clermont.

IX. François d'Astorg, Chevalier, Seigneur, Marquis de Montbartier, Bessens, Vicomte de Larboust & Baron de Cardaillac, épousa, par contrat de 1705, Marthe de Saroie, de laquelle sont issus:

1. PIERRE, qui suit;

2. FRANÇOIS, ancien Capitaine au Régiment de la Tour-du-Pin, Chevalier de Saint-

Louis;
3. N.... dit le Chevalier d'Astorg;

4. & 5. MARGUERITE & FRANÇOISE D'ASTORG. X. Pierre d'Astorg, Chevalier, Seigneur, Marquis de Montbartier, Vicomte de Larboust, Baron de Cardaillac, &c., a épousé, par contrat passé en 1756, N ..... de Saint-Martin, fille de Guillaume de Saint-Martin, Seigneur, Baron d'Aux, Aussat & Lancfranion, & de Perrette de Tournemire, dont une fille unique Mademoifelle de Montbartier, mariée en 1783 à N..... Vicomte de Fortisson.

## BRANCHE

des Seigneurs, Barons DE Lux.

V. PAUL D'ASTORG, Chevalier, Seigneur de

Lux, deuxième fils d'Antoine d'Astorg, IIº du nom, Seigneur de Montbartier, &c., & de Gabrielle de Goyrans, sa seconde semme, eut pour fils:

VI. JACQUESD'ASTORG, Chevalier, Seigneur, Baron de Lux, qui de Françoise de Lordat,

eut pour enfans:

JACOUES, qui fuit; Et Paule d'Astorg, mariée à Bernard-François n'Astorg, Vicomte de Larbouft, son cousin, de la branche précédente.

VII. JACQUES D'ASTORG, Chevalier, Seigneur de Sarramezan, mourut en 1727, sans ensans, & en lui a fini cette branche. Il avoit épousé, en 1708, Isabeau de Minut de Castera, veuve de Jean de Gestas, Seigneur de Montmorin.

# BRANCHE

des Seigneurs, Comtes D'AUBAREDE, Marquis DE ROQUEPINE.

V. Joseph D'Astorg, Chevalier, fils puîné d'Antoine, 11e du nom, Seigneur de Montbartier, & de Gabrielle de Goyrans sa seconde semme, sut Seigneur d'Aubarède en Bigorre, par la donation que lui en fit Raymonde de Goyrans, Dame d'Aubarède, sa tante. Il étoit au service du Roi en 1588, & épousa, par contrat du 28 Novembre 1592, Mirmonde de Mun de Sarlabons, fille de Barthélemy, Seigneur de Mun, & de Paule de la Pene, dont:

1. PAUL, qui fuit;

2. ALEXANDRE, Maréchal des Camps & Armées, Lieutenant pour le Roi des isles de Rhé & d'Oléron, & Colonel des troupes tenant garnison à Metz, mort sans alliance;

3. Jean, Seigneur de Thuy, marié à N .... du Saure du Pouy;

4. GABRIEL, Capitaine, tué au service; 5. Bernard-Paul, Maréchal de Bataille en 1669, mort Gouverneur de Metz & pays conquis;

6. Et Paule d'Astorg, mariée le 18 Janvier 1618, à Geraud de Gemit, Seigneur de Lu-

VI. PAUL D'ASTORG, Chevalier, Seigneur d'Aubarède, Avezat, Thuy, &c., Major des Villes, Souveraineté & Gouvernement de Sédan, Maréchal des Camps & Armées du Roi par Brevet du 6 Août 1652, avoit épousé, par contrat du 31 Juillet 1629, Gabrielle de Mauléon, fille de Géraud, Baron de Barbezan, Gouverneur du Château de Fronsac, & de Catherine de Terfac de Montmeraut. Il en eut:

1. BERNARD, Comte d'Aubarède, d'abord Lieutenant-Colonel au Régiment de Royal-Vaisseau, puis Colonel d'Infanterie Francoife, en garnison à Metz, Lieutenant-Général des Armées, Gouverneur de Salins, mort en 1770, sans enfans;

2. JACQUES, qui suit;

3. & 4. Pierre & Joseph, Capitaines, tués à la bataille de Cassel;

5. Jean-Louis, Capitaine, tué à la bataille de Senef, le 11 Août 1674;

6. Et autre Pierre, Colonel de Dragons, appelé le Marquis de la Salle, Brigadier des Armées, tué au fervice.

VII. JACQUES D'ASTORG, Chevalier, Seigneur, Comte d'Aubarède, Seigneur de Thuy, Mun, Goudon, Belmont, Baron de Barbazan, de Peyrusse, &c., Capitaine au Régiment de Royal-Vaisseau, passa par les Majorités d'Ath, de Saint-Guislain & de Sédan, sut fait Brigadier des Armées en 1676, Lieutenant de Roi & Commandant des Ville & Gouvernement de Blaye; & épousa, par contrat du 1er Février 1682, Hilaire de Burca, fille de Jean-Charles, Baron de Montcorneil & de Peyrusse, & de Marie-Françoise du Bouzet de Roquepine, dont:

CHARLES, qui suit;

Et Bernard d'Astorg, auteur des Seigneurs, Barons de Montégut & de Castillon, en Ar-

magnac, rapportés ci-après.

VIII. CHARLES D'ASTORG, Chevalier, Comte d'Aubarède, Baron de Barbazan & de Peyrusse, d'abord Mousquetaire du Roi en 1699, Capitaine de Cavalerie en 1703, fervit dans les guerres d'Espagne, se distingua aux batailles d'Almanza & de la Villa-Viciofa; fe trouva au secours de la ville de Jaca, étant Colonel des Milices de Gascogne en 1713. Il avoit époufé, par contrat du 2 Juin 1711, Jeanne-Françoife de Verduzan, fille de Louis - Alain, Comte de Miran, & de Marguerite de Raymond, dont:

Louis, qui suit;

Et BERNARD D'ASTORG, reçu Chevalier de Malte en 1728, mort Capitaine de Vaisseau en 1758.

IX. Louis d'Astorg, Chevalier, Comte d'Aubarède, Seigneur de la Peyre, Mun, Goudon, Vicomte de Nebouzan, Baron de Barbazan & de Peyrusse, d'abord Capitaine au Régiment de Penthièvre, Cavalerie, fuccessivement Colonel des Régimens de Niver-

nois & Royal-Comtois, Maréchal-de-Camp en 1756, Lieutenant-Général des Armées du Roi, a servi avec distinction, s'est trouvé à plusieurs sièges & batailles en Bohême, Italie, Allemagne, à l'affaire de Dettingen en 1743, à Génes & au Port-Mahon en 1744 & 1747, & est mort sans postérité au mois de Septembre 1782. Il avoit époufé, par contrat du 15 Janvier 1744, signé par le Roi & la Famille Royale, Marie-Louise de Boufflers, fille de Charles-François, Marquis de Boufflers & de Remiencourt, mort Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandant de l'Ordre de Saint-Louis, & de Louise-Antoinette-Charlotte de Boufflers.

## BRANCHE

des Seigneurs, Barons de Montégut. en Armagnac.

VIII. BERNARD D'ASTORG, Chevalier, fils puiné de Jacques, Comte d'Aubarède, & d'Hilaire de Busca, Colonel de l'Insanterie Francoife, tenant garnifon à Metz, eut pour ion apanage la Terre de Montégut, en Armagnac. Il épousa Françoise de Magnant, de laquelle il a laissé:

JEAN-CHARLES-CATHERINE, qui fuit;

Et CHARLES-MAURICE D'ASTORG, recu Chevalier de Malte en 1752, Capitaine au Régiment Royal-Comtois, réformé.

IX. JEAN-CHARLES-CATHERINE, Marquis d'Astorg, Chevalier, Seigneur, Baron de Montégut, de Castillon, de Saizan, &c., mourut au mois de Novembre 1782. Il avoit époufé, en 1745, Louise-Toinette de Galard, fille de Gilles, Marquis de Galard de Teraube, & de Victoire de Moret de Montarnat de Peyre, dont:

1. JEAN-JACQUES-MARIE, qui fuit;

2. Louis, reçu Chevalier de Malte de minori-

té, mort jeune;

3. MARGUERITE-VICTOIRE-JEANNE-CHARLOTTE, mariée en 1764, à Marie-Joseph-Valentin, Marquis de Vic;

4. Et Marie-Anne-Honorée d'Astoro, mariée en 1778, à N.... de Vergès, Seigneur

de la Salle.

X. JEAN-JACQUES-MARIE, Comte d'Astorg, Baron de Montégut, né le 11 Juin 1752, fuccessivement Sous-Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Noailles, en 1768, Capitaine de Cavalerie, Capitaine de Dragons au Régiment de Belzune, Lieutenant-Colonel de Cavalerie, Sous-Lieutenant des Gardes-du-Corps du Roi, Compagnie de Luxembourg, marié le 13 Janvier 1783, par contrat figné du Roi & de la Famille Royale, avec Marie-Thérèfe-Louife Eon de Cely, fille de Marie-Jérône de Cely, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Inspecteur-Général de ses Troupes, & de Marie-Jeanne Dusos de Méry.

Les armes: d'or, à l'aigle éployée de fable. (Généalogie dressée sur titres authentiques

communiqués).

ASTRES, en Provence: d'or, au griffon de gueules, à la bande d'azur brochante sur le tout, chargée de quatre étoiles ou astres

d'argent.

ASTROUIN, en Provence. André d'Astrouin, natif du lieu de Figanières, sut annobli par Henri IV en 1578, en récompense des services qu'il avoit rendus dans les armées. Les Lettres d'annoblissement se trouvent dans les archives du Roi en Provence. Les descendans d'André ont continué de servir le Roi avec distinction. Ils ont sait quelques bonnes alliances, & surent maintenus dans leur noblesse par les Commissaires députés par le Roi pour la vérification des titres de noblesse le 9 Juillet 1667. Cette samille, dont on n'a pas eu les Actes justificatiss pour saire une filiation suivie, porte pour armes:

D'azur, au Lion d'or, élevant le pied dextre, appuyé fur un tronc d'argent, vers un foleil fortant de l'angle dextre; au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

ASTRUC: contrefascé d'or & de gueules de six pièces.

ASTUARD ou ASTOUAUD. Plusieurs auteurs sont descendre, sans aucune preuve, cette samille d'Ecosse, & la consondent avec celle de STUART, qui a donné des Rois à l'Angleterre. On ne trouve rien de semblable dans les actes & dans les titres qui sont mention de cette samille. Cela n'empêche cependant pas qu'elle ne soit très-ancienne & des plus distinguées de la Provence.

I. Pons ou Poncet d'Astuard en est la tige. Il étoit Chancelier de Raymond, Comte de Toulouse, à qui il rendit des services signalés. Ce Prince l'en récompensa par le don qu'il lui sit du Château d'Avelleron en 1230, & de celui de Mazan en 1248. Pons acquit encore la Terre de la Fare en 1246. Il mou-

rut en 1270.

II. Guillaume-Pierre d'Astuard, fon fils, prêta hommage en 1290, & laissa de Béatrix:

III. Pons II, Seigneur des mêmes Terres qu'avoient posséédé son père & son ayeul, pour lesquelles il prêta hommage en 1302 & 1303. Il épousa Alazie de Raymond, de laquelle il eut:

1. Poss, qui fuit;

2. Et Isoarde, mariée avec Isnard de Mourmoison, Chevalier, Seigneur de Modène.

IV. Pons D'Astuard, IIIe du nom, eut de sa senime, dont on ignore le nom:

V. ASTUARD D'ASTUARD, Seigneur d'Avelleron, Mazan & la Fare, dont il prêta hom-

mage en 1355. Il laissa:

VI. Pons d'Astuard, IVe du nom, qui testa en 1446. Il avoit épousé en 1412, Alix de Riez, fille & héritière de Guillaume de Riez, Seigneur de Montsuson & autres Terres. Il eut plusieurs ensans, parmi lesquels Astuard fit la branche des Seigneurs de Mazan, laquelle en sit plusieurs autres éteintes; & Pons ou Poncet, qui suit, celle de Murs.

VII. Pons d'Astuard, Ve du nom, Seigneur de Murs, épousa à Arles, Eléonore Textoris.

Il eut de ce mariage:

VIII. JEAN D'ASTUARD, I'r du nom, Seigneur de Murs, marié, en 1499, à Léone de Pontevès-Bargème, dont:

1. François, qui fuit;

2. Et Catherine, mariée à François de Thaulignan, Baron de Barry & du Puy-Méras.

IX. François d'Astuard, Seigneur de Murs, épousa Catherine Grillet-Brissac, dont il eut:

1. AYMAR, qui fuit;

2. & 3. Charles & Claude, Chevaliers de Malte;

4. Et autre CLAUDE, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & Colonel des Vicilles-Bandes Françoifes, lors des guerres de Piémont. Il épousa Françoise de Grasse-de-Calian, de laquelle il n'eut qu'une fille, mariée à Scipion de Villeneuve, Baron de Vence.

X. AYMAR D'ASTUARD, Seigneur de Murs, Besaure & Saint-Lambert, épousa, en 1569, Melchione de Baschi-Saint-Estève, dont:

1. François-Louis, qui fuit;

2. Louis, chef de la branche éteinte des Seigneurs de Befaure;

3. Et Isabelle, mariée, en 1604, avec Marc-Antoine de Garnier, Seigneur de Rousset. XI. François-Louis d'Astuard, Baron de Murs, épousa, par contrat du 17 Septembre 1585, Honorée de Bernus, fille unique de Noble François de Bernus, Seigneur de Lioux, & de Pierrette d'Autrie-des-Baumettes. Il testa en faveur de:

1. JEAN, qui suit;

2. Et François, qui fut chef de la branche des Seigneurs de Lioux & de Montelar, éteinte.

XII. JEAN D'ASTUARD, IIº du nom, Baron de Murs, s'allia, en 1609, avec Anne de Sade, Dame de Romanil, dont:

1. JACQUES, qui fuit;

2. Marguerite, mariée à Paul-Barthélemy de Barroncely, Baron de Javons:

 Et Honorée, mariée, en 1631, à Henri des Rollands, Seigneur du Cabanex & de Réauville.

XIII. JACQUES D'ASTUARD, Baronde Murs, Seigneur de Céderon & de Romanil, époufa, par contrat du 1et Ostobre 1628, Madeleine de Jarente-Sénas, dont:

1. JEAN, qui fuit;

 Balthasard, reçu Chevalier de Malte en 1658;

 Louis, reçu aussi Chevalier de Malte en 1662;

4. Et une fille, mariée dans la Maison de Donis. XIV. JEAN D'ASTUARD, IIIº du nom, Baron de Murs, Romanil & Céderon, épousa, en 1666, Marie de Thézan, fille de Paul, Marquis de Saint-Gervais & de Venasque, & de Sibylle de Fortia-de-Piles, de laquelle il eut entr'autres ensans:

1. JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS, qui fuit:

2. PAUL-ALDONCE, reçu Chevalier de Malte en 1688;

 Jean-Louis, aussi reçu Chevalier de Malte en 1698;

4. Et Louise-Aldonce, mariée avec François-Gaspard de Sade, Comte de Mazan.

XV. Jean-Baptiste-François d'Astuard, Marquis de Murs, Baron de Romanil, Lioux & Céderon, après avoir servi avec distinction, en qualité de Capitaine de Cavalerie, a époufé, en 1713, Eléonore de Castagnères, fille co-héritière de Pierre-Antoine, Marquis de Châteauneuf, Conseiller d'Etat, Ambassadeur de Sa Majessé à la Porte, & de Françoise de Moues-de-la-Couraine. De ce mariage sont issus:

- JEAN-PIERRE, établi depuis quelques années;
- Et Louise, mariée en 1738, à Céfar de Moreton, Marquis de Chabrillan, Lieute-Tome I.

nant de Roi à Montelimar, & Maréchal des Camps & Armées du Roi.

Les armes: de gueules, à l'aigle d'or, becquée, onglée d'azur; devise: Foi à qui l'a. On peut consulter, sur cette samille, Baluze, Note sur la vie des Papes d'Avignon; Nostradamus; Catel, Histoire des Comtes de Toulouse; l'Abbé Robert; Pithoncurt; Histoire générale du Languedoc, &c.

\*ASTURIES, Province d'Espagne, entre la Galice & la Biscaye, autresois Royaume, ravagé en 713 par les Maures & les Sarrafins. Pélage, du Sang Royal des Goths, sonda un nouveau Royaume dans les Asturies en 717. Ordonius, un de ses successeurs, quitta les Asturies, pour transporter le siège du Royaume à Léon en 920. Ils curent des successeurs, jusqu'à Ferdinand let en 1039, ils prenoient le titre de Rois de Léon & des Asturies.

Aujourd'hui les fils aînés du Roi d'Efpagne font nommés Princes des Afluries, en mémoire de ce que les habitans de cette Province ne reconnurent jamais les Maures. Voyez Mariana, liv. 7; Mérula, Defcrip. Hisp. &c.

ATHIE, en Vermandois: d'or, à trois fasces de sable.

ATICHI: d'or, au lion de fable, accompagné de trois croissans montant de même, 2 en chef & 1 en pointe.

ATTILI, branche cadette de la Maison de Bullion. Voyez BULLION.

' AUBAIS, en Languedoc, Diocèse & Recette de Nîmes, Parlement de Toulouse, Généralité de Montpellier, Intendance de Languedoc. La Terre & Seigneurie d'Aubais. connue des 1099, fut vendue en Septembre 1277, avec les lieux de Nages & de Solorgues, par Marie, veuve de Guiraud d'Arnoville, Chevalier, à Guillaume Bululi, Pannetier du Roi & Châtelain de Nîmes, qui les revendit vers 1285 à Guiraud de Langussel. père de Bernard, ayeul de Bertrand 1er, & bisayeul de Bertrand II, Seigneur d'Aubais. Ce dernier, qui sut tué à la bataille de Poitiers, le 19 Septembre 1356, eut pour héritière, sa sœur, Marie de Langussel, mariée, en 1359, à Raymond Pelet, qui testa le 18 Juillet 1374. Leur fille Jeanne Pelet, Dame d'Aubais, de Nages & de Sorlogues, épousa,

le 19 Janvier 1380, Antoine Bermond-du-Cayla, & testa le 2 Juin 1425, en saveur de fon deuxième fils Antoine Bermond, mort avant 1453, qui, de Marguerite de Lauzières, laissa pour fille unique Catherine de Bermond, Dame d'Aubais, mariée le 4 Novembre 1443, à Jean de Bermond, Baron de Boucairan, avec lequel elle vivoit en 1482. Leur fille unique, Marguerite de Bermond, morte vers le 14 Juillet 1480, avoit épousé Jean de Bozène, dont le fils Jacques réunit les Baronies d'Aubais & du Cayla, que fa petite-fille Jacqueline de Bozène porta à son mari Charles Dufour, père de Marguerite, héritière de ces deux Terres. Celle-ci épousa, en 1501, Balthasard de Baschi, trisayeul de Charles de Baschi, en saveur duquel la Baronie d'Aubais fut érigée en Marquifat avec union des Seigneuries de Junas, Gaverne, Saint-Nazaire, Murissargues, & des Fiefs de Christin, de Corbières, &c. Vovez BASCHI.

AUBAUD. PIERRE AUBAUD, Sieur de la Durantage, demeurant dans la Paroisse de Roncillé, Evêché de Saint-Malo, comparut, en qualité d'Archer en brigandine, bien monté & armé, & ayant avec lui un Page, à la montre des Nobles de cet Evêché, faite les 5 & 6 Juin 1480.

GILLES AUBAUD, un de ses descendans, Ecuyer, Seigneur du Perron, Garde du Corps du Roi, puis Capitaine des Portes, & Aide-Major de la ville de Douai, enfuite Aide-Major de la Citadelle d'Arras, fut déclaré Noble par Sentence des Elus d'Artois, rendue le 8 Février 1710, fait Chevalier de Saint-Louis le 29 Février 1712, & mourut le 16 Août 1717. Il avoit épousé, le 22 Octobre 1697, Françoise Picart-du-Fagel, dont il eut:

1. François-Anne-Jules, né le 7 Décembre 1705.

2. JEAN-JOSEPH, né le 9 Janvier 1707;

3. Et Catherine-Françoise, née le 5 Février 1702, & reçue à Saint-Cyr, le 13 Mai 1713, fur les preuves de sa Noblesse.

Les armes: d'argent, à une aigle de sable onglée d'or, & les aîles étendues.

AUBE ou AUBÉ, en Provence: d'or, à l'ours de gueules, posé debout sur ses pieds de derrière.

AUBE-DE-BRACQUEMONT, près Roye en Picardie, famille connue sous le nom de Bracquemont, à cause de la Terre de Brac-

quemont, dont elle est en possession depuis

long-tems.

I. Quentin Aubé, Ecuyer, Seigneur de Bracquemont & d'Estalon, mourut en 1483. Il avoit épousé, en 1440, Clémence de Lécourt, fille unique de Jean de Lécourt, cuyer, Seigneur de Damery & de Verpilliers, & laissa: Nicolas, qui suit, & Benoît-André.

II. Nicolas Aubé, Ecuyer, Seigneur de Bracquemont & de Verpilliers, époufa Ma-

rie Gilles, de laquelle il eut :

III. FLORENT AUBÉ, Ecuyer, Seigneur de Bracquemont & de Damery, fit acquisition, par contrat du 11 Juin 1516, de Regnault & de Quentin Gilles, Seigneurs d'Estalon, des droits qui pouvoient leur appartenir sur la Terre de Damery & autres lieux, à eux échus par la fuccession de Catherine Aubé, leur mère, femme de Nicolas Gilles, Procureur du Roi à Noyon, & héritière de feu Pierre Aubé, son neveu, Ecuyer, Seigneur de Damery. Il mourut le 5 Novembre 1539, & avoit épousé Marie Boëleau, morte le 24 Août 1525, fille d'Antoine Boëleau, Ecuyer, Seigneur de Martimont. Ils eurent :

IV. Quentin Aubé, Ecuyer, Seigneur de Bracquemont & de Damery, qui fit une tranfaction, le 25 Novembre 1553, avec FLORENT Aubé, Ecuyer, Seigneur de Parviller, son frère, pour la succession de leur père. On voit fur son épitaphe, qui est dans la Chapelle de S .- Nicolas de l'Eglise de Roye, qu'il mourut le 22 Avril 1567, & qu'il étoit homme d'armes des Ordonnances du Roi sous M. de Mailly; il avoit épousé 1º Marguerite Pinguet, Dame d'Hedencourt en partie, morte le 16 Octobre 1549; 2º Marguerite Couturier, morte en Février 1559; & 3º Charlotte d'Alles. Du premier lit sont issus:

1. FLORENT, qui suit;

2. Pierre, Avocat à Saint-Quentin, marié à

3. MARGUERITE, qui épousa Jean de Donquerre, Ecuyer, Seigneur d'Armancourt; 4. MARIE, qui épousa Louis Fonchet, Con-

seiller du Roi en l'Election de Péronne; 5. Et Louise, qui épousa Gabriel Gayant, fils de Pierre, Procureur du Roi à Clermont.

V. Florent Aubé, Ecuyer, Seigneur de Bracquemont, de Damery & d'Hedencourt enpartie, vendit sa charge d'Elu à Roye à N... Aubé, son cousin, le 6 Septembre 1586. Il étoit homme d'armes des Ordonnances du Roi, & épousa 1º en 1548, Anne le Bel, fille

902

de Nicolas le Bel, Ecuyer, Avocat au Bailliage de Senlis; & 2º le 26 Janvier 1576, Jeanne de Saint-Sauflieu, laquelle vivoit encore en 1593. Il eut de son premier mariage:

t. PHILIPPE, qui fuit;

2. JEANNE, mariée à Valery Liast, Ecuyer, demeurant au Maine;

3. Anne, qui épousa le Sieur Hourier à Senlis;

Et du second lit:

4. FLORENT, Ecuyer, Conseiller au Présidial de Beauvais, qui époufa, le 23 Janvier 1618, Marguerite Binet;

5. Louis, Ecuyer, Sieur de Neufmaisons, mort

sans postérité;

6. Et Susanne, qui épousa Louis de Loilest. Ecuyer, Avocat à Roye.

VI. Philippe Aubé, Ecuyer, Seigneur de Bracquemont & autres lieux, fut fait Gouverneur de Montdidier, en récompense de ses fervices. Il épousa, le 8 Octobre 1592, Sufanne de Bofquillon, veuve de N.... dont :

1. FLORENT, qui fuit;

- 2. François, Ecuyer, Seigneur de Bracquemont, qui époufa, le 24 Octobre 1643, Madeleine de Cambronne;
- 3. Autre FLORENT, Sieur de Cameny;

4. Louis, Ecuyer;

5. CATHERINE, qui épousa Pierre Bucquet, Receveur des Tailles de Montdidier;

6. Susanne, mariée à Simon le Clerc, Président en l'Election de Montdidier;

7. Et Anne, qui époufa le Sieur Any, Avocat à Guise, dont trois garçons, Officiers; l'aîné a été Major du Quesnoy.

VII. FLORENT AUBÉ, Ecuyer, Seigneur de Bracquemont, Damery, Parviller, &c. Gouverneur de Montdidier, épousa, le 25 Juin 1628, Catherine du Toc, semme de Chambre de la Reine, fille mineure d'Etienne du Toc, Ecuyer, Contrôleur-Général de Madame, sœur du Roi, & fille de la nourrice de la Reine, mère de Louis XIV. Il est issu de ce mariage:

1. Louis, qui fuit;

2. François, Ecuyer, Sieur du Fay-lez-Bonneuil, maintenu par Arrêt du Conseil du mois de Juillet 1667, qui épousa N..... dont il eut François, Ecuyer, Sieur de Bracquemont, demeurant à Bonneuil, qui a aussi été maintenu dans sa Noblesse, le o Mai 1669;

3. Et CATHERINE, qui épousa N.... Chauvet,

Baron de Montiot.

VIII. Louis Aubé, Chevalier, Seigneur de Bracquemont, Damery, Parviller, &c., Ca-

pitaine d'une Compagnie d'Infanterie au Régiment de Navarre, & Capitaine appointé des Chevaux-Légers de la Garde de Sa Majesté, sut maintenu dans sa Noblesse par Arret du Conseil du 27 Juillet 1667, & enregistré le même jour au Conseil d'État du Roi. Il a servi en cette qualité dans les Chevaux-Légers jusqu'en 1689, tems où il se retira pensionné du Roi. Il épousa Louise de la Ménéchaussée, fille de Pierre de la Ménéchaussée, Chevalier, Seigneur de Moisac, &c., Gentilhomme ordinaire de Son Altesse Royale Monfeigneur le Duc d'Orléans, oncle du Roi, & de Louise du Bocquel, veuve le 23 Octobre 1659, dont font issus:

1. Louis-Florent, qui fuit;

2. Et CATHERINE, qui épousa Louis-Charles de Montguiot, Ecuyer, Seigneur de Cam-

IX. Louis-Florent Aubé, Chevalier, Seigneur de Bracquemont, Damery, Parviller, a servilong-tems dans les Mousquetaires Noirs. Il épousa, le 12 Janvier 1712, Catherine Feydeau, fille de Pierre Fcy deau, Chevalier, Seigneur de Courcelle & autres lieux, & de Marie Philippe, morte en Septembre 1719, de laquelle il a eu:

1. Louis, qui fuit;

2. JEAN-FRANÇOIS, Capitaine de Vaisseau, au Département de Brest, marié sans ensans;

3. Et Philippe-Honoré, dit le Chevalier de Bracquemont, Capitaine au Régiment de Limousin, où il a été tué dans une grandgarde, le 20 Août 1746.

X. Louis Aubé, Chevalier, Seigneur de Bracquemont, Damery, Parviller, &c., eut de N....

1. Lovis, qui suit;

2. JEAN-FRANÇOIS, dit le Chevalier de Bracquemont, Enseigne de Vaisseau & Lieutenant d'Artillerie;

3. Et Philippe-Honore, Chevalier, Capitaine au Régiment de Picardie en 1762.

XI. Louis Aubé, Chevalier, Seigneur de Bracquemont, marié, le 16 Août 1736, avec Marie-Françoise Dincourt, fille de Jean-François Dincourt, Ecuyer, Seigneur d'Hangard, & de Marie-Françoife de Sachy, dont est issu:

XII. Louis-Alexandre Aubě, Chevalier, Seigneur de Bracquemont, Damery, Parviller, la Chavatte, Meharicourt & du Saultoy, qui a servi le Roi en qualité de Mousquetaire, dans la seconde Compagnie, pendant plu-

Eccij

fieurs années. Il a épousé, le 10 Avril 1764, Louise-Adélaïde de Fay, fille d'Alexandre-Charles-Louis de Fay, Chevalier, Seigneur de la Chavatte, Meharicourt, du Saultoy & autres lieux, & de Marie-Louise de la Gouaille, dont:

1. ALEXANDRE-FRANÇOIS- FLORENT, Seigneur de Bracquemont, né le 2 Mars 1765;

2. Et LOUISE-ALEXANDRINE, Dame de Bracquemont, née le 16 Avril 1766. (Généalogie rédigée fur un mémoire envoyé.)

Les armes: de gueules, à huit lofanges d'argent mis en croix.

AUBELIN, en Beauce: d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or, & en pointe d'une tête de cerf de même.

AUBENTON, Ville dans la Tiérache, en Picardie, qui a fait autresois, & fait peutêtre encore partie du Duché de Guise, mais qui plus anciennement a été possédée par des Seigneurs qui étoient célèbres il va 700 ans. Hugues Ier, un de ces Seigneurs, porta le nom de Grand, & épousa Alix, fille de Baudouin, Comte de Hainaut, de laquelle il laissa une nombreuse possérité, qui posséda, de mâles en måles, la Terre d'Aubenton & plusieurs autres, jusqu'à la mort de Hugues de Ramigny-D'AUBENTON, arrivée vers 1270. Ce dernier ne laissa qu'Elisabeth, qui épousa Thibaut, Duc de Lorraine, auquel elle porta les Terres de Rumigny & d'Aubenton, avec fes dépendances. René II, Duc de Lorraine donna en partage cette même Terre à Claude, fon fils puîné. Voyez GUISE.

AUBENTON, en Normandie, Election de Verneuil, samille dont étoit Jean-Baptiste d'Aubenton, Ecuyer, Seigneur du Bois-Josse, les Girourdières, &c., envoyé par Sa Majesté en Espagne & en Italie en 1732, mort Intendant & Commissaire-Général de la Marine, fils d'Ambroise d'Aubenton, Ecuyer, qui avoit été pareillement envoyé en Espagne & au Canada.

Les armes: d'azur, à trois rateaux d'argent, pofés 2 & 1.

'AUBEPIN, Terre qui appartient aujourd'hui à M. de Sainte-Colombe, appelé le Marquis de l'Aubepin, lequel est premier Exempt des Gardes-du-Corps, Compagnie de Luxembourg. Il a été sait Brigadier le 20 Février 1761, a monté, en 1762, à la première

Enseigne de la même Compagnie, & a épousé Françoise-Marthe Poussard, Dame de Vigean, fille de Jean-Armand de Poussard, Marquis de Fors, & de N.... d'Assier.

AUBEPIN, famille de laquelle des Seigneurs du même nom s'établirenten Forez, où ils eurent la Terre de Chisi. Ils finirent avant la fin du XVI<sup>e</sup> siècle. Le dernier mâle des Aubepin sur Claude, Baron de l'Aubepin & de Varei, qui laissa Barbe de L'Aubepin, laquelle porta les biens de sa famille dans celle de Mouchet-de-Battefort, Seigneur de Dramelei-d'Ariatoz, Chevalier d'honneur au Parlement de Franche-Comté. Voyez MOUCHET-DE-BATTEFORT.

AUBEPINE, Maison originaire de Beauce, qui a donné de grands hommes à l'Eglise & à l'Etat, comme un Garde-des-Sceaux, plusieurs Evêques & plusieurs Ambassadeurs.

I. CLAUDE DE L'AUBEPINE, Seigneur d'Erouville, épousa, le 27 Février 1507, Marguerite le Berruyer, Dame de la Corbillière, fille unique & héritière de Pierre, Seigneur de la Corbillière & de la Poirière, & de Claudine Hilaire, dont il eut:

I. CLAUDE, qui fuit;

2. SÉBASTIEN, Abbé de Bassesontaine, de Masfay & de Saint-Martin de Pontoise, Mastre des Requétes en 1557, Evêque de Vannes en 1558, puis de Limoges, Abbé de Saint-Martial de la même Ville & de Saint-Eloi de Noyon, Confeiller du Conseil Privé, employé en diverses négociations en Allemagne, Hongrie, Angleterre & Suisse, mort à Limoges, le 2 Août 1582;

3. GILLES, qui a fait la branche des Marquis de Verderonne, rapportée ci-après;

4. François, Seigneur du Bois-le-Vicomte, &c., President au Grand-Conseil, mort en 1569, ayant eu de Marie Cotton, Claude, Dame de la Corbillière & du Bois-le-Vicomte, morte sans postérité de Méri de Barbezières, Seigneur de Chemerault, Chevalier des Ordres du Roi;

5. Et Madeleine, alliée 1º à Albert, Seigneur de Grantrye; 2º à Nicolas le Hardi, Seigneur de la Trousse, Grand-Prévôt de

France.

II. CLAUDE DE L'AUBEPINE, IIº du nom, Seigneur d'Haute-Rive, Baron de Château-neuf-fur-Cher, fut pourvu d'une Charge de Secrétaire du Roi, le 10 Mars 1537, & de celle de Secrétaire d'Etat & des Finances l'an 1543. Il fut député, en 1544, avec le Cardinal

du Bellay, le Maréchal du Riés, & le Préfident Rémond, pour négocier avec ceux d'Angleterre,pourl'accommodement des deux Couronnes; & en 1555 & 1559, pour les traités qui furent conclus entre Ardres & Calais, & à Cateau-Cambréfis. Il affifla à la Conférence du Faubourg Saint-Marcel & à celle de la Chapelle, entre Paris & Saint-Denis, avec les Chefs du parti huguenot. Il mourut le 11 Novembre 1559. Il avoit époufé, 1°en Janvier 1542, Maric Bochetel, fille de Guillaume, Secrétaire d'Etat, & de Marie de Morvilliers; 2° Catherine d'Alizon, fille de Georges d'Alizon.

Il eut de fon premier mariage:

1. CLAUDE, IIIe du nom, Seigneur de Haute-Rive, Baron de Châteauneuf, Secrétaire d'Etat en furvivance de fon père, le 26 Mai 1500. Il alla en Ambassade en Espagne en 1506, & à son retour sut pourvu de la Charge de Secrétaire d'Etat, vacante par la mort de Jacques Bourdin, Seigneur de Villaines, son beau-frère, arrivée le 6 Juillet 1507. Il mourut âgé de 26 ans, le 11 Septembre 1570. Il avoit épousé Marie Elutin, sille de Henri, Seigneur d'Oisel & de Ville-Parisis, Ambassadeur à Rome, & de Marie de Thouars; il ne laissa point de possèrité;

2. GUILLAUME, qui suit;

3. Et Madeleine, née le 13 Mai 1546, morte le 17 Mai 1596. Elle avoit époufé, par contrat du 17 Juin 1559, Nicolas de Neufville, Seigneur de Villeroy, Secrétaire d'Etat.

III. GUILLAUME DE L'AUBEPINE, Baron de Châteauneuf, Seigneur d'Haute-Rive, né en 1547, reçu Conseiller au Parlement, le 19 Mai 1568, Maître des Requêtes, le 13 Août 1572. Il sut envoyé Ambassadeur en Angleterre, sait Conseiller d'Etat, Chancelier de Louise de Lorraine, Reine de France, & Chancelier des Ordres du Roi en 1606. Il mourut en 1629, laissant de Marie de la Châtre, fille de Claude, Baron de la Maison-Forte, & d'Anne Robertel:

1. Guillaume, mort jeune;

 CLAUDE, IVe du nom, Baron de Châteauneuf, qui, de Gasparde de Miolans, fille de Jacques, Comte de Miolans, Seigneur de Saint-Chaumont, Chevalier des Ordres du Roi, eut pour fille unique Françoise-Marie de L'Aubepine, Religieuse de la Visitation, à Paris;

3. GABRIEL, Evêque d'Orléans, Commandeur des Ordres du Roi, Prélat illustre & Auteur

Ecclésiastique, très-connu par ses écrits, mort en 1631:

4. CHARLES, Chevalier, Marquis de Châteauneuf-fur-Cher, Commandeur & Chevalier des Ordres du Roi, Conseiller d'Etat, Abbé de Marfan, de Préaux & de Noirlac, Gouverneur de Touraine, né le 22 Février 1580. Il fut d'abord Conseiller au Parlement de Paris en 1603, Ambassadeur extraordinaire en Hollande en 1609, puis à Bruxelles; il négocia en 1617 le retour des Princes; sut Chancelier des Ordres du Roi, en survivance de son père, en 1620; alla en Ambassade extraordinaire à Venise, puis en Angleterre en 1629 & en 1630. A fon retour il reçut, le 14 Novembre 1630, les Sceaux de la main du Roi, étant à Verfailles, dont il prêta le serment le même jour : devenu suspect au Cardinal de Richelieu, il rendit les Sceaux à Saint-Germain-en-Lave, le foir du 25 Février 1633, & futarrêté & conduit prisonnier au Château d'Angoulême, où il demeura jusqu'au mois de Janvier 1643. Les Sceaux lui furent rendus une seconde sois, le 2 Mars 1650, & il les garda jusqu'au 5 Février qu'il les rendit à M. Molé, premier Président; il mourut le 17 Septembre 1653;

5. François, qui fuit;

6. Madeleine, mariée à Jean Olivier, Baron de Leuville;

7. GABRIELLE, Abbesse de Royaulieu;

Marie, Abbeffe de Saint-Laurent de Bourges;

 Et Elisabeth, mariée à André de Cochefilet, Comte de Vaucelas, Chevalier des Ordres du Roi.

IV. François de l'Aubepine, Marquis d'Haute-Rive, de Châteauneuf, &c., Lieutenant-Général des Armées du Roi, après avoir été Général de l'Infanterie Françoife, en Hollande, & Gouverneur de Bréda, mourut le 27 Mars 1670; il avoit époufé, le 17 Novembre 1631, Eléonore de Volvire, Marquife de Ruffec, fille & unique héritière de Philippe de Volvire, Marquis de Ruffec, & d'Aimerie de Rochechouart-Mortemart, morte le 23 Novembre 1690, âgée de 86 ans, dont:

1. CHARLES, qui suit;

- 2. Philippe, Comte de Sagonne, mort le 30 Octobre 1686. Il avoit époufé, le 11 Janvier 1681, Catherine-Sylvie de Bigni, fille de Louis-Armand, Comte d'Ainai, & d'Ifabeau de Châteaubodeau, dont il n'eut point d'enfans:
- 3. CHARLOTTE, mariée le 12 Octobre 1672, à

AUB

008

Claude de Rouvroy, Duc de Saint-Simon, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi:

4. Et Marie-Anne, alliée, en Mai 1671, à Louis de Harlay, Marquis de Chanvallon, tué au combat de Senes, le 11 Août 1674.

V. Charles de l'Aubepine, Marquis de Châteauneuf, Seigneur de Boifgucin, de Beauvoir, &c., mort à Varize, en Beauce, le 27 Août 1716, âgé de 80 ans. Il avoit époufé Elisabeth Loisel, fille d'Antoine Loisel, Conseiller au Parlement de Paris, & d'Antoinette le Boulanger, morte le 22 Septembre 1700, âgée de 55 ans, dont il eut pour fils unique:

VI. Louis-François, Marquis de L'Aube-PINE, qui a époufé, le 10 Mai 1710, Marie-Françoise de Beauvilliers, morte le 18 Novembre 17.48, veuve de Jean-François, Marquis de Marillac, & fille de François de Beauvilliers, Duc de Saint-Aignan, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roi, & de Françoise Geré-de-Rance, sa seconde sem-

me, dont:

1. CHARLES-FRANÇOIS, qui fuit;

2. Et Jean-François-Joseph-Honorat, dit le Chevalier de l'Aubepine, né le 22 Avril 1722, Moufquetaire du Roi, mort le 11 Mars 1741, étant reçu Moufquetaire de la feconde Compagnie.

VII. CHARLES-FRANCOIS, dit le Cointe de l'Aubepine, né le 27 Septembre 1719, a épousé, le 22 Février 1743, Madeleine-Henriette-Maximilienne de Béthune, née en 1713, seconde fille de Louis-Pierre-Maximilien, Duc de Sully.

De ce mariage vinrent:

1. Louis-Marie-Emmanuel-Maximilien, Marquis de L'Aubepine, né en 1748, marié le 2 Octobre 1770, à Claire-Adélaïde-Antoinette de Choifeul-Beaupré, dont il a eu: ABDONE - MARIE - MAXIMILIENNE - CHAR-

LOTTE DE L'AUBEPINE.

2. N ... morte;

3. Et N..., née le 15 Février 1750, morte.

# BRANCHE des Marquis de Verderonne.

II. GILLES DE L'AUBEPINE, Seigneur de Verderonne & de la Poirière, en Beauce, quatrième fils de CLAUDE, Ier du nom, & de Marguerite le Berruyer, fut Trésorier des Parties Cafuelles, & est qualifié Confeiller du Roi, Receveur-Général des Finances, à Rouen; il

épousa Marie Gobelin, fille de Jacques Gobelin, & de Nicole Eroquet, dont il eut:

1. CLAUDE, qui fuit;

2. François, Secrétaire des Commandemens de la Reine Louise de Lorraine, & Greffier du Conseil, mort sans postérité;

3. JEAN, reçu Conseiller au Parlement de Paris le 27 Mai 1579, Abbé de Saint-Martial de Limoges, de Saint-Eloi de Noyon, Evêque de Limoges, puis d'Orléans, mort le 23 Février 1506, agé de 38 ans;

4. NICOLE, alliée à Nicolas de Verdun, In-

tendant des Finances;

5. MARIE, semme de Claude Pinard, Vicomte de Coblifi, Secrétaire d'Etat;

6. Et Madeleine, mariée à René Duval, Seigneur de Stors, Préfident de la Chambre

bre des Comptes à Rouen.

III. CLAUDE DE L'AUBEPINE, Seigneur de Verderonne, Président de la Chambre des Comptes de Paris & Greffier de l'Ordre de Saint-Michel, puis Greffier & Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, en 1579, épousa 1º Marie Malon, fille de Charles, Seigneur de Bercy, & de Marie Rouffelin, dont il n'eut point d'enfans; 2º Louise Pot, fille de Guillaume Pot, Seigneur de Rhodes, Grand-Maître des Cérémonies de France, Prévôt & Maître des Cérémonies des Ordres du Roi, & de Jacqueline de la Châtre, dont il eut:

t. CHARLES, qui fuit;

2. CLAUDE, Baron de Noisat, Chambellan de

Monfieur, Duc d'Orléans;
3. Madeleine, morte le 19 Mars 1659. Elle avoit épousé Balthafard Gobelin, Seigneur du Quesnoy, Président des Comptes;

4. Et Louise, alliée à Jean de Montberon, Comte de Fontaines-Chalandral, premier

Ecuyer de Madame d'Orléans.

IV. CHARLES DE L'AUBEPINE, Seigneur de Verderonne & de Stors, Maître des Requêtes, Ambassadeur en Suisse & Chancelier de Gaston de France, Duc d'Orléans, épousa Marie le Bret, Dame de Villevrard, fille de Gardin le Bret, Doyen du Conseil, & de Marguerite le Pelletier, dont il eut:

1. CLAUDE, qui fult;

2. & 3. Charles & François, morts jeunes;

4. MADELEINE, morte jeune;

5. 6. & 7. Louise, MARGUERITE & FRANÇOISE. Religieuses à Royaulieu;

8. Et Marie, morte le 24 Octobre 1677, qui avoit épousé, le 9 Juin 1653, Nicolas Lambert, Seigneur de Thorigny, Président des

V. CLAUDE DE L'AUBEPINE, Marquis de Ver-

deronne, Seigneur de Stors, &c., Capitaine au Régiment des Gardes, mort le 11 Avril 1706, âgé de 83 ans, avoit époufé, le 4 Février 4755, Hélène d'Aligre, fille d'Etienne d'Aligre, Ille du nom, Chancelier de France, & de Jeanne l'Huillier-d'Interville, morte le 16 Mars 1712, dont il eut:

1. CLAUDE, né le 6 Novembre 1655, mort en 1655:

2. ETIENNE-CLAUDE, qui fuit;

3. Nicolas, ne le 12 Juillet 1659, mort à l'âge de neuf ans;

4. Et Charles, né le 27 Avril 1664, Capitaine au Régiment du Roi, mort d'accident, le 16 Février 1701.

VI. ETIENNE-CLAUDE DE L'AUBEPINE, Marquis de Verderonne, &c., né le 1er Novembre 1656, élevé Page de la Grande-Ecurie du Roi en 1671, ensuite Guidon des Gendarmes de la Reine, puis Sous-Lieutenant des Gendarmes de M. le Dauphin, sut tué à la bataille de Fleurus le 1er Juillet 1690. Il avoit épousé, en 1687, Marie-Anne de Festard, sille & héritière de Charles, Marquis de Beaucourt, en Picardie, & de Marie de Pigray. Il aeu:

1. CLAUDE-MARIE, Marquis de Verderonne, Seigneur de Stors, Cornette de la Compagnie des Chevaux - Légers d'Anjou en 1707, tué à la bataille de Malplaquet le 11 Septembre 1709, fans avoir été marié;

2. ETIENNE-LOUIS, qui fuit;

 Et HÉLÉNE-ROSALIE-ANGÉLIQUE, mariée le 31 Juillet 1713, à Jérôme Phélyppeaux, Comtede Pontchartrain, Secrétaire d'Etat, Commandeur des Ordres du Roi, fils de Louis Phélyppeaux, Chancelier de France.

VII. ETIENNE-LOUIS DE L'AUBEPINE, Marquis de Verderonne & de Beaucourt, fe qualifia d'abord de ce dernier titre, & après la mort de son frère aîné, prit celui de Verderonne, après avoir été Guidon dans la Gendarmerie; il sutfait Sous-Lieutenant des Gendarmes Dauphin, & enfuite Capitaine-Lieutenant des Gendarmes Anglois & Gouverneur de Montélimar. Il fut marié, le 19 Avril 1718, avec Françoise-Sabine de Grolée-de-Vireville ou Viriville, morte le 20 Avril 1754, ágée de 62 ans, seconde fille de François-Joseph de Grolée, Comte de Viriville, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de Berry, mort le 26 Septembre 1705, & de Marguerite-Sabine de la Tour-Gouvernet, dont il n'a point eu d'enfans.

Les armes: Ecartelé, aux 1 & 4 contré-

cartelé, aux 1 & 4 d'azur, au fautoir alaifé, d'or, accompagné de quatre billettes de même, aux 2 & 3 de gueules, à trois fleurs, d'Aubepine d'argent; & aux 2 & 3 des écartelures, de gueules, à la Croix ancrée de Vair, qui est de la Châtre.

AUBER (D'), famille originaire de Normandie, & établie depuis en Agénois, qui, par la perte des monumens de fon ancienneté, dans un incendie arrivé en 1581, dans la maison de RAYMOND D'AUBER (auteur du IV. degré), ne peut aujourd'hui remonter sa filiation qu'à Jeannot ou Jean d'Auber, qui fuit; cependant cette famille possède encore des titres antérieurs à cette époque: 1º un acte confenti par Roualard Juficq, du 3 Juillet 1277, par lequel il donne à honorable & brave homme Constantin D'Auber, les fiefs de Peyrelongue, situés dans les juridictions de Marmande & de Sainte-Bazeille; & 2º contrat de fondation, confenti par la Dame de Jusicq, de la ville de Saint-Macaire, en faveur d'honorable homme Peys ou Pierre D'AUBER, du 13 Septembre 1369, pour une dime inféodée fur la cure de Sainte-Bazeille, qui fait aujourd'hui partie des biens de cette famille.

I. JEANNOT OU JEAN D'AUBER, Ecuyer, Seigneur de Peyrelongue, demeurant à Marmande, qui fit hommage, le 26 Mars 1478, à Alain, Seigneur d'Albret, de ce qu'il tenoit delui en pleinfiefdans la Seigneurie de Sainte-Bazeille, & mourut en 1511, fuivant un acte où il est qualisié le Seigneur noble Jeannot d'Auber, lequel justifie qu'il eut pour fils:

1. PEYS OU PIERRE, qui fuit;

2. Et Armand d'Auber, vivant le 17 Décembre 1479, dont on ignore la destinée.

II. Pierre d'Auber, Seigneur de Peyrelongue, nommé, ainsi que son père, dans un acte du 21 Octobre 1498, est qualissé noble Seigneur de Fuis (c'est-à-dire de Fies); Peys Aubé, dans un autre acte du 11 Décembre 1516. De sa semme, dont le nom est inconnu, il eut:

III. ARNAUD D'AUBER, Ecuyer, qui donna procuration, le 4 Janvier 1539, à Philippe & Guilhelm de Mélet, natifs de la ville de Gontaut en Agénois, & demeurant alors à Chalé en Normandie, pour recouvrer en fon nom la fuccession qui lui étoit venue de la Maison Noble d'Auber, qui étoit en la Seigneurie de Saint-James-de-Beuvron en Normandie; &

ce, par le décès des Seigneurs de ladite Maifon, qui tenoit ledit nom d'Auber, & comme
descendant de la lignée de ladite Maison &
d'un nommé Guilhelm d'Auber, qui vint demeurer au pays d'Agénois & en la ville de
Marmande. Il fit son testament le 19 Avril
1545, par lequel il voulut être enterré dans
l'Eglise de Notre-Dame de la Chapelle SaintBlaise de Marmande, & mourut en 1559. Ce
testament porte qu'il étoit marié depuis 32
ans avec Catherine de Madaillan, dont il
eut:

1. PIERRE, marié lors du testament de fon père, avec Catherine d'Armantieu, fille de

2. RAYMOND, qui fuit;

3. François d'Auber, qualifié Chevalier, Seigneur de Peyrelongue, Gouverneur pour le Roi de la ville de Cental en Piémont, dans un acte du 28 Mai 1555. Il sut nommé par le Roi HENRI II, le 10 Juillet 1667, Capitaine d'une Compagnie de 300 hommes de pied, dont on lui trouva la qualité, ainsi que celle de Chevalier & Gouverneur de Cenlat en Piémont, dans un autre acte du 1er Février 1556; soutint en 1558 le siège de cette ville contre les Impériaux, auxquels il fut cependant obligé de céder, & fervit avec beaucoup de distinction dans les guerres de fon tems; il avoit été nommé, le 7 Septembre 1550, Capitaine de Saint-Michel en Piémont, par Lettres d'HENRI II, Roi de France. On le trouve compris avec Pierre & Ray-MOND D'AUBER, ses frères, dans la convocation des nobles du Ban & Arrière-Ban de la Sénéchaussée d'Agénois, du 16 Mars 1557, & il obtint le 26 Mars 1558, conjointement avec eux, une ordondance du Lieutenant-Général de la Sénéchaussée de Bazadois, par laquelle ils furent employés au rôle & cotifés à la contribution dudit Ban & Arrière-Ban de cette Sénéchaussée. François d'Aubert fit la feconde branche, éteinte dans François d'Auber de Ma-DAILLAN, Ecuyer, fon arrière - petit - fils, maintenu dans son ancienne noblesse le 7 Mars 1667, par ordonnance du Lieutenant-Général en l'Amirauté de Guyenne, Commissaire-Subdélégué de M. Pellot, Intendant de cette province;

4. JEAN, qui fe rendit recommandable par sa valeur, sous le règne d'HENRI 11, dans les guerres de Piémont. & étant monté le premier à l'assaut, au siège de Villeneuve, y sut tué d'un coup de pissolet, qu'il reçut à la tête, le 6 Avril 1554, n'étant âgé que de 25

ans;

5. CATHERINE, mariée, lors du testament de fon père, vivante encore le 23 Octobre 1571;

6. VIDALLE, semme de Jean Bafin, & morte lors du testament de son père:

7. Et Marguerite d'Auber, aussi mariée.

IV. RAYMOND D'AUBER, Ecuyer, mourut avant le 3 Mars 1582, suivant une enquête saite le même jour & le 15 du même mois, en l'auditoire royal de Marmande, dans laquelle les témoins qui y comparurent, déposèrent que ses papiers, livres & autres meubles avoient été brûlés dans un incendie arrivé dans sa maison, au mois d'Août 1581. Il avoit sait son testament le 3 Avril 1573, par lequel il déclara que de son mariage contracté avant le 31 Décembre 1557, avec Marguerite de Beaupuy, encore vivante le 3 Mars 1582, il avoit eu pour ensans:

 PIERRE, Capitaine d'une Compagnie de gens de pied dans l'armée du Maréchal de Biron, & Lieutenant du Comte de Laugnac, Mcstre-de-Camp de dix Compagnies entretenues pour le service du Roi;

2. ALEXANDRE, qui fuit :

 4. 5. & 6. MARGUERITE, ANNE, MARIE & MARTHE D'AUBER, dont on ignore la destinée.

V. ALEXANDRE n'AUBER, Ecuyer, Seigneur de Peyrelongue, Consul de la ville de Marmande, le 21 Mai 1605, fit saire une enquête, le 18 Décembre 1606, devant le Juge de Marmande, député en cette partie par les Commissaires nommés par le Roi pour la recherche des francs-fiefs, dans laquelle les témoins qui y surent appelés, déposèrent que ses prédécesseurs étoient issus de la Maison noble d'Auber de Normandie, & obtint en conséquence, le 10 Janvier 1607, une sentence du Commissaire député pour les francsfiels, par laquelle il sut déclaré exempt du paiement de ces droits, attendu sa qualité & extraction noble, & de ses prédécesseurs, justifiée par cette enquête & pièces énoncées en la Sentence. Il fit hommage au Roi, comme Duc d'Albret, le 4 Mars 1613, des biens & fiess nobles qu'il possédoit dans la Seigneurie de Sainte-Bazeille; sut nommé premier Consul de la ville de Marmande, le 1<sup>er</sup> Janvier 1627, & ayant été convoqué au Ban & Arrière-Ban d'Agénois; il fut déchargé du service personnel, à cause de celui que ses ensans rendoient alors au Roi. Il avoit épousé, par articles sous seings-privés, du 29

Avril 1597, reconnus le 5 Juin suivant, Marie Pigousset, fille d'Antoine, Ecuyer, & de Jeanne Marrens, & fit avec elle un testament mutuel, le 6 Février 1639, par lequel ils déclarèrent avoir alors pour enfans:

1. GUILLAUME, qui fuit;

 JACQUES, Écuyer, né à Marmande, mort au fiège de Fontarabie, où il fervoit, comme volontaire, fuivant un certificat du 14 Août 1628, n'est point nommé dans cetestament;

3. Et André, lequel est nommé dans le testament de son père, qui déclare dans cet acle, qu'il étoit alors à la guerre pour le fervice du Roi. Il sut, le 12 Juillet 1641, Enseigne d'une Compagnie entretenue dans les Etats de Hollande pour le service de Sa Majesté, où il mourut.

VI. Guillaumed'Auber, Ierdu nom Ecuyer, Seigneur de Peyrelongue, élu troisième Conful de la ville de Marmande, pour 1630, obtint, le 17 Mars 1631, un arrêt du Parlement de Bordeaux, qui ordonna que la sentence des Commissaires députés pour les francsfiefs, rendue le 10 Janvier 1607, en faveur d'ALEXANDRE D'AUBER, fon père, fortiroit fon plein & entier effet. Le 30 Mai 1633, plusieurs particuliers de cette ville lui donnérent une attestation comme il avoit porté les armes pour le service du Roi aux sièges de Nérac, Montauban, Clérac, Monhurt & Tonnens; & ce, tant en qualité d'Enfeigne d'une Compagnie de gens-de-pied, qu'en celle de Volontaire. Il fut nommé premier Conful de la ville de Marmande pour 1640; fit hommage au Roi, comme Duc d'Albret, le 24 Septembre 1646, des biens nobles, fiels & rentes qu'il possédoit en la juridiction de Sainte-Bazeille, dans la mouvance de ce Duché; testa conjointement avec sa semme le 1er Mars 1663; donna procuration, le 2 Juillet 1666, à fon fils aîné pour représenter au Subdélégué de M. Pellot, Intendant de Guyenne, les titres & arrêts de maintenue de leur noblesse, & mourut le 12 Juin 1668. Il avoit époufé, par articles fous feings-privés du 5 Août 1623, reconnus le même jour, Isabeau Robert, fille de Pierre, Juge Royal de Sainte-Bazeille. Elle mourut avant le 1er Mars 1663, date du codicille qu'avoit fait son mari, & laisla:

1. François, qui fuit;

 N..., lequel fervit, en qualité de Lieutenant d'une Compagnie de gens-de-pied dans le Régiment de Guyenne;

Tome I.

3. Anne, mariée, par contrat du 22 Juin 1647, avec David de Lalyman, Avocat en la Cour, Juge-Bailli Civil & Criminel de la ville de Marmande;

 MARGUERITE, alliée par contrat du 24 Janvier 1660, à Bernard du Clos, Avocat au Parlement de Bordeaux, natif & habitant

de Sainte-Livrade:

5. & 6. Marie & Marthe D'Auber, dont on ignore la destinée.

VII. Francois d'Auber, Iet du nom, Ecuyer, Seigneur de Peyrelongue, fut maintenu dans fon ancienne Noblesse, par arrêt du Conseil d'Etat du Roi, rendu le 17 Mars 1670, & fit son testament le 29 Septembre 1690, par lequel il voulut être enterré à Marmande, dans la chapelle de l'Eglise Paroissiale de Notre-Dame, où étoit la fépulture de ses prédéceffeurs. Il époufa, 1º par contrat du 8 Mai 1659, Jeanne Brau, fille de Jean, Procureur du Roi, & Conful de la ville de Gontaut en Agénois, & de Vivienne de Guigne; 2º Marie-Foy de Cours de Thomaseau, morte fans enfans, fille de Jean Raymond de Cours, Ecuyer, Seigneur de Pingiraud & de Thomaseau, Conseiller, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, Capitaine d'une Compagnie, pour le fervice de Sa Majesté, dans les Isles de Sainte-Marguerite & de Saint-Honorat de Lérins, en Provence, Capitaine des Gardes du Duc d'Angoulême, & de Marie de Guyon. Du premier lit vint:

VIII. GUILLAUME D'AUBER, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Peyrelongue, qui fit hommage au Duc de Bouillon, comme Duc d'Albret, le 13 Juin 1727, des biens nobles, fiefs & rentes qu'il possédoit dans la mouvance de ce Duché, en la juridiction de Sainte-Bazeille, & mourut le 15 Janvier 1748. Il avoit épousé, par articles sous seings-privés du 30 Juillet 1686, reconnus le 15 Août suivant, Marie Malartic, morte à Marmande, le 13 Mai 1745, âgée d'environ 80 ans, fille de François, de la ville de Bordeaux, & de Catherine de Laura. De ce mariage sont

fortis:

1. FRANÇOIS, qui suit;

 DAVID, Ecuyer, né le 2 Novembre 1689, qualifié Chevalier, dans le testament de François d'Auber, son aïeul, du 29 Septembre 1690, mourut Capucin;

 Louis, Ecuyer, tint fur les fonts de baptême MARGUERITE D'AUBER, fa fœur, au mois de Juillet 1702, & Joseph D'AUBER, fon frère,

au mois d'Octobre 1703; fut fait Cornette au Régiment de Marcillac le 24 Mars 1711, & mourut en Savoie en 1712;

4. JEAN - BAPTISTE, né le 18 Février 1691,

mort au berceau;

5. François, Ecuyer, né le 8 Mars 1694, fuccessivement Lieutenant dans le Régiment de Poitou, Infanterie, en 1713, Capitaine en 1734, & Chevalier de Saint-Louis le 10 Octobre 1745, s'est retiré à Marmande avec une pension du Roi de 500 liv.;

6. ALEXANDRE, Ecuyer, né le 24 Septembre 1606, Lieutenant de Cavalerie au Régiment de Montrevel le 11 Avril 1720, mort à

Marmande:

7. Pierre, Ecuyer, né le 7 Avril 1699, mort

en bas âge:

- 8. Léon-Ignace, Ecuyer, Sieur de Beaupuy, né le 19 Avril 1700, a époufé, le 20 Juin 1741, Marie la Lanne, de la ville de Marmande, dont font iffus:
  - 1. Joseph d'Auber de Peyrelongue, Ecuyer, né le 1et Février 1745;

2. MARIE-Foy, née le 27 Mars 1743; 3. Et Marie-Jeanne, née le 20 Décembre 17...:

9. Joseph, Ecuyer, né le 27 Octobre 1703, nommé d'abord Lieutenant de Milice, le 1er Janvier 1734, Cornette dans le Régiment de Vogué, le 12 Juillet 1735, Lieutenant le 20 Août fuivant, Aide-Major le 14 Novembre 1738, Capitaine le 30 Octobre 1743, & Chevalier de Saint-Louis le 7 Décembre 1752, a obtenu une pension du Roi le 18 Juillet 1760;

10. CATHERINE-MARIE, née le 5 Août 1687, mariée, à Marmande, le 8 Février 1719, avec Joseph le Doux de Montigni, Baron & habitant de Saint-Aman, au Diocèfe

d'Auch, où elle est morte;

11. Marie-Foy, née le 28 Septembre 1697, & tenue sur les sonts de baptême, le 1er Octobre fuivant, par Jean-François d'Auber, Ecuyer, Sieur de Madaillan;

12. Et MARGUERITE D'AUBER, née le 8 Juillet

1702.

IX. François d'Auber de Peyrelongue, Ecuyer, Seigneur de Peyrelongue, né le 30 Août 1688, nommé Cornette de Cavalerie le 16 Décembre 1703, Lieutenant le 21 Décembre 1707, Chevalier de Saint-Louis le 1er Février 1732, Aide-Major du Régiment de Vogué le 28 Avril 1733, Capitaine & Major le 1er Mars 1734, s'est retiré du service le 1er Février 1744, avec une pension de 600 liv. Il a époufé, le 9 Juillet 1744, Ca-

therine Cloupeau, fille de Jean Cloupeau de la Peyrère, Bourgeois & ancien Jurat de la ville de Marmande, & de Marie Héraud; de ce mariage font issus:

1. JEAN-BAPTISTE, qui suit;

2. François, Ecuyer, né le 27 Septembre 1748, Capitaine d'Artillerie, établi aux Sables-d'Olonne, marié avecla veuve de M. le Comte de Bessai, Capitaine de haut-bord;

3. Jean-Urbain, Ecuyer, né le 14 Mai 1752,

Prêtre & Docleur en théologie;

4. Guillaume, Ecuyer, mort le 10 Juillet

1745:

5. Et Marie, née le 18 Février 1751, mariée avec Guillaume de Lamouroux, Gendarme de la Garde du Roi, Commissaire-Contrôleur des Guerres.

X. Jean-Baptiste d'Auber, Marquis de Peyrelongue, Ecuyer, né le 29 Novembre 1746, recu Page du Roi en sa Petite-Ecurie, sur les preuves de son ancienne noblesse, faites le 7 Juin 1762, Mousquetaire de la seconde Compagnie, le 1er Juillet 1765, Ecuyer du Roi, le 13 Septembre 1778, Capitaine au Régiment du Roi, Cavalerie, le 13 Septembre 1779, Chevalier de Saint-Louis, avec le Brevet de Marquis & le rang de Licutenant-Colonel, le 8 Mai 1785.

Les armes: d'azur, à un pal d'argent accosté de 4 étoiles d'or, posées 2 de chaque côté, l'une au-dessus de l'autre, au chef de gueules, chargé d'une fasce ondée d'argent.

AUBER ou AUBERT-D'AUBEUF, famille de Normandie, originaire du pays de Caux, où est située la Terre d'Aubeuf.

JEAN AUBER, Ecuyer, Seigneur de la Porte, dans la Paroisse d'Aubeuf en Caux, fut qualifié du titre de Noble & d'Ecuyer au mois d'Octobre 1522.

François Auber, un de ses descendans, Seigneur d'Aubeuf & de Vertot, épousa, le 12 Décembre 1581, Anne de Pellevé, nièce du Cardinal Robert de Pellevé, Achevêque de Reims, dont il a eu:

CHARLES AUBER, Ecuyer, Seigneur desdits lieux, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, marié, le 21 Février 1605, avec Louise de Prie, fille de René de Prie, Seigneur de Prie, Baron de Toucy-en-Puisaye, Chevalier de l'Ordre du Roi. Il en eut :

René Auber, le du nom, Seigneur d'Aubeuf & de Vertot, Chevalier de l'Ordre du Roi, marié, le 24 Mai 1638, avec Adrienne

de Houdetot, mêre de:

René Auber, II. du nom, Seigneur d'Aubeuf & de Saint-Aubin, Conseiller au Parlement de Rouen, qui a laissé entr'autres enfans, de Catherine Boulenc ou Boulanc, fille de Henri Boulenc, Seigneur de Saint-Remi, Clémence-Désirée Auber-D'Aubeuf, reque à Saint-Cyr le 3 Juillet 1687, sur les

preuves de sa noblesse.

François Auber, Seigneur de Vertot, reçu Page du Roi dans sa Grande-Ecurie en 1667, puis Chambellan du seu Duc d'Orléans, Régent du Royaume de France, & René Auberbe-Vertor, son srère, Pensionnaire de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, Auteur de l'Histoire de Malte, étoient cousins germains de René-Auber, Seigneur d'Aubeus & de Saint-Aubin, & issus, comme lui, dudit Jean Auber, Sieur de la Porte.

Louis-Henri d'Aubeuf, Chevalier de Saint-Louis, & ancien Capitaine de Cavalerie, mourut subitement d'une attaque d'apoplexie à Paris, le 19 Mars 1736. Voyez l'Histoire des Grands Officiers & l'Armorial de France.

Les armes: d'argent, à trois fasces de sable, accompagnées de quatre roses de gueules, posées 2, 1 & 1,

AUBERGE, en Languedoc: de gueules, à trois rochers d'argent, 2 & 1, accossés de deux besans de même.

AUBERI, Seigneur du Maurier. On conferve dans cette famille, dit M. d'Hozier, un ancien cahier contenant plusieurs copies de titres & mémoires qui en remontent l'ancienneté jusqu'à Frédéric-Paul Aubert, Anglois de nation, lequel vint s'établir en France en 1439, avec sa semme Elisabeth de Harlay, & ses fils Pierre, qui suit, & Jacques, rapporté après son frère.

Pierre Auberi, Seigneur du Maurier, épousa, en 1522, Guillemette de Bélin, fille de Jean, Comte de Bélin. De ce mariage est issu:

JEAN AUBERI, Seigneur du Maurier, père de:
Beniamn Auberi, Seigneur du Maurier &
de la Fontaine-d'Augé, lequel fut nommé
Ambassadeur ordinaire du Roi près les Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas
en 1613, Conseiller d'Etat par Brevet du 3
Septembre 1615, & consirmé dans cette dignité par Lettres du 3 Novembre 1629.

Maximilien Auberi, son fils, Seigneur du Maurier, Chevalier de l'Ordre du Roi, &c.,

étoit père de:

Louis Auberi, Ecuyer, Seigneur du Maurier, de la Fontaine-d'Augé & de la Ville-au-Maire, qui, de Françoise de Nettancourt, a eu:

Anne-Jacques-Louis Auberi, Ecuyer, Seigneur desdits lieux, marié, le 24 Novembre 1710, avec Marguerite-Françoise Vaillant, fille de François Vaillant, Ecuyer, Seigneur d'Avignon, de Montaigu & de Linière, & de Marguerite de la Bouchardière. Leurs enfans sont:

1. JEAN-LOUIS-FRANÇOIS, Seigneur du Maurier, né le 25 Octobre 1712;

2. Et Henri-François, né le 8 Décembre

JACQUES AUBERI, Seigneur de Monceau en Anjou, fecond fils de Frédéric-Paul, fut envoyé en Angleterre par le Roi Henri II, pour y traiter de la paix en 1555. Il fut auffi Lieutenant-Civil au Châtelet de Paris. De fon mariage avec Marie Anthonis, il eut une fille unique, Françoise-Auberi, mariée, le 25 Juillet 1552, avec Pierre de Pincé, Seigneur du Bois-du-Coudray en Anjou, Conseiller au Parlement, & Commissaire aux Requêtes du Palais à Paris.

Les armes: de gueules, à un croissant d'or, accompagné de trois trèfles d'argent, pofés deux en chef, & l'autre en pointe de l'écu.

† AUBERJON (p'), famille noble du Diocèfe de Narbonne en Languedoc, actuellement à Limoux en Razès, & connue dans cette province, depuis le milieu du XVI fiècle.

I. Louis d'Auberjon, qualifié noble, Seigneur de la Chevalinière, qu'on croit venu de l'Isle de France, fut singulièrement protégé par les Dames Madeleine & Eléonore de Bourbon, tantes du Roi HENRI IV, & fuccefsivement Prieures de Prouille. Cette famille conserve plusieurs lettres que ces Princesses lui écrivirent, d'où il résulte que ces Dames étoient portées à lui faire beaucoup de bien, & l'honoroient de leur correspondance. Il fit différentes acquisitions aux environs de Prouille depuis 1552 jusqu'à son décès, entr'autres du domaine de Pechgaufy, que lui vendit la famille de Sabbatier, auquel il donna le nom de la Chevalinière. Il donna quittance de la dot de sa femme, le 28 Mai 1552, devant Pierre Valette, Notaire de Fanjaux, & fut enterré, le 14 Novembre 1555, dans la Chapelle de Saint-Eloi de Fanjaux, où toute sa possérité eut droit de sépulture. Il avoit épousé, en 1549, Lisette Sabbatier, qui tessa en 1559, devant Pierre Valette, Notaire de Fanjaux, & mourut en 1611. Elle étoit fille de François, & de Catherine Julien, veuve de Jean Garrigue; celle-ci fille de Noble Bernard Julien, Seigneur de Saint-Martin-le-Vieux & de Lausil, & de Juliane Vilarde. Leurs ensans surent:

- 1. Antoine, d'abord donataire de Catherine Julien, fon aïeule, par acte du 3 Décembre 1556, passé devant ledit Notaire, & ensuite héritier d'elle en 1559. Il testa, en 1573, en présence de son père, & mourut sans lignée;
- 2. CHARLES, mort fans alliance;
- 3. François, tué par les Huguenots en 1587;
- 4. JEAN, qui fuit;
- ELEONORE, épouse de Pierre de Falgons de Saissac, mentionnée dans un acte retenu par Montanier, Notaire de la Force, en 1623; elle laissa postérité;
- 6. & 7. Madeleine & Marguerite d'Auber-Jon, reçues Religieufes à Prouille, fuivant des actes passés les 21 Août 1560, 9 Octobre 1569 & 8 Novembre 1579, devant Monteil, Notaire de Montoulieu, & Valette, Notaires de Fanjaux.
- II. Jean d'Auberjon, qualifié noble, comme fon père, Seigneur de la Chevalinière, fervit dans les Compagnies Franches de Mirepoix, ainfi qu'il appert d'un certificat du Marquis de Mirepoix de 1618; testa le 19 Décembre 1625, & avoit épousé, par contrat du 20 Décembre 1582, passé devant Libéral Valette, Notaire de Fanjaux, Isabeau Marion, morte le 19 Novembre 1598, fille de noble Jean Marion, Seigneur du Maza & de Gaja, & de Marie de Restes; celle-ci fille de Philippe, & de Marguerite Pradines. De son mariage il laissa:
  - 1. Jean-François, qui fuit;
  - 2. Louise, morte fans alliance:
  - 3. Et Marie-Diane d'Auberion, laquelle testa le 11 janvier 1632, devant Ribairan, Notaire de Villasavary, en saveur de son srère.

de la Chevalinière, eut, en 1598, après le décès de sa mère, des discussions avec Jacques & Bernard Marion, ses cousins, au sujet d'un accord passé le 16 Juillet 1592, entre Florette Vidal, mère desdits Marion, & Jean d'Aubusson, son père. Il est mentionné ainsi que sa semme dans un testament de Gloriande de

Loubens-Verdale, fille de François, Seigneur, de Marceillas, & feconde femme dudit Raymond Marion. Jean-François d'Auberion testa, le 27 Août 1667, devant Senesse, Notaire de Mirepoix, & fit deux codicilles les 12 Janvier & 27 Août 1668. Il avoit épousé, par contrat du 14 Janvier 1629, passé devant Milhau, Notaire de Fanjaux, Françoise Marion, fille de Noble Raymond, Sieur de Las Courtines, & de Catherine Ogier. Leurs ensans surent:

- 1. PIERRE, qui fuit;
- RAYMOND, tige de la feconde branche, rapportée après celle de fon aîné;
- 3. GLORIANDE, filleule de ladite de Loubens, & époufe de noble Gabriel Capriol, Seigneur de Paira, qui donna quittance de la dot de fa femme le 4 Juillet 1658, devant Gourry, Notaire de Fendeille;
- 4. Et Jeanne, mariée, à Fanjaux, à Simon de Jean.
- IV. PIERRE D'AUBERION, Seigneur de la Chevalinière, testa le 23 Novembre 1682, devant Valette, Notaire de Fanjaux, & mourut en 1682. Il avoit épousé, le 12 Septembre 1670, Louise de Nobles, fille de Jean, Seigneur d'Esplas & de Saint-Amadour, & de Marguerite d'Orbessan. Il eut:
  - 1. Pierre, qui transigea, le 6 Décembre 1694, devant Albigès, Notaire de Montréal, avec Françoise Marion, son ayeule, & mourut fans lignée:
  - 2. Et MARIE, qui fuit.
- V. Marie d'Auberion, épousa Léon d'Orbessant-Aulaire, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Aumont, auquel elle porta le Domaine de la Chevalinière. Elle en aeu:
  - François d'Orbessan, qui testa le 7 Avril 1771, & a fait son héritier Antoine d'Auberjon, quatrième fils de Jean & de Marguerite d'Andrieu, sa première semme.

### SECONDE BRANCHE.

IV. RAYMOND D'AUBERJON, second fils de Noble Jean-François, & de Françoise Marion, s'établit à Gramasis en Razès, où il se maria. Il donna quittance à Pierre, son frère, le 19 Juin 1670, devant Sauret, Notaire à Castelnaudary, sut maintenu dans sa noblesse par M. de Lamoignon, le 3 Novembre 1697; testa le 6 Mars 1701, devant Albigès, Notaire de Montréal, & mourut en 1703. Il avoit épousé, par contrat du 12 Février 1670,

922

passé devant Antoine, Notaire à Fanjaux, Sufanne Dumas, fille de Jean & d'Isabeau de Tourdes, dont:

AUR

- 1. Jean D'Auberson, Garde-du-Corps du Roi. dans la Compagnie de Noailles, fuivant son congé de retraite & un certificat, signé Saint - Viane, Maréchal - de - Camp, le 26 Mars 1697, & mort fans lignée de N.... Brugelès;
- 2. Louis, tuteur de JEAN, fon petit-neveu, & mort fans alliance;
- 3. François, qui fuit; 4. Louise, morte fille;
- 5. Et JEANNE, semme de noble Gaspard de Bault, résidant à Ferrand en Razès.

V. Francois d'Auberion mourut peu après avoir épousé, le 24 Janvier 1706, Susanne de Lasset, morte en 1713, fille de noble François, Seigneur de Gaja, & de N.... de la Ro-

que Fontiès. Il laissa:

VI. Jean d'Auberjon, marié 1º par contrat du 10 Avril 1731, passé devant Castel, Notaire de Limoux, à Marguerite d'Andrieu, morte le 23 Juin 1747, fille de Martin, Juge Criminel à Limoux, & de Marie-Anne de Fonds; & 2° par contrat du 25 Avril 1747. passé devant Bentajou, Notaire de Limoux, à Anne de Fonds, fille de Guillaume de Fonds, Conseiller du Roi au Sénéchal de Limoux, & d'Isabeau de Barry. Du premier lit font fortis:

1. MARTIN D'AUBERJON, Officier au Régiment de Béarn en 1746, réformé en 1748, puis Officier dans Royal-Artillerie, & Commandant l'Artillerie aux Isles Sainte-Marguerite, mort sans lignée le 3 Octobre 1761;

2. & 3. JEAN & HIPPOLYTE, morts jeunes:

4. Antoine, qui fuit;

5. & 6. Marie-Anne & Isabeau, Religieuscs à Prouille, reçues, l'une en 1752, & l'autre en 1758;

#### Et du second lit:

7. Et Susanne, semme de Noble Jacques de Cassagnan, à Limoux.

VII. Antoine d'Auberjon, Chevalier, Seigneur de la Chevalinière (dont il a hérité, par le testament du 7 Avril 1771, de noble François d'Orbessan, fils de Léon d'Orbessan de Saint-Aulaire, & de Marie d'Auberjon, cidevant mentionnés), est entré jeune au service; a été sait Lieutenant de Milice en 1746, Sous-Lieutenant au Régiment de Monaco en 1748, Lieutenant en 1751, Capitaine en 1755, Chevalier de Saint-Louis en 1771, &

est retiré du fervice. Il a épousé, par contrat du 6 Janvier 1772, Jeanne-Marie d'Ufton, fille de noble Jean. Seigneur de Saint-Martin. d'Arse & la Peyre, & de Marie Rouch, dont font issus:

1. JEAN-ANTOINE-PAUL-SERGE D'AUBERJON, né le 12 Décembre 1773;

2. JEAN-PIERRE, né le 1er Janvier 1775;

3. Elisabeth-Marquette-Jacquette, née le 23 Avril 1776;

4. Et Antoine François-Marie, né le 4 Octobre 1777.

Les armes: d'azur, à fix befans d'or, pofés 3, 2 & 1.

On présume que cette samille pourroit bien être issue des Auberion-Murinais, du Dauphiné, quoique ses armes soient différentes. On n'en trouve aucun vestige; mais ce qui semble autoriser cette présomption, c'est que le nom d'Auberjon n'est point commun.

AUBERJON-DE-MURINAIS, en Dauphiné. Cette Maison figuroit, il y a plus de 400 ans, avec les principaux Vassaux des Dauphins de Viennois. Elle est connue depuis Humbert Auberjon, vivant à la fin du XIIIe siècle, lequel épousa Isabeau Alleman. de l'ancienne & illustre Maison de ce nom, sœur d'Aimar Alleman, Maréchal de l'Hôtel du Dauphin Guigues, & en eut Guillaume Auberjon, Damoifeau, Co-Seigneur de Montmeyran, qui fit hommage, en 1334, au Dauphin Humbert II, avec les cérémonies usitées pour les Gentilshommes; il est vraisemblable qu'il sut père de Pierre, qui suit, depuis lequel la filiation est clairement prouvée.

Pierre Auberjon, Echanson du Roi Char-LES VI en 1388, époufa Alix, fille de Florimond de Hauteville, & en eut entr'autres

enfans:

François Auberjon, qui fut compris au nombre des Nobles du Dauphiné, dans une révision saite en 1431 des seux de cette Province. Il comparut en équipage de guerre àla revue d'un corps de troupes, destiné par le Roi Louis XI au fecours d'Yolande, Duchesse de Savoie, en 1472, & mourut avant 1480, laissant d'Alienor Falcos, fille de Jean. Mistral de Vorcy:

JEAN AUBERJON, I'r du nom, qui mourut en 1520. Il avoit épousé Isabelle de Cham-

boran, & en avoit eu:

JEAN AUBERJON, IIe du nom, Seigneur de la Maison-Forte, de Buisson-Rond, lequel, par fon testament de 1544, substitua ses biens à ses fils, & à ceux de ses filles, à la charge de porter son nom & ses armes. Ses ensans surrent:

1. AYMAR, qui suit;

 CLAIRE, mariée dans la Maifon de Fraffion, illustrée par divers Chevaliers de Malte, dont un Maréchal de cet Ordre;

3. Et Jeanne, femme d'Aimar Allemand, Co-

Seigneur de Chaste.

AYMAR AUBERJON, Seigneur de Buisson-Rond & de la Balme, épousa, en 1550, Claude Murinais, issue d'une branche de l'ancienne & illustre Maison de Puy-Montbrun, qui avoit été substituée à celle de Murinais. De cette alliance vint:

JACQUES AUBERJON, Seigneur de Murinais, de la Balme, &c., mort avant 1641, laissant de Catherine du Motet, fille de Charles, Seigneur de Seichilienne, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, entr'autres enfans:

1. BERTRAND, qui fuit;

2. Et Anne, mariée dans la Maison d'Yserand-du-Mallard.

BERTHAND AUBERION, Seigneur de Murinais, Capitaine au Régiment d'Henrichemont, servit sous Louis XIII, dans la guerre d'Italie. Il eut de Marguerite Armuet-de-Bonrapos:

1. ENNEMOND-BERNARD, qui fuit;

3. Et Charles, deffiné à l'Ordre de Malte en 1664.

Ennemond-Bernard Auberson, Seigneur de Murinais, Capitaine au Régiment de Sault, vivoit en 1685. Il laisse de Catherine de Lévron, fille du Comte Horace de Lévron, de

la ville de Fossan en Piémont:

PIERRE-JOSEPH AUBERJON, Seigneur de Murinais, reçu en 1700 Page du Roi dans fa Grande-Ecurie, puis Capitaine de Caralerie au Régiment de Grignan, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis; lequel épousa, en 1719, Louise-Genevière de Sarary-de-Brèves, fille de Camille, Marquis de Brèves, & de Catherine de Guiscard. De cotte alliance sont issues

- Louis-François, appelé le Marquis de Murinais, Sous-Lieutenant des Gendarmes Anglois, tué à la bataille de Todenhausen-Minden le 1er Août 1750, laissant deux fils de N.... de la Vieuville-Saint-Chamont;
- 2. Antoine-Victor-Augustin, Chevalier de Malte, Aide-Major de la Gendarmerie, le-

quel a fait les deux dernières guerres; 3. Et Henriette-Louise, mariée au Marquis de Costa, en Savoie.

Les armes: d'or, à une bande d'azur, chargée de trois hauberts ou cottes-d'arme de mailles d'argent, posés 2 & 1.

AUBERNES, en Anjou: de gueules, à trois fleurs-de-ly's d'argent, posées 2 & 1.

\* AUBEROUX ou LE BAROUX, ou ALBAROUX, Fief dans le Comtat Venaiffin, avec haute, moyenne & basse Justice, qui relevoit de la Chambre Apostolique, & qui relève aujourd'hui du Roi. Ce fief a été posfédé successivement par les Maisons de Baux, de Budes, de Payres, de Pelletier-Gigondas & de Panis.

AUBERT: d'azur, au chevron d'or, accompagné de 3 chandeliers de même, deux en chef & un en pointe.

AUBERT: d'or, à trois têtes de lévriers de sable, posées 2 & 1.

AUBERT, ancienne samille noble, originaire du Poitou, & actuellement établis en Touraine, qui a produit en original, au Jugo-d'armes de France, les titres justificatifs de sa noblesse, depuis Georges Aubert, Ecuyer, Seigneur de Saint-Georges, du Petit-Thouars, &c., lequel entra sort jeune au service, & y périt avant que d'avoir pu recouvrer tous les anciens titres de sa famille, qui avoient été pillés par les Huguenots pendant ses longues absences & les voyages qu'il avoit faits dans les Cours étrangères, pour exécuter les ordres du Roi Louis XIII.

I. Georges Aubert, dit le Capitaine Saint-Georges, Ecuyer, Seigneur de Saint-Georges, du Petit-Thouars, de la Forest, de Rasfay, de Fournieux, Aliàs de Fourneveux, du Château de Saint-Germain-des-Près-lès-Cande, & fondateur de l'Eglise de ce lieu. né à Poitiers, sur la fin du XVº siècle, sut, le 7 Avril 1631, Capitaine de pied dans le Régiment de Greulich-Collavisch, au fervice de l'Empereur, suivant un certificat que lui donna, le 22 Avril 1632, Jean-Chriftophe Lobbel, Colonel d'un Régiment. Il est qualifié Gentilhomme François dans un passe-port daté de Vienne, le 6 Mai suivant, que lui donna Jean Céberet, Conseiller du Roi en son Conseil d'Etat, & Résident, pour le fervice du Roi, près l'Empereur, pour se re-

tirer en France; obtint un nouveau passeport, le 30 Juin 1634, pour aller à Vienne & en Silésie, & encore un autre de l'Empereur, le 6 Juillet suivant, pour aller trouver en Siléfie le Maréchal-de-Camp & Colonel Rodolphe de Collorédo. Sa Majesté Impériale le commit encore, le 31 Juillet, pour aller au Camp Impérial devant Ratisbonne, & le 7 Septembre 1634, pour aller en Silésie. Il fervoit alors dans le Régiment de Collorédo; mais il se fixa, peu de temps après, au service de France, où il se distingua par plufieurs négociations importantes. Il fut envoyé en Allemagne par Ordre du Roi Louis XIII le 18 Juillet 1635, & en Suisse le 19 Août fuivant, pour traiter avec le Baron de Kunig, du Canton de Fribourg, fur les articles de paix envoyés de Chantilly à ce Baron, lequel donna audit Capitaine Saint-Georges un plein pouvoir signéde lui à Bade, le 18 Ostobre 1635, pour traiter avec le Roi sur les mêmes articles de paix. Il obtint, le même jour, un passe-port des Consul & Sénat de Bade, & fut enfuite envoyé à Vienne & en Hongrie, pour conférer avec le Comte de Trauttmansdorff, Ministre du Roi de Hongrie, sur la paix générale entre les Princes Chrétiens. Quoique chargé de différentes commissions de confiance de la part de la Cour de France, il sut toujours attaché au service de celle de Vienne; car dans un passe-port qu'il obtint, le 13 Septembre 1637, du Baron de Kunig, il y est qualifié très-noble & très-illustre Scigneur de Saint-Georges, Capitaine au service de Sa Majesté Impériale. Il paroît cependant que depuis il s'attacha entièrement au fervice de France, ayant été nommé, le 25 Mars 1644, à une place d'Exempt des Gardes-du-Corps du seu Roi. Il mourut, suivant un Mémoire de famille, en 1648, d'un coup de coude qu'il reçutdans le creux de l'estomac, en faisant saire place au Roi qui affistoit à une Procession à Saint-Severin. Ce Mémoire ajoute que Sa Majesté l'avoit nommé à un Gouvernement. Il avoit épousé, par contrat du 21 Juin 1642, célébration du 14 Juillet suivant, Marie de Buisine, morte le 4 Janvier 1646, sœur de Jacqueline, semme de François de Gaignard, Écuyer, Sieur des Places. Ils eurent entr'autres en-

1. Louis, Seigneur de Saint-Georges & du Petit-Thouars, né le 5 Février 1645, qui

fut tué en 1665, dans les Armées du Roi, fervant en qualité d'Enseigne-Colonel dans le Régiment de Picardie, & sans avoir été marié;

2. Georges, qui suit;

 Et N..., mariée avec Charles Briaud, Seigneur de la Poupelinière, mort âgé d'environ 46 ans, au mois de Mars 1685.

II. Georges Aubert, Ier du nom, né le 29 Décembre 1645, qualifié Chevalier, Seigneur du Petit-Thouars, de Saint-Georges, de la Forest, de Rassay, de Fournieux, du Château de Saint-Germain, & Seigneur-Fondateur de la Paroisse de Saint-Germain-des-Près - lès-Cande, servit avec distinction, en qualité de Gentilhomme à Drapeau, dans le Régiment des Gardes-Françoises, sut pourvu vers 1677, de la charge de Lieutenant de la Grande Fauconnerie de France, au vol de la Corneille, & fut maintenu, par Ordonnance de M. Chauvelin de Beauféjour, Intendant de Tours, rendue le 20 Mai 1716, dans les qualités de Noble & d'Ecuyer, & dans tous les priviléges, honneurs & exemptions attribués aux autres Gentilshommes du Royaume. Il mourut au commencement d'Octobre 1720, & fut inhumé le 6 de ce mois, dans le chœur de l'Eglise Paroissiale de Saint-Germain-des-Pres-lès-Cande. Il avoit été marié, 1º par articles sous seings-privés, du 20 Décembre 1672, reconnus le 24 du même mois, avec Jeanne-Esther Philbert, morte le 6 Mai 1688, ágée de 35 ans, fille de Nicolas-Philibert, Sieur de Rochu, Conseiller du Roi au Bailliage de Chinon, & de Jeanne le Lièvre; & 2º avec Julie-Catherine Mesnard de la Haye, morte le 25 Décembre 1734, âgée d'environ 76 ans, & inhumée dans la Paroisse de Nantilly de Saumur, Diocèse d'Angers. Les ensans du premier lit furent:

1. Georges, qui fuit;

2. Joseph Aubert du Petit-Thouars, né en 1683, Prêtre, Aumônier de Madame la Duchesse de Bourbon, & Prieur d'un Prieuré en Bretagne, est mort à Paris en 1740;

 MARIE-FRANÇOISE AUBERT DE RASSAY, néele 24 Décembre 1674, fui Demoifelle de Compagnie de Madame la Duchesse de Bour-

bon;

 Anne-Geneviève Aubert de Foix fut aussi Demoiselle de Compagnie de Madame la Duchesse de Bourbon;

5. Jeanne-Françoise Aubert du Petit-Thouars, inhumée le 20 Juin 1732, dans l'Eglise Royale du Château de Saumur, étant âgée d'environ 50 ans ;

6. MARGUERITE-ALEXANDRE, baptisée le 27 Mai 1683, & morte Religieuse de Saint-Joseph, à Paris;

7. MADELEINE, Religieuse Hospitalière à Sau-

mur, morte en 1748; 8. Catherine, aussi Religieuse Hospitalière à Saumur, morte en 1739;

## Du second lit sont issus:

q. Jean - Baptiste - Auguste - César - Pierre, ·auteur de la feconde branche qui s'est établie en Languedoc, rapportée ci-après;

10. Julie, Religieuse Hospitalière à Saumur,

morte en 1726;

11. MARIE-ANNE-CATHERINE-AUBERT DU PE-TIT-THOUARS, fut Demoiselle de Compagnie de Madame la Duchesse de Bourbon;

12. Marie-Rose-Aubert de Saint-Germain, morte le 6 Juillet 1726, & inhumée le lendemain dans la Paroisse de Nantilly de

Saumur, Diocèfe d'Angers;

13. Louise-Angélique, mariée par contrat du 26 Juin 1736, célébration du 31 Juillet fuivant, avec Charles-Eustache le Gras, qualifié Chevalier, Seigneur de Romany, du Ridret, du Coudray & de Rouzeaux, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Orléans;

14. Et Elisabeth-Aubert du Petit-Thouars, morte Religieuse aux Ursulines de Saumur.

III. Georges Aubert, IIe du nom, qualifié Chevalier, Seigneur du Petit-Thouars, de la Forest, de Rassay, de Fournieux, du Château de Saint-Germain, du Chillon, &c., baptisé le 23 Juin 1677, servit d'abord en 1691, en qualité de Volontaire sur l'Escadre de M. du Magnan, & entra au service de terre en 1604, comme Cadet dans le Régiment de Navarre, depuis Viantois. Il fe trouva en 1701 à l'affaire de Chiari, où il fut blessé d'un coup de fusil à la jambe, & continua de servir en 1702, à la bataille de Luzzara; en 1703, au siège de Gourcenols dans le Mantouan, & à ceux de Nago & d'Arco, dans le Tyrol; en 1704, au siège de Verceil & de Verrue dans le Piémont, auquel il fut dangereusement blessé à la tête, l'incision cruciale lui ayant été faite; en 1705, au siège de Chivas & à l'attaque de Contrabut, sous Castagnito; en 1706 au siège de Turin, où il sut blessé aux vertèbres; & en 1712, à l'attaque d'Anzin, près Valenciennes; à celle de Denain, aux sièges de Marchienne, de Douai, du Quesnoy & de Bouchain. Dans toutes ces actions il donna des marques distinguées de courage, de fermeté &

de prudence que le Roi reconnut lui-même par des lettres du mois de Mai 1714. Il fut nommé fuccessivement Sous-Lieutenant dans le Régiment d'infanterie de Viantois, le 28 Avril 1696, Lieutenant résorméle 3 Janvier 1698, & Lieutenanten pied le 5 Août suivant. Ce Régiment avant été incorporé, à la paix, dans celui de Bresse, il en sut sait Enseigne le 8 Mai 1700, Lieutenant le 29 Septembre 1701, Aide-Major le 21 Mai 1704, Capitaine le 29 Mars 1705, Sergent-Major le 28 Avril 1711, Chevalier de Saint-Louis, par provisions du 20 Septembre 1714; Pensionnaire de 600 livres dans cet Ordre le 21 Mars 1720, Major du Régiment de Bresse, avant le 22 Janvier 1721, Major des Ville & Château de Saumur, le 25 Août 1726; & enfin Lieutenant de Roi au Gouvernement de cette ville & pays Saumurois, le lendemain 26 Août de la même année, en furvivance de Jean-Pierre le Marinier, dit le Chevalier de Cany. Il obtint du Roi une pension de 800 liv. le 10 Septembre fuivant, & mourut sur la fin de 1762. Il avoit époulé, par contrat du 20 Mai 1723, Hyacinthe-Céleste Blondé de Messemé, morte au mois d'Ostobre 1750, fille d'Antoine, Seigneur de Messemé, de Gamasche, du Chillon, &c., & de Sufanne-Madeleine du Moustier, morte le 25 Janvier 1741. De ce mariage sont issus :

1. Louis-Henri-Georges, qui fuit;

2. HYACINTHE-LOUIS, dit le Chevalier du Petit-Thouars, né le 29 Août 1725, fut nommé Lieutenant au Régiment de Noailles, Infanterie, le 16 Septembre 1738, Capitaine dans le même Régiment, le 1er Juillet 1747, dans celui de Custine, le 6 Août suivant, & dans celui de Saint-Chamand, le 1er Septembre 1755, Chevalier de Saint-Louis en 1758, Capitaine de Grenadiers du Régiment Infanterie des Volontaires de Soubife, le 20 Février 1761, & Colonel-Commandant, le 16 Mars 1762. Il fit en 1741 & 1742, les campagnes de Bohême & de Bavière, fetrouva à la bataille du Mein, aux sièges de Menin, d'Ypres, de Furnes, de Fribourg, & en plusieurs autres affaires dans l'une desquelles il sut dangereusement blessé; fit la campagne de 1745, sous les ordres du Prince de Conty, sur le Rhin, se trouva aux sièges de Mons, de Charleroy, de Namur & du Château d'Anvers, au combat des Cinq-Etoiles, à l'affaire de Pervis & aux batailles de Rocoux & de Lawfeld, au siège & à l'assaut de Berg-op-Zoom, à celui du Fort de Lillo & de Fré-

déric - Henri, & au siège de Maestricht: fit en 1751 la campagne du Bas-Rhin; fe trouva à la bataille de Scheidingen, & aux affaires du Plateau, de Neim, de Munster; fit encore en 1757 la campagne de Saxe, & fe trouva à la bataille de Rosbach, & depuis, en 1758, au combat de Cherbourg & de Saint-Cast, lors de la descente des Anglois en Bretagne & en Normandie: & en 1750, au combat naval du Maréchal de Conflans, près Belle - Isle. Il a fait en 1762 la campagne fur le Haut-Rhin, & s'est trouvé à la bataille de Grebeinstein, près Cassel, aux affaires de Falkenberg & d'Hoxter, à la bataille de Friedberg, aux deux attaques de Laubach, à celles d'Alsfeld & d'Amenebourg, à l'affaire de Ziegenheim, où il aété dangereusement bleffé d'un coup de seu à la jambe;

3. GILLES-LOUIS-ANTOINE, rapporté après la

postérité de son frère aine ;

4. Antoine - Augustin - Anne - Joseph Aubert DE FOIX, dit le Chevalier du Petit-Thouars, baptisé le 20 Août 1732, sut fait Lieutenant au Régiment de Custine; en 1752, Ingénieur & Lieutenant réformé à la suite du Régiment de Poitou, Infanterie, & depuis Enseigned'Artillerieau Cap-François, Isle & Côte de Saint-Domingue, où il fert actuellement en qualité de Capitaine, depuis 1753; se trouva au siège de Fribourg, en qualité de Volontaire; fit en 1745 la campagne fous les ordres du Prince de Conty; fe trouva aux sièges de Mons, de Charleroy, de Namur & d'Anvers; au combat des Cinq-Etoiles, à l'affaire de Pervis & aux batailles de Rocoux & de Lawfeld, au siège & à l'assaut de Berg-op-Zoom, du Fort de Lillo, du Fort de Frédéric-Henri, & au siège de Maestricht, & fut compris, en 1749, dans la réforme des deux derniers bataillons du Régiment de Custine;

5. Hyacinthe-Augustin-Célestin Aubert de Saint-Germain, Chevalier, baptifé le 4 Décembre 1735, fut fait en 1746 Lieutenant d'Infanterie au Régiment de Rouergue, & en 1755 Capitaine dans ce Régiment. Il fe trouva aux fièges de Mons, de Charleroy, de Namur & d'Anvers, au combat des Cinq-Etoiles, à l'affaire de Pervis, & aux batailles de Rocoux & de Lawfeld, au fiège & à l'affaut de Berg-op-Zoom, du Fort de Lillo, du Fort de Frédérie-Henri, & au fiège de Maestrich, à la bataille de Minden, où il sut blessé, à celle de Warbourg, de Closter-Camp & de Scheidingen, & au fiège du Château de Schartzseldt, à celui de Brunswick, & en plusieurs autres actions

particulières de la campagne;

6. MARIE - HYACINTHE - CÉLESTE AUBERT DU PETIT-THOUARS, baptifée le 14 Août 1731, a époufé, 1° en 1752, Michel Aubourg, qualifié Chevalier, Seigneur de la Pelleterie, Moufquetaire du Roi, & enfuite Capitaine d'Infanterie au Régiment de Mortemart; 2° par contrat du mois d'Avril 1755, Jofeph-Definé du Buisson, Ecuyer, Seigneur de la Morilionière, Moufquetaire du Roi;

7. N..., née le 20 Janvier 1738, & inhumée le 20 Septembre 1739, dans le chœur del Eglife de Saint-Germain-des-Prés-lès-Cande:

8. Et Marie-Madeleine-Susanne, baptifée le 14 Juillet 1740.

IV. Louis-Henri-Georges Aubert du Pe-TIT-THOUARS, qualifié Chevalier, Seigneur du Petit-Thouars, &c., ondoyé le 8 Octobre 1724, sut tenu sur les sonts de bapteme le 23 Septembre 1729, par le seu Prince de Condé & Mademoifelle de Vermandois. Il fut nommé. le 30 Avril 1737, Enseigne de la Compagnie Colonelle du Régiment d'Infanterie de Bresse, Lieutenant dans le même Régiment le 26 Mars 1742, Capitaine réformé à la fuite du Régiment d'Infanterie de Bretagne le 1er Janvier 1748, Lieutenant de Roi au Gouvernement des Ville & Château de Saumur le 26 Septembre 1754, & Chevalier de Saint-Louis le 24 Juillet 1757, en confidération des services qu'il avoit rendus dans le corps du Génie. Il servit dans la guerre de Bohême, & à la défense de Prague, en qualité d'Ingénieur-Volontaire, suivant le certificat honorable que lui en donne le Maréchal Duc de Broglie, le 30 Janvier 1744; avoit été recu Ingénieur du Roi au commencement de 1743, & fit, en cette qualité, les campagnes d'Italie, où il fervit aux attaques des retranchements de Montalbant & de ceux des Barricades, aux sièges de Villefranche, de Démont, de Cony, où il fut blessé, de la Ville & Château de Tortone, d'Alexandrie, de Valence, & du Château de Cafal, où il fut aussi très-grièvement blessé, & servit encore comme Aide-de-Camp du Comte de Maillebois. Il a époufé, par contrat du 1er Août 1753, Marie-Anne-Jeanne-Desmé du Buisson, fille de Claude, Ecuyer, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine de la Compagnie des Fusiliers du Cap-François, Isle & Côte de Saint-Domingue, Conseiller-Secrétaire du Roi, & de Marie-Anne Marchand. Il a eu de ce mariage fix enfans, dont (en 1764), il ne reste plusque quatre vivans:

1. Georges-Marie, Ecuyer, né le 10 Juillet

1755;

2. YVES-SUSANNE-GEORGES, Ecuyer, dit le Chevalier du Petit-Thouars, né le 24 Février 1757, a été tenu fur les sonts de baptême par le Comte de Maillebois, Chevalier des Ordres du Roi & Lieutenant-Général de ses armées, & par la Marquise de Paulmy;

3. ABEL-FRÉDÉRIC-PROSPER, Ecuyer, né le 6

Février 1760;

 N...., Ecuyer, né le 26 Décembre 1761;
 Marie-Claudine-Henriette, née le 3Juin 1754, qui a été agréée par le Roi, pour être élevée à Saint-Cyr, en conféquence des preuves de sa noblesse;

6. Et Marie-Antoinette-Pauline, née le

1ºr Septembre 1758.

IV. GILLES-LOUIS-ANTOINE AUBERT DU PE-TIT-THOUARS, qualifié Chevalier, Seigneur de Boumois, appelé d'abord le Chevalier du Petit-Thouars, né le 9 Août 1727, troisième fils de Georges, & d'Hyacinthe-Céleste Blondé de Messemé, servit en 1740 & 1741, en qualité de Page, auprès de Madame Vic-TOIRE, lorsque cette Princesse étoit à Fontevrault. Il fut nommé Lieutenant au Régiment d'Auxerrois, Infanterie, le 10 Juin 1742, Lieutenant dans celui de Noailles, aussi Insanterie, le 15 Mars 1743, Enseigne dans le même Régiment, le 28 Juillet fuivant, Lieutenant le 25 Septembre 1743, & fut fait, le 24 Octobre 1746, Capitaine d'une des Compagnies de 40 hommes d'Infanterie, qui devoient composer le second bataillon dont le Roi avoit résolu d'augmenter le Régiment de Rouergue. Il obtint encore, le 20 Mai 1752, une nouvelle commission de Capitaine d'une Compagnie dans le même Régiment, & fut reçu Chevalier de Saint-Louis le 25 Novembre 1759, ayant été nommé à cet Ordre le 23 du même mois. Il fut blessé dangereusement à la bataille du Mein, se trouva aux sièges de Menin, d'Ypres, de Furnes, à l'affaire de Reichenau en Alface, & au siège de Fribourg, &c., sit en 1745 la campagne, sous les ordres du Prince de Conty sur le Rhin; se trouva aux sièges de Mons, de Charleroy, de Namur & du Château d'Anvers, au combat des Cinq-Etoiles, à l'affaire de Pervis, à la bataille de Rocoux, à celle de Lawfeld, au siège & à l'assaut de Berg-op-Zoom, du Fort de Lillo & de Frédéric-Henri, au siège de Maestricht, à la bataille de l

Minden, où il fut blessé dangereusement & sait prisonnier, à celles de Warbourg, de Closter-Camp & de Scheidingen, au siège du Château de Schartzseldt, à celui de Brunswick, & à plusieurs autres actions particulières de la campagne. Il a épousé, par articles sous seings-privés, du 30 Avril 1754, reconnus devant Notaires, le 11 Mai suivant, Marie Gohin, Dame du Château de Boumois, sille de Pierre, qualissé Chevalier, Seigneur de Boumois, & de Marguerite Falloux. De ce mariage sont issus

 GILLES-RENÉ-GABRIEL AUBERT DE BOU-MOIS, Ecuyer, né le 3 Avril 1755, & tenu sur les sonts de baptême par le Marquis de Paulmy, Ministre & Secrétaire d'Etat, & la Marquise de Valert.

quise de Valory;
2. Georges-Laurent, Ecuyer, dit le Cheva-

lier de Boumois, né le 3 Octobre 1756; 3. Aubert, Ecuyer, né le 5 Novembre 1758;

4. Et Aristide, Ecuyer, né le 31 Août 1760.

# DEUXIÈME BRANCHE

Etablie en Languedoc, à la Salvetat, dans le Diocèfe de Saint-Pons-de-Tomières.

III. JEAN-BAPTISTE-AUGUSTE-CÉSAR-PIERRE AUBERT DE RASSAY, Ecuyer, baptifé le 21 Juin 1694, fils de Georges, Ier du nom, & de Julie-Catherine Mesnard de la Haye, sa feconde femme, commença à fervir en 1707, fut successivement Sous-Lieutenant dans le Régiment d'Infanterie de Bresse le 29 Mai 1708, Lieutenant le 5 Juillet 1710, Capitaine dans celui de la Gervasais le 1er Mai 1718, Chevalier de Saint-Louis le 20 Mars 1736, étant alors Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Gondrin, Commandant du second Bataillon du Régiment d'Infanterie de Montboissier le 2 Décembre 1746, étant pour lors Capitaine d'une Compagnie de Grenadiers dans ce Régiment, & Lieutenant-Colonel du Régiment de Joyeuse, Infanterie, le 12 Avril 1754, étant Commandant du second Bataillon de ce Régiment. Il se trouva dans les mêmes actionsque Georges Aubert, IIe du nom, fon frère ainé, où il donna des preuves de son courage, de sa sermeté & de sa prudence, que le Roi reconnut lui-même par des Lettres du mois de Mai 1714; fit de plus les guerres de Bohême & de Bavière en 1741 & 1742, les campagnes de 1743 & 1745 en Allemagne, celles de 1744, 1746, 1747 & 1748 en Flandre, & est mort à Antibes en Provence, le 16 Août 1754. De son mariage, célébré le 18 Février 1726, avec Françoise-Madeleine de Calmel du Gazel, fille de Guillaume, Seigneur du Gazel, & de Catherine de Durban de Gléon, il a laissé:

1. Auguste-César-Joseph, qui fuit;

2. Jacques-Auguste Aubert de Rassay, Ecuyer, connu sous le nom de Chevalier de Raffay, ne le 20 Novembre 1732, a fervi d'abord comme Volontaire aux sièges de Menin, d'Ypres, de Furnes, de Fribourg, &c., a été nommé Lieutenant en second dans le Régiment d'Infanterie de Gondrin, à présent Vaubecourt, le 1er Décembre 1744, & Capitaine en 1759; a sait la campagne de 1745, fur le Rhin; s'est trouvé aux sièges de Mons, de Charleroy, d'Anvers, de Namur, au combat des Cinq-Etoiles, à l'affaire de Parvis & aux batailles de Rocoux & de Lawfeld, au siège & à l'assaut de Berg-op-Zoom, du Fort de Lillo, du sort de Frédéric-Henri, & à celui de Maestricht; a fait les campagnes de 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 & 1762 en Allemagne, au pays d'Ilanôvre, de Hesse & sur le Haut & Bas-Rhin, & s'est trouvé à toutes les affaires qui se sont pasfées dans ces dissérens pays;

3. Anne-Madeleine-Julie, née le 21 Juillet

4. Et Angélique-Françoise, née le 18 Juillet 1728.

IV. AUGUSTE-CÉSAR-JOSEPH AUBERT DE RASSAY, Ecuyer, né le 21 Juillet 1729, nommé Lieutenant dans le Régiment de Gondrin, à présent Vaubecourt, Insanterie, en 1743, s'est trouvé à la bataille du Mein & aux sièges de Menin, d'Ypres, de Furnes & de Fribourg, &c., a sait la campagne de 1745 sur le Rhin; s'est trouvé aux sièges de Mons, de Namur, de Charleroy & d'Anvers, au combat des Cinq-Etoiles, à l'affaire de Pervis, à la bataille de Rocoux, à celle de Lawfeld, au siège de Berg-op-Zoom, du Fort de Lillo & de Frédéric-Henri, & à celui de Maestricht, a été compris, en 1749, dans la réforme qui se fit des deux bataillons du Régiment où il servait: a été nommé Lieutenant d'Insanterie au Régiment de Rouergue le 1er Novembre 1755; a fait les campagnes de 1760 & 1761, en Allemagne & fur le Bas & Haut-Rhin, & s'est trouvé à toutes les affaires où son Régiment a été. Il a épousé, le 21 Octobre 1760, Marie-Anne de Landes de Linières, fille de Jean, Sieur de Linières, Capitaine au Régi-

ment Royal-Comtois, & de Jeanne de Montal. De ce mariage vint:

JEAN-JACQUES-AUGUSTE-JOSEPH AUBERT DE RASSAY, Ecuyer, né le 27 Février 1762.

(Voyez l'Armorial de France, reg. V,

Les armes: d'azur, à une cotte de maille d'or.

AUBERT, Sieur du Mesnil, Caudemont, de Gouville, de Champsteury, en Normandie, Généralité d'Alençon, samille maintenue dans sa Noblesse le 13 Février 1668. La Roque, dans son Histoire d'Harcourt, p. 1096, parle de Jacques Aubert, Seigneur du Mesnil, Caudemont, qui avoit épousé Salomée de Nollant, fille de Gilles de Nollant-de-Coullerville.

Masseville, dans son Hist. de Rouen, parle aussi de N... Aubert-de-Gouville, qui avoit épousé Marthe de Rassan; elle étoit veuve en 1609 & sonda les Pénitens de Rouen.

Les armes: palé d'argent & de gueules de fix vièces, au chef d'azur.

AUBERT, Seigneur d'Aunai, de Grand-Mesnil, de Hénonville, même Province, Généralité de Caen, famille maintenue dans sa Noblesse le 12 Août 1668. Il est parlé dans l'Hist. de Rouen de Guillaume Aubert, Sieur de la Haye, Conseiller au Parlement de cette ville en 1537.

Antoine Aubert, Baron d'Aunai, marié, vers 1650, à Françoise de Villette, eut pour fille unique, Marie-Françoise Aubert, Baronne d'Aunai, mariée, le 10 Juin 1674, à René de Froulay, Comte de Tessé.

Les armes: de gueules, à 3 trèfles d'or, au chef de fable chargé d'un croissant du

second.

AUBERT. CHARLES AUBERT, Ecuyer, Sieur de Bardon en Saintonge, vivoit avant 1577. CHARLES AUBERT, son quatrième petit-fils, Seigneur de Courcenac, Diocèse de Saintes, Lieutenant de Vaisseaux du Roi, Capitaine de Frégate & Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, mourut le 30 Juillet 1724. Il avoit épousé, le 26 Juillet 1710, Marie-Anne de Longueville, fille unique de Paul de Longueville, Seigneur de la Maison-Blanche, de Champmorant & de Crani, Capitaine de Vaisseaux du Roi. Il eut entr'autres ensans: Denis Aubert de Courcenac & Thérèse-Henriette Aubert de

Courgenac, née le 30 Juillet 1721, reçue à S.-Cyr le 9 Avril 1729, sur les preuves de sa Noblesse.

Les armes : lofangé de gueules & d'azur, à une bande d'or, brochante fur le tout.

AUBERT-DE-TOURNY. URBAIN AUBERT, Receveur-Général des Finances à Caen, puis Président de la Chambre des Comptes à Rouen, mort en Septembre 1726, sit l'acquisition de la Terre de Tourny, située en Normandie, & qui sut érigée en Marquisat par Lettres du mois de Février 1686, & enregistrées au Parlement de Rouen en saveur de Dominique de Montfort. URBAIN AUBERT, Marquis de Tourny, a laissé de Marie-Anne le Tellier, morte le 20 Avril 1736:

1. URBAIN, qui fuit:

2. N...... veuve, en 1710, d'Etienne le Camus, Intendant de Pau;

3. Et Marie-Catherine, mariée le 13 Août 1720, à Louis-François Rouffel-de-Méda-vy, Comte de Grandcey, mort le 20 Août 1728.

Urbain Aubert, Marquis de Tourny, Baron de Naly, &c., Maître des Requêtes & Intendant alors à Bordeaux, épousa, en 1721, Jeanne-Claude Chérouvrier, morte à Bordeaux, âgée de 50 ans, le 17 Mars 1746, fille de Jean Chérouvrier-des-Grassières, Seigneur de Lambroise, Secrétaire du Roi, Inspecteur-Général de la Marine en Bretagne, & Receveur-Général des domaines de cette Province, & sœur cadette de Marie-Anne Chérouvrier-des-Grassières, mariée, le 31 Juillet 1730, à Galliot Mandat, Maître des Requêtes le 26 Janvier 1720. De ce mariage sont nés:

 N...... AUBERT, Avocat-Général au Grand-Confeil:

2. Et Jean-Louis, né en Août 1735, appelé le Chevalier de Tourny, & depuis 1762, le Marquis de Tourny, Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Aquitaine, Mestrede-Camp, Lieutenant du Régiment de la Reine, Cavalerie, depuis 1759, marié, en Janvier 1755, à N... Lantenay, fille du Président du Parlement de Bourgogne. Voyez BOUHIER-DE-LANTENAY.

Les armes: de fable, à l'aigle d'or, la tête élevée à dextre, regardant une étoile d'or.

AUBERVILLE: écartelé, aux 1 & 4 de gueules, à trois fers de pieu d'argent posés en pal; aux 2 & 3 d'azur, à deux léopards d'or.

AUBERVILLIERS: d'azur, à deux léopards d'or, pofés l'un au dessus de l'autre.

AUBERVILLIERS: de gueules, au loup d'or.

AUBERY, en Bourbonnois: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois têtes de Dauphin d'argent, allumées de gueules, à la bordure de gueules.

AUBERY, Seigneur de la Motte: écartelé aux 1 & 4, fascé d'or & de sable de six pièces; aux 2 & 3, d'azur au lion d'or.

AUBERY, Sieur de Bellegarde en Normandie, Généralité de Rouen, samille maintenue en sa noblesse le 8 Mars 1667. Il est parlé dans l'Hissoire de Rouen, de Daniel Aubery, Seigneur de Bellegarde, qui obtint des Lettres de noblesse en 1654.

AUBERT AUBERY, Sieur de Bellegarde, son descendant, sut Auditeur des Comptes à

Rouen en 1729.

Les armes: d'argent, à une fasce d'azur, chargée d'une aigle éployée & deux têtes d'or, accossées de deux écrevisses d'argent.

· AUBERY-DE-VATAN. VATAN est une petite ville en Berry, qui passa par alliance de la Maison de Saint-Palais dans celle du Puy, qui posséda cette Seigneurie plus de 200 ans. Florimond du Puy, Seigneur de Vatan, ayant été exécuté à mort, par Arrêt du 2 Janvier 1612, la confiscation de ses biens sut donnée à sa sœur Marie du Puy, dont la mort fans enfans fit naître une contestation entre Anne du Puy, sa cousine germaine, veuve de Jean de Harlay, Seigneur de Cési, & René de Maricourt, son cousin germain maternel; & par Arrêt du 15 Juin 1640, sa succession sut adjugée à celui-ci, représenté par sa nièce & donataire. Claude de Pretreval, fille de sa sœur, qui épousa Robert Aubery, Président en la Chambre des Comptes, en saveur duquel la Seigneurie de Vatan sut érigée en Marquisat, par Lettres du mois d'Août 1650, enregistrées en Parlement le 7 Septembre suivant, & en la Chambre des Comptes le 11 Janvier 1651. Il est ayeul de Jean Aubery, Marquis de Vatan, marié à Madeleine-Louise de Bailleul, dont il eut pour fils aîné: Félix Aubery, Marquis de Vatan, mort Prévôt des Marchands de Paris, le 20 Juin 1743, âgé de 62 ans. Il avoit épousé 1º Thérèse Fontaine, fille de Claude Fontaine, Secrétaire du Roi, & de Louise-Jeanne de Gondrecourt; 2º Marie-Renée le Mairat, fille de Jean-Louis, Maître des Requêtes Honoraire, & de Renée Ballet.

Du premier lit vint:

MARTHE-ANTOINETTE AUBERY-DE-VATAN, qui épousa, le 15 Mai 1732, Jean-Louis Portail, Président à Mortier au Parlement de Paris. Voyez PORTAIL.

Du second lit sont issus:

Le Marquis de Vatan, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de fon nom, tué à Olpert le 14 Octobre 1761;

Le Chevalier de Vatan, Enseigne des Mous-

quetaires Noirs;

Et Madeleine-Louise Aubery-de-Vatan, mariée, le 4 Janvier 1746, à Joseph-Palamède de Forbin, Marquis de Janson, père de la Marquise de Janson, & de deux fils, dont l'un est Colonel d'Infanterie & l'autre est Chevalier de Malte. Voyez FORBIN.

CLAUDE AUBERY-DE-VATAN, Baron de Moucy-le-Châtel, Confeiller au Parlement de Normandie, mourut le 8 Décembre 1686, laissant entr'autres ensans de Catherine le Coq-de-Corbeville:

1. Frère CLAUDE, né le 28 Décembre 1664. Il avoit été reçu dans l'Ordre de Malte en 1678, étant alors Page du Grand-Maître. Il fut Grand-Bailli de Lyon, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufalem, & Commandeur de Montchamp, Chef d'Efcadre des Armées Navales du Roi, le 27 Mars 1728, auparavant Capitaine de Vaiffeaux en 1703. Il mourut à Toulon le 1er Août 1738;

 JEAN, Chevalier, Marquis de Vatan, Baron de Vieuxpont, Confeiller d'Etat, Prévôt des Marchands de la ville de Paris, mort en 1740, dans la 52º année de fon âge;

 Jean-Baptiste-Louis, Chevalier, non Profes de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, & Capitaine au Régiment des Gardes-Françoises;

4. Marie-Catherine-Louise, veuve de Jean-Anne Aubery, Chevalier, Comte de Saint-

Ines;

5. Et Marie-Jeanne, veuve d'Armand de Béthune, Comte d'Orval, morte en sa 49e année, le 12 Novembre 1752. Voyez BE-THUNE.

Les armes: d'or, à cinq trangles de gueu les.

AUBES: d'or, à l'ours rampant de sable.

AUBES, Seigneur de Roque-Martin, en

Bourgogne, porte: d'or, à l'ours rampant de fable.

AUBESPINE - CHATEAUNEUF: d'azur, au fautoir alaifé d'or, accompagné de 4 croifettes de même, celle de la pointe foutenue d'une rofe aussi d'or.

AUBETERRE, à Paris: d'azur, à trois fasces d'or, accompagnées de trois étoiles de même.

AUBETERRE: Beffroy, d'or & d'azur.

AUBETERRE, en Périgord: parti au 1 d'argent, à la fasce de sable, accompagnée de trois molettes de même, 2 en chef & 1 en pointe; au 2 coupé en chef, de gueules, à trois lions passans d'or, & en pointe, aussi de gueules, à neuf macles d'or, posés 3, 3 & 3.

AUBETERRE, famille maintenue dans sa Noblesse par Arrêt du Conseil du 21 Janvier 1673, rendu en faveur de Jean d'Aubeterre. Il étoit père de Jacques, Ecuyer, Seigneur & Comte de Juilli, Seigneur de Vaux, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de Montpeiroux. C'est en sa faveur que l'ancienne Chatelleniede Juilli-le-Chatel, près de Troyes, a été unie à la Terre de Vaux & érigée en Comté, par Lettres du mois de Mai 1715, enregistrées en Parlement & en la Chambre des Comptes de Paris, les 2 Juillet & 27 Août 1716. Il épousa Gabrielle-Félicité Hennequin, fille de Louis-François Hennequin, Ecuyer, Seigneur de Charmont, Procureur-Général au Grand-Confeil, & de Marie-Marguerite l'Hoste, dont il eut:

JEAN-JACQUES D'AUBETERRE, Comte de Juilli-le-Châtel, né le 19 Janvier 1713.

Les armes: d'azur, à trois fasces d'or, accompagnées en chef de trois étoiles de même, & en pointe d'une rose aussi d'or. (Armorial de France, reg. I, part. I, p. 34.)

AUBETERRE - D'ESPARBÈS. Voyez ESPARBÈS & BOUCHARD.

AUBIER, très-ancienne samille d'Auvergne, & des mieux alliées, qui a habité alternativement la ville de Clermont & les Châteaux qu'elle a possédés dans la campagne. Quelques membres de la branche cadette eurent un procès avec un particulier, qui leur contessa la noblesse; ayant été dénoncés tant en la Sénéchaussée de Clermont, qu'en la Cour des Aides de la même ville, Sa Majessé,

par Arrêt de son Conseil Privé, en envoya la connoissance au Parlement de Paris; & sur la production faite par cette famille, il intervint Arrêt contradictoire, le 26 Février 1780, qui les a maintenus dans le droit & possession de leur noblesse ancienne. Cet Arrêt ayant été attaqué au Confeil des Dépêches, il est intervenu le 15 Septembre 1780, Arrêt qui l'a confirmé; cet Arrêt a été suivi des Lettres-Patentes du 19 Février 1782, qui ont donné une nouvelle sanction à ces Arrêts.

Il paroît par la production des titres de cette famille, qui nous ont été communiqués en originaux, qu'un grand nombre d'autres a été la proie de trois incendies: le premier, commis par les troupes qui pillèrent le Château de Rioux pendant les guerres de la Ligue, est prouvé par acte de l'année 1654; le fecond, à Laqueuil, l'est par monitoire de l'année 1683; & le troisième, de l'an 1730, est établi par des procès-verbaux juridiques.

Par ce qui est échappé de ces incendies, il paroît que le premier connu de cette samille est Perrot d'Aubier, l'un des 23 Ecuyers menés à Bourges par André de Chaumeguy ou Chauvigny en 1356; après lui viennent en ordre chronologique:

JEAN AUBIER, Capitaine, Vicomte de Pont-

de-l'Arche, en 1379.

Autre Jehan Aubier, un des Officiers domestiques de Jean, Duc de Berry & d'Auvergne, en 1401.

LOYS D'AUBIER, Chevalier en 1412.

JEAN D'AUBIER, Chevalier en 1425.

GUILLEMET D'AUBIER, Ecuyer en 1429.

LOYS D'AUBIER, Chevalier en 1447.

ANNET D'AUBIER, Ecuyer en 1468.

Pierre (dit Jean) Aubier, Ecuyer, Sieurdu Saudre, mariéen 1450 à Antoinette de Laizer.

Noble Guillaune d'Aubier, un des 50 hommes de guerre, chargés de la garde du château de Fa, en 1474.

Bernard d'Aubier, homme d'armes de la Compagnie du Comte de Castres en 1485.

JEAN AUBIER, Ecuyer, homme d'armes de la Compagnie du Belloy en 1482.

Charles Aubier, Guidon de 50 lances en 1545, & Enseigne de 40 hommes de guerre en 1551.

N....... Aubier, Capitaine compris dans la proscription de plusieurs Gentilshommes d'Auvergne & des Provinces voisines en 1569, pour cause de Religion.

ANTOINE AUBIER, Ecuyer, Seigneur de Rioux & Lamonteilhe, premier de la postérité de qui l'Arrêt du Parlement de Paris, dont on a déjà parlé, contienne une énumération par ordre précis de degré. Il avoit épousé, vers 1590, Françoise de la Salle de Puy germaud, d'une famille des plus anciennes d'Auvergne. Il eut:

1. Antoine Aubier, Ecuyer, mort fans posté-

 JEAN AUBIER, Ecuyer, Seigneur de Serment, mort à l'armée d'Italie, aussi sans postérité;

3. Joseph Aubier, Ecuyer, qui fuit;

4. Et Gabrielle Aubier, mariée le 107 Juin 1631, à René, Comte de la Tour d'Auvergne, &c.

Joseph Aubier, Ecuyer, Seigneur de Rioux, Lamonteilhe & Condat, épousa Anne Tixier de Lavaut, d'une ancienne samille noble de la Marche, dont vinrent:

 Jean Aubier, Ecuyer, Seigneur de Serment, Capitaine au Régiment Royal, Infanterie, tué au fiège de Salins en Franche-Comté, fans avoir été marié;

2. Antoine Aubier, Ecuyer, Seigneur de Rioux, qui, après avoir servi long-tems en qualité de Capitaine dans l'Artillerie, sut fait en 1684 Inspecteur-Général des Harras, & mourut sans possérité;

3. Louis, qui fuit;

4. Et Anne, mariée, 1º le 14 Juillet 1669, à Louis Sageot, Ecuyer, & 2º à Charles, Comte de Bouillé de Reillat.

Louis Aubier, Ecuyer, Seigneur de Condat & Serment, servit dans le Régiment Royal, Insanterie, & se maria, le 20 Décembre 1679, à Jeanne de Goy, dont vinrent:

1. ANTOINE AUBIER, qui fuit;

 Emmanuel, auteur de la feconde branche, rapportée ci-après;

3. Et Marie Aubier, mariée, le 12 Février 1706, avec Antoine Androdias, Chevalier, Seigneur de Castel-Murol, &c.

Antoine Aubier, IIe du nom, Seigneur de Condat, servit sous son oncle, & épousa en 1712, Marguerite de Saint-Giron-Tavernolles, d'une samille ancienne d'Auvergne, dont est sorti:

EMMANUEL-JOSEPH AUBIER, Ecuyer, Seigneur de Condat, les Ternes, qui, après avoir fervi dans le Régiment de Vexin, Infanterie, épousa Marguerite de Rigaud-Monteynard, d'où sont nés:

1. Emmanuel Aubier, Ecuyer, Seigneur de Con-

dat & les Ternes, né le 18 Août 1757.Officier au Régiment de Jarnac, Dragons;

2. MARIE AUBIER: 3. Et Marie-Ursule.

## BRANCHE CADETTE.

EMMANUEL AUBIER, second fils de Louis, & de Jeanne de Goy, Ecuyer, Seigneur de Lamonteilhe, sut fait Procureur du Roi à l'ancien Bailliage Royal d'Auvergne, à Montferrand, & mourut le 15 Mai 1749. Il épousa en 1715 Anne Vallenet, d'une samille qui a donné des Chevaliers Vénitiens. De fon mariage font fortis:

1. Antoine Aubier, né en 1716, Doyen du Chapitre Royal de Verneuil, pensionné du

2. Autre Antoine Aubier, qui fuit;

3. Gabriel Aubier, né en 1719, Abbé Régulier de l'Abbaye Royale de Bonne-Aigue,

en Limousin;

4. Antoine-Emmanuel Aubier de Lamontei-LHE, né en 1723, Ecuyer, Capitaine, Chef d'Escadron au Régiment de la Reine, Cavalerie, & Chevalier de Saint-Louis, qui s'est marié le 16 Février 1765, avec Jeanne Croisier, dont il eut deux filles;

5. Anne Aubier, mariée en 1759 à Philippe-Joseph, Comte du Crozet de Liganez, dont le fils fert dans le Régiment de Conty, Infanterie, & la fille est Chanoinesse à Lavau-

Antoine Aubier, Ier de ce nom, dans la branche cadette, Ecuyer, Seigneur de Rioux & de Lamonteilhe, né en 1717, Avocat du Roi honoraire au Présidial de Clermont-Ferrand, épousa le 22 Juin 1748, Jeanne de Champflour, d'une famille diftinguée à Clermont, qui a fourni un Conseiller d'Etat & deux Evêques; un à la Rochelle, & l'autre à Mirepoix. De ce mariage sont nés:

1. EMMANUEL, qui suit;

2. JEAN, né le 2 Janvier 1751, Chanoine de l'Eglise de Clermont, Prieur-Commandataire de Saint-Etienne-le-Geneste:

3. Et Marie, mariée le 10 Février 1777, à Benoît Fabre de Saint-Mande, Seigneur de la

Martre & de Trimoulène.

EMMANUEL AUBIER, II du nom, Ecuyer, Avocat du Roi au Préfidial de Clermont, né le 20 Septembre 1749, a épousé, le 4 Décembre 1768, Jeanne Margeride, dont il a:

1. Antoine Aubier, né le 16 Décembre 1769; 2. Jérône-Emmanuel, néle 24 Décembre 1770;

3. Et Jean-Baptiste-Antoine, né le 3 Juillet

Tel est l'état actuel de cette samille, dont les membres, partagés entre le service Militaire, celui de la Magistrature, & l'Etat Ecclésiaftique, se rendent également recommandables: on voit par différents monuments du XVI. siècle, des Chapelles, des cloches, des tombeaux, dans l'Eglise du Chapitre de Laqueuil. dans celle de la Paroisse de St-Pierre-Roche. & aux Cordeliers de Clermont, qu'elle y tenoit dès-lors un rang distingué.

Ses alliances principales font avec les Maifons de la Tour-d'Auvergne, de Laizer, du Crozet, Bouillé, la Salle de Puygermaud, &c., & par elles avec les Maisons de Nastrat. Bonnevy, Dubourg, de Barmonteix, de Bofredon, de Reynaud Blanchefort, De-

giat, de Mâcon, d'Arfeuille, &c.

Les armes: d'or, au chevron de gueules. surmonté de deux molettes d'éperon d'azur, avec un croissant aussi d'azur; entre les deux branches du chevron, l'écu furmonté de couronne simple & de support pareil.

(Généalogie dressée sur titres originaux à nous communiqués).

- ' AUBIGNAN, dans le Comtat Venaissin, Diocese d'Orange, Terre & Seigneurie érigée en Marquisat par Bulle du Pape ALEXANDRE VII, du 24 Septembre 1667, en saveur de Claude de Panizze-Pazzi, Seigneur de Lauriol, Syndic de la Noblesse du Comtat Venaissin. Ce Claude étant mort sans ensans, le Marquifat d'Aubignan, avec la Seigneurie de-Lauriol & de Meiras, échut à son neveu Paul-Dominique de Seguins, fils de Gabrielle de Panizze-Pazzi, & d'Esprit-François de Seguins, Seigneur de Baumettes. Paul-Dominique, qui prit le nom & les armes de Pazzi, eut entr'autres ensans, de Gabrielle de Calvière, Louis de Seguins-de-Pazzi, Marquis d'Aubignan, Baron de Maligeai, qui, de Sibylle de Fortia-d'Urban, a laissé Paul de Seguins-de-Pazzi, Marquis d'Aubignan, & quatre filles Religieuses.
- AUBIGNÉ. Il n'y a presque point de Province en France, où l'on ne trouve des Gentilshommes du nom d'Aubigné & d'Aubigny, mais ils ont tous des armes différentes; celles des Seigneurs d'Aubigné en Anjou ont toujours été de gueules, au lion d'hermines, couronné, armé, & lampassé d'or. Ils tiennent leur nom de la Terre d'Aubigné

en Anjou, à une demi-lieue de Martigny-Brient, Le premier de cette Maison sut:

I. OLIVIER D'AUBIGNÉ, qui vivoit vers 1200, qualifié Oliverius de Albigneio, Miles, dans un acte latin du mois d'Août 1255, par lequel il donne & affigne, du consentement d'AIMERY, fon fils ainé & principal héritier, à OLIVIER, son fils puîné, 20 livres de rente. Il eut de sa semme, dont on ignore le nom:

1. AIMERY, qui fuit;

2. Et OLIVIER, IIe du nom.

II. AIMERY, Î<sup>er</sup> du nom, Seigneur d'Aubigné, qualifié *Chevalier* dans un acte de l'an 1255, avoit épousé, en 1231, *Jeanne de* Beaupréau, dont il eut:

1. GUILLAUME, qui fuit;

2. Hugues, qui testa au mois d'Août 1328;

3. Et Agnès, mariée à Pierre de Pouancé.

III. Guillaume, Seigneur d'Aubigné, & du Coudray - Macouart, fut un des Chevaliers qui fervirent sous Charles, Comte de Valois, fils de France, à la conquête de Flandres. Il épousa, le 13 Avril 1273, Eléonore de Coesme, sœur de Robin de Coesme, Chevalier; il eut pour enfans:

1. AIMERY, qui fuit;

2. Pierre, qui a fait la branche des Seigneurs de la *Touche*, rapportée ci-après;

3. GUILLAUME, Seigneur de Marchais en 1331 & 1334:

4. 5. & 6. Aknaud, Geoffroy, & Briand, qui épousa Isabeau de Berne; ay.

IV. AINERY OU SAVARY, IIe du nom, Seigneur d'Aubigné & du Coudray-Macouart, Chevalier, vivoit en 1326, & avoit épousé, l'an 1300, Honneur de la Haye-Passavant, dont:

1. OLIVIER, qui suit;

2. GUILLAUME, Seigneur de Villebernier, en 1360;

3. N.... dont JEAN D'AUBIGNÉ, mort fans enfans;

4. & 5. PIERRE & JEAN.

V. OLIVIER, IIº du nom, Seigneur d'Aubigné, & du Coudray-Macouart, servit en 1340 avec cinq Ecuyers dans l'Ost de Bouvines. Il épousa 1º Utesse ou Eustachie du Puy, sille de Jean, & de Marguerite Turpin; 2º Honneur.... Du premier mariage sortit: Jean, qui suit;

Il paroît qu'il n'eut point d'ensans de sa feconde semme.

VI. JEAN, Seigneur d'Aubigné & du Coudray-Macouart, est nommé dans le Traité de Paix, fait à Brétigny, pour la délivrance du Roi Jean, entre les Chevaliers François, faits prisonniers à la bataille de Poitiers, qui demeurèrent en ôtage en Angleterre, lorsque ce Prince revint en France. Le Roi lui donna en 1380, le pouvoir de faire faire guet & garde au Château d'Aubigné, par ses hommes & sujets. Il épousa, vers 1375, Jeanne de Polé, dont il eut:

1. François, qui fuit;

 Et HUETTE, mariée à Pierre de Bernéen, Seigneur de la Barrye. Ils testèrent le 16 Mars 1309. Elle donna à Marie, sa nièce, fille de François d'Aubigné, l'Hôtel & les appartenances de Sellines.

VII. François, I'r du nom, Seigneur d'Au-BIGNÉ & du Coudray-Macouart, Bachelier, époufa, le 9 Juin 1388, Marie de la Porte, fille de Hardy, Seigneur de Vezins, & de Marguerite de la Jaille, dont:

1. OLIVIER, qui fuit;

 Jean, Seigneur de la Perrière, d'où sont sortis les Seigneurs de ce nom, rapportés ci-après;

 MARGUERITE, mariée le 6 Août 1415, à Jean Barathon, Chevalier, Seigneur de la Roche & de la Touche;

4. Et Marie, qui épousa Guillaume Pantin, Seigneur de la Hamelinière, Châtelain de Sillé-le-Guillaume.

VIII. OLIVIER, IIIº du nom, Seigneur d'Aubigné & du Coudray-Macouart, époufa, 1º le 5 Juillet 1407, Peronelle de Faye, fille de Jean, & de Simonne de Lenay; 2º le 20 Août 1449, Catherine de la Tour-Landry, qui étoit veuve de Thibaut de la Haye. Du premier mariage sortirent:

1. François, qui fuit;

2. Et Jeanne, mariée à Louis le Roux, Seigneur de la Trimouillère, & de Chauzay en Touraine.

L'on ne connoît point d'enfans de sa seconde semme.

IX. François, IIº du nom, Seigneur d'Aubigné & du Coudray-Macouart, épousa, 1º le 20 Août 1449, Marie de la Haye, fille de Thibaut de la Haye, Chevalier, Seigneur de la Salle & de Bournan, & de Catherine de la Tour-Landry; 2º N... D'Aubigné. Du premier mariage il eut:

 Pierre, Seigneur d'Aubigné & du Coudray-Macouart, mort fans alliance;

2. Marie-Marguerite, mariée à Jean de Royrand;

3. & 4. BLANCHE & ANNE.

AUR

946

· Il n'y eut point d'enfans du fecond mariage.

## BRANCHE

# des Seigneurs de LA PERRIÈRE.

VIII. JEAN D'AUBIGNÉ, Seigneur de la Perrière, second fils de François, I'r du nom, Seigneur d'Aubigné, & de Marie de la Porte, eut de sa semme, dont on ne sçait pas le nom:

IX. Jean d'Aubigné, Seigneur de la Perrière, de Boismosé & de Randron, qui parut, le 23 Décembre 1470, en qualité d'homme d'armes à trois chevaux à la montre des gens nobles du ressort de Saumur. Il épousa Yolande du Cloître, héritière de Boismosé, dont:

1. François, qui fuit;

2. Pierre, Seigneur de la Perrière;

 JACQUES, tige des Seigneurs de Montaupin, qui fuivront;

4. Et Françoise, mariée le 5 Janvier 1471, à Jacques de la Bouteille, Ecuyer, Seigneur de la Mauvoisière en Poitou.

X. François d'Aubigné, Chevalier, Seigneur du Coudray, puis de Boismosé, épousa, Jeanne Fretart, fille d'Antoine, Ecuyer, Seigneur de Sauve, & de Perrette de Billy, dont:

1. Guy, qui suit;

2. FRANÇOIS, Prieur de la Blanchardière ;

3. Et PHILIPPE, Prêtre.

XI. Guy p'Aubioné, Chevalier, Seigneur de Boifmolé, épousa, le 23 Juillet 1514, Louise Goulard, sœur de René Goulard, Seigneur de Cambrède & de Billé, dont il eut:

1. FRANÇOIS, qui fuit;

2. Jean, Seigneur du Coudray, dont la postérité sera rapportée ci-après;

3. GILLES, Chanoine & Prieur de Blaison;

 Et Jeanne, mariée, l'an 1560, à Jean Laurens, Seigneur de la Nouë.

XII. François d'Aubigné, II° du nom, Seigneur de Boismosé & de Montsabert, épousa 1° le 4 Mars 1596, Catherine Laurens, fille unique de Philippe, Seigneur du Joreau, Chambellan de la Reine Anne, & d'Anne Savary, Dame de la Crillouèse; 2° Renée Taupier, morte l'an 1579. Il eut du premier

lit:
1. Jean, qui fuit;

 SIMON, Grand-Prieur de Champagne, Hofpitalier de Malte, Commandeur de la Feuillée, Procureur & Receveur du commun trésor au Prieuré d'Aquitaine en 1597.

Et du second lit:

Tome 1.

3. Pierre d'Aubigné, Prieur des Coutures, Chanoine de Blaifon;

4. Offasse, mariée 1º à Philippe de Riou, Ecuyer, Seigneur de Champrobin; 2º au Seigneur de Saint-Offange;

5. Philippe, mariée à Louis de Ver, Ecuyer,

Seigneur de Cuméray;

6. Et Perrine, mariée à Antoine Ribou,

Ecuyer, Seigneur de la Faye.

JEAN D'AUBIGNÉ, IIe du nom, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de la Reine en 1586, qualifié Lieutenant de 100 hommes d'armes des Ordonnances du Roi, épousa Susanne Clausse, fille de Jacques, Seigneur de Mercy, dont il eut:

1. Simon, qui se fit Prêtre, puis Capucin;

2. Et Susanne, mariée à Jean de Montdragon, Chevalier, Seigneur de Hins.

## BRANCHE

## des Seigneurs du Coudray.

XII. JEAN D'AUBIGNÉ, let du nom, Seigneur du Coudray, second fils de Guy d'Aubigné, & de Louise Goulard, épousa Susanne ou Marguerite de Beugnon, dont:

1. Jean, 11e du nom de cette branche, Ecuyer, Seigneur du Coudray, marié à Françoife de Bernezay, dont il n'eut point d'enfans;

2. Et Joseph-François, qui suit.

XIII. Joseph-François d'Aubigné, Seigneur du Coudray, épousa Marguerite de Bignon, de laquelle il eut:

1. Joseph, qui fuit;

2. SIMON;

3. Charles, qui fut repris par les Galères du Roi fur un Vaisseau Corfaire Turc. Il épousa Marie Marchand, fille du Seigneur de la Barochère en Poitou;

4. & 5. Louis & François, qui fuivra après

fon frère aîné;

6. René;

7. Et Perrine, qui étoit mariée, vers 1500, à Thomas de Calouyn, tué en Piémont, fils de Mathurin, & de Germaine de Préaulx. Elle étoit ayeule de Mathurin de Calouyn, Ecuyer, Seigneur de la Calvinière, dénommé dans une Sentence de Curatelle, rendue en faveur des petits-fils de Joseph-François d'Aubigné, Seigneur du Coudray.

XIV. Joseph d'Aubigné, II du nom, Seigneur de Belligny, épousa Catherine de Ligny ou de Tigny, dont il n'eut que:

JEANNE D'AUBIGNÉ, mariée à Artus-Charles de Saint-Offange, Seigneur du Châtelier.

XIV. FRANCOIS D'AUBIGNÉ, Seigneur de Beaulieu, partagea avec ses frères, en 1616, & eut de sa semme, dont on ignore le nom :

X V. Guy D'Aubigné, Seigneur de Cartéron en 1667, qui épousa, le 3 Mars 1654, Marie le Jumeau, fille de Jean, Seigneur des Perriers, & d'Anne Samson, dont des enfans.

## BRANCHE

## des Seigneurs DE MONTAUPIN.

X. JACOUES D'AUBIGNÉ, quatrième fils de Jean, IIe du nom, Seigneur de la Perrière, & d'Yolande du Cloître, épousa, le 4 Août 1488, Perrine de la Chevrière, qui lui apporta en dot la Terre de Montaupin. Il eut:

1. René ou Jacques, Chevalier, Seigneur de Montaupin, mort fans enfans, qui épousa Susanne de Cochefilet-de-Vauvineux;

2. JEAN, qui suit;

3. Et Marie, alliée à Hélie du Doët, Ecuyer, Seigneur de la Mairie au Perche.

Jacques eut deux enfans naturels.

1. & 2. GUYON & CATHERINE.

XI. JEAN D'AUBIGNÉ, Seigneur de Montaupin, épousa Olive Bousseron, dont il eut :

1. JACQUELINE, morte sans avoir été mariée:

- 2. FRANÇOISE, héritière de sa branche, Dame de Montaupin, qui épousa Jean le Roy, Chevalier, Seigneur de la Carrière, dont des enfans:
- 3. Et Guyonne, qui ne sut point mariée.

## BRANCHE

# des Seigneurs DE LA TOUCHE.

IV. Pierre d'Aubigné, Ecuyer, second fils de Guillaume, Seigneur d'Aubigné & du Coudray-Macouart, & d'Eléonore de Coesme, époufa Jeanne d'Hommes, aliàs, Marie de Rivau, dont il eut:

1. Guyon, Varlet (Ecuyer), qui fuit;

2. Brient, qui épousa Isabeau de Bernezay; 3. Hélène, semme de Jean de Souvigné;

4. PHILIPPE, femme de Guillaume de Betz, Seigneur du Palais;

5. Et Isabeau, qui vivoit en 1402.

V. Guyon d'Aubigné, Ecuyer, époula Jeanne de l'Epine, Dame de la Jouffelinière, qui se remaria à Guillaume de Chourses. Elle eut de son premier mari:

VI. Morlet d'Aubigné, Ecuyer, Seigneur de la Touche & de la Jousselinière, qui épousa, le 3 Juillet 1404, Marguerite Gasselin, fille de Guillaume, Chevalier, Seigneur des

Hayes-Gasselin en Anjou, dont il eut:

1. THIBAUT, qui fuit:

2. El MARGUERITE, mariée à Jean Berart, Seigneur de la Renoüardière.

VII. Thibaut, Seigneur de la Touche & de la Jousselinière, sut reçu Ecuyer de l'Ecurie du Roi le 12 Février 1450, & épousa 1º Jeanne de la Parnière; 2º le 16 Janvier 1458, Catherine de Launay, veuve de Jean Paumart, Seigneur de Rillé en Touraine.

Du premier mariage sortirent:

1. François, qui fuit;

2. & 3. Antoine, & Louis, Prêtre;

4. Georges; 5. Marguerite, mariée à Jacques de Pontde-vie, Seigneur de la Millonnière en Poi-

6. Et Marie, mariée le 21 Mai 1482, à Gilles Bahourt, Ecuyer, Seigneur de la Rogerie, fils de Jean, & de Catherine Liré.

Thibaut n'eut point d'ensans de sa seconde femme.

VIII. François d'Aubigné, Seigneur de la Jousselinière & de la Touche, épousa Marie Paumart, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Rillé en Touraine, & de Catherine de Launay; il cut pour ensans:

1. Hervé, qui suit;

2. René, mort jeune;

3. Joachim, mentionné dans le partage du 5 Février 1516;

4. Thibaut, décédé en bas âge;

5. Guyon, Chevalier de Saint-Jean de Jérusa. lem, qui vendit à HERVÉ, son frère, tout le droit qu'il avoit à la succession de leur père & mère;

6. & 7. GEORGES & FRANÇOIS;

- 8. Anne, mariée à N., d'Hommes, Seigneur du Lys;
- 9. Françoise, qui épousa, en 1494, Olivier Hammon, Ecuyer, Sieur de la Gislière;

19. 11. & 12. CATHERINE, ETHORE & MARGUE-RITE:

13. Et Geneviève, mariée à Jean Prévost,

IX. Hervé d'Aubigné, Seigneur de la Jouffelinière & de la Touche, épousa, en Octobre 1500, Catherine de Sainte-Flaire, veuve de Jean de Villeneuve, en Anjou, & fille de Guy, Chevalier, Seigneur de Sainte-Flaive, & des Baronies de Cigournay, Châteaunay, le Puy-Belliard & Languillier, & de Roberte de Conghan. Il eut pour enfans:

1. René, qui fuit:

2. HARDI, Seigneur de la Touche en 1535;

3. Antoinette, femme de Jean de Rorthais, Seigneur de la Durbellière & de la Trape en Poitou, dont une fille;

4. Et Renez, morte avant 1354.

X. René d'Aubigné, Seigneur de la Jousselinière, de la Touche & de la Roche-Barathon, épousa Renée d'Escoubleau, morte avant le 4 Juin 1547, fille de Jean d'Escoubleau, Seigneur de Sourdis en Poitou, & de Jeanne de Bri-de-Serrant en Anjou. Il eut pour enfans:

1. CLAUDE, qui suit;

2. Et JACQUES, Seigneur de la Roche-Ferrière, tige des Seigneurs de ce nom, rapportés en leur rang.

XI. CLAUDE D'AUBIGNÉ, 1et du nom. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de la Chambre, Capitaine de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances, Seigneur de la Jousselinière, de la Touche, d'Aubigné, &c., servit en la plupart des guerres de son tems & retira du parti des rebelles plusieurs Gentilshommes du Poitou, comme le portent les Lettres que le Roi Henri III lui écrivit les 27 Mai & 24 Juillet 1577, pour le dispenser de servir dans son Armée de Saintonge, parce qu'il lui étoit utile au lieu où il étoit. Il épousa, par contrat du 6 Janvier 1572, Jeanne du Bouchet, fille de Lancelot, Seigneur de Sainte-Gemme en Poitou, & de Jeanne Ratault, Dame de la Beraudière, dont il eut:

1. CLAUDE, qui fuit;

 JACQUES, Seigneur de la Touche, Baron de Tigny, dont la postérité sera rapportée ciaprès;

3. Et Diane, mariée à Joachim Rouault, Sei-

gneur de la Rouffelière.

XII. CLAUDE D'AUBIGNÉ, IIe du nom, Seigneur de la Jousselinière, de Bernezay & de la Roche-Barathon, Baron de Sainte-Gemme, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, entra fort jeune au fervice, se signala à l'age de 16 ans, dans une fortie que fit le Maréchal de Brissac, qui commandoit dans Poitiers assiégé par les ennemis; accompagna HENRI IV à la réduction de Paris; fut Mestrede-Camp d'un Régiment d'Infanterie. Il mourut avant 1622, que Charles, son fils, eut la commission de Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie de dix Compagnies de 100 hommes chacune. Il épousa, le 22 Août 1601, Lucrèce de Bouillé, fille de René, Chevalier des Ordres du Roi, Comte de Créance au Pays du Maine, dont il eut:

 CHARLES, Baron de Saint-Gemme, Mestrede-Camp d'un Régiment d'Insanterie, mort jeuge;

2. René, qui fuit;

3. Autre René, Chevalier, Seigneur de Périgny, mort fans alliance;

4. Un troisième René:

5. Et Catherine, femme de René Gabarin, Seigneur de Touarcé.

XIII. RENÉ D'AUBIGNÉ, ÎÎt du nom, Selgneur de la Jousselinière, de la Roche-Barathon, & Baron de Sainte-Gemme, quitta l'Ordre de Malte pour épouser Edmée de Châteaubriand, fille aînée de Gabriel, Comte des Roches-Baritaut, Lieutenant-Général pour le Roi en Poitou, & de Charlotte de Sallo, dont il eut:

- Gabriel, Marquis de Sainte-Gemme, mort fans alliance;
- Anne-Marie, morte fans alliance le 10 Octobre 1656;

3. & 4. N... & N..., morts jeunes.

## BRANCHE

des Seigneurs & Marquis DE TIGNY.

XII. JACQUES D'AUBIGNÉ, second fils de CLAUDE, ser du nom, & de Jeanne du Bouchet, épousa Louise de Clérambault, sœur de Jacques, Seigneur de Chante-Buzin, Baron de Palluau, dont:

I. URBAIN, qui fuit:

2. René, Seigneur de la Salle, qui épousa Marie de Caumont, fille unique de Charles, Seigneur de Cernay, & de Prudence Macé, dont plusieurs ensans;

3. Et Louise, mariée à Jean Tabouret, Sei-

gneur de Saint-Cyr.

XIII. Urbain d'Aubigné, Seigneur de la Touche, & Baron de Tigny, épousa, le 20 Août 1645, Marie Gabriau-de-Riparfont, fille de Lucas, Conseiller au Présidial de Poitiers, & de Marie Ogeron, dont il eut:

1. URBAIN, mort sans postérité;

2. Louis, qui suit;

 CLAUDE-MAUR, Evêque & Comte de Noyon, Pair de France;

4. Et Marie, morte fans enfans.

XIV. Louis d'Aubigné, Marquis de Tigny, épousa Elisabeth Petit de la Guerche, fille de Gilbert, Seigneur de la Roussière, & d'Anne de Rochesort, dont sont issus:

1. Louis-François, qui fuit;

2. Et ELISABETH, reçue à l'Abbaye de Saint-Cyr.

Hhhij

XV. Louis-Francois d'Aubigné, Seigneur de la Touche, dit le Comte d'Aubigné, Colonel d'un Régiment Royal en 1705, se signala à la tête de ce Régiment à la bataille de Malplaquet, où il chargea deux fois l'armée ennemie; fut Inspesteur d'Infanterie, nommé Brigadier le 30 Mars 1710, Gouverneur de Saumur & du Haut-Anjou, Maréchal-de-Camp à la promotion du 1er Mars 1719, Lieutenant-Général à celle du 1er Mars 1734, depuis Commandant dans la ville de Trèves, pendant les années 1735 & 1736; fait, au mois de Novembre 1736, Directeur-Général de l'Infanterie, a servi en qualité de Lieutenant-Général dans l'armée du Roi commandée par les Maréchaux de Belle-Isle & de Broglie, dans les années 1741 & 1742; & commandalong-tems un corps féparé. Il mourut à Paris le 26 Septembre 1745, âgé de 60 ans, & avoit épousé, en 1713, Henriette-Marguerite le Breton-de-Vilandry, morte le 13 Avril 1721, âgée de 32 ans, fille unique de Balthafard-Léonor le Breton-Goulas, Marquis de Vilandry, & de Marie - Claude Bonneau-de-Rubelles. De ce mariage vinrent:

1. Louis-Henri, qui fuit;

2. Et Balthasard-Urbain, dit le Chevalier d'Aubigné, fait Mestre-de-Camp d'un Régiment de Dragons, ci-devant Surgères, le 1et Décembre 1745, & auparavant Capitaine d'Infanterie au Régiment de la Marine.

XVI. Louis-Henri, appelé le Marquis d'Aubigné, a été Colonel du Régiment de la Marine, Infanterie, au mois de Juillet 1737; fait Brigadier des Armées du Roi à la promotion du mois d'Octobre 1745, & Maréchal-de-Camp à celle du 10 Mai 1748; il avoit époufé, le 25 Mai 1744, Marie-Louise de Boufflers-de-Remiencourt, fille puinée de Charles-François de Boufflers, Marquis de Remiencourt, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, & de Louise-Charlotte de Boufflers. Le Roi, en faveur de ce mariage, accorda au Marquis d'Aubigné la furvivance du gouvernement de Saumur & du Saumurois. Il eut pour enfans:

1. Louis-Adrien, né le 15 Juin 1750, mort le 4 Décembre 1751;

 Et une fille, née le 1<sup>er</sup> Septembre 1746, mariée, par contrat du 21 Juin 1765, avec Hippolyte-Jean-René, Marquis de Toulongeon, né le 8 Septembre 1739.

## BRANCHE

des Seigneurs de LA Roche-Ferrière.

XI. JACQUES D'AUBIGNÉ, second fils de RE-NÉ, & de Renée d'Escoubleau, sur Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre; il épousa, le 27 Juillet 1565, Perrine de Billé, Dame de la Varenne, dont:

1. CLAUDE, qui fuit;

2. François, auteur de la branche des Seigneurs de Bois-Robert, rapportée ci-après;

3. Bertrande, mariée à René de Chefnel, Seigneur de la Petite-Noue;

4. Lucrèce, qui épousa N... Martel, Seigneur du Parc;

5. Et Anne, Religieuse.

XII. CLAUDE D'AUBIGNÉ, I'r du nom, Seigneur de la Roche-Ferrière, époufa, en 1601, Jeanne Tiraqueau. De ce mariage naquirent:

1. CLAUDE, qui fuit;

2. Et Isabelle, mariée, le 5 Août 1621, à Adrien le Jumeau, Seigneur de Launay-de-Tunes.

XIII. CLAUDE D'AUBIGNÉ, IIe du nom, Seigneur de la Roche-Ferrière, épousa Jeanne Charette, dont:

XIV. Louis d'Aubigné, ler du nom, Seigneur de la Roche-Ferrière, qui épousa, en 1658, Marie Blanchard, fille de Pierre, Seigneur de Houssay, Capitaine de Cavalerie, & de N... Bonfils, dont:

1. Louis, qui suit;

2. Et MARIE.

XV. Louis D'Aubioné, IIe du nom, Seigneur de la Roche-Ferrière, Page de la Petite-Ecurie du Roi en 1683.

## BRANCHE

des Seigneurs DE Bois-Robert.

XII. François d'Aubigné, fecond fils de Jacques, & de Perrine de Billé, Seigneur de Bois - Robert, épousa Jacquette Tiraqueau, sœur de la femme de Claude d'Aubigné, son frère. De ce mariage fortirent:

1. CLAUDE, qui fuit;

2. Et N..., femme de N..., Seigneur de Pluchard.

XIII. CLAUDE D'AUBIGNÉ, Seigneur de Bois-Robert, épousa Marie le Verdier, dont il eut:

- CLAUDE, II<sup>e</sup> du nom, Seigneur de Bois-Robert;
- 2. Françoise, Religieuse aux Couels;

3. Marie, femme de Louis-Céfar de Pontoife, Seigneur de Saint-Gomer;

4. Louise, & autres enfans, morts jeunes. Les armes: comme ci-devant, col. 942.

AUBIGNY: de gueules, au lion d'hermines.

AUBIGNY, en Bourgogne: d'or, à la bande de gueules, chargée de trois lionceaux d'argent.

AUBIGNY, en Bretagne: de gueules, à la fasce susclée d'argent.

AUBIGNY, en Bretagne: d'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois besans d'or.

AUBIGNY, en Picardie: d'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois tours d'or.

AUBIGNY, en Poitou: de gueules, à trois châteaux fendus d'or, sommés de trois tours de même, & posés 2 & 1.

AUBIGNY-RICHMOND en Berry. Anciennement la Terre d'Aubigny avoit des Seigneurs particuliers. Il existe un titre de l'an 1094, où il est fait mention d'Eudes d'Aubi-GNY & d'ACHARD, son frère, qui donnèrent cette Terre au Chapitre de Saint-Martin de Tours. Aubigny n'étoit alors qu'un Bourg. Sa fituation engagea les Chanoines du Chapitre de Saint-Martin à le faire clore de murailles, mais ne se sentant pas assez forts pour fe maintenir dans la possession de ce Domaine, contre les violences & incursions des autres Seigneurs leurs voifins, ces mêmes Chanoines estimèrent qu'il leur convenoit d'associer en partage avec eux le Roi Louis VII & les Rois de France, successeurs de ce Prince, & ils les affocièrent en effet.

Quelque tems après cet acte d'affociation, le Roi Philippe-Auguste, dont le dessein étoit d'augmenter en Berry les revenus de la Couronne, obligea les Chanoines de Saint-Martin de Tours à lui céder leur moitié sur la ville ou bourg d'Aubigny; mais la dixme & les droits spirituels surent réservés à ces mêmes Chanoines qui en jouissent encore comme Curés primitifs du lieu. Philippe-Auguste leur donna en échange, en 1180, un Bourg appelé Bebrechien, & en latin, Arca Bacchi. Ce Bourg étoit situé dans la Forêt

d'Orléans.

La Terre & Seigneurie d'Aubigny demeu-

ra unie à la Couronne jusqu'en 1298, que Philippe IV, dit le Bel, la donna en apanage avec les Comtés d'Evreux, Etampes, Gien, & autres Terres, à Louis de France, ches de la Maison d'Evreux. Peu de tems après, cette Terre revint à la Couronne, & le Roi Jean en disposa en faveur de Jean de France, Duc de Berry, son troisième fils. Ce Prince étant mort sans ensans mâles en 1416, Aubigny revint encore à la Couronne, & le Roi Charles VII en jouissoit lui-même quand les Anglois entrèrent dans la Province de Berry.

Ce Prince voulant reconnoître les services importans que Jean Stuart, Seigneur de Darnley, Connétable des Ecossois en France, avoit rendus à la Couronne & à la Nation Françoise, lui donna, le 17 Mars 1423, la Terre d'Aubigny. Ce don sut accompagné de la condition, que ladite Terre passeroit de mâles en mâles à tous les descendans dudit Jean Stuart & qu'elle reviendroit à la Couronne au désaut de ligne masculine provenante de lui.

Le cas arriva en 1672, par la mort du Duc de Richmond, Alors Charles II, Roi d'Angleterre, demanda à Louis XIV qu'il voulût bien saire passer la Terre d'Aubigny, qui avoit été pendant tant d'années dans une Maison qui avoit l'honneur de lui appartenir de si près, à une personne qu'il affectionnoit, &, après elle, dans une Maison qui sût encore unie par le fang à la fienne. Louis XIV, déterminé par ces confidérations & par le plaifir d'obliger, fit don de ladite Terre d'Aubigny, par Lettres-Patentes de 1673, registrées au Parlement de Paris le 14 Avril 1674, & à la Chambre des Comptes le 26 Mars 1683, à Louise-Renée de Pénancoët-de-Keroualle, Duchesse de Portsmouth; &, après sa mort, à celui des enfans naturels de ce Prince CHAR-LES 11, qu'il lui plairoit nommer, pour lui & ses descendans males, mais toujours avec la claufe de reversion à la Couronne, dans le cas où la lignée masculine viendroit à manquer.

CHARLES II, Roi d'Angleterre, nomma depuis CHARLES DE LENNOX, Duc de Richmond, fon fils naturel & de ladite Duchesse de Portsmouth, Louise-Renée de Pénancoët-de-Keroualle (a) pour en jouir, & ses descendans

<sup>(</sup>a) Elle avoit pour sœur puînée Henriette-Mauricette de Penancoët-de-Keroualle, qui, ciant veuve de Philippe Herbert, comte de

males, après la mort de la Duchesse de Portsmouth.

Par Lettres du mois de Janvier 1684, qui n'ont point été enregistrées, Louis XIV érigea Aubigny en Duché-Pairie en faveur de la Duchesse de Portsmouth, & de son fils Charles de Lennox, Duc de Richmond. La Duchesse mourut le 14 Novembre 1734.

CHARLES DE LENNOX, I'' du nom, né à Londres, le 11 Juillet 1672, Duc de Richmond & de Lennox, Pair d'Angleterre, fubstitué à la Duchesse de Portsmouth, sa mère, dans la possession de la Terre d'Aubigny & le titre de Duc & Pair, mourut le 8 Juin 1723, ayant épousé, le 10 Janvier 1693, Anne Brudnell, veuve d'Henri, Baron de Bellasis de Worlaby, & sille de Robert Brudnell, Comte de Cardignan, & d'Anne, Vicomtesse de Saveil. De ce mariage vinrent:

1. CHARLES, qui fuit;

 Et Anne de Lennox, née le 4 Juillet 1703, mariée le 4 Mars 1723 à Guillaume-Anne Keppel, Comte d'Albermarle, Ambassadeur extraordinaire en France, où il est mort le 22 Décembre 1754.

CHARLES DE LENNOX, IIe du nom, Duc de Richmond, &c., né le 29 Mai 1701, nommé en 1748, Ambassadeur extraordinaire en France, mort le 19 Août 1750, épousa, le 4 Décembre 1719, Sara de Cadogan, née le 18 Septembre 1706, fille aînée de Guillaume, Comte de Cadogan, dont il eut:

1. CHARLES, qui fuit;

2. MILORD GEORGES, né le 10 Décembre 1737;

3. N ..., né le 5 Décembre 1743;

4. Georgine-Caroline, appelée Lady Carolina, née le 8 Février 1723;

5. 6. 7. & 8. Les Ladyes Émilia, Louisa, Sa-RAH & Cécilia.

CHARLES DE LENNOX, IIIº du nom, né le 3 Mars 1735, Duc de Richmond, d'Aubigny, &c., Pair de France & Pair d'Angleterre, le 19 Août 1750, réside dans ce dernier pays, où il a épousé, le 2 Avril 1757, Marie Bruce d'Aillesbury.

\* AUBIJOUX, Terre dans le Diocèse de Clermont, érigée en Marquisat, par Lettres du mois d'Août 1565, enregistrées le 12 Août 1566, en saveur de Louis d'Amboise, petit-

Penibrok en Angleterre, épousa en secondes noces, le 11 Mai 1685, Thimoléon Gouffier, Marquis de Thois, mort en 1729. Voyez GOUF-FIER.

fils de Hugues, frère puiné du Cardinal Georges d'Amboise, ler du nom, lequel avoit eu cette Terre en partage. François, fils de Louis, sut père de François, Comte d'Aubijoux, mort le dernier de fon nom, le o Novembre 1656. Louife & Elifabeth d'Amboife, fes sœurs, furent ses héritières. L'ainée sut mariée à Jacques de Crussol, Marquis de Saint-Sulpice: la cadette eut en partage Aubijoux, Belestat, Sauveterre, & les porta à son mari Louis du Caylar-de-Saint-Bonnet, Seigneur de Toiras, & ayeul d'Elifabeth-Marie-Louife-Nicole du Caylar-d'Amboife, Comtesse d'Aubijoux, mariée à Alexandre. Duc de la Rochefoucaud. Voyez ROCHE-FOUCAUD.

AUBIN: d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois gerbes de bled de même, 2 en chef & une en pointe.

AUBIN: d'azur, à la falamandre d'or, vonissant des flammes de même, au chef d'argent, chargé de trois trèfles de sinople.

AUBIN, Seigneur de Planoy, de la Bonière: d'argent, à une fasce de sinople, accompagnée de quinze billettes de gueules, 5, 4 en chef, & 3, 2 & 1 en pointe.

AUBIN, Seigneur de Gaineru, en Bretagne: d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois croix pattécs de même, 2 en chef & une en pointe.

AUBIN, Sieur de Malicorne, en Anjou: de fable à trois poissons d'argent, posés en fasces.

AUBIN-D'AUBIGNÉ: d'argent, à quatre fasces de gucules, mises en pal, & accompagnées de six tourteaux de même, 3 à chaque stanc.

AUBLIN, en Champagne: d'argent, à la bande de gueules, chargé de trois befans d'or.

AUBONE: d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef de deux étoiles de même, & en pointe d'un croissant aussi d'argent.

AUBONNE, ou AULBONNE, famille noble du Pays de Vaud, Canton de Berne. Guichenon, qui a rassemblé les attributs des Nobles du Pays de Vaud, dit, en parlant de celui d'Aubonne: Hospitalité de d'Aubonne.

Une branche de cette famille, établie à Morges, obtint la Bourgeoisse de la Ville de Berne, en conservant la Châtellenie de Morges. Cette branche, qui descendoit de Jean d'Aubonne, Châtelain de Morges, dans le XVIº siècle, s'éteignit en 1722, dans un autre Jean d'Aubonne.

Les Nobles d'Aubonne ont possédé un tems le Château & la petite Ville de ce nom, en latin Albonna, à trois quarts de lieues du Lac de Genève, entre Morges & Rolle, dans le Canton de Berne. Aubonne portoit le titre de Baronie. Les Bernois l'ont achetée, le 5 Février 1701, pour 70000 écus, de Henri, Marquis du Quesne, & ils en ont fait un Bailliage.

Cette Baronie appartenoit, en 1158, à Humbert, Baron d'Aubonne. Il eut avec Amédée, Evêque de Lausanne, une contestation si sorte au sujet de l'Eglise de Saint-Livre, que ce Prélat, non content de l'excommunier, resusa de l'absoudre avant sa mort, & le cita même devant le Tribunal du Très-

Haut.

- I. NICOLAS D'ALBONNE, Seigneur de Luzen, épousa, le 5 Novembre 1664, Françoise d'Antioche, fille de François d'Antioche, autrement Saint-Geoire, Seigneur, Baron d'Hermance, d'Yvoire & de Saint-Gerren, dont il eut:
  - 1. DAVID, qui fuit;
  - 2. Et Bernard, dont la postérité sera rapportée après celle de son aîné.
  - II. David d'Aubonne eut pour fils: III. N... d'Aubonne, père de:
- IV. Jacques-Nicolas d'Aubonne, qui, de Marie d'Aubonne, eut Paul d'Aubonne, Major au fervice du Roi de Sardaigne, vivant en 1769, non marié.

## SECONDE BRANCHE.

II. BERNARD D'AUBONNE, second fils de Nicolas, Seigneur de Luzen, & de Françoise d'Antioche, sut père de:

III. N ... D'AUBONNE, qui eut pour fils:

IV. PAUL - BERNARD D'AUBONNE, Colonel d'un Régiment au service de la République & Canton de Berne. Il épousa Louise de Tavel, fille de Jean-Rodolphe de Tavel, Gouverneur du Comté de Lenzbourg, & de Marie de Chandieu, dont il eut:

1. PAUL, qui fuit;

 DAVID, Capitaine au Régiment des Gardes du Prince d'Orange, Stathouder de Hollande; avec Brevet de Colonel, & l'un des Aides-de-Camp de ce Prince; 3. Et MARIE.

V. PAUL D'AUBONNE, Brigadier des Armées du Roi très-Chrétien, depuis le 11 Août 1766, Chevalier de l'Ordre-Militaire du Mérite, & Lieutenant-Colonel du Régiment Suisse, Erlach, en France depuis 1759, a été estropié d'un bras au service du Roi.

Les armes de la Baronie d'Aubonne sont: d'argent, parti de gueules, ou selon Herr-

liberger, de gueules, parti d'or.

Celles des Nobles d'Aulbonne, ou d'Aubonne, font: d'or, au chevron brifé en trois d'azur; d'autres disent: d'azur, au bâton d'argent alaisé, posé en bande, accompagné de deux bâtons de même alaisés, mis en pal: casque de Chevalier, surmonté d'une couronne de Marquis; cimier: un porte-masse; supports: deux Anges vêtus en semme.

AUBOURG, samille noble du Vexin François. Philippe d'Aubourg, Ecuyer, eut de N..... de Malherbe: Rosequim d'Aubourg, Ecuyer, marié à Jacqueline de Flin-Barteleu, dont vint: Robert d'Aubourg, Ecuyer, Seigneur de Villambray, la Neuvillette & Lanlu, mentionné entre les Nobles dans le Procès-verbal des Coutumes de Senlis & de Clermont en 1539, qui eut, de Marie de Riquebourg, Nicolas, & Charles, qui fuit:

CHARLES, qualifié de Chevalier, Seigneur de Porcheux, encore vivant en 1593, avoit épousé, dès 1562, Anne de Cléry, de laquelle

il eut:

Anne d'Aubourg, morte le 8 Avril 1608. Elle avoit époufé, en 1562, Antoine de Loménie, Seigneur de la Ville-aux-Clercs, Secrétaire d'Etat, mort le 17 Janvier 1638;

Une fille, morte Abbesse de Voisins; Renée, semme de Gaspard de Dampont, Che-

valier, Seigneur de Garencières; Et une dernière fille, Abbesse de Voisins, après

fa fœur;

Nicolas d'Aubourg, Ecuyer, Seigneur de Villambray & de Lanlu, fut à l'Arrière-Ban avec la Noblesse de Beauvoisis en 1597, & mourut en 1607. Il laissa de Marie Pillon, de la Maison d'Ableuse, en Vexin, François-Guy d'Aubourg, Ecuyer, Seigneur de Villambray, mort en 1632, mari de Madeleine de Kerkinsinem, dont il a eu plusieurs ensans.

JEAN-ALEXANDRE D'AUBOURO, son troissème petit-sils, Ecuyer, Seigneur de Wambez ou de Wambis, Diocèse de Beauvais, avoit épousé, le 12 Juin 1707, Angélique de la Rue,

fille de Pierre de la Rue, Lieutenant-Général à Gerberoy, & de Françoise de la Rue, dont il a eu, entr'autres ensans, Angélique D'Aubourg, reçue à Saint-Cyr le 1er Juin 1722.

Les armes: d'or, à trois fasces d'azur. M. de Nantigny, dans ses Tablettes Généalogiques, tom. VI, les blasonne d'azur, à trois

fasces d'or.

AUBOURG, Sieur de Chavançon, en Normandie, Généralité de Rouen, est une branche de la même samille, qui a été maintenue dans sa noblesse e 14 Décembre 1669. Le P. Anselme, dans l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, sait mention de Nicolas d'Aubourg, Seigneur de Chavançon, qui épousa, vers 1612, Louise de l'Isle, fille de Claude de l'Isle, Seigneur de Landrecy, Grand-Louvetier de France.

Cet Auteur lui donne pour fils Jérôme-Alexandre d'Aubourg, marié à Angélique de la Rue, & nous trouvons que c'est Jean-Alexandre d'Aubourg, troisième petit-fils de ce Nicolas, qui a épousé cette Angélique de la Rue, fille du Lieutenant-Général de Gerberoy, d'où est sortie cette Angélique d'Aubourg, reçue à Saint-Cyr le 1er Juin 1722; quoi qu'il en soit, nous ne pouvons rien décider saute de Mémoire. Les armes sont les mêmes.

AUBOURG: d'azur, à la fasce d'or.

AUBOURG, Seigneur de Boury: d'azur, au lion d'or, accompagné en chef, à dextre, d'une étoile de même, & à fenestre, d'une larme d'argent.

AUBOUST. JEAN-CLAUDE AUBOUST, Seigneur de Vergnes, de Saint-Maurice & de Baqueville, demeurant dans la Paroisse de Saint-Maurice, Diocèse de Limoges, épousa, le 18 Avril 1692, Françoise du Pouget, fille de François du Pouget, Ecuyer, Seigneur de Nadaillac, de la Villeneuve & de Saint-Perdoux. Il sut maintenu dans sa noblesse, en qualité d'Ecuyer, par Ordonnance de M. Turmenies-de-Nointel, Maître des Requétes, & Commissaire départi dans la Généralité de Moulins, rendue le 9 Novembre 1700.

CLAUDE-RENÉ AUBOUST-DE-VERGNES, son fils, né le 22 Avril 1697, sut reçu Page du Roi, dans sa Grande-Ecurie, le 30 Janvier 1712,

sur les preuves de sa noblesse.

Les armes: d'argent, à un chevron de gueules, accompagné en chef de deux hi-

boux de fable, affrontés, & cn pointe d'un arbre de sinople, planté sur une terrasse de même; & un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

AUBOUTEL, en Berry: d'or, au chevron de gueules, accompagné de trois merlettes de sable, deux en chef & une en pointe.

\* AUBRAC, en Rouergue, Diocèse de Rhodès. C'est une Domerie ou Abbaye d'hommes, de l'Ordre de Saint-Augustin, & de la Réforme de Chancellade, que l'Abbé de Clermont-d'Amboise, possédoit depuis 1746, & qui vient d'être réunie à l'Ecole-Royale-Militaire établie à Paris.

AUBRAY: d'argent, au croiffant de gueules, accompagné de trois trèfles de fable.

AUBRELIQUE, Seigneur de Ronquerolles, de la Motte: écartelé, aux 1 & 4 d'azur, auchevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, deux enches & une en pointe; aux 2 & 3 d'azur, au lion d'or, accompagné en ches de deux étoiles d'argent.

\* AUBRES, ou ARBRES, dans le Comtat Venaissin; Terre qui est un Fies avec haute moyenne & basse Justice, possédée dès le XIV\* siècle par la famille de Budes, & depuis elle a appartenu aux Maisons de Gérard & de Fortia, des Seigneurs des Piles.

AUBRI: burelé d'or & de gueules de dix pièces.

\*AUBRY DE CASTELNAU, Terre située en Berry, entre Bourges & Issoudun, érigée en Marquisat en 1652, en saveur du Maréchal de Castelnau, pour lui, ses hoirs & ayans cause. Ce Marquisat qui appartient aujourd'hui à Charles, Comte de Bussy, a appartenu avant lui à Charles-Léonor Aubry, & après lui à Gabriel Aubry, son sils Seigneur de Lazenay, Plotard & autres Terres en Berry.

Cette Famille est connue par nombre de sujets de distinction qu'elle a sournis à l'Etat, tels que Jean Aubry, Conseiller d'Etat, Intendant de la Généralité de Touraine, employé avec consiance par Louis XIII en 1611, pour saire des Règlemens dans cette Province à la satissaction de ses habitans; & N..... Aubry, Président de la Chambre des Comp-

tes de Paris, dont il est parlé avec éloge dans les Mémoires du Cardinal de Retz. Cette samille, dont on ne connoît pas l'origine, prouve sa descendance depuis:

GILLES AUBRY, qualifié Ecuy-er dans tous

les aftes, qui vivoit en 1423.

JOSEPH AUBRY, son fils, Capitaine de 100 hommes d'armes en 1480, sut père de:

Julien Aubry, qui affista à la réformation de la Coutume de Touraine en 1559, & sut ensuite Lieutenant-Général du Siège de Tours.

JEAN AUBRY, fon fils, Maître des Requêtes, Intendant de la Généralité de Touraine, & enfuite Conseiller d'Etat, eut deux gar-

cons, l'un desquels nommé:

GILLES-LÉONOR AUBRY, né en 1634, fut successivement Conseiller au Bailliage & Siège-Présidial de Tours, Lieutenant-Criminel au même Siège, Secrétaire du Roi, reçu le 11 Mars 1677, puis Président de la Chambre des Comptes de Paris, où il sut reçu le 3 Août 1688, & mourut en 1698. Il avoit épousé Marie Bigot, dont il laissa:

1. CHARLES-LÉONOR, qui suit;

 PIERRE, Seigneur du Plessis, Lieutenant-Général au siège de Tours, mort sans ensans en 1739;

3. Gilles, rapporté après la postérité de son

frère aîné;

4. Joseph, aussi rapporté ci-après;

 CATHERINE, mariée à N... de la Falouère, Grand-Maître des Eaux & Forêts à Paris;

 Et ELISABETH AUBRY, mariée à N...Hénin, Conseiller au Parlement de Paris.

CHARLES-LÉONOR AUBRY, Marquis de Caftelnau, Seigneur de Lazenay, de Plotard, & autres Terres en Berry, Conseiller au Parlement de Paris le 26 Juillet 1690, mort le 20 Avril 1735, âgé de 68 ans, avoit épousé, le 18 Janvier 1693, Catherine Coustard, morte en sa Terre de Castelnau au mois d'Ostobre 1728, âgée d'environ 55 ans. Elle étoit fœur de Jean Coustard, Conseiller au Parlement. & de Marie Coustard, mariée à André-Nicolas de Jassaud, Président de la Chambre des Comptes, dont elle a en deux filles: l'ainée, Marie-Anne, mariée à Geoffroy-Macé Camus de Pontcarré, premier Prélident du Parlement de Rouen, morte fans enfans; & la cadette mariéed'abord à Charles-Michel-François de Roncherolles - Pont - Saint - Pierre, dont la fille a été mariée à René-Nicolas-Charles-Augustin de Maupeou, aujourd'hui Tome 1.

Chancelier de France. Du mariage de CHAR-LES-LÉONOR AUERY, sont nés:

1. Léonor, qui fuit;

2. Et Gabriel, Marquis de Castelnau, né le 4 Août 1711, Conseiller au Parlement de Paris en 1731, qui a été marié, 1º avec Geneviève Brochant, fille de N... Brochant, Maître des Comptes, dont il a eu Geneviève Aubry, mariée au Comte de Bryon, ancien Capitaine au Régiment du Roi; & 2º avec Emilie Pinot de la Grandinage, veuve du Comte de Molun, Conseiller au Parlement de Bretagne, de laquelle il n'a point eu d'ensans.

Léonor Aubry, Marquis de Castelnau, Seigneur de Lazenay & de Plotard, a été reçu Conseiller au Parlement de Paris le 5 Janvier 1720, & est mort en 1770, laissant de Mar-

guerite de la Mare:

1. Denis, ancien Moufquetaire-Noir:

2. Et N... Aubry, marice à N... de la Grange, Président du Bureau des Finances de Montauban.

GILLES AUBRY, troisième fils de GILLES-LÉO-NOR & de Marie Bigot, Maître en la Chambre des Comptes de Paris, mort en 1757, avoit épousé N... de Vigni, dont le père est mort Lieutenant-Général d'Artillerie & Maréchal de Camp. De ce mariage sont issus:

1. NICOLAS-MARIE, qui fuit;

2. Joseph, Lieutenant-Général du Siège & Présidial de Tours, mort sans ensans;

3. Et N... AUBRY, Chanoine.

Nicolas-Marie Aubry, Maîtreen la Chambre des Comptes de Paris, morten 1760, avoit épousé Marie-Anne le Roux, dont il a eu:

1. Pierre-Cyprien, Maitre des Comptes:

2. François, Officier d'Artillerie; 3. Et Angélique-Marie Aubry.

JOSEPH ALBRY, Seigneur du Plessis, quatrième fils de GILLES-LÉONOR & de Marie Bigot, premier Président du Bureau des Finances de Tours, a été marié avec Jeanne Frotté, dont il n'a laissé que:

JOSEPH-JEAN AUBRY, Seigneur du Plessis, premier Président du Bureau des Finances à Tours, qui mourut en 1763. Il avoit épousé

Catherine Verrier, & en a eu:

1. CHARLES AUBRY, mort en bas âge;

2. Joseph-Robert, qui suit;

3. Et Thérèse-Catherine Aubry.

Joseph-Robert Aubry, Seigneur du Plessis, a obtenu par une grâce spéciale du Roi, accordée en considération de sa naissance & des services de ses ancêtres, la charge de premier

Président du Bureau des Finances, dans laquelle il ne pouvoit être reçu, attendu son

âge.

Les armes: d'argent, à une hure de sanglier de sable, les yeux & les désenses d'argent; au chef d'azur dentelé par le bas, & chargé de trois roses d'or.

AUBRIOT: de gucules, à l'étoile d'or; au chef coufu de Bourgogne ancien, qui est bandé d'or & d'azur de six pièces, à la bordure de gueules.

AUBRISE, en Provence: de gueules, à la fasce d'or chargée de trois chevrons couchés d'azur.

AUBRY, en Bretagne: d'argent, à trois fleurs-de-lys d'azur.

AUBRY, en Exmes, en Normandie, Terre & Seigneurie, dont trois clochers dépendent, avec un Château ou Tour des plus considérables par son antiquité, qui a été bati pendant les guerres civiles, & a foutenu en tout tems des sièges. Il est entouré de sossés & d'eau, qui le rendent encore plus fort; on peut y loger plus de 300 hommes, avec les munitions nécessaires à la vie; & ily a plusieurs machines & inventions pour le défendre, tels qu'affommoirs & boulets, pratiqués dans les murs, qui servent à tirer sur les affiégeans avec l'arquebuse, & se retournent auflitôt & des sentinelles autour. Cette Scigneurie d'Aubry, est entrée par alliance, depuis environ un siècle & demi dans la famille de Mannoury. Voyez MANNOURY.

AUBRY: de gueules, à trois pals d'or, chargés chacun au milieu d'un trèfle de finople.

AUBRY: d'or, à cinq fasces de gueules.

AUBUISSON (p'), Maison originaire d'Espagne, établie à Ramonville-Saint-Aigne, près Toulouse, en Languedoc, vers le milieu du XVIº siècle.

I. Dom Pedro d'Auguisson, issu d'une ancienne Maison de ce nom, en Espagne, étoit un Officier de distinction dans les Troupes d'Espagne, où il parvint au grade de Colonel. Il sut tué en combattant pour la désense de la Patrie contre les Maures; & laissa de Dona Clara-Eugénie de Velasquo, d'une ancienne & illustre Maison du Royaume de Castille:

II. Noble Jean d'Aubuisson, Ecuyer, qui, voyant le désordre affreux qui régnoit en Es-

pagne, se détermina à changer de Patrie, & vint en France s'établir à Toulouse. Il épousa, par contrat passe devant Gueyne, Notaire de Nailhoux, en Lauraguais, Diocèse de Toulouse, le 5 Octobre 1589, Guillemette-Honorée Delzert, fille de Noble Pierre-Germain Delzert, Ecuyer, Conseiller & Secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France; & fit fon testament le 6 Novembre 1614, par lequel il rendit deux de ses fils héritiers égaux. avec substitution de l'un à l'autre. Sa veuve acquit, le 1er Octobre 1633, pour ses enfans, qui étoient en Espagne, de Jean Paul Casse, Bourgeoisd'Hauterive, plusieurs Terres dans la Juridiction de Sainte-Gabelle, dans le Lauraguais. De ce mariage vinrent entr'autres enfans:

1. Jean-Germain, qui retourna dans la Patrie de ses ancêtres, en Espagne, où il entra dans l'Ordre de Saint-Dominique. Il sut Grand-Inquisiteur & Evêque de Barcelone; sit présent à son stère Germain, de son portrait qui se voit encore aujourd'hui au Château de Ramonville, & mourut en Espagne;

2. GERMAIN, qui fuit;

3. Autre Jean, dont on ignore le fort;

 Et RAYMONDE, mariée à noble François de Porquier, Ecuyer, Scigneur de la Garigue; il demeure à Nailhoux.

III. Noble GERMAIN D'AUBUISSON, Ecuyer, se sit concéder, en 1636, par les Curé & Marguilliers de l'Eglise Paroissiale de Nailhoux, une Chapelle dans cette Eglise, & le droit de sépulture en icelle. Il sut élu deux sois Capitoul de Toulouse, ès années 1663 & 1670, dans des tems où les Capitouls étoient Gentilshommes; & fit son testament, par acte pafsé par-devant Limoges, Notaire à Toulouse, le 25 Août 1673, par lequel il sait un legs à sa fille, & institue héritiers égaux ses deux fils, avec substitution de l'un à l'autre. Il avoit épousé, par contrat du 7 Novembre 1641, Madeleine de Sivies, fille de N ... de Sivies, Ecuyer, & de Marguerite de Bonal. Il eut pour enfans:

1. GÉRAUD, qui fuit;

 Jean-Germain, Lieutenant au Régiment de Normandie, tué à l'armée;

3. Et Guillaumette, mariée à François de Vabres, Marquis de Castelnau, & Baron des Etats du Languedoc.

IV. Noble Géraud d'Aubuisson, Ecuyer, né & habitant de Toulouse, épouse, par con-

frat passe devant Gillet, Notaire a Montgeard, le 22 Mars 1679, Marie de Fargues, fille de noble Arnaud de Fargues, Ecuyer, & de Catherine du Cup-de-Ricaud, & mourut abinstat. Sa veuve fit son testament en 1726, par lequel, pour se consormer aux intentions de seu son mari, elle fait un legs à sa fille, & institue héritiers égaux ses deux fils, qu'elle fubstitue l'un à l'autre, & à l'aîné desquels elle fait un legs par préciput & avantage. Ses enfans furent:

1. Arnaud, Ecuyer, Seigneur direct de Ramonville-Saint-Aigne, qui mourut fans poftérité, après avoir fait son testament, le 20 Mai 1752, par lequel il institua son héritier universel noble Jean-Germain-Marie d'Au-BUISSON, son petit-neveu. Il avoit épousé Marguerite de Coulomiers;

2. JEAN-GERMAIN, qui fuit;

3. Et Guillaumette, mariée à noble Joseph de Ferrand, Ecuyer, Seigneur de St-Jean.

V. Noble Jean-Germain D'Aubuisson, Ecuver, Seigneur de Duffort, d'abord Moufquetaire de la Garde Ordinaire du Roi, & depuis Lieutenant au Régiment de Boulonois, par Lettres du 20 Février 1704, datées de Versailles & adressées à M. le Marquis de Croy, Colonel du même Régiment, fit son testament, par acte passé devant l'Épine, Notaire à Toulouse, le 12 Juillet 1756, par lequel il institue son fils aîné son héritier universel, & donne à ses autres ensans la légitime de droit. Il mourut peu de tems après. Il avoit épousé, par contrat de 1704, Germaine Dufaur d'Ancuns, fille de noble Gabriel Dufaur, Chevalier, Seigneur d'Ancuns, & de Claire de Gardia, dont il laissa:

1. ARNAUD-GERMAIN, qui fuit;

2. Pierre, Ecuyer, Capitaine au Régiment de la Couronne, & Chevalier de Saint-Louis, qui a servi dans ce Régiment l'espace de 22 années, pendant lesquelles il s'est trouvé à la bataille de Fontenoy, le 11 Mai 1745, au siège de Tournay, le 19 Juin suivant, & ensuite à celui de Dendermonde en 1745, où il attaqua la redoute nommée l'Enfer, à la tête des Grenadiers, se rendit maître des batteries, qui étoient gardées par 30 Grenadiers, & y eut trois doigts de la main gauche emportés d'un coup de seu. Il sut gratifié du Roi pour cette action, s'est trouvé depuis à la bataille de Rocoux, le 11 Octobre 1746, où il fut si dangereusement blessé que le Roi lui accorda fa retraite avec une pension de 400 livres. Il vit fans alliance;

3. MARIE, semme de noble Jean-Baptifle d'Hébrail, Chevalier, Seigneur de Canast: 4. CLAIRE, mariée à noble Joseph de Saint-

Aigne, Ecuyer;
5. Guillaumette, semme de N... de Bonhaure, Ecuyer, Seigneur du Cordier;

6. Et BARTHÉLEMYE, Religieuse Ursuline à Toulouse.

VI. Noble ARNAUD-GERMAIN D'AUBUISSON, Ecuyer, Seigneur de Duffort, a époufé, par contrat passé devant Lafage, Notaire à Sainte-Gabelle, le 31 Octobre 1737, noble Dame Jeanne-Germaine Durand-de-Nogarede. fille de noble Arnaud Durand, Ecuyer, Seigneur de Nogarède, & de Marguerite de Gavaret-de-Saint-Léon, & petite-nièce de M. de Marsal, premier Commandant de la feconde Compagnie des Mousquetaires; & Gouverneur du Château de Vincennes. De ce mariage sont nés:

1. JEAN-GERMAIN-MARIE; qui fuit;

2. CHARLES, Ecuyer, Seigneur de Duffort, né le 7 Novembre 1739;

3. Pierre, Ecuyer, né le 8 Juin 1741, & entré au mois d'Août 1765 dans les Gendarmes de la Garde ordinaire du Roi;

4. Guillaumette-Honorée, née le 12 Août 1742;

5. JEANNE-FRANCOISE-THÈCLE, née le 23 Septembre 1743;

6. CLAIRE-LOUISE, née le 29 Juillet 1745;

7. Et Rose, née le 28 Mars 1747.

VII. JEAN-GERMAIN-MARIE D'AUBUISSON, Ecuyer, né le 13 Octobre 1738, est, depuis 1756, dans la première Compagnie des Moufquetaires à Cheval de la Garde ordinaire du Roi. & Seigneur direct de Ramonville-Saint-Aigne, au moyen de la donation que lui en fit, par son testament du 20 Mai 1752, Ar-NAUD D'AUBUISSON, son grand-oncle, qui en disposa en sa saveur, ainsi que de ses autres biens. Il n'est pas encore marié.

Les armes: écartelé, aux 1 & 4 d'or, à l'aigle de fable, fondante en bande vers le bas de l'écu en pointe, sur un buisson issant de sinople; aux 2 & 3 d'or, à 8 points équipolles de vair, à la bordure componée de Castille & de Léon, qui est de Vélasco, en Espagne.

AUBUSSON. La Maison des Vicomtes d'Aubusson est l'une de celles de France dont on prouve le mieux l'antiquité, puisque par des titres elle paroît déjà illustre sur la fin du IXº siècle & dans le commencement du Xº. C'est la ville d'Aubusson, seconde ville de la

Marche, qui a donné le nom à cette Maison.

I. N... D'AUBUSSON, vivant dans le IXe siècle, n'est connu que par ses ensans qui surent:

1. RANULPHE, qui fuit;

2. Turpion, Evêque de Limoges;

- 3. Aynon, Abbé de Saint-Martial de Limoges; 4. Et MARTIN, Abbé de Saint-Cyprien de Poi-
- II. RANULPHE D'AUBUSSON, Ier du nom, épousa Godolinde, dont:

1. Robert, mort fans enfans;

2. RAINAUD, qui fuit;

3. Et Boson, Abbé Laïc des Monastères de Rofeilles en la Marche. & d'Évau en Combrailles.

III. RAINAUD, Ier du nom, Vicomte d'Au-

Busson, épousa Alsinde, dont il cut:

IV. RANULPHE, II'du nom, Vicomted'Au-Busson, surnommé Cabridel, c'est-à-dire, tête-de-chevreau, qui épousa Ainarde de Turenne, fille de Bernard, Vicomte de Turenne, & de Dode, dont:

1. RAINAUD, Ile du nom, mort sans postérité;

2. RANULPHE, qui fuit;

3. Et FARELDE, mariée à Aimar de la Roche. V. RANULPHE, IIIedu nom, Vicomte d'Au-Busson, épousa N..., dont il eut:

1. RAINAUD, qui fuit;

2. Et Agnès, mariée à Gulfier, Seigneur de la Tour.

VI. RAINAUD, IIIe du nom, Vicomte d'Au-Busson, épousa Adélaïde d'Ulriec, fille d'Humbaud d'Ulriec en Berry, dont il eut:

1. RANULPHE, IVe du nom, mort sans posté-

rité:

2. Et Guillaume, qui suit.

VII. GUILLAUME, Ier du nom, Vicomte d'Aubusson, époufa Agnès, qui, étant veuve, se sit Religieuse à Fontevrault, & sut la première Prieure de Tusson. Leur fils sut:

VIII. RAINAUD, IVe du nom. Vicomte d'Aubusson, qui épousa Hélis, fille d'Archambaud III, Vicomte de Comborn, surnommé le Barbu, dont il eut:

1. RAINAUD, qui suit;

2. 3. & 4. GUILLAUME, GUY & RANULPHE;

5. AHEL, mariée à Pierre Ebrard;

- 6. Et Rohilde, mariée à Guillaume de Saint-Març.

IX. RAINAUD (a), Ve du nom, Vicomte

d'Aubusson, surnommé le Lépreux, épousa Matabrune de Ventadour, fille d'Elbe, IIIº du nom, Viconite de Ventadour, & de Marguerite de Turenne, dont il eut :

1. Guy, qui fuit;
2. & 3. RANULPHE & GUILLAUME, nommé Guillaume Abbé:

4. Et Agnès, qui épousa, à ce que l'on croit, Bernard de la Roche-Aymon.

X. Guy, I'r du nom, Vicomte d'Augusson. par lequel Moréri commence la Généalogie de la Maison d'Aubusson, vivoit en 1177 & 1194, fit le voyage de la Terre-Sainte & épousa Assalide de Comborn, fille d'Archambaud IV, Vicomte de Comborn, & de Jourdaine de Périgord, dont il eut:

XI. RENAUD, Vicomte d'Aubusson, qui se croisa contre les Albigeois, sit hommage de sa Vicomté, par ordre du Roi, au Comte de la Marche en 1226, & mourut en 1249. Il épousa Abel ou Elis-Marguerite, dont on ignore le surnom, de laquelle il eut pour ensans:

1. Guillaune, mort en 1260;

2. Guy, qui suit;

3. RANULPHE, qui a sait la branche des Seigneurs de la Borne, rapportée ci-après;

4. Agnès, mariée, avant 1244, à Aymon, Seigneur de la Roche-Aymon, morte après 1263;

5. Et Assalide, Religieuse au Prieuré de Bleffac.

XII. Guy, IIe du nom, Vicomte d'Aubusson, vivoit en 1260, & a eu de sa femme, dont le nom est ignoré:

Alengarde d'Aubusson, Dame de Massignac, mariée 1º l'an 1262, à Eric de Beaujeu, Seigneur d'Hermane, qualifié, par quelques Auteurs, Maréchal de France, mais sans preuves; 20 à Guillaume, Seigneur de Rochedagoux, avec lequel elle vivoitl'an 1200.

## BRANCHE

# des Seigneurs DE LA BORNE.

XII. RANULPHE D'AUBUSSON, fils puiné de RENAUD VI, Vicomte d'Aubusson, fut Seigneur de la Borne, il vivoit en 1277, & laissa:

- 1. RAYMOND OU RAINAUD, Seigneur de la Borne, que l'on dit avoir vendu la Vicomté d'Aubusson à Hugues, Comte de la Marche, & qui mourut sans possérité de Dauphine de la Tour, qui se remaria avec Aimery, Seigneur de Monteil-de-la-Rochefoucaud;
- 2. Et Guillaume, qui suit. XIII. Guillaune d'Aubusson, Seigneur de

<sup>(</sup>a) On croit que Jean D'Aubusson, Moine dans L'Abbaye de Notre-Dame-du-Palais, Ordre de Citeaux, pourroit bien avoir été fils du Vicomte Rainaud V.

la Borne, étoit mort en 1317, ayant eu de Guillemette:

1. RENAUD, qui fuit;

2. Gérard, vivant en 1342, mort sans postérité;

3. & 4. ROBERT & GUILLAUME, que l'on prétend avoir fait la branche des Seigneurs de Banson.

XIV. RENAUD D'AUBUSSON, Seigneur de la Borne, de Monteil-au-Vicomte, de la Feuillade, &c., étoit mort en 1353. Il épousa Marguerite, dont il eut:

1. Guy, qui suit;

2. Et N... mariée à Pierre, Seigneur de Mau-

XV. Guy D'Aubusson, Seigneur de la Borne. &c., mourut prisonnier de guerre des Anglois avant 1364. Il épousa, l'an 1332, Marguerite de Ventadour, fille de Géraud, Seigneur de Douzenac, dont il eut:

1. Guy, Ile du nom, Seigneur de la Borne, mort fans enfans après 1371;

2. Louis, mort sans postérité de Guérine de Dienne ;

3. JEAN, qui suit;

4. Guillemette, mariée à Pierre Viguier, Seigneur de Saint-Severin, dont le neveu la fit noyer l'an 1300;

5. JEANNE, allice le 24 Mars 1354, à Joubert,

Seigneur de Dienne;

6. Et Alix, mariée à Dauphin, Seigneur de Maleval.

XVI. JEAN D'AUBUSSON, Seigneur de la Borne après son srère Guy, mourut en 1420. Il épousa Guyonne de Montéruc, fille d'Etienne, neveu par sa mère du Pape Inno-CENT VI, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit:

2. Renaud, qui a fait la branche des Seigneurs du Monteil-au-Viconite, rapportée ci-après;

3. Guillaume, duquel descendent les Seigneurs & Ducs de la Feuillade, mentionnés ciaprès;

4. Guy, qui a fait la tige des Seigneurs de Vi-

lac, aussi rapportée ci-après; 5. Louis, Chevalier de Rhodes, Commandeur de Charroux en 1468;

6. JACQUES, Prieur de Blessac;

7. GILLES, Religieux dans l'Abbaye de Tulle en 1428 & 1445;

8. Antoine, Evêque de Bethléem en 1468;

9. JEANNE, mariée, avant 1416, à Bertrand, Seigneur de *Saint-Avit*;

10. CATHERINE, alliée à Nicolas, Seigneur de Maumont;

11. Marguerite, semme de N..., Seigneur de Touzelles;

12. MARIE, Prieure de Bleffac:

13. Et Philippe, marice, l'an 1451, à Jean de Gontaut, Baron de Saint-Geniez & de Ba-

XVII. JEAN D'AUBUSSON, IIe du nom, Seigneur de la Borne, &c., vivoit encore le 18 Mai 1445, & mourut avant le mois de Février 1446. Il avoit épousé, par contrat du 27 Octobre 1394, Marguerite Chauveron, Dame du Dognon, fille d'Audouin Chauveron. Prévôt de Paris, & de Guillelmine Vigier, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. Audouin, Abbé de Sainte-Marie du Palais en 1463;

3. Antoine, qui a fait la branche des Seigneurs de la Ville-Neuve:

4. Guyot, vivant en 1471;

5. GUILLAUME, Religieux Bénédictin;

6. OLIVIER, Religieux de l'Ordre de Saint-Antoine de Viénois;

7. Souveraine, mariée, en 1425, à Guillaume-Daniel, Seigneur de Murault;

8. Louise, alliée à Louis de Pierrebuffière, Seigneur de Châteauneuf:

9. DAUPHINE, Religieuse en l'Abbaye de la Règle;

10. Et MARGUERITE, semme d'Antoine de la Feuillée.

XVIII. JEAN D'AUBUSSON, III'du nom, Seigneur de la Borne, du Dognon, &c., Chambellan du Roi, vivoit encore en 1463, & étoit mort en 1471. Il épousa, par contrat du 22 Juin 1432, Agnès, fille d'Olivier, Seigneur de Saint-Georges, & de Catherine de Rochechouart, dont il eut:

1. JACQUES, qui suit; 2. PIERRE, Prieur de Boubiac;

3. Guy, Prieur de Blessac & de la Villedieu; 4. MARGUERITE, alliée, le 16 Juin 1465, à André Foucault, Seigneur de Saint-Germain-Beaupré:

5. DAUPHINE, mariée à François de Chambo-

ran, Ecuyer d'Ecurie;

6. Et Isabelle, mariée 10 à Guillaume de Rochefort, Seigneur de Châteauvert; & 2º à Amaury de Fontenay, Baron de Fontenay en Berry.

XIX. JACQUES D'AUBUSSON, Seigneur de la Borne, &c., Sénéchal de la Marche, époufa, 1º Jeanne de Vivonne; 2º Domiane Dupuy, fille de Pierre, Seigneur de Vatan, & de Madeleine de Gaucourt. Du premier lit vint:

1. JEAN, mort peu après son père, ayant été accordé, avant le 13 Février 1499, à Jeanne de Vouhet, alors âgée de sept à huitans; Du fecond lit vinrent:

2. CHARLES, qui suit;

3. JEAN, Prieur de Blessac en 1540. Protonotaire Apostolique, qui eut des ensans naturels, dont l'état sut contesté;

4. MARGUERITE, alliée, le 9 Avril 1522, à Déodat de Saint-Julien, Seigneur de Saint-

Marc;

5. JEANNE, marice à Bos de Pierrebuffière,

Seigneur de la Faye;

 Et CATHERINE, semme de Guy Brachet, Seigneur de Pérusse, duquel elle étoit veuve en 1553.

XX. CHARLES D'AUBUSSON, Seigneur de la Borne, &c., eut la tête tranchée à Paris, le 23 Février 1533, pour plusieurs violences qu'il avoit faites à quelques Monastères de son voisinage. Il avoit épousé, le 21 Août 1525, Jeanne de Montal, fille d'Aimery, Seigneur de Montal, & de Jeanne de Balfac, dont il eut.

JEANNE D'AUBUSSON, Dame de la Borne, morte fans ensans en 1569. Elle avoit été promise en mariage à Raoul de Coucy, Seigneur de Vervins, qui obtint la consiscation des biens du Seigneur de la Borne; mais, étant majeure, elle épousa René Brachet. Scigneur de Montagu.

CHARLES D'AUDUSSON cut plusieurs ensans

naturels.

#### BRANCHE

des Seigneurs de LA VILLENEUVE, fortis des Seigneurs de LA Borne.

XVIII. Antoine d'Aubusson, troisième fils de Jean II, Seigneur de la Borne, & de Marguerite de Chauveron, sut Seigneur de Villeneuve, Conseiller-Chambellan du Roi. Il est marqué dans un registre du Parlement de 1459, qu'il épousa Marguerite d'Aubusson, mais on n'a pu découvrir de quelle branche elle étoit. Il en eut Louis, qui suit, & un fils naturel nommé Antoine.

XIX. Louis d'Aubusson, Seigneur de la Villeneuve, épousa, 1º le 10 Mars 1486, Catherine de Gaucourt, seconde fille de Charles, ler du nom, Seigneur de Gaucourt, Vicomte d'Acy, Lieutenant-Général de Paris & de l'Isle de France, & d'Agnès de Vaux; 2º Anne de Villequier, veuve de Joachim

Brachet, Seigneur de Montagu.

Du premier lit il eut:

 PIERRE, qui suit;
 Antoine, Chanoine du Moutier-Roseilles, Doyen de la Chapelle de Tailleser, Prieur en 1530 de Roseilles, qui étoit autresois une Abbaye, mort en 1533;

 Et Marguerite, mariée en 1500 à Jean Chevrier, Seigneur de Paudy, Pannetier de Jeanne de France, Duchesse de Berry, & Gentilhomme de la Fauconnerie du Roi.

XX. PIERRE D'AUBUSSON, Seigneur de la Villeneuve, mourut en 1550, & laissa d'Anne de la Gorce, sceur de Geoffroy de la Gorce, Seigneur de Gourdon, qui se remaria en 1552 à Antoine du Pouget, Seigneur de Nadaillac:

 Rose, mariée, le 9 Mai 1568, à François-Jacques du Pouget, Seigneur de Nadaillac, fils du premier lit de son beau-père;

 & 3. Jeanne & Gilberte, mineures en 1562;
 Et Françoise, qui vivoit en 1598, femme de Jean-Martin, Seigneur de la Goutte-

Bernard.

## BRANCHE

des Seigneurs du Monteil-au-Viconte, issus des Seigneurs de La Borne.

XVII. RENAUD D'AUBUSSON, second fils de JEAN, I' du nom, & de Guyonne de Montéruc, eut en partage les Seigneuries de Monteil-au-Vicomte, de Pelletanges & de Pontarion, & mourut avant 1433. Il avoit épousé, le 4 Septembre 1412, Marguerite de Comborn, fille de Guichard, Vicomte de Comborn & de Traignac, & de Louise d'Anduse, dont il eut:

1. Antoine, qui fuit;

2. Hugues, Evêque de Tulle, mort en Septembre 1454;

3. Louis, Evêque de Tulle après son srère, mort au mois de Septembre 1471;

 Guichard, Confeiller au Parlement de Paris, successivement Evêque de Couserans, de Cahors & de Carcassonne, mort en 1489;

- 5. Pierre, Grand-Maître de l'Ordre de Rhodes, & Cardinal, qui sut un des plus grands hommes de son siècle. Il sit ses premiers exploits d'armes en Hongrie contre les Tures, où il se signala dans l'Armée de l'Empercur Sigismono; se trouva à la prise de Montereau-Faut-Yonne, & y marqua tant dé courage, que le Roi Charles VII le prit en assection. Voyez son Eloge dans Moréri;
- Souveraine, mariée, l'an 1446, à Guy de Blanchefort, Seigneur de Boislamy, &c., Sénéchal de Lyon;
- Et MARGUERITE, feconde femme de Mathelin Brachet. Seigneur de Montagu, Bailli de Troyes, & Sénéchal du Limoufin.

XVIII. Antoine d'Aubusson, I" du nom,

Seigneur de Monteil-au-Vicomte, &c., Bailli d'Anjou, de Touraine & du Pays de Caux, fervit le Roi contre les Anglois & les Bourguignons; alla en 1480 au secours du Grand-Maître de Rhodes, son srère, qui le sit Général de ses troupes. Il donna des marques de fa valeur, & mourut, à fon retour, à fa maifon de Monteil. Il épousa 1º Marguerite de Villequier, fille de Robert, Seigneur de Villequier, & de Marie de Gamaches; 2º Louise de Pevre, fille d'Allorge, Seigneur de Pevre, & de Louise de Saignes.

Du premier lit vinrent:

1. MARIE. Dame de Monteil, mariée à Guy d'Arpajon, Seigneur de Calmont, Vicomte

2. Louise, alliée, l'an 1473, à Jacques de Rochechouart, Seigneur du Bourdet & de Char-

3. CATHERINE, semme d'Antoine, Seigneur de

Saint-Georges; 4. Françoise, mariée à Guillaume d'Estaing,

Seigneur de Savréfac; 5. Louise, Prieure de Nouils;

Et du second lit:

6. Antoine, Seigneur de Monteil, mort fans alliance après 1500;

7. Et Jeanne, mariée à Foucaud, Seigneur de Pierrebuffiere.

#### BRANCHE

des Seigneurs, Comtes & Ducs DE LA FEUILLADE.

XVII. Guillaume d'Aubusson, troisième fils de Jean, Ier du nom, Seigneur de la Borne, &c., & de Guyonne de Montérue, eut en partage la Seigneurie de la Feuillade, & épousa, en 1420, Marguerite Hélie, fille de Gulsier, Seigneur de Villac en Périgord, & de Jeanne de Roffignac, dont il eut:

1. Louis, qui fuit; 2. Jacques, Abbé de Château-Landon, mort en 1519;

3. Gilles, Religieux, & Receveur d'hôtes en l'Abbaye d'Aurillac, l'an 1473;

. Guicharn, vivant en 1473;

5. JEAN, Religieux en l'Abbaye d'Ahun; 6. Et Louise, mariée, le 25 Janvier 1463, à Guillaume de la Roche-Aymon, Seigneur

de Saint-Maixent.

XVIII. Louis d'Aubusson, Seigneur de la Feuillade, né en 1440, sut Gouverneur de Guise en 1483 pour Jean d'Armagnac, Duc de Nemours, Comte de Guise. Il épousa, en 1483, Catherine de Rochechouart, fille de Geoffroy, Seigneur du Bourdet, & d'Ifabeau Brachet, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. Autre Jean, furnommé de Menou, Abbé de la Colombe en 1528;

3. JEANNE, mariée, le 6 Novembre 1498, 2 Hugues de Malleret, Seigneur de la Roche-Guillebaut:

4. Et Anne, alliée, le 20 Janvier 1501, à Jean

d'Usfel, Seigneur de la Garde.

XIX. JEAN D'AUBUSSON, Ist du nom, Seigneur de la Feuillade, acquit la Terre de Peiletanges l'an 1521, & mourut l'an 1551. Il épousa, en 1506, Jeanne, Dame de Vouhet en Poitou, fille unique de Jean, Seigneur de Vouhet, & de Jeanne de Ville, dont il eut:

1. Guy, mort fans postérité de Renée de Graçai, fille de Jacques, Seigneur de Champeroux, & de Madeleine Baraton;

2. JEAN, qui fuit;

- 3. Jeanne, mariée, le 20 Mai 1544, à François, Seigneur de Diene; 4. Anne, alliée, le 12 Juillet 1545, à Pierre
- Estourneau, Seigneur de Tersannes;

5. Et MADELEINE, mariée à Claude dela Trémoille, Seigneur de Font-Morant.

XX. JEAN D'AUBUSSON, 11º du nom, Seigneur de la Feuillade, mourut avant son père. Il avoit époufé, le 11 Août 1538, Jacqueline de Diene, fille de Jean, Seigneur de Diene, & d'Hélène de Chabannes, morte le 30 Mars 1567, dont il eut:

1 François, qui fuit;

2. JEANNE, alliée à René, Seigneur de Beaufort & de Chaume;

3. Gabriel Le, mariée, l'an 1555, à Jean de Saint-Julien, Seigneur de Saint-Marc;

4. Et Anne, qui époufa, le 31 Mars 1561, Honoré de l'Age, Seigneur de Puylaurens.

XXI. François d'Aubusson (a), Seigneur de la Feuillade, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi, Chambellan du Duc d'Anjou, mourut le 21 Mai 1611. Il avoit époufé, le 30 Juillet 1554, Louise Pot, fille de Jean, Seigneur de Rho-

(a) Susanne d'Aubusson, qui, de Religieuse de l'Abbaye de Bonne-Saigne, Ordre de Saint-Be-noit, au Diocèse de Limoges, devint Abbesse de Bugue, même Ordre, au Diocèse de Périgueux, Bugue, meme Ordre, au Diocète de Perigueux, qu'elle rétablit en 1603, & Françoise d'Aubusson-de-la-Feuillade, fa Coadjutrice, qui fut Abbesse en 1608, étoient peut-être, dit le P.Anselme, filles de François d'Aubusson, Seigneur de la Feuillade, d'autant plus qu'Honorée TOiron, Abbesse du même Monastère, après Françoise d'Aubusson, est qualisée sa parente dans le Gallia Christiane tom 11 page 1501. lia Christiana, tom. 11, pag. 1501.

des, Maitre des Cérémonies de France, & de Georgette de Balzac, vivante encore en 1613. Il eur de ce mariage:

1. GEORGES, qui fuit;

 GUILLAUNE, qui a fait la branche des Seigneurs de Chassingrimont, rapportée ciaprès;

3. HARDOUIN, Chevalier de Malte, Commandeur de Sainte-Anne en la Marche;

4. François, Prévôt de Saint-Benoît de Sault, puis Religieux Récollet

5. Robert, Abbedu Palais, & Prévôt de Saint-

Benoît après son frère;

6. Anne, mariée 1º à François Faucon, Scigneur de Saint-Pardoux; 2º le 12 Novembre 1580, à Rigaut de Scorailles, Seigneur de Roussille, vivant en 1631;

7. MADELEINE, mariée à Gabriel, Seigneur de

Soudeilles;

8. Honorée, mariée 1º le 28 Février 1588, à Françoisde Lezai, Seigneur de Beauregard; 2º le 9 Novembre 1593, à Louis d'Oiron, Seigneur d'Agin;

 JACQUELINE, qui époufa, le 29 Juin 1590, Bonaventure de Raïes, Seigneur de Monimes;

10. Et JEANNE, mariée 1º le 17 Octobre 1605, à Gny Brachet, Seigneur de Pérusse; 2º par contrat du 6 Juin 1614, à Gabriel de Pierrebussière-Châteauneus, Seigneur de Villeneuve.

XXII. GEORGES D'AUBUSSON (a), Comte de la Feuillade, &c., Sénéchal de la Haute & Basse-Marche, Licutenant des Chevaux-Légers de la Garde de la Reine Marie de Médicis, mourut en 1628. Il épousa, 1° le 21 Mai 1595, Jacqueline de Lignières, fille d'Antoine, Seigneur de Lignières, en Combrailles, & de Françoise de Courtenay, Dame dela Grange-Bléneau; 2° le 7 Novembre 1615, Olympe Green-de-Saint-Marsault, Vicomtessed Rochemaux, veuve de Jean, Comte d'Escars, & fille de Jean, Seigneur de Parcous, & de Françoise de Sainte-Maure.

· Du premier mariage vinrent:

1. FRANÇOIS, qui fuit;

- 2. Louis, Abbé de la Sousteraine :

 Louise, mariée à Louis Chauveron, Seigneur de la Mothe-fur-Indre en Touraine, Sénéchal de la Marche;

4. JACQUELINE, alliée, le 27 Octobre 1612, à Louis Ajasson, Seigneur de Vot & de Ville-

bustière ;

(a) On croit que Jean de la Feuillade, Gendarme du Roi & Aide-de-Camp fous le Comte d'Harcourt, pouvoit être bâtard de Georges, Comte de la Feuillade.

5. Et Marie, Religieuse Carmélite à Ypres en Flandres.

Du second mariage sortirent:

6. JEAN-MARIE GREEN-DE-SAINT-MARSAULT-D'AUBUSSON, substitué aux biens de Saint-Marsault, à condition d'en porter les nom & les armes, mort jeune;

7. JACQUELINE, morte en Janvier 1704, âgée de 83 ans. Elle avoit épouse 1° le 28 Septembre 1644, Philibert de la Roche-Aymon, Marquis de Saint-Maixent; 2° le 20 Août 1650, François de Beaupoil-de-Saint-Aulaire, Marquis de Lanmarie;

8. Et MARIE.

XXIII. François d'Aubusson, IIe du nom, Comte de la Feuillade, &c., fut élevé Enfant d'honneur du Roi Louis XIII, fut premier Chambellan de Monfieur, Duc d'Orléans; Maréchal-de-Camp des Armées du Roi. Il mourut jeune au combat de Castelnaudary, le 1<sup>et</sup> Ostobre 1632, suivant le parti du Duc d'Orléans. Il avoit épousé, le 24 Septembre 1611, Ifabeau Brachet, fille unique de Guy, Seigneur de Pérusse & de Montagu, & de Diane de Maillé-de-la-Tour-Landry, dont il eut:

 Léon, Comte de la Feuillade, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Lieutenant au Gouvernement d'Auvergne, tué à la bataille de Lens en 1647, sans alliance;

taille de Lens en 1647, sans alliance; 2. Georges, Evêque de Metz, Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, qui sut Ambasfadeur pour le Roi à Venise & en Espagne.

Voyez fon Eloge dans Moréri;

 GABRIEL, Marquis de Montagu, premier Chambellan de Monfieur, Duc d'Orléans, mort à l'attaque du Fort de Wal, pendant le siège de Saint-Omer, l'an 1038, sans avoir été marié;

4. PAUL, Chevalier de Malte, tué au siège de

Mardick en 1646;

5. François, qui fuit;6. ELISABETH, Abbeffe de la Règle à Limoges, morte le 12 Mars 1704;

7. 8. 9. & 10. Marie, Thérèse, Isabelle & Anne, Religiouses.

XXIV. François d'Aubusson, Duc de la Feuillade, Pair & Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur du Dauphiné. C'est lui qui a sait ériger la Statue de Louis le Grand sur la Place des Victoires. Il mourut la nuit du 18 au 19 Septembre 1691. Il avoit épousé, le 9 avril 1667, Charlotte Goussier, fille de Henri, Marquis de Boisy & d'Anne Hennequin; elle lui apporta le Duché de Roannès, par la démission

volontaire que lui en fit Artus Goussier, Duc de Roannes, son srère, & mourut le 14 Février 1683. De ce mariage sont issus:

1. Louis-Joseph Georges, Comte de la Feuillade, mort le 27 Août 1680;

2. Louis, qui fuit;

3. François, mort jeune;

4. Et Marie-Thérèse, née le 24 Août 1671, morte le 28 Février 1692.

XXV. Louis, Vicomte d'Aubusson, Duc de la Feuillade & de Roannès, Pair & Maréchal de France, Gouverneur de la Province de Dauphiné, né le 30 Mai 1673, nommé, en 1716, Ambassadeur à la Cour de Rome, mourut fans postérité le 29 Janvier 1725; il avoit épousé, 1º le 8 Mai 1692, Charlotte-Thérèse Phélyppeaux, morte fans postérité le 5 Septembre 1697, à l'âge de 22 ans, fille de Balthafard Phelyppeaux, Marquis de Châteauneuf, Secrétaire d'Etat, &c., & de Marguerite de Fourcy; 2º le 24 Novembre 1701, Marie-Thérèse Chamillart, morte sans ensans le 3 Septembre 1716, âgée de 33 ans, fille de Michel Chamillart, ci-devant Ministre & Secrétaire d'Etat, Contrôleur Général des Finances, &c., & d'Elifabeth-Thérèfe le Rebours.

## BRANCHE

des Seigneurs DE CHASSINGRIMONT en Berry, fortis des Seigneurs DELA FEUIL-LADE.

XXII. Guillaume d'Aubusson, troisième fils de François, Ier du nom, Seigneur de la Feuillade, & de Louise Pot, sut Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Chassingrimont & de Chazelus, par sa semme, eut par partage fait le 19 Novembre 1613, avec son srère Georges d'Aubusson, Comte de la Feuillade, la Seigneurie de Souliers dans la Batfe-Marche. Il épousa 1º Louise de la Trémoïlle, Dame de Chassingrimont & de Monimes, fille de François, Seigneur de Font-Morand, & de Marguerite Pot; 2º Jeanne de Bridieu, veuve de Léon de Brachet, Seigneur de Montagnac, & fille de Gaspard de Bridieu, & de Charlotte de la Faye, dont il n'eut point d'ensans. Ceux qu'il eut de sa première semme furent:

1. François, Seigneur de Chassingrimont, tué au siège de Valence en 1635. Il avoit époufé, le 15 Novembre 1625, Marguerite Pot, fille de François, Seigneur de Rhodes, & de Marguerite d'Aubrai, dont il n'eut pas d'enfans:

2. Bonaventure, Prieur de la Villedieu, tué en duel;

3. CHARLES, qui fuit;

4. & 5. Guillaume & Robert, Chevaliers de

6. François, mort en Allemagne;

7. Anne, Religieuse aux Annonciades de Bour-

8. Et JACQUELINE, Religieuse à Sainte-Claire de Bourges.

XXIII. CHARLES D'AUBUSSON, Seigneur de Chassingrimont, après François, son frère, quitta la Croix de Malte pour se marier, & mourut le 16 Juillet 1664. Il avoit épousé, le 11 Juin 1641, Anne de Déolx, fille de Pierre, Seigneur de Chambon, & d'Isabelle de Bonneval, dont il eut:

1. ROBERT-FIDÈLE, Seigneur de Chassingrimont, tué en Portugal en Juin 1667;

2. Louis, Seigneur de Chassingrimont après fon frère, tué au passage du Rhin en 1672; 3. Jean-Charles, Chevalier de Malte, tué en

duel en 1675;

4. GASTON-GEORGES, mort Ecclésiastique en Décembre 1669;

5. Thérèse-Gabrielle, morte le 15 Février 1704. Elle avoit épousé François de Souillac-de-Reilhac, Marquis de Montmège;

6. Et Catherine - Hyacinthe, morte le 18 Janvier 1713. Elle avoit époufé 1º Henri-Guillaume de Razes, Seigneur de Monimes; 2º François de Verthamon, Seigneur de Ville & de la Ville-aux-Clercs, Confeiller au Parlement de Paris.

## BRANCHE

des Seigneurs de VILLAC, Marquis de Miremont.

XVII. Guy d'Aubusson, quatrième fils de JEAN, Seigneur de la Borne, Ier du nom, & de Guyonne de Montéruc, fut Seigneur de Villac en Périgord, qu'il eut en échange du Seigneur de la Feuillade, son frère, & vivoit en 1470. Il avoit époufé, en 1420, Arsene-Louise Hélie, fille puînée de Gulfier, Seigneur de Villac, & de Jeanne de Roffignac, vivante en 1481, dont il eut:

t. Gulfier;
2. Berard, Pricur d'Outroire, qui fit son testament en 1508;

3. Et Gilles, qui suit.

XVIII. GILLES D'AUBUSSON, Seigneur de Villae, fit son testament le 10 Août 1515; il époufa, 1º du vivant de fon père, le 5 Mars 1466, Jeanne Reynel, dont il n'eut point d'enfans; 2° Françoise de Beaupoil-de-la-Force, Dame de Castel-Nouvel, vivante en 1522, dont il eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. François, qui a fait la branche de Beauregard, mentionnée ci-après;

 Et MARGUERITE, mariée, en 1495, à Jean Ricard, Seigneur de Gourdon, de Genouillac & de Vaillac.

XIX. Jean d'Aubusson, Seigneur de Villac, Castel-Nouvel, &c., acquit en 1497 la Terre de Saint-Léger, & testa le 5 Mars 1545. Il épousa, 1° en 1494, Isabelle Ebrard, fille de Raymond, Seigneur de Saint-Sulpice, & d'Anne d'Estaing; 2° le 16 Février 1522, Marquise, Dame de Pelisses.

Du premier lit vinrent:

1. Françoise, mariée, avant 1545, à Annet Joubert, Seigneurde Congnac;

 SouverAine, alliée à François, Seigneur de la Faye;

3. Autre Françoise, Prieure de Blessac;

 CLAUDE, Prieure de Gardegoudan;
 GABRIELLE, mariée à Jean de la Fillolie, Seigneur de Burée en Périgord.

Du second lit sortirent:

6. Annet, qui fuit;

 CATHERINE, mariée à N..., Seigneur d'Alcenault;

8. Et une troisième Françoise, vivante, fille en 1545.

XX. Annet d'Aubusson, Seigneur de Villac, Pérignac, &c., testa le 14 Février 1580. Il épousa, 1° l'an 1545, Catherine Brun, fille de Jean, Seigneur de la Valade; 2° Léone de Montardi, vivante veuve en 1583 & 1602.

Du premier lit sortit!

1. Jean, qui fuit; Du fecond lit vint:

 Et autre Jean, qui continua la possérité rapportée après celle de son frère aîné.

XXI. JEAN D'AUBUSSON, Seigneur de Villac en partie, épousa, le 1er Mars 1575, Marguerite de la Tour, fille de Gilles, Seigneur de Limeuil, & de Marguerite de la Cropte, dont il eut pour fille unique:

JEANNE, Dame de Villac, mariée, le 11 Décembre 1592, à Michel de Beynac, Seigneur de

la Valade en Périgord.

XXI. Jean b'Aubusson, fils d'Annet d'Aubusson, Seigneur de Villac, & de Léone de Montardi, sa seconde semme, sut Seigneur de Villac en partie, de Pérignac, Saint-Léger, &c., & sit son testament le 23 Août 1637.

Il épousa, le 5 Août 1602, Anne de Losse, fille de Jean, Seigneur de Losse, Gouverneur de la Ville & Citadelle de Verdun, & d'Isabeau-Jeanne de Roqueseuil, dont il eut:

1. JACQUES, qui fuit;

2. Jean-Georges, auteur de la branche des Seigneurs de Savignac, rapportée ci-après;

3. Jean, Scigneur de Montamard & de Beauregard, âgé de 55 ans, lorsqu'il produisit
fes preuves de noblesse pour lui & ses trois
fils, le 21 Avril 1667, devant M. de Montozon, Subdélégué de M. Pellot, Intendant
en Guyenne. Il avoit épousé, par contrat
du 27 Juin 1643, Jeanne de Loudat, veuve
de Charles d'Aubusson, Seigneur de Beauregard, dont il eut:

JACQUES, Capitaine des Grenadiers aux Gardes, tué au combat de Steinkerque le 3 Août 1692, fans laisser d'ensans de Marguerite Duchesne, fille de François, Lieutenant-Général & Juge-Mage

du Périgord;

JEAN-GEORGES, Chanoine de Périgueux, puis Archidiacre de Bergerac & Abbé de Châtres, Ordre de Saint-Augustin, mort à Périgueux peu de temps après 1713;

FRANÇOIS, mort Mousquetaire du Roi;

MARIE-JEANNE, morte fille;

CHARLOTTE, mariée en 1683 à François de Souillac-d'Afferac, Seigneur de Verneuil en Périgord, dont des ensans;

CATHERINE, femme, en 1685, de François Duchesne, Vicomte de Montréal, Lieutenant-Général à Périgueux, & Juge-Mage du Périgord;

Et HENRIETTE, mariée à N... de Taillefer-de-Barrières, Seigneur de Mau-

riac en Périgord;

4. François, Prêtre, Prieur de Villac;

5. Charlotte, mariée à N... de la Faye, Seigneur du Puy;

Jeanne, Religieuse à Bugnes, Ordre de Saint-Benoit, au Diocèse de Périgueux;

7. & 8. Et deux autres filles, Religieuses & Bruce.

XXII. Jacques d'Aubusson, le du nom, Seigneur de Villac, Miremont & Fumel, partagea avec ses srères, le 24 Avril 1643, & avoit 60 ans, lorsqu'il produisit ses titres de noblesse pour lui & ses trois sils, le 21 Avril 1667, devant M. de Montozon, Subdélégué de M. Pellot, Intendant en Guyenne. Il avoit épousé, par contrat du 2 Février 1631, Diane de la Royère, sille de Philippe, Seigneur de Lons, & de Marguerlte de Badefol, dont:

1. Jean, qui fuit;

2. PHILIBERT, Baron de Fumel, successivement Capitaine dans le Régiment du Roi, Lieutenant dans le Régiment des Gardes en 1671, Lieutenant de la Compagnie Colonclle sous le Duc de la Feuillade, son parent, puis Capitaine au même Régiment en 1674. Ses incommodités, causées par ses blessures, l'obligèrent de quitter le service;

3. François, Abbé de Châtres en Périgord, mort le 15 Août 1669;

4. Et JEANNE, marice 10 à N... de Calvimont. Seigneur de Chatans; 2º à François de Salagnac, Seigneur de Poncie, fils de Barthélemy de Salagnac, & de Marguerite Hamelin de Rochemorin.

XXIII. Jean d'Aubusson, Seigneur de Miremont près de Périgueux, sut appelé, le 28 Juin 1687, avec son fils & tous les autres, Issus, comme lui, de Guy d'Aubusson, Seigneur de Villac, qui vivoit en 1420, par le Maréchal Duc de la Feuillade, fon parent, à la substitution de ses biens situés au pays de la Marche, au cas que la postérité masculine vint à finir par le défaut de mâles. Il avoit épousé, par contrat du 25 Janvier 1654, Louise D'Aubusson, fa cousine, au Ve degré, filled HECTOR D'AUBUSSON, Seigneur de Castel-Nouvel, & de Madeleine de Raimond, dont:

1. JACQUES, qui suit;

2. JEANNE, semme de N.... de Beaumont, Seigneur du Repaire en Sarladois, Enseigne des Chevaux-Légers de Monsieur, srère unique de Louis XIV. Il mourut sans enfans en Juillet 1692;

3. Et Béatrix, semme de Jean Mallet, Seigneur de la Jaurie en Périgord, morte sans

enfans.

XXIV. JACQUES D'AUBUSSON, II' du nom, Baron de Miremont, Capitaine d'Infanterie, devenu chef des nom & armes de fa Maison, le 29 Janvier 1725, par la mort du dernier Maréchal, Duc de la Feuillade, dont il étoit parent, au VIIIe degré, Comte de la Feuillade, Vicomte d'Aubusson, Baron de la Borne & de Perusse, Seigneur de Felletins, d'Ahun, Chenerailles, Jarnage & Drouilles, épousa, parcontrat du 19 Janvier 1697, Frangoife de Chapt, morte au Château de Miremont en Périgord, âgée de 84 ans, le 31 Juil--let 1750, fille d'André-Jacques de Chapt-de-Rastignae, Seigneur de Firbeix, de Goubiac & de la Gloudie en Périgord, & d'Anne du

1. 2. & 3. GEOFFROY, LOUIS-JEAN & NICOLAS, morts jeunes;

. Hubert-François, qui fuit;

5. CATHERINE, mariée, le 1er Février 1720, à Jean de Serval-de-la-Vergne, Seigneur de Berzé en Sarladois:

6. Anne, alliée, le 4 Février 1720, à Pierre de la Tour, Seigneur du Roc en Sarladois;

. Louise, morte jeune;

8. Une autre Anne, mariée en 1724, à N .... Deschamps, Seigneur de Pressat;

9. Et Elisabeth, Religieuse Bénédictine dans l'Abbaye de Bugnes.

XXV. HUBERT-FRANÇOIS D'AUBUSSON, né le 22 Août 1707, Page du Roi dans sa Grande-Ecurie le 8 Mai 1723, institué légataire universel par Louis d'Aubusson, Duc de Roannes. Pair & Maréchal de France, & ainsi Seigneur des Terres qui composent ce Duché, & de celles qui n'étoient pas substituées à son père, titré Comte de la Feuillade, Mestrede-Camp au Régiment de Piémont, Cavalerie, en Avril 1725, est mort le 10 Juin 1735, à Cavallara près Guastalla en Italie. Il avoit époufé, par contrat du 23, & célébration du 28 Avril 1727, Catherine-Scholastique Bazin-de-Bezons, dont:

1. JEAN-FRANÇOIS-MARIE, né le 30 Janvier 1728, mort en Janvier 1728;

2. HUBERT-LOUIS-GABRIEL, né le 3 Août 1729, dit le Vicomte de la Feuillade, mort de la petite vérole à Paris au mois de Janvier

1742;

- 3. Louis-Charles-Armand, né posthume à Carcassonne le 27 Août 1735, Mousquetaire du Roi de la première Compagnie, dit le Comte de la Feuillade. Il eut l'honneur, en qualité d'aîné de la Maifon d'Aubusson, d'offrir, le 13 Septembre 1750, à Sa Majesté dans son Cabinet, une médaille d'or, représentant d'un côté le groupe de la Place des Victoires, que le Maréchal Duc de la Feuillade fit élever en 1686, en l'honneur du seu Roi Louis XIV; on lit autour: PATRI EXERCITUUM ET DUCTORI SEMPER FEtaci; et dans l'exergue: Franc. vic. com. d'Aubusson posuit in area publica Lutetia. rum, anno 1686; au revers est la tête de Louis XIV. Cette médaille est un hommage que les aînés de la Maison d'Aubusson, rendent au Roi, & qui se renouvelle tous les cinq ans. Ce jeune Seigneur, le dernier de fa branche, mourut à Paris le 27 Janvier 1752, des fuites de la petite vérole, fans avoir pris d'alliance;
- 4. CATHERINE-FRANÇOISE-SCHOLASTIQUE, née à Miremont en Périgord, le 2 Août 1733, tenue sur les fonts de Baptême, par Armand Bazin-de-Bezons, Evêque de Carcassonne,

& par Louise-Madeleine le Blanc, veuve d'Esprit-Juvenel de Harville-des-Ursins, Marquis de Traisnel. Elle sut mariée le 13 Juin 1752, par l'Evêque de Carcassonne, son oncle, à Henri d'Harcourt, Comte de Lillebonne.

## BRANCHE

des Seigneurs DE SAVIGNAC, fortis des Seigneurs DE VILLAC.

XXII. JEAN-GEORGES D'AUBUSSON, fecond fils de JEAN, Seigneur de Villac, & d'Anne de Losse, Seigneur de Savignac, Capitaine de Cavalerie, su maintenu dans sa noblesse par Jugement de M. Pellot, Intendant en Guyenne, du 15 Mars 1668. Il étoit âgé alors d'environ 52 ans, & avoit épousé, le 22 Novembre 1635, Catherine de Saint-Chamans, fille d'Edme de Saint-Chamans, Seigneur du Peschier, & de Marie de Badefol, dont:

1. JEAN-JACQUES, qui fuit;

 Jacques, Conseiller & Aumônier du Roi, nommé, en 1684, Abbé de Menat, Ordre de Saint-Benoît, au Diocèse de Clermont, mort avant le 1er Novembre 1709;

3. Et François, mort fans alliance.

XXIII. JEAN-JACQUESD'AUBUSSON, Seigneur de Savignac, Aide-Major dans le Régiment Royal, par Commission du 2 Juillet 1664, puis Capitaine dans le Régiment du Roi, Infanterie, le 16 Octobre 1665, épousa, en 1670, Marie de Montboissier, fille de Jacques de Montboissier, Marquis de Canillac, & de Catherine Metel, dont:

:. Georges, qui fuit;

2. CHARLES, destiné à l'Eglise;

3. MARIE-ANNE, morte au Château de la Rochette, dans la Haute-Marche, le 15 Septembre 1740, dans un âge fort avancé. Elle avoit époufé, en 1686, Philibert de Saint-Julien-le-Château, Seigneur de Beauregard, iffu des anciens Seigneurs de Chambon, capitale du Pays de Combrailles. En 1121 les Seigneurs de Saint-Julien fondèrent l'Abbaye de Bonlieu, Ordre de Citeaux, dans le Diocèfe de Limoges;

4. N... Prieure de Coyrons, en Limousin;

5. Marie - Claire, mariée à N... Green de Saint-Marfault, Seigneur de Gademoulins;
6. Et Louise, femme de N... Boredon, Baron

du Puy-Saint-Gulmier, en Auvergne. XXIV. GEORGES D'AUBUSSON, Seigneur de Peraud, épousa N..., fille de N... de Montboissier, Marquis de Canillac, & de N.... laquelle sit casser son mariage, à cause d'impuissance; se mésallia ensuite, & eut des ensans.

## BRANCHE

des Seigneurs de Beauregard, fortis des Seigneurs de VILLAC.

XIX. François d'Aubusson, Ier du nom, fecond fils de Gilles, Seigneur de Villac, & de Françoise de Beaupoil, sa feconde semme, eut en partage la Seigneurie de Beauregard & de la Rue, toutes deux en Périgord, & de Castel-Nouvel, en Limousin, dont il sit hommage au Roi de Navarre le 28 Septembre 1541. Il testa le 30 Décembre 1535. Il avoit épousé, le 15 Juillet 1515, Jean d'Abzac, fille de Hugues d'Abzac, des Seigneurs de la Douze, & de Marguerite d'Aix. Il eut:

1. JEAN, qui fuit;

2. GABRIEL, vivant en 1566;

3. Et Isabeau, mariée, le 27 Janvier 1532, à Charles de Gaing, Seigneur de Linars, Sé-

néchal du Périgord.

XX. Jeand'Aubusson, Seigneur de Beauregard, de la Rue, de Castel-Nouvel, &c., testa, le 29 Juillet 1564. Il avoit épousé Antoinette de Lomagne-Terride, fille de Georges de Lomagne, Seigneur de Terride, Vicomte de Gimois, & de Claude de Cardaillae; elle testa le 4 Février 1558. De ce mariage vinrent:

i. Foucault, qui suit;

2. Jean, Chevalier de Malte, qui testa le 12

Mai 1572;

3. MARGUERITE, mariée, 1º par contrat du 15 Décembre 1562, à François de Sainte-Fortunade, Seigneur de Chadrac; 2º à François, Baron de Lentilhac, en Quercy;

4. Blanche, alliée, par contrat du 20 Mars 1571, à François de Royère, Seigneur de

Lons, ou du Long; 5. Et Isabeau, vivante en 1500.

XXI. FOUCAULT D'AUBUSSON, Seigneur de Beauregard & de la Rue, de Castel-Nouvel, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances, fit hommage au Roi de Navarre, le 2 Janvier 1580, de la Terre de Montaut, en Périgord, qu'il avoit achetée d'Hélène de Clermont, Dame de Nucidan; il le fit encore au même Prince, pour la Seigneurie de Castel-Nouvel, le 2 Juin 1583, & testa le 10 Juin 1600. Il épousa, 1º le 28 Mai 1561, Francoife de Pompadour, fille de Geoffroy, Seigneur de Pompadour, & de Sufanne d'Efcars-de-la-Vauguyon; 2°le 14 Janvier 1588, Anne d'Abzac, veuve de Jean de Calvimont, & fille de Gabriel d'Abzac, Seigneur de la Douze, Chevalier des Ordres du Roi, & d'Antoinette Bernard, Dame de la Vieville & de Peiramont; elle testa le 19 Novembre 1632. Les enfans du premier lit font:

1. Antoine, mort fans alliance:

2. François, qui fuit;

3. Hugues, vivant en 1600;

4. & 5. JEAN & GEORGES, morts jeunes;

6. Isabeau, femme, en 1588, de N... Seigneur de Labatut;

7. Susanne, qui, le 18 Janvier 1600, fit donation de tous fes biens à fon frère François d'Aubusson, Seigneur de Beauregard, révoquant celle qu'elle avoit faite au fils aîné du fecond mariage de fon père;

8. Anne, mariée, par contrat du 24 Août 1593, à Mercure de Corne, Seigneur de Caissac

ou Queissac, &c.

en 1661.

#### Du second lit vinrent:

 Autre François, mort fans alliance, après 1618;

10. Un troisième François, dit le Jeune, vivant en 1618;

11. Et HECTOR, qui a fait la tige des Seigneurs de Caftel-Nouvel, rapportée ci-après.

XXII. François d'Aubusson, II° du nom, Seigneur de Beauregard, de la Rue & de Caftel-Nouvel, épousa, par contrat du 28 Septembre 1606, Marie de Hautesort, fille de François, Seigneur de Hautesort, & de Louise d'Escars. Elle étoit, en 1618, tutrice de se ensans, qui sont:

 CHARLES, Seigneur de Beauregard, mort fans enfans de Jeanne de Loudat, laquelle fe remaria, le 29 Juin 1644, à JEAN D'AU-BUSSON, Seigneur de Montamard;

 François, mort fans alliance, après 1618;
 Et Françoise, femme, en 1644, de Godefroy de la Roche-Aymon, Baron de la Farge, Marquis de Vit; elle en étoit veuve

#### **BRANCHE**

des Seigneurs de Castel-Nouvel, fortis des Seigneurs de Villac, la feule qui fubsisse aujourd'hui.

XXII. HECTOR D'AUBUSSON, fils du second lit de FOUCAULT, & d'Anne d'Abzac-de-la-Douze, sut Seigneur de Castel-Nouvel, puis de Beauregard, de St-Quentin, de Saint-Paul & de Montaut, Maréchal-de-Camp des Armées du Roi, par Brevet du 19 Novembre 1651, testa le 4 Janvier 1666. Il avoit épousé, le 16 Avril 1633, Madeleine de Raimond, fille de Gabriel de Raimond, Seigneur de Vignoles, de Saint-Paul, de Salegourde & de Chassac,

& de Marguerite de Macanan. Elle vivoit veuve le 18 Février 1667. De ce mariage sont nés:

1. Godefroy, qui fuit;

2. Louise, mariée, par contrat du 27 Janvier 1654, à Jean d'Aubusson, IVe du nom, Marquis de Miremont, son cousin au Ve degré;

3. Marguerite-Ursuline, née à Brives, lors du testament de son père:

4. Béatrix, mariée, par contrat du 18 Février 1667, à Joseph-Pierre de Griffors, Seigneur de Lentilhac:

 Et Catherine, Religieuse à Argental, en Limousin.

XXIII. Godefroy d'Aubusson, Seigneur de Castel-Nouvel, dit le Marquis de Saint-Paul, eut aste de la représentation de ses titres devant M. de Montozon, Subdélégué de M. Pellot. Intendant en Guyenne, le 4 Février 1667, & étoit mort en 1693. Il avoit épousé, le 26 Janvier 1661, Anne de Chauveron, fille d'Annet de Chauveron, Seigneur de Dussac, &c., & de Jeanne de Lascoupte, dont:

1. André-Joseph, qui fuit;

2. Annet, Chevalier de Malte, Page du Grand-Maître en 1693;

3. Jacques, Sous-Diacre, Prévôt de Saint-Viance, en Limousin, député de la Province de Bourges à l'Assemblée du Clergé en 1710;

4. Madeleine, Carmélite au grand Couvent de Bordeaux:

de Bordeaux;
5. Jeanne, Religieuse à l'Abbaye de Notre-Dame de Bordeaux;

 & 7. URSULE & JEANNE-AGNÈS, reçues à Saint-Cyr; la première, en Novembre 1694; la seconde, en Décembre 1695.

XXIV. André-Joseph d'Aubusson, Seigneur de Castel-Nouvel, Marquis de Saint-Paul, dit le Marquis d'Aubusson, Page du Roi en sa Grande-Ecurie, le 1er Janvier 1693, Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de la Feuillade, dont il devint Mestre-de-Camp en 1702, Brigadier des Armées du Roi, le 30 Janvier 1709, Maréchal-de-Camp le 1er Février 1719, Lieutenant-Général des Armées, à la promotion du 7 Mars 1734, mort à fon Château de Jaure, en Périgord, le 1er Août 1741, âgé de 70 ans. Il avoit époufé, le 4 Juin 1708, Jeanne-Baptiste-Elisabeth-Charlotte de Vernon, héritière de Melziars, fille de Jean-Baptiste-Gaston de Vernon, Seigneur de Melziars, & d'Elifabeth de Sainte-Maure-Jouzat, dont:

1. Louis-Charles, dit le Marquis d'Aubuffon,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment Royal-Piémont en 1741;

2. PIERRE-ARNAUD, qui fuit;

3. Et Marie-Elisabeth D'Aubusson, née en Août 1715, mariée le 1er Juin 1737, avec Louis-Gharles de Cruffol, Marquis de Montaulier.

XXV. PIERRE-ARNAUD D'AUBUSSON, dit le Chevalier d'Aubusson, Mousquetaire du Roi dans sa seconde Compagnie, en 1741, depuis Capitaine au Régiment de Bezons, Cavalerie, nommé tuteur de son frère aîné, a épousé, 1° par contrat signé par Sa Majesté & la samille Royale, le 10 Avril 1754, (mariage célébré par l'Abbé de Bourdeilles, en la Chapelle du Château de Vaudre en Périgord, le 16 Mai 1754), Jeanne-Marie de Hautefort, née le 15 Mai 1734, morte le 21 Juin 1760, fille de Jean-Louis de Hautefort, Comte de Vaudre, & d'Anne-Marie de la Baume-Forsac; 2° le 3 Février 1762, Jeanne Poussemothe, fille du Comte de Graville.

Les armes: d'or, à la Croix ancrée de

gueules.

On peut consulter le Père Anselme, tom. V, p. 362, sur les Seigneurs de Banson, qui portent écartelé aux 1 & 4, d'Aubusson, aux 2 & 3 de gueules, au bois de cerf d'or, les andonillées ou cornichons de même, qui est de Banson.

AUCÉ: d'argent, au chef emmanche de eueules.

AUCHAT, en Bretagne: de fable, au chat effrayé d'argent.

AUCHERS: d'or, au chevron d'azur, accompagné en pointe d'une étoile de fable; au chef d'azur, chargé de trois molettes du champ.

AUCHY: d'azur, semé de billettes d'or, au tion de même sur le tout.

AUCOIH. ROBERT D'AUCOIH, Ecuyer, Seigneur du Bruel, épousa Marie de Menou, Dame de Fay-aux-Loges, dans la sorêt d'Orléans, dont il eut:

Hugues d'Ancorch, qui épousa Jeanne Lailier, dont:

JEAND'AUCOIH, Seigneur de Fay-aux-Loges, qui rendit aveu au Roi, à cause de son Château de Montargis, en 1481, & sut le second mari de Marie d'Allonville, veuve de Pierre de Prunelé, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, fille de Charles, Chevalier, Seigneur d'Allonville & d'Oisonville, Maître-d'Hôtel du Roi Louis XI, & de Bertrande de Richebourg. Leur postérité a fini en la personne de François d'Aucoih, Ecuyer, Seigneur de Cours & de Bricy, en 1608.

Les armes : d'argent, à la fasce de gueules.

AUCY: d'argent, à trois losanges de gueules, 2 & 1.

AUDA, famille noble de robe & de fief, établie à Nice depuis environ quatre siècles. & dont une branche subsiste à Marseille, elle n'a jamais pris à Nice d'autre qualification que celle de Noble que l'on trouve dans tous les asses. Le plus ancien que l'on connoisse est:

LAURENT AUDA, qu'Amé VIII., Duc de Savoie, qualifie de son cher & fidèle Secrétaire: diledum Secretarium nostrum Lauren-TIUM AUDA, dans ses Lettres, datées de Ripailles, le 6 Juillet 1435, adressées aux habitans de Nice, dépofées à Turin & aux Archives du Roi. Il sut aussi Secrétaire Ducal & Gouverneur, ce qui appert de deux actes aux archives de Nice, l'un du 21 Avril 1449, sol. 70; l'autre du 31 dudit mois, fol. 98, au bas desquels on lit ces mots: Ego LAUREN-TIUS AUDA, Ducalis & Præfati Domini Gubernatoris Secretarius, signo meo manuali signavi. Ces deux pièces sont datées de Nice. Il fut bisaïeul de JEAN-MICHEL, par lequel nous allons commencer la filiation de cette famille.

I. JEAN-MICHEL AUDA, qualifié Noble, s'établit à Villefranche, au Comté de Nice, ainfiqu'il appert de divers actes aux Registres des Notaires dudit lieu, & de l'infinuation de Nice. Il étoit Médecin, & laissa quatre fils, dont trois morts sans possérité; l'ainé sut:

II. JEAN-ANTOINE AUDA, aussi qualissé Noble, d'abord Procureur-Fiscal, Général & Patrimonial du Duc de Savoie, à Villesranche, ensuite Consul-Général des Nations étrangères, par Lettres-Patentes du 4 Janvier 1609, qui sit son tessament le 9 Septembre 1642, devant Laugier, Notaire, enregistré au livre 8 des Insinuations de Villesranche, sol. 238, conservé aux Archives de Nice. Il avoit épousé Antoinette de Bermeo d'Ivice, fille du Capitaine Jean de Bermeo (c'est ainsi qu'on nommoit alors ceux qui s'étoient illustrés dans la conduite des troupes), dont la famille, très-ancienne, appelée de Curaam,

étoit venue de Biscave, où elle avoit la Seigneurie de la Ville de Bermeo. Nous observons que, par testament du 22 Janvier 1507, passé devant Jean Russi, Notaire de Nice, Marinet de Berméo substitue à sa Maison de Villesranche, la même que Jean-Philippe Auda habitoit, les filles de Michel & de Denis, à la charge que leurs maris prendront le furnom de Bermeo (Dummodo accipiant maritos qui accipere velint cognomen de Bermeo), Suivant cet acte, il paroit que Marinet de Berméo, & Jacques étoient frères; que Denis étoit fils de Jacques, & neven d'autre Michel de Bermeo. Ceux de cette samille qui s'arrétèrent en Italie, lors des guerres du Levant, retinrent le nom de la ville (Bermeo), & quittèrent le leur propre, ainsi qu'il conste par le certificat du Héraut d'armes de Madrid, du 14 Novembre 1617. Ladite Antoinette de Bermeo sit son testament le 29 Décembre 1650, devant Caravadofo, Notaire, dépofé aux Archives de Nice, liv. 68, fol. 368, par leavel on voit qu'elle eut:

1. JEAN-AUGUSTIN, qui fuit;

 JEAN-Michel, tige de la seconde branche, rapportée ci-après;

& 4. Jules & Pierre, morts fans possérité;
 Et Jeannet, mort Ecclésiassique dans l'Ordre de Malte.

III. Noble JEAN-AUGUSTIN AUDA, AVOCAt-Général du Sénat de Nice par Lettres-Patentes du 15 Février 1644, déposées aux Archives de Turin, eut de sa semme, dont le nom est ignoré:

IV. Noble Jean-Antoine Auda, II du nom, Avocat, Assesser de la ville de Nice, vivant encore en 1642, qui laissa pour fils:

V. Noble André Auda, Comte de Villefranche, Avocat-Général au Sénat de Chambéry, ensuite en celui de Nice, par Lettres-Patentes du 20 Mars 1737, aux Archives de Turin, enregistrées à celles de Nice: Il a eu pour semme la Comtesse de Posso, & est mort sans postérité.

# SECONDE BRANCHE, devenue l'ainée.

III. JEAN-MICHEL AUDA, II du nom, qualifié Noble, Seigneur de Mirindol & de Montolivo, second fils de JEAN-ANTOINE les & d'Antoinette de Bermeo, Médecin très-renommé dans son temps, s'établit à Nice; & parvint, par son mérite, à la charge de premier Médecin de Madame Christine de France, Du-

cheffe-Régente de Savoie, pendant la minorité de Charles - Emmanuel II, son fils; elle l'honora en même temps de la charge de Surintendant de la fanté de Villefranche, qu'elle créa exprès pour lui. Il pasta ensuite, en ladite qualité de premier Médecin, au service de ce Prince, qui lui confirma aussi la charge de Surintendant de la fanté. Cette Surintendance avant été supprimée, sur les représentations des Villes de Nice & de Villefranche, le Duc Charles-Emmanuel II, lui fit don des fiefs nobles de Morindol & de Montolivo, près Villefranche, par Lettres-Patentes du 30 Août 1661, enregistrées en la Chambre des Comptes de Turin le 16 Janvier 1663, & l'en investit le 27 Janvier. Il en passa reconnoissance le 29 Juillet 1669; mourut à Nice en 1673, & sut enterré dans l'Eglise des Cordeliers où est la sépulture de la famille. Il avoit épousé Angela Gerbona, riche héritière (mariage avantageux, qui le rendit un des plus riches Seigneurs de Nice), comme il est prouvé par le testament qu'elle fit, le 19 Octobre 1660, devant Barralis, Notaire de cette ville. Hen eut:

1. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;

2. JEAN, lequel resta à Nice, où il a sait une branche. Il eut plusieurs ensans, entr'autres Jean-Louis Auda, Officier d'Infanterie, père de JEAN-MICHEL AUDA, Comte de Saint-Agnès, d'abord Lieutenant d'Infanterie, qui passa en Russie, où il a servi plufieurs années, en qualité de Conseiller-Secrétaire d'Etat, au Département du Commerce de Catherine, seconde Impératrice régnante de Russie. Il y étoit connu sous le nom d'Odar, par la différence de la langue, & est mort à Nice le 26 Avril 1773, âgé de 46 ans, laissant deux garçons & deux filles, dont une, du premier lit, est mariée à N... Cogueli-de-Saint-Martin, du lieu de Lautose, au Comté de Nice;

3. Jean Philippe Auda, qui s'établit à Villefranche, & épousaune fille de la Maison de Meurs, reçue à Malte. Il en eut: autre Jean-Philippe Auda, marié à Camille Laugier, fille d'Annibal, de Villesranche, Capitaine de Vaisseau de ligne à Toulon, dont: Victor-Amédée Auda, qui a épousé Catherine Piana d'Oneille, de laquelle est issur utre Victor-Amédée Auda, vivant à Villesranche, non marié en 1779;

4. & 5. François-Marie, & Jean-Antoine, morts fans postérité;

6. & 7. Louis & Pierre - Antoine, Religieux Cordeliers;

8. Et Théodore, mariée au Médecin Henricy, mort à Taggia, au Comté de Nice.

IV. Jean-Baptiste Auda, qualifié Noble, Seigneur en partie de Mirindol & de Montolivo, s'établit au Puget de Theniers, & époufa, par contrat du 27 Septembre 1674, passé devant Ginesy, Notaire, Louise de Portanier, petite-fille de Côme & d'Angélique Lascaris, dont la samille avoit entré à Malte. Il en a eu:

1. Anselme, Prêtre, Curé de Gordes, en Provence, mort à Marfeille en 1746;

2. JEAN-ANDRÉ, qui fuit;

3. & 4. François & Jean-Jacques, morts au berceau;

 Et Marie-Catherine, mariée à Louis Aurioty-du-Puget, Avocat, dont deux garçons & une fille.

V. Jean-André Auda, Ecuyer, établi à Marseille, où il est mort le 9 Avril 1760, avoit épousé, le 2 Mai 1727 (célébration en la Paroisle Saint-Roch de Paris), Claire-Rose Teilet, de laquelle sont issus:

1. GASPARD-FRANÇOIS, qui fuit;

2. ANTOINE-ANSELME, Ecuyer, Avocat au Confeil, établi à Paris, marié & fans postérité;

3. François-Joseph, mort au berceau;

 CLAIRE - Rose - DOROTHÉE, morte fans alliance, âgée d'environ 30 ans; 5. Et Thérèse, morte à deux ans.

VI. Gaspard-François Auda, Ecuyer, chef de toute sa samille, a épousé, par contrat du 20 Mai 1760, passé devant Bègue, Notaire à Marseille, Claire-Marguerite Arnaud, de laquelle sont issus plusieurs ensans, morts jeunes. Il ne leur reste que:

AUD

Antoine-André- Marie-Gaspard Auda, Ecuyer, néle 30 Mars 1761.

Les armes: de gueules, à la bande d'or, accompagnée de deux lévriers rampans, aussi d'or, l'un en chef, & l'autre en pointe.

Quelques branches de la samille Auda, comme héritière de celle de Bermeo prennent pour armes: d'or, à la bande de gueules, accompagnée de deux loups passans de sable, se contre-regardant.

AUDEBERG, en Lyonnois: d'or, à la fasce de gueules.

AUDELAY: d'hermines, au chevron de gueules.

AUDENEHAN: bandé de.... & de....... de six pièces, à une bordure de...

AUDET, noble famille du Berry, qui a donné un Echevin à la Ville de Bourges, qui fut déposé en 1562.











587 L3 1863a t.l

CS La Chesnaye-Desbois, François Dictionnaire de la noblesse

For use in the Library ONLY

> PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



